# ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE

Herausgegeben von GUSTAV GRÖBER

> 1908 32. Band

Unveränderter Nachdruck 1968



JOHNSON REPRINT CORPORATION NEW YORK LONDON



# ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE

Herausgegeben von GUSTAV GRÖBER

> 1908 32. Band

Unveränderter Nachdruck 1968



JOHNSON REPRINT CORPORATION NEW YORK LONDON

Reprinted jointly by Johnson Reprint Corporation, New York-London and Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz / Austria by arrangement with Max Niemeyer, Tübingen

This edition is an exact photo-offset reproduction of the original edition published by Max Niemeyer, Tübingen

© Max Niemeyer Verlag Tübingen 1968

Photomechanischer Nachdruck der

Akademischen Druck - u. Verlagsanstalt

Graz / Austria

Printed in Austria

# INHALT.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M. G. BARTOLI, Note dalmatiche (20. 9. 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I     |
| A. HORNING, Zur Wortkunde der Vogesischen Mundarten (5. 5. 07).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17    |
| — Wortgeschichtliches (26, 5, 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23    |
| G. Baist, Zur romanischen Wortgeschichte (6. 5. 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31    |
| H. R. LANG, Zum Cancioneiro da Ajuda (15. 6. 07) 129. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| LUCIEN FOULET, Marie de France et la Légende de Tristan (16. 7. 07) 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257   |
| F. RECHNITZ, Der Refrain in der unter dem Namen "La chançun d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Willame" veröffentlichten Handschrift (10. 9. 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| PAVLE POPOVIĆ, Die Manekine in der südslavischen Literatur (16. 6. 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 312   |
| H. OSKAR SOMMER, Zur Kritik der altfrz. Artus-Romane in Prosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| (5. 2. 08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 323   |
| W. FOERSTER, Etymologien I. II. (23. 2. 08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| H. SCHUCHARDT, Vinson über Iberisch und Baskisch (20.12.07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 349   |
| FRANZ SETTEGAST, Byzantinisch-Geschichtliches im Cliges und Yvain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| (12.10.07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400   |
| G. BAIST, Etymologien (9. 9. 07; 16. 3. 08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 423   |
| P. SKOK, Podium in Südfrankreich (23.9.07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 434   |
| TH. KALEPKY, Koordinierende Verknüpfung negativer Sätze im Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.0   |
| venzalischen (7. 4. 08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 513   |
| FRANZ SETTEGAST, Die fränkischen Elemente der Mîrmans Saga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| (29. 11. 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 533   |
| P. SKOK, Cantare in französischen Ortsnamen (12. 11. 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 555   |
| GIULIO BERTONI, Sur le texte de la "Pharsale" de Nicolas de Vérone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 564   |
| (30. 10. 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 641   |
| ELISE RICHTER, Zur Geschichte der Indeklinabilien I. II. (10. 6. 08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 656   |
| TH. KALEPKY, Zur französischen Syntax (1. 1. 08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 678   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -,-   |
| TEXTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| E. HERZOG, Ein Fragment des Poème moral (6. 6. 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50    |
| E. Herzog, Ein Fragment des Poème moral (6. 6. 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73    |
| HEINRICH SCHNEEGANS, Sizilianische Gebete, Beschwörungen und Rezepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 5   |
| in griechischer Umschrift (19.3, 08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 571   |
| The second secon | -     |

|                                                                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| GIULIO BERTONI, Il lapidario francese estense (15. 1. 08)                                        |       |
| ADOLF KOLSEN, Ein neuntes Gedicht des Trobadors Guilhem de                                       |       |
| Cabestanh (17. 7. 08)                                                                            | 698   |
| 0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.                                                          | - , - |
| VERMISCHTES.                                                                                     |       |
| I. Handschriftliches.                                                                            |       |
|                                                                                                  |       |
| G. BERTONI, Revisione del canzoniere francese di Berna 231 (19. 3. 08).                          | 595   |
| 2. Zur Literaturgeschichte.                                                                      |       |
| G. BAIST, Zu Robert de Boron (25. 1. 08)                                                         | 231   |
| F. SETTEGAST, Über einige Eigennamen des Floovant bezw. Fioravante                               |       |
| (29. 11. 07)                                                                                     | 596   |
| OLIVER M. JOHNSTON, The description of the emir's orchard in Floire                              |       |
| et Blancheflor (16. 7. 08)                                                                       | 705   |
| 2 Zun Grammatik                                                                                  |       |
| 3. Zur Grammatik.                                                                                |       |
| TH. GARTNER, Venezianisch xe (6. 6. 08)                                                          | 710   |
| 4. Zur Textkritik.                                                                               |       |
| W. Foerster, Zu Rolant 1158 (renges) (27.2.08)                                                   | 156   |
| — Zu Gormond 102 (27. 2. 08)                                                                     |       |
| R. ORTITZ, In cima del doppiero (31. 1. 08)                                                      | 598   |
|                                                                                                  | 0,    |
| 5. Zur Lexikographie.                                                                            |       |
| O. SCHULTZ-GORA, Zum saint Vou de Luques (1.2.08)                                                | 458   |
| - afrz. mout, mancher (1.2.08)                                                                   | 460   |
| - Noch einmal foubert (1.2, 08)                                                                  | 461   |
| 6 7 Webell                                                                                       |       |
| 6. Zur Metrik.                                                                                   |       |
| RAFFAELLO PICCOLI, L'assonanza dei vers orphelins in "Aucassin et                                | 600   |
| Nicolette" (10. 8. 08)                                                                           | 600   |
| 7. Zur Wortgeschichte.                                                                           |       |
| H. SCHUCHARDT, Lat. rom. Confluentes, Interamnes = hispkelt. Com-                                |       |
| plutum = iberbask. Urbi-; Biscarr- (25. 8. 07)                                                   | 77    |
| - Marsuppium, rapax *thynnina rom. "Meerschwein" (26. 10. 07) .                                  | 83    |
| — Port. alabão; südfranz. alevo (15. 11. 07)                                                     | 87    |
| H. SCHUCHARDT, I. Transitive Verben aus intransitiv-reflexiven (alapari)                         |       |
| afflare (1, 12, 07)                                                                              | 231   |
| - Scolopendra aus Oudins und Duez' Wörterbüchern; franz. na-                                     |       |
| dele (1. 12. 07)                                                                                 | 238   |
| MAX LEOPOLD WAGNER, Sardische Etymologien (1, 10, 07)                                            | 360   |
| A. HORNING, Französische Etymologien (13. 11. 07)                                                | 365   |
| W. MEYER-LÜBKE, Rum. nastur, Knopf', it. nastro, Band' (1. 12. 07).  — Span. añusgar (1. 12. 07) | 464   |
| H. SCHUCHARDT, Rom. "umsonst" aus arab. bāţil (13. 1. 08)                                        | 465   |
| - Rum. se uita "schauen" (30, 1, 08)                                                             | 472   |
|                                                                                                  |       |

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| H. Schuchardt, Larva (27.3.08)                                           |       |
| — Culercia (13. 1. 08)                                                   | 475   |
| - Span. macoca "Bärteldorsch" (13. 1. 08)                                | 475   |
| — Kymr. efr "Taumellolch" (30. 1. 08)                                    | 477   |
| - Mlat, ladasca "ein Insekt" (30. I. 08)                                 | 477   |
| Sextil Puşcariu, aoace (14. 10. 07)                                      | 478   |
| A. Horning, Abruz. anda, sicil. antu (26. 2. 08)                         | 604   |
| SEXTIL PUŞCARIU, arod, arcd (2.2.08)                                     | 606   |
| W. MEYER-LÜBKE, Zur Verbreitung von afflare (1. 3. 08)                   | 607   |
| ELISE RICHTER, Altfranzösisch entrues und (en)trosque (10. 6. 08)        | 711   |
| BESPRECHUNGEN.                                                           |       |
| GEORGE C. KEIDEL, J. de Leite de Vasconcellos, O Livro de Esopo:         |       |
| Fabulario Português Medieval (12. 3. 07)                                 | 88    |
|                                                                          | -     |
| F. ED. SCHNEEGANS, The farce of Master Pierre Patelin englished,         |       |
| und Maistre Pierre Pathelin reproduction en fac-similé de                |       |
| l'édition imprimée vers 1485 par Guillaume Le Roy à Lyon                 |       |
| (26. 5. 07)                                                              | 95    |
| H. Springer, Kurt Lewent, Das altprovenzalische Kreuzlied (11.7. 07)     | 97    |
| WOLFGANG VON WURZBACH, Documentos para la biografía de Don               |       |
| Pedro Calderon de la Barca, recogidos y anotados por el                  |       |
| presbítero Don Cristóbal Pérez Pastor (16, 6, 07)                        | 99    |
| Albert Stimming, Brockstedt, G., Floovent-Studien, Untersuchungen        |       |
| zur altfranzösischen Epik (15. 8. 07)                                    | 110   |
| D. BEHRENS, Tappolet, E., Zur Agglutination in den französischen Mund-   |       |
| arten (16. 9. 07)                                                        | 115   |
| B. Schädel, Tallgren, O. J., La Gaya de Consonantes de Pero Guillén      |       |
| de Segovia (19. 7. 07)                                                   | 118   |
| TH. GARTNER, Walberg, E., Saggio sulla fonetica del parlare di Celerina- |       |
|                                                                          | 216   |
| Cresta (Alta-Engadina) (1.8.07)                                          | 246   |
| - Der engadinische Psalter des Chiampel. Neu herausgegeben von           |       |
| J. Ulrich (16. 8. 07)                                                    | 249   |
| D. BEHRENS, Dauzat, A., Géographie phonétique d'une région de la         |       |
| Basse-Auvergne (26, 9, 07)                                               | 250   |
| FRIEDRICH BECK, La Vita Nuova per cura di Michele Barbi (19. 9. 07)      | 371   |
| GEORG STEFFENS, A. Stimming, Die altfranzösischen Motette der Bam-       |       |
| berger Handschrist (30, 12, 07)                                          | 483   |
| LEO JORDAN, Müller, Martin, Minne und Dienst in der altfranzösischen     |       |
| Lyrik. (23. 9. 07)                                                       | 608   |
|                                                                          | 000   |
| P. DE MUGICA, D. Manuel Rodríguez y Rodríguez, Fuero Juzgo, su           |       |
| lenguaje, gramática, vocabulario (21. 6. 07)                             | 609   |
| - Julio Cejador, La lengua de Cervantes (16. 9. 07)                      | 610   |
| SCHULZ-GORA, Le troubadour Elias de Barjols, édition critique publiée    |       |
| avec une Introduction, des Notes et un Glossaire par Stanislas           |       |
| Stroński (20. 2. 08)                                                     | 612   |

|                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E. HERZOG, B. Schädel, Die Mundart von Ormea (18. 12. 07)                           | 619   |
| K. v. ETTMAYER, C. Battisti, La vocale a tonica nel ladino centrale                 |       |
| (15. 1. 08)                                                                         | 624   |
| GIULIO BERTONI, E. Zaccaria, Contributo allo studio degli Iberismi in               |       |
| Italia (16. 6. 07)                                                                  | 632   |
| LEON JORDAN, Friedrich Luft, Über die Verletzbarkeit der Ehre in der                |       |
| altfranzösischen Chanson de geste. I. Teil (23. 9. 07)                              | 633   |
| C. VORETZSCH, Gustav Brückner, Das Verkältnis des französischen                     |       |
| Rolandsliedes zur Turpinschen Chronik und zum Carmen de                             |       |
| prodicione Guenois und Wilhelm Tavernier, Zur Vorgeschichte                         |       |
| des altfranzösischen Rolandsliedes (8. 4. 08)                                       | 713   |
| K. v. ETTMAYER, A. Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch                    | ma.4  |
| (17. 3. 08)                                                                         | 724   |
| M. LEOPOLD WAGNER, E. Besta — P. E. Guarnerio, Carta de Logu de Arborea (20. 2. 08) | 777   |
| B. Schädel, Ramón Menéndez Pidal, Catálogo del romancero judio-                     | 727   |
| español (24. I. 08)                                                                 | 732   |
| HERMANN SUCHIER, Joseph Bédier, Les Légendes épiques. Recherches                    | 132   |
| sur la formation des chansons de geste. I. Le cycle de Guillaume                    |       |
| d'Orange (9. 8. 08)                                                                 | 734   |
| P. SAVJ-LOPEZ, Studj romanzi, III. IV. (1904) (4. 10. 07) 120.                      |       |
| BERTHOLD WIESE, Giornale Storico della Letteratura Italiana. Anno                   | ,     |
| XXV, Vol. XLIX, fasc. 2-3; Vol. L, fasc. 1-2; fasc. 3                               |       |
| (12. 8.; 25. 9. 07; 26. 3. 08)                                                      | 742   |
| F. ED. SCHNEEGANS, Le Moyen-Age, revue d'histoire et de philologie,                 |       |
| t. X. XI. (26. 5. 07; 17. 3. 08) 253.                                               | 637   |
| - Mémoires de la Société Néo-philologique de Helsingfors, IV                        |       |
| (26. 5. 07)                                                                         | 256   |
| W. MEYER-LÜBKE, Archivio Glottologico Italiano XVI (1. 3. 08)                       | 490   |
| PH. AUG. BECKER, W. MEYER-LÜBKE, Romania No. 143. 144. 145.                         |       |
| 146 (1. 12. 07; 1. 3.; 7. 7. 08) 500.                                               | 745   |
| O. SCHULTZ-GORA, Revue des langues romanes. Tome XLIX (26. 7. 07)                   | 503   |
| E. HERZOG, Romanische Forschungen XVII, XVIII, XIX (21. 1. 07) .                    | 506   |
| E. HERZOG, Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik XV                    |       |
| H. I. 2. (18, 12. 07)                                                               | 634   |
| P. SAVJ-LOPEZ, Studj medievali, Vol. II, fasc. I (22. 2. 08)                        | 636   |
|                                                                                     |       |
|                                                                                     |       |
| P. Popovič, Nachwort zu S. 312-322                                                  | 754   |
|                                                                                     |       |
| F. ED. SCHNEEGANS, BERTHOLD WIESE, E. HERZOG, Neue Bücher (2. 8;                    |       |
| 18, 12, 07) 511.                                                                    | 638   |
|                                                                                     |       |

| BEI                          | RIC  | СНТ  | IGU  | JNO | èΕ  | N.  |    |     |   |   |   | Seite |
|------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|---|---|---|-------|
| W. FOERSTER, Nachtrag zu Zts | schr | . 31 | , 60 | 8 ( | 15. | 12. | 07 | ) . |   |   |   | 256   |
| H. SCHUCHARDT, Zu Ztschr. 31 | , 64 | 6 A  | nm.  | ur  | nd  | 651 | f. |     |   |   |   | 384   |
| H. Sch., Druckfehler         |      |      |      |     |     |     |    |     |   |   |   | 512   |
| H. R. LANG, Berichtigungen   |      |      |      |     |     |     |    |     | ٠ |   |   | 640   |
| G. BERTONI, Berichtigung .   |      |      |      |     |     |     |    |     |   | ٠ | ٠ | 754   |
| F. Ed. Schneegans, Registe   | r    |      |      |     |     |     |    |     |   |   |   | 755   |



### Note dalmatiche.

I. I resti del neolatino indigeno di Dalmazia richiedono specialmente — cioè più che l'organismo completo di altri linguaggi, meglio conservati — che vi si distingua anzitutto l' età e il valore e poi le norme grammaticali dei vari elementi: antichi e nuovi, sicuri e malsicuri, e infine normali e anormali.1

Degli elementi normali e dei sicuri si dirà più avanti (num. 4). L' età e la durata dei vari elementi del dalmatico, antichi e nuovi, duraturi ed effimeri, possono essere stabilite con tre mezzi (v. Dalm. I 32, II 309, 425): anzitutto colla storia delle fonti, poi colla geografia<sup>2</sup> del lessico e della grammatica e da ultimo colle norme grammaticali.

È recente quell' elemento (parola, suono, forma, costruzione) del dalmatico che si trova solo nelle raccolte recenti di materiali veglioti e che manca al lessico e alla grammatica d'idiomi parenti (v. 13-5), oltre che al lessico e alla grammatica delle raccolte

antiche.3

In molti casi l'origine recentissima d'un elemento, grammaticale e lessicale, è confermata da tutti e tre quegl' indizi; in altri casi, da almeno due. In questi ultimi, l'elemento può esser meno recente, ma non esige però meno precauzione. Anzi!

Ora delle voci e delle forme vegliote che il Merlo 4 valuta 5 in modo diverso dal mio, le seguenti sono recentissime per tutti

e tre i motivi detti:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di tali questioni di metodo v. Gröber, G.<sup>2</sup> I 260, 286 sg. 308 sg. e il recente Essai de méthodol. del Dauzat (cfr. E. Richter in questa ZRPh. XXXI 621 sgg.). <sup>2</sup> Di ciò specialmente il Gilliéron e il Roques: RPhF. XXI 118 sgg.

Più precisamente Dalm. II 309. — I più antichi saggi del veglioto sono del 1819: ms. Feretich (I 228). Le altre raccolte principali di glosse e testi veglioti sono, in ordine cronologico (I 5 sgg.), quelle di M. Carabaich, G. B. Cubich, P. Petris, poi (dopo il 1879) quelle di A. P. De Zonca e del Prof. Ive e la mia. — I materiali che dobbiamo al De Zonca sono i primi raccolti dal linguaggio dell' ultimo Veglioto (Udina-Burbur). Il qual linguaggio è molto diverso da quello di tutti i saggi anteriori: v. I 24, 27 (§ 28, 33).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Clemente Merlo: "Dalmatico e latino. A proposito di una pubblicazione recente", nella Rivista di filol. e d' istruz. class. XXXV 472-484.

<sup>5</sup> Egli le crede 'normalissime', 'notevolissime', 'bellissime' e 'preziose'.

E soprattutto di qua parte il suo giudizio, del tutto opposto a quello che debbo alla benevolenza del Gartner, in questa ZRPh. XXXI 619—621, e all'amicizia del Pușcariu: Despre limba romanică vorbită în Dalmația, in Junimea literară IV (Suceava 1907) e in Deutsche Lit.-Zeit. XXVIII 2501-6.

klaud (chiodo): ricorre solo nelle raccolta più recente (II 6113) e viene dal friulano (klaud). — CLAUUS -DUS darebbe probabilmente \*kjau \*kjaud II 433. Manca al romano balcanico; it. (centr. e merid.) chiovo. — V. p. 4 n. e 5 n.

lainda (orlo del tetto): solo II 5618; ven. orient. linda veglio-

tizzato (p. 5, n. 1). — LIMITE darebbe \*lenlo II 334, 346, 362.

pias (peggio): solo II 70<sub>1</sub>; ven. pefo vegliotizzato (p. 5, n. 1). — PEJUS manca al rom. balcan. e a dial. it. mer. (v. 6).

spiata (aspetta) II 226; ven. speta, con ja che può esser normale

(II 332). — appenn.-balc. astept- astett- I 307, II 431.

tiasta (testa) II 459; ven. testa vegliotizz. I 250. — TESTA darebbe probabilmente \*časta: cfr. čata (srb.-cr. teta), osćela e sčala (p. 14 n.), sapto da \*š- septem II 386, e rum. tară TERRA (onde \*tiera), şapte Septem (\*siepte). — Più antico e frequente kup II 200. Veglia è circondata dal territorio appenn.-balc. e juro-alp. di CAPUT: v. 15.

vuaj² (oggi) II 232; dal ven. liburno oji. — ноди darebbe \*vaz. Manca al rom. balcan. e anche a dial. it. merid.: vegl. kos(t)

dáj, rum, astăzī (questo dì).

Qui ancora, oltre numerose parole e formazioni date nel § 144, fiut (fiato) pajón (pagli-ericcio), con i e j veneti: fia pajón (4). Nel rumeno si hanno ADFLARE e PALEA.

2. Le seguenti si trovano solo in raccolte recentissime e si oppongono a norme del dalmatico e d'idiomi affini, non però al loro lessico:

bualp (volpe) solo II 1557: ven. volpe b- vegliotizzato (v. 4). —

Normale sarebbe \*bulp, rum. vulpe (istr. bulpo, I 278).

dat (detto) II 1687: veneto di Fiume (letterario: v. I 248) deto, onde (v. I 2513) dat, come Ava Eva, dastra destra. — Norm. (dajt?), \*dajs, rum. dis.

fiaur (fiore) II 182: v. 4. — Norm. \*flaur infloraja, abruzz.

flore, rum. floare.

fuat (fotte) II 579: v. 4. — Norm. \*fut, rum. fute.

jaun jauna (giovane) II 189: v. 4 e 5. — \*zuno o \*zauno I 278, II 346, rum. june = ž.

jok- juk -úr (gioc.) II 236: v. 5. — Norm. gok-, rum žok-, piat (petto) II 213: ja può esser norm. II 332 e anche vegliotizz. I 250. — Norm. \*pjapt, rum. piept.

<sup>1</sup> Alcune parole friulane apprese l'ultimo Veglioto direttamente dai muratori friulani I 24 (§ 28sg) e 23I. Altre può aver intese da 'suoi concittadini (Veneti): parole e frasi proverbali friulane sono citate talora dai Veneti; e ben radicati nell'uso veneto sono alcuni pochi elementi ladini. Ma di tutto ciò altrove. V. Vidossich ATr. XXIII 257. — sis I 23I è molto diffuso.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un vai ricorre in un ms. relativamente antico (II 1156), ma non è sicuro che valga 'oggi': 'vai desmun questa mattina'. Oltre che 'oggi' (heute früh e sim.) ci può entrare il dimostrativo slavo: ovaj (questo). Ad ogni modo, per le altre due ragioni dette nel testo, si deve esser molto cauti prima di dire "bellissimo vaj" e "normalissimi uaj vaj" (Merlo 475 sg.) — genir genaro (che n' è traduz.?) ricorre nel ms. di Graz, ma anzitutto è anormale in troppi elementi: almeno g a -o, com' è anormalissimo gener jener di testi

Poi con a anormale (II 330, pugl. o ecc. I 276): i recenti járbul (albero) e parecchi altri (II 188 sg.); l'ag (lago) II 3318 (l'ag non l-); l'at (latte) II 5114: v. 10. — E tantissimi ancora: dormaja (-iva) II 76<sub>15</sub> (norm. \*-eja v. p. 9 n.), jetuór (gettare) II 189, kapiastro (-estro) II 617 (p letter. o norm.), langa (lingua) II 200 (á norm.)

v. p. 4 n., lusaja (liscivia) II 69 17, zaja (giva) II 236.

I rappresentanti e i riflessi di HORDEUM e MEDIUS 1 esigono, com' è noto, molta precauzione, e tanto maggiore in un linguaggio quale il dalmatico. Dall'o di HORDEUM si aspetterebbe gua o va (II 359): ne abbiamo invece la forma, di testo recente, vuarz e quella, d'origine ancor più recente, uarz. Di fronte a parecchi esempi di mis misa (s sordo) II 205, sta un isolato, effimero mias II 115, in un testo recentissimo. Anzi vi precede un mias 'messo' (da miatr I 250), di cui mias 'mezzo' è come un' eco.

3. Infine une terza serie comprende quelle voci e forme del M. che sono recenti non per la ragione fonetica, ma per le altre due. Cioè le seguenti forme e parole sono d'età recente, sebbene possano esser normali (v. II 426: kual):

puas (posso), II 78 15. — Nei docum. poça poçano (v. 15) = it. mer. pozzo -a -ano; probabilmente rum. pociŭ. — T1 = s II 366.

vaira (anello) II 538: ven. vera. — In un testo più antico andl II 129 (num. 105), - rum. inel.

versaur (aratro) II 3610: ven. versor. — Manca all' It. centr.

e mer., e al Balcan.2

Molte altre voci e forme recenti, di questa terza e specialmente delle altre due serie (num. 1 e 2), si hanno nel veglioto. Oui basta ricordare quelle sole notate dalla critica.

Alla quale passeremo ora, esaminandovi partitamente ogni singola osservazione. Ma voglio premettere le osservazioni che mi paiono giuste, almeno per il momento. Non contraddicono nè a norme nè ad altre conclusioni del Dalm. E sono: truf-3 (fiasca)

più recenti. Poi si consideri che JANUARIUS manca al rumeno e all'albanoromano: CALENDARIUS; v. Merlo: I nomi romanzi delle stagioni e dei mesi (Torino 1904), p. 107 e 186.

V. E. Herzog: Streitfragen I § 70—72, ATr. XXIX 152.
 Foerster ZRPh. XXIX, 1 sgg. Parodi AGIt. XVI 360.
 truf-, non ,,è uno dei 4 esempî su cui poggia la legge: lat. di posiz. vegl. u", ma dei cinque, e anzi sei (II 438); di più non si deve tacere della mezza dozzina di esempi malsicuri e di un'altra dozzina che ha pure il monottongo, cioè o (di fronte a krauk CRUCEM ecc.); II 340. E infine chi dubita (v. anche p. 477, n. 3) della norma di u vegl. da U] non dovrebbe sottacere gli esempi alb. rom. con u=0], che sono in tutto, cioè compresi quelli che il Dalm. I 278 aggiunse a GG I I 1046, la bazzecola di una quarantina. — In altri casi la critica è in essenza d'accordo col Dalm., o non obbietta niente ai dubbi lì espressi: 472 nota I = Dalm. I p. IX (ultimo capoverso), \*ajjo da HA(B)EO 479, BLASPHEM- poi BLASTEM- 482, guapto 478, karnoit 480, kauk 479, ninapta 480 (dove non va taciuta la particolare nascita o rinascita della parola II 430), spara 480 sg.: I 235. Lo stesso è dei dubbi sui proparossitoni dekro kraskro kukro medko pulko redro sedla; ma qui in una cosa non siamo d'accordo, cioè sulla qualità dell' ŭ, ch' io considero vocal breve ed aperta,

I 293 va levato dagli esempi con  $\check{\mathbf{u}}$  (II 335), tate (tette) da quelli con  $\check{\mathbf{g}}$ ; e levati dalle concordanze appennino-balcaniche: arroncare I 294, pugl. eng I 294, sotta I 285; mi piace l'equazione gue Jovis(dies) e sono possibili quelle di Sabul-\*savol-\*sal(o)v-salbáun (sabbione), e duce onde dois (franc. ant.). E LABRACE II.

4. La critica comincia (473) con due osservazioni che riguardano voci or ora considerate (1—3) e che il M. non aveva ragione di dire "normalissime, dal B. stesso ritenute tali"! E nemmeno 'notevolissime'.

Le prime "non compajono là dove il ricordarle importava maggiormente: langa LINGUA manca al § 394 (µ)". Nel quale è detto espressamente che ne sono esclusi gli esempi "mit dem

Velar", dunque anche langa. V. la nota I.

Le "altre voci, notevolissime, non compajono affatto nè nel lessico nè nella fonetica". Nel lessico compare l'avvertenza che appunto non sono 'notevolissime' (v. II 445, nota 1 e 4) queste voci che dice il M. ed altre molte. E però compaiono nella fonetica delle voci recenti, nelle proporzioni che diremo subito (p. 5).

Seguono le voci che "figurano per contro nel paragrafo dove vanno con la norma, sono omesse in quello o quelli dove alla norma contrasterebbero: fejustro 'figliastro' § 313, e l' u? e lo -j-?" Come si vede dagl' indici, 2 l' u è considerato in I 251 e lo -j- in I 255, cioè dove questi suoni andavano considerati.

FILIASTER darebbe normalmente \*feluastro. In fejustro abbiamo

due elementi anormali.

Il primo (j) è prestito inalterato (reine Entlehnung § 145): dallo j veneto (\*fijastro fijastro) I 251. — Così forse l' a di baka

(vacca) I 253, l'e di mačera I 254 e altri molti nel § 145.

Invece l'u di fejustro è prestito alterato o alienato (Umsetzung o Überentäusserung): § 144. Cioè sul modello di -ár (ven.) = -úr (vegl.) ecc. I 255, fi(j)astro diviene fejustro. — Così nulba: ven. nalba (malva). E ya da ó I 250: byalp (volpe b-), fyat (fotte), forse kyar (corre); e anche ay I 251: jayn jayna (giovine). E ja da é I 250: kapjastro (-estro). E moltissimi altri.

<sup>3</sup> Dico l'indice delle parole che per molte voci è completato da quello dei suoni. Ben inteso, un indice completo delle parole e un indice completo

mentre il M. la dice bensì breve, ma aggiunge, asserendo con molto calore, "si badi, e vocal chiusa" 475.

¹ Io non le ho ritenute normalissime, nè normali, ad eccezione di langa, che al § 364 dissi normale, e oggi non direi nemmeno questo. Ricorre più volte, ma solo in testi recentissimi (v. num. 2) di fronte a un luanga del ms. G, ms. per me incollazionabile. Di più, un linguaggio come il dalmatico, che ha pt ps (alb.-rom. ft fs) = rum. pt ps CT X, può aver avuto \*lamba — rum. limba. Ad ogni modo pochissime parole vegliote si possono ritenere normalissime, o normali in tutti gli elementi. Durante la stampa, e dopo, molti dubbi su norme fonetiche ed altre del dalmatico si sono in me rafforzati, pochi indeboliti o svaniti. Lo si vedrà dal Dalm.; dove le pp. I 103—316 e II 429—468 furono stampate da ultimo.

Moltissimi in fatto sono gli esempi per i due fenomeni (reine Entlehnung, e specialmente per il secondo: Umsetz. o Überentäuſs.); moltissimi, come era da aspettarsi da un linguaggio moribondo c anzi redivivo: I 27<sup>12</sup>, 250<sup>3</sup>. Il loro numero, come si vede nei due paragrafi (§ 144 sg.), raggiunge il migliaio. Ora, raccogliendo un migliaio di esempi, se ne può omettere una ventina¹ e anche più. Certo sarebbe un danno, ma nel caso nostro non è, perchè vi si rimedia in II 445, nota 1 e 4.

"Di una stessa voce si ricorda talora più di una forma, senza che ci si dica qual' è la normale: mosauna mansione in § 295, (ō), musúñ in § 386" (-s-). È normale l'elemento au nella prima variante ed è sicura la sorda intervocalica della variante musúñ.² Così delle varianti da LIGNUM MOVERE NOSTER PULVIS solo singoli elementi sono normali e sicuri.³

5. "E quel ch' è più, vi son leggi fonetiche, che mi pajono errate affatto."

La prima riguarda D1 G1 e J (v. II 366 sg. 379). Cfr.:

dei suoni considerati in un libro (p. e. di 400 pagine in 4°) sarebbero un ideale: un ideale di comodità per chi l'adopera, più che non ideale di lavoro per chi lo fa.

¹ Il M. nota qui fiaur, fiut, pajaun, ricordati ai num. I e 2. Inoltre spettavano al § 144 dat, lainda, pias, puas, vaira, versaur, viatro, vuaj. È dubbio poi se spettassero a quel paragrafo e al seguente: espojar, favro, istalla, ruosse, sote, dei quali v. la nota 3, poi piandro, depiandro, forse con "l' ia che parla di é" (Merlo); stivil (-ali), tinir (tin-o), forse con "assimilaz.?" (ibi); sudaur (-ore): cfr. Riflessi slavi (cit. in n. 2.). — Ben inteso, singoli esempi e non i suoni furono omessi: agli esempi di j I 255² e 25518 andavano aggiunti, oltre i ricordati espojar pajaun, anche fejustro e vejur (cfr. invece vel'ajo, ch' è più antico) e jaun juk. Sul br di kuobra (capra) cfr. II 431. — klaud (v. 1) va al § 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L' o z viene dalla forma slava; mosun, dove o da A' è normale. v. Riflessi slavi di vocali labiali, in Sbornik Jagić (Berlino 1908), p. 35. — All' etimo MANSIONEM giunse indipendentemente anche lo Štrekelj: ASPh. XXVIII 523.

³ Anche fra elementi normali e sicuri dovea distinguere il M. 477 n. La forma tierch (tardi), che ricorre nel ms. di Trieste, è normale almeno nel·l' elemento -ch (= -c²), ma è malsicura nell'ie che può valere ie e anche i, secondo la grafa tedesca. Così è malsicura l'a di espojar (che varrà -ur) e l'uo (u?) di ruosse e l'o (u?) di sote. Anche di istalla dubito molto. Così anche di altre parole del ms. di Graz ch'è il meno sicuro. — Delle raccolte moderne la meno sicura è quella descritta in I 59—74. E ciò, non solo per la grafa (I 61 sg.), ma specialmente perchè il raccoglitore vi ha interpolate parole che aveva tolte da saggi più antichi (I 63: stassaun; e subatu tolto da II 124²²) e purtroppo anche inventate: pecdts, mudrts e altre (II 438²a); cfr. I 71¹4 (Quarnaro). — Sul valore delle raccolte antiche e delle recenti v. ora i giudizi sintetici del Pușcariu l. c. (dei raccoglitori "alcuni avevano, come il Dott. Cubich, e capacità e buon senso, ma poca preparazione; altri, come il prof. I., erano privi dell' una cosa e dell'altra") e del Gartner (die Aufzeichnungen im AGIt. IX haben sich "als ungeschickt und untreu erwiesen"), citati al num. I, n. 5.

| DJ:          | DIURN-, DIES  | MEDI-, MODI-  | RADĮ-     |
|--------------|---------------|---------------|-----------|
| veglioto     | zornuota 1    | megúl (mis 2) | $(ruf)^2$ |
| serbo-croato |               | mežul možul   | (raža)    |
| albano-rom.  | merzeń        | mies trames-  | rese      |
| rumeno       | (a)mirizu azī | miez premiez  | rază      |

Inotre: vegl. viga vad-iat, prinz da \*-g prandium. — srb.-cr. lopiž Lapideus, pižul podiolum, spenga expendi- e forse žakan diaconus (Riflessi slavi § 9). — alb.-rom. gg/- Gaudi-are, mg-invidi-are.

E ancora una dozzina di esempi rumeni.

GJ: più scarsi, com' è noto, gli esempi romanzi in genere e tanto più negli elementi latini del rumeno e dell'illiro-romano. Rum. osînză AXUNGIA, žur (giro) \*GIUR-: Pușcariu Lat. ti § 29; vi può andar unito il nome dell'isola di Dalm. Žuri, srb.-cr. Zirije; (suza II 379). — L'alb.-rom. ha ušuńę AXUNGIA, šušuńę SANGUISUG-IA.

Più numerosi gli esempi di J. Ecco intanto l'iniziale:

J-: JOCUS -ARE JOVIS (DIES) JUGUM -ULUM -ULATURA vegl.  $zok(uár)^3$  zúe zauk zoglo rum. zoc zoca(re) zoi zug zunghiu zunghelura

Poi srb.-cr. žuk žuka Juncus II 304, Zadar (leggi fadar) JADER(A); slavo eccles. Žid- Jud-Aeus, probabilmente dall' illiroromano. — Vegl. zer (andare) J-IRE. Invece zuañ (Gianni), zunant (giunto), zuño possono avere lo z veneto. — Rum. zace(re) e inzug

înžunghiu e parecchi žu-.5

Ora il veneto liburno, dove abbondano gli elementi letterari (I 248), ha con j letterario (da ž: ibid. e 254 sg.); oji oggi e jogo jogár gioc-, jóvine e jenaro, jetár, justo. Il quale j letterario, recente, passò così a varie forme e voci, recentissime, registrate qui retro nelle prime due serie (1—2). — Dunque il M. non si arrischi a dire "normalissimi uaj vaj", nè "bellissimo juk", jokúa, jukurme, nè "prezioso jaun jauna"! Così sono anormali jenér (che non è "anorm. sol per l'-er, scambio di -ir", od -ur) e jetút su registrati; di più jost (giusto), ch' è di un testo meno recente ed è normale sol per l'o.

Degli esempi con  $z \int \check{z}$ , normali per me, la critica considera solo

<sup>8</sup> Si attenderebbe \*žokúr: I 250.

<sup>5</sup> V. soprattutto lo studio del Pușcariu: Lat. ti und ki im Rum., Ital.

und Sard., § 35 sgg. (JBIRS. XI, 1904).

¹ Con f si rappresenta la spirante sonora di rosa e franc. ted. rose, con z quella di orzo (df). Nel Dalm. f è segnato con  $\dot{s}$ , e z con  $\dot{z}$ . V. II 325, 460. A Veglia e nella vicina Venezia (v. i Bausteine Mussafia 301) la semiocclusione è debole, cioè z (df) si avvicina a f. — I due riflessi rumeni, nella grafia letteraria z (= f di rosa) e f (= f di f order e f di f di f order e f di f

<sup>3</sup> I riflessi tra parentesi possono esser recenti.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il santižan (grande fuoco, f. di S. Giovanni) di qualche dialetto serbocroato (Kušar, Rad XVIII 27), può esser veneto: v. Cian e Salvioni, le Rime di Bartol, Cavassico II 401, 436.

il riflesso di JUGULUM, dubitandone. Ma è indubbio anzitutto che la voce latina e la vegliota hanno lo stesso significato: 'collo'. Della forma poi ci restarono due reliquie. La prima è zulo (collo), da me udita, con z (p. 6 n. 1) e u ben sicuri. L'altra variante è soglo (collo); non fu udita da me, ma è ben documentata in un ms. che ha anche altri s- col valore sicuro di sonora, 1 cioè s- o g- (II 325), e altri o col valore malsicuro di u.2

Ne risulta, in conclusione, il significato sicuro (collo) e la sonora sicura 3: zoglo o foglo. Eppure il M. dubita di jugulum (collo) e rimanda invece a un etimo della fatta di soggolo (velo sotto gola),

o anzi \*,sóggolo'! 474 n.

6. Per -J- avremmo vari esempi, di varia età e natura.

Anzitutto \*PLOJA (class. PLUVIA): rum. ploie, vegl. plyaja. Qui (476) il M. dice, per isvista, che pluaja sia un' eccezione alla mia norma. — Poi:

BAJULUS -ULARE; onde, secondo il Candrea 4, rum. baier, îmbăiera(re).

EIECTARE; rum. aiepta(re), secondo il Puscariu I 42 (cfr. IBIRS. XI 73); ADJECTARE secondo Candrea-Densusianu I 27. Non decide il veglioto: jetuór jetút può esser recente.

MAIOR o -OREM: vegl. mauro (grande), rum. mare. È questione molto dibattuta.<sup>5</sup> Il Pușcariu (I 1027), che più volte mi disse e serisse i suoi dubbi sull'unione di mare con MAIOR o -OREM, ha tenuto conto dell' accenno in ATr. XXIX 154, dov' è ricordato il meri del sardo, e ora vorrà considerare, fra altro (Dalm. I 284 sg. 233), il minori (piccolo), sardo esso pure. Inoltre il significato (della forma dubito) di "maió grand: majeur",6 nel còrso, secondo G. M. Filippi.7 — Il nome del mese, Majus, può aver riflessi recenti:

Dictionarul etimologic al limbii romîne, de I.-A. Candrea [și] Ov.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cioè anzitutto (I 45) saba (rana) e sillot (ghianda), dal serbo-croato:

¹ Cioè anzitutto (1 45) saba (rana) e sillot (ghianda), dal serbo-croato: zaba zelud, nel cr. vicino /- (I 262). Poi saime II 1066, 1063, 141111, da zer (gire). In questi quattro esempi e in altri s va letta /- o z-: II 325.
² V. II 340. Cfr. anche, nello stesso ms., pedoclo (-UCULUS), il cui o, malgrado l'o di pidòcchio, è nelle stesse condizioni che l'o di soglo.
² Del malsicuro e ipotetico \*zuglo, \*fuglo non ho fatto ancora alcun uso. — Nell' edizione del ms. ho dato, ben inteso, la forma che vi si trova, cioè soglo; così pure nel glossario: II 225 e 236. Invece nella Grammatica, per non ripeter sempre la dichiarazione fatta in I 45, diedi la forma zoglo, facto (II 225). — Analogamente adoperai per altre parole. Chi dubita della foglo (II 325). — Analogamente adoperai per altre parole. Chi dubita della grafia fonetica, data nella grammatica, di questo o quel vocabolo, lo può controllare nei materiali. I quali sono stampati con maggior cura che il resto del libro.

Densusianu: Elementele latine (București 1907), num. 127.

<sup>5</sup> Anzi ha, come si suol dire, una letteratura: v. Pușcariu l. c. e Dalm.

I 284 sg. Perciò non si deve sorvolarvi con un "la cosa non sarebbe inverosimilissima" e con un "ma lo strano è" che non dice niente.

E è esatto "majeur"? Cotesto rivestimento francese di cose italiane dis-

turba e dispiace per più riguardi.

7 J.-M. Filippi: Recueil de sentences et dictons usités en Corse, avec traduction et lexique. Parigi 1906.

rum. maiŭ, vegl. muoj. — Così anche MAJALIS -ARIUS: vegl. majúr (maiale).

MEJARE -ATURA: vegl. miúr, mejatoira. Ma c'è pure MIARE, da cui potrebbe venire non solo miúr ma anche \*mijat- mejat-.

Restano ancora tre o quattro esempi di -j-, da altre consonanti di lat. class.¹ Anzitutto il discusso Pagensis: vegl. pajais; altri esempi vegl. con -g- dav. I e ci mancano (cfr. II 438). Poi l'infisso, oscuro pur esso, -aj- (tonaja tuona), nella vicina Venezia -e- ed -i- (I 283), ma rum. -ez- tz-etv. Di cui il Parodi e il Pieri cit. nello JB. del Vollmöller VIII 123. E da ultimo lo -j- delle note forme secondarie di HA(B)EO e VO(L)EO, onde vegl. jaj buaj, rum. atti e (anche in Macedonia) votti.

Ora quello ch' è certo è l' età recente e la durata effimera dell' esempio qui opposto dalla critica: "un bellissimo pias" (peggio), di cui al num. 1.

7. La grammatica del dalmatico (e dell' Altit. Chrestom.), seguendo in essenza le innovazioni del Meyer-Lübke, introdotte nelle sue due grammatiche, distingue le consonanti in iniziali, interne e uscenti, poi le interne in altre due suddivisioni. Nella prima (II 361, § 370 sgg.) è considerata la consonante scoperta. "Damit ist die Stellung der Formel Voctvound Voctra gemeint, d. h. die Stellung zwischen Vokalen und zwischen Vokal und Liquida: r und zum Teile l." Nella seconda suddivisione si tratta dei vari casi di consonante coperta specificati nel § 383.

Nel primo caso — dove tutto il pireneo-alpino muta la sorda in sonora (-T- in d, -TR- in dr) — la consonante è scoperta, cioè esposta all' influsso dei vicini elementi vocalici (sonori). Nel secondo caso abbiamo invece una consonante coperta, cioè protetta da un

elemento consonantico: "T ecc.

Insomma qui, cioè nel consonantismo, si considera la posizione della consonante. Il M. invece ha creduto che io intendessi qui posizione di vocale. E questo malinteso suo esprime in forma piuttosto rude: "il B. ignora, o mostra d'ignorare, che si non fa posizione, che vi per contro chiude la sillaba. Nel capitolo 'Die gedeckte Stellung' egli accomuna di fatti lo si con ci, ti, ni, li ecc., anzichè con ri. In quel capitolo, ch' è nel consonantismo, sono accomunati si ci ti (§ 386 sgg.), perchè hanno nel veglioto 2

¹ Veramente ci sarebbe ancora un esempio di -J-: JEJUNARE. Ma i due J, essendo molto vicini, possono essersi turbati a vicenda: srb.-cr. žežin-(v. Riflessi slavi 43 sg.). Cîr. nelle Venezie: zazunár e sim.: Ascoli AGIt. I 446, 598, Candrea-Densusianu I 31, BSPSP. II 239.

Nell' emiliano, qui ricordato dal Merlo (cfr. anche 475), e in altri dialetti della zona pireneo-alpina le cose sono più complicate che non sembrino a lui: cfr. § 319 (II 346), e cfr. l'o libero in veuille (= võl'e võj) e quello, in posizione, di voglia (= voll'a). — Le note proposte del Puscariu e dell' Horning (da ultimo ZRPh. XXXI, 200—219) sui difficili riflessi di T1 possono esser rappresentate brevemente (e con qualche modificazione: JB. del Vollmöller VIII 125 sg.) come segue:

un riflesso comune (s); in un altro gruppo (§ 391 sgg.): N1 L1 R1, onde i riflessi affini  $\acute{n}$  l' \* $\acute{r}$ , poi r.

8. Gli esempi di Gì e specialmente quelli, più numerosi, per Dì (5) ci dànno il riflesso g, confermato da idiomi affini. È incerto invece se anche  $v_1 = B_1$  ci dia, come pare ('wie es scheint' § 388, II 366), questo risultato. Il nesso  $v_1 = B_1$ , che non ha molti esempi nel neolatino in generale, ne avrebbe uno solo ('ne io da imputar sono') per Ragusa: il nome Rožat Rogata Rabi-II 306. È un esempio discusso (II 431), ma cotesto z e un g da  $B_1$ , pure di Ragusa¹, si sostengono a vicenda e ad ogni modo non sono contraddetti da esempi contrari². Tale non è il rappresentante³ veglioto di Lixivia lusaja.

Ora il M. fa male a tacere qui di z da D1 e il resto (II 366) e a fraintenderne la sintesi (sul dalm. in genere) per dire poi che io ho citato solo lusaja e zue (3) coll'intenzione, secondo lui, di "dimostrare che -v1- dà -z- al vegl. Proprio così: due esempî di -j-, e non

Dell' 'ausschließlich' che m'è attribuito in ZRPh. XXXI 211, nota 1, fo malleveria nel senso che tra i riflessi di INITIARE nel veneto della Venezia Giulia e della Dalmazia conosco per il momento solo forme colla sorda: nitsar nisar (incignare). Delle altre forme che dànno soprattutti il Mussafia (Beitrag 169) e il Salvioni (Le rime di Bartol. Cavassico 381; da ultimo, nelle Note sui dial. lomb.-siculi § 100) è notevole netsar di fronte al meno antico inifiar. Non ci aiutano, per ora, le poche forme passate, collo stesso significato, in qualche dialetto serbo-croato (nats-at, almeno vicino ad Albona d'Istria) e neogreco (vegaqow: G. Meyer, Neugr. Stud. IV 64); nè la forma vegliota, nezuor, che ricorre solo in II 419; nè l'albano-romana, nis- = INITIARE. — Anche la nota sulla storia di PALATIUM (Horning l. c. 211, n. 4) sarà amplificata altrove.

1 aragjan (Dalm. II 287), oggi "arad'ān adj., rot im Gesicht (durch physische Anstrengung oder aus innerer Aufregung) Rag." dice Milan Resetar: Der stokavische Dialekt, Vienna 1907, p. 224 (= Schriften der Balkankommission VIII, con due carte; pubblicazione dell'Accademia viennese delle scienze). Cotesto arage può essere un derivato da RABIES e anche da RUBEUS.

Il Resetar propenderebbe per il primo.

<sup>2</sup> Per il veglioto ammetterei, col M., ib da BI VI, ma solo annettendo la maggior importanza proprio all' esempio ch' egli dice "senza valore": gaiba (CAVEA), ch' è nel ms. Cubich II 10716; poi verrebbe glaiba GLEB-EA; e da ultimo marab (marrobbio e -ubbio), ch' è solo in un glossario recentissimo.

<sup>3</sup> Che *lusaja* sia riflesso diretto da forma latina ho dubitato (II 453) e dubito ora più che mai. È recente (v. 2), e sarà una vegliotizzazione (v. 4) della forma srb.-cr. *lustija*, cioè con -ia, recente, in -aja secondo il § 144. Invece -IA e -I(v)A, antichi, dànno -eja -ea, come prova una decina di esempi, tutti del ms. Cubich (v. II 355 coll' aggiunta in I 240). Contro i quali dieci, ben forti, mal resistono dormaja e zaja, recenti (v. 2). È mal fa il M. a. ricordare, tacendo gli altri otto -eja, solo ,quell' unico koreja che il B. (§ 476) puntella con oleja 'oliva' (§ 348)".

altro, per provar che sowohl die palatale und dentale Reihe (G1 D1), als auch, wie es scheint, die labiale (v1 B1), ergibt hier z (df)."

g. La 'confessione' che segue - "il B. stesso confessa che di -ur [= -ARIUS] non abbiamo ausser samur keine ganz sicheren Belege" -- va limitata al veglioto: vi è aggiunto nella stessa linea (II 33913) il rimando al § 287, cioè al veneto di Veglia, che dà piankura (erba paretaria) = planc-aria. Ora cotesto -ura del veneto di Veglia è tanto sicuro quanto l'-úr del veglioto, cioè sicurissimo. Di più questa coppia robusta è fiancheggiata da un altro -úr: majúr (maiale), v. 6 [e fureštur II 9512]; e da una famigliuola di -uor, rampolli di -ur. Invece -ir = iere, se è di origine germanica<sup>2</sup> (e però mancando al rumeno), è d'origine meno antica che -úr = a(r)io. — La critica non lasci da un canto, come il solito, gl' ingombri (-úr) e non asserisca che "in -ir si continuano certamente così -aro che -iero, a quel modo che kris può continuare così CERASIU che CERESIU (§ 306)".

10. "Gli esiti di -ct- sarebbero tre nel vegl.". Non nel veglioto, ma nel dalmatico in genere. Gli esempi certo non son molti (II 369), ma sono confermati dall' albano-romano (ft fs, jt js) e dal rumeno (pt ps, t s). Nè gli esempi di t (anormale?) sono più numerosi che nella Cisalpina. Sono drat dritto (v. 12), frete (fritte -ole), l'at (letto), nuat (notte), strat (stretto), suant (santo) e sot (asciutto). E forse spettano al § 145 (I 255): v. p. 4, n. 1.

Quanto ai casi di l in l'3 il M. pensa che "l'ubin [II 295]. tutt' al più, potrebb' essere un \*LUPINU da mandar col \*LUPU che appare qua e là scambio del class. LUPU". E che da "LACCU e LACTE s' ebbero dapprima, verisimilmente \*luac, luat, poi \*liuac \*liuat, da ultimo \*/ac, \*l'at". - Per vari motivi 4 dubito delle due spie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questa e altre simili 'confessioni' ("il B. stesso" 4738, 475<sup>1</sup>, 478<sub>19</sub>, 479<sup>7</sup>, "è costretto" 475) sono male interpretate dai lettori che non hanno sott' occhio il Dalmatico.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Più esattamente germano-romana: -ARIUS passò al germanico, e per tempo, tanto che -ari (alto ted. ant.) pervenne al paleoslavo eccles. e comune: Riffessi slavi (cit, p. 5, n. 2), § 8. La spiegazione del Thomas (Bausteine del Mussafia, p. 644) che il suffisso, nella forma di metafonesi (-er), ritornò nella vicina Romania, mi par confermata dal fatto che -er manca al rumeno: il rumeno, che non ha elementi germanici (Meyer-Lübke ZVglS. XXXIX 593), è anche in questo caso, come in altri (bianco: rum. alb, vegl. jualb ecc.), la prova di paragone, cioè prova l'origine germanica di -(i)er (franc.) e probabilmente anche dell' -ere -iere italiano,

<sup>3</sup> Qui, II 430, il M. 478, traducendo un 'Materialien' con i materiali cioè tutti i m., muta in censura quello ch' era tutto l' opposto. Questo malintite i m., muta in censura quello ch' era tutto l'opposto. Questo mainteso suo lo induce purtroppo a far nomi santastici (generalizzando quell' una 'unzuverlässige Seite' ch' era descritta in I 59—74 e doverosamente descritta; v. 5, n. 3), di che egli a quest' ora si è pentito. Il "si citano suor di posto" si riferiva ai dialetti italiani classificati dal M., per isvista, fra i dialetti ladini.

\*\*LUPINUS darebbe \*lipin (srb.-cr.); o anche \*l'ipin: cfr. Resetar, Der stokav. Dial. 126. — Il passaggio di \*l'iua in l'a avverrebbe, secondo il M., "per la legge" che jua dà ja. Ora questa legge sarebbe un po' diversa dal

gazioni di l in l' dav. supposta u chiusa ( $\bar{u}$  e u II 319), sebbene abbia rimandato (II 430; cfr. 361) allo studio del M. sulla palatalizzazione di l dav. u chiusa ( $\bar{u}$  e -u) nell' Italia centrale. Al rimando, troppo breve, non è aggiunto niente, e a niente il M. oppone "proprio il contrario".

II. Anche per le etimologie, anzi specialmente per queste,

valgono le avvertenze date in II 310 (§ 262).

viala (criceto, donnola), I 236 sg., non da BELLA, che può die Grundlage für zahlreiche nordital., franz. und ladin. Formen, bela u. ä. bei Flechia AGIt. II 52 f. (auch Gartner GG.2 I 617) sein, nicht aber für die von Nigra, ib. XIV 270 f. XV 277, auf VIVERRA zurückgeführten franko-prov. bera u. ä. (vgl. Meyer-Lübke, Einführ. § 36). Nel veglioto e meglio ancora in altri dialetti è possibile VIVERRULA + BELLA. Ad ogni modo l'obbiezione che miarla (merlo) conservi RL non vale, perchè è voce che ricorre solo in fonte recentissima e una sola volta, mentre viala sorvive nel veneto di Veglia e perciò è forma molto più importante di miarla. E più sicura della variante biala (putorius?). Eppoi chi annoverasse anche viala fra "gli esiti normali di bellula" non dovrebbe scordare la difficoltà del v-. - bulentin II 289: cfr. Schuchardt ZRPh. XXV 502. - Per arrivare alla sorda di zélega (ts-), "come ognun vede", non è possibile muover da -é-, ma sì da -ce- e (o)le-1. - E si vorrebbe vedere come il primo a di LABRACE dia e u o nel serbocroato 2: lebrak lumbrak lombrak.

12. Per doccio non è prudente nè sufficiente rimontare "a \*DUCEU". — Nè io ho ricondotto "il fr. bras a \*brace (I 238), anzichè a BRATIUM". Anzi dissi: "gall. braces (s. Schrader, Reallexikon, s. v.), mit einer ¿-Bildung: franz. bras -sser". E son lieto di vedere che a questa dichiarazione son giunti or ora l' Horning ZRPh. XXX 455 ed il Salvioni RFIC, XXXV 85. — L' Ascoli trattò della forma pugliese kuntare convent, o veramente di kuntu, con quel riserbo che appunto il molto sapere gli dettava e non solo

caso da dimostrare (\* $li\mu a$  in l'a) e ha bisogno d'esser dimostrata alla sua volta. jarbul (albero) e una quindicina di altri ja (invece di  $j\mu a$ ) si trovano proprio nelle raccolte di materiali recenti, italianeggianti, invece  $j\mu arbul$   $j\mu altra$   $j\mu alb$  proprio nel ms. Cubich (II 188 sg.). La forma verbale jai (ho) e l'avverbiale jamo (ancora), A MODO o foss' anche ADMODUM, avranno perduto l' $\mu$  perchè quasi atone: jai risulterà dalla somma delle due forme (tonica e atona).  $^*j\mu di + ai$  § 464 sg. (rum. dre: a ecc.). Resterebbero jamna (anima) e jaska (ASCL-A), ma il primo ricorre solo nelle preghiere (II 189) e però poteva influirvi il catechismo, e in jaska (tavola) il sinonimo serbo-croato daska. Ad ogni modo i dubbi son molti e conveniva ricordarli. Per ora dunque non mi dolgo che di questa legge "non si fa parola nelle pagine del B.".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Salvioni "Note varie sulle parlate lombardo-sicule" § 197, in Memorie del R. Istituto lombardo di scienze e lettere XXI (1907). Meyer-Lübke I § 445.
<sup>2</sup> Il serbo-croato non ha esempi di u da A latino, meno drukno DURACIN- nelle immediate vicinanze di Veglia (II 251), preso tal quale dal veglioto. Ma si hanno esempi di u da a paleoslavo, AN-dav. cons.; sut da SANCTUS e altri: Riflessi slavi § 29. Di pii un (figlioccio) v. ibid. § 34, 2.

non ha "mostrata la inverosimiglianza di codesta derivazione (nv- < pugl. -mm-)" ma anzi divinava la forma co(n)vent-", cioè col dileguo di n dav. a spirante: s e più tardi f e v; cfr. Meyer-Lübke I § 403 e Panconcelli Par. 1904 (KJBRPh. VIII 126). -E con altrettanto riserbo, per altrettale ragione, toccò il D' Ovidio di kòppola. - La tonica di drat (v. 10) e drept (rum.) consente, dal lato fonetico, tanto E I che E, per una ben nota norma dell'appenn.-balc.: it. prète, vegl. pretro e prat, rum. preot. - Così la tonica di skutro consente, dal lato fonetico 1, tanto il noto o 2 che l' u<sup>3</sup> di EXCUTERE, mentre invece l' oa rumeno di scoate(re) richiede l'o; non dunque "\*EXCOTERE. richiesto dal vegl. skutro ... e consentito pur dal rumeno"! - Alla supposizione che moituro (mi alzerò, partirò) II 127 "sia per avventura un MUTARE (un 'mutar di posto') con la vocal delle forme rizotoniche" è da preferire la nota spiegazione del Meyer-Lübke II § 587: appenn.-balcan. MOY-ITARE Dalm. I 307; cfr. anche Wiese ASNS. CXVI 464, RF. XXIII 849, Peregr. Silviae (Etheriae) 59, 16.

13. L'ultima parte della critica vuol dimostrare la parentela del veglioto col ladino. Questioni delicate, com' è noto, queste delle parentele fra 'dialetti' o 'lingue', romanze o non romanze. Ed è superfluo ripetere ciò ch' è citato in Dalm. I 309 sgg., dove è da aggiungere GG.<sup>2</sup> I 297 sg. e l'acuto studio del Goidànich BZRPh. Y.

Tutte le parole vegliote e ladine confrontate dal M. si arrestano 4 a Veglia; nessuna ricompare nel restante Litorale illirico (Dalmazia e Albania). È anzitutto una questione di geografia e di storia. Ecco la questione geografica ne' suoi termini più semplici:

Italia settentrionale: Veglia
Italia centrale Ragusa
e meridionale Valona (Albania).

L' Italia alpina ha caratteri comuni colla vicinissima Veglia 5.

<sup>2</sup> Quest' <u>o</u> potrebbe partire dal derivato EX-CUT-UL-, onde per dissimilazione segt-: it. segtola e scuote. Ma il rumeno, che ha scutură (3ª pers.) di fronte a scoate, domanderebbe più lungo discorso. — Intanto, sulla diffusione e la vita di EX-CUT(I)UL- nell' appennino-balcanico (I 305), si aggiunga scuzzulá (scuotere), ch' è del còrso almeno, e cfr. le Note cit. (p. 11) del Salvioni § 88.

Gli elementi indigeni, illiro-romani, non abbondano nel veglioto (I 247)

più che nell'albano-romano, e non sono scarsi nel serbo-croato.

<sup>1</sup> Ho preferito sempre ρ, dove era questione della tonica (II 332, 341); invece nel lessico (II 451 e I 292) diedi EXCUTERE, perchè \*EXCOTERE ed altri simili asterischi inutili (M. 479, n. 2 ecc.) disturbano le cose e le persone.

— Non dimentichiamo poi l'u del vicino albano-romano (škunt scuotere) con un da tunt, secondo G. Meyer; v. ancora Meyer-Lübke I § 146, II § 119, Pușcariu I 1562.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Non si oppone saupra. Prima di tutto è da dubitare (e ho dubitato II 459) della sua antichità. Poi excutere, ch'è un proparossitono (cfr. II 356 sg.), è in condizioni diverse.

<sup>5</sup> Alcuni elementi, non numerosi (v. I 310) e non ricordati dal M., hanno maggior diffusione: RICINUS, alb.rom. rikén, vegl. drekno, istr. ris (plur. ri/i) ecc. II 429; SCABIES, fg-, rum. zgaibā, alb.rom. fgebe, abruzz. fgabbe, friul. fgabe.

Invece l'Italia appenninica concorda con tutto il Litorale illirico: da Valona a Veglia. Nel primo caso (Alta It.-Veglia) si può dire che due estremi si toccano: è una parentela contratta accidentalmente in un punto, in un nodo, fra tipi o gruppi i diversissimi; nel secondo caso è consanguineità.

Consanguineità, perchè è parentela più antica che quella contratta. Nell' Evo medio, nel moderno, nel recentissimo Veglia non ebbe relazioni politiche, nè altre coll' Italia meridionale e nemmeno coll' Italia centrale. Dobbiamo (I 313, n. I) pensare all' antichità. Anzitutto alla dominazione romana, poi specialmente a quella dell' Impero d' oriente. E infine, colle debite riserve, ma tutt' altro che senza fondamento, dobbiamo ricordare il fatto che Liburni e Japigi abitavano non solo al Quarnaro (Veglia), ma anche nell' Apulia e nell' odierno Abruzzo. Certo è invece che le concordanze fra Veglia e l' Alta Italia, e specialmente la vicina Venezia (ven. friul. istr.), possono esser originate in ogni età: nell' antica e nella medioevale, nella recente e nella recentissima.

14. In età recentissima, anzi solo in quella dell'ultimo Veglioto, sono originati klaud, lainda e altri (1-3). Di nol'a (nulla), pesla (gocciola, pisci-olare), sploima (schiuma), rondaina (rondine), sonbreja (ombra) l'origine può rimontare ad epoca più antica, non precisabile per ora. Lo stesso è delle fasi sonetiche i u, ja ua (v. più avanti). Quanto all' equazione, supposta, vegl. ai = engad. ai E I, non si devono sottacere le varie circostanze contrarie, che unite hanno molto valore. Vi manca l'altro termine del binomio (vegl. au ō ŭ). Vi s' inframmette, geograficamente, l' istriano, che ha la tendenza proprio opposta, cioè quella di chiudere \*ei \*ou (da E Ĭ ō ŭ) fino ad i u, mentre il veglioto e l' engadinese l' aprono in ai (e vegl. au); così istr.  $e^{i}$   $o^{u}$  (da  $\bar{1}$   $\bar{u}$ ) fra vegl. ai oi, ia ua e friul. ja ua. E infine fra l'Engadina e Veglia c'è di mezzo e il mare e il monte. Altrettanto problematica è la concordanza fra baila e bler blea (lad.), se anche abbiano, come forse hanno, lo stesso significato ('molto' e sim. II 172): son due problemi e non li risolve chi li mette semplicemente in equazione. - E non c'è equazione fra vegl. naskożt (= rum. născut) e friul. našút. - "saite essere" non ricorre mai in un testo: è in un paradigma (del ms. Cubich) e non ha maggior valore che i noti infiniti in -me (II 398 sg.). — Le altre concordanze, secondo il M., fra veglioto e lacino ritornano in vari altri idiomi neolatini, e non conviene dimenticarlo: la conservazione di AU (au ou), l'intacco di l n e d t davanti i, primario e secondario (l'at napta tiere toe), e infine ORNUS, QUAERERE, SABBAT-A, SICILIS, -ARE, TRAHERE, "ecc. ecc."

¹ Son noti concetti ascoliani. E appaiono proprio nel brano ehe qui cita il M. 484 (AGIt. I 536): "nodo in cui si raggruppano le trasformazioni, che il Reto, il Veneto, il Dace e lo Schipetaro hanno fatto subire alla parola di Roma." E "il gruppo ladino si rannoda, a ponente, col franco-provenzale." Le quattro parole sono sottolineate da me.

A p. 482 si tocca di nenčojn (nessuno), cioè NEQUE UNUS, con č da k dav. \*ü (čol e altri II 378). Ben diversa è la forma friulana, qui ricordata dal M., cioè enée n-enée da enéa (éan cane), nel veneto vicino enka! Andava ricordato invece il diffuso ningun: istr. ecc.; v. p. e. Meyer-Lübke I § 587, II 568. — L'a- di rakuardar (ricordare), poi marjanda (merenda), e in testi recenti maravala (meraviglia), rakalgro (raccogliere), sarán (sereno), stranutuót (sternut-) è unito dal M. all'a friulano di raóngi (rinfondere) ed altri. Ma gli esempi veglioti son troppo scarsi e i loro a- possono avere troppe ragioni diverse (RE-AD e RE-, e assimilazione e altro) e soprattutto molto diffuse. — Nell'aplich (causa, lite) del ms. Cubich, da leggere -ič, il M. vedrebbe un plurale, un 'piati', da mandare con sinč 'santi' e sim. Ma ad ogni modo il plajt qui citato dal ladino non ci aiuta più che il pia(i)to dell' italiano.¹

15. "Ammetto che tra le favelle degli abitatori delle due sponde dell' Adriatico vi sieno rassomiglianze, caratteri comuni. Notevole fra tutti il permanere della sorda intervocalica." Non solo intervocalica (v. 7) e non proprio su quelle due sponde. Qui si tratta di un fenomeno che comprende un numero (v. I 310) copioso di parole e forme e domina l'Italia meridionale e centrale, compresa quasi tutta l' Italia insulare; poi il Balcan col bacino del Danubio, in quanto quelle terre conservino la forte orma delle legioni romane: rum., albano-romano, dalm., tutto lo slavo-rom., il greco-rom. e forse parte del germ.-rom. (gotico). Il fenomeno opposto, cioè la

¹ E. De Toni AIV. 1897—8, p. 200, dà: bellun. erba stela plantago coronopus = STELLA, secondo il De T., "per la disposizione raggiata delle foglie". Nel veglioto, STELLA = stala (astro) II 114, 117¹¹⁵ e 35₀; invece sċala (erba) II 258 e 222 (vi si cancelli 87) può venire da erba stela (v. 1). Perciò ASTELLA II 386 fu omesso in II 445. Ma ne derivo ośċela (truciolo) II 297, "come il frl. stièle, sċele, il ven. stela ecc." (M. 480): Mussafia Beitr, 110.

² Da ultimo, il Pieri: "Ancora delle esplosive sorde tra vocali nell' italiano", SR. IV 167—187. Sulla Sicilia ibi 184 sgg. (cfr. le Note cit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da ultimo, il Pieri: "Ancora delle esplosive sorde tra vocali nell' italiano", SR. IV 167—187. Sulla Sicilia ibi 184 sgg. (cfr. le Note cit. del Salvioni § 96 n.). Sulla Sardegna e la Corsica: Guarnerio AGIt. XVI 502, JB. del Vollmöller VIII 155, 168. Nei saggi còrsi del Filippi (cit. a p. 7) è scritta quasi costantemente la sonora, nelle voci popolari e nelle dottrinarie. Ma si osservino anzitutto questi esempi: bèstidi 12 vèstiti (habille-toi), così cuntentadi 9, 16, guèrdadi 32, lèvadi 16, rìzzadi 35; e màmmada (m. tua) 19, 30, e sim. Poi i composti: prubone 19, rigumàndadi 32 e altri ri· nel glossario; dov' è pure parabettu, strabuntadu. Inoltre gli elementi stranieri: canabè, padade 35, ragontá, rabortu rabortá (franc. raconter rapp-, cioè è p non kè pp). E i letterari: letteradura nadura, Prigadoriu terridoriu, qualidá (e altri -idd), meridu udile, arbidriu lidru; abidazione (e altri abid- 3) divodi 24, erchidettu («rchit.), milidare piedosu ressuscidá. Analogamente altre consonanti: cfr. specialm. V (da f), divesu pruvesia (profezia), murtivigadu struvind tovu (tufo), anche palavrenu; ma u da v B, di cui un' altra volta; e B (non v): princibe, scrubulu scrubulosu, sabiente; G: dogile fagile fagultá. E altri, doppi: pulldiga, simpddiga e Lugiveru Migaiellu Nigulaiu Nigulinu. — Insomma si tratta di un fenomeno recente. Poi converrebbe sentire cotesto suono (v. intanto, per il vicino continente, Pieri ZRPh. XXVIII 168), e infine è fenomeno che non comprende tutta l' isola di Nabulione (27), ma, come pare, solo il suo Centro (5).

sonora, abbraccia il restante mondo neolatino: dagli Appennini alle Ande.

A questa e alle altre concordanze appennino-balcaniche (I 297, II 432), la critica oppone, oltre sotta (3), Caput e testa. Infatti questa coppia passeggia a braccetto (v. Zauner RF. XIV 355) nell' Italia meridionale e centrale, ma è sempre lui che vi predomina, e domina assoluto nel Balcan: v. ancora I. — Nulla ci autorizza a confrontare puas (posso) proprio "con il frl.¹ puèss" (v. 3)! poça poçano (potbat -ant) ricorre una decina di volte nei documenti (II 273). I quali hanno la grafia ç col valore di s (ts) e non di s. Ne legga uno il M. e non dirà "che nulla ci autorizza a legger nel poça dei documenti di Ragusa il pole- (v. 3) dell' Italia centromeridionale piuttostochè un possa"! — E infine non allontani Agnonesi e Reatini (mani sing. e plur. da mano s. e pl.), e inviti in aggiunta (I 302 sg.) Romani e Napoletani (Zauner RF. XIV 445) a stringere fraternamente le mano al nostro frate (I 308) di Dacia.

I geografi sono imbarazzati nel fissare i 'confini' tra il 'sistema' alpino e quello carsico (I 110, nota), ma riconoscono che vari caratteri e in vario modo si raggruppano nell' una e nell' altra zona, tanto diverse tra loro. Così vari elementi lessicali e grammaticali si raggruppano nella Romania, in modo che i loro confini si toccano specialmente in Sardegna e nell' Alta Italia. Le cause? Ma prima di cercare le cause, conviene che il fatto, per chi ne dubita, sia meglio accertato. Ed ecco ora le ottime ricerche, specialmente lessicali (6), del Candrea, del Densusianu e del Pușcariu, che sempre più o sempre meglio ci faran conoscere le concordanze fra l'Italia e la penisola sorella.

¹ Dalle reliquie friulane di Muggia, che ci hă salvate il Cavalli, il più benemerito dei dialettologi giuliani, e da altri materiali (da me raccolti) avevo estratta una parte della fonetica e inserita nel ms. del Dalm. (v. i BRPh. dedicati al Mussafia 289); sarà pubblicata altrove (Dalm. I p. X). — Il friulano (compreso quello di Muggia e Trieste antiche) e il ladino in genere non sono trascurati nel Dalm.; v. I 235 282, II 337 463. Ora il M. parlando dei caratteri comuni al veglioto e al ladino dice: "Apro il vocabolario del Pirona e senza addentrarmi nella ricerca [male!], noto, oltre linde e ai molti (l) che il B. già ricorda soprattutto nel Nachtr.; frl. vuarn . . . ". Non molti in verità, ma più su diceva lo stesso M.: "L' aver trascurato affatto i dialetti ladini, e particolarmente il friulano, tergestino e muggese, è secondo me l' error capitale dell' opera del B.".

Molto più che il ladino ebbi presente il rumeno (v. gl' indici e specialm. Il 310 sgg.), che tanto spesso concorda in bell' armonia col veglioto, come tutti riconoscono; onde non riesco a capire da che malintesi partano questi giudizi: "Soprattutto per quel ch' è del veglioto, il B. doveva aver presenti particolarmente il ladino da un lato, il rumeno dall' altro". E "mi oppongo, e con tutte le forze, a codesta barriera che si vorrebbe inalzar fra ladino e veglioto, fra veglioto e rumeno"!

Questi ed altri simili giudizi — "molto non avrebbe scritto, molto avrebbe veduto che non vide"; "egli non vede che il nostro mezzogiorno" — sono opposti ai giudizi del Puscariu e dell' autore delle grammatiche la dina e rumena (p. 1 n. 5).

Sulle seguenti voci latine v. p. 4, n. 1 e Dalm. II 445 sgg.

anima 10 n. movere 4. (arbor 10 n.) -itare 12. -arius 9. nascere -utus 14. astella 14 n. neque unus 14. astula 10 n. nepta 14. blasphem- 3 n. noster 4. (capra 4 n.) (nova nupta 3 n.) (nox 10.) caput 1, 15. null-ia 14. (cavea 8 n.) coquere 3 n. (octo 3 n.) ornus 14. cornutus 3 n. (pagensis 6.) crescere 3 n. currebat 8 n. (pingere 4 n.) dicere 3 n. \*(piss -ulat 14.) (directus 10, 12.) (placitus 14.) diurn- 5. planc-aria 9. (esse 14.) \*ploia 6. excutere 12. podi-olum 5. (filiaster 4 e n.) pot-eo 3, 15. prandium 5. (frict- 10.) gleb-ea 8 n. pulvis 4. habeo 3 n. 6, 10 n. quaerere 14. (hirundo, -ina 14.) recordare 14. -ia 8 n. ridere 3 n. ire, j- 5. (rosa 4, n. 5.) sabbat -a 14. Jader 5 n. jocare 5. sicilis 14. Jovis 3, 5. (situla 3 n). jugum, -ulum 5. (spoliare 4 r.) juncus 5. spum-ula 14. lapideus 5. (stabula 4 n.) (lectus) 10, 14. (strictus 10.) (lignum 4.) (supra 12 n.) (lingua 4.) tarde 4 n. 14. (major, -orem 6.) \*titta 3. (Majus 6.) trahere 14. (medicus 3 n.) \*tuttus 14. (medius 2.) (vacca 4.) mejare miare 6, vad -iat 5. modi-olum 5. voleo 6.

Le voci vegliote che seguono si trovano solo in fonti recenti.

-aia 8 n. vuarz 2. zaja 2, 8 n. bualp 2, 4. čelka II. zuan 5. dat 2, 4 D. quant 5. dormaja 2, 8 n. zuno 5. fjaur 2, 4 n. fiut I, 4 n. fuat 2, 4. jaun 2, 4 n. 5. jenér I n. 5. jetuor 2, 5. juk 5 n. kapjastro 4. klaud I. I4. l'ag 2, 10. lainda I, 4 n. 14. l'at (latte) 2, 10. lusaja 2, 8. mačera 4. marib 8 u. mias 2, 5. mosauna 4. musún 4. nulba 4. pajaun I, 4 n. pias 1, 4 n. 6. piat 2. puas 3. rakalgro 14. ruf 5. spiata I. tiasta I, 15. tinir 4 n. uai 1, 5.

vaira 3, 4 n. versaur 3, 4 n.

viatro 4 D.

vuaj 1, 5.

Italiano:

aratro 3. -a(r)io 9.arroncare 3. bel(or)a II. bianco 9 n. doccio 12. ene 3. koppola 12. kuntu 12. mutare 12. nizár 7. prete 12. scuotere 12. sotta 3.

### Serbo-croato

bulentin II. lebrak II. lembrak II. l'ubin 10. santižan 5 n. spara 3 n. sut 10, 11 n. truf-ić 3. žežin- 6 n.

rum, aiepta(re) 6. franc. bras 12. rum, mare 6. alb.-rom. nis 7 n.

M. G. BARTOLI.

## Zur Wortkunde der Vogesischen Mundarten.

### Bratte, brotte.

Bratte, brotte f. (phon. brat, brot) als Bezeichnung für allium schoenoprasum, Schnittlauch (nach Haillant ail civette, vosg. vulgaire ciboule, civette) findet sich auf engumgrenzten Gebiete, in mehreren Ortschaften der in meinen Ostfranzös, Grenzdialekt, mit E bezeichneten Gruppe. In Haillants Flore Populaire des Vosges S. 172 ist es nachgewiesen aus La Bresse, Cleurie, St. Amé, Gerbamont, Le Tholy, Uriménil (hier auch als fem. plur. brottes). Nach X. Thiriat, Vallée de Cleurie (Remiremont, 1869), S. 133 sagt man in St. Amé bratte, in Tholy brotte, ciboule'. Auf elsass-lothringischem Boden ist bratte, ciboule bezeugt für la Poutroye (Schnierlach) bei S. Simon Grammaire du Patois du Canton de la Poutroye S. 409 und 411.1 Dasselbe Wort bezeichnet aber auch nardus stricta L. (nard roide), vulg. poil de chien. Nach Haillant, S. 194, sagt man in Cleurie, St. Amé, St. Etienne, Le Tholy, La Forge bratte, resp. brotte dé diale (= Teufel). Thiriat, l. c. S. 420 gibt brate dé diale, nard raide, fétuque, carex, enfin toutes les graminées et cypéracées très dures'. Von kundiger Seite werde ich belehrt, dass zwischen allium und nardus botanisch gar keine Verwandtschaft oder Ähnlichkeit besteht - ein neuer Beweis dafür, wie willkührlich die romanischen Mundarten mit Pflanzennamen umspringen.

Brāt ist m. E. das Thesaur. Glossarum aus Handschriften des 10. und 11. Jahrh. überlieferte brittola "cepa minuta, cepulas". In den Pflanzenverzeichnissen der Kapitularien Karls des Großen "Beneficiorum Fiscorumque" und "De Villis" (aus d. J. 812) findet sich brittolos und britlas (s. Monum. German. Hist. T. I S. 180 und 186), das von allen Erklärern<sup>2</sup> mit Schnittlauch übersetzt wird; dafür spricht insbesondere, daß brittolos zwischen scalonias und alia, britlas zwischen uniones und porros steht. Des Weiteren ist das Wort häufig bezeugt in den Althochdeutschen Glossen, z. B. brittula "snitelouch" 3, 486 (11. Jahrh.), britula "snidilouch"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Frühjahr 1907 habe ich bräte in La Baroche (Gruppe E) im Elsafs gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Z. B. in E. H. F. Meyers Geschichte der Botanik (Königsberg 1856), Bd. III, S. 403.

3, 494<sup>b</sup> (11.—12. Jahrh.), öfters auch pretula 3, 108. 172 wo p=b durch die deutsche Aussprache verschuldet ist; e ist dagegen die richtige Wiedergabe des  $\underline{i}$  von brittola, denn nur  $\underline{i}$  kann vogesisch zu a, resp. o werden: ein Substrat mit betontem a hätte  $br\bar{e}t(e)$  ergeben. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß  $br\bar{a}t$  nicht \*britta, sondern brittula selbst wiedergibt und daß l schwand wie in  $s\bar{a}k$  circulus, ink ungula (s. Ostfranz. Grenzdial. § 173).

Auf \*britta + onem ließe sich zurückführen sp. breton m. nach der Akademie ,variedad de la col, cuyo tronco ... echa muchos tallos; — il renuevo o tallo de la planta'. Das älteste Zeugnis für unser Wort ist brittoni in den Reichenauer Glossen (7.—8. Jahrhundert). Stalzer, Die Reichenauer Glossen der Hs. Karlsruhe 115, S. 113, emendiert ,porrus cromium sive brittola': doch muß vielleicht brittoni beibehalten oder brittoli gelesen werden.

Brittula ist unbekannter Herkunft; doch verdient Beachtung, dass noch heute an vielen Orten Deutschlands der Schnittlauch Brisslauch oder Brieslauch heist und dass auch prieslauch bei der heiligen Hildegard so gedeutet wird (s. v. Fischer-Benzon, Altdeutsche Gartenflora, S. 141. 206).

### Cerceneux.

Zeitschrift XVIII, 215 wurde xorséneu, xeurxeneux ,éclaircie dans le bois, défrichements', sürsene, sersene, défrichage' zurückgeführt auf circinus ,Zirkel' (Diez I v. cercine), sp. cercenar, ringsum beschneiden, eigentlich abzirkeln, abrunden, dann lichten, ausroden. Dazu bemerkt Baist, Ztschr. f. franz. Spr. u. Litter. XVIII, 80: "Die Bedeutung ,ausroden' konnte nicht aus ,abrunden' wohl aber daher kommen, das der Ansiedler die Bäume ringelt und absterben läst. Aber Laut und Sache sind sehr bedenklich". Diese Bedenken dürsten durch folgende Bridels Glossaire du Patois de la Suisse Romande entnommene Stellen gehoben werden:

cergni, cerna, cerner, ôter en rond l'écorce du sapin pour en faire un cercle; faire un cercle magique autour d'une personne pour la désensorceler, pour la guérir ou la la forcer à rester en place.

cergniaula f. sapin dont on ôte l'écorce pour en tirer la poix.

cergniemein m. lieu défriché dans une forêt (auch cierna f. portion d'une forêt mise en culture, lieu défriché avec un petit fenil) und cergnemein, id.

cernei m., cernetta f. pâturage, abatis dans une forêt. cerni, cernil m. grange de montagne, fenil.

Circinus ist hier wohl als Etymon gesichert: zu cergni > circinare läßst sich fr. cygne > circinus vergleichen. Die Ausdrücke

der Vogesen zeigen abweichende Lautbehandlung, wohl weil sie erst spät als termini technici des Forstwesens Aufnahme fanden. Zweifelhaft ist, ob Baists Auffassung von der Bedeutungsentwicklung die einzig mögliche und ob schliefslich bei cergniemein 'lieu défriché' nicht doch von 'abzirkeln, abrunden' auszugehen sei.¹

### $m\bar{a}l(e)$ , Schwein'.

Zeitschrift XXX, 460 glaubte ich in einigen ostfranzösischen und wallonischen Wortformen wie z. B. voges. malto lat. maialis zu erkennen, wobei übersehen wurde, dass bereits C. Merlo, Nomi Romanzi delle Stagioni S. 203, A. 2 wall. maiai, mâieler auf dieselbe Weise gedeutet hatte. Heute bin ich der Überzeugung, dass maialis hier überall nicht in Betracht kommt, sondern ausschließlich masculus. Entscheidend ist das von mir erst im Herbst 1906 in Belmont (OGD mit d5 bezeichnet) gehörte mal(e), kastriertes männliches Schwein und dann auch Schwein überhaupt'. Lautlich kann māl nicht maialis sein, woraus etwa majé geworden wäre (vgl. mejü > maturus); máscur masculus bezeichnet auch in der Bukowina das verschnittene männliche Schwein (s. Puscariu, Etym. Wörterb. der rumän. Sprache s. v.). Das männliche Tier wird eben in der Regel zum Zweck der Mast verschnitten; das nicht kastrierte. zur Aufzucht bestimmte, in Belmont vræ, bildet die Ausnahme. Malto in La Baroche bezeichnet ausschließlich das männliche Tier (male + ett + on).

Wallonisch wird masculus zu maį; maiai ist daher maį + ellus; maièt, porc châtré besitzt nach Lobet noch die ursprüngliche Bedeutung, cochon mâle, jeune porc. Beachtenswert ist hier die Übertragung des Wortes auf das weibliche Tier, mäieler, châtrer les porcs, et en général une femelle quelconque, mâillèie, truie châtrée; denn auch das weibliche Tier setzt auf die Dauer kein Fett an, wenn ihm nicht die beiden Eierstöcke herausgenommen werden.

Wie die in dem früheren Artikel erwähnten maquin, maiquin zu beurteilen sind, ließe sich nur auf Grund genauer Kenntnis der Lautverhältnisse der betreffenden Mundarten sagen: einstweilen ist man nicht berechtigt, sie auf maialis zurückzuführen.

Für die Bedeutungsentwicklung masculus 'Schwein' fehlt es nicht an Analogien: rum. máscur 'Eber' (s. Puşcariu, l. c. wo auf sard. mascu, mastšu 'ariete', vicent. mastšo 'verro' hingewiesen wird);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Chabrand, Pat. du Queyras, S. 166, findet sich sarcena, cercena, coteaux cultivés 'auch, près de Grenoble, dans les vallées vaudoises et dans le Briançonnais '. Vgl. noch im Venezianischen die Ortsnamen Zerçeno, Cercená (Studi Glottologici Ital. 3, 163, v. circinus.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In masle wird sl zu li wie sn zu ñ in wall. añe > asinus, indem sich aus s ein i-Laut entwickelt; vgl. pik. meille > mespilum, aus mesle (s. Jouancoux, Pat. Picard).

norman. maillard, canard domestique mâle' (Delboulle, Vallée d'Yères), afr. malart, männliche Wildente'; makllo, le taureau d'un troupeau' (Bridel, Gloss. Suisse Rom.); sp. macho, Maulesel, Bock'.

### Ovraige

ist eine der Wortformen, die in den Vogesen dem französischen Pflanzennamen arroche entsprechen. Ovraige ist in Haillants Flore Populaire des Vosges S. 145 bezeugt aus La Bresse und Gerbamont. auvrège masc, in Thiriats Vallée de Cleurie S. 131, 417 aus Cleurie und St. Amé. Den Ausgangspunkt der Untersuchung über das Wort muss afr. arrace bilden (s. Godefr. Complém, v. arache), das nach Claussen Roman. Forschungen XV, 795. 816 ein aus griechischem ἀτράφαξυς hervorgegangenes vulgärlat. \*atrapice wiedergibt (vgl. adrafax, andrafixin u. ä. Thesaur. Gloss. Emend. v. atriplex). Es fragt sich nun, ob nicht noch andere Formen des französischen Wortes auf ein Substrat mit betontem a zurückgehen. Arrosse (Jaubert, Gloss. d. Centre), wall. aurause (Bullet. Sociét. Liég. de Littérat. Wall., 2. Sér. T. XVI, S. 110, wo auch arâse verzeichnet ist) können atrav(i)ce, atravce, atrauce mit b, b = u (vgl. parole, aurone) sein, - arroche atrapica, atrauca, - arrache bei Godefr. atra(v)ca: denn dass frz. arroche normannisch sei, wie das Dictionn. Génér. will, ist nicht ausgemacht; es steht bei Martellière, Gloss. du Vendômois und Dottin, Gloss. Bas.-Maine. Sogar wallon. aripe liesse sich so deuten: als älteste Form ist arepe im Gloss, von Tours überliefert, dessen Vorlage nach W. Foerster pikardisch war: arepe hätte \*arape als Vorstufe gehabt, und e wäre unter dem Einfluss des folgenden Labials zu i geworden wie in weitverbreitetem sive (= sève), das metzisch, wallonisch ist und auch bei Jaubert, Gloss. d. C. steht. Für wallon. aripe wurde ein auf -ica endigendes Substrat bereits vorausgesetzt in dem Programm: Die Behandlung der lat. Proparoxytona in den Mundarten der Vogesen (Strassburg 1002). S. 20: diese Vermutung wird bestätigt durch das adripias im Capitulare de Villis (s. oben S. 17), das nach allen Auslegern atriplex hortensis ist: adripias ist aus adripicas entstanden wie scalonias (im Capitulare Beneficiorum Fiscorumque) aus ascalonicas (im Capitulare de Villis); zum Plural ist adtriplices, atriplices im Thesaur. Gloss. v. atriplex zu vergleichen. Ovraige erklärt sich ohne weiteres aus einem aus atrapicum umgestellten avráticum: -áticum wird lothring, zu -ež. — Ob bei Haillant mehrfach belegtes arauye, éroille atrapicula ist (arevoi, areuoi, aroi), muss ich unentschieden lassen.

¹ Adripias als Vorstufe von wallon. aripe bestätigt die neuerdings ausgesprochene Ansicht, dass wahrscheinlich Nordfrankreich als das Geltungsgebiet des Capitulare de villis zu betrachten sei (s. v. Fischer-Benzon, Altdeutsche Gartenflora, S. 3).

### sotre , Kobold'.

Nach L. Sainéan Ztschr. XXX, 312 soll sotre nicht afr. soterel¹ sein, sondern von saltare kommen, also 'Springer' bedeuten. Dies ist jedoch lautlich unmöglich: in Belmont (OGD mit d⁵ bezeichnet) lautet es sötre, dagegen sagt man sātrel 'Heuschrecke', sāte 'springen' (a + l wird dort durchweg zu ā). Haillant (Gloss. du Pat. d'Uriménil) unterscheidet zwischen geschlossenem e in sotre und o "résonnant ou aboyant" in sôte, sôtou 'Springer'. Labourasse, Gloss. de la Meuse, schreibt soûtré, soutrait 'esprit follet', aber sauter, je saute, j'sautons, usw.,; dazu metz. satré 'Kobold', aber sauterelle 'piège à prendre les oiseaux', sautu, sautoir 'barrière' (Lorrain, Gloss. messin). Ob in den aus Bridel beigebrachten Belegen Einwirkung von chauta 'sauter' auf chauterai 'esprit follet' stattgefunden habe oder ob o und a + l'in einem Laute zusammengefallen sind, liese sich nur auf Grund genauer Kenntnis der Lautverhältnisse der entsprechenden Mundarten entscheiden.

Auch begrifflich ist solerel "Tollköpfchen" ansprechender als "Springer". Der solre kann unter Umständen bösartig werden, meist aber ist er ein harmloser Geselle, der seine Freude an lustigen Streichen und allerlei Schabernack hat: dies ist für ihn

charakteristisch, nicht das "Springen".

### tremfa m.

In Belmont (OGD d5) ist tremfā allgemein gebräuchlich in der Bedeutung ,Vogelscheuche', wie ich dies während eines mehrwöchentlichen Aufenthaltes in jener Ortschaft im Herbst 1906 festgestellt habe. Ältere Leute wissen zu erzählen, dass man früher mit dem Namen tremf a auch Personen belegte, die am Weihnachtsfeste als Nikolaus verkleidet in die Häuser drangen und unter dem Schutze der Maske Prügel austeilten - ein Brauch der heute verschwunden ist. Tremfā ist m. E. buchstäblich triumphale(m). Zur Endung ist fnā fenale(m), Heuernte' zu vergleichen und zur vokalischen Behandlung der ersten Silbe etwa den(e) donat (OGD § 100), obwohl in beiden Fällen die Lautverhältnisse nicht ganz gleich liegen. Begrifflich bildet den Ausgangspunkt das triumphare illudere' bei Du Cange. Die Vogelscheuche verspottet und trügt, sofern sie als ein mit Kleidern behangenes Gestell das Bild eines Menschen vortäuschen soll. Nach der begrifflichen Seite stützt und bestätigt tremfā das Settegastsche Etymon triumphare > tromper. Freilich muss tremfa des f wegen einer späteren Periode angehören als tromper: aber es lehrt immerhin, dass tatsächlich triumph- in das Nordfranzösische Eingang fand. Ztschr. 1X, 142 ist bereits auf das gleichfalls in den Vogesen be-

Sainéan bemerkt, dass wallon. sotai zuerst von Grandgagnage auf soterel zurückgeführt wurde, was von mir Ztschr. XVIII, 228 übersehen wurde.

zeugte  $\chi tr\delta f \dot{a}$ , prahlen',  $\chi tr\delta f ou^1$ , Prahler' hingewiesen worden. Dazu bemerkte G. Paris Romania XV, 628: ,c'est sans doute un mot moderne formé du français triompher'. Aber  $trem f \bar{a}$  kann nicht erst neueren Ursprungs und dem Französischen nachgebildet sein, und deshalb ist es wahrscheinlich, daſs auch das in demselben Gebiete auftretende  $\chi tr\delta f a$  älteres Sprachgut ist. Schlieſslich sei noch bemerkt, daſs auch die schweizerischen Mundarten triumphare kennen. Bridel verzeichnet: trohnfa, se réjouir bruyamment',  $tr\delta hnfa$ , grande réjouissance dont la danse fait partie, ébattement public'.

A. HORNING.

 $<sup>^1</sup>$   $\chi$  ist ein häufiger Vorschlag in den Vogesen; in  $\chi tr \delta f a$  ist es wohl durch Analogie hervorgerufen; man darf daraus kein extriumphare erschließen, wie ich Ztschr. IX, 142 getan habe.

# Wortgeschichtliches.

## Afr. soupecon.

Zu afr. soupeçon > suspectionem RGr. I, 274 bemerkt Meyer-Lübke im Register, dass es korrekt aus suspicione entstanden sei, und scheint somit suspectionem abzulehnen; auch für Suchier, Grundriss 12, 816 ist es suspicione, und Clédat bemerkt Rev. de Philolog. Franç. et de Littérat. XVII, 224 A 1: il est inutile de recourir à \*suspectionem (so, mit Stern). Aber auch suspectionem ist tadellos nach Form und Bedeutung (s. Georges). Die Frage darf daher nicht einseitig dahin gestellt werden, ob suspicione ein befriedigendes Etymon für soupeçon sei: die Aufgabe des Etymologen ist nicht immer schon damit gelöst, dass er ein einwandfreies Substrat ausfindig gemacht hat. Liegt, wie hier, der eigenartige Fall vor, dass zwei lateinische Wörter dem romanischen gerecht werden, so erübrigt es, zu bestimmen, welches von beiden im Romanischen fortlebt. Ist eine Entscheidung nicht möglich, so muss das Urteil lauten: soupeçon ist suspicione oder (mit gleichem Anspruch) suspectione: ein anderes Verfahren ist willkürlich, nicht wissenschaftlich. Die Bemerkung Clédats wäre nur verständlich, wenn (was Clédat allerdings anzunehmen scheint) suspectione eine erschlossene Wortform wäre.

Meine Ansicht geht allerdings dahin, dass die größere Wahrscheinlichkeit für suspectione spricht, einmal weil prov. sospeizo nur suspectione sein kann (vgl. Ztschr. VI, 435), und dann, weil suspectione eher den Eindruck macht, das Wort der Vulgärsprache zu sein (vgl. it. sospetto, sp. sospecha). In der Mulomedicina Chironis (ed. Oder) sind beide Worte je einmal überliefert: im Glossar wird suspectio vom Herausgeber eingeklammert mit dem Vermerk: restituere malim suspicio — gewiß mit Unrecht.

### Fr. suie.

Als ich Ztschr. XXX, 461 die Zeilen über suie schrieb, hatte ich noch keine Kenntnis von Salvionis Artikel, Arch. glott. It. XVI, 369. Salvioni bringt zwei lombardische Formen süga und suggie, Russ' bei und stellt fest, dass, allo stato attuale delle conoscenze nostre, per nessuna via sūcida abbia potuto dar süga, suggie a qualsiasi varietà lombarda'; sucida sei demnach abzuweisen und als richtiges Etymon \*sugia, resp. \*sudia anzuerkennen,

das in gleicher Weise frz. suie und den lombardischen Formen gerecht werde. Alles andere wird beiseite geschoben mit einem andrà quindi ricercato come e perchè divergano le forme allegate

dall' Horning'.

Es ist dies eine durchaus einseitige Art die Sache zu behandeln, wobei den lombardischen Formen unberechtigter Weise eine ausschlaggebende Bedeutung zuerkannt wird, während der wichtigste, die ganze Frage beherrschende Gesichtspunkt außer acht gelassen wird, die Tatsache nämlich, dass neben den Vertretern des Wortes mit stimmhaftem ž (ź dž) auch solche mit stimmlosem Konsonanten vorkommen: Längst bekannt, aber wenig beachtet ist ost- und südostfranzösisches sæls: es setzt in den Mittelvogesen ein (seuche bei Haillant, Gloss. d'Uriménil, und Ostfrz. Grenzdial., Gloss.), wurde von mir gehört im südlichen Elsass-Lothringen in Montreux-Vieux und Montreux-Jeune (sætš), ferner in Moutier und Sonceboz in der nördlichen Schweiz (sætš; vgl. auch soutscha, soutsche f., suie' bei Bridel). Für Doubs und Jura ist setche, sutse Rev. d. Philol. franç, et de littérat. XIV, 52 bezeugt, und für die Dauphiné noch sùchi bei Mistral v. sujo. Die Annahme, es könne sich hierbei um ein durch die Stellung im Auslaut vor e geschärftes ursprüngliches dž, ž handeln, ist für das ganze Gebiet ausgeschlossen. Hierzu kommt das Ztschr. XXX, 461 besprochene süh'ći aus Val Soana, das von Salvioni selbst an Ort und Stelle aufgenommen wurde, dem er aber auffälliger Weise kein Wort der Erklärung, kein Etymon beigibt. Cl. Merlo verdanke ich die weitere Nachricht, dass man im ganzen Aosta-Tale sütse sagt (vgl. műtse > musca, mātsé > masticare). Nun ist aber dieselbe zweifache Lautentwicklung auch für eine Reihe von Wortformen gesichert, die mit anderer Bedeutung als .Russ' auf sucidus zurückgehen: frz. surge, norditalien, susia (lana s.) und wohl auch neutoskan. sożżo; - dagegen rät. suosk' (s. Ztschr. XXX, 461), pprov. sous, sousse, sousse, alttoskan, sozzo 1 (letzteres von D' Ovidio nachgewiesen). Damit ist, von allen Einzelheiten abgesehen, für sucida > suie eine feste Grundlage ge-

Aufgabe der Verteidiger von sugia-sudia ist es nunmehr zu zeigen, wie sie sich die Entstehung des stimmlosen Lautes aus gi, di denken. Auch eine Äusserung über altprov. suga, nprov. sugo, eichugo (s. Mistral v. sujo) wird sich nicht umgehen lassen. Nicht länger wird man uns mit einem "andra quindi ricercato". auf die Zukunft vertrösten dürfen. Erst wenn dieser Anforderung genügt ist, wird neben sucida auch sugia-sudia ernstlich in Frage kommen. Dass auch bei dem Ansatze sucida > suie noch manches der Aushellung bedarf (lyones. soels, 2 wallon. souse, 3), gebe

Der abweichende, unter dem Einfluss eines andern Wortes entstandene Tonvokal in soxxo, suošk tut der Beweisführung keinen Eintrag.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philipon, Pat. de Iujurieux, Gloss., gibt sefa statt des erwarteten sefe. Es scheint demnach auf suie ein anderes Wort ohne Palatal eingewirkt zu haben.

ich ohne weiteres zu. Dass auf bestimmtem Gebiete das Wort schon früh zu sugia (daraus dann wohl die lombardischen Formen) wurde, lehrt das von Meyer-Lübke Jahresbericht II, 69 aus Glossaren nachgewiesene sugia. Auf die übrigen Bemerkungen Salvionis (G. Paris habe sugia gebilligt; — l' Horning non vuole convenire in tale conclusione — nämlich sugia — per cui andrebbe travolta la base sucida da lui proposta) gehe ich als unwesentlich nicht weiter ein.

### Tanaisie.

Tanaisie , Rainfarn' ist nach Littré unbekannter Herkunft; nach dem Diction. Général ist es emprunté du latin du moyen âge tanasia, altération probable du grec άθανασία, immortalité (so auch Scheler). Tanásia konnte indessen nur zu tanase werden. welches das Diction. Général in der Tat aus dem 13. Jahrh. belegt. Eine Entwicklung tanasia > tanaisie analog der von φαντασία zu fantaisie (älter, und zwar schon im 14. Jahrh., phantasie) kommt nicht in Betracht, da unser Wort sicher volkstümlich ist und früher tanoisie gesprochen wurde (Belege bei Littré und im Dict. Génér.; auch Romania XVIII, 581 aus der ersten Hälfte des 14. Jahrh.): das älteste im Diction. Génér. fehlende Zeugnis findet sich im Latein.-Französ. Glossar von Tours aus dem 12. Jahrh.: tanacheta : tanezie (Altfrz. Übungsbuch von W. Förster und Koschwitz I2, 24). Es ist ohne weiteres sicher, dass tanoisie auf schon früh belegtes tanaceta zurückgeht.1 In den Capitularien Karls des Großen De Villis und Beneficiorum Fiscorumque aus dem Jahre 812 kommt in den Pflanzenverzeichnissen zweimal tanazitam,2 einmal das vielleicht aus tanazetum verschriebene tanezatum vor (s. Pertz, Monum. Germ. Hist. I, S. 179. 186. 180). Tanaceto begegnet auch in den dem o. Jahrh. zugeschriebenen Glossae Theotiscae (s. v. Fischer-Benzon, Altdeutsche Gartenflora, S. 189). Es lässt sich indessen, wie ich glaube, noch ein älteres Zeugnis für das Wort beibringen. Arch. f. lat. Lexikogr. u. Gram. X, 83 ffg. bringt H. Stadler latein. Pflanzennamen aus Discorides, aus zwei Wiener Handschriften, die spätestens aus dem Anfange des 6. Jahrh. sind.

¹ Die Botaniker haben hier richtiger gesehen als die Philologen: In Aschersons und Graebners Flora der Provinz Brandenburg (Flora des Norddeutschen Flachlandes), 2. Aufl., S. 722, Anm. 3 findet sich folgende Angabe: "Tanacetum aus dem mittelalterlich lateinisch. Namen Tanazita (schon in Karls des Großen Capitulare de villis), womit der franz. Name tanaisie und der ital. atanasia zusammenhängen." Freilich ist hier nicht alles richtig: tanacetum ist nicht aus tanazita entstanden, ebensowenig wie atanasia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man hat kein Recht anzunehmen, dass in tanazitam das e sich unter der Einwirkung von e bereits zu i entwickelt hatte wie in tanoisie: i mag auszusassen sein wie in savir, podir in den Eiden, d. h. als e oder ei (s. Meyer-Lübke, Gr, I, 90). Immerhin haben einige jener Pflanzennamen schon romanisches Gepräge (z. B. adripias, die Grundsorm zu wallon aripe), so dass jene Pflanzenverzeichnisse vielleicht einen Platz unter den ältesten Denkmälern der französischen Sprache verdienen.

Auf die rot geschriebenen eigentlichen Pflanzennamen folgen nämlich unter dem Titel Pouator noch eine Reihe sogenannter Synonyma teils griechischer teils barbarischer Herkunft, die bis ins 5. und 4. Jahrh. zurückgehen. Dort steht S. 112 τερταναγέτα (= ἀρτεμισία), worin ich tanaceta sehe. Man darf dann freilich nicht mit Stadler an Verwandtschaft mit tertiana denken, vielmehr muss die erste Silbe ter- durch irgend ein Versehen mit dem Worte in Verbindung gebracht worden sein. Man könnte ferner einwenden, dass sonst durchweg lat. c vor e, i durch k transscribiert (δίκινουμ ricinum, ατρίπλικεμ atriplicem, κέπαμ cepam) und auffälliger Weise nur dies eine Mal durch y wiedergegeben wird. Es kann jedoch ein Schreibfehler vorliegen oder auch ταναγέτα einer norditalienischen oder gallischen Mundart entnommen sein, in der das c bereits zu ć infiziert war; ć hätte man durch γ wiederzugeben versucht; einige Belege für lat.  $c(e) = gr. \gamma$  gibt C. Wessely, die lateinischen Elemente in der Gräzität der ägyptischen Papyrusurkunden (Wiener Studien XXV, 64). Demgegenüber fällt die Gleichsetzung des Wortes mit άρτεμισία schwer ins Gewicht, denn die Gattungen Artemisia L. und Tanacetum L. stehen einander sehr nahe, beide gehören der Familie der Compositae an und auch derselben Gruppe der Anthemideae.1 - Auch in den Althochdeutschen Gloss. von Steinmeyer und Sievers ist tanaceta sehr oft, weniger häufig tanacetum aus Hs. des 10., 11. und 12. Jahrh. belegt.

Als provençalische Formen des Wortes gibt Mistral tanarido, tanasido, tanario, tanaredo, Boucoiran nur tanarido. Tanaceta wäre lautgerecht zu \*tanasedo geworden, das sich nicht belegen, aber vielleicht auf Grund von tanasido und tanaredo für eine frühere Zeit erschließen läßt. Das r ist nicht etwa aus z hervorgegangen: ein Lautwandel z zu r kommt zwar seit dem 14. Jahrh. in einem Teile des provençalischen Gebietes vor (s. Meyer-Lübke Gr. I. 381), er verschwindet aber wieder im 16. Jahrh. Es leuchtet ein, dass tanaredo gebildet ist wie sausaredo, saussaie' (neben sausedo, sausiero), aubaredo, lieu planté de peupliers blancs' (zu aubo, aubiero), poumaredo, pommeraie', castagnaredo (neben castagneiredo), ähnlich wie frz, ronceraie, roseraie, oseraie: -ar- (mit erhaltenem a in vortoniger Silbe) ist also das nicht nur in Bäume-, sondern auch in Pflanzennamen häufige -arius (rosier, fraisier, genévrier, églantier, groseillier, prunellier). Da provençalisch -ce- nicht zu si wird (vgl. sauset, sauseto, sausedo und altprovenç. tenaset tanacetum, Roman. XII, 101,

Mein Kollege, Herr Prof. Dr. Lindstedt, dem ich diese Mitteilung verdanke, fügt noch hinzu: "Die Unterschiede sind sehr geringfügg; in allen Hauptmerkmalen stimmen sie überein, so in den weiblichen, zungen- oder sadenförmigen Randblüten, in den zwitterigen, röhrigen, fünszähnigen Scheibenblüten. Auch der Habitus ist nicht so verschieden — alle Blätter sind siederteilig —, dass der Laie sie nicht als verwandt erkennen könnte. Dazu kommt noch, dass beide Gattungen offizinale gebrauchte Arten besitzen, die bitter und sehr aromatisch sind."

Z. 5, aus einer Hs. des 14. Jahrh.), so muss das i durch irgend eine analogische Einwirkung hervorgerufen sein, wohl durch afr. tanaisie, resp. altes \*tanesida.

Auf \*taneta, nicht tanaceta führen prov. teneio f. (bei Mistral, v. tanarido) und schweizer. tania f. ,tanaisie' (zu betonen tania, bei Bridel, Gloss. de la Suisse Romande), womit tsanía, chênaie', \*cassneta zu vergleichen ist. Diese Vermutung wird durch das Italienische bestätigt. Die Kenntnis und philologische Deutung der im folgenden besprochenen norditalienischen Dialektformen verdanke ich dem liebenswürdigen Entgegenkommen von Cl. Merlo. Die Mundart von Asti hat inea, ineja, ine, inee ,tanaceto' (in der Flora astese von Camisola S. 231. 372 und im Vocabel. piemont. von Gavuzzi); während tnea, tneja zweifellos auf \*taneta (resp. \*teneta) zurückgeht, ist tne, tnee weniger durchsichtig: ausgeschlossen ist -etum, das ei ergibt (vernei \*vernetu, avei habētis), ebenso -ellus, das zu el wird (bel, gavel, clavellu), und -aris (e nur im Infinit, ere > are); für the kommt also nur -arius in Betracht, \*tanarius stellt sich prov. tanaredo an die Seite (vgl. auch it. rosaio, ginepraio, ginestraio, prunaio). Da im Piemontesischen e in der Regel in vortoniger Silbe fällt, nicht aber a, so muß statt tan-\*teneta, \*tenarius angesetzt werden; ersteres wird auch durch prov. tenèio gefordert. — Schwierig ist das v von tanavè, tanavea in Bra, tanavêa in Ponti di Nava (Piemont). Ich vermute, dass Umstellung von tanaceta zu tanateća, resp. zu tanateca (mit c > k) stattfand. Hieraus wurde unter Einwirkung von tanaceta, taneta ein \*tanateta gewonnen, das zu tanaea und mit Einschub eines hiattilgenden v zu tanavea führte: vgl. desmesurava > smisurata bei Bescapé, bévola > beola betula (Salvioni, Dialett. d. Milano, S. 259): die Vorstufe zu tanaea war tanae(i)a (vgl. piem. braje > brache). Bei Diefenbach finden sich anatheca, anateca, anatheta, anathea.

Nach Fanfani, Pronunzia toscana, besitzt die italienische Schriftsprache danèta, tanaceto' mit offenem e, das trotz des abnormen d mit taneta verwandt sein muss.2 Nicht offenes, sondern geschlossenes e erwartet man wie in cannéto, monéta: es mag schriftitalienisches tanaceta eingewirkt haben. Ein mittellateinisches dan eta giebt Diefenbach, Glossar. Latino-German. v. tanacetum; ein schriftitalienisches taneta ist unbezeugt. Auch von einem ital. daneto, das bei Diefenbach l. c. und v. Fischer-Benzon, Altd. Gartenfl. S. 74 erwähnt wird, hat sich keine Spur finden wollen. It. sp. cat. pg. tanaceto ist gelehrt, wie e im Italienischen, c im Portug. und Catalan., t im Portug. Span. Catalan. zeigt; der einzige mir bekannte volkstümliche Vertreter von tanacetum ist das bereits oben zitierte altprov. tenaset.

<sup>1</sup> Tanaceta bei Fanfani ist wohl Druckfehler, denn ital. tanaceta kommt

sonst nicht vor.

<sup>2</sup> Daneta gibt auch, nach einer Mitteilung Merlos, der Atlante botanico von Briosi, Hæpli 1886.

Eine andere Bezeichnung der Pflanze ist das griech. and avaola (athanasia 'reynewan', AHD Gloss. 3, 525, Hs. aus dem 14. Jahrh.); daraus afr. tanase (13. Jahrh.), tosc., catal. atanásia und wohl auch mailand, tanasia, das schwerlich tanaceta wiedergibt; ferner tanasia in Crema, wo tanaceta zu tanazeda geworden wäre (man sagt dort moneda, seda, bieda, \*bleta, sera ,cera'). Alle diese Bildungen sind gelehrt; so wohl auch afr. tanase, das m. W. später nicht wieder belegt ist und sich in keiner Mundart erhalten hat (dagegen wallon, tenhéie = tanaceta). Zweiselhast ist, ob tanasie bei Palsgrave und Oudin (s. Tournier, De la Prononciat. Franc. I, 24) auf άθανασία zurückgeht, etwa wie fantasie (s. Littré) auf φαντασία, oder nicht vielmehr auf tanaceta (s. weiter unten). In dem Catalanischen Wörterbuch von Labernia, wo beiläufig atanásia und tanaceto zwei verschiedene Pflanzen bezeichnen, wird v. atanásia bemerkt, dass es eine herba sei, die .en la cima forma una copa ab certas flors ques conservan molt temps ab son vigor'. Ist dies richtig, so wäre vielleicht damit erklärt, warum man der Pflanze den Namen gegeben hat. In Italien wird sie schliesslich auch noch aniceto genannt (so bei Arcangeli, Compendio della Flora Italiana S. 362 und Targione Tozzetti, Dizionario botanico italiano, Firenze 1858), worin ich griech. avixntov sehe, also eine gleichfalls gelehrte Benennung, mit ähnlicher begrifflicher Auffassung wie in αθανασία. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass nur Frankreich und Norditalien volkstümliche Vertreter von tanaceta, resp. tanaceto kennen.

Es steht ohne weiteres fest, dass in tanaceta,2 tanacetum die bekannten Endungen vorliegen, durch die eigentlich der mit einer Pflanze bestandene Ort bezeichnet wird. Das Primitivum wurde durch die Ableitung ersetzt wie in lomb. rovea rubeta, mir. arveda , Brombeere' (s. Meyer-Lübke Gr. II, 519). In dem durch Abtrennung der Endung gewonnenen Substrat tanaç- vermute ich lat. tenacem: das vortonige e hätte sich dem betonten a assimiliert wie in ital. tanaglia (bei Petrocchi auch tenaglia, tenagliare); man beachte noch tanit tenebat in den Eiden: e ist übrigens erhalten in aprov. tenaset, nprov. tenèio, piem. tneja, tnea, usw. (s. oben), in tenasie (Godefroy, Compl. v. tanesie) und in mittellatein. tenacetum (bei Diesenbach v. tanacetum). Möglicherweise liegt auch altem tanoisie ein aus tenacetum umgestelltes tanecetum zu Grunde (vgl. tanezie im Glossar von Tours), da sonst oi nicht aus e = lat. a + i entsteht, wenigstens nicht im 13. und 14. Jahrh. Dagegen können tanasie bei Palsgrave, tanésie im Dictionn, de Trévoux, tanaisie (Akadem. 1762) ohne Schwierigkeit auf tanaceta

Mailänd. tanasta tanaceto bei Meyer-Lübke Gr. I, 112 hat Ettmayer, Rom. Forsch. XIII, 455 berichtigt. M.-L. folgte Salvioni, Phonet. des Mailänd. § 5; Salvioni hat, wie mir Merlo schreibt, seine frühere Ansicht aufgegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das m in tanazitam (auch einmal tanacetam, AHDGl. 3, 51<sup>a</sup>) beweist nur, dass man in dem Wort ein Substant, der 1. Deklinat, sah.

zurückgeführt werden. Im Provenzalischen, wo vortoniges a sich hält und nicht zu e wird, entstand aus \*tanasedo tanaredo unter der Einwirkung von pomaredo, castagnaredo usw. (s. oben S. 26). Diese Anbildung vollzog sich um so leichter, wenn sie in die Zeit fiel, wo auf einem Teile des Gebietes \* sich zu r wandelte.1 In den Bildungen auf -aredo wurde aber sowohl -ar- wie -edo als Suffix gefühlt, und da bei Pflanzennamen -arius und -etum mehr oder weniger gleichwertig sind (vgl. it. ginepraio, ginepreio), so gewann man durch Zerlegung und Trennung von -aredo aus lanaredo \*tanarius und \*taneda. Lehnt man diese Erklärung ab und geht man von einem unbekannten Substrat \*tan-, \*ten- aus, so erhält man zwar ohne weiteres tan-ariu, tan-eta, stöfst aber bei tan-ac-eta auf eine nicht leicht zu überwindende Schwierigkeit; das Suffix -ac(a) ist nämlich nur in wenigen lateinischen Pflanzennamen (verbenaca, portulaca) bezeugt und wird kaum zu Neubildungen verwendet. Das lateinische Wörterbuch gibt tenaces als Substantiv: ,haltende Dinge, Stiele am Obst'; als Adjektiv ward es Pflanzen beigelegt (hedera, herba): in tenacetum würde tenax in der ihm eigenen Bedeutung ,sparsam, karg' weiter leben; denn die Pflanze ist, wie ich belehrt wurde, äußerst genügsam; sie kommt noch in magerem Sandboden fort, aus dem andere Pflanzen keine Nahrung mehr ziehen können. Dies passt zu der Bedeutung von abavasia und aniceto. — Gegen die Vermutung endlich tanaisie könnte avavaola + eta sein, spricht das e der ersten Silbe, vielleicht oi in tanoisie, vor allem aber die constante mittelalterliche Schreibung mit c, tanaceta, tanacetum.

Das sicher aus dem Französischen stammende englische tansy bezeichnet auch eine Art Kuchen. Dass diese Bedeutung auch schon dem altfrz. tanoisie eigen gewesen sein kann und keineswegs erst auf englischem Boden entstanden sein muß, erhellt aus folgenden zwei Stellen bei Du Cange:

Thanasia: Placentae species (Charta Theob. episc. Amb., die ich nicht datieren kann). — Ad Pascha debet thelonarius episcopo thanasiam ducentorum ovorum et lardum ad coquendum et coquo sestarium vini; thanasiae eiusdem quarta pars defertur ad domum thelonarii; ipse vero prandio interest, quo reliqua comeduntur.

Tanacetum. Portio cibaria, ut vocant, Monachica, quae quinque ovis conficiebatur (Aus dem Chronicon Trudonense, dessen Verfasser Rudolphus, S. Trudonis abbas, im Jahre 1109 lebte).

In dem Englischen Wörterbuch von F. Flügel, 4. Aufl., wird berichtet, dass tansy eine besonders (im 17. Jahrh.) beliebte Art Pudding oder (Oster-)kuchen war, hauptsächlich aus Eiern, Milch,

 $<sup>^{1}</sup>$  Tanaretum steht einmal in den AHDGl. 3, 5322, aus einer Hs. des 14. Jahrh.

etwas Sherry und Zucker bereitet, mit Beimischung des Saftes von jungen Rainfarn-, Spinat- und ähnlichen Blättern, um grüne Färbung zu geben. Dass hiermit dasselbe Gericht gemeint ist wie in der ersten Stelle bei Du C., beweist der Umstand, dass es an Ostern und aus Eiern bereitet ward. Fraglich erscheint, ob die Beimischung des Saftes von Rainfarn nur zur Färbung diente. Larousse bemerkt v. tanaisie: "dans quelques contrées du nord, on emploie comme assaisonnement culinaire les sommités fleuries de la tanaisie; on fait aussi, vers le temps de Pâques, des gâteaux où l'on fait entrer le suc et les jeunes feuilles de cette plante". Auch bei uns wird artemisia vulgaris unter dem Namen Beifuss in der Küche gebraucht (vgl. noirs moines a la tanoisie, in Raoul de Houdenc, Songe d'Enfer, Bartsch, Langue et Litt, fr. 247, 37). Larousse bemerkt noch: ,on s'en sert pour fortifier l'estomac et dissiper les dispositions venteuses que le régime du carême produit ordinairement'. Dies mag erklären, warum jene Kuchen gerade zum Osterfeste bereitet wurden. Weniger klar ist die zweite Stelle bei D. C., aber da dort gleichfalls von Eiern die Rede ist, so ist es wahrscheinlich, dass es sich auch um einen mit Rainfarn gewürzten Kuchen handelt. Dass sich bei D. C. über tanasia und tanacetum (tanaceta fehlt ganz) weiter nichts findet als die hier wiedergegebenen Stellen, erklärt sich daraus, dass D. C. überhaupt an Pflanzennamen wenig bietet, wie Arch, f. lat. Lexik. X, 88 mit Recht bemerkt wird.

A. HORNING.

# Zur romanischen Wortgeschichte.

#### Bahia.

Im Literaturblatt 1906, 234 tritt Meyer-Lübke für die alte Annahme ein, dass der Name der Bai iberisch-baskischen Ursprunges sei. Gewiß ist italienisch das Auftreten des Wortes ein ganz spätes, deutlich lehnhaftes. Über die genuesisch-katalanische Form badía könnte man mit der Annahme hinwegkommen, dass badare + badía (abbatia) das Fremdwort in Genua bestimmt hätten. Aber es muss doch auch die Frage aufgeworfen werden wie alt das Wort in Spanien ist. Den Namen von Bayonne, dessen Bildung nicht klar wäre, und das schwerlich jemals direkt am Golf von Biscaya lag, hat man (mit Littré) zunächst bei Seite zu lassen. Belegt finde ich das Wort nicht vor Lebrija, und glaube nicht, dass ich ihm früher begegnet bin. Das mag sehr wohl an mir liegen, mag auch damit zusammenhängen dass die ältere Schiffahrt den Hafen sucht und nicht die Bai. Aber auch die Verbreitung ist auffällig. So viel ich sehe gilt an der Mittelmeerküste bis nach Almeria durchaus golfo für die Bai so gut wie für den Meerbusen; eine Ausnahme macht nur die bahía oder badía von Palma, die aber sehr wohl erst in jüngerer Zeit vom offenen Meer unterschieden worden, von den Engländern benannt sein kann. Vom Golf von Biscaya bis Lissabon gilt ria, für die von kurzen Flüssen im gebirgigen Ufer ausgewaschene kreisförmig-breite Bucht, ein in die Geographie übergegangener terminus technicus, gelegentlich von einer Gestalt und Ausdehnung für welche die beiden anderen Worte ebensowohl eintreten könnten. Bahía reicht von Setúbal bis Málaga in Gewässern die bis zum 13. Jh. rein arabisch waren.

Es ist zu fragen inwieweit für die ältere Schiffahrt oder für den Fischfang das Bedürfnis der Benennung bestand. In den ausführlichen Berichten über die Seekämpfe an den andalusischen Küsten im 14. Jh. ist mir eine Erwähnung der Baien (Algeziras, Cadiz etc.) überhaupt nicht begegnet. Mindestens teilweise wird man sie erst seit der Zeit der kühneren transatlantischen Seefahrt beachtet haben. Von wo geht der Name aus? wie alt ist er? Erst wenn eine Antwort vorliegt dürfen wir erbwörtliche Fortsetzung des von Isidor gegebenen baia für sicher halten. Vertrauenerweckend ist seine Weisheit nicht, veteres dixerunt, und Genitiv bajas (Et. 14, 8, 40).

Einstweilen spricht die Überlieferung durchaus für afr. baee Öffnung (nfr. baie). Der niederdeutsche Salzhandel zu Anfang des 15. Jh. nennt seinen bretonischen Entrepothafen Bourgneuf die baye schlechthin, und bei Godefroy Compl. Baie 2 entspricht dem baee i. J. 1364, mit scharf charakterisierter Schreibung, in Verbindung mit Salzstellen; ferner die grant bee de la Pierre, ansch. bei la Rochelle, i. J. 1465, dazu die bee du fleuve Albule bei Godefroy Beee. Damit und mit der heutigen Verbreitung der Benennung an der bretonisch-poitevinisch-normannischen Küste korrespondiert. s. b. Murray, das Mittelenglische. Trevisa I, 57 überseszt gegen 1390 in quo quidem amplo sinu mit in that grete mouthe and baye, 1436 in Wright, Polit. Poems II, sind in Irland havenesse grete and godely bayes, Sure wide and depe of gode assayes. Ich kenne aus dem Mittelalter keinen Fall der Entlehnung eines spanischen Seemannsworts in Frankreich, wohl aber eine Reihe nordfranzösischer an der asturisch-portugiesischen Küste. Beim Laut liegt es ebenso, baee aus baja könnte man nur als Umdeutung erklären, während franz.  $a\ddot{e} > \hat{a}i$  natürlich erscheint, pg. ia < ea < ena in Leiria, Iria, und sia < zelat vorliegt. Die detaillierte Rechnung lässt sich bei dem vereinzelten Fall nicht aufmachen, mehr als die phonetische Möglichkeit im Groben kann man nicht verlangen. Es wäre dann in Spanien eine portug. Entlehnung, die dort sehr wohl bis ins 13. Ih. zurückgehen kann, südlich von Lissabon weil dort die Außenrheden der Form der bretonischen Bai, nicht der ria entsprechen, und man golfo nicht besaß. Die Definition in den französischen Wörterbüchern "petit golfe dont l'ouverture est resserrée" Littré, Dict. gén. etc., fortgepflanzt aus Richelet's enfoncement de la mer dans la terre, beaucoup plus large par le dedans que par l'entrée, à la différence des ances de mer qui sont plus larges par l'entrée que par le dedans, ist in ihrem zweiten Teil ein Fehler, der sich auch in portugiesische Wörterbücher übertragen hat; zutreffend unterschied Furetière: En Occident on appelle Anse un petit enfoncement de mer qui est entre deux points de terre; plus petit que le golfe ou que la baye. Massgebend ist nicht die Gestalt sondern die Größe, Bucht - Bai -Meerbusen. Wenn anse bei ausgeprägter Bogenform auch einmal für den Meerbusen gebraucht ward (la grande Anse de Nanquin, Furetière), so war das schon beim ersten Auftreten der Wortes E. d. 17. Ih. eine Ausnahme, während Golf und Bai nur sehr ungefähr auseinandergehalten werden und wurden. Ursprünglich steht baie im Gegensatz zur nordisch-normannischen crique, dem Schlupfhafen, begriff die anse in sich, die Metapher spaltete sich ab weil man das brauchte 1, und weil die regelmässige Form in kleinen Verhältnissen am häufigsten auftritt und am leichtesten zum Bewußtsein kommt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cul-de-sac und accul sind deutlich; calanque, calanque ist nicht Lehnwort, sondern provenzalisches Fremdwort, calanc, calanco, wohin auch ital. calanca, calanchia gehört, bei Tommaseo als korsisch.

Von den spanisch-portugiesischen Synonymen ist seno-seio der allgemeinste und gelehrsame; ensenada enseada wie anse; abra gleich crique, die kastil. Bedeutung Schlucht schließt Herkunft von havre nicht aus. Die angra ist nach Moraes¹ das Größenglied zwischen Hafen und Bai, und das scheint mir die einzig sachliche Definition; das Glossenwort ancra (u. angrae) auf das Coelho verweist ist zu beachten, ganz ausgeschlossen, trotz Identität von Laut und Sinn, nordisches angr, da es in Island vorgeschichtlich und im Normannischen nicht vorhanden ist. Kastilisch warscheinlich aus Portugal.² In dem alten Mittelmeerwort cala überwiegt der Begriff der Lände, es scheint sp. pg. mehr gekannt als gebraucht, wenn es auch eingebürgerter ist als rada.

#### Cala

in der Bedeutung Bucht ist ein altes Mittelmeerwort, provenz. zu Anf. d. 13. Jh. bei Daude de Pradas, katal. bei Muntaner, Kap. 131, während René, bei dem es Godefroy zuerst im Franz. belegt, noch eine Erläuterung für nötig hält (lieu coy ou le vent ne peut frapper). Zu dem span. cala, das die Academie bei Ocampo belegt und Covarrubias verzeichnet, verweist Saavedra auf arab. kallá', sichere Bucht, Ankerplatz, Schiffsdock (das gleichlautende Verbum heißt landen), ebenso Gregorio-Seybold für das Italienische und Sicilianische. Bei alter Entlehnung wäre dafür span. calla zu erwarten, aber es scheint hier erst sekundär aus dem Katal. übernommen, und so dürfen wir das Etymon wohl als sicher betrachten.

Durchaus davon zu trennen ist, trotz der Bedeutung Schiffsdock bei Wahrmund, das ital. scalo, fr. cale Stapel (und Uferabhang): beide sind evident postverbal zu caler. Ebendahin möchte ich auch fr. cale i. d. B. Raum (schon Berner Folie) stellen, etwa vom Herunterlassen der Waren. Merkwürdig dass das Verbum so viel früher altfr. als prov. belegt ist, aber es mus aus Südfrankreich gekommen sein, das im 13. Jh. mehrere italienische Schiffahrtsworte vermittelt.

#### Courrier

oder wie man im 18. Jh. noch schrieb courier wird gewöhnlich mit Littré auf courre zurückgeführt, als ob das Suffix zu Verben treten könnte. Der Dict. gén. läst ihn bei Rob. Stephanus aus Italien kommen, dort von correre gebildet sein, das erste eingeschränkt richtig, das zweite ebenso unmöglich wie in Frankreich, die Endung-iere bei einem so früh auftretenden Wort ein sicheres Zeichen französischer Herkunft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vieira interpretiert diese Worte ganz willkürlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach der Verbreitung in den Kolonien. Dass Jal enseada, abra und angra pg. im 15. Jh. belegen kann, wäre an sich kein Beweis.

Der currerius als Briefträger findet sich in den Annalen von Genua (Caffarus) s. a. 1162, also in dem älteren, vor 1163 abgefassten Teil, ebenso correrius 1283 in Parma, als Gemeindebote currerius, currerus communis in Piacenza (1258) und Pavia, corrier, iere, iero, correre, ero seit Petrarca. Äußerlich entspricht das südöstliche in Lyon noch zu Ducanges Zeit übliche correr, corrier vom Justiziar des Bischofs und Kapitels, der correarius, in Grenoble, Lyon, Die, Vienne, corregrius in Yverdun, correrius in Marseille, den der Dict. gén. richtig zu corroi, conré zieht, ursprünglich wie der geistliche conresarius von der Verwaltungstätigkeit, correrius in Mâcon ein Kanonikus der die Einkünfte besorgt, dahin auch der clerc courier s. XV in Brioude bei Littré, nach de St. Julien, Origine des Bourgognons, cit. im Dict. Trev. 1784, courier ehemals vom célérier. Das Kirchenwort erscheint indessen in der Bedeutung viel zu scharf abgegrenzt, auch örtlich und zeitlich zu beschränkt als dass man von da etwa über den Fourier auf den Boten kommen könnte. Der Sache entspricht afr. corlieu, die Umgestaltung denkbar. immerhin recht stark,1 und man würde in der kräftigen Überlieferung eine Spur derselben erwarten. Es bleibt wohl nur correre, der Nominativ von coreour - coureur und zwar möchte ich annehmen dass dieser schon franz, durch corsier zu den -arius gezogen worden sei: corrers de pain et autres coriers in St. Omer 1270 bei Godefroy, vgl. cursor, cursorius mercator qui merces suas per diversa loca venum portat 12. Jh. in Frankreich bei Ducange, chiens corriers 1440, courrier als Austufer in Domène (Isère) 1476 bei Ducange-Carp, Correrarius: bei Littré in einer Ordonnanz des 14. Ih. die couriers eines Kapitels mit den Befugnissen der kirchlichen huissiers, eher hierher als zum corregrius, vgl. cursor seu executor in der Provence; die currerii palatii et curiarum ca. 1300 in den Statuten von Marseille. Der italienische Einfluss hat das Wort im 16. Jh. verstärkt, ausgestorben war es nicht.

Viel schwieriger ist das spanisch korrespondierende correo 2 pg. correio. Zu corleu zu greifen ist bedenklich — wenn es noch colleo hieße; correour hätte sich so nicht verbildet. Beim Nebrissensis steht daneben und wird von dem Wörterbüchern des 17. Jh. noch fortgeführt ein correo de dineros, follis saccus. Ich brauche nicht anzuführen, daß was sich lautlich bietet, conrear 3 u. corrigium, sich nur mit unzulässigen Zwangsmitteln reimen läßt. Ist das Wort nicht älter als das 16. Jh. so ist es auf neuprov. courriéu,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich kenne kein sicheres -ier aus -ieu; über espier, estrier s. Foersterband S. 214. Peitiers, zuerst neben Angieus bei Guill. le Maréchal, kommt vermutlich aus Peities, Angies. Courlier existiert nicht, nur courlière, Weibchen des courlis, und das ist doch nicht ganz derselbe Fall.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das bei Meyer-Lübke II, 400 daneben als dunkel bezeichnete isleo ist jung (18. Jh.), bedeutet Klippenkranz, Vorinselgruppe, und steht für isledo.

<sup>3</sup> Was bei Körting Diez beigelegt wird hat dieser nicht gesagt, er spricht von asp. conreo; das ich übrigens mit seiner ganzen Gruppe ital. und span. für entlehnt halte, und eher für das nord. Verb reiða als für keltisch.

courriou zurückzuführen: das dann seinerseits altfranzösisches courier bestätigen würde. Ein paar Worte möchte ich noch dem mehrerwähnten corlieu widmen. Der Soldatenwitz nannte so in den nordischen Küstenländern jenen der zu Fuß gallopieren mußte nach dem langbeinigen Regenläufer. Courre hat sich nicht eingemischt, courrelieu kommt nicht vor, der Witz war in sich genügend. Den Vogelnamen habe ich Rom. Forsch. I, 134 als sicher onomatopoietisch bezeichnet, ohne zu wissen daß dies schon früher von französischen Naturhistorikern geschehen war. An dem was Körting 2138 daraus gemacht hat bin ich unschuldig. Die Varianten bei Rolland sind aus Littré Corlieu Courleret Courhère Courlieu zu ergänzen.

### Danser.

Die übliche Herleitung des Wortes von ahd. danson, ziehen, stützte sich nur auf den Gleichklang, während bei einer solchen Entlehnung doch auch die Bedeutung stimmen müßte. Abstracta werden aus dem Ahd. überhaupt nicht übernommen, und das wenige Lehngut zeigt uns im 12. Jh. die enge technische Bedeutung mit der es im 8. aufs 10. herüberkam. Aber auch die Form stimmt nicht: sie lautet afr. dancier, nicht danser. Das Altfranzösische ist die Quelle nicht nur, wie Diez gesehen hat, von mhd. tanzen, sondern auch von it. danzare, sp. dançar usw., die sämtlich auf ç zurückgehen. Eine andere Bedeutung findet sich nur an einer Stelle, doch in gesicherter Überlieferung, Hue de Mery, Tornoiemenz 667: Portoit armes merveilles cointes A dances d'or en vert danciées, A quatre bendes losengiees; wahrscheinlich identisch mit heraldischem danché denché (Cotgr. Furetière u. ff.) "sägenartig ausgezackt", das dann allerdings nicht \*denticatus sein kann. Die Herkunst bleibt dunkel, lateinisch ist für den Laut nur \*demptiare zu haben, und der Gedanke dass etwa in der Metallindustrie herausnehmen zu auszacken geworden sei wird nicht leicht überzeugen. Auf jeden Fall ist sehr unwahrscheinlich, dass die Homonyme etwa nicht wirklich zusammengehören. Es wird etwa im 11. Jh. geschehen sein, dass man das Wort aus irgend einem heute natürlich unerfindlichen Grund auf eine neue Tanzfigur, einen Tanzschritt, kurz eine Änderung in der herkömmlichen Tanzart angewendet hat. Es wird von caroler Dolopathos 2795 ausdrücklich unterschieden (Li uns dance l'autre querole), über das Verhältnis zu baler (bem. Galerant 1160) ist nichts belegt, die Worte scheinen synonym. Vgl. Rom. de la Rose 747 Lors veïssiez carole aler E gens mignotement baler mit 778 . . . tant que ge veisse Ceste gent ainsinc esforcier De caroler e de dancier. S. jedoch Clef d'Amors 2615.

# Gaglioffo.

Die Zusammenstellung welche Schuchardt Ztschr. 29, 327 gibt veranlasst mich festzustellen das einer der ältesten Belege die Bedeutungen einigermassen zu erklären geeignet ist welche das Wort

angenommen hat. Juan Ruiz 1206 geht doña Quaresma auf die Pilgerschaft

Echo un grand doblel sobre los sus costados Gallofas e bodigos lyeva y condesados Destas cosas rromeros andan aparejados.

Es zeigt sich dass Covarrubias im Recht war wenn er von einer Beziehung zum Pilgerwesen sprach, wobei allerdings Galli offa den Anstrich einer etymologischen Erfindung (wie Diez sagte) behält. Auch ist die nächstliegende Auffassung die dass gaglioffo wie bodigo eine Art Gebäck bezeichnet, es wird mitgenommen, nicht unterwegs gegeben. Wäre es gleich zatico (Romero fito saca z.) so würde sich der Erzpriester schlecht ausgedrückt haben. In einem und dem anderen Fall erklärt sich die Übertragung auf den Faullenzer und Schlecker. Doblel ist eine Art Tasche, aus afr. doblier: und hier scheint mir bestätigt was Tommaseo halb vermutet hat "Dice il Ferrari che nel dial, lomb. Gajufola (gagliofa gajofa Sch.) vale Tasca; e potrebb' essere la bisaccia dell' accatone"; nur wird die Tasche nicht vom Suppenbruder, sondern von ihrem Inhalt benannt. Südfr. galhofo calofo etc. "Hülse der Hülsenfrüchte oder des Maises" sieht sehr danach aus als ob es die Tasche sei, die Scheide des Maises, die Schote gleicht dem doblier, dem Sack der durch das doppelt gelegte um die Hüften geschlungene Tuch gebildet wird: die überwiegende stimmlose in écalofre etc. könnte von écale kommen. Doch bietet sich eine andere Erklärung dieser Gruppe, vgl. die Anmerkung. 1

Ich will nicht verschweigen dass das griech. Etymon eine Stütze in ahd. skeliva Schelse sinden könnte, sreilich auch eine sehr unsichere. Entschieden abzulehnen ist jenes sür chaloupe. Ndd. sloep, sloepe ist, wie dort so viel anderes, erst spät belegt, aber eine vollkommen verständliche Bildung, und im ersten sicheren Beleg auf romanischem Boden, saloupe in Flandern 1554, ein holländisches Schiff. Entlehnt wird es erst seit 1600, wahrscheinlich zuerst in Frankreich, und mit der einzig möglichen Wiedergabe der holländischen Aussprache slüpe. Selop 1292 in Nordfrankreich aber von einem Bayonner Schiff (Jal) halte ich für Verlesung von falop, halop bei

<sup>1</sup> Schuchardt's Gruppierung dieser und anderer it. prov. Vorkommnisse um χέλυφος hat das Fehlen eines Zeugnisses im Latein und im Grund im ganzen Mittelalter gegen sich. Rolland hat, wie bes, aus Mistral zu ersehen ist, Haut und Schote der Hülsenfrüchte nicht auseinandergehalten: das vermischt sich, die urspr. Verschiedenheit ist aber zu beachten. Für mich liegen Sch's Worten in fast der ganzen Ausdehnung écale und coiffe zu Grunde, beide in großer Ausdehnung lautgenau vorliegend, cofo Häubchen für peau de pois z. B. (was es sicher ebenso bedeutet wie peau de raisin, de lentille, de haricot) ein vortreffliches Bild für die beim Durchschlagen der trocknen Frucht zurückbleibenden Schalen, in vielen Fällen direkt von der Natur gegeben, in allen genügend. Daher coufelo (Mistral) das ebenso vieux chapeau de femme wie Beerenschale, Hülse, enveloppe en général bedeutet. Weiter die Umstellung coulèfo (ib.) aus welcher calofo durch Kreuzung mit écale, calo eineiseits, cofo andrerseits, wenn man will noch begünstigt durch carchofo, leicht entstehen konnte. Pelofo u. peloco etc. ist, wie die Nachbarschaft zeigt, nur von dort und nicht von der Sippschaft von enveloppe bestimmt: wohl aber mag dies in nordfr. escalope stecken.

Mit den Hülsen hat sicher nichts zu tun die spanische Bedeutung Suppenkraut (von der Acad. aus dem 17. Jh. bel., schwerlich noch lebendig): soll es heißen Bettelzeug? oder hat auch in Spanien eine ähnliche Bedeutung bestanden wie in Oberitalien, ist's von dorther das was im aufgeschlagenen devantal aus dem Garten geholt wird? oder hätte g. auch die Klostersuppe bedeutet, dann für die hortalizas als Zutat der menestra, des bodrio? es wird wohl das erste, zu der ebendort angeführten Bedeutung chisme, cuento de poca substancia zu stellen sein. Natürlich ließe sich auch vom Suppenbruder, und selbst der Tasche ausgehen, mir ist die Speise wahrscheinlicher. Etwas älter als der spanische Beleg ist der von Ducange und danach von Godefroy gegebene gaillofre aus Guill. Guiart, angeblich i. d. B. schlechtes Pferd, in Wirklichkeit unklar geringschätzig; später finde ich franz. galioffe, Taugenichts noch Cent nouv. Nouv. 45 vielleicht nicht zufällig im Mund eines Römers. Aus Italien, sind Belege vor dem 15. Jh. bisher nicht beigebracht, was freilich nichts beweist, für die Beziehung zur Klostersuppe zu nennen gaglioffaccio pien di broda Tu sarai ben, como dicesti, errante Morg. 19, 38 bei Tommaseo. Wie und wo das Schelmenwort gemacht ist werden wir schwerlich jemals erfahren. Da es aber in solchen Fällen angezeigt ist an die reimenden Worte zu denken, will ich anführen was mir gerade einfällt: der Name Cristofe, -ofre, -ofle der afr. und prov. (Azaïs) auftretendes r erklären kann; Onofre; lifrelofre (15. Jh.).

## Groppa.

Auch im Interesse der deutschen Wortgeschichte muß einmal das Auftreten des germ. \*kruppa im Romanischen genauer bestimmt werden. Dass von franz. croupe italienisches groppa früh entlehnt ist geht daraus hervor, dass groppone sich genau so zu letzterem verhält wie afr. crepon (aus cropon) zu ersterem, gleichmäßig hier und dort das Stammwort das Kreuz des Pferdes, die Ableitung das anderer Tiere, insbesondere auch den Bürzel des Vogels bedeutet. Mlat. ist auch cropa auf italienischem Boden mehrfach belegt. Span. grupa, grupera und span. pg. gurupa sind ebenfalls spät französisch, in der Reitschule franz. rückentlehnt groupade, croupade. Ital. groppo und gruppo sind davon zu trennen, und direkte Germanismen, in der Bedeutung ein wenig verschieden entwickelt, jenes Knoten, Wirbelwind, kaum Gruppe, dieses Ballen, Geldsack, Gruppe, nur schwach Knoten, dem Langobardischen in der Grenzzeit der Verschiebung von u > o entnommen. Daher span. gurupo, nprov. (Azaïs) group Geldsack, groupas, croupas Regenschauer, franz. durch das südfranz. Geschäft vermittelt group Geldsendung, direkt

Levy, das sich zu sp. falua (16. Jh.) und feluca stellt. Auf jenes führe ich das ebenfalls nur in der französischen Nordwestecke heimische galup, galupa zurück, entweder so dass g ursprüngliches h wiedergibt, oder durch Kreuzung mit galea, galiota.

38 G. BAIST,

von gruppo (nicht von groppo wie D. g.) groupe Gruppe. — Für croupe könnte man versucht sein an das Nordische zu denken, aber kroppr würde crop sein. Also ist bei dem Salfränkischen zu bleiben. Den Grundbegriff im Germanischen möchte ich nicht sowohl "Kropf, Auswuchs" als "Verdickung" nennen.

### Haise.

Hornings Ableitung von \*hagia in Ztschr. 30, 458 ist in lautlicher Hinsicht bedenklich. Neben germanischem di in gage, drugeon 1 steht das sekundäre lateinische von medicus etc. mit den dialektischen Ergebnissen mege, mede, mie, mirie, mile, niemals mit inlautender dentaler Spirans, die man doch aus di eher erwarten sollte als aus gj: nur auslautend und wenig verbreitet juz, guaz. Dazu sehe ich nicht wie das vorausgesetzte germanische Wort etwas anderes sein sollte als eben wieder Hege oder Gehege und davon liegt Gattertüre recht weit ab. Wenn sich der Sinn in späteren Ableitungen genähert hätte, wäre das noch kein Beweis nach rückwärts. Haion ist Diminutiv von haie auch als Verkaufsbude, eine Lauberhütte und nicht ein Lattenverschlag, in banc haions estaus e hourdes 1280 sicher so zu fassen, wenn es auch später Verkaufsbude schlechthin geworden sein mag. "Haion ou estal" ist nur einmal belegt, wenn richtig überliefert durchaus nicht notwendig gleichbedeutend mit hayon, eher mit hourde. Die Bedeutung ist afr. fest in den Ableitungen haisin, haisellus Ducange, haseau Godefroy, woher wallon. hahai. Afr. hasoi Gebüsch mit norm. hazier und basmain. hazé können mit hallier zu deutsch Hasel gehören, mit der bei hante-hampe vorliegenden verschiedenen Entwicklung. Ob schweizerisches aže hagia ist erscheint unter diesen Umständen gleichgiltig; es kann sehr wohl auch haga auf jüngerer Lautstufe sein. Späte hagia, agia bei Ducange beweisen ihres Orts ebenso wenig für an sich gewiß mögliches hagia Hecke als die bragia pagia usw.

Das Stammwort ist ja zweifellos nach Verbreitung und Laut germanisch, kann hagu- + x sein, ebensowohl als ein hasia oder hafsia (cf. wallon, zwese) oder hahsa: wir wissen das nicht. Es ist eben immer zu bedenken wie wenig wir den altniederfränkischen

Wortschatz kennen.

### Harnais.

Das französische Wort fehlt dem älteren Mittellatein, ist im älteren Epos selten (Couron. Looïs), normannisch üblich (Vie St. Grég., Rois, Wace, Bénoit), die Bedeutung bekanntlich Heergerät, impedimenta: daraus wird Rüstung; im Mhd. des 13. Jh. und Italienischen der Panzer, weil man diesen beim Ausreiten nach-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fordert \*drudjo. Von druge, drugier, für das Mackel und nicht Meyer-Lübke denselben Stamm vermutet hat, wird bei dem erheblichen Bedeutungsabstand abzusehen sein, vgl. engl. drudge.

führt. Die älteste Lautform ist nicht harneis, sondern durchaus herneis, von dem man schon aus phonetischen Gründen hätte ausgehen sollen. Das keltische Etymon hat Thurneysen bereits abgetan, die Quelle ist nordisch herr Heer + nest viaticum vgl. vegnest, farnest Wegvorrat, Fahrtvorrat; mit Angleichung auf das Suffix.

## Nargue und narquois.

Homenaz ruft Rab. IV, 53 siegreich argumentierend sein Nargues, nargues! Wäre das die einzige Stelle, wie sie (mit ib. IV, 17 den isles de Nargues et Largues) auf längere Zeit die älteste ist, so würde man versucht sein an arguere zu denken: aber die Form in sich ist nicht recht konstruierbar, das zeitlich zunächst folgende se narguer (Gdf. s. a. 1562) passt nicht dazu. Mit Tobler Sitzungsber. 1902, 97 finde ich dass der Ausruf dem Verbum vorauszugehen scheint, kann mich aber für ardre nicht erwärmen. Aber auch Diezens naricare wird nicht durch Hornings in sich selbst problematisches morgue von morigerare (Ztschr. 1904, 609) verstärkt. Bei Worten, die so spät in der niedrig komischen Sprache auftauchen wird man meist nur unter besonders günstigen Umständen eine gesicherte Erklärung oder plausible Vermutung geben können; bei einiger Entfernung von der Ursprungsstelle werden der Möglichkeiten zu viele. Da nun aber einmal nargue zur Diskussion gestellt ist, sei darauf hingewiesen, dass Godefroy ein nergue belegt, wenn auch nur einmal, das an nhd. nergeln und bei Kluge dazu angeführtes angels. nyrgan tadeln (nicht bei Bosworth-Toller) schott. nyarg murren erinnert.

Narquois ist jedenfalls davon zu trennen. Zu den alten Bedeutungen Bettlersprache und landstreichender Soldat gehört in letzterer Bedeutung narquin ("mendiant contre faisant le soldat détroussé"), das Ménage aus dem Präsidenten Fauchet beibringt, also einem vollständig verlässigem Gewährsmann, der es in Gedichten aus der Zeit Karls VI. und VII. gefunden zu haben angibt. Vielleicht gehört es zusammen mit nark, to nark Spitzel, Angeber des (wissenschaftlich noch nicht bearbeiteten) englischen Rothwälsch, das in den Wörterbüchern fehlt, aber aus Autoren wie Arth. Morrison

beliebig oft zu belegen ist.

#### Polilla.

Ich hatte seiner Zeit den spanischen Namen der Raupe und auch des Schmetterlings der Kleidermotte auf pullulare (und nicht wie Körting angibt auf pullus) zurückführen wollen, da pulvis des Covarrubias (nicht, wie Körting angibt, von Diez, der sich vorsichtig zurückhält) schon dem Laut nach nicht paßt. Das Wort hat, wie die von Simonet Paulela zusammengestellten vulgärarabischen und noch granadinischen Formen zeigen, ursprüngliches au. Ob es, wie S. annimmt, mit papilio zusammenhängt, läßt sich weder bejahen noch verneinen. Portugiesisch polilha wird auch durch lh = ll als spanische Entlehnung für traça gekennzeichnet.

## Schioppo und anderes.

Ich hatte Ztschr. V. 247 die Vermutung ausgesprochen, dass katalanisches, und wie wir jetzt wissen, s. b. Levy, Godefroy und Mistral, provenzal. esclop Holzschuh zu stloppus gehöre; L. Sainéan schreibt dazu ib. 30, 313 "Baist avait rapporti le catalan esclop directement au latin: mais le sens de sabot est un développement purement reman". Was er hier aufstellt, hat er bei mir nicht gefunden, was er selber vorbringt ist schief. Wenn in einer anderen tomanischen Sprache ein anderer Schallname mit einem anderen Schallwort zusammenhängt (die beiden angezogenen Fälle sind außerdem ungenügend behandelt) so stehen wir darum nicht einem romanischen Vorgang, sondern immer nur einzelsprachlichen Vorgängen gegenüber bzw. einem allgemeinen sprachlichen Vorgang. Über das Alter unseres Holzschuhs zu phantasieren, ob erst romanisch oder gar schon lateinisch, ist gänzlich zwecklos. Daß es ein afr. esclep gebe, welches Huf bedeute, ist eine falsche Behauptung nach einer unrichtigen Hypothese Godefroy's, gemeint ist das bekannte esclo, prov. esclau, goth. slah.1

Wenn ich seiner Zeit so vorsichtig war die Gleichung mit einem Fragezeichen zu versehen, so veranlasste mich dazu die scheinbare Isoliertheit und das vermeintlich späte Auftreten des Worts die bei dem Begriff späte Aufnahme und Bildung vermuten ließen, es lag ja z. B. esclau und clop recht nahe. Aber auch heute ist Fortleben von stloppus nicht sicher. Nach ganz regelmäßigem italienischem Vorgang sollte das wenig übliche schioppare von dem obendrein älter uberheferten scoppiare kommen und nicht umgekehrt, scocchiare, seacchiare, scappiare für schioceare, schiaceare, schiappare kommen nicht vor; neben postverbalem scoppio Knall sieht in der Überlieterung sceppie Büchse aus wie eine Umbildung von schioppo Büchse, das mit dem Aufkommen der Schusswaffen, vgl. Ducange sciopetum, üblich wird. Da die Namen der Feuerwaffen zum Teil aus der älteren Ballistik übertragen sind, und da im Merowingerlatein unbetont u für o nicht ungewöhnlich ist, läst sich die Zugehörigkeit zu dem von Diez herangezogenen praetersclupare der Lex Salica kaum bezweifeln. Dies kann nicht knallen heißen, die Pfeile schwirren. Man wird sich von da aus wohl zu fragen haben, ob die dem Wort des Persius beigelegte Bedeutung ganz sicher ist, wird augleich aber auch an ndl. sloopen und goth. afslaupjan erinnert. Mistral führt aus den Alpen und Languedoc esclop, sclop in der Bedeutung bruit ichatant auf, das die herkömmliche Anschauung begünstigen würde mit der es bei ihm verbunden ist; das beigegebene Sprichwort resouna coume un esclop freilich würde

¹ Und nicht fränk, slag (l. slack) oder gar, wie bei Körting steht, ahd. sclag. Der Anlaut und die prov. Verbreitung stimmen überein, sl > scl ist nur tid den Süden und Burgund gesichert, die gisclus bei Waltemath gehören dorthin. Datu undet man bei Körting nach Caix als ahd. (!) slac den austriacoital. Neologiamus scilacca, zu dem fr. schlague gehört.

sich wenigstens ebenso gut mit der Bedeutung Holzschuh vertragen, und, was mir Bedenken macht, Azaïs kennt nur diese. Die Unstimmigkeiten lassen sich nicht vollständig lösen, aber jedenfalls

werden wir scoppiare von schioppo zu trennen haben.

Da Sainéans Arbeitsweise mit einer augenblicklich in der Romanistik stark verbreiteten Neigung zur Vernachlässigung des Erfahrungswesens zusammenhängt, sehe ich mich veranlasst auch die anderen an gleicher Stelle von ihm veröffentlichten Notizen einer Betrachtung zu unterziehen, um festzustellen, was bei dem Verfahren herauskommt. Zunächst die italienischen. (l. agemina): das arabische Wort, das gemeint ist, heisst nicht Adjem, sondern 'agam, bedeutet nicht Persien, sondern die Barbaren, zu nennen war das Adj. 'agamî, barbarisch (daher das jedem Romanisten bekannte aljamia), das auch persisch bedeuten kann. Dass dies letztere hier der Fall ist, läst sich aus arabischen Hilfsmitteln wahrscheinlich überhaupt nicht feststellen, wohl aber aus den italienischen Stellen die bei Tommaseo, Azzimina, zusammengebracht sind. Ital. tarsia, intarsia ist, richtig gebraucht, von tausia, nicht tausia, genau so verschieden wie Tauschirarbeit von Intarsiaarbeit, ist selbstverständlich etymologisch verschieden, das von Engelmann zu span. ataracea gebuchte attarsî'a, wahrscheinlich in Italien direkt entlehnt, während atauxía sich von Spanien aus verbreitete. — Bergamotta: es ist Willkür türkischem g die heutige intervokalische Aussprache Bei neben Beg in beliebiger Vergangenheit zuzuschreiben, falsch, dass die Birne nach den Bergamottorangen benannt sei, die Gartenfreunde um 1700 sagen das Umgekehrte, und vor ihnen wird die Orangensorte überhaupt nicht erwähnt, erfunden, dass diese Orangen besonders bei Bergamo kultiviert würden, irrig, dass Murray einen englischen Beleg für die Birne vom Jahre 1516 gebe, er ist von 1616, und auch dass jenes Datum türkische Provenienz ausschließen sollte bleibt ein arger historischer Irrtum. Zenker übersetzt beg armûdi mit Apothekerbirne, aber "Herrenbirne", Herrenapfel sind flüssige Benennungen feiner Sorten. Ménages Identifizierung ist höchst wahrscheinlich richtig, das türkische -i musste bei der Frucht als Pluralzeichen empfunden und behandelt werden, während ein Suffix -OTTUS am Ortsnamen beispiellos und unverständlich sein würde. - Casamatta: es ist nicht richtig dass ital. matto den Sinn von groß annehme, daß casamatta "großes Haus" und frühe oder überhaupt einmal prison militaire bedeutet habe, die Wallkeller sind lediglich im 18. und 19. Jh. hier und da als Gefängnisse verwendet worden; der Vollkraft sagen wir aprioristischen Selbstvertrauens entfliesst es, wenn chasmates bei Rabelais (im Prolog zum 3., nicht 2. Buch) mit fossé übersetzt wird: ein Blick in den Text hätte gezeigt, dass das nicht geht. Das anreizende bei dem Wort ist ja gerade, dass wir, viel genauer als es zumeist bei technischen der Fall ist, wissen, wann und wo es zuerst gebildet und wie es zuerst gebraucht wurde, worüber Rom. Forsch. X, 177 einiges zu finden war. Was Körting vier Jahre nach Erscheinen nicht

wuſste, da die Romania noch nicht referiert hatte (fehlt auch in der 3. Aufl.), und was nun auch Sainéan nicht weiß. Dort war auch zu ersehen, dass für die Erklärung aus italienischen Mitteln die Schwierigkeit gar nicht im zweiten sondern im ersten Teil des Kompositums liegt. — Ferraiuolo: eine spät belegte sizilische Nebenform wird vorangestellt, ohne dass versucht würde die Lautgestaltung der älteren gemeinsprachlichen zu erklären, und man soll einen Mantel Fütterchen genannt haben, weil er gefüttert war. Nun die tatsächlichen Aufstellungen. Das Wort stehe zuerst 1676 im Malmantile und sei in Spanien aus Italien entlehnt: es ist seit ca. 1600 beiden Ländern geläufig, zumal in Spanien außerordentlich häufig, und geht zurück gerade in der Zeit, in der es aufgekommen sein soll. Es sei ein gefüttertes Kleidungsstück: eine Vermutung, die als eine Gewissheit behandelt wird: insofern der weite, ärmellose Kragenmantel sich in dieser Hinsicht von anderen Mänteln unterscheidet, wird es umgekehrt stehen, er will leicht sein, entsprechend der flotten Tendenz der Zeit, die Bilder lassen mehrfach das Fehlen eines Futters erkennen. Die Wortgeschichte müßte besonders auch die italienische Form ferraruolo (Oudin, Duez etc.) und die portugiesischen Varianten, sowie die Angabe des Covarrubias notieren, dass die Benennung von einer deutschen Truppe übertragen sei, womit bei Victor (1609) herreruelo un manteau, un reistre, arquebusier à cheval, uno mantello, uno reitre, archebusiero a cavallo zusammenzustellen ist. Eine Etymologie aber können wir nicht versuchen, wenn nicht der Zufall hilft. -Giamberlucco caban de marinier: sei türk. yamourlouk, Regenmantel, von yamour Regen - so einleuchtend, dass man sofort vermuten wird, von S. nicht beachtetes lucco sei ebendahin zu stellen. Schlägt man bei Zenker nach, so findet man weder etwas diesem Entsprechendes, noch das Kompositum, noch vamur. Das mag am Lexikographen oder am Nachschlagenden liegen, aber es ist doch etwas verwunderlich. Dazu finde ich als Regentracht der Türken in der Zeit vor dem Schirm nicht den Mantel, sondern ein Kopftuch angegeben. Das italienische Wort ist als seemännisches Statico nicht bekannt, Tommaseo sagt nur sorte di veste lunga, und den span. chamerluco (der nicht galizisch ist) beschreibt die Acad. 1726 als den schleifenbesetzten gegürteten Pelzrock, die Pekesche der Ungarn und Polen, erst die dritte Auflage der Akademie nennt ihn eine ehemalige Frauentracht. Wie es darum stehen mag, sehr rasch ist es und bei gileco nachweislich unrichtig für das Mittelmeerwort als Importstelle Venedig anzugeben. - Scalferotto von scarferone wegen calzerotto: hat Tommaseo, der nicht gekannt ist oder doch nicht genannt wird, gesagt, die neue Lautregel, nach der scafa scalfa ergibt, wird keinen weiteren Schaden anrichten. Der Witz, grobe, große Schuhe als Frachtkähne zu bezeichnen, kommt überall vor,1 es wäre denkbar, wenn auch nicht besonders wahr-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der umgekehrte esclop bei Mistral heisst mechante nacelle und nicht nacelle schlechthin,

scheinlich, dass er sich einmal abgeschnürt hätte. Bei den hier so erklärten Sippen von afr. escapin und escafignon (dies zu escafe Schale, Muschel) ist es lautlich unmöglich sie erbwörtlich, historisch sie lehnwörtlich mit scapha (escafe fr. Anf. d. 15. Jh. aus Genua) in Zusammenhang zu bringen. Das span. abarca heisst nie Barke, barca nie Schuh, es ist bedenklich bei einem Wort, das so häufig Dual ist, eine Präfigierung anzunehmen die nur dem Singular zukommt, und überdies bewirkt Artikelirrung sonst nur Abfall, nicht Zutritt des a-. Schuchardt Ztschr. XV, 115, dem S. in Gedanken und in Einzelheiten folgt, ohne ihn zu nennen, hat vorsichtig nach Rückentlehnung aus dem Arabischen gefragt, vermittelt durch maurisches labarka Barke. In der Tat ließen sich für die von ihm, Dozy, Simonet usw. erörterten Gruppen abarca, alpargate, albolga, dahin deutende Gründe beibringen. Schon Covarrubias, der natürlich auch auf Sancho Abarca verweist, hat gesagt: Abarca, un genero de calçado rústico de que usan los que viven en sierras e lugares asperos. Son en dos maneras, unos de palo, que por tener forma de varcas, se dixeron avarcas: y otros de cueros de vaca crudos, que con unos cordeles se los atan a los pies, sobre unos trapos con que huellan sin peligro la nieve. Dem ähnelt, insofern er auf die Form das Hauptgewicht legt, Moraes s. v. Alparca: Calçado que tem o rosto enfrestado, como dos frades capuchos, e outros, de qualquer materia, como couro, seda, etc. Tambem ha alparcas rusticas de canamo trançado e outras delicadas de veludo, seda, borcado etc. para damas; alias alpargatus. Indessen ist die Gestalt des Vorderschuhs, die der Portugiese beschreibt, eine Mode des 16. Jahrhunderts (die "Kuhmäuler"), welche sich nicht in das 10. zurückdatieren läßt, außerdem weder mit Holzschuh noch Barke zu vereinigen. Covarrubias hat der Etymologie zu lieb an die erste Stelle gerückt, was er bei Lebrija an zweiter fand, die Verwendung kann nur sekundär gewesen sein für Holzschuhe, die über den Reihen festgebunden werden, im Gegensatz zum queco, der Vollschuh ist, und den zur Schonung unter den feinen Schuh gebundenen chapines. Der eigentliche Sinn war der fortlebende, den zugleich im 13. Jh. die Cron. general 784 bezeugt, der Bundschuh aus der behaarten, rohen Tierhaut (vom Wildschwein, Rind, Kuh oder Pferd sagt die Academie) die mit den Haaren nach Außen über den Fuß gebunden wird,1 der im Gebirg sicheren Tritt und Schutz vor der Kälte gibt und den der Bauer sich selbst schneidet: im 19. Jh. als Pyrenäenschuh bezeichnet,2 ebenda wo er im 10. belegt ist. Das vulgärarabische (nur in Spanien) barga: avarca bei Ramon Martin (14. Jh.), parga: chinela, alcorque, alpargate und parga min halfe ("von Esparto"): esparteña bei Pedro de Alcala, vgl. bei

festigung die gleiche ist.

<sup>2</sup> So Salaberry, Voc. basnavarrais: A. chaussure grossière en usage

<sup>1</sup> Abarca: suela de cuero crudo beim Nebr. meint Sandale, nicht weil die Fussfläche umschnitten wäre, sondern weil der Oberschuh fehlt, die Be-

Simonet, ist bei P. de Alc. in seiner Bedeutung von abarca: na'ala getrennt, lasst sich formal nicht aus ihm erklären, das anlautende a bleibt sonst, für kast, 3 tritt sonst nie das erlernte p ein, allenfalls, wenn auch nicht unbedenklich, kann man mit Mischung von \*startica + abarca auskommen, besser mit dem auch in der Bedeutung stimmenden albeigs + sparties. Jedenfalls stellt sich, wie die spanischen Etymologen seit lange bei Pedro gesehen haben, das im Prānx als arabisch gekennzeichnete pg. alparca, alparcata. span. pg. ligargam, ligargam, letzteres die zuerst belegte Form, nicht als eine Suffigierung, sondern als der regelmäisige Parral alpargit dar, wie auch amak Sporen hochst wahrscheinlich als Dual zu erklären ist; die algerea rustica (s. o.) ist die eigentliche, iene aus Seide etc. ist sekundar. Die espargasa in Bearn und Bordeaux ist junge Kreuzung von esparieña mit aipargata. Die alliga, altirga, in Murcia und der Mancha für aipargate, ist maurisches in verbreiteter baiga, ceiga Hausschuh, Babusche in Marokko und Algier, das Dozy 373 auf abarra zurückführte, weit es im Mittelalter noch nicht vorkomme, das aber bei Ramon Martin verzeichnet ist und in einer von Dozv selbst im Supplement nachzewiesenen Stelle von Aben Askar in Maiaga als der Espartoschuh der Mauren in Spanien und Marokko beschrieben wird. Damit ist die Frage nach der anderen Richtung entschieden; es kommt dazu einerseits, dass wir das arabische Wort gar nicht entbehren können, um uns die sparischen Formen zu erklären, andererseits, dass der entlehnte Schiffsname labarka bei Ramon Martin, barku in Marokko ohne jede Ausweichung auftritt. Es wird nunmehr wahrscheinlich, dass die parga nicht eine eigentlich maurische, sondern eine mozarabische Aussprache darstellt, die den anl. p für arab. b in span. pg. pataera, pataene, pato, pg. paparaz, pateea, span. petrera entspricht. Es bleiben dann die zwei verschiedenen Worte, baskisches aiarka Bundschuh, das von Kastilien aus verbreitet wurde, portugiesisch deshalb sein i wahrt, das bei iberischer Herkunft v ware: dass wir es aus den heutigen baskischen Sprachmitteln nicht weiter erkiaren können, ist doch wahrhaftig gleichgiltig. Und nordafrikanisches albaiga, albolga, dissimiliert aibarga, aliorga, Spartoschuh: das e in pg. alperea ist durch abarea bestimmt, das auf aipargue nicht in gleichem Malse einwirken konnte. \*Sparticus verschwindet, wie es gewiss auch für ital. spago zu tilgen ist, für das es ja Diez und Schuchardt nur zweifelnd zulassen. Es wurde spares lauten, und Spartogras ist kaum das bevorzugte Material für Bindfaden. - Sauberro: Der Lesefehler sau für sta wird zum Lautvorgang, der Steinbock, eine neue Spezies, capricornuc marinus, zum Schiff. In den bei weitem ältesten bekannten Belegen, dem von Jal erbrachten enwaceque (nicht echabeque) Chron. do Comde Dom Pedro II. 23 (15. In.) uud bei Ramon Martin (14. Jh.) śałżić: barca, na is, ist das Fischerfahrzeug ein maurisches: ein Zweisel ist nur darüber von Dozy ausgeworsen worden, ob die ursprüngliche Bedeutung Fischernetz ist oder eine der anderen, die das Verb šabak flechten entwickelt. Lammens zitiert übrigens ein sabûk, navire aus dem 10. Jh. — Sciabica. Die verschiedentliche Verwendung des Netznamens in der niederen Worthumoristik ist nicht ohne Interesse, wenn auch die Frage aufgeworfen werden muss inwieweit sie einheitlich ist, ob nicht sciabacchiari godailler sich mit sciabà, giorno di festa berührt, sciabigotto sot mit bigotto. Aber man darf dafür nicht die mauvaise réputation des matelots et des pêcheurs verantwortlich machen, die für die Fischer überhaupt nicht existiert, für die Matrosen, die übrigens hier gar nicht in Betracht kommen, nur in begrenztem Umsang. Und man muss, wo das irgend möglich ist, sich den wirklichen Gebrauch klar zu machen suchen. Wenn Mistral im Kopf des Artikels barco als libertin, joueur angibt, so solgen doch auch die Belege und da

zeigt barco routo was eigentlich vorliegt.

Für den Rest mögen kurze Bemerkungen genügen. Escamandre: heisst nicht deguenille. Errour: afr. erre heisst nicht egarement. Soteret: bei wallon. sotai ist wegen des Lautes afr. soterel zu berücksichtigen, bei schweiz. chanterai ital. salterello. Papelard: heißt franz. niemals niais, der 1306 verstorbene Jocopone da Todi konnte also diese Bedeutung im Jahre 1311 nicht dorther entlehnen. Ein Erklärungsversuch sollte in erster Linie papeter, papier, papiller beachten, \*papeler, vgl. babeler, mochte die stumme Bewegung der Lippen beim Gebet bezeichnen. Zu beachten auch die Mota Papelardorum 1282 in Paris, die ich bei Ducange Mota 4 finde. Marpaut: heisst weder gourmand noch voleur. Machicoulis: gehört nicht zu mazziculare, sondern umgekehrt. Eine andere Form des altfranzösischen Worts ist bacicol. Grec: grecs für grès bei Duez ist völlig bedeutungslos, ein \*grec crochet mehr als unwahrscheinlich. Wie die Hauer défenses, heißen die entsprechenden oberen Eckzähne des Ebers Ausrüstung, das Wort ist das Gegenstück zu afr. agroi, agré, vom Simplex greer, nord. greiða. Enjóler: enjaoler und enjoeler sind denkbar, das wäre auch jaioler, nach engeoler: verbis aliquem imponere. Aber das Wort kommt aus dem Prov., entweder zu Mistral enjuia, Levy enjolhar, oder zu Azaïs enjaula. Dorelot: der junge Zierat ist fraglos das alte Klingelwort und nicht umgekehrt. Digringoler: die gleiche Überschätzung der späten Dialekterscheinung, pik. gringole, das ich nicht kenne, ist wahrscheinlich erst aus gringoler (Gdf.) geholt. Damejeanne: Die Anlehnung an Devic hätte nicht verschwiegen werden sollen, Alart (dimidiana), Dict. gen. (demejano) und Murray sind nicht beachtet, meri-djane im Bournaisien ist fraglos sekundär also ohne Beweiskraft, südfr. manoli heisst doch nicht Emmanuel. Dass eine Flaschenart auch außerhalb des Argot einen Personenamen erhalten kann, als Puppe, wie man es sich hier (Korb-Gewand, vielleicht auch Henkel-Arme) mit vieler Wahrscheinlichkeit gedacht hat, oder vom Wirt, Verkäufer, Fabrikant etc., ist nirgends bezweifelt, Priorität des nordfranzösischen Matrosenworts trotz des Auftretens um 1700 nicht sicher, bei der Verbreitung über Ägypten (1762), Italien und

England in der zweiten Hälfte des 18. Jh. und da die Sache südlich ist. Sprachlich sind die arabischen Erklärungsversuche unannehmbar, der des Dict. gén. immerhin möglich, wahrscheinlich mit ihm Entstehung in Südfrankreich. Croquignole: Rabelais hat das Wort auch III, 19, womit für ihn der mouillierte Laut gesichert ist, wie überhaupt, vgl. auch den Zusatz zu V, 33. Agastiner: kommt von gastine, -iner und -igner sind zweierlei, -ignole ist nicht notwendig deverbal, die Metapher manger-battre existiert nicht, Fälle wie bafre sind genau anzusehen ehe man sie den gebackenen Ohrfeigen, Maultaschen etc. gleichstellt, dass chiquenaude (vgl. baguenaude) nicht vom Neologismus chiquer kommen kann, sollte man nicht sagen müssen. Die unerweisbare Behauptung, dass der Sinn des Backwerks der ältere sei, ist so vorgetragen als ob der älteste Beleg dem entspreche, das Umgekehrte ist der Fall. Coquemart: Lat. cucuma muss franz, nicht cocome geben, die Beibringung der östlichen Formen ist nützlich. Ein mittellateinisches Wort zu unterstellen haben wir kein Recht, das Wort kann sehr wohl um 1300 aus dem Griechischen über Südfrankreich gekommen sein. - Ganz ordentlich scheint auf dem ersten Blick was über poulemart gesagt ist. Bei näherem Zusehen zeigt sich, daß das Wort von Carpentier bereits unter Polomar eingestellt, und dass dieser Artikel von Jal unter Palomeria in den richtigen Zusammenhang gebracht war, dass das ausgedehnte Material Jal's nur ganz flüchtig benutzt ist. Es war dort zu sehen, dass palombera etc. nicht câble bedeutet, sondern amarre à terre, wodurch erst die Beziehung zur paloma klar wird, dass diese nicht élingue ist, sondern corde qui entoure et serre la vergue: die palomera heisst so von der Schlinge die um den Landungspfahl geworfen wird. Aus dem Fliegen heraus ergibt sich das Bild, das sonst durchaus zweifelhaft wäre. Ferner war dort zu sehen, dass das Wort in Italien im 13. Jh. belegt ist, in Genua in der ersten Hälfte, katalanisch erst bei Muntaner. Das einzige Brauchbare an dem Artikel ist eine Korrektur zu Cotgrave. Besser, wenn auch keineswegs einwandfrei, sind die Bemerkungen zum Rumänischen. Michel Bréal empfiehlt den Lesern der Revue bleue vom 9. März 1907 Sainéans Ableitung der chantepleure von chatte pelleuse und dessen Methode. Au lien de porter ses observations sur la forme d'un mot ou sur la transformation d'une lettre il s'attache aux choses elles-mêmes, es ist die philologie réelle im Gegensatz zur philologie verbale. Als ob man die eine ohne die andere treiben könnte. Freilich sind für mich auch die Realien etwas anderes als für Sainéan und Bréal.

#### Tino

span. pg., von Diez auf *tenus* zurückgeführt, das sich mit der heute genauer bekannten lautlichen Entwicklung nicht verträgt, ist arab. *tīn*, eigentlich Lehm, Ton, dann von Adam aus die menschliche Form und Bildung, *tīna* Natur, Temperament. Sacar de tino, port.

perder o tino zeigen den Weg, auf dem die natürliche Art sich zur Sicherheit des gesunden Menschenverstandes entwickelt hat.

### Vervactum.

Peterssons Einfall, Ztschr. 06, 470, franz. guéret von dem nordischen Stamm vreit abzuleiten, der ein abgestecktes Stück Land bedeutet, ist unzulässig 1. weil die Dänen keine Ackerbauworte geliefert haben, 2. die Bedeutung überhaupt nicht stimmt, 3. der Laut nur ungenügend, da nord. ei > oi wird, wenn man selbst arroi von reiði nicht gelten lassen will, jedenfalls agreier, agroi, norm. agreer von greidi, 4. provenz. garach vervactum fordert. Das anlautende w konnte durch Kreuzung entstehen, wofür gewiss nicht germ. werkan, wohl aber weriha mit Zubehör bei Grandgagnage, warachia und wariscapium bei Ducange erwogen werden könnten; es könnte germanisch-lateinische Entlehnung der Rheingrenze sein. wie wastan, der Sache nach wenig wahrscheinlich und germanisch unbelegt; es kann aber auch fränkische Aussprache des lateinischen Worts nach dem Einmarsch sein, für welche den klassischen Beleg die Gascogne bietet, und die von dem Rechtsleben aus verallgemeinert wurde. Das letztere wird durch die provenzalische Form gesichert.

Eine Erklärung fordert aber auch der Eintritt von b im Spanisch-Portugiesischen barbecho barbeito. Ich finde sie in dem Nebeneinander von berbix und vervex; letzteres muß gesprochen worden sein, nicht nur geschrieben, und das Wort war, wie Ortsnamen zeigen, auch Spanien nicht fremd. Die intensive lautliche Korrespondenz würde genügen, auch sachlich war eine Beziehung

darin gegeben dass das Brachfeld als Weide dient.

### Watte.

Der Dictionnaire général meint dass ouate am Ende doch vom deutschen Wort komme, während Littré und Scheler den Ursprung im Französischen suchen und auf einen alten Einfall zurückgreisen, der in dem Wort ein Diminutiv von afr. oue Gans mit der nirgends gegebenen Bedeutung Flaum erkennt. Körting möchte eine "eiförmige" Zotte oder Flocke darin finden. Die einfache Lösung scheint die Frage zu geben was Watte eigentlich ist: zusammengeschlagene Seide oder Baumwolle, die an der Oberfläche mit Eiweis behandelt wird, also ital. seta ovata, mit Ei behandelte Seide. Cotone gäbe männlich ovato, das Verfahren würde also von der Seide auf die Baumwolle erst übertragen worden sein. Entsprechend kennt Richelet die Sache nur bei der Seide; bei Amaranthes lautet gleichzeitig der Artikel: "Watte, seidene, ist ein von Flockenseide zusammengeschlagenes weiches Wesen, dessen sich das Frauenzimmer statt der Baumwolle zum unterlegen zu bedienen pfleget". Ebenso weiß das Kaufmannslexikon 1743 nur von Watte aus Flockseide. Das französische Wort wäre im 17. Jh. entlehnt, die Aussprache würde sich wie mehrfach in ähnlichen Fällen unter den Einfluss des Schriftbilds stellen, ouata, mit orthoepistischer Bevorzugung des im Grund ferner liegenden. Alles ganz hübsch, so lange man mit den anderen Gelehrten aus Diez den Fehler ova:a nachschreibt. Richtig ist ovatta, und die alte Erklärung lautet (Tommaseo) e questa una pelliccia o una fodera la quale si fa con borra estremamente fina, che si cava dal guscio di una pianta Orientale. Se ni fan di simili con la lana, col cotone e con la borra di seta. Auch der gesteppte Rock, bei Fanfani der Schlafrock hat so geheissen. Dem entspricht bei Furetière (1691) Quate: c'est en sa propre signification une espece de coton qui croist autour de quelques fruits d'Orient: mais en France c'est le premier vestement ou la premiere soye qui se trouve sur la coque du ver à soye. On la fait bouillir, et quand elle est cuite on en fait la ouate, dont on se sert pour mettre dans les doublures de robbes de chambre. In Spanien ist bata der Schlafrock (b = v), im Jahre 1726 die Academie ropa talar nuevamente introducida; daneben ebendort Bata; vos introducida de Indias donde se llama assi la estopa ù desecho de la seda. Die spanische Heimatsangabe ist eben so unbestimmt als die französische, da unter Indias auch das ganze spanische Amerika verstanden wird. Das Präzise gibt wieder einmal der alte Mozin: ouate espèce de coton fin et soyeux que produit l'apocin ou l'asclépiade de Syrie. Er hat eben, wenn er es auch nicht sagt, gewußt, dass die houette, houatte in den französischen und deutschen Sachwörterbüchern des 18. Jh. dasselbe Wort ist. Besonders ausführlich handelt über Apocynum syriacum (bei Tournefort ap. aegyptiacum u. syriacum, Linné's Asclepia syriaca) auf Grund von Berichten über neue Verwendungsversuche, welche 1760-61 den Akademien von Berlin und Paris vorgelegt wurden, die Oeconomische Encyclopädie von Krünitz. Die Frucht (bei Tournefort die Pflanze) heiße in Ägypten beidelsar, die Fruchtwolle Houatte, Houette, Havate oder Ouate. Worte, die ich in meinen arabischen Lexiken nicht finde.1 Zart und schneeweiß, aber nur einige Zoll lang, werde diese Seide für Polster, leichte Pfühle usw. in Frankreich sehr geschätzt. Die Encyclopédie von Yverdon (1777) gibt an, dass sie in erheblichem Umfang aus Alexandrien und Kairo importiert werde: on n'en faisoit d'abord que des especes de fourrures appelées aussi ouattes, mais on en fabrique à présent des molletons et des velours. Diese erweiterte Verwertung hat sich nicht bewährt, mit der maschinellen Bearbeitung der Baumwolle zu Ende des 18. Ihs. scheint auch die ursprüngliche aufgehört zu haben. In neueren Handbüchern wird behauptet die "syrische" Seidenpflanze werde mit Unrecht so genannt, sie sei aus Amerika nach Südeuropa gebracht; demgegenüber steht fest, dass sie seit Ende des 17. Jh. in Ägypten gebaut ward (Tournefort), dass Italiener und Spanier so wenig als der Franzose sie in Europa kennen. Eine Wanderung wie die der Aloe und des Opuntien-

<sup>1</sup> Asklepias gigantea heiset 'usar.

kaktus 1 ist nach den vorliegenden Zeugnissen ausgeschlossen, abweichende Angaben dürften auf Verwechslung mit apocynum cannabicum beruhen.

Die Form houette, die nicht etwa arabisches Imala sein kann, wird durch das Spanische und Italienische als nicht gemeinsprachlich gekennzeichnet, sie ist eine Pariser Besonderheit der Zeit in der es feiner war boete als boate zu sprechen; die Akademie bevorzugte sogar die Aussprache, nicht die Schreibung ouete, ohne durchzudringen, nur im Vendômois hat man (Martellière) vouète gelernt. Der Name der Asklepiaswolle ist sicher nicht europäisch, und, wir dürsen fast eben so sicher sagen, er gehörte dem Arabischen Ägyptens. Dort ist er nicht gebucht, vielleicht bei dem Untergang des Handels und Anbaus überhaupt nicht mehr vorhanden, vielleicht, wie das im zweisprachigen Verkehr öfter vorhanden, vielleicht, wie das im zweisprachigen verkehr of vorhanden vorhanden, vielleicht, wie das im zweisprachigen verkehr of vorhanden vorhanden, vielleicht, wie das im zweisprachigen verkehr of vorhanden vorhanden, vielleicht, wie das im zweisprachigen verkehr of vorhanden vo

G. BAIST.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der in Algier bei den Einheimischen Karmûs nasûra Christenseige heist, bei den Kolonisten sigue arabe oder sigue de Barbarie.

# Ein Fragment des Poème Moral.

Der Kustos an der Krakauer Universitätsbibliothek, Herr Dr. Josef Korzeniowski hatte die Liebenswürdigkeit, mich auf ein daselbst befindliches bisher unbeachtetes Handschriftenfragment aufmerksam zu machen, das sich in einem Konvolut alter Schriften fand und offenbar seinerzeit zu Buchbinderarbeiten verwendet wurde. Dieses Fragment, das die Nummer 6232 trägt, besteht aus zwei Pergament-Doppelblättern, die in der gehörigen Weise in einandergelegt einen zusammenhängenden Text in Alexandrinervierzeilen ergaben, also offenbar einst die innere Lage eines Heftes bildeten. Der äußere Rand der beiden Vorderblätter ist weggeschnitten. Die Masse der Blätter sind ungefähr 230 mm in der Länge, 160 und 170 mm in der Breite, die der beschriebenen Fläche 185 und 150 mm. Die Seiten enthalten je zwei Spalten zu 47 Zeilen. Die Blätter waren oben eingebogen, weshalb das Pergament in den dritten Zeilen der Spalten stark verknittert und die Schrift daselbst häufig verwischt, aber doch mit teilweiser Ausnahme von V. 464 und 507 überall lesbar ist. Die Schristzüge (es lassen sich drei Hände unterscheiden, s. Var.-Ang.) gehören wohl dem Ende des 13. Jhrh. an. Der Anfang jeder Strophe ist durch abwechselnd rot oder blau gemalte Initialen kenntlich gemacht. Im ganzen sind 722 Verse, darunter 182 in mehr oder minder verstümmeltem Zustand, erhalten.

Da ich hier in Krakau bei dem völligen Mangel an literarischen Hilfsmitteln nicht oder nur bei unverhältnismäßigem Zeitaufwand darauf rechnen konnte, ein Bruchstück eines moralisch-religiösen Gedichtes zu identifizieren, so beschloß ich kurzwegs, andrer Hilfe in Anspruch zu nehmen und schickte die beiden Strofen die eine Erwähnung Aiols enthalten (353—360) an Herrn Professor W. Foerster, in der Hoffnung, der Herausgeber Aiols könnte bereits anderweitig auf die Stelle gestoßen sein und mir infolge dessen Auskunft geben. Dieser Schritt hatte denn auch Dank dem bewunderungswürdigen Scharfsinn dieses Gelehrten den gewünschten Erfolg. Die Stelle war ihm zwar unbekannt, aber aus dem Ton, Metrum und Ausfall gegen die Spielleute schloß er, daß das Bruchstück in den zweiten bisher unbekannten Teil des Poème Moral gehören könnte. Diese Vermutung hat sich nun auf das glänzendste bestätigt, und zwar durch den Vergleich des Inhalts unseres Frag-

ments mit der Inhaltsübersicht, die in der Hs. der Bodleiana dem Text des Gedichtes vorangeht und die von W. Cloetta in seiner Ausgabe des ersten Teils des P. M., Rom. Forsch. III, 126 ff., abgedruckt wurde. Es beginnt nämlich in der Mitte des 4. Kapitels der 3. "distinctio" und schließt nach den ersten sieben Zeilen des neunzehnten.

Der Inhalt entspricht ziemlich genau (kleine Differenzen finden sich ja auch in dem bekannten 1. Teil) den dort mitgeteilten Überschriften. Es sind zwar keine Rubriken vorhanden; doch ist der Anfang jedes Kapitels dadurch kenntlich gemacht, dass eine oder mehr Zeilen freigelassen wurden. Nach Vers 28 allerdings, wo das 4. Kapitel "De la luxure c'um suet apeleir sorfait (so ist statt forfait zu lesen, vgl. V. 1961, 200) et envoisure" schliesst und das 5. "Ke par largece puet l'om veintre avarisce, et li orguelz fuit humiliteit" anfängt, fehlt dieses Zeichen, sonst aber finden wir es: so dürfte mit Vers 81 das 6. Kapitel: "de l'amur deu" begonnen haben, das wohl mit dem 7 .: "de soffrance" vereinigt war, wie in der 2. Distinktion 7 und 8, 12 und 13, 16 und 17, - mit Vers 113 vermutlich das 8.: "Coment hom doit par casteit luxure ocire". Mit Vers 213 beginnt das 9.: "Que halte vertuz est de temprance u de mesure", mit Vers 233 (oder 241) das 10.: "Com grant force at li anemis et cum il est engenios", mit V. 281 das 11.: "Ke li anemis soi poinet ades de toz les biens a desturbeir et s'en sorduist mainte anrme", mit V. 465 das 12 .: "Ke molement ne soi doit mie maintenir qui lo pechiet vult relenquir", mit V. 505 das 13.: "Ke deus aiue volentiers celui qui vivement soi combat", mit V. 549 das 14., dessen Titel wohl so zu lauten hat: "C'om dist mal de ceaz qui volent [bien] faire [et] ke li bons hom ne puet avoir pais al secle", mit V. 589 das 15.: "Ke vertuos hom ne soi doit mie partir de la floible gent, mais travilhier soi doit por eaz a aidier." Das 16. Kap.: "Ki crient ke li secles nel perdet si s'en partet" und das 17 .: "Miez vient l'omme lo secle laissier ke li secles lo perdet" scheinen wieder vereinigt zu sein,2 Anfang bei V. 629, das 18.: "K'enkor n'est mie si petit de la bone gent c'um ne puist troveir u fuir" beginnt mit V. 645, das 19 .: "Ke mains om at volenteit del bien faire, mais il por recreandise lo lait; et ke nuz ne doit prendre respit de soi a amendeir" mit V. 721. Man dürfte wohl kaum fehlgehen, wenn man annimmt, dass die Zeilen zur Eintragung der Kapitelüberschriften freigelassen wurden, obwohl sich freigelassene Zeilen auch an mehreren andern Stellen finden.

Von einer Veröffentlichung in extenso wollte ich ursprünglich absehen und nur in einer kurzen Notiz auf das Vorhandensein des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorliegendes Fragment zitiere ich nach Versen, Cloettas Druck nach Strophen, so dass die Zitate aus letzterem durch die Buchstaben a, b, c, d oder durch beigesetztes "Str." kenntlich sind.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sonst müßte man annehmen, daß dem 17. Kapitel die 2 Strophen 713—720 entsprächen und daß in der Inhaltsangabe 17. und 18. irrtümlich den Platz getauscht hätten.

Fragments aufmerksam machen, damit eventuell - nach Auffindung der etwa vorhandenen vollständigen Hs. - ein künftiger Herausgeber des Gesamtgedichtes davon Kenntnis habe. Doch wird es bis dahin vielleicht noch lange dauern und dies sowie der Rat mehrerer sehr kompetenter Forscher haben mich zum vollständigen Abdruck bewogen, umsomehr als das Fragment in mancher Hinsicht die Beachtung der Fachgenossen verdient. In ästhetischer Hinsicht zwar ist das P. M. sehr verschieden gewertet worden und ich bekenne mich eher zu dem ungünstigen Urteil Gröbers 1 als zu dem günstigen G. Paris'.2 Aber in sachlicher Beziehung ist manches lesenswert. Da ist zunächst die für die Denkweise des Dichters charakteristische Stelle 549-588, in der er lebensvoll die Abneigung schildert, die Leute vor strengen und eifrigen Priestern haben und diese in Schutz nimmt; der Exkurs ist, nach dem ganzen Ton zu schließen, wohl aus eigenen Erlebnissen erwachsen. Dann der lebhafte Angriff auf die Jongleurs, der für die Kenntnis des Jongleurwesens - nach dem Urteil des besten Kenners dieser Verhältnisse - sehr interessant ist. 341-364. Der Standpunkt unseres Dichters den Spielleuten gegenüber war zwar schon aus Str. 508 f., 515 ff., 578 genugsam bekannt; aber die erwähnte Stelle bringt in anschaulicher Weise neue wissenswerte Details aus ihrem Leben. Für den Literaturkundigen wird insbesondere der Hinweis auf einige Vortragsstoffe der Jongleurs von etwelchem Wert sein: auf Aiol und die Verhöhnung von dessen altem Schild,3 auf den Kampf Rolands mit Fernagu.4 Berufeneren Beurteilern überlasse ich die Antwort auf die Frage, ob unter den pastors und dem acier (345) nur allgemein lyrische (Pastourellen) und epische (Schwertkämpfe) Produkte gemeint sind, oder ob darin eine Anspielung auf eine bestimmte Dichtung zu sehen sei.

Über die Sprache des Dichters erfahren wir nur wenig Neues: empire 181 (im Reim auf ocire, desire, sire) und 378 (: dire, aire, rire), das ev. Rom. Forsch. III S. 54 hinzuzufügen wäre, findet sich bereits 28d, 206d, 468c, 502c in solchem Reim. Die Reime anoie: voie etc. (ebenda S. 58) finden ein Analogon in apoient 530 (: recroient, aloient, voroient) und 631 (: ofilent, voient, recroient). Für die Vermischung von losem und festem t im Reim (ebenda S. 105) bieten die Reime von oblit 203, desroit 488, guerpist 651 auf festes t und die von set 622, 630, rechiet 506, siet 706 auf loses neue Belege. Interessant ist die eben erwähnte Form der 6. Präs. von audire osissent 629 im Reim auf voient etc.5 - veir erscheint durch

<sup>5</sup> Schwerlich wird man lieber *voent* etc. lesen wollen und darin einen Beleg der Aussprache oi = o (vgl. Cl. S. 58) erkennen wollen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundr. II, 698.

La littér. frç. au moyen-âge § 145, 153.
 Vgl. Aiol, ed. Foerster V. 922, 939 etc.
 Vgl. Pseudo-Turpin, Entrée en Esp., Reali di Francia etc. Die Erwähnung könnte die bereits geäusserte Hypothese einer verlorenen französischen Chanson de geste, die den Kampf enthält, stützen helfen.

Reim gesichert 167, 295. Ein neuer unreiner Reim ist trebuchier: ie 552, doch ließe sich vielleicht die Einführung des Part. trebuchie

rechtfertigen.

Die Sprache des Kopisten (oder besser der Kopisten) ist pikardisch. Die Hilfsmittel zu einer näheren Lokalisierung habe ich hier nicht; nach einer ungefähren Schätzung möchte ich sie in den südlichen Hennegau (etwa die Gegend von Cambrai oder Valenciennes) versetzen. — Doch sind manche Reste der ursprünglichen Mundart geblieben: aucons 550, telui (geschrieben tel lui) 369, tamaint(e) (geschrieben tant m.) 378, 684. Auf eine Zwischenhs. dürfte de für diu 352 zurückzuführen sein, das weder der Sprache des Originals noch der des Schreibers angemessen ist.

Was den Text betrifft, so habe ich ihn durch Einführung der modernen Worttrennung und Interpunktion, durch Scheidung von v und u, j und i nach heutigem Gebrauch und durch Auflösung der Abkürzungen leichter lesbar zu machen gesucht; was das letztere betrifft, steht dius für d'x, Jesu(s) für ihū(s), mout für ml't. Dem Dialekt des Kopisten entsprechend wurde p't in piert (PERDIT), t're in tierre, p'du in pierdu etc. aufgelöst (vgl. leg', avanc' = legier, avancier); das andere ist selbstverständlich oder aus der Var.-Ang. ersichtlich. Das Letztere gilt auch für die wenigen Änderungen, die ich mir an dem Text erlaubt habe. Was dagegen von den vier Spalten Irb, Iva, IIrb, IIva übrig geblieben ist, habe ich aus leicht begreiflichen Gründen diplomatisch abgedruckt; nur habe ich überall zwischen je zwei Strophen eine Zeile freigelassen und wo bereits in der Hs. Zeilen frei blieben, um die entsprechende Anzahl mehr. Die in Klammern gesetzten römischen Ziffern beziehen sich auf die Kapiteleinteilung.

Zum Schlus bleibt mir die angenehme Pflicht, den Forschern, die mich bereitwilligst mit Auskünften oder Ratschlägen unterstützten, auch hier meinen herzlichsten Dank zu sagen. Es sind dies die Herren Professoren: W. Foerster, E. Freymond, Ph. Aug. Becker,

H. Suchier.

Ira Mais teus gens sont asses qui bien s'en font donner (IV)
Sans pastes et rosoles, ce ne doit pas conter.

5 Li maus de gloutenie fait venir ivrete: Ceste n'est onques plaine, ja tant n'ara dure. Or viut le vin tot simple, or le viut isope, Or le blanc, or le rouge, or moure, or clare;

Ne bien ne li agree, s'en cope d'or n'est mis 10 U en hanap d'argent u en madre de pris. Mais qui si a au siecle tot son corage mis N'a cure d'autre diu ne d'autre paradis. Ne set tenir mesure; mainte fois tant en prent K' a grant honte li vient ne bien ne mal n'entent; 15 Mais hon en piert s'ounor et tot son tenement. Ivrece fait tos biens maitre en obliement.

Lait ju le vont adies et lait mot porsiuant; Sacies, sovent n'est mie sains ire et mautalent, Tencons et omecides vont apries lui criant, 20 Et mout lait pecie autre et maint autre siergant.

Asses l'aves oi k'ivrece et glotenie Font faire mout la gent de mal et de folie: Cis maus c'on dist luxure les tient en sa mesnie, Et vanites adies est en lor conpaignie.

25 Vanites est legiere, si viut partot aler, Entre les autres visces se viut adies meller; A paines se puet on de vanite garder: U au fait u au dit viut iestre u au penser.

Or vos avons conte que li anemi sont (V)

30 Ki contre l'ame adies guierre et batalle font.

Encor i a mout d'autres qu'en lor conpaignie ont,

Mais cil sont li plus aspre et ki plus de mal font.

Verites est qu'il ont mout grant cevalerie

Et trop armee gent et conbatant maisnie.

Mais nostre sire dius les siens n'oblie mie

Et plus grant viertu a la soie conpaignie.

Contre orguel se doit on d'umilite aidier: Tost fait li et sa gent a tierre trebucier. Mout est preus largetes et mout fait a prisier: 40 Contre li ne se puet avarise drecier.

Ki larges est en diu ne convoit nule rien,

Noului ne fait damage ne nolui ne tot rien. Volentiers cou que dius li done aliue en bien, Car en vain rien ne dounent qui sont boin crestiien.

45 Nos avons lasus dit, se vos en puet menbrer, Cui on doit escondire et cui on doit douner. Car ki en boines oevres viut le sien alouer Celui fuit avarise, celui n'ose encontrer.

Mais li hon ki viut iestre larges en vanite,

| Irb   | 50                  | Celui tie    | 1                             | 65                                                                       | De cou ve        |      |                           |
|-------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|
|       |                     | pcui sont    |                               |                                                                          | 7 corte est      |      | Sainte ce (VI, VII?)      |
|       |                     | Sepceus      |                               |                                                                          | Vns hõ d         |      | Haine et s                |
|       |                     | -            |                               |                                                                          | Mais dia.        |      | 7 ml't tos                |
|       |                     | Pour co      |                               |                                                                          |                  |      | Qñt li hō                 |
|       |                     | Voie q 1.    |                               |                                                                          | A lui vit        |      | Que il no                 |
|       | 55                  | Nos lauö     |                               | =0                                                                       |                  | 0    | T : -!                    |
|       | 33                  | Ains vos     | 1                             | 70                                                                       | *                | 85   | Li siergãs                |
|       |                     | 11100 100    |                               |                                                                          | Iou sui s.       |      | 7 qnt il a                |
|       |                     | Par hui      |                               |                                                                          | Tans maī         |      | Ia desifort               |
|       |                     | Iasi nai.    |                               |                                                                          | ~. ~ .           |      | Q' vr <sup>5</sup> s lui. |
|       |                     |              |                               |                                                                          | Li saīs h        |      |                           |
|       | 60                  | Q'p hum      | 1                             |                                                                          | Garde q          |      | Haine ne                  |
|       | 60                  | U q le son   | 1 -                           | 75                                                                       | Bië lesti        | 90   | Mais qnt                  |
|       |                     |              |                               |                                                                          | A cui li an.     |      | Dont prii                 |
|       |                     | Nulerie      |                               |                                                                          |                  |      | Ki haine                  |
|       |                     | Con uraie    |                               |                                                                          | Lors qnt         |      |                           |
|       |                     | Pw noiet a   |                               |                                                                          | Maltenat         |      | Li amors                  |
|       |                     | Ki p la m    |                               |                                                                          | Car q'uiu        |      | Lau lamo                  |
|       |                     |              |                               | 80                                                                       | Humilite         | 95   | Neire ne o                |
| I⊽a   | yenir               |              | WOLLDA                        |                                                                          |                  |      | r ēclose                  |
| 1.0   |                     |              | reuer                         |                                                                          |                  |      | ef serepose               |
|       |                     |              |                               |                                                                          |                  |      | er serepose               |
| us te |                     |              |                               | 310                                                                      | amemorir (VIII?) |      |                           |
|       |                     |              |                               | tol                                                                      |                  |      | droit sẽsahair            |
|       | morir<br>ie soffice |              |                               |                                                                          |                  | 130  | al 7 paine sofrir         |
| 100   |                     |              | oeu <sup>5</sup> a diuplaisir |                                                                          |                  | 1    | acõplir                   |
|       |                     |              |                               |                                                                          |                  |      | uết hair                  |
|       |                     |              |                               |                                                                          |                  | 1    |                           |
|       | espace              |              |                               | ð a9paignier<br>1etpasesploit <sup>5</sup><br>t õpas p <sup>1</sup> sier |                  |      | ₹ ētorm̃t                 |
|       | ecreace             |              |                               |                                                                          |                  | 135  | enāt sērepēt              |
| ne    |                     | de lãce      |                               |                                                                          |                  |      | u 9mēcemt                 |
|       |                     |              | 120                           | aes                                                                      | te aidier        | 1 23 | efinemt                   |
| 105   | toir duree          |              |                               |                                                                          |                  |      | Cilicine                  |
|       |                     |              |                               | sig                                                                      | sign nagree      |      |                           |
|       | nee                 |              |                               | е                                                                        |                  |      | 7lemãg <sup>s</sup> r     |
|       | nest armee          |              |                               | 100                                                                      | 1ee              |      | It t"uillier              |
|       |                     |              |                               | nie                                                                      | rt ēflamee       |      | .5 delitier               |
|       | fait                | aloer        |                               |                                                                          |                  | 140  | puet coret'r              |
| 110   | ð samesauuer        |              | 125                           | itable cose                                                              |                  |      |                           |
|       |                     | corage armer |                               |                                                                          | delis nerose     |      | iut deliurer              |

Ivb As maus qu'ele fait faire doit tot son ceor torner.

Se les laides costumes viut bien cler esgarder,

Legierement se puet de ses loiiens oster.

Nach 54, 58, 68, 71, 76, 88 unleserticher Rest Nach 80 Zeile frei 84 h8] 8 fraglich 94 oder lame 106, 121, 140 erster Buchst. fraglich 112 reuer] r unsicher 116 oeu<sup>5</sup>] 0e unsicher 130, 139 zuerst unleserliche Reste eines Buchstaben 140 coret<sup>5</sup>r] oder corec<sup>5</sup>r? 142 so<sup>5</sup> ce<sup>6</sup>

145 Tout quank' a li ataint est mout de lait afaire, Ne ne fait ci a dire, mius m'en vient, jo quic, taire. Mais saves cui resanble qui ne s'en viut retraire? Le porc ki se delite en la boe ki flaire.

Teus voit jesir le porc enmi le poreture

150 K'il desplest cou qu'il est de si laide nature

Que mius s'aime a jesir el tai qu'en l'aige pure:

La mue bieste blasme, de son visce n'a cure.

A l'exemple qu'il voit s'il voloit bien penser Et a cou qu'il siut faire les ious del cuer torner,

155 Tost poroit enlaidir cou qu'il soloit amer;
Par tant ki bien i pense ne s'en puet delivrer.

Mais quant le laide bieste regarde a oel oviert Et devant son cuer met le mal tot descoviert, Dont primes entent il cou qu'il fet, cou qu'il siert, Dont primes voir il him por coi s'eme e diu piert

160 Dont primes voit il bien por coi s'ame a diu piert.

Quant bien i met sa pense et bien son visce entent, La male voie lait, a la droite se prent, Dont conmence a hair le mal delitement, Dont eslonge, dont fuit cou qu'a luxure apent.

Dont primes li conmence castes a enbielir Quant il puet sa biaute et sa boce coisir;

Dont primes puet entendre et connoistre et veir Que mout sues puet vivre ki le viut maintenir.

Castees si fait l'ome en grant pais reposer,

170 Netement le fait vivre, a diu le fait penser.

Mais tant con la luxure siut l'ome enprisoner

Vers l'amor diu ne puet son corage torner.

Tant con cis mauvais visces la caitive ame lace Ne puet faire nule oevre ki a Dameldiu place,

175 Ne puet tant qu'il s'i tient faire que dius nel hace. S'il ne s'en viut partir, pierdus est que qu'il face.

Trop est grans li malises que tot le bien deffait. Ki bien i viut penser mout est durs s'il nel lait. Et saves por quel cose li fos ne s'en retrait?

180 Car il ne pense mie au malise qu'il fait.

Mais cest mal si poisant qui tos les biens enpire

<sup>147</sup> cui] ciu 148 boe ki] boce li 149 poret"re 150 nat"e 151 aiesir] i *fast wie* x; *links am Rand ein Kreus* 152 nat"e 155 ē laidir 157 li l. b. 171 ēprison'r 172 Vrs... pot so<sup>5</sup> 173 ame] \$\mathfrak{m}\$ 174 oetis 175 q<sup>4</sup>l setient 178 ki bh iuut

Puet il par caeste legierement ocire; Qui caeste maintient, qui caeste desire, Ne quidies que celui falle onques nostre sire.

185 S'il viut cest mal guierpir et caeste amer, Tot quanc' a lui ataint doit trestot eskiver, Ne doit veir carole, ne doit oir canter, N'i doit metre le main ne n'i doit regarder.

II a S'escaper viut, n'i doit ne aler ne venir 190 Ne mesage envoiier ne son mesage oir, Et quanqu'a li ataint doit tot adies fuir. Qui cou ne fait ne puet caeste maintenir.

Asses a ci a dire; mais mius par l'escriture

Puet on cest mal connoistre que par nostre apresure.

Toicons l'or ci porlors de cel' autre luyure.

195 Laisons l' or, si parlons de cel' autre luxure C'on apiele sorfait, delit u envoisure.

C'est uns visces qui sait tant mainte ame perir; Preus est qui el ne puet ne navrer ne serir, Car bien convient celui sa main droite tenir 200 Ki ne sorsait en boire, en mangier, en viestir.

Des maus qui de li vienent avons nos lasus dit, Confaitement li siecles honist et tot ocit. Mais Jesus ne met mie ses homes en oblit: Ki bien a lui s'afient, ja n'ierent desconfit.

205 Nostre sire set si la soie gent armer, Les armes qu'il lor done se bien welent garder, Ja vencu ne seront, nus maus nes puet grever, Ne guierre decacier ne batalle afoler.

Li maus c'on dist luxure qui si a longe lance 210 K'i tot le siecle tient bien pries en sa poisance Legierement vencu puet iestre par tenprance, Mais c'on ait solement en diu vraie creance.

On se puet par le grase Jesu si atenprer

Et d'une part et d'autre si bien amesurer

215 Que gaires nes convient hors de la voie aler;

Boin euirous celui qui dius viut si tenprer!

S'il se viut atenprer et mesure tenir, De cel mal puet autrui et les autres garir. Ire fait loing de lui et envie fuir, 220 Ne orgius ne luxure ne l'osent asalir.

> Car ki mesure tient ne puet iestre orgillos, Ne li plest nus sorfais ki de lui est sognos; Gaires ne se corece ne pas n'est envios. Quel escu de mesure, con il est presios!

225 Buer fu nes cui dius viut covrir d'itel escu; Car ki vont en batalle s'il ne l'ont, trop sont nu: Tost pueent iestre pris, afole et vencu. Bien set dius ses amis armer d'itel viertu.

Car li boins sires est adies aparellies,

230 Ki s'aiue demande ja n'iert arier cacies.

Il set bien qu'il nos faut et si l'en prent pities;

Bien set que sans s'aide ne puet nus iestre aidies.

Hrb

La uie de diu . (X?) 7 bñ mest<sup>5</sup> n9a

235 Ki a nos se 9ba Mil princes ar

> Cest uns mai Mout ; de gnt Ciu il ne puet

240 A paines enpu

Il asorbist 1 Ne si ne ses m<sup>5</sup>1 Ensauiertu se Q' bn cuide egr

245 Coudist d'x a

Ques ; nost' a

7 p ceste pole

Vos dirons aı

Li fluns ki a

250 Nen ihūcris n Neses m<sup>5</sup>uelle Cil ki neuoe,

Car q<sup>1</sup>ē diu .
En9tre lanei

255 En q<sup>1</sup>l uiut loi Ne sepueet ga

En nost<sup>5</sup> ihū.

Delanemi ne

Il niert ia si a

260 Kil puist alııı

Mais si poi est De la boce sett Esuanites de Ken trestotes

265 Pourcou q'l n

Li fait li ane

p cest escrit q<sup>1</sup>

Car il ne lait

Les crestijes s

<sup>221</sup> Oar 230 sauie 233 La uie] l. Laiue l. Nach 233, 253, 257 ist unlesserlicher Rest 235, 237 letzter Buchstabe fraglich 239 l. Cui l. C undeutlich, einem G ähnlich 244 egr] r fraglich 255 El fraglich, korrigiert aus etwas andrem 256 ga] a fraglich 269, 270 letzter Buchstabe fraglich

Πv

| 270 | 7 li anemis ta               |     | Car ia neuera                      |
|-----|------------------------------|-----|------------------------------------|
|     | Q' tos les cuide             | 275 | Cuntrestoru                        |
|     | Mais d <sup>5</sup> x nos ē  |     | a vn aut <sup>5</sup> sepr         |
|     | Nesaues si hai               |     | Les cites asan                     |
| ٧a  | orperiere                    |     | mese p loijer                      |
|     | ısaut ō deriere              | 300 | ēdes tier                          |
| 280 | ıle pleniere                 |     |                                    |
|     |                              |     | .es sousprēt                       |
|     |                              |     | autel saîtemēt                     |
|     |                              |     | s aspre tormit                     |
|     |                              |     | nel fait netemt                    |
|     | fost dscs gtremet (so) (XI?) |     |                                    |
|     | rle m ptot                   | 305 | $\overline{q}$ mal lor face ouurer |
|     | pdedes sont                  |     | gnt t'mt etrer                     |
|     | plēt ğn q¹l õt               |     | ecuer nait 7 cler                  |
|     |                              |     | el mal t <sup>ner</sup>            |
| 285 | anemis                       |     |                                    |
|     | pauoir 9q¹s                  |     | p̃ diu aounorer                    |
|     | nie ocis                     | 310 | essauc <sup>5</sup> 7 loer         |
|     | laissoupris                  |     | icuic douurer                      |
|     |                              |     | oit o depter                       |
|     | s ames sauuer                |     |                                    |
| 290 | aourer                       |     | soit sosprise                      |
|     | fos dire 7pler               |     | iers alaglise                      |
|     | enir calaler                 | 315 | ois deuise                         |
|     |                              |     | diu sieruice                       |
|     | autel diu sieruir            |     |                                    |
|     | netat a diu plaisir          |     | cõ oie                             |
| 295 | nier neueir                  |     | tote jor defolie                   |
|     | se il loel ouurir            |     | nesnie                             |
|     |                              | 320 | 1e nule legerie                    |
|     | e il aprocier                |     |                                    |
|     |                              |     |                                    |

IIvb Quant le siervice diu a li hon ascoute,
 Se puis s'en rentremet de nule vanite,
 De gu ne de tavierne ne d'autre lasquete.

alplus q puet pec5

325 Ki cou premiers trouva c'on tot le jor siervist A diu nostre signor bon commandement fist. Mais Belgibus li fel cui nus biens n'abielist,

t<sup>5</sup> signor egre

<sup>277</sup> oder asalı 279 280 295 1. Buchstabe fraglich 300 oder cier ? 303 von zweiter Hand 307 erster Buchstabe fraglich 317 col fraglich 319 nesnie] ni fraglich 323 Se puis se's ret'met oder rec'met 325 Ki cou p's mr's] i und u verwischt

De cel bien li pesa et encontre se mist.

Pensa s'oi tout le jor nostre signor siervoit 330 Que mout pesant damage et grant pierte i aroit; Car li hon a bien faire si torner s'i poroit, K'a toute la semaine a lui ne revenroit.

Pensa que cele cose ki por son sauvement L'oume estoit commandee torneroit a torment. 335 Esgardes s'il vos plest cou que la fole gent Suelent faire les fiestes et voies de jovent.

En poi vos en dirai, se dius me viut aidier; Car nul bien ne puet on sans s'aie adrecier. Mais primes ascoutes cou c'on fait al mostier, 340 Car en boin liu doit on bone oevre conmencier.

> Quant il ont a la glise a paines tant este Que le siervice din a li priestre fine, Avant vient li jouglere que li fol ont liue; Cil cante, cil viiele - celui ot on en gre.

345 Quant asses ont cante des pastors et d'acier, "Or le laisons", fait il, "signor, s'alons mangier; "Et puis si vos dirons de Carlon et d'Ogier, "U nos menrons la danse, se vous l'aves plus cier."

Esgardes: ki cou font, que tel folie agree, 350 Quant il ont tote jor la karole menee Ne partir ne se voelent de si a la vespree, Ont il bien de siervi et sa fieste gardee?

Et teus est ki ne viut a la karole aler, Mais bien voet tote jour oir d'Ajol parler; 355 Ne cuide nul mal faire s'il ot bien vieler. Mais jou cuic qu'il ne puent sans pecie escoter.

Car cou c'aie a l'ame, cou k'atent a Jesu, Se bien set li jouglere les dois movoir menu, S'i me dist que Rollans abati Fiernagu

360 Et k'Aious fu gabes por l'anciien escu?

Bien croi, quel que nus die, que nus ne puet aidier; Car li fos ki l'escoute trop s'i puet delitier

<sup>329</sup> le] li 330 iaroit] oit aus ot geb. 331 se torner 333 p 335 Eesgardes 336 7uoies deiouet 339 moster 341 ont] on 345 acer 346 manger 347 pg . . . doger 348 cer 351 vespee 352 desierui 347 p9 . . . dog<sup>5</sup>r 357-360 Nach jeder Zeile ein Frageseichen von anderer Hand.

Et dist: "Cor euist ore en moi tel chevalier! "Tot un tornoi feroie devant moi sosploier."

365 Or i a tel ki dist: "Pecies est de danser;
"Ne m'en voel entremetre. Allors m'en voel aler."

Dont va en la tavierne et tant i viut ester,

III a Tant boit qu'il piert le sens et qu'il ne set raler.

Telui i a qui toute la semaine trespasse,

370 Tant que le diemence nes un jor ne se lase.

Cel jour siut il juer, tant que li jors trespase;

Cel jour piert il trestot qu'en la semaine amase.

Sifaitement siut on le fieste diu garder!

Car cil cuviers qui viut tos les biens trestorner

375 Tant est plus lies con plus li fait de mal ovrer

En cel jor c'on devroit mius faire et diu loer.

Encor vos voel un poi d'un autre afaire dire Ki por bien fu troves, mais tant mainte ame enpire. Car tel cose i fait on dont Dameldius s'aire 380 Et bien sovent en viut li fel d'anemis rire.

Cou c'on siut apries pasques les reliques porter Et d'une vile a autre apries les crois aler, Cou fisent li saint home por grant bien commander Que dius de nos angoses nos dignast delivrer.

385 Car quant nostre sire est enviers nos corecies Et il voit l'oume aler en langues et nus pies Et selonc le cors est li hon humelies, De son mal le delivre, car dont l'en prent pities.

Ces biens quant il le vit, hai mout li diables.

390 Bien vit que il pierdroit s'auques estoit durables;

De fi savoit que dius est auques merciables

Et teus biens si con autres li est mout acetables.

Mais tant a fait li fel et tant s'est travillies

Que ces biens a mues et malement cangies.

395 Teus i a ki se font de ceste fieste lies,

Car dont cuident venir a cief de lor pecies.

Et quant li uns tient l'autre as mains a le carole, Mout pries les siut li fel ki tout cou lor escole

<sup>363</sup> m. t.] oder mortel 364 tornoie 369 Tel lui 370 jor nese] r und die beiden e z. T. verwischt 374 tr<sup>5</sup>storner 377 du<sup>5</sup> 388 De so<sup>5</sup> mal le]le von anderer Hand? 394—416 2. Hand.

. . . . . [Zwei Zeilen freigelassen]

Cuidies vos k'il ne suelle grant joie demener Quant il les voit gabant les reliques porter? Au mostier la u vont les lait petit ester, Car maintenant les fait a le danse raler.

- 405 Ceste cose ki fu por grant bien conmandee
  A li enemis si malement destornee
  Que tant mainte ame en est confundue et dannee;
  Car ensi se set il armer d'autrui espee.
- Les vigiles comunes soloit on ja vellier,

  410 Mais por cou que soloient li fol la foloier

  Si plot il as prodomes tel coustume cangier;

  Mais encor i a teus ki dansent el moustier.

La velle Saint Jehan c'on siut tres bien garder
Ne finent toute nuit de salir et treper
III b 415 Et encor i font pis, bien le voi a l'oel cler,
Cil ki les pecheours siut a diu acorder.

N'est justice nesune s'on le viut maintenir C'on ne puist bien a gre nostre signour siervir.

Mais cil a cui nus drois ne pot onques plaisir
420 Le tort lor fait amer, le droiture hair.

Ki justice maintient mout desiert grant loier; Mais li cuviers li fait si amer le denier, K'il le fait en infier descendre et abaiscier, Dont devant diu poroit le siwe ame avancier.

425 Le franc fait orguellous, le fort desmesurer,
Le legier folement salir et trestourner,
Le biel cointe et le povre fait tolir et embler,
Delit et envoisure le rice demener.

Quant pais est, dont fait vivre les gens trop a fiance; 430 Plus lor fait de mal faire, quant plus ont d'abondance. Se chiers tans est u guierre, nes lait avoir pitance, Et les mesaisies fait cheir en desperance.

Dont fait en vanite le biel tans alouer: Les tornois maintenir, les caroles mener;

435 Ou lait fait as eskies et as tables giver; Tous les biens div s'il puet fait il a mal torner.

409 comunes] co uicie ? 417—453 3. Hand deutlich 431 g're 433 Dout 435 oder guier ?

417 uiut] un-

As eskies et as tables a trop de vanites; Mout fu lies li dyables quant cis gius fu troves. Car li gius a mains homes confundus et dannes:

440 Et en tiere et en ciel en sont desiretes.

Ki povres est de sens, ki ne se puet aidier, Tant l'a plus tost vencu, que mains se set gaitier; Celui ki auques set fait orguellous et fier. Si bestourn' il tous biens et met a enconbrier.

445 Quoi que face li hom, il s'i viut ajouster: S'il est lies, il li fait grant joie demener; S'il le voit en dolour, tost le fait desperer. Nus biens fais n'est au siecle, ne voelle bestorner.

En tel paine s'est mis et il et se maisnie 450 Que pries ont tout le siecle tornet en lor ballie. Tout est de quanc' on voit vanites et folie, Avarisce, luxure, ire, orgius et envie.

De quanc' on voit et ot tout torne a enconbrier Au prodoume ki a le siervice diu cier.

455 Buer fu nes cil qui dius dagne si avoiier, Kar en plus de cent voies ne se viut desvoiier.

A paines puet li hon le jor si trespaser Que cent fois nel conviegne fors de la voie aler U en fait u en dit u en mauvais penser,

460 De ceus di jou qui voelent au siecle convierser.

Cil ki au siecle met et s'entente et s'amor

III va

Contre l'anemi n'a ne force ne vigor;

C'est cil ki ne trespase nes une ore de jor

Que souvent ne messace enviers nostre signor.

465 Nos avons lasus dit que li hon en sa vie,
Si c'on troeve lisant, sanble cevalerie;
Car adies se conbat savoirs contre folie.
Mais il n'iert ja vencus qui en Jesu se fie.

Teus est ki het le mal et le pecie qu'il fait, 470 Bien set et dolans est qu'il enviers diu meffait.

<sup>439</sup> home 445 si] i aus e geb. 450 p^es 451 Die Abkürzung für est undeutlich 452 orgus] i-Punkt auf dem mittleren Balken von iu Von 454 erste Hand 456 karenplus] a nachträglich eingefügt ne se viut] noseuet 461 se<sup>5</sup>[ete 464 oder mefface Vom Schlufs der Zeile nur die oberen Schäfte zu sehen 469 ki] kil oder eher lul

Sovent s'en viut retraire et pas ne s'en retrait; Car li fel d'anemis qui pries le tient nel lait.

Tele ore est que li hon de son mal se reprent,
Bat son pis, tent ses mains et pleure amerement,
Vient a confiession, sa penitance prent;
Nonporquant ci apries au pecie se reprent.

Sovent puet avenir, s'il penser i voloit, Que mains hon del pecie et del mal se recroit, En enclostre se met et en autre destroit,

480 Et conmence a hair cou que amer soloit.

Mais li cuviers, quant voit qu'il a celui pierdu Dont souvent avoit fait son ami et son dru, Encontre lui s'adrece par tote sa viertu, Ne fine ne ne ciese tant qu'il l'a rabatu.

485 Et quant puet le caitif remetre a son destroit, Souvent li fait mal faire, mout plus qu'il ne soloit. Ceus ki d'enclostre riscent kis esgarde bien voit Que cil font asses plus de mal et de desroit.

Souvent voit on aler l'ume en pelerinage,
490 Et quant est revenus, asses fait plus de rage
K'il n'avoit fait ancois en trestot son eage:
Cou fait li fel ki viut restorer son domage.

Car quant il l'ome voit en aucun bien penser Et dont a cele fois ne l'en puet destorner,

495 Tant atent qu'il li puist son corage muer;

Puis li fait tot mal faire et tot bien oblier.

Esgardes con il est cuviers et de mal' aire:

Por cou ne lait a l'oume de son pecie retraire

Et por cou li fait il tos les maus qu'il puet fere

500 K'il puist trestot les biens qu'il avoit fais deffaire.

Pour cou ne se doit nus molement contenir Ki del mal se retrait et Jesu viut siervir. Au bien, quant dius li mostre, mout ferm s'i doit tenir; Se ferm s'i tient, ne puet a sa vie falir.

IIIvb 505 Mains hon est qui mout est dolans de son pecie, (XIII)

<sup>471</sup> seuint ... nese retait 473 so 479 autres 482 so ami 7 so dru 485 so 492 so 493 aucu 496 p 467 sgardes, Init. fehlt oder verwischt ... cuu'rs 498 so 503 qunt oder qunc

A le fois s'i rentrait, a la fois i reciet; Dolans est que li maus l'a si s . . . . Que del tai u il est ne puet oster son pie.

Sovent pense conment del mal se puet oster,

510 Proie diu, fait aumosnes qu'il se puist deliurer;

Et de ceus qui cou font puet asses escaper,

Car tost puet on laisier cou c'on ne puet amer.

Mais ki bien se conbat et qui fort se travalle, Si con nos avons dit lasus, en la batalle 515 Ne doit avoir paor que ja force li falle: Pries de lui est adies Jesus, qui que l'assalle.

Et dius ki par sa grase li fait le mal hair Et quant li voit adies cointement contenir, Force et viertu li doune, car il nel set guierpir 520 Ne celui degieter qui a lui viut venir.

> Et quant il voit a tierre gesir son cevalier, Volentiers li aïde amont a redrecier. Mais de celui n'a cure qui ne se viut aidier, Cui li maus abielist, qui s'i viut delitier.

525 Car qui del bien s'eslonge et del mal s'esjoist, Ki en mal se delite, qui pecies abielist, Il resanble celui ki ses armes guierpist, As anemis se tient, son signor relenquist.

Teus puet on bien connoistre ki ensi se recroient:
530 Ce sont cil ki au siecle de tot lor cuer s'apoient,
Ki si ferm as delis et as pecies s'aloient,
Que ja, s'iestre pooit, partir ne s'en voroient.

Car mout i a de gent ki si fort sont sospris

Et si les a li siecles abatus et conquis

535 Que s'il pooient iestre en lor joie toudis

Ne voroient avoir nul millor paradis.

Car nus ne puet a diu, s'il ne l'aime, venir; Et ki si le siecle aime qu'il ne s'en viut partir, Qui devant ne poroit la justice soufrir,

540 Puis k'il nel viut amer nolui ne viut siervir,

Ki son cors abandone a pecie, a luxure,

<sup>507</sup> dolans] a undeutlich vom u (maus) an blo/s die Schäfte; der Schlu/s unleserlich 510 deliu<sup>2</sup> 516 ihū 519 g<sup>5</sup>pir 521 so<sup>5</sup> 522 red<sup>5</sup>c<sup>5</sup>r 524 qui] cui 527 g<sup>5</sup>pist 528 so<sup>5</sup> 538 se<sup>5</sup> 539 ne] nel 541 luxure] x aus 1 gebessert

Ki avoir ne viut onques de nul pecie mesure, Ki tot adies fait mal et de nul bien n'a cure, Ke dius bien li fesist, seroit cou dont droiture?

545 Seroit ce dont droiture que dius bien li fesist, Quant onques ne vot faire ki a gre li venist? Caitis, qu'il est deceus qui li siecles honist, Ki lor savement huent, cui li maus abielist!

Si sont li mal del siecle crut et monteploie

(XIV)

550 Que s'aucons prodon est qui hace le pecie IVra Ne li laisent bien faire cil ki ens sont ploncie;

Car lies est ki autrui voit o lui trebucier.

S'il est or nus boins hon qui li maus ne delite, Ki les pecies del mont et sa joie despite, 555 Quant on le voit bien faire, on le claime ipocrite, S'il le mal viut blasmer, on le tient por erite.

Quant il voit ses voisins contenir folement

Et a lor vanites ne ne vient ne n'entent,

Dont dist li uns a l'autre: "Cis hon croit malement!

560 "Il ne viut onques iestre ne venir entre gent,

"La u prodome sont ne viut il onques iestre. "Mais dius face merci dant Jofroi, nostre priestre: "Bien savoit maintenir cescun selonc son iestre, "De ju ne de reviel n'en ot il onques mestre.

565 "Si bien savoit ostoirs et esperviers norir, "Bien en savoit et clers et chevaliers siervir, "Et savoit si bien joie et fieste maintenir! "Mais cis hon ne vot onques de sa maison issir;

"A lui ne puet plaisir li jouvenes ne li vies.

570 "Si petit ne puet iestre li hon joians ne lies,
"Que maintenant ne die: 'Signor, cou est pecies;
"Se sauver vos voles, tel folie laisies!'"

Esgardes mon au siecle, con il est bestornes, Con li biens est descrius et li maus aleves! 575 S'il est nus ki bien face, maintenant est gabes, U il est ypocrites u mescreans clames.

S'il les maus qu'il viut faire enconmence a blasmer,

S'il viut les desvoiles a voie ratorner, S'il ne viut tant qu'il est entre les leus uler, 580 N'i pora bien avoir ne en pais demorer.

> Si est li tans meus qui droit voet maintenir S'on le fiert ne ne viut quatre cos referir, S'on li tot ne ne viut quatre tans retolir, Il ne puet pais avoir ne le sien retenir.

585 Mais cui teus maus asaut et si grans enconbriers,
Dont voit on li ques est, Jesu, tes sosdoiiers;
Dont piert se tu li ies plus que li siecles ciers.
Car en pais ne set onques iestre bons chevaliers.

Li hon qui on dist lait et orguel et outrage, (XV 590 Cui on fait sovent tort et anui et damage, Quant nus ne le conforte ne nus ne l'asouage, Se dont prent tot en bien, mout est de fier corage.

Ki de rien c'on li face ne se set corecier, Ki por ses maus-faitors siut a diu deproier, IV<sup>r</sup>b 695 Cil resanble le fort et le bon chevalier Ki ne set en estour cair ne trebucier.

> Cui li delit del siecle ne voelent essaucier Ne les aviersites ne contraire abascier, Se dont ceus ki desvoient set la voie ensignier, 600 Cil fait mout a amer, car il puet bien aidier.

Cui dius done tel force ne doit mie fuir; Mius doit entre les maus del siecle mal soufrir Que ceus qui mestier ont d'aie relenquir: Car plus en gre ne puet nostre signor siervir.

605 Nus ne puet plus en gre siervir nostre signor Con cil fait qui de mal retrait le peceour. Ki por cou suefre plus de paine et de dolor, Tant avra devant diu plus de joie et d'onor.

Con plus est grans li guierre, con plus sont li ost grant,

610 Tant ont millor mestier li chevalier vallant.

Hui cest jour est del mal et des anemis tant

Que nus hon n'est seurs deriere ne devant.

Et mains hon est au siecle ki ne s'i set garder,

<sup>580</sup> pora] o *aus* e *geb.* 581 Sil... q'l 587 piers... c<sup>5</sup>rs 591 nus ne l'] *fehlt* 596 trebuc<sup>5</sup>r 609 g<sup>5</sup>re... os 611 *oder* Hiu ?

Ne puet mie le mal ki le viut eskiver.

615 Mais s'il iert ki la voie li seuist demostrer,

Del mal poroit issir et poroit escaper.

Jou croi ki autrui viut bien la voie ensignier, Se ses confors li puet ne valoir ne aidier, Por son proisme sauver bien i devroit luitier,

620 Car selonc son traval en avra son loiier.

Cil qui nostre sire a sens et savoir doune, Ki les autres aprent et fait de bien qu'il set, Cil sanble le preudon, le fort, le bienarme Par cui confort de mort sont maint home sauve.

625 Teus hon ne se doit onques de sa gent departir; Car ki les doit mener, ki les doit maintenir Droit li convient adies son gonfanon tenir, Ne doit ceus ki li sont conmande relenquir.

Ki de la bone gent la parole din oent (XVI—XVII)

630 Et le bien font k'il dient et qu'i faire lor voient

Ce sont cil ki apries le gonfanon s'apoient

Ki del mal faire adies onques ne se recroient,

Mais cil ki desarme et ki foible se sent
A la batalle voet venir trop asprement,
635 Il n'est mie bien sages, jou cuic, ki la s'atent;
Car que fait desarmes encontre armee gent?

De tans maus a le siecle li anemis armet, Si con nos vos avons autres fois acontet, Que mout preu l'estuet iestre qui bien garder s'en set.

IVva 640 Teus se cuida mout fort que il a afolet.

Ki ne puet au siecle iestre que li siecles nel traie, Jou li lo boinement que ariere s'en traie; Giete tot jus, voist s'ent, une autre vie asaie La u li maus del siecle ne crie ne ne braie.

Voirs est que cil del siecle vivent mout läsquement (XVIII)
 Et diu ont et sa loi mis en oubleement.
 Mais se diu plest, encor est de la bone gent
 Ki font le diu siervice et son conmandement.

Des siergans Dameldiu n'est mie si petit

655 gspie

662 P9

671 un-

650 Puet-iestre con on cuide, car on troeve en escrit

Que diu ot denoiiet ses pules et guierpi —

Cou fu quant Elias por Gesabiel fuit.

Car quant Sains Elias, li profetes, vivoit, Mout estoit maus li pules et mout de mal faisoit:

655 La loi avoit guierpie ne en diu ne creoit, Astoroth et Moloch et Baal aoroit.

> C'estoient dont li diu ke la gens aouroient, Baal quatre cent home et cincante siervoient Et mout grant sacrefise nuit et jor li faisoient;

660 Nuef cens en i avoit quant asanble estoient.

Trestous seus en un jor Sains Elias ocist; Puis ot paour de mort, a la voie se mist, Redota Gesabiel qu'ele ne l'ocesist, Repust s' en une roce. Or oies dont qu'il dist!

- 665 "Biaus sire dius", fait il, "jou sui en grant dolor "Por les fius Israel qui si sont en esror, "Qui si sont desvoiie et ont lor creator "Desnoiie et ont fait de Baal lor signor.
- "Tes auteus ont destruis, tes profetes ocis; 670 "Et jou sui seus remes de trestos mes amis. "Sains moi sol qui t'aore n'a un sol el pais. "Gesabiel n'iert ja lie tant con jo serai vis."

Ke nus boins hon ne fust, cis sains hon le quidoit; Mais encor cinc mile homes nostre sires avoit;

675 Dont nus d'eus ne Moloch ne Baal ne siervoit, Mais ki tout commanda diu del ciel aouroit.

Et dius meismes dist: "Encor ai cinc milliers "Ki mon siervice font et mes conmans entiers." Ensi est hui cest jor mains qu'il n'en soit mestiers, 680 Mais plus a c'on ne quide dius des bons chevaliers.

Il est de bone gent plus que nos ne quidons, Nous ki enmi le bruit del siecle demorons. Ceus ki bon home sont connoistre ne poons; Mais tant maint saint home a es congregasions,

IVvb 685 En l'ordene Saint Benoit a mout de sainte gent. Les conmans de la riule quis garde entirement,

<sup>651</sup> Q' dius [oder duis ?] ot 7 sespules denoiët 7 g<sup>5</sup>pi 656 maloch 658 .cccc, homes 7 .l. 660 .IX.C. 661 .s<sup>5</sup>. 663 Redoc gebasel (—1). Links am Rand ein Kreus. 669 Teus soelel p. 674 .v. 675 meloch 680 quide] quit

S'il ne se puet sauver, dont ne sai jou comment Nus crestiiens de s'ame puist trover sauvement.

Ki la est les delis del siecle deguierpist

690 Et mout poi fait de cou qui au siecle abielist.

Puis k'il adies se paine por amor Jesucrist,

K'il sauver ne se puist pecie fait qui li dist.

Il junent si souvent, vie mainent si dure, Si ont dure litiere, si aspre viesteure! 695 En este ont trop caut, en ivier trop froidure. Se c'estoit tot pierdu, c'estroit gries aventure.

Et por cou vos di jou que il est d'itel gent
Ki parolent des moines un poi trop asprement;
Et dient cou qu'i voelent! Mais pas ne m'i asent;
700 Car maint prodoume i a qui vivent saintement.

Jou quie que pecie sait qui de moines mesdist, Car teus est qui la riule qui bone est abielist; Mais con pis en ot dire, de tant plus l'enledist. Et puis remaint es maus del siecle, si perist.

705 Si ferm s'a li boins moines por l'amor diu loite K'il ne dort ne ne velle ne n'esta ne ne siet Ne ne boit ne mangue ne ne va sans congiet. Ki miudres est au siecle mout a bien esploitie.

Ki n'est mie si fors qu'il puist au siecle ester
710 A Saint Beneoit fuie! Bien i puet demorer.
U a Saint Augustin; bien pora escaper
. . . [Eine Zeile freigelassen]

Il est teus ki au siecle ne se viut delitier, N'i est se por tant non qu'i autrui viut aidier. 715 Mais mie ne se set de toutes pars gaitier: Laidement le voit on a la fois trebucier.

Si fais hon est li fuebles qui ne s'a dont armer Et bien voit qu'il ne puet par sa force escaper; Ne entor lui n'a home qui le puist delivrer. 720 Mius li vient qu'il s'en fuie qu'il s'i laist afoler.

<sup>687</sup> döt ne sai iou 9mt] döt und sai iou 9 unsicher 689 deg'pist 691 P9 692 p9st 703 lê le dist 704 p9 709 Ii 716 trebuc'r 720 se'fuie

Encor est d'itel gent ki si recreant sont, (XIX) Bien voient que li siecles tot adies les confont, De fuir s'aparelent, mais si pereceus sont K'a diu ne se retornent tant que tot pierdu sont.

725 "Tout guierpirai", fait il, "mais un poi ai a faire. "Se co qu'en mon cuer gist, pooie or a cief traire "Tant qu'il vora le siecle lairai crier et braire

725 g<sup>5</sup>pirai 727 laira

#### Anmerkungen.

- 2 rosole, s. Godefroy s. roussole, Tobler Jahrb. XII, 208.
- 41 Da Konjunktiv kaum möglich ist, so dürfte ne covist oder n'encovist zu lesen sein. Doch vgl. 680 quit f. quide.
  - 45 Vgl. Str. 515 ff.
- 148 Die Änderung von boce in boe ist vielleicht überflüssig. Vielleicht existierte im altfr. (altwall.) ein Wort boce mit dieser Bedeutung, das win heute im ostwallonischen bos, bus 'boue' haben. An das nfrz. bauge, bauche ist kaum zu denken. Vgl. zu dieser Stelle 152 c, 520 b. Foerster denkt an bouse, mit dem übrigens die erwähnten ostwallonischen Formen identisch sein könnten.
- 155, 703 enlaidir, bei Gdfr. nur das Partz. Perf. nachgewiesen; der Sinn muß an unsern Stellen etwa sein: 'verleidet bekommen'.
- 166 boce = bouche 'Angesicht' fig.??. Sehr ansprechend die Änderung Foersters: bonte.
  - 168 sues = suef + adv. s. Nicht ganz selten.
  - 175 Oder qu'il le tient.
  - 182 oder puet on.
  - 210, 359, 630, 714 i = il.
  - 218 Vermutlich hatte das Original: autrui et lui mimes.
  - 329 s'oi SI. HODIE. oi, Rest der ursprünglichen Mundart.
- 336 jovent in der Bedeutung 'gaîté' ist bei Godesroy belegt und könnte von çou que abhängen. Die Verbindung les siestes et voies bliebe aber auffällig. Vielleicht: voies se jo ment oder verres se jo ment.
- 357 atendre intr. in dem Sinn 'tendre', 'aspirer', 's'appliquer' ist selten. Wahrscheinlich ist atient (549 d, 561 a) oder ataint zu lesen.
- 361 Zweites nus NULLOS 'keinen Leuten' oder adverbiell = nullement. Beide Möglichkeiten sind auch an der von Godefroy s. nus zitierten Stelle offen.
- 409 Die Stelle ist schwierig. Vielleicht ist les vigiles c'on june (= jëune) vorzuziehen. Auch an ein vigiles convines 'Vigil-Zusammenkünfte' könnte man denken.
  - 416 Geht auf Saint Jehan. le (417) wohl neutral.
  - 435 Ou lait, nämlich tans (433).
  - 465 f. War in dem 1. Kapitel der 3. Distinktion enthalten.

473 Statt reprent darf man wol repent lesen.

506 s'i rentrait. Wohl für s'en i retrait, vgl. Z. frz. Spr. XXIX S. 8.

507 Man könnte etwa l'a si fort ens ploncie oder l'a si forment loite ergänzen. Foerster schlägt vor: l'a si fort enlaciet. Bei nochmaliger Besichtigung glaube ich den Querstrich von 7l. zu entdecken.

539 f. Befriedigt wenig. Weiss nichts besseres.

577 Das erste il geht auf nus k. b. f. (575), das zweite auf siecle (573).

581 Godefroy kennt meu in der Bedeutung 'irrité, fou, troublé'. Sonst könnte man mues lesen.

587 piert ML II, S. 220.

623 preudon obl. Sonst haben wir nur spätere Beispiele dieser analogischen Form.

632 'Die durch das sortwährende Übeltun [der andern] niemals es aufgeben, niemals sich abhalten lassen'. Einsacher wäre sreilich, mal in bien zu ändern. Oder mit Foerster: rejoient sur recroient.

652 ff. vgl. 3. Buch der Könige, cap. 19.

#### Eigennamen.

Aiol, -ous 354, 360. Astoroth 656. Augustin 711. Baal 656, 658, 668, 675. Belgibus 327. Ben(e)oit 685, 710. Carlon 347. Dameldiu(s) 174, 379, 649. Elias 652, 653, 661. Fiernagu 359. Gesab(i)el 652, 663, 672.

Israel 666.

Jehan 413.

Jesu(s), Jesucrist 203, 213, 250, 257, 357, 468, 502, 516, 586, 691.

Jofroi: dant J. 562.

Maloch, Meloch 656, 675.

Ogier 347.

Rollans 359.

E. HERZOG.

## Ein Kreuzlied von 1245.

Der bekannte Latinist Wilhelm Meyer, dem die Französische Philologie schon manchen wichtigen Fund verdankt, hat auf das Französische Gedicht des Primas¹ jetzt ein Kreuzlied folgen lassen,² das sich auf die Kreuznahme Ludwigs des IX., Mitte Dezember 1244, beruft und zu Ende des Jahres 1244, wahrscheinlicher wohl zu Anfang 1245 gedichtet ist. Meyer hat eine historische Erläuterung vorausgschickt, Stimming eine Umschrift des Anglonormannischen Textes ins Francische und Erklärungen hinzugefügt. Da ich an einigen Stellen mit Stimmings Auffassung nicht übereinstimme (besonders in V. 20, 24, 43, 66), will ich hier meine abweichende Deutung mitteilen, und setze bei dem geringen Umfang des Gedichts dieses gleich selbst hierher.

Gegen die sprachliche Herstellung Stimmings ist kaum etwas einzuwenden. Er kann mit der Francischen Form, die er dem Texte gegeben hat, sehr wohl das Richtige getroffen haben. Indessen kann man über gewisse sprachliche Züge schwanken, da die Reime nur wenig ergeben. Strophe VI zeigt einige Assonanzen.<sup>3</sup> Der Dichter kennt das aus ei entstandene oi (z. B. voie viam 4). Pikardisch ist die Bindung von z mit s (in Strophe II, V, VII; auch amers 16 für amatus verdient Beachtung), so wie das mit ant nicht vermischte ent (in Str. IV). Ferner sind einige pik. Formen überliefert.<sup>4</sup> Francisch scheint das mit iee nicht vermischte ie in Str. III;

auch one (Hs. .i. 20, vn 36), gleich pik. ainc.

Sicherheit ist nicht zu erreichen; das Gedicht dürfte auf dem der Pikardie benachbarten Teile Franciens entstanden sein, also etwa im Dép. Seine et Oise, von Houdan an nördlich, oder im

\* was Stimming natürlich erwähnt hat, ebenso wie die unreinen Reime in V. 13 und 49.

4 Fraunche 3, chele 4, che 5, embraché 55, chete 61, während das k von karchet 58 zugleich agn. ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachrichten der k. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen, Philologischhist. Kl. 1907 S. 89—93 [wo V. 145 so zu schreiben ist: Andriu la donë il, kl'n a plen son penum].
<sup>2</sup> ebenda S. 246 f.

Ich wage nicht, durch Einsetzen von fier oder fiers 51, legier 54, und Doucement vint l'embrachier 55 den Reim zu berichtigen, da volle Konsonanz ja doch nicht erreicht würde.

Dép. Oise. Pontoise, wo der König erkrankt war und das Kreuz nahm, liegt auf diesem Gebiete. Ich werde daher beides, Pikardisches und Francisches, in der Sprache zulassen, pik. che wo es überliefert ist, s für z auf Grund der Reime; auch schreibe ich fis (nicht fius) für lat. filius.

Ich lasse nun den von mir hergestellten Text folgen, wobei ich Stimmings Herstellung im weitesten Maße benutze. Ich gebe nur die Sinnvarianten an, und bezeichne Stimmings Änderungen mit St.

Ī.

Tous li mons doit mener joie et estre bien envoisiés:
li rois de France est croisiés pour aler en chele voie
5 la ou chil pas ne s'emploie cui tient detriés ses pechiés.
Saus est qui en la mer noie.
Trop me tarde que n'i soie,
la diex fu crucefiiés.

10 N'a nul qui aler n'i doie.

II.

Ne savés pas l'aventure
pour quoi li rois est croisiés?
Il est loiax et entiers,
et s'est preudons a droiture.
15 Tant con ses roiames dure,
est il amés et proisiés.
Sainte vie, nete et pure
sans pechié et sans ordure
maine li rois, ce sachiés;
20 qu'onc n'a de mauvaistié cure.

#### III.

Il ot une maladie,
qui longuement li dura,
par quel raison se croisa.
Quar bien fu lieue et demie
qu'en quidoit qu'il fust sans vie;
aucuns dist qu'il trespassa.

I. 5 St.] Hs. la v che ne pas employe — 6 ki tent de tusz se pechez — 8 ki je ni soye

II. 11 St.] Ne sauey — 16 St.] amers e aproyses [+ 1] — 17 et fehlt
 19 St.] moynent — 20 qu'onc n'a] ke .i. na

III. 23 St.] p. queus r. — 24. 32 fust St.] fu

Dame Blanche l'eschevie. qui est sa mere et s'amie, mout durement s'escria:

"Fis, tant dure departie!"

IV.

Tuit quidierent voirement que li rois fust trespassés. Uns dras fu seur lui jetés, et plouroient durement.

Entra i toute sa gent: 35 onc tiex diex ne fu menés. Li quens d'Artois voirement dist au roi mout doucement: "Beax dous frere, a moi parlés,

se Tesus le vous consent!"

V.

Adont li rois souspira. "E! beax frere, dous amis! Ou'st l'evesques de Paris? Or tost! si me croisera.

- 45 Quar longuement esté a outre mer mes esperis, et li miens cors s'i ira, se dieu plaist, et conquerra la terre seur Sarrasins.
- 50 Bien ait qui m'i aidera!"

VI.

Tuit furent joiant et lié, quant il oïrent le roi, et si se tindrent tuit coi, fors sa mere au cors dougié;

- 55 doucement l'a embrachié. "Beax fis, entendés a moi! Te vous dourrai de deniers chargiés quarante somiers - bonement le vous otroi -
- a doner as soudoiers."

30 Fiz St.] Fist

IV. 31. 37 voirement St.] vroyement

V. 42 E] Hs. E di [+i] — 43 U'st] Hs. .v. e — 44 St.] Ore tost si men croysiray — 46 Hs. ep'sz [-t] — 47 s'i ira St.] Hs. iihirra — 48 St.] si deus pleysit conquera — 49 la tere e susz saracins — 50 St.] eyderoye

VI. 53 si St.] fehlt — 55 l'a St.] lasz — 56 Der ganze Vers fehlt - 59 und 60 von St. umgestellt, wie hier im Text. In der Hs. steht 60 vor 59 -- 60 as]a

VII.

Chascuns a cheste nouvele doit estre bien esbaudis; kar, issi com m'est a vis, ele est avenant et bele.

- 65 Mout sera en haute sele devant dieu en paraïs qui respandra sa cervele ou son sanc ou sa bouele en la terre ou eu païs
- 70 la dieus nasqui de l'ancele.

VII. 66 Hs. dewaundens

#### Anmerkungen.

8 Das ne hinter il me tarde que ist im Altfrz. mehrfach zu belegen. — Seitdem mein Text sich schon im Satze befindet, teilt mir Herr Dr. Georg Ebeling seine Änderung von V. 8 mit (Trop m'est tart que je n'i soie), die offenbar den Vorzug verdient.

24 Quar bien fu lieue et demie]. Das Ortsmass gilt wie öster von der Zeit. Den selben Ausdruck gebraucht von der gleichen Tatsache die Chronik des Bauduin d'Avesnes, die Wilhelm Meyer a. a. O. Seite 247 zitiert: En cel an meismes prist une griés maladie au roi Loëjs a Pontoise, si fu teus menés que on cuida que il fust mors. Et s'em partirent li physisiien, et fu priés d'une liue de terre en tel point ke tuit li huis furent ouvert, et i aloient tuit cil de l'hostel cui il plaisoit.

62 Das handschriftliche abaudisz für esbaudis steht mit acheuie für eschevie 27 ganz auf gleicher Stufe.

64 avenant, vgl. den N. Sg. gent im Reime 35.

65 haute sele kann nur bedeuten "hoher Sitz", und findet sich auch sonst vom Paradise.

HERMANN SUCHIER.

#### VERMISCHTES.

### II. Zur Wortgeschichte.

I. Lat. rom. Confluentes, Interamnes = hisp.-kelt. Complutum = iber. bask. Urbi-; Biscarr-.

Die Häufigkeitsverschiedenheit zwischen denjenigen französischen und italienischen Ortsnamen welche Niederlassungen an einem Zusammenfluss bezeichnen, hatte Meyer-Lübke Einf. S. 197 f. zu der Wechselfrage veranlasst ob daran die hydrographischen Verhältnisse schuld seien oder die ethnographischen. Und indem er nun in dem Aufsatz Confluentes Rom. Forsch. 23, 591 ff. einen analogen Unterschied zwischen dem Westen des romanischen Sprachgebietes einerseits und dem Norden und Osten anderseits feststellt, bejaht er die erstere Frage. Der eingeschlagene Weg von der physischen Geographie durch die Anthropogeographie zur Ortsnamenforschung ist der richtige, aber er ist nicht einspurig, er verzweigt sich zwischen den Stationen. 1. M.-L. sagt: "Siedelungen am Zusammenfluss zweier Flüsse setzen voraus dass die Wasseradern als Verkehrsmittel benutzt werden." Aber solche Stellen können auch bevorzugt werden wegen leichterer Befriedigung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse (so wegen günstiger Bedingungen für die Fischerei) und vor allem wegen leichterer Verteidigung gegen die Angriffe der Nachbarn, und dieser waren "die hohen Böschungen und somit sehr schwierigen Landungsverhältnisse" der hispanischen Flüsse in demselben Masse zuträglich wie sie dem Verkehrsbetrieb abträglich waren. Die kriegerischen Zwecke standen nun im alten und mittelalterlichen Hispanien obenan, und so erklärt sich z. B. Toledos lang andauernde hohe Bedeutung aus seiner Lage; ist es auch nicht von zwei sich vereinigenden Flüssen eingeschlossen, so doch, was dieselbe Wirkung besitzt, auf drei Seiten von einem stark gekrümmten, in tiefe Schlucht gebetteten Fluss. 2. Mit der Statistik der Zusammenflusssiedelungen braucht sich die der entsprechenden Benennungen keineswegs zu decken. Gerade wenn jene aus militärischen Absichten gegründet werden, pflegen die natürlichen Umstände nicht in den Namen zum Ausdruck zu kommen, so León, so Mainz und Passau. Anderseits freilich Koblenz; vielleicht

dass hier wo die braune Mosel und der flaschengrüne Rhein noch eine Zeit nach der Vereinigung ihre Farbe beibehalten, das Auffällige der Erscheinung den Namen Confluentes selbst für ein Kastell nahe legte (in Genf versteht man unter jonction schlechtweg die der weißlichen Arve mit der wundervoll blauen Rhône) wiederum l'assaus dreifarbiges Schauspiel blieb ohne solche sprachliche Nachwirkung. 3. Nicht jede Bezeichnung eines Zusammenflusses ist eindeutig. So bezieht sich d. Gmünd, Gmunden u. ä. nicht immer auf die Einmündung eines Flusses in einen andern, sondern auch auf die Ausmündung eines Sees (vgl. gall. Genava); so heifst der Innenwinkel zwischen zwei sich vereinigenden Flüssen nicht nur Interamnes o. ä., sondern auch Insula (s. Ztschr. 25, 349 ff.; die größte Insula war die der Allobrogen, zwischen Rhodanus und Isara). Bei jurca pflegt man an die Richtung vom Stiel auf die Zinken zu denken und deshalb Gabelung (eines Weges, eines Flusses) im Sinne von Teilung zu nehmen (so Fourco, Fourques, eine Ortschaft an der Stelle wo die Rhône in zwei Arme auseinanderfliesst um die Insel Camargue zu bilden), aber bret. forc'h bedeutet "Zusammenfluß", und ich vermute daß auch im Romanischen

gleichartige Ortsnamen vorkommen.

Meyer-Lübke stellt die Seltenheit von Confluentes in Hispanien gegenüber seiner Häufigkeit in Gallien fest. Bezüglich des Kouφλόεντα (oder Κομφλοέντα) im Lande der Arevaken sagt er, man werde es nicht Hübner folgend mit ad Confluentes oder ad Confluentiam, sondern nur mit dem ersteren latinisieren. Aber auch gesetzten Falles, die mittelalterliche Form Confluentia Helvetiorum ist wirklich nur "eine Latinisierung des deutschen Koblenz, dessen z infolge der zweiten Lautverschiebung aus t entstanden ist", so läst sich doch im allgemeinen nicht die Möglichkeit bestreiten daß schon sehr früh Confluentia neben Confluentes auskam, ähnlich wie Interamnium und Interamna für Interamnes. Auch das nördliche Koblenz hiefs im Mittelalter Confluentia; und wenngleich es noch aus dem Anfang des 8. Jhrhs. als Confelentis bezeugt wird, so begegnen wir doch einem kaum minder volkstümlichen Conbulantia beim Geographen von Ravenna; wie es mit dem ahd. Chobilinza steht das ich Vok. d. Vl. II, 424 dazu verglich, kann ich augenblicklich nicht untersuchen. Und wie anders wäre denn das von M.-L. bald darauf angeführte oberital. Confienza zu erklären? Übrigens ließe sich für den spanischen Ortsnamen wohl die von allen Hss. des Ptolemaeus gebotene Schreibung - Erra festhalten. Ein anderer oberital. Ortsname der ebenfalls von M.-L. erwähnt wird, lautet Gonfienta; S. Pieri hatte ihn erklärt als "\*confluenta (pl.), cfr. il class. lat. fluenta". Das span. Cofrentes (Val.), welches auf der Kiepertschen Karte (von 1893) zu Confluentes repristiniert erscheint, hat keine ausschliefslich katalanische Lautgestalt; in der Prov. Badajoz heißt ein Bach Confrentes. — M.-L. verzeichnet nur zwei Entrambasaguas (Prov. Santander, Badajoz — das zweite finde ich bei Madoz nicht), aber es gibt noch andere, sowie Entrambos-rios, Entre-rios, Entrelos-rios, alle dem feuchteren Nordwesten oder Norden angehörig, und wohl nicht besonders alt. Aber warum verschweigt M.-L. den alten Ortsnamen Interamnium, bei den Asturen (zweimal) und (Interan-

nienses, Ίντεραμνησία) in Lusitanien?

Keltische Ortsnamen die hierher zu ziehen wären, bietet Hispanien auf den ersten Blick nicht dar. Das Fehlen von Condate (wenn es sich nicht in einem der zahlreichen Condado | comitatus des Nordwestens versteckt hat), darf hier so wenig wundernehmen wie in der Gallia cisalpina. Es gibt aber einen hispanischen Ortsnamen von dem ich glaube dass er "Zusammenfluss" bedeutet und dass er keltischen Ursprungs ist, nämlich Complutum (h. Alcalá de Henares, zwischen Henares und Camarmilla). Wie Holder sagen kann, er sei wahrscheinlich iberisch, verstehe ich nicht, trägt er doch ebenso deutlich uniberisches wie arisches Gepräge. Wenn aber Hübner ihn aus der iberischen (und keltischen) Liste der MLI in die lateinische übertragen hat, so ist der Missgriff fast ebenso stark; denn an ein "Zusammengeregnetes" lässt sich als Bezeichnung für einen Ort nicht denken (höchstens könnte man an das häufige Nava erinnern), und der doch gewiss damit zusammenhängende (auch bei Hübner auf ihn folgende) callaekische Ortsname Kouπλούτικα, Compleutica weist noch entschiedener vom Lateinischen hinweg. Es bleibt nichts anderes übrig als hierin ein keltisches Wort zu sehen; doch auch als solches ist es nicht leicht zu erklären. Ich will das wenigstens versuchen. "Zusammenfluss" heist ir. comhshruth, kymr. cydffrwd von comh- { \*kom-, cyd- } \*knta- "mit" + sruth, ffrwd (gall. Φρούδιος "Somme"; s. Meyer-Lübke Ztschr. 20, 531 ff.) { \*srutu "Strom" (vgl. altind. srutás, gr. δυτός "fliessend"; συρρυσις, -ροή "Zusammenfluss"). Das Altkymrische gewährt Camfrut als Name eines Klosters, was man als "cambo-frutu-s? rivus curvus, curvus fluvius" (Holder) gefasst hat. Sollte darin nicht vielmehr \*comfrut stecken, das mit den eben genannten keltischen Wörtern zusammenfiele und ein Synonym wäre von bret. kemper, kember (Ortsname: Quimper), kymr. cymmer (auch ON.), ir. cumar { \*kom-bero? Lässt sich weiter Complutum als eine hispano-keltische Aussprache für gall. \*Comfrutum ansehen? Es mochte mf, nf durch mp ersetzt werden wie im Kalabrischen (cumpirmare, 'mpiernu) und im Anschluss an die iberische Abneigung gegen f überhaupt. Schwerer ist der Übergang des r in l zu rechtfertigen; eine Vermischung mit einem andern Verb ist an sich denkbar, aber zu \*flu- führt wohl (trotz Kluges Frage: "auch lat. flumen für \*frumen = \*sroumen?") so wenig eine Brücke wie zu \*plu-, \*pleu- (ir. luath "rasch" | \*pleuto- oder \*plouto- liegt auch in der Bedeutung zu fern). Es ist ferner zu beachten dass Complutum bei den Dichtern, die allerdings erst einer späteren Zeit angehören, ū hat und dies durch das eu von Compleutica bestätigt zu werden scheint, sodass hier die Vokalstuse von einerseits altind. srôtas, anderseits altir. sruaim vor uns läge. Wiederum findet das eu von Compleutica an Πλευτ-αυροι (so, nicht Pleu-tauri, wie Holder hat, wird abzuteilen sein) einen Halt, dem

Namen eines ebenfalls callaekischen Volksstammes. Endlich spricht Appian von einer hisp. Stadt Κομπλέγα, deren Name mit Complutum, Compleutica zusammenhängen dürfte; vielleicht ist das Verhältnis dem von altlat. confluges "Zusammenfluß" zu confluentes

irgendwie analog.

Auch in der iberischen Ortsnamengebung sehen wir die Lage an Zusammenflüssen berücksichtigt. Bei Humboldt Prüf. (Ges. W. II) S. 36 heisst es: "Urbiaca (Itin. Anton. p. 447) im Innern von Spanien, und Urbicua (Livius XL, 16). Diese beiden Namen sind so rein Vaskisch, dass sie noch heute eben so lauten könnten. In beiden ist ura, und bi, zwei, im ersten ferner die Ortsilbe aga, im zweiten die Adjectivendung coa, im Vizcavischen Dialect cua, wenn etwas Eigenschaft einer Sache ist, Ort zweier Wasser, wie noch heute Urbina, Urbieta, u. s. f. als Ortnamen oft vorkommen." Das können wir fast Wort für Wort unterschreiben. Bask. (im Westen) ur bi, (im Norden und Osten) bi ur bedeutet "zwei Gewässer"; -aga (kelt.?) und -eta (lat.) sind die beliebtesten Suffixe an Ortsnamen (Ztschr. 30, 6f. Iber. Dekl. S. 6. 44); -ko (kelt.) is Suffix des lokativen Adjektivs (Iber. Dekl. S. 45 ff.). Zu Urbiaca vgl. "Ora-biague, près d'Urrugne 'lieu des deux eaux', maison située en effet entre deux ruisseaux; Etche-bi-ague, près Saint-Jean-de-Luz 'lieu des deux maisons'" (Luchaire Et. sur les id. pyr. S. 149). Einen Fluss U-bi-aga (Guip.) führt Luchaire a. a. O. S. 182 an; ich finde ihn weder bei Madoz, noch auf Bonapartes Karte der baskischen Provinzen, wohl aber bei jenem ein Gehöfte Obiaga (Guip.). Urbieta ist ein guip. Ortsname. Zu dem Ortsnamen Urbicua (das iber. -a mag substantivierend sein: "das an zwei Wassern Liegende"; aber kann der bask. Artikel -a damit identifiziert werden?) gehört der Flussname Urbicus, jetzt Orbigo im Kgr. León, "der zwei Gewässern entstammende"; in der Tat führt der Orbigo seinen Namen nicht von einer Ouelle ab, sondern erst nachdem er sich aus der Vereinigung zweier Flüsse gebildet hat (dieser Flussname hat also nichts mit denen Nordfrankreichs, der Schweiz und Piemonts zu tun: Urbia | Orge, Urba | Orbe, Urbis | Orba). Urbina findet sich dreimal in der Prov. Alava, nach Luchaire a. a. O. S. 173 für Orte an Zusammenflüssen. Mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit wird man noch andere baskische Ortsnamen, wie Urbicain (Nav.), Urbiola (Nav.), Orbiso (Al.) hierherziehen können; nur müßten die genaueren Umstände ihrer Lage bekannt sein. Die offenbar jüngere Wortstellung zeigen "Bi-hurry, Bi-hur-cieta, localités situées entre deux eaux" im franz. Baskenland (Luchaire a. a. C. S. 184), falls sie wirklich als "Zweiwasser" zu erklären sind. Noch ist hier des Namens von einem Berg in Altkastilien zu gedenken; Luchaire a. a. O. S. 157 sagt: "Urbion, des flancs duquel sortent l'Arlanza, affluent de l'Ebre, et le Duero, ne peut signifier en effet autre chose que 'lieu des deux rivières'." Sehr häufig ist auch auf baskischem Gebiet dies- und jenseits der Pyrenäen der Ausdruck "zwischen-Wasser = -Wässern" (ur-arte) als Ortsname: Urarte (Al.), meist mit geschwundenem

r: Uhart, Huarte, Ugarte u. ä. Als Appellativ hat ugarte die Bedeutung "Insel" (also umgekehrt wie insula zu "Fluswinkel" geworden ist). Wahrscheinlich (s. Azkues Wtb.) verdankt es diese Bedeutung erst Larramendi, welcher unter d. W. isla auch uribitarle bietet (dieses nicht bei Azkue). Auch dieses ist wohl einem Ortsnamen entlehnt; Uribitarte verzeichnet Madoz als ein Stammschloß bei Durango (Bizc.), und einen ganz gleichnamigen Ort nehme ich auf Bonapartes Karte im SW von Bizcaya am Fl. Altube wahr. Ich vermute dass ein ursprüngliches \*Urbitarte durch die Zusammensetzungen mit (bizc. guip.) Uri- "Stadt" beeinflusst worden ist, besonders durch Uribarri "Neustadt". Aber dann müssen wir auch Uriarte (Al. Bizc. Guip.) so erklären, denn was könnte ein "zwischen - Stadt = -Städten" für einen Sinn haben? und davon wiederum ist Iriarte (iri = uri "Stadt") nur eine Variante, welches ich bei Madoz einmal als guip. Ortsnamen finde (aus der Soule sind unter dem Jahr 1520 sechs Ortsnamen Iriard, Iriart oder Iriartia bezeugt), welches aber als Familienname sehr bekannt ist.

Wenn man auf der Kiepertschen Karte von Hispanien die Ortschaften aufsucht die an Zusammenflüssen liegen, so läßt sich in deren Namen meistens keine Beziehung auf eine solche Lage entdecken. Eine indirekte allerdings in dem Biscargis welches, mit einem Fragezeichen, an der rechtsseitigen Einmündung eines unbenannten Flusses, des heutigen Matarraña in den Iberus eingetragen ist, und zwar im Außenwinkel, an der Stelle des h. Berrus (s. C. Müller zu Ptol. II, 6, 63), während das h. Fayon den Innenwinkel einnimmt. So viel mich meine Karten erkennen lassen, schieben sich in diesen Außenwinkel Höhenzüge südlich vom Monte Caro her; es vereinigen sich also die orographischen und hydrographischen Umstände die befestigten Anlagen günstig sind. Schon vor langer Zeit hat man dies Biscargis aus dem bask. bizkar (-rr-) erklärt, welches "Rücken i. e. S., Bergrücken, Gipfel, Dachfirst" bedeutet, und sich mit der (nicht bizc. und guip.) Bed. "Dachfirst" in bearn. (w.) bisquère, biscalère, (m.) biscle, bisque, sonst gask. (m.) biscre, biscle, lang. (w.) biscro, bisco, brisco, (vel.) vésclio fortgesetzt hat. Heutige Namen die auf dasselbe Wort zurückgehen, sind außerhalb des Baskenlandes die der Ortschaften Biscarri (Kat.; "al pié de una peña que forma pendiente rápida" Madoz) und Biscarrues (Arag.; "entre 2 cord. de montes al pié de uno pequeño" M.) und der Wüstenei Bizcarra (Arag.). Über das Biscaret im Kgr. Murcia, welches in dem Bericht über das Eindringen der Araber in die Halbinsel erwähnt wird, weiss ich nichts Sicheres zu sagen.1 Im Baskenland begegnen wir den Orten Bizcarra (Bizc.) und Viscarret (Nav.: "en una altura al pié de los montes Alduides" M.); sodann an der Grenze Spaniens und Frankreichs oberhalb von Roncesvalles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach C. F. Seybolds freundlicher Mitteilung geht Biscaret auf arab. Bqsrh zurück und dies wiederum wahrscheinlich auf Begastrum.

[Korrekturnote.]

dem Berge Altobiscar oder Altabiscar (beide Varianten dieses romanobaskischen Namens im Rom, und Bask.; hier auch -u-, -3-) und auf der franz. Seite, aber außerhalb der Ostgrenze des bask, Sprachgebiets dem Bergo Biscarce und dem Fluss Bescarce. Besondere Beachtung, weil mit dem alten Biscargis auch in der Endung übereinstimmend, verdienen der Name eines Berges in Bize.: Biscarregui oder Biscargui (nach Luchaire a. a. O. S. 152, 170, 180) und der eines Baches im Lab.: Ahunbiscardeguy, eig. "lien de la colline du chevreau" (a. a. O. S. 162); Berg- und Flußnamen vertreten einander nicht selten (s. z. B. Iber, Dekl. S. 77 Anm.). Dieses -gi, -egi, -degt ist { bask. tegi, das ich als keltisches Lehnwort nachgewiesen habe (Ltbl. f. g. u. r. Ph. 1892 Sp. 428. Museum X, 395. Zischr. 30, 6. Iber, Dekl. S. 6).1 Als Appellativ hat Aizquibel bickargi "loma"; bei Larramendi habe ich es nicht entdeckt, und jedenfalls fehlt es bei Azkue. D'Urte gebraucht biscaroui Exod. 17, 0, 10 ... "vertex collis"; dass hier q für g verschrieben soi, dürfen wir nicht annehmen, es wird wohl -gi in der Sprache selbst mit -ki \ -kai, -gai (-kei, -gei) verwechselt worden sein. Hier hat Uhlenbeck Suffixen S. 27 biskarki auch wirklich untergebracht, ebenso wie lak(h)c(t)gi alleu de plaisance", während beides auf S, 63 f, unter -legi gehört hätte. Campión Gram. S. 150 trennt -gi ("sirve para formar sustantivos que indican el lugar propio de una cosa") von -ki ("sirve para formar sustantivos que expresan la idea de fragmento é porción") und ciklárt jenes richtig: nindudablemente es la sílaba final del componento tegio. Azkue kennt diese Herkunft des (niedernay.) deverbalen -gi nicht, und in (allg.) -egi "sufijo local" findet er (h)egi "Abhang", weshalb er otaegi, arregi mit "ladera cubierta de argoma - de piedras" übersetzt; sie sind zu erklären wie jauregi "Palast" = \*jaun-legi "Herrenhaus". Auch Luchaire a, a. O. S. 152 trennt -egi von -gi, erblickt zwar ebenfalls in jenom das Subst. (h)cgi, orkonnt ihm aber als Suffix nur die ganz allgemeine Bed. "Ort" zu. Wenn -tegi fast nur an Substantive, selten an Verben antiitt, so scheint -gi nur noch bei Ortsnamen in der ersteren Verbindung vorzukommen (Luchaire a. a. O. S. 170), z. B. Iragui (Nav.), eig. "Farnkrautort". Das im J. 1520 erwähnte Olhaqui (Soule), elg. "Hutten-" oder "Schmiedeort" ist bemerkenswert weil es mit biscarqui in der Tenuis statt der Media übereinstimmt. Die Differenzierung von -tegi, -tigi

¹ So nun auch Meyer-Lübke Ztscht. 31, 587. Das 3e- des gallischen Wotten verhält sich nicht anders als das lateinischer und echtbaskischer Wotter; mundartlich fällt es aus, wird das e zu o oder u, oder verschuntzt mit dem i zu einem Laut. Arkue verzeichnet gelegentlich alle solche Formen nebeneinander, so haristegi, -tei, -toi, -tui, -ti "Eichenwald"; als Suffix ewat segi (-tei), aber nicht -ti, sondern nur das sekundäte -di. Dieses -ti, -di, -di, welches heutzutage in der ursprünglichen Beziehung auf menschliche Wohnungen oder Einrichtungen nicht mehr vorzukommen scheint, ist jedenfalls sehr alt; Luchatea, a. O. S. 162 führt als Varianten des Ortsnamens dementis (Alava) aus dem 11. Juh, an: Armentegi, Armentehi, Armendey, Arment. Und wenn meine Ausführungen Iber. Dekl. S. 46 zutreftend sind, so gehört -ti schon dem Iberischen au.

in -ti und -gri erklärt sich aus der verschiedenen Betonung die das Wort in der Zusammensetzung annahm.

H. SCHUCHARDT.

# 2. Marsuppium, rapax, \*thynnina, rom.,, Meerschwein" (su Ztuchr. 30, 723f.).

Rom. 36, 463 f. macht A. Thomas, wie ich dankbar anerkenne, zu meinen Bemerkungen über die Fischnamen des Polemius Silvius ein freundliches Gesicht, hofft aber "en revanche", ich würde meine Erklärung von marisopa zurücknehmen, nachdem ich den Artikel V. Henrys über dieses Wort, Rom. 35, 605, gelesen håtte. Gewifs wäre ich sehr zufrieden gewesen dem nuch zu meinem großen Leidwesen so früh verstorbenen Gelehrten beipflichten zu können; doch als ich von jenem Artikel Kenntnis genommen hatte, fragte ich mich ob er wohl nach dem Erscheinen meines Aufsatzes geschrieben worden wäre. V. Henry zieht die Möglichkeit eines lateinischen Ursprungs von marisopa überhaupt nicht in Betracht; er bemüht sich nur Thomas' Annahme eines germanischen zu stützen. Daß sich vor der Mitte des 5, Jhahs, bei den Romanen des Südwestens (von ihnen haben die Basken masopa, masopla entlebit) die germanische Bezeichnung eines Meerfesches festgesetzt haben sollte, ist schwer zu glauben; gehört aber marmopa zu den mittelalterlichen Eindringlingen die ich in dem bewußten Tierverzeichnisse zu etkennon meine (vgl. nun auch was M. L. Wagner Lautl. der südsard. Mdd. § 151 zu mufte bemerkt<sup>1</sup>), so ist es wunderbar daß die germanischen Sprachen keine Spur davon aufweisen. Und endlich wie kann das Meerschwein "Meerschlürfer" genannt worden sein? Wenn V. Henry darin, d. h. in "aspirateur marin" einen aufserordentlich passenden Ausdruck für einen Wal mit Spritzlöchern erblickt, so muß eingewendet werden, daß "schlütfen" das Entgegengesetzte von "spritzen" ist, und das letztere eben tun die Delphine: "acceptum patulis mare naribus efflant", wie Ovid sagt; deshalb heifsen sie auch souffleurs (vgl. mar sopla) und eine andere Familie der Wale im Altertum physeleres. Zudem setzt ein "Meerschlürfer" ebenso einen Schlürfer voraus wie "Meerschwein" ein Schwein, "Seewolf" einen Wolf usw., und wo fänden wir einen solchen Schlüder, wie hätten wit ihn uns vorzustellen? Irgend ein Bedenkon gegen meine Deutung von marisopa hat Thomas nicht verlautbart. Das Meerschwein ahnelt in der Tat einem Beutel, sogar in der Veränderlichkeit seiner Gestalt ber

¹ Die Flechiasche Erklärung des aard. Wortes überzeugt mich jedoch nicht; der Eigenname Moflontius in einer Inschrift von Hadrumet ("L. Maevius Valerianus qui et Moflontius" C. R. de l'Acad. des Inser. et B.-l. 1907 S. 437), auf den ich in diesem Augenblick stofse, erhöht mein Bedenken.

seinem lebhaften Tummeln in und über dem Wasser (woher sein Name Tümmler). Entsprechende Fischnamen habe ich schon angeführt; ich erwähne noch siz, murtaru "Mörser" für eine und die andere Art von Delphiniden, sowie ä. franz, chauderon, chaudron de mer, nach Rolland I, 173 in ähnlicher, nicht genau bestimmbarer Verwendung. Oudin und Duez bieten marsione irrigerweise im Sinne von "Meerschwein"; ven. marsion (südital. mazzone, mazzuni, südsard. maccioni) bedeutet "Meergrundel". Die Verwechslung mit franz. marsouin (kommt auch italianisiert vor: marzuino) wurde wohl durch tursio(ne) begünstigt, welches die gelehrte Bezeichnung des kleinen Meerschweins (tursiops tursio Gerv.) ist und sich in jenen beiden Wörterbüchern<sup>1</sup>, nicht in den mir bekannten heutigen findet. Ich bemerke noch dass die romanischen Sprachen lat. marsup(p)ium in seiner eigentlichen Bedeutung nicht bewahrt haben; selbst als gelehrtes Wort kommt es kaum vor: Petrocchi führt marsupio "Börse" aus einem Lustspiel von Giordano Bruno an, und Oudin und Duez außer in dieser Bed. noch = "bosse d' Alquimiste".

Ein anderer Name für das Meerschwein ist port. roaz, span. arroaz (so auch gal.; Valladares schreibt arroás).2 Eguilaz, welcher die port. Form nicht kennt, versucht ihn aus dem Arabischen herzuleiten; aber das anlautende a ist keinesfalls ursprünglich, mag es nun auf arabischer Vermittlung oder auf Analogie beruhen. Port, roaz bedeutet als Adj. "räuberisch", "reissend" und steht für \*rovaz; lobo roaz führt durch altport. lobo robaz, roubaz, rabaz auf lat, lupus rapax zurück. Einfluss von roubar halte ich (s. Diez) für wahrscheinlich; doch könnte ohnedem a vor dem Lippenkonsonanten zu o geworden sein. Auch in dem Namen eines andern dem "lupus rapax" verglichenen Fisches, des Seebarsches - zu dessen Untersuchung (Ztschr. 31, 641 ff.) ich hier einen kleinen Nachtrag einschalte - begegnen wir einem -ob- für -ab-, das wiederum verschiedene Erklärungen zulässt, aber die Annahme eines Zusammenwirkens verschiedener Ursachen begünstigt. wurde, um Lautanähnlichung und Einmischung von "lupus beiseite zu lassen, in der ersten Silbe von \*labracino der Artikel gefühlt und ihr entweder die Endung angepasst (\*la bracina) oder sie der Endung (\*lo bracino); und zu dem von mir an jener Stelle nicht angeführten span. rabálo, raballo scheint sich span. robálo (rób-), roballo zu verhalten wie robar zu \*rapere. Da in Venedig das anderswo gebräuchliche lupo "Seebarsch" durch brancin ersetzt wird, so kann lovo, und wie es scheint, geschieht es nur hier, auf den "Hecht-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier tritt eine weitere Verwechslung zu Tage: "tursione, est(o)urgeon selon aucuns".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Azkue Dicc. vasco II, 26° setzt neben mazopa: "vulg. arroaque". Ist das ein Drucksehler oder eine bilbaosche Form? In einem gask. Text aus dem 15. Jhrh. kommt ein arrayz vor welches Noël Hist. des pêches I, 237 Ann. 4 = arroaz setzt, wie mir scheint mit Recht; die Stelle lautet: "dauffin o creat ["Stör": s. Ztschr. 31, 653 f.], et tot autre peixs, ès deu trovador, exceptat arrayz o balene" (Raynouard zitiert II, 507b davon nur den Ansang).

dorsch", ital. merluzzo angewandt werden. Übrigens würde nach Ninni Giunte I, 60 lovo nur den kleinen Hechtdorsch bezeichnen (organèlo den von mittlerem Alter und Umfang, marluzzo1 den großen). Mit welchem Recht Boerio zu lovo nicht bloß merluzzo, sondern auch lupo marino als gleichbedeutend setzt, weiß ich nicht. Die, wenngleich verschiedenortige Gemeinsamkeit des Namens ("lupus) für beide Fische, hat veranlasst dass man zu Fiume den Hechtdorsch branzin croato nennt (Faber). Ja, Cherubini gibt als eigentliche Bedeutung des mail. branzin an: "nasello; pesce che è una specie di labro detto brancin anche dai Veneziani da' quali facilmente ci venne e il pesce e il nome", und fügt nur hinzu dass das Wort auch im Sinne von "Seebarsch" vorkomme. Nasello ist nur ein anderer Ausdruck für merluzzo und gerade in der Mailand am nächsten liegenden Seestation, nämlich in Genua gebräuchlich; ich begreife nicht wie Cherubini den nasello unter die Labriden (Lippfische) versetzen kann. Banfi geht noch weiter; er bestimmt den nasello als labrus maculatus; ebenso Angiolini. Aber weder für diesen Lippfisch (der zu Genua lagiun heißt; s. Ztschr. 31, 641), noch für irgend einen andern, finde ich im Ital. nasello oder einen auch nur ähnlichen Namen. So sehen wir denn auch die Gadiden (Schellfische) in die Verwirrung hineingerissen welche zwischen den Perciden (Barschen) und den Labriden auf Grund von Namensähnlichkeit (labrax lupus ~ labrus) eingetreten ist und von der sich selbst unsere Wörterbücher nicht haben frei halten können. Bei Rigutini und Bulle lesen wir: "labrace dass. wie ragno (Lippfisch; lat. labrax od. labrus)" und "Lippfisch, labro; ragno (labrax, labrus lupus)" während doch ragno an seinem Orte richtig mit "Seebarsch" übersetzt wird.

Ausdrücklich finde ich die Bed. "Meerschwein" bezeugt bei Valladares für gal. arroás. In gleichem Sinne gibt H. Michaelis (in Übereinstimmung mit Moraes u. d. W. marsopa) port. roaz bandeira. Baldaque aber, in seinem Werk über die port. Fischerei, kennt roaz als den Namen des größten der Delphiniden, des furchtbaren Schwertwals (orca gladiator Gray),² der sich besonders an den Küsten Algarves zu zeigen scheint, und er unterscheidet zwei Spielarten desselben, eine größsere, roaz de bandeira und eine kleinere, roaz corvineiro. Wenn das Wort auch mit der Bed. "Thunfisch" angegeben wird (roaz "Art Thunfisch" H. Michaelis; span. arroaz "frischer Thunfisch" Tolhausen), so nehme ich bis auf

Mit diesem marluzzo, wo sich mare eingemischt hat, hat das marl-uzzo von Diez (Bask. u. Rom. S. 25 Anm.) nichts zu tun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Franz. heist dieses Tier épaulard, welches nicht von épaule abgeleitet ist, wie auch das Dict. gén. angibt ("à cause d'une analogie de forme"), sondern dem span. espadarte entspricht, welches soviel ich sehe dasselbe bedeutet, nicht, wie die Wtbb. anzugeben pflegen = pez espada oder espadón ist. Cornide Ensayo (1788) S. III umgekehrt: "acaso de épaular que parece significa cosa de espalda, se formó por corrupcion el espadarte" (obwohl er in diesem den Schwertfisch sieht).

weiteres eine Irrung der Wörterbücher an, welche darauf beruht dass ein Wort welches eigentlich den Thunfisch bezeichnet, auf das Meerschwein übertragen worden ist. Das deutet auch Valladares an wenn er unter arreás sagt: "llamanle algunos tambien atun": nur dass es sich nicht um die Wortform atun selbst handelt, sondern um sthynnina. Dieses ist in frühester und allgemeinster Geltung soviel wie "Fleisch des Thunfisches, frisches oder gesalzenes": ital. tonnina, franz. thonine, südfranz. tounino, span. tonina (and. toñina), kat. tunyina (to-). Die Katalanen aber gebrauchen das Wort auch für den "Thunfisch" selbst, mit Ausschluss von "thynnus, während es anderswo neben diesem vorkommt, teilweise aber dazu dient den "euthynnus thunnina Jord. et Gilb." vom eigentlichen Thunfisch zu unterscheiden, so südfranz. tounino, triest. tonina. Port. toninho, -a finde ich als "jungen Thunfisch" erklärt (so auch span. tonina bei Tolh.); südfranz. (Hérault) tounina gilt nach Rolland III, 164 für den "weiblichen Thunfisch" (toun für den männlichen); auch in den port.-mlat. Beispielen bei Cortesão bezeichnet Junia, tunina den Fisch selbst, nicht das Fleisch (wie bei DC.). Endlich erscheint das Wort mit der Bed. "Meerschwein": span. tonina (daher mar.-arab. tnina), port. toninha, gal. touliña, und in männlicher Form: südfranz. tounin. Was das Verbindende zwischen dem Meerschwein und dem Thunfisch bildet, weiß ich nicht; ähnlich sind sich die Tiere nicht, und wenn die Delphiniden, vor allem freilich der Schwertwal, leidenschaftliche Verfolger der Thunfische sind, so kann das doch keinen Anlass zur Verwechslung beider geben. Ich vermute dass zunächst das Fleisch des Meerschweins nach dem des Thunfisches benannt worden ist, sei es weil es selbst eine Ähnlichkeit damit hatte, sei es weil es eine ähnliche Behandlung ersuhr oder im Handel einen Ersatz dafür bildete; der Fang jenes Tieres (des crassus piscis, altfranz. craspois usw.; daher der englische Name des Schwertwals: grampus) spielte im Mittelalter eine viel größere Rolle als heute. Die Gründe dafür setzt Noël Hist. gen. des pêches I, 241 f. auseinander: sie sind auch für die allgemeine Kulturgeschichte von Interesse.

Solche beständig mit sachlicher Unsicherheit verknüpften Untersuchungen über romanische Fischnamen werden gewiß von den Lesern als schwierig und langweilig empfunden werden, aber wie ich hoffe, nicht als entbehrlich. Sie bringen eigenartige Belehrungen über die Entwicklung nicht nur bestimmter Sprachen, sondern der Sprache überhaupt; so erläutern sie uns die verbindende Kraft der Wasserläufe und der Meeresflächen und die Fähigkeit der Menschen Kennzeichen für die Namengebung zu entdecken, zugleich mit der Unfähigkeit sie als sichere Unterscheidungszeichen festzuhalten.

H. SCHUCHARDT.

## 3. Port. alabão; südfranz. alevo (zu Ztschr. 31, 721 ff. 1 583 f.).

Ich habe die Herkunft des port. Wortes von alapa "nicht für ganz ausgeschlossen" gehalten; nun ergibt sich mir aber die Möglichkeit einer andern Erklärung, nämlich: \ \*allevamen, mit einer Suffixvertauschung, wie sie auch - aber nicht die gleiche - im franz. alevin "Setzling" und (koll.) "Fischbrut" vorliegt. Diesem entspricht ital. allevime, Plur. allevimi in gleicher Bed. (Beispiel bei Tomm. u. Bell. aus dem J. 1777), sodann in der von "jungen Schafen" ("le pecore . . . con i suoi allevimi" — "il bestiame pecorino . . . oltre gli allevimi" aus einem zu Anfang des 19. Jhrhs. erschienenen Werke ebend.). Petrocchi, der neben allevime die Form allevume kennt, verdolmetscht es mit "allevata di bestie"; auch bei Bulle u. Rig. erscheint es in kollektivem Sinn: "Brut, Wurf (junger Tiere, bes. junger Lämmer, Ziegen usw.), junge Herde." Mit dem so erklärten alabão lässt sich südfranz. ravan (ravanilho, auch rabo, ravalho) "Fischbrut" nicht schwerer vereinigen als rabaño; doch gehört es wegen seiner sonstigen Bedd. eher zu altfranz. revanne, ravanne (revania bei DC.) "Aussiebsel". In der Bed. "Schaf (einer besondern Art)", "Schafpelz" muss ravan ein ganz anderes Wort sein, obwohl Mistral dazu das span. rebaño vergleicht; es hat rabas, ravas, rabat neben sich.

Zu franz. aube (583, <sup>11ff.</sup>), sard. alabare, prov. alabart ist zu stellen das wegen des zweiten Vokals bemerkenswerte südfranz. alevo, alebo, "courbet de bât".

H. SCHUCHARDT.

¹ Zu alep S. 724 (oben) bemerke ich verbessernd das hier p nicht -pp-vertritt, da es auch als aleb erscheint und das dazu gehörige Verb aleba lautet.

#### BESPRECHUNGEN.

Dr. J. Leite de Vasconcellos, O Livro de Esopo: Fabulario Português Medieval, publicado conforme a um manuscrito do seculo XV existente na Bibliotheca Palatina de Vienna de Austria. Lisboa: Imprensa Nacional, 1906. 8vo, IV and 168pp. (Separata da Revista Lusitana, vol. VIII e IX.)

In no period of its history has the Æsopic Fable played much of a role in the literature of the Iberic peninsula, and this statement is especially true of the Middle Ages. For neither in Spanish, Portuguese or Catalan do we find any considerable number of Æsopic fable collections prior to the end of the fifteenth century.<sup>1</sup>

We may therefore be especially pleased at the recent discovery and publication of a Portuguese Fable Collection which is undoubtedly the oldest text of the sort that we possess, and which may perhaps even antedate all of the Spanish collections that we at present know of.

A. Discovery and Publication. In the year 1900 Prof. J. Leite de Vasconcellos of Lisbon was working in the Imperial Library of Vienna when one day he came across a short notice in one of their catalogues of manuscripts which at once aroused his interest. The manuscript there described bore the Latin title of Fabulae Aesopi in lingua Lusitana, and upon further investigation was found to contain a very interesting text which was entirely unknown to Portuguese scholars.

Prof. Leite de Vasconcellos immediately copied the text of several of the fables, and also made a list of all of them. Finding that it would take too long for him to copy the whole manuscript, he had a photograph made of the whole text.

The text was next copied from this photograph by a friend, and was then collated with the photograph by another friend and by himself. After several preliminary papers and studies based on the new text, Prof. Leite de Vasconcellos published a critical edition of the entire collection in the Revista Lusitana, Vols. VIII and IX, and also issued his edition as a pamphlet dated Lisbon, 1906. He has likewise announced that he hopes to be able before very long to publish a second edition, which he is no doubt preparing at the time this review is being written.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. George C. Keidel, Notes on Æsopic Fable Literature in Spain and Portugal During the Middle Ages, Zeitschr. f. rom. Phil, XXV, 721-730.

B. Character of the Collection. The Esopo de Vienna (to give the new text a name in accordance with the system usually adopted by scholars for the Old-French fable collections) is a typical fable collection of the late Middle Ages, for it embodies many of the fatures then commonly found in this species of literature. Thus we find that it is written in prose and not in verse as so many of the older collections are. Then, too, the characteristic brevity of the Æsopic fable in the olden time has given way to a more diffuse treatment, and the moralizing tendencies of the period have given clear evidence of their popularity in the morals. The latter have, indeed, grown to such an extent that in a few instances the morals are even longer than the fables themselves; and in almost all cases they appear disproportionately long.

The author of the collection appears furthermore to have been a writer of considerable originality, for we find him introducing various kinds of material which could hardly have been in his original. Thus in four instances he quotes Portuguese proverbs in couplets, besides those which he gives in a prose form.

His erudition is evidenced by the fact that he cites a work which he calls the Liuro da uida e dos costumes dos philosofos, quotes a Latin sentence from Seneca: Illa est vera amicicia que non querit ex rrebus amicy nisy sollam benyvolemçiam with Portuguese spelling, erroneously cites a hexameter from Solomon: ffemyna nula bona, quya ter mutatur im ora, and finally quotes on his own authority the phrase: Ne ssyt alterius, which appears to come from Gualterus Anglicus.

Many of the fables are introduced in indirect fashion, while the story is told sometimes in lively dialogue, sometimes in sober narrative style. The fables have no titles in the manuscript, but suitable ones in Modern Portuguese have been supplied by the editor.

Only two illustrations to the text are found in the manuscript. The first one occurs before the Prologue, to which it has reference. It is very similar to the illustration found in the unique manuscript of the *Ysopet de Lyon*, and is probably traditional. It represents a man and a woman in an enclosed garden where they are picking fruit and flowers. The corresponding passage in the text reads as follows:

"E assemelha este sseu ljuro a huu orto no quall estam flores e fruytos: pellas frores sse emtemdem as estorias, e pello fruyto sse emtende a semtença da estoria; e comvida os homées e amoesta-os que venham a colher das frores e do fruyto."

The second illustration comes immediately after the third fable of the Rat, the Frog and the Hawk. It represents the frog in the water and the rat on the land speaking to each other, while above them flies the hawk out of whose mouth comes the cry:

"syyo vioviovio".

This latter is evidently due to the imagination of the copyist, and lends an interesting touch to the recital of the fable.

The remainder of the manuscript appears to be without adornment of any kind aside from the large floriated initials of which a sample is seen in the facsimile of two pages given immediately after the text.

- C. Sources of the Collection. Broadly speaking it would seem that the sources of the collection as a whole may be divided into four groups:
- 1. Those pertaining to the Life of Æsop which forms the first portion of the Prologue;
- 2. Those pertaining to the characterization of the fables which is given in the second portion of the Prologue;
- 3. Those of the fables proper, together with any references which they may contain; and
- 4. Those of the morals with their allegorical explanations, references and citations from other works.

From the above bare enumeration it at once appears that the source question is quite complex; and it must also be borne in mind, especially for the citations, that we must consider whether the presumable sources are direct or remote in each separate case. It is needless to add that it is quite impossible for us at the present time to actually identify all of the author's sources, and that we must be content in most instances to merely indicate them in a general way.

I. Source of the Life of Æsop. A casual perusal of the eight lines at the beginning of the Prologue which the author devotes to the Life of Æsop would give one the impression that he had drawn on the very similar account given by Vincentius Bellovacensis in his Speculum Historiale, Bk. IV, Chap. 2.

The author himself states, however, that he has followed the Liuro da uida e dos costumes dos philosofos. To this statement the editor in his notes remarks that no such work is known to him in Portuguese literature, but that there is preserved in an Escurial manuscript a Spanish work called La vida y las costumbres de los viejos filosofos. This work is a translation of the original Latin text of the Liber de vita et moribus philosophorum, a well-known historical treatise by the Englishman Walter Burley. Now the latter is said either to have drawn his account of the Life of Æsop from Vincentius Bellovacensis, or from a common source with the latter. Thus, although the exact relationship of these various works remains undetermined, we were evidently not far wrong in our first supposition, and we may at the same time consider that our author's statement is substantially correct.

- 2. Characterization of the Fables. The latter portion of our author's Prologue consists of two distinct parts. The first of these speaks of the characters which are introduced in the fables, and of the benefit to be derived from the perusal of the latter. The editor has not been able to find the source of these statements, and in attempting to supplement his investigations they have been compared with the following accounts which are to be found in the places indicated and which were copied in Europe either in 1897, or in 1902:
  - Bruxelles, Bibliothèque Royale, cod. 536, containing the text of the Romulus Treverensis.
  - b) Bruxelles, Bibliothèque Royale, inc. 712, containing the text of Anthoine Verard's edition of the Miroir Historial.

- c) Giessen, Universitätsbibliothek, inc. D. 3988, containing the text of the Aesopus Moralisatus.
- d) Heidelberg, Universätsbibliothek, inc. D. 355, containing the text of Rimicius.
- e) Mainz, Stadtbibliothek, cod. 27, containing the text of the Romulus Treverensis.
- f) Marburg, Universitätsbibliothek, inc. IV. b. B. 393. 6, containing the text of the Esopus cum Commento Optimo et Morali.
- g) Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, inc. 1480. bis. B., Tome I, containing the text of Vincentius Bellovacensis, Speculum Historiale.
- h) Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, inc. 1480. bis. B., Tome V, containing the text of Vincentius Bellovacensis, Speculum Doctrinale.
- Paris, Bibliothèque Mazarine, inc. 824. 1, containing the text of Anthoine Verard's edition of the Miroir Historial.
- Strassburg, Universitätsbibliothek, inc. K. 53, containing the text of the Esopus Moralizatus.
- k) Strassburg, Universitätsbibliothek, inc. K. 55, containing the text of the Esopus Moralisatus cum Bono Commento.
- Strafsburg, Universitätsbibliothek, inc. K. 58, containing the text of Rimicius.
- m) Wolfenbüttel, Bibliotheca Augusta, inc. 10. 2. Eth., containing the text of Heinrich Steinhöwel.

Although these texts covered a wide range of Mediaeval tradition, in no case was a close agreement found. Hence the source of this part cannot be even approximately stated.

The second part begins with a comparison of the book to a garden containing both flowers and fruit. It is this statement which is illustrated in the accompanying drawing, as already mentioned. A careful comparison of this paragraph with the prologues of other Mediaeval fable collections shows that it resembles more or less closely the prologues of the Gualterus Anglicus family. It continues, however, with an allegorical explanation which agrees in spirit with the developments in fable literature which occurred in Italy during the fourteenth and fifteenth centuries, as evidenced especially for the latter century by various incunabulum editions both in Latin and in Italian. Thus it seems likely that it was derived from a late reworking along allegorical lines of the original Gualterus Anglicus prologue which has not yet been identified.

3. Source of the Fables. There seem to have been four attempts hitherto made to determine the source of the fables; namely, one due to the Mediaeval author of the Portuguese collection, one due to the librarian at some time having the manuscript in his care, one due to the editor who has published the text, and finally one due to the reviewer which will be herewith presented in brief.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For a partial list of such editions see pp. 9-28 of: George C. Keidel, A Manual of Æsopic Fable Literature. Baltimore: The Friedenwald Company, 1896. 8°, XXIV and 76 pp. (Romance and Other Studies, No. II.)

- a) Author's Theory. In his Prologue the author says that Exopo Adelpho wrote this book in Greek, and that later a wise man named Rromulo translated it from Greek into Latin. The assumption would then naturally follow that the author himself had translated it from Latin into Portuguese, although nothing whatever is said on this point. He cites as his authority merely the Liuro da uida e dos costumes dos philosofos. The author no doubt considered his statement as just given to be literally true in easy-going Mediacyal fashion.
- b) Librarian's Theory. Some librarian evidently has written on the left margin of fo I ro of the manuscript the following note:

Ms: Phil: 201 | Fabulæ Æsopi | in Linguâ Lu- | sitanâ | Cyro Rey de Persia | Translatur e | Greco in | latin.

A portion of these statements are also repeated on the back of the binding in a modern hand. They are evidently founded chiefly on the author's Prologue, but it will be noticed that no mention is made of Romulus. It is also apparent that these statements are of no great importance as determining the source of the Portuguese collection.

b) Editor's Theory. In attempting to discover the source of the fable collection before him the editor begins by trying to verify the statement of the author in his Prologue that Remulus translated the book from Greek into Latin. Consulting the monumental work of Hervieux entitled Les Fabulistes Latins, he finds that however true this statement may be for Romulus and his supposed translation, it is not likely that Romulus was the immediate source of the Portuguese collection. For a comparison of the fables contained in the respective collections at once shows that the fourth and last book of Romulus is not represented in the latter collection at all.

Further investigation among the texts published by Hervieux showed him that the Portuguese fables coincided in subject at least very closely with one of the derivates of the Romulus Vulgaris, namely the Latin versified collection of Gualterus Anglicus.

Being convinced, therefore, that the new text is in some way related to that of Gualterus Anglicus, he proceeds to compare his Portuguese fables with those of various other collections in Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese and German belonging for the most part to the Gualterus Anglicus family of fable collections. But after a laborious comparison of corresponding passages in the respective texts, he is in the end obliged to confess himself unable to find the direct source of his Portuguese text.

As the best way out of the difficulty, therefore, the editor posits a prose fable collection (either in Latin or one of the Romance languages), which was derived from Gualterus Anglicus and which was itself later translated into the form in which we find it preserved in the Portuguese manuscript at Vienna.

d) Reviewer's Theory. Accepting as satisfactorily established the editor's theory as to the Romulus Vulgaris and the Gualterus Anglicus collections being the remote sources of the Portuguese text, let us examine the question of the direct source somewhat more at length and with the aid of additional material bearing on the subject.

When we say, as above, that the Portuguese collection is descended

from that of Gualterus Anglicus we are merely stating the fact that it belongs twf a group of collections that derive in some sort from the author in question. Now as Gualterus Anglicus was the most popular author of Æsopic fables in the late Middle Ages, and as he was copied, translated and published wellnigh countless times, in stating this fact we have really only made a beginning in the solution of the problem before us. It should furthermore be borne in mind that no serious attempt has ever been made to determine the relations existing between all these manuscripts and editions, for only here and there has a small portion of the entire subject been investigated by one scholar and another.

To indicate briefly the real extent of the problem we may state tentatively that there are already known seventeen collections in the various languages and belonging to four different centuries which are derived from Gualterus Anglicus. These collections are extant in at least two hundred manuscripts, and one hundred editions of the fifteenth century alone, not to mention those of later date.

In entering upon an investigation of this maze of manuscripts and editions the first point to be noted is that, they may be roughly divided into two main groups: those that contain sixty fables; and those that contain sixty-two fables, the latter having apparently added on two extra fables at the end.

Among the vernacular derivatives only the Ysopet de Lyon belongs to the sixty-fable group as far as ascertained, all the others including the Portuguese collection belonging to the sixty-two fable group. It is the former group which appears to contain the original text, while the latter is a derivative of the other.

We have next to consider what position the Portuguese collection occupies in the sixty-two fable group. As this group contains numerous vernacular versions as well as the original Latin, the question at once arises as to whether its immediate source was one of the Latin manuscripts, or one of the French, Italian or German versions. Taking into consideration the various Latin quotations previously noted as occurring in the Portuguese text, we may reasonably conclude that our author's immediate source was in Latin. In fact he gives no evidence of knowing any other languages than his native Portuguese and the Latin which he had learnt in the schools.

There seems, however, to be a wide gap in the text tradition between the original Latin collection which contained sixty-two fables and was written in concise style in verse, and the late Portuguese version with its extended prose form. Hence we are forced to posit at least one intermediate stage, which we may well suppose to have been in Latin prose.

It is to be noted, furthermore, that the general allegorical character of the Portuguese collection closely resembles the reworkings of Gualterus Anglicus in Latin prose made in Italy during the fourteenth and fifteenth centuries. Only this vague identification seems unfortunately to be at present possible,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. the critical edition of both the Latin and French texts in: Wendelin Foerster, Lyoner Yzopet: Altfranzösische Übersetzung des XIII. Jahrhunderts in der Mundart der Franche-Comté, mit dem kritischen Text des lateinischen Originals (sog. (Anonymus Neveleti).

and an extended investigation of this portion of the field would in all probability be necessary before any definite conclusion could be reached.

The results thus far obtained may be summed up and graphically represented in the following scheme:

#### Scheme of Versions.

Romulus Vulgaris

(80 fables, ab. 950 A. D.)

Gualterus Anglicus

(60 fables, ab. 1175 A. D.)

Enlarged Gualterus Anglicus

(62 fables, ab. 1250 A. D.)

Latin Prose Version by an Italian

(62 fables, ab. 1400 A. D.)

Esopo de Vienna

(62 fables, ab: 1450 A. D.)

4. Source of the Morals. It is the regular practice in Mediaeval fable collections for the author to give loose rein to his fancy when he comes to the morals of his successive fables. In them we find the widest variations from collection to collection, and in them we commonly obtain the best expression of the author's individuality combined with the greatest amount of local color.

Now all of this holds true for the morals of the Portuguese collection apparently, and in them we can no doubt study our author's personality more closely than elsewhere. Although no source is here explicitly mentioned, we can readily suppose that the morals are in a general way modeled on the morals of the collection from which the fables were drawn.

But there is also distinct evidence indicating strong outside influence of various kinds. The Latin quotations previously referred to show that he was acquainted with Classical and Mediaeval Latin literature as well as with the Bible, while the introduction of Portuguese proverbs in couplets shows that he also knew something of the literature of his own country and that probably on its popular side.

The whole religious trend of the morals indicates further that our author must have been a monk, or at least a churchman of some sort. The Portuguese cast of his Latin orthography would cause us to surmise, however, that his learning was not very profound; and indeed he would seem rather to have been a writer of natural ability than a scholar steeped in book-lore.

In the preceding review the attempt has been made to increase our knowledge of the new fable collection, while at the same time briefly sum-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fab. 45, moral: "No Avangelho diz: Nichill occultum quod non rreueletur".

marizing some of the results which the editor has arrived at in his study of the text.

It is evident, however, that our present knowledge of the general literary domain to which this text belongs is so slight that we must await further investigation in many directions before being able to come to any very definite conclusions as to the exact history of the subject.

The new text also raises a great many interesting linguistic questions which we cannot discuss in the present review, and which will doubtless be entered into by other and more competent scholars.

We will therefore look forward with great pleasure and with the anticipation of obtaining additional information to the appearance of the second edition of the work which has been promised, while accepting what we already have before us with a lively sense of gratitude to the distinguished Portuguese scholar who has placed it within our reach.

GEORGE C. KEIDEL.

The farce of Master Pierre Patelin composed by an unknown Author about 1469 a. D. englished by Richard Holbrook. Illustrated with facsimiles of the woodcuts in the edition of Pierre Levet, Paris, ca. 1489. — Boston and New-York Houghton Mifflin and Company. The Riversid Press Cambridge 1905. in 8°. XXXVIII 116 S. (Sh. 2.co.)

Maistre Pierre Pathelin reproduction en fac-similé de l'édition imprimée vers 1485 par Guillaume Le Roy à Lyon. — Société des textes français modernes. Paris. Société nouvelle de Librairie et d'Edition. (Im Handel 3 fr. 50.)

Das Meisterwerk altsranzösischer Dramatik hat in H. Richard Holbrook einen gelehrten Übersetzer gesunden, der den schwierigen Text in zuverlässiger Übertragung dem englischen Leser zugänglich macht und denselben in zwei Einleitungen über mittelalterliches Bühnenwesen, Kostüme, Aussührlichkeit unterrichtet. Die Übersetzung in Prosa ist genau, im allgemeinen wörtlich, die zahlreichen sprichwörtlichen Wendungen und Schwursormeln, die den Dialog beleben, werden meist freier durch entsprechende englische Ausdrücke wiedergegeben. V. 18 "aussi a il leu le grimmaire" wird durch "but he has read the Conjuringbook" wiedergegeben, ist nicht wegen des solgenden "aprins a clerc longue piece", "grimaire" als "Grammatik" zu sassen?

Nicht immer gelingt es dem Übersetzer die lebhafte, bilderreiche Sprache des Originals entsprechend wiederzugeben. "if you can come by it for nothing" gibt nur annähernd den Sinn des französischen Textes wieder (v. 95 "se vous trouvez Martin Garant") oder "for it is all they shall get, no matter how they carry on" den der Worte Patelins (V. 402—4 "car c'est tout quant qu'ilz auront — ja si bien chanter ne sauront — ne pour crier ne pour brester"). Das lebhafte Zwiegespräch zwischen Patelin und Guillemette V. 744—57 wirkt in der Übertragung nüchtern und farblos.¹ Von solchen schwächeren Partien

 $<sup>^1</sup>$  V. 582  $_n$ je vous requier qu'on me delivre" ist nicht "to let me go", sondern  $_n$ dass man mich bezahle".

abgesehen ist es dem Übersetzer gelungen, die Farbe des Originals treu wiederzugeben, soweit die Prosa mit dem meisterhaft gehandhabten kurzen Vers der alten Farce zu wetteifern vermag. In der Wahnsinnszene hat H. Holbrook die Patoisstellen gekürzt oder unübersetzt gelassen; doch mußten die V. 878 "faictes venir sire Thomas—tantost qui me confessera" übertragen werden. Patelin hat sich scheinbar beruhigt und denkt an sein Seelenheil.

Die Einteilung in Szenen, die Bühnenweisungen beruhen auf der Übersetzung von Fournier und Beobachtungen des Übersetzers während einer Aufführung des Patelin im Théâtre français. Die Einleitung schildert eingehend die für die Aufführung des Patelin notwendigen Bühneneinrichtungen und die Dekoration des Théâtre français, charakterisiert treffend das Werk und behandelt kurz die französischen und englischen Nachahmungen des Patelin und Anspielungen auf das Werk. Die Anmerkungen erklären einige besonders schwierige Stellen des Textes und ergänzen die Ausführungen der "Preface" und "Introduction".

Der Übersetzung liegt eine Abschrift der in einem Exemplar erhaltenen Ausgabe von Le Roy zu Grunde, auf deren Bedeutung H. Holbrook in einem Artikel in Modern Philology (Juni 1905) besonders hingewiesen hat. Auf diese Ausgabe gehen nach H. Holbrooks Ausführungen direkt die beiden Exemplare der Bibliothèque Nationale der Drucke von P, Levet (L) und Germain Beneaut 1490 (B) zurück, so dass B ein Abdruck von L ist. Dass das Verhältnis nicht so einfach ist, folgt aus Stellen, die H. Holbrook in seinem Artikel nicht berücksichtigt hat. Dass Le Roy, B und L eng zusammengehören und denselben Text wiedergeben, geht zwar aus dem Vergleich der Texte klar hervor, ebenso dass L kein Abdruck von B ist (V. 179 fehlt in B); V. 857 hat aber B allein die richtigen pikardischen Formen canter se messe, die Le Roy und L durch chanter sa messe ersetzen. Dass B selbständig korrigiert haben soll, scheint mir wenig glaubhaftig, zumal zwischen L und B noch einige andere Differenzen bestehen, auf die R. Holbrook nicht hinweist, so V. 365 devoyé in L, in B und Le Roy desvoyé, 427 L denrées, B denrés et, V. 935 L mais que deable est ce qu'il barbouille, wo B mais comment est ce qu'il gargoulle schreibt und den Reim des vorherigen Verses wiederholt, V. 1284 L lavés, B das richtige bavés, v. 1440 L viels, B six. B zeigt L und Le Roy gegenüber eine Selbständigkeit, die eine direkte Abhängigkeit von B von L auszuschließen scheint. Die in der Orthographie besonders deutliche Zusammengehörigkeit von B und L ließe sich vielleicht so erklären, dass beide Drucke dieselbe Handschrift benutzten, der gegenüber Le Roy eine gewisse Freiheit in der Orthographie sich wahrte, chanter la messe müssten L und Le Roy unabhängig voneinander geändert haben. Sicheres wird sich über das Textverhältnis erst aussprechen lassen, wenn auch die späteren Drucke und Handschriften mit berücksichtigt sein werden.

Die Ausstattung der Patelinübersetzung ist gediegen und geschmackvoll, die Wiedergabe der Holzschnitte der Levetausgabe vortrefflich.

Der von der Société des anciens textes français publicierten fac-similé-Ausgabe des Patelin von Marion de Malaunoy 1500 schließt sich in ähnlicher Ausstattung und Vollkommenheit des Abdrucks die von E. Picot für die "Société des textes français modernes" besorgte Ausgabe des wertvollen Le Roy'schen Textes an, welche der oben besprochenen Übersetzung des Herrn Holbrook zu Grunde liegt. Aus der Form der im Text gebrauchten typographischen Zeichen schließt H. Picot, daß der Le Roy'sche Text "vers 1485" gedruckt wurde. V. 935 hat Le Roy mit L "mais que dyable est ce qu'il barbouille" sodaß B mit seiner Lesung allein steht, wohl selbständig geändert.

F. ED. SCHNEEGANS.

Kurt Lewent, Das altprovenzalische Kreuzlied. Berliner Inaug.-Dissertation. (Erlangen, Junge und Sohn) 1905. (128 S.).

Die dichterischen Reflexe der Kreuzzugsbewegung sind schon früher Gegenstand literarhistorischer Untersuchung gewesen. Hermann Schindler hat in seinem Dresdener Schulprogramm von 1889 die provenzalischen und mittelhochdeutschen Kreuzzugsgedichte gesammelt und auf ihren Gedankengehalt untersucht. Seine brauchbare Arbeit greist indessen weit über den Bereich des eigentlichen Kreuzliedes hinaus, ohne das literarische Genre als solches näher zu bestimmen. Diese letztere Aufgabe hat jetzt Lewent umsichtig und gründlich erledigt und durch seine Dissertation die Reihe der Monographien über einzelne Gattungen der Trobadorkunst um eine recht nützliche Studie vermehrt. Das provenzalische Kreuzlied, für das es keinen allgemein im Gebrauche durchgedrungenen und das Wesen der Sache erschöpfenden Namen gab, - prezicansa kommt meiner Ansicht nach doch zu selten vor, als dass man es mit Diez und Fauriel als den eigentlichen Terminus der Poetik gelten lassen könnte - stellte einen besonderen Typus des Sirventes dar. Lewent bestimmt es als "Predigt in Liedform, deren Zweck es ist, zur Beteiligung am Kreuzzuge aufzurufen" und scheidet auf Grund dieser Definition eine Reihe von Gedichten aus seiner Untersuchung aus, denen die Einheitlichkeit des Inhaltes mangelt. So bleiben ihm als Material für seine Arbeit 33 Lieder, die er in ihrem geschichtlichen Zusammenhange aufzählt und deren Inhalt er in einem weiteren Kapitel nach den einzelnen Elementen sehr einlässlich bespricht. Fernere Abschnitte bringen eine Übersicht über die Entwicklung des Kreuzliedes und eine Charakteristik der einzelnen Lieder, die Analyse der metrischen Formen und einen Exkurs über die Beteiligung der Trobadors an den Kreuzzügen; den Schluss bilden kritische Bemerkungen zu einzelnen Liedern und eine Ausgabe der Kreuzlieder von Aimeric de Belenoi (Gr. 9, 10) Folquet de Marseilla (Gr. 155, 7), Elias Cairel (Gr. 133, 11) und Olivier del Temple (Gr. 312, 1). Aus alledem ergibt sich ein alle Züge berücksichtigendes Bild der provenzalischen Kreuzlieddichtung, das vielleicht in einzelnen Partien (z. B. bei der Darstellung der Topik) durch größere Knappheit und Konzentration gewonnen hätte, das aber auf der anderen Seite durch die gewissenhafte Verarbeitung des historischen und chronologischen Details wertvoll wird. Das ernste Bemühen, die Gedankenwelt der Trobadorkreuzlieder psychologisch zu durchdringen ist unverkennbar. Auf die Quellenfrage einzugehen verzichtet der Verf. Sie hätte sich immerhin hier vielleicht mit mehr Aussicht auf einige positive Ergebnisse stellen lassen als sonst in der provenzalischen Lyrik, und es wäre möglicherweise doch nicht müßig gewesen, die Gedichte mit den Resten der geistlichen Predigten und Urkunden zu konfrontieren, wie

es Wolfram im Anschlusse an Röhrichts Forschungen für die mhd. Kreuzlieddichtung getan hat. Die Untersuchung der metrischen Verhältnisse ergibt,
dafs sich in der älteren Zeit (bis zu Pons de Capdueil) für keines der Kreuzlieder ein Vorbild nachweisen läbst, während später Entlehnung der Form das
Gewohnliche 1st. To lafst sich also auch bei dieser Dichtgattung ein altmalche bes Zurucktreten des lyrischen Momentes und ein Übergehen ins gewohnliche Suruchte heobachten. Im übrigen nahm das Kreuzlied in Bezug
auf metrische und musikalische Gestalt augenscheinlich keine Sonderstellung
ein. Macabium (Gr. 293, 35) und Folquet de Marseilla (Gr. 155, 7) bekräftigen
ausdrucktich die Originalität übrer Weisen. Die von Marcabiums berühmtem
Liede hat uns die Handschrift bewahrt, ebenso die von Raimbaut de Vaqueiras
(Gr. 392, 3) und Guiraut Riquier (Gr. 248, 48) (cf. Restoris Index der Trobadormelodien in Riv. mus. ital. 3, 444).

Man möchte fast bedauern, dass der Vers. sich allzu streng und geflicentlich auf die provenzalischen Lieder beschränkt und jeden Seitenblick auf dat lateinische und das französische Gebiet vermeidet. Über die Kreuzrightlichtung der Trouvères, die auch Schindler von seiner Untersuchung ausgeschlossen hat, liegt nur ein wertloses Leipziger Schulprogramm von Trebe vor. Von den erhaltenen 33 Kreuzliedern predigen nur 29 einen Zug ins herlige I and; die übrigen vier (Marcabruns zwei Gedichte, Folquet de Marseilla (Cor. 15%, 15) und Gavauda Gr. 174, 10) fordern zum Kampfe gegen die Mauren in 'joinen auf. Dan alteste Kreuzlied gegen die Mohammedaner des Ostens, dan Gelicht von Aimeric de Belenoi, stammt erst aus dem Jahre 1187. Der Verf. vermerkt es nun als eine auffällige Erscheinung, dass aus der Zeit des zweiten Krenzzuges keine Kreuzlieder erhalten seien, und bemüht sich, die Grunde dalur aufzuspuren, die freilich nur sehr hypothetischer Natur sein konnen. Vielleicht braucht man in diesem Punkte überhaupt keine sonderlichen Schwierigkeiten zu sehen, sodals die von Lewent S. 78 angestellten, auch un einzelnen ansechtbaren Betrachtungen an Interesse verlieren. Wohl hat Marcabrun, der zweimal für einen Zug gegen die Mauren in Spanien eingetreten ist, seine Stimme nicht für den zweiten Kreuzzug erhoben. Aber der andere berühmte Trobador jener frühen Zeit, Jaufre Rudel, spricht in armem Liede Quan lo rossignols, (das Lewent mit Recht nicht zu den eigentlichen Kreuzhedern rechnet,) so warm und ernst für die heilige Sache, wie nui irgend einer der Späteren. Und aus Marcabruns Romanze Pres la fontana darf man nicht abfallige Bemerkungen des Dichters über Ludwigs Zug herauslesen, sondern dus di mala fos reis Losoies Que fai los mans e los presies ist nur aus dem epischen Motive heraus der verlassenen donzela in den Mund gelegt. Hier ware denn daran zu erinnern, dass der Norden Frankreichs um diese Zeit selbständig das Kreuzlied hervorgebracht hat. Gegen 1146 ist das brahvolle Lied Chevalier mult estes guarra entstanden, dessen Refrain allen Streitern, die Ludwig VII. Gefolgschaft leisten, das Paradies verheifst. Dieses von den Einflussen der hofischen Kunstlyrik noch ganz unberührte Stuck führt näher zurück auf die lateinische Kreuzzugspoesie, von der uns eine schone l'cobe in der bereits zum ersten Kreuzzuge gesungenen Hymne Jerusalem mirabilis überkommen lat. HERMANN SPRINGER.

Documentos para la biografía de Don Pedro Calderon de la Barca. recogidos y anotados por el presbítero Don Cristóbal Pérez Pastor, doctor en ciencias. Publicados a expensas del excmo señor Don Manuel Pérez de Guzman y Boza, Marqués de Jerez de los Caballeros. Tomo primero. Madrid, Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1905. X + 499 S.

Die ältesten biographischen Angaben, welche wir über Calderon besitzen, rühren von einem Freunde des Dichters, Don Juan de Vera Tassis y Villaroel her, und finden sich in der von Tassis herausgegebenen Verdadera quinta parte von Calderons Komödien (Madrid 1682). Sie enthalten leider mehr schwülstige Lobsprüche als positive Tatsachen, und sind vielfach geradezu unrichtig. Dasselbe gilt von dem Hymnus in Versen und Prosa, welche zwei Jahre später Gaspar Agustin de Lara in seinem Obelisco funebre anstimmte, sowie von den Mitteilungen Manuel Guerra y Riberas und anderer Freunde Calderons. Dennoch beruhte die biographische Calderonforschung bis zur Mitte des XIX. Jahrhunderts fast einzig auf diesen Quellen, denen weder Iza Zamácola in seiner Schrift über Calderon anlässlich der Exhumierung der Leiche des Dichters (1840), noch Ticknor (1849) wesentliches hinzufügen konnten. Auch Hartzenbusch begnügte sich 1848 in seiner Ausgabe der Komödien mit einer Sammlung älterer biographischer Artikel. Einiges neues Licht über Calderons Leben verbreitete dagegen die in komischem Stile gehaltene Romanze des Dichters an eine Dame, welche Hartzenbusch nach einer Handschrift im Colegio Real zu Sevilla 1853, im 1. Bande seiner Lope de Vega-Ausgabe zum Abdrucke brachte. Es dauerte jedoch noch weitere 28 Jahre, bis Picatoste, in der Jubiläumsfestschrift Homenage á Calderon (1881) daran ging, die vorhandenen biographischen Nachrichten kritisch zu einem Ganzen zu verarbeiten. Picatoste hatte für seine Schrift auch eine große Zahl von auf Calderon bezüglichen Aktenstücken in spanischen Archiven benutzt, und dabei manches neue und interessante Faktum entdeckt, es jedoch leider unterlassen, diese Dokumente näher zu bezeichnen, oder (mit einziger Ausnahme des Testamentes) ihrem vollständigen Wortlaute nach zu veröffentlichen, wodurch der Wissenschaft ein weit größerer Dienst geleistet worden wäre als durch den Abdruck der Komödie und des Autos "La vida es sueño" sowie der sich daranschließenden "kritischen" Bemerkungen von Ginard de la Rosa, welche einen großen Teil jener Festschrift einnehmen. Das Versäumte will nun Pérez Pastor nachholen, indem er in den vorliegenden Documentos das für die Calderonforschung unentbehrliche Quellenmaterial vereinigt, wie er das schon früher für die Biographie des Cervantes getan (s. unsere Besprechung der Documentos Cervantinos in dieser Zeitschrift Bd. 29 S. 365 ff.).

Die Ausbeute an wertvollen neuen Nachrichten ist diesmal allerdings lange nicht so groß wie damals, und wie viele Calderon betreffende Quittungen, Verträge und Vollmachten Pérez Pastor auch aufgestöbert hat, so lastet doch nach wie vor über vielen Phasen seines Lebens, speziell über seiner Jugendund Studienzeit tiefes Dunkel, und von seinem intimeren und Familienleben wissen wir auch nach der Lektüre dieser Dokumente noch recht wenig. Da die vorliegende Sammlung mit ihren 200 Nummern nur einen 1. Band bildet, kann man über ihre Vollständigkeit allerdings noch kein abschließendes Urteil fällen. In der Vorrede sagt der Herausgeber, dass er noch weitere

Dokumente gefunden habe, die er aber, um die chronologische Folge nicht zu stören, für den 2. Band aufspare, der bald folgen soll. Dieser werde dann auch die notwendigen Erklärungen sowie biographische Notizen über die in den Akten genannten Persönlichkeiten enthalten. Immerhin fehlt im 1. Bande, der doch die ganze Lebenszeit Calderons umfasst, eine Reihe von Dokumenten, die wegen ihrer Wichtigkeit verdient hätten, in erster Linie berücksichtigt zu werden, und auf deren Auffindung die Aufmerksamkeit des Sammlers von Anfang an gerichtet sein musste. So erfahren wir aus dem dickleibigen Buche - von einer einzigen Andeutung abgesehen - weder etwas über Calderons Universitätsstudien zu Salamanca, noch über seine Stellung im Dienste verschiedener Granden, speziell als Stallmeister des Herzog von Alba, noch über seine Priesterweihe, seine Aufnahme in den dritten Orden des heilgen Franciscus, seinen Eintritt in die Kongregation de San Pedro oder die Verleihung der Pfründe in Toledo. Auch über seine Teilnahme an dem katalonischen Feldzuge (1640 ff.) müssen noch andere Dokumente vorhanden sein, da selbst Picatostes diesbezügliche Mitteilungen über den Inhalt der hier publizierten Akten hinausgehen. Ferner fehlen die Erlässe, durch welche der König dem alten und kranken Dichter in seinen letzten Lebensjahren Gnadengaben zuweisen ließ, sowie die schon bekannten Akten über das Auto "Las ordenes militares", mit welchem Calderon 1662 bei der Inquisition Anstoss erregte. Es ist überhaupt bedauerlich, dass der Herausgeber nur in wenigen Fällen auf die Publikationen seiner Vorgänger hinweist, sondern sie in der Regel unberücksichtigt läst. Bei den oft sehr erheblichen Schwierigkeiten, die sich der Benutzung spanischer Werke entgegenstellen, wäre dies sehr erwünscht gewesen. Calderons Testament und Kodizill, die volle 28 Seiten einnehmen, sind z. B. schon vor 26 Jahren von Picatoste wörtlich abgedruckt worden. Auffallend ist auch die Mitteilung, welche Pérez Pastor der sehr mittelmäßigen Reproduktion des Ölporträts Calderons im Besitze der Kongregation von San Pedro beigibt. Er sagt, das Original habe in letzter Zeit so sehr Schaden gelitten und nachgedunkelt, dass es nicht mehr zu photographieren sei, und darum wurde als Vorlage ein vor wenigen Jahren in Deutschland gesertigter Kupferstich - gemeint ist wohl jener in Günthners Werk über Calderon, 1888 — benutzt. Unwillkürlich fragt man da, warum dieser Umweg gemacht und nicht die ausgezeichnete Reproduktion in der genannten Festschrift, nach der ja auch das Bild bei Güntbner hergestellt worden ist, zugrunde gelegt wurde?

Über des Dichters Eltern, den Escribano de Cámara Don Diego Calderon de la Barca und seine aus vornehmem Geschlechte stammende Mutter Doña Ana Maria de Henao erfährt man kaum etwas bemerkenswertes Neues. Während man bisher jedoch nur von vier Geschwistern wusste: Diego, getauft am 21. April 1596 (Nr. 3), Dorotea, getauft am 4. März 1598 (Nr. 4), Joseph, geboren 1605 (der Tausschein sehlt) und Antonia, getauft am 11. Juli 1607 (Nr. 8), ersahren wir aus dem Testamente seiner Mutter vom 21. Oktober 1610 (Nr. 10), das diese kurz vor ihrem Tode (22. Oktober 1610) noch eine Tochter gebar, die indes nicht langte lebte. Ein unehelicher Sohn des Vaters Francisco Gonzalez Calderon, den Don Diego durch ein Kodizil (s. Nr. 32) anerkannte, machte nach dessen Tode Erbansprüche geltend. Er lebte noch 1655, wo ihm Don Joseph Calderon,

ein Sohn von Calderons ältestem Bruder Diego in seinem Testamente als einem "alten Diener seiner Eltern" (criado antiguo de mis padres) ein Gewand vermachte. (Nr. 132.)

Die Geschichte der Kindheit Calderons erfährt keine Bereicherung, nur die Annahme, dass der berühmte Morante sein Schreiblehrer gewesen sei. gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch den Umstand, dass dieser Kalligraph in den Monaten Jänner bis Juli 1616 seinen Bruder Joseph unterrichtete (Nr. 32). Nach dem Tode der Mutter heiratete der Vater in zweiter Ehe Doña Juana Freyle Caldera, starb indes bald darauf am 21, Nov. 1615 mit Anordnung von 1050 Seelenmessen (Nr. 22). Da die Stiesmutter die Herausgabe ihrer "bienes dotales, arras y mandas graciosas y mitad de ganancias" verlangte. gerieten Calderon und seine Brüder - Dorotea war damals schon Novize im Kloster von Santa Clara in Toledo und Antonia, wie es scheint, bereits tot - in einen langwierigen Erbschaftsprozess mit ihr. Die einzelnen Phasen dieses Prozesses, in welchem die Brüder durch Martin Preciado vertreten waren, lassen sich aus den vorhandenen Akten verfolgen (Nr. 23 ff.). Erst am 17. März 1618 kam ein Vertrag (Nr. 25) zustande, durch welchen sich Diego, Pedro und Joseph verpflichten, an Doña Juana eine Abfindung von 2700 Dukaten zu bezahlen und ihr eine lange Reihe von verschiedenen Gegenständen, Kleidern, Hausrat u. dgl. herauszugeben. Zugleich sichern sie ihr zu, dass sie nicht verhalten werden könne, irgendwelche Schulden ihres verstorbenen Mannes zu begleichen. Dagegen gebühre ihr ein Viertel der durch ihre Mithilfe realisierten Forderungen. Die väterliche Schreibstube führte für Rechnug der drei Brüder unterdessen ein Oheim, Don Andres Geronimo de Henao, ein Bruder von Calderons Mutter, Aus seinen Abrechnungen (1616-1619: Nr. 32; 1619-1622: Nr. 41), in welchen er die Eingänge der Kanzlei und die für die drei jungen Leute gemachten Auslagen einander gegenüberstellt, ergibt sich, dass für den Unterhalt pro Kopf täglich 4 Realen in Rechnung gestellt wurden, und dass ein Diener und eine Dienerin im Hause waren. Man findet da genau notiert, so oft sich der künftige Dichter ein Hemd, einen Kragen, Strümpfe, Stiefel oder andere Kleidungsstücke kauft, so oft für einen der drei Brüder eine ärztliche Behandlung von nöten war oder für sie Plätze zum Stiergefecht besorgt wurden. Henao erhielt für seine Mühewaltung eine ungewöhnlich hohe Remuneration von jährlich 220 Dukaten, und das Resultat seiner Abrechnungen war stets ein Guthaben für ihn. Aus diesen Abrechnungen ergibt sich auch, dass Calderon von Ende 1615 bis März 1616 in Salamanca weilte; dagegen erscheint er im Laufe der folgenden Jahre, speziell 1618, zu wiederholten Malen in Madrid, sodass die Angaben Tassis' er habe fünf Jahre an der berühmten Universität studiert, zum mindesten recht unwahrscheinlich wird. Da man gegen die Universitätsstudien der großen spanischen Dichter schon seit einiger Zeit etwas misstrauisch ist, wäre es interessant, nun endlich den Auszug aus der Matrikel von Salamanca zu reproduzieren, der Calderons Namen enthält, und aus welchem Picatoste ersehen haben will, dass Calderon zuerst Jura und dann (von 1617 an) Theologie inskribierte. Nach der erwähnten autobiographischen Romanze wäre es dagegen umgekehrt gewesen, denn dort sagt Calderon, er habe auf Veranlassung seiner "fromm-schlauen Frau Mutter", womit er offenbar seine Stiefmutter meint, zunächst die erste Weihe erhalten, dann aber sei er Baccalaur der

Rechte geworden, welche Würde ihn in vielen Fällen entschuldigen müsse. Die vorliegenden Abrechnungen scheinen zu bestätigen, das Calderon zuerst Theologe war, denn Henao bezahlte schon am 6. Juni 1616 für eine Sutane und einen Mantel Pedros 14 Realen.

Calderon nennt seine Stiefmutter bei dieser Gelegenheit "fromm-schlau" (religiosamente astuta), weil sie wollte, dass er die Pfründe erlange, welche seine am 26. März 1613 verstorbene (Nr. 18) Großmutter mütterlicherseits. Doña Ines de Riaño in ihrem Testament vom 5, Jänner 1612 (Nr. 13) gestiftet und mit ihrem Hause in der Calle de la Plateria dotiert hatte. Zu dem Genuss dieser Pfründe berief sie in erster Linie ihren ältesten Enkel Diego, dann Pedro, und zuletzt Joseph. Da Diego sich zuerst durch einige Tahre in Mexiko aufhielt, 1622 aber ohne einen Gedanken an den geistlichen Stand, Doña Beatriz de Alarcon heiratete (Nr. 38, 39, 42), Joseph dagegen die kriegerische Laufbahn einschlug, in der er es zu hohen Ehren brachte, blieb nur Pedro, wenn die Pfründe einem Mitgliede der Familie zugute kommen sollte. In der Tat fügt der Dichter, offenbar im Hinblick auf die künstige Pfründe schon am 15. Juni 1618 (Nr. 26) seinem Namen den Zusatz Riaño bei, wie dies in der Stiftungsurkunde von dem Pfründner verlangt wird, betraute jedoch wohl mit den geistlichen Obliegenheiten der Pfründe (er selbst hatte ja nur eine Weihe empfangen) einen Kaplan, den er dafür besoldete. Auffallend ist, dass Calderon später, nachdem er Priester geworden und in den Besitz der Pfründe gelangt war, seinem Namen den Zusatz Riaño niemals beifügte.

Unterdessen war die materielle Lage Calderons und seiner Brüder eine sehr bescheidene. Dies geht am deutlichsten aus einem Gesuche vom 22. März 1621 hervor (Nr. 33), in welchem sie um die Erlaubnis bitten, eine ihnen als Erben nach ihren Eltern zukommende Rente von einem Kapital von 109 Dukaten, zu deren Zahlung der Schuster Alonso de Aguilar und dessen Frau, verpflichtet sind, zu verkaufen. Darin heißt es: "Wir sind genötigt, dies zu tun, denn auf andere Weise könnten wir sterben, weil unsere Notlage und Krankheit und Dürstigkeit sich nicht bessern - und wir doch vornehme Leute sind" (siendo como semos gente de calidad). Auch hier schreibt sich der Dichter Calderon Riaño. Es werden nun Zeugen einvernommen, welche bestätigen, "dass obgenannte angesehene Leute sind und dass sie sich gegenwärtig sämtlich in sehr schlechter Lage befinden, dass sie krank sind und an Kleidern, sowie dem übrigen, was ihnen not tut, Mangel leiden, ja dass sie sogar das Essen borgen müssen". Da auch der sie behandelnde Arzt Doktor Vazquez ihre Notlage als eine drückende schildert, erteilt der Teniente de corregidor die Erlaubnis zum Verkauf der Rente, die am 6. April für den Preis von 109 Dukaten an Andres Gerónimo de Henao übergeht (Nr. 34).

Um die Erbteilung zwischen den Brüdern zu erleichtern, gibt der König am 24. Dezember 1621 dem 21 jährigen Pedro das Recht, selbst über seine Güter zu verfügen, wie wenn er schon großjährig wäre (Nr. 36). Nun wird am 17. August 1622 die Kanzlei des Vaters in öffentlicher Auktion an den meistbietenden Duarte Coronel verkaust, der einen Teil des Preises von 15.500 Dukaten bar erlegt und sich zur Zahlung verschiedener Renten an die Stiefmutter, die Schwester und eine andere Verwandte Calderons verpstichtet (Nr. 45). Coronels Nachsolger Mendoza und Vargas zahlten weitere Beträge

ab, sodas schliesslich auf der Schreibstube nur noch eine jährliche Rente von 1329 Realen lastete, zu deren Bezug nach verschiedenen Transaktionen der Dichter und seine Brüder berechtigt waren. Den Genuss derselben hatte aber seit 1636 Dorotea, die damals schon längst Nonne war. Ihr diesbezügliches Recht erkannten auch die späteren Inhaber der Schreibstube, Castaneda (1654) und Salinas (1666) an (Nr. 173). Das alte baufällige Haus in der Calle de las Fuentes, in welchem Calderons Eltern starben und in dem er einen Teil seiner Jugendzeit verlebte, traten Pedro und Joseph am 25. August 1623 an den ältesten Bruder Diego als dessen Pflichtteil in der Höhe von 52,000 Realen ab, und ließen daraut verschiedene Hypotheken intabulieren (Nr. 48),

Über die folgenden Jahre, in welchen Calderon im Dienste verschiedener Granden, am längsten wie es scheint, als Stallmeister in jenen des Herzogs von Alba stand, und nebenbei eine fruchtbare Tätigkeit als Bühnendichter entfaltete, geben uns die Akten keinerlei Aufschlüsse. Auch die unliebsame Affäre Diegos im Jahre 1629 und die sich daran knüpfenden Reibereien zwischen Calderon und dem gongoristischen Hofprediger Paravicino bleibt unerwähnt. Nur einmal, 1633 oder 1634, erscheint er in Beziehung zum Theater, als ihm die Pächter der Corrales von Madrid 900 Realen leihen (Nr. 67). Er war längst ein berühmter Dichter und Persona gratissima am Hofe Philipps IV.. als er sich 1636 um das Ordenskleid von Santiago bewarb. Pérez Pastor bringt die "Informacion" zum Abdruck (Nr. 69), welche aus diesem Anlass über die Reinheit seines Geblüts und seine Ritterlichkeit angestellt wurde und von der schon Picatoste berichtete. Alle 38 Zeugen, welche in Madrid und an allen Orten, wo Calderons Familie bekannt war, einvernommen wurden, gaben über seine Abstammung und sein Betragen die beste Auskunft. Eine Schwierigkeit ergab sich nur aus dem Gewerbe des Vaters, da die Unterhaltung einer Schreibstube für einen Hidalgo nicht ganz einwandfrei schien. Obwohl sich die Mehrzahl der Zeugen dafür aussprach, erbat sich die spanische Regierung doch einen Dispens vom Papste Urban VIII., der diesen auch in einem lateinischen Briefe an den König erteilte. Im folgenden Jahre scheint Calderon erkrankt zu sein, da er am 2. Oktober 1637 seine Brüder bevollmächtigte (Nr. 71), im Falle seines Todes letzswillige Verfügungen für ihn zu treffen, und sich nur die Einsetzung von Erben und Testamentsvollstreckern vorbehält. Er ernennt zu solchen seine beiden Brüder und wünscht in der Pfarrkirche San Salvador begraben zu sein. Am selben Tage gibt er seinen Brüdern Vollmacht, die Erbteilung nach seinen Eltern für ihn fortzusetzen (Nr. 72, 73).

Eine neuerliche Verwicklung in den Vermögensverhältnissen des Dichters trat ein, als Joseph, der schon 1638/39 wegen einer Wunde am Bein im Spital lag (Nr. 74, 75) als Teniente de Maestre de campo general 1645 bei der Brücke von Camarasa "quedandose hecho pedazos" den Heldentod starb. Da er kein Testament gemacht hatte und nähere Erben nicht vorhanden waren, verlangten Diego und Pedro am 16. Mai 1646 (Nr. 89) die Einantwortung der Erbschaft nach ihrem Bruder. Eine Zeugeneinvernahme stellte fest, daß der Verstorbene tatsächlich ihr Bruder war, daß sie um ihn Trauer trugen, daß er kein Testament gemacht hatte, daß er aber in einem solchen gewiß nur seine Brüder, mit welchem er im besten Einvernehmen lebte, zu Erben eingesetzt hätte (?), daß er weder eheliche noch uneheliche Kinder hatte usw.

Unter den Zeugen erscheint auch ein Francisco de Roxas Zorilla, Ritter des Ordens von Santiago, der wohl mit dem berühmten Dramatiker identisch ist, von dem man weiss, dass er sich 1641 um dieses Ordenskleid bewarb (Barrera, Catálogo S. 339, Schack 3. 295). Hauptsächlich in Würdigung der Verdienste des Verstorbenen - von seinen eigenen ist nur nebenbei die Rede verleiht der König dem Dichter am 21. September 1645 eine monatliche Pension von 30 Escudos "en la consignacion de la Artillería" (Nr. 87), deren Fortbezug auch für die Zeit, da Calderon mit dem Herzog von Alba in Italien weilen soll, gewährleistet wird (13, April 1648, Nr. 88). Als diese Reise nicht zustande kommt, sollen die früheren Bezugsmodalitäten fortdauern (20, Juli 1648. Nr. 99, s. auch Nr. 103) und dasselbe wird auch nach Calderons Priesterweihe verfügt (9. Dezember 1650. Nr. 109, 120). Eine vorhandene Abrechnung der Kasse vom 16. Jänner zeigt indes, wie säumig man mit dem Auszahlen dieser monatlichen 30 Escudos war (Nr. 127). Obwohl Calderon zu jener Zeit bereits auf der Höhe seines Ruhmes stand und seine Komödien so gut bezahlt wurden wie die irgend eines anderen Dichters, obwohl er mit den Autos zum Frohnleichnamsfeste für Madrid und andere Städte alljährlich eine ausehnliche Summe verdiente, und auch der König in der Honorierung der Fiestas sehr freigebig war, blieb seine materielle Lage nach wie vor eine kümmerliche. Dies zeigt sich in einem Briefe vom 9. Oktober 1648, worin er den Grafen von Castrillo um die Auszahlung von 300 Dukaten bittet, welche ihm die Stadt Madrid für zwei Autos zum Frohnleichnamsfeste zugesagt hatte, bis dahin aber schuldig geblieben war. Es heisst darin, dass er "con unas grandes tercianas" zu Bett liege, und obwohl der Herzog, sein Herr, ihm mehr Gnade erweise, als er verdiene, könnte er doch nicht für alle Bedürfnisse eines Kranken so sorgen, dass dieser es nicht merkte, wenn ihm auf seinem Kopfkissen 4 Realen fehlten. Der Graf empfahl darauf sein Anliegen an den Grafen von Torralba, der die Auszahlung veranlasste (Nr. 97).

Gelegentlich dieser Pension von 30 Escudos erhalten wir zum ersten Male Kenntnis von einem unehelichen Sohne Calderons, welchen Picatoste in seiner Biographie, ohne Zweifel mit Rücksicht auf den geistlichen Stand des Dichters, verschwieg, wie er auch den Vers der Romanze, wo Calderon von den Spuren einer überwundenen sexuellen Krankheit (bubas) spricht, wegließ. Am 4. Juli 1654 überträgt der König auf Bitten Calderons jene Pension auf Don Pedro Joseph Calderon "seinen und des genannten Don Joseph Calderon, seines Bruders Neffen", da es am angemessensten und gerechtesten erscheine, dass ihm die Verdienste jener beiden zugute kämen, und er jung an Jahren sei und keine anderen Mittel habe um sich zu erhalten. Dass dieser Neffe kein Neffe war, zeigt sich im Dokument Nr. 133, wo Calderon "als Vater und gesetzlicher Vermögensverwalter seines Sohnes Don Pedro Joseph Calderon" (como padre y lexitimo administrador que soy de D. P. J. C. mi hijo) am 7. Mai 1655 seinem wirklichen Neffen Joseph die Vollmacht erteilt, jene 30 Escudos für den Knaben einzukassieren. Letzterer dürste etwa zwischen 1648 und 1650 geboren worden sein und wuchs im Hause Josephs, der 1644 Abogado en los reales consejos und Relator del crimen (Nr. 195) und seit 1652 mit der Witwe Doña Agustina Ortiz y Velasco verheiratet war, heran. Calderon stand mit der Familie seines Neffen stets im besten Einvernehmen. Er war Zeuge bei Josephs Trauung (Nr. 118) und in seinem Testamente vom 2, April 1655

(Nr. 132) bedachte Joseph den Dichter mit einer Folge von 12 Kupferstichen, darstellend die Passion Christi, welche jener stets mit Vergnügen betrachtet habe. Er möge verzeihen, dass er ihm bloss diese Kleinigkeit (niñería) hinterlasse, aber er selbst wollte, es könnte mehr sein. Zugleich ernennt er ihn zu einem der Vollstrecker seines letzten Willens. In diesem Testamente bittet Joseph seine Frau, dem Sohne Calderons auch fernerhin dieselbe Sorgfalt angedeihen zu lassen wie bisher; denn wie sie wisse, hätten sie ihn ja stets behandelt, als wäre er ihr eigenes Kind. Nach dem Tode Dorotheas und Agustinas soll ihm ein Kapital samt Zinsen zufallen. Diesen Zeitpunkt erlebte indes der Knabe nicht: er starb noch vor dem 19. Mai 1657, von welchem Tage an Calderon die 30 Escudos als Erbe seines Sohnes wieder bezog (Nr. 147). Joseph selbst verfiel dagegen bald nach Abfassung jenes Testamentes in Wahnsinn, denn am 9. September 1656 erhält seine Frau die Vermögensverwaltung, weil er bereits über ein Jahr "loco furioso" sei (Nr. 141). Er starb am 19. Februar 1658 mit Anordnung von 2000 Seelenmessen (Nr. 151). Seine Gattin überlebte ihn um 36 Jahre (Nr. 198).

Zur Zeit des Todes seines natürlichen Sohnes war Calderon schon seit mehreren Jahren Priester. Die Motive, welche ihn zu diesem Schritte veranlassten, sind nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Ein Bedürsnis nach Ruhe dürste gewiss mit dazu beigetragen haben, dass er nun als 50 jähriger einen Entschluss fasste, der ihm schon vor einem Menschenalter nahe gelegt worden war. Pérez Pastor, dessen Freude an der Konstruktion von Romanen man schon aus den Documentos Cervantinos kennt, vermutet, allerdings ohne dafür Motive anzugeben, dass die Mutter von Calderons natürlichem Sohne bald nach der Geburt dieses starb, und dass der Schmerz über ihren frühen Tod den Dichter veranlasste, der Welt Lebewohl zu sagen. Wir halten dagegen für den stärksten Beweggrund die Aussicht auf die Pfründe der Doña Ines de Riaño, die indessen noch immer vakant war. Wie Calderons Neffe Joseph 1643 dazu kam sich "como capellan que soy de la capellanía y patronazgo real de legos que fundó Doña Ines de Riaño mi abuela" (Nr. 83) zu schreiben, ist nach der Carriere, die Joseph einschlug, nicht begreiflich. Das Patronat überliess er 1648 seinem Vetter. Don Juan Ladron de Guevara (Nr. 98). Allein nicht Don Juan (der 1694 noch lebte, Nr. 199), sondern dessen Vater Don Pedro Ladron der Guevara, dessen Gattin eine Tochter des Andres Gerónimo de Henao war, ernannte Calderon am 2. November 1650 zum Kaplan der Pfründe. In der Urkunde (Nr. 108) heisst es, dass sich der Dichter "in kluger Erkenntnis der Gebrechlichkelt und geringen Dauer der Dinge dieses Lebens, und in Erwartung der ewigen" entschlossen habe, Priester zu werden. Am 9. Februar des folgenden Jahres wird er in den Besitz des Hauees eingeführt, dessen Eigentum mit der Pfründe verbunden war, und in dem er fortan, allerdings mit einer großen Unterbrechung bis zu seinem Tode leben sollte. Und zum Zeichen der Übergabe "nahm der besagte Alguacil den besagten Don Pedro an der Hand und führte ihn in das Haus, dessen Türen er ruhig und unbehindert öffnete und schloss, und an dem er auch andere Besitzakte ohne den geringsten Widerspruch von irgend einer Person vornahm, worauf es ihm, vorbehaltlich besserer Rechte eines Dritten übergeben wurde" (Nr. 110).

Als ihm der König drei Jahre später eine Pfründe in Toledo verleiht,

gibt dies neuerliche Gelegenheit zu "Informaciones" (Nr. 122, 124). Vor seiner Übersiedlung bevollmächtigt Calderon, am 14. Juli 1653, seinen Neffen das zur Pfründe gehörige Haus zu vermieten (Nr. 126).

Während die Dokumente über Calderons Aufnahme in den 3. Orden des heiligen Franciscus, dem er schon 1650, bevor er Priester wurde, angehörte, noch sehlen, bringt Pérez Pastor mehrere Protokolle von Ausschusssitzungen aus den folgenden Jahren, in denen sein Name vorkommt. Im September 1651 fasste nämlich die Junta des Ordens zu Madrid den Beschluss, Calderon mit der Absassung der Chronik der verstorbenen Brüder zu betrauen. Da Calderon aber, mit anderen Geschäften überhäust, die Arbeit nicht vorwärts brachte, beschliesst sie im Juli 1652 diese an einen anderen Ordensbruder zu übertragen. Don Gabriel Bocangel erklärt sich bereit, sie zu übernehmen. Im August macht jedoch Calderon seinerseits eine Eingabe, worin er sich von neuem erbietet, und erklärt, auf diese Aufgabe noch nicht verzichtet zu haben; doch möge die Junta nicht glauben, dass diese Arbeit eine leichte sei, sie erfordere Zeit und er werde sie, so ferne ihm Gott das Leben schenke, zu Ende führen, und tun was in seinen Kräften stehe. Die Junta aber möge ihm Dokumente und Aufzeichnungen, so viele als möglich, zur Verfügung stellen. Er werde dann zwei oder mehr Personen auswählen, die ihm bei der Lekture von Büchern und beim Aufsuchen von Tatsachen zur Seite stehen sollen, damit ein großes Werk zustande komme. Die Junta war mit diesen Vorschlägen einverstanden; da aber Calderon, der bald darauf die Pfründe in Toledo erhielt, diese Arbeit auch in der Folge nicht förderte, wurde sie mit allen Behelfen im Juni 1653 an Francisco de Roxas (offenbar wieder der Dramatiker) übertragen (Nr. 115).

Auf seinen leidenden Zustand in den letzten Lebensjahren lässt es schließen, wenn Calderon am 20. Juli 1678 seinem Freunde Don Juan Mateo Lozano, Pfarrer von San Miguel eine, der schon erwähnten ähnliche Testirvollmacht für den Fall seines Todes gibt. Er setzt hier, wie auch später in seinem Testamente, die Kongregation von S. Pedro zu seiner Universalerbin ein und ernennt Lozano zum Vollstrecker seines letzten Willens (Nr. 183). Es folgen sein Testament vom 20. Mai 1681 (Nr. 188) nebst dem Kodizill vom 23. Mai (Nr. 189), welche beide schon bekannt waren. Aus der Partida de sepelio vom 26. Mai (Nr. 191) ergibt sich, dass die Kirchensabrik von San Salvador aus Anlass seines Ablebens 125 Realen erhielt. Am 29. Mai akzeptiert die Kongregation die Erbschaft cum beneficio inventarii (Nr. 192), am 6. Juni wird ihr dieselbe eingeantwortet (Nr. 193). Das Inventar der Verlassenschaft vom 9. August 1681 enthält eine genaue Aufzählung sämtlicher Urkunden aus dem Besitze Calderons (unter diesen auch die genealogische Schrift von Gandara), sowie eine Schätzung des vorhandenen Silbers, der fast ausschließlich fromme Gegenstände darstellenden Biller und Kupferstiche, sowie der Holzarbeiten und Skulpturen (Nr. 194). Kulturhistorisch interessant ist die Aufzählung der Trauerseierlichkeiten, welche der dritte Orden anlässlich von Calderons Tod veranstaltete. Dieselben sollten zugleich auch dem zur selben Zeit verstorbenen Don Andres Berdugo, der wie Calderon Bruder und "Discreto" des Ordens war, zugute kommen. Die Junta ordnete an: 13 Misas dichas, 92 Misas oidas, 70 Limosnas, 22 Estaciones del SS. Sacramento, 12 vezes su alabanza y de la Concepcion de N.S., 6 Nocturnos de difuntos,

14 Responsos, 2 Comuniones, 32 Partes de rosario, zweimal den Psalm Miserere mei und 11 Semanas de buenas obras (Nr. 190). Der Herausgeber fügt hinzu, dass sich dieser fromme und löbliche Gebrauch in Spanien bis auf den heutigen Tag erhalten habe. Für die Vollendung eines von Calderon unfertig hinterlassenen Autos - es ist nicht gesagt, ob dies El cordero de Isaias oder La divina Filotea war -, sowie für die Abfassung von zwei Saynetes erhielt Don Melchor de Leon von der Stadt Madrid den Betrag von 1000 Realen, die beiden dazu gehörigen Loas lieferte der Schauspieldirektor Juan Antonio de Carvajal für 200 Realen (Nr. 187).

Auf die Aufführung der Calderon'schen Autos bezieht sich überhaupt ein großer Teil der hier publizierten Akten. In den Aufzeichnungen des Madrider Stadtarchivs erscheint Calderon zum ersten Male 1637 als Dichter der beiden geistlichen Festspiele für das Fronleichnamssest (Nr. 70). Regelmässig wurde ihm diese Aufgabe allerdings erst seit Mitte der vierziger Jahre übertragen, von welcher Zeit an sein Name bei dieser Gelegenheit fast alljährlich genannt wird. Tassis' Angabe, dass er die Autos für Madrid durch 37 Jahre schrieb, scheint sich somit zu bestätigen. Aus den Akten ergibt sich auch fast immer die Höhe des an Calderon ausbezahlten Honorars. In den Jahren 1645 und 1647 bis 1653 erhielt er für die beiden Autos zusammen alljährlich 112200 Maravedis = 300 Dukaten (1 Dukaten = 11 Realen, 1 Real = 34 Maravedis). Da seit dem Jahre 1654 Calderon auch an den Veranstaltungen zur Aufführung tätigen Anteil nahm, und zu diesem Zwecke eigens von Alba oder Toledo nach Madrid kam, steigerte sich diese Summe auf 4000 Realen (= ca. 363 Dukaten). Dabei blieb es in den beiden folgenden Jahren, 1657 aber, wo er den Proben durch volle zwei Monate beiwohnte, erhielt er sogar 400 Dukaten (= 4400 Realen). Dieselbe Summe wird ihm 1662, 1663 und 1664 überwiesen. Seit 1665 kommen dazu noch weitere 1400 Realen, welche die Stadt den beiden mit der Aufführung betrauten Truppen von vorneherein zu gleichen Teilen von ihren Honoraren abzog. Diese beliefen sich in Summa auf 950 Dukaten, wovon jedoch noch weitere 275 Realen für die "Mozos que llevan los carros" in Abzug kamen. Die Abrechnungen aus den Jahren 1666-1670 fehlen, doch ist anzunehmen, dass es bei den Modalitäten von 1665 blieb, die dann auch von 1671 bis zu Calderons Tod 1681 eingehalten wurden. Im Jahre 1665 trat auch bezüglich der Aufführung eine Änderung ein. Während bis dahin die Autos jedem der staatlichen und kommunalen Consejos separat vorgeführt wurden, bestimmte der König am 19. Mai dieses Jahres (Nr. 172), dass sie am ersten Tage dem Hofe und den Behörden in Buen Retiro, am folgenden Tage aber allen Consejos gemeinsam auf der Plazuela de la Villa vorgespielt werden sollten, wobei dieselbe Sitzordnung wie am ersten Tage einzuhalten und ein Bildnis des Königs unter einem Thronhimmel im Zuschauerraume anzubringen sei "damit jeglicher Zweisel und alle Schwierigkeit bezüglich der Plätze der Consejos ein für allemal ein Ende habe". Interessante Zusammenstellungen über die Gesamtkosten der Autos-Aufführungen finden sich in den Akten aus den Jahren 1648 (Nr. 97), 1649 (Nr. 101), 1664 (Nr. 171) und 1671 (Nr. 175).

Den Akten seit 1659 sind auch die meist von Calderon eigenhändig geschriebenen szenischen Anordnungen für die Aufführung der Autos beigegeben. Pérez Pastor bringt dieselben zum Abdruck, soserne sie nicht schon von Eduardo Gonzalez Pedroso im 58. Bande der Biblioteca de Autores Espanöles reproduziert worden sind. Folgende Autos wurden in den einzelnen Jahren zum ersten Male zur Aufführung gebracht:

- 1639: Santa Maria Egipciaca und El mejor huesped de España. (Beide verloren; eine Komödie des ersteren Titels wird 1655 erwähnt. Nr. 76).
- 1840: Los misterios de la misa und El Juycio final. (Letzteres verloren.)
- 1851: El cubo de la Almudena.
- 1659: El maestraigo del Tuson und El sacro Parnaso. (Letzteres bei Pedroso.)
- 1660: La paz universal. (Bekannt unter dem Titel El lirio y la asucena) und El diablo mudo.
- 1661: El primer refugio del hombre und El primer blason chatolico (sic) de España. (Letzteres verloren.)
- 1662: Las pruebas del segundo Adan (= Las órdenes militares) und Mística y real Babilonia, (Letzteres bei Pedroso.)
- 1883: Las espigas de Ruth und El divino Orfeo.
- 1864: A Maria el corason und La inmunidad del sagrado,
- 1665: El viatico cordero und Siguis y Cupido.
- 1670: Sueños hay que verdad son und El verdadero Dios pan.
- 1871: El santo rey Don Fernando I, und II, Teil,
- 1672: No hay instante sin milagro und Quien hallará muger fuerte. (Letzteres bei Pedroso.)
- 1673: El arca de Dios cautiva und La vida es sueño. (Letzteres bei Pedroso.)
- 1674: La viña del señor und La nave del mercader. (Beide bei Pedroso.)
- 1675: El nuevo hospicio de pobres und El jardin de Falerina.
- 1678: Los alimentos del hombre und La serpiente de metal. (Letzteres bei Pedroso.)
- 1679: El tesoro escondido (dazu eine interessante Note über eine Parodie auf dieses Auto, welche die Verhältnisse am Hofe Karls II. geisselte) und El segundo blason de Austria.
- 1681: El cordero de Isaias und La divina Filotea. (Letzteres bei Pedroso.)

Als nach Calderons Ableben die Junta de fiestas beschlos, das auch weiterhin Calderon'sche Autos aufzusühren seien, sahen sich die lebenden Dichter dadurch benachteiligt und demonstrierten in einer Eingabe. Seit 1683 führte man daher alljährlich je ein Auto von Calderon und ein neues aus. Die Verschiedenheit der beiden Werke hatte jedoch Mishelligkeiten mit den Schauspielertruppen zur Folge, die Junta schlug daher dem König auch später wiederholt zwei Calderon'sche Autos zur Ausführung vor, und Karl II. war mit ihren Vorschlägen stets einverstanden (Nr. 196). Insosern, als man dem toten Dichter kein Honorar zu bezahlen brauchte, war dies zugleich eine bedeutende Ersparnis. Damit Calderon aber von der Aussührung seiner Autos dennoch profitiere, ordnete die Junta 1684 an, dass zür ihn 200 Seelenmessen gelesen werden sollten "für die Mühe und Sorgsalt, mit welcher er diese Fest-

spiele schrieb, und in Anbetracht des Umstandes, dass man ihm seine Arbeit, sotern er noch lebte, hätte bezahlen müssen" (Nr. 197). Da die Stadt Madrid Eigentümerin der für sie geschriebenen Autos war, verbot der Magistat 1682 den Druck und Verkauf derselben durch die Buchhändler. Damals wurde auch der Pfarrer Lozano, dem der Dichter seinen handschriftlichen Nachlass vermachte, ausgefordert, die in seinem Besitze befindlichen Autos dem Stadtarchiv zu übergeben. Als man die Manuskripte aber in den darauffolgenden Jahren wiederholt zur Aufführung an Schauspielertruppen überließ, die sie nicht, oder an Stelle der Originale Kopsen zurückerstatteten, wurden die Schätze des Archivs immer geringer, während Private vielsach in den Besitz von Abschriften gelangten (Nr. 195). So kam die unbesugte Ausgabe der Autos von Don Isidro de Haro (erschienen 1714 ff., doch 1701 datiert) zustande, auf welche sich Nr. 200 bezieht (vgl. Barrera, Catálogo S. 514.).

Ergibt sich aus diesen Akten die erste Aufführungszeit einer ganzen Reihe von Autos, so geben sie anderseits auch über die Entstehung und Aufführung mehrerer Comedias Aufschluss. Die Nachrichten beziehen sich auf folgende Stücke:

- Afectos de odio y amor. Aufgeführt als Fiesta am Faschingsdienstag 1658 (Nr. 153).
- Agradecer y no amar. Sollte am 27. Juni 1657 aufgeführt werden (Nr. 149). (Zuerst gedruckt im 5. Bd. der Com. escog. 1653).
- Amar despues de la muerte. (Nicht morir, wie Pérez Pastor schreibt) 1659 auf dem Spielplan unter dem Namen El Tuzani (Nr. 160) (nach Schmidt S. 518 zwischen 1649 und 1654, nach Schack 3, 292 nach 1667 (!) verfast, bereits 1654 von Th. Corneille benützt.)
- Amazonas, Las. Sollte am 12. Juni 1656 in Carabanchel aufgeführt werden (Nr. 139).
- Antes que todo es mi dama. Sollte am Sonntag Quasimodo in Algete aufgeführt werden (Nr. 111).
- Conde Lucano, El, Solite am 18. Dezember 1656 aufgeführt werden (Nr. 144). (Nach Hartzenbusch 4. 676 nicht vor 1651 verfafst).
- Darlo todo y no dar nada. Wie oben Las Amazonas (Nr. 139). (Nach Hartzenbusch 4. 678, fiesta für das Jahr 1653. Zuerst gedruckt im 8. Bande der Com. escog. 1657).
- Eco y Narciso. Als Fiesta aufgeführt am Geburtstage der Infantin Margarita, 12. Juli 1661 (Nr. 166).
- Empeños de un acaso, Los. Aufgeführt am 23. April 1660 (Nr. 162).

  (Nach Hartzenbusch 4, 674 bald nach 1639 verfalst, 1647 von Th. Corneille nachgeahmt.)
- En esta vida todo es verdad y todo mentira. 1659 als Fiesta aufgeführt (Nr. 157). (Nach Hartzenbusch schon 1622 aufgeführt, 1647 von Pierre Corneille benützt.)
- Escondido, El, y la tapada. Sollte am 15. August 1648 zu Brihuega aufgeführt werden (Nr. 97), 1651 als comedia vieja noch auf dem Spielplan (Nr. 113). (Nach Schmidt S. 64 zu Anfang des Jahres 1636 geschrieben.)

- Golfo de las Sirenas, El. Aufgeführt im Schlosse La Zarzuela am 17. Januar 1657 (Nr. 145). (Vgl. Hartzenbusch 4. 678.)
- Hado y divisa de Leonido y Marfisa. Aufgeführt als Fiesta am Fastensonntag 1680 (Nr. 185). (Vgl. Hartzenbusch 4. 355.)
- Mejor está que estaba. Als comedia vieja erwähnt 1651 (Nr. 113). (Nach Schack 3, 286 im Jahre 1631 verfasst.)
- Mujer llora y vencerás. Geschrieben für die Fiestas in den Fasten des Jahres 1660 (Nr. 161). (Hartzenbusch 4. 675 glaubte, das Stück sei bald nach 1640 verfafst.)
- No hay burlas con el amor. Aufgeführt 5. Mai 1660 (Nr. 162). (Nach Hartzenbusch 4, 673 vor 1637 geschrieben.)
- Psiquis y Cupido (wohl identisch mit Ni Amor se libra de amor). Aufgeführt als Fiesta in den Fasten 1662 (Nr. 167). (Nach Hartzenbusch 4, 675 um 1640 geschrieben.)
- Puente de Mantible, La. Nach 1659 aufgerührt (Nr. 160). (Erster Druck 1636.)
- Siempre lo peor es cierto (wohl irrtümlich für No siempre lo peor es cierto). Als comedia vieja 1651 erwähnt (Nr. 113).
- Tres afectos de amor, Los. Als Fiesta aufgeführt am 28. November 1658 (Nr. 156, 157).
- Vida es sueño, La. Erwähnt 1636 (Nr. 68). (Dieses Stück war 1634 bereits bekannt, wurde 1635 als Fiesta vor dem Hof aufgeführt und erschien 1636 im Druck.)

Pérez Pastor widmet den vorliegenden Band dem Gönner, auf dessen Kosten er gedruckt wurde. Dankenswert ist die Beigabe zweier genauer Register, welche die Benützung wesentlich erleichtern. Das erste verzeichnet die in den Akten genannten Persönlichkeiten, das zweite die darin erwähnten Komödien, Autos und Entremeses.

Wolfgang von Wurzbach.

Brockstedt, Gustav, Floovent-Studien. Untersuchungen zur altfranzösischen Epik. Kiel, Robert Cordes, 1907.

Die Arbeit zerfällt in zwei selbständige Teile. In dem ersten sucht der Verf. die älteste Gestalt der Flooventsage festzustellen, d. h. diejenige, welche sich durch die Vergleichung aller uns überlieferten Fassungen derselben gewinnen läfst. Er hat dabei herausgefunden, daß nahe Beziehungen zwischen den italienischen Formen der Sagen von Floovent und von Bueve de Hanstone bestehen und stellt fest, daß beide Sagenstoffe sich in Italien gegenseitig beeinflußt haben, ja daß jede derselben einzelne Personen, Episoden und Motive von der anderen entlehnt hat. Hieraus folgert der Verf., daß der Dichter des Bueve auch der des Fioravante sei. "Er kann die eine Dichtung nicht geschrieben haben, ohne sich bereits über die andere klar gewesen zu sein"

(S. 37). "Die Ähnlichkeit der beiden französischen Epen mag den Italiener bewogen haben, auf seine Weise die Identität der beiden Dichtungen zu einer vollständigen zu machen" (ib.). Dieser Bearbeiter gehörte nach dem Verf. zu der Gruppe der franko-italienischen Dichter, und wir erfahren auf S. 62, daß seine Bearbeitung des Fioravante in der letzten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstanden sein muß. Auf Grund dieser Untersuchungen zieht nun der Verf. den Buovo di Antona bei seiner Forschung nach der Urform der Floovent-Sage mit heran. Es ergibt sich, daß das französische Floovent-Epos zusammen mit dem ndl. Bruchstück die ältere und damit auch meist die ursprüngliche Überließerung enthält, daß aber in manchen Punkten die italienischen Fassungen die älteste Quelle treuer bewahrt haben. Der Inhalt dieser so erschlossenen Urgestalt wird auf S. 60-61 angegeben.

Über das Verhältnis der auf uns gekommenen italienischen Prosaberichte zu der angenommenen franko-italien. Fassung spricht sich der Verf. nicht immer in völlig gleichem Sinne aus. Auf S. 38 heisst es: "Es muls notwendig ein oder mehrere franko-italienische Versredaktionen des Fioravante gegeben haben, welche die Grundlage der uns erhaltenen Prosaversionen bildeten"; auf S. 63: "Man müsste sich demnach die Entstehung des Fioravante so vorstellen, dass gleich von vornherein eine Mehrzahl von Urversionen geschrieben wurden, die in allen entscheidenden Momenten, welche der Gegensatz zum Floovent und die Annäherung an den Beuve-Buovo bedingten, übereinstimmten, die in Einzelheiten aber doch selbständig vorgingen"; und gleich darauf: "In der Buovo-Überlieferung sind die Zeugnisse für eine Mehrheit von gleichberechtigten Urversionen noch zahlreicher als im Fioravante". Dagegen erklärt der Verf. auf S. 64, "dass sowohl die Version P. tosc. und der R. wie die des T. ven. (d. h. also die italienischen Prosaberichte) unmittelbar aus der französischen Quelle schöpften, dass also die eine ebenso ursprünglich ist wie die andere". Hierin liegt ein Widerspruch, denn wenn die verschiedenen Fassungen in Einzelheiten selbständig vorgegangen sind, d. h. Abänderungen vorgenommen haben, so sind sie in diesen Abweichungen eben nicht ursprünglich. Unklar bleibt sodann auch, wie sich der Verf, die Entstehung der italienischen Fassungen denkt. Auf S. 64 spricht er die unzweifelhaft richtige Ansicht aus: "Man darf billiger Weise daran zweiseln, dass alle erschlossenen Buovo- und Fioravante-Versionen von der Hand eines einzelnen Dichters stammen". Er schliesst daran die allerdings weniger glaubwürdige Bemerkung: "Wahrscheinlicher ist das Werk der Umarbeitung des Floovent und des Beuve die Leistung einer ganzen frankoitalienischen Kompilatoren-Schule, deren Mitglieder in den Grundzügen ihrer Arbeit den vom Meister gegebenen oder etwa durch gemeinsame Abmachung festgelegten Richtlinien folgten, die sich aber in der Ausgestaltung von Einzelheiten selbst zu helfen hatten. Die Übertragung der zahlreichen sonstigen franz. Epen in norditalien. Mundart, so des Macaire, des Mainet, des Roland usw., wäre dann jedenfalls auch das Werk dieser Schule". Da der Verf., wie wir gesehen, den franko-italienischen Buovo und Fioravante ausdrücklich als von ein und demselben Dichter herstammend bezeichnet hat, so kann er an unserer Stelle offenbar nur die Prosaberichte meinen, welche er also als das Werk mehrerer Kompilatoren hinstellt, die allerdings nach einem einheitlichen Plan gearbeitet hätten. Auffallend bleibt hierbei, dass er diese Kompilatoren ebenfalls "franko-italienische" nennt, und ganz irre wird man, wenn an die

zuletzt angeführte Stelle die Worte angeschlossen werden: "Die besondere Verwandtschaft der Buovo-Version des P. tose, und der uns überlieferten Fioravante-Versionen findet dann vielleicht darin eine gute Erklärung, dass man sie für das Werk desselben Mannes nimmt" (S. 65). Wie wir sehen werden, spricht der Verf. über diese Frage im zweiten Teile eine noch andere Ansicht aus.

Dieser zweite Teil beschäftigt sich mit der Sage, und der Verf. hat das Verdienst zu beanspruchen, zum ersten Male darauf hingewiesen zu haben, dass der Bericht über die Taten und Schicksale Floovents in mehreren Punkten eine unverkennbare Ähnlichkeit mit denen Siegfrieds in der deutschen Heldensage hat, und zwar besonders mit der nordischen Gestalt derselben, die er Sigurd-Sage nennt. Wie der heimatlose Sigurd am Hofe Gjukirs, des Vaters der Gudrun, sowie der beiden Brüder Gunnar und Högni, freundlich aufgenommen wird, wie er dort mit Brynhild, einer stolzen, in fester Burg einsam hausenden Fürstin bekannt wird, wie er diese für Gunnar bezwingt, wie die überwundene Brynhild sich seinetwegen mit der Gudrun tödlich verseindet und er von deren Brüdern verräterisch ermordet wird; genau so findet der aus dem Vaterhause vertriebene Floovent ein Obdach bei dem Könige Flore, dem Vater Floretes und ihrer Brüder Maudarans und Maudaires, begegnet dort mehrsach der Maugalie, welche weltabgeschieden in ihrer Burg Avenant wohnt, überwindet diese für Flore (hier also nicht für dessen ältesten Sohn), worauf Florete und Maugalie um seinen Besitz in Streit geraten, und er wird schliefslich von den beiden Königssöhnen zwar nicht, wie dort, ermordet, wohl aber schmählich verraten. Auch in Nebenumständen finden sich einige Übereinstimmungen.

Aber der Verf. hat sich mit diesem Verdienst nicht begnügt, sondern, berauscht von der Freude über seine Entdeckung, ist er dann weiter und weiter gegangen und sucht zu beweisen, dass fast alle Einzelheiten der uns überlieferten Sigfried-Sage sich in der Geschichte Floovents an irgend einer Stelle oder in irgend einer Form wiederfinden, und sucht die Abweichungen einer bewulsten künstlerischen Absicht des Dichters zuzuschreiben, deren Gründe er jedes mal anführt. Bei diesem Nachweis der Übereinstimmung beider Sagen nimmt er aber, so weit der Floovent in Betracht kommt, seine Beweismittel keineswegs nur aus dem Ur-Floovent, d. h. der erreichbar ältesten Gestalt, sondern er hält den Beweis schon für erbracht, wenn er den betreffenden Zug der deutschen Sage auch nur in einer der späteren italien. Prosafassungen, selbst ganz isoliert, glaubt aufgefunden zu haben. Als Rechtfertigung dieser auffallenden Methode stellt er auf S. 82 die überraschende Behauptung auf, dass der Versasser des Buovo und Fioravante nicht allein den Floovent, sondern auch die Quellen des Floovent (d. h. die Sigurd-Sage, das Nibelungen-Lied usw.) gekannt habe und dass er daher unmöglich ein Italiener gewesen sein könne, sondern mit dem Dichter des Floovent identisch sein müsse; denn nur von diesem dürfe man mit Bestimmtheit versichern, er habe um die Entstehungsgeschichte des Floovent, habe um dessen Beziehungen zur Sigurd-Sage gewusst. In der Tat spricht der Vers, denn auch mehrsach (z. B. S. 90, 139, 140, 142 u. a.) von dem "französischen Dichter", wo er den Urheber einer der italienischen Kompilationen meint. Diese Ansicht stimmt zwar durchaus nicht mit dem, was im ersten Teil über die Entstehung der

franko-italienischen und der italienischen Fassungen gesagt worden ist, und der Vers. erklärt in der Vorrede diesen Widerspruch dadurch, dass zwischen dem Druck der beiden Teile eine erhebliche Spanne Zeit liege, in welcher er seine Ansicht geändert habe. Von diesen Mangel des Buches sagt er (ib. S. IV): "Doch tröste ich mich über dies Missgeschick mit dem Bewuststein, das jede Unebenheit meiner Darstellung einen Gewinn für die Forschung bedeutet".

Ich will nun die Methode des Verfassers an einigen Beispielen klar machen. Nach seiner Behauptung zeigt sich die Abhängigkeit des Floovent von seiner deutschen Quelle besonders deutlich in der Hauptstadt der Reiche Floras und Gunthers, dort Belfort, hier Worms. Beide liegen in der Nähe des Rheins, beide liegen in Burgund, "wenn man nämlich unter Burgund hier nicht das sagenhafte Land der Siegfrid-Sage, sondern das Gebiet versteht, das man im 12. Jahrhundert in Frankreich so nannte: die den Südosten Frankreichs einnehmende Landschaft, welche nur an einer einzigen Stelle - eben in der Belforter Gegend - dem Rhein nahe kommt. Belfort ist also das in die Geographie Frankreichs übersetzte Worms" (S. 127). Das Reich Galiens (im letzten Teile des Floovent) verlegt der Verf. im Anschlufs an P. Paris wegen des Namens von dessen Hauptstadt, Baume oder Basme, nach Böhmen. Auch dies, behauptet er, knüpft an die Siegfrid-Sage an, denn, um auf den Schauplatz der Begebenheit des zweiten Teils der Siegfrid-Sage, dem Hunnenland (Ungarn) zu gelangen, brauchen wir von Böhmen aus nur ein wenig nach Südosten zu gehen (S. 143).

Das Schwert, mit welchem Sigurd von seiner Mutter ausgerüstet wird. war seinem Vater einst von Odin, dem höchsten Gott, überreicht worden. Nun wird zwar über die Herkunst von Floovents Schwert in keiner Fassung der Floovent-Sage etwas mitgeteilt. Da aber der Verf., wie wir gesehen, den Buovo ebenfalls dem Dichter des Floovent zuschreibt, so ist auch jener beweiskräftig. Nun ersahren wir, allerdings nur in einem der italienischen Berichte (R. IV, 16), über Buovo, dass die Waffen, welche die Prinzessin Drusiana dem Helden schenkt, einst von dem Großsvater der Prinzessin aus Rom mitgebracht worden sind, "aus Rom, dem Mittelpunkte der christlichen Welt, dem Sitze des Stellvertreters Gottes auf Erden" (S. 91). Es liegt hiernach ganz klar auf der Hand, wenigstens nach der Ansicht des Versassers, dass dieser Zug aus der Sigurd-Sage entlehnt ist und die Abhängigkeit des Floovent-Epos von letzterer bezeugt. - Floovent findet sodann, freilich wiederum nur in einer der italienischen Fassungen, diesmal jedoch des Fioravante (R. II Kap. 37), in einem unterirdischen Gange eine Bronzestatue mit einem bloßen Schwert in der Hand; eine Inschrift besagt, dass ein Zauberspruch der Königin Olympias das Schwert für den besten Ritter der Welt in die Hand der Figur gebannt habe. Auf Zureden der Drugiolina ergreift der Held das Schwert und die Statue öffnet von selbst die Hand, es ihm zu überlassen. "Wen erinnerte die unter einem Zauberspruche in scheinbarer Bewegungslosigkeit daliegende, bei der Berührung des Helden aber Äußerungen des Lebens vollziehende Bronzefigur nicht an die von Sigurd in den Banden einer tiefen Verzauberung angetroffene, unter seinen Händen aber zum Leben erwachende Brynhild? Und weist nicht auch das neben der Bronzestatue lagernde "nackte Schwert" auf die Brynhildsage, wo bei dem zweiten Zusammentreffen von

Held und Fürstin ein "blosses Schwert" die auf einem Lager Ruhenden scheidet?" (S. 129).

Der Streit der beiden Fürstinnen bricht beim Baden aus. Von dieser Einzelheit findet sich zwar im französischen Floovent nichts, aber sie hat in einigen italienischen Versionen Spuren hinterlassen, indem in der einen die Drugiolina ihre (vor Eifersucht gestorbene) Rivalin in einen vorbeifließenden Strom, in einer andern ins Meer stürzt (S. 132). — Floovent gibt der als Mann, speziell als Spielmann, verkleideten Maugalie im Scherz den Namen "Forquere de Tudale". Dies tut er nach dem Verf. in Anlehnung an den Spielmann Volker des Nibelungenliedes; der Zusatz "de Tudale" stimme zwar nicht, da Volker aus Alzei war, es könne in ihm aber doch sehr wohl auf die weitere (deutsche) Heimat Volkers angespielt sein, deutsch sei mhd. diut-esc, diut-sk, tiut-sch etc.; "in Forquere de Tudale hätten wir also gewissermaßen einen Volker von Deutschland" (S. 147 Ann. 1).

Wie aus dem letzten Beispiele hervorgeht, zeigt nach Ansicht des Verfassers der Floovent nahe Beziehungen nicht nur zu der Sigurd-Sage, sondern auch zu dem Nibelungen-Lied (vgl. noch S. 122, 133, 138); außerdem noch zu zwei Märchen, dem "Brudermärchen" und dem von der "treulosen Schwester" (S. 95—118); besonders aber zu dem Siegfrid-Liede, einer der in deutscher Form überkommenen Fassungen der Siegfrid-Sage, und letztere Beziehungen haben den Verf. zu einer weiteren verblüffenden Entdeckung geführt: "Die Benutzung des Floovent durch das Siegfrid-Lied beweist, daß der Verfasser dieser Dichtung um die auf der Abhängigkeit der afr. Erzählung von der Sigurd-Sage beruhenden Siegfrid-Lied ist ein französisches Werk, ein Werk unseres Floovent-Dichters" (S. 94). "Das Siegfrid-Lied stammt von derselben Hand wie das afrz. Epos, ist ein nach ihm geschriebenes, in seiner Darstellung auf ihm fußendes Werk des Floovent-Dichters" (ib.).

Der Schluss des Floovent-Epos, der von der Siegtrid-Sage ganz abweicht, stammt nach dem Verf. aus dem Chronicon Salernitanum Kap. 116-118. Schon lange habe man erkannt, dass auch die sogenannte zweite Branche des "Coronement Loöis" dieselben Teile dieser Chronik als Quelle benutzt habe. Da nun der Fürst, den diese lateinische Quelle Guaiferius von Salerno nennt, im Coronement Loöis wie im neapolitanischen Fioravante Gaifiers von Chapres, d. h. von Capua heifst, "so kann es dafür augenscheinlich nur die Erklärung geben, dass im Coronement dieselbe Hand tätig gewesen ist wie im neapolitanischen Fioravante, dass also das Coronement wie der neapol. Fior. ein Werk des Floovent-Dichters ist. Es können unmöglich zwei Autoren unabhängig von einander darauf verfallen sein, den Waifer von Salerno in Capua regieren zu lassen" (S. 155 Anm. I). Ganz beiläufig erfahren wir an derselben Stelle, dass auch diejenige Fassung des "Gormont et Isembart", von der sich im Brüsseler Fragment ein Rest erhalten hat, und das "Moniage Guillaume II" (die ursprüngliche Redaktion des Moniage Guillaume) ebenfalls Werke des Floovent-Dichters sind; desgleichen auf S. 159 Anm. 2, dass auch der Versasser des atr. "Huon de Bordeaux" niemand anders ist als unser mit der deutschen Epik so wohlvertraute Dichter.

Dieser demnach außerordentlich fruchtbare, vielseitige und sprachenkundige Schriftsteller lebte im 12. Jahrhundert, und zwar hat er, immer nach der Behauptung des Versassers, den ersten Entwurf des Floovent-Epos, den Ur-Floovent, in welchem er nur die Sigurd-Sage benutzte, um 1150 geschrieben, später, gegen Ende des Jahrhunderts, als das Nibelungen-Lied erschienen war, "spornte ihn diese Verjüngung der Sigurd-Sage zu neuer Beschäftigung mit dem Stoffe an", und so ließe er "als Antwort auf die Tat des Dichters des Nibelungen-Liedes seine Jugendarbeit in immer neuen Formen in die Welt hinausgehen" (S. 162). Die spätere, die Grundlage des uns erhaltenen Floovent-Textes, ist eine Arbeit seiner alten Tage, sie stammt etwa aus dem Jahre 1190. Die Zeit zwischen 1150 und 1190 benutzte er zur Abfassung der schon genannten Werke, des Cor. Lo., des Huon, des Moniage Guill. II, des Siegfrid-Liedes und außerdem des Flovent (einer anderen Fassung des Floovent). Der Name Floovent hat mit der Merowinger-Sage nichts zu tun, sondern ist, wie alle andern in dem Epos vorkommenden Namen, wohl eine Erfindung des Dichters.

Dies ist die Ansicht des Verfassers über des Epos und die Entwicklung des Stoffes. Nebenbei fallen mancherlei neue Ergebnisse auch für die germanische Philologie ab, so über die Beziehungen des Nibelungen - Liedes zu der nordischen Fassung der Siegfrid-Sage (S. 122 sq.), über die Entstehungszeit des Siegfridliedes (S. 125) u. a. Mit Hilfe des Floovent sei es "zum ersten Male gelungen, durch das dunkelste Gebiet der nordischen Siegfridüberlieferungen, das Gewirr ihrer Äußerungen über die Erlebnisse des Helden nach der Horterwerbung, insbesondere über die Art seiner Beziehungen zur Brynhild, hindurch zu dringen" (S. 125 Anm. 2). Der Vers. erklärt im Vorwort, er habe an der Siegfridüberlieserung in einer Weise Kritik geübt, die zwar allem Hergebrachten durchaus widerspreche, uns aber zum ersten Male die ganze Mannigfaltigkeit dessen, was an Berichten über den deutschen Helden und sein Schicksal auf uns gekommen sei, wirklich verständlich mache. Es wird Aufgabe der Germanisten sein, zu diesen "Entdeckungen" Stellung zu nehmen. Aber auch sonst werden noch einige bemerkenswerte Aussprüche getan, so auf S. 156 Anm.: "Ein französisches Epos, von dem es wirklich feststeht, dass es aus der an ein historisches Faktum ansetzenden Überlieserung des Volkes hervorgegangen ist, ist bisher noch nicht gefunden und wird, so füge ich hinzu, auch niemals gefunden werden. Denn es hat nie eins gegeben."

Die vergleichende Sagenforschung ist durch einige in den letzten Jahren erschienenen Bücher etwas in Misskredit geraten; die vorliegende Arbeit wird nicht dazu beitragen, das gesunkene Ansehen derselben wieder zu erhöhen.

ALBERT STIMMING.

Tappolet, E., Zur Agglutination in den französischen Mundarten. [Aus der Festschrift zur 49. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner. Basel 1907. S. 324—340.]

Versasser dieser anregenden Studie handelt von der Nominal-Agglutination mit dem Artikel im Singular und beschränkt sich hier auf die Betrachtung solcher Fälle, in denen loder n dem Worte vorgeschlagen wird. In alphabetischer Anordnung stellt er 57 nach dem Typus labit und 23 nach dem Typus nabit gebildete Nomina zusammen, wobei er über die Verbreitung derselben Angaben macht und zweiselhaste Fälle diskutiert. Das Material ent-

nimmt er zum großen Teil den 26 ersten Lieferungen des Atlas linguistique. In einem letzten, "Prinzipielles" überschriebenen Abschnitt sucht er über die Bedingungen Rechenschaft zu geben, unter denen Agglutination erfolgt. Das Ergebnis ist, dass zwar im Allgemeinen der von Meyer-Lübke aufgestellte, a priori einleuchtende Grundsatz gilt, wonach "das Herüberziehen eines flexivischen Elementes zum Stamm nur dann möglich ist, wenn die betreffende flexivische Form ein besonderes Übergewicht über die andere hat, dass wir aber "bei der Deutung des einzelnen Falles durch unsere Unkenntnis über die Verwendung des Wortes im Satz noch gar oft in Verlegenheit geraten". - Wohl nur auf Grund eines bedeutend umfangreicheren Materials als das vorgelegte st, dürfen wir hoffen, allmählich zum besseren Verständnis der Erscheinung im Einzelnen zu gelangen. Verf. selbst gesteht (S. 326), dass er sich in seiner Tagd nach Beispielen nicht nur auf das gallo-romanische Sprachgebiet beschränkt, sondern auch hier "das Revier oft nur flüchtig durchstöbert" habe. In der Tat lässt sich seine Materialsammlung erheblich vermehren. Ich füge im folgenden hinzu, was mir gerade bequem zur Hand ist und beschränke mich dabei auf Anführung von Vertretern des im ganzen selteneren nabit-Typus. Den Beispielen für n-Agglutination lasse ich solche für Deglutination desselben Lautes folgen:

nablo f. neben ablo < albula, Name eines Fisches (frz. able, ablette) im Neuprovenzalischen. S. Mistral Tresor s. v. nablo. Rolland verzeichnet Faune III, 140 eine Form mit n-Vorschlag nicht.

nandain m. aus andain, rangée d'herbes abattue par la faux. Saintonge. S. Eveillé Gloss. saintongeais p. 265. Lalanne Gloss. du pat. poit. p. 192 ist naudins für nandins (s. m. pl., bande de pré de la largeur d'un coup de faux, et d'une longueur indéterminée) verdruckt. Zur Bedeutung des Wortes vgl. K. Glaser Zs. f. frz. Spr. XXVI<sup>1</sup> S. 184.

nautou(r) neben autour, Anhöhe, in provenzalischen Mundarten. S. Mistral s. v. autour, wo nautour für Limousin und Auvergne angegeben wird. Vgl. ebenda naut neben aut < altum, nautas, nautimes neben autisme < altissimus.

 ${\tt naviron} < {\it aviron}$ , Ruderstange, im Wallonischen. Grandgagnage  ${\it Dict.}$  II, 158.

nèboul < ebulus, Zwergholunder, in Aveyron. S. Rolland Flore VI, 286 und ebenda p. 288 mundartlich neaule, niël, niole, p. 286 nebla, f. albigeois, docum. de 1485, Rev. du Tarn, I, 40. Auch Formen mit l und s-Vorschlag werden von Rolland verzeichnet.

non uni aus chi < unionem, Zwiebel. Atlas Bl. 937: Haute-Vienne 640. — Im Vorbeigehen sei die Frage aufgeworfen, ob auch von Ch. Ménière Glossaire angevin p. 449 aufgeführtes nunon zu unionem sich stellen lässt. Das Wort bedeutet Affolder, Affodil (asphodèle des champs). Ménière verweist auf nunu und bemerkt hierzu "l'unon, nunon, noms vulg. de l'asphodèle, peut-être de nugae, bagatelles". Ménières Herleitung bedarf der Diskussion nicht. Zu Gunsten der Annahme, es gehe nunon (daneben l'unon) auf unionem zurück, bemerke ich, dass nach Nemnich Polyglotten-Lexikon eine Abart des Affodil, asphodelus luteus, im Deutschen die Bezeichnung "Goldzwiebel" und eine andere Abart, asphodelus sistulosus, offenbar seiner lauchartigen Blätter wegen, im Englischen die Bezeichnung the onion leav'd asphodel sihrt.

nésière f. aus ésière, Bienenhaus, im patois boulonnais. S. Haigneré Vocabulaire p. 407 und 257 (éz).

neuzeraule, neben euzerole etc., Ahorn (schriftfrz. érable) im Ostfranzösischen. S. Atlas ling. Bl. 478: Jura 928 (nüzrebyu) und Rolland Flore III, 141 (neuzeraule, franc-comtois). Rolland verzeichnet ib. p. 142 daneben für das Département Cher lizral mit l-Vorschlag.

nevre f. "bâtiment servant à la pêche du hareng", aus mndl. ever. Vgl. meine Bemerkungen über das Wort in der Festgabe für Gröber p. 162.

niaure < ebrius, Limousin. S. Chabaneau Rev. d. langues romanes IV, 659f. und Mistral Tresor s. ebri. Vgl. auch Dauzat Etudes linguistiques sur la Basse-Auvergne p. 53.

niespe, die Espe, mundartlich in der älteren Sprache. S. Godefroy s, v. und Festgabe für Gröber pag. 162.

ninao < agnellus neben indo im Patois von Bas-Maine. S. Dottin p. LXXXVII, 258 und 369.

nisoulo f. < isoulo, die Insel, Limousin. S. Mistral Tresor s. v.

nivouleto f., das Zäpfchen, neben liboureto etc. in provenzalischen Mundarten, ist in diesem Zusammenhange zu nennen, gleichviel ob es auf noula oder auf ligula zurückgeht.

nobépine < aubépine, Weissdorn, begegnet im Pikardischen neben weiter verbreitetem noble épine. S. Rolland Flore V. 147 und Vermesse Dict. du pat. de la Flandre française ou wallonne p. 351. Die Geschichte beider Formen ist nicht durchsichtig. Ich vermute, dass aus aubepine durch n-Vorschlag nobépine und hieraus durch volksetymologische Umbildung noble épine entstanden ist.

noison, petit tas de fourrage coupé et séché, javelle, aus oison, Gänschen, im patois vendômois. Vgl. Zeitschr. f. frz. Spr. XXIV9, S. 217.

Deglutination zeigen:

Arbounés < Narbounés. Das Wort bezeichnet in der Provence und in Bas-Languedoc den Westwind, dann auch: das Narbonnais (le pays de Narbonne). Mistral.

aufrage > naufrage im Neuprovenzalischen. Mistral.

egrimancien, Kobold, Werwolf, < schriftfrz. nécromancien, im Wallonischen, nach Grandgagnage Dict. II, 188.

œuière < \*nœuière (\*annucularia), Kuh, die im Lauf eines Jahres nicht trächtig geworden ist. Vgl. meine Bemerkungen in der Festschrift für Mussafia p. 83.

ormèle < normèle, Amsel. S. Zs. f. frz. Spr. XXVI1, S. 123f. und vgl. Rev. de phil. franç. XX, S. 86 ff.

orwegue, aus Norwegen importierter Schleifstein, im Patois von Boulogne-sur-Mer. S. Haigneré, Vocabulaire s. v.

ousillate < nousillate, eine Kastanienart, im Poitevinischen. Vgl. Lalanne Glossaire p. 196.

Zur Erläuterung einiger der im Vorstehenden aufgeführten Belege mögen hier ein paar Bemerkungen folgen: Bei nautour, Anhöhe, ist die Verschmelzung der Präposition en mit aut in der häufigen Verbindung en aut in betracht zu ziehen. - Nińdo (agnellus) kann kindersprachliche Bildung und Kosewort sein, wobei der Wortanlaut durch den Anlaut der zweiten Silbe beeinflusst wurde. Für das patois bournois bemerkt Roussey s. v. nènè (agneau), Glossaire p. 218, ausdrücklich "en langage ensantin. Les grandes personnes se servent aussi de ce mot pour appeler les brebis . ... Vgl. Tappolet p. 336 zu les nensants, les nanimaux. Auch Rusnamen wie Nanette « Annette wären hier zu erwähnen. — Dals, wie Grandgagnage Diet. II, 158 annimmt, naviron von navirer (naviguer) gebildet wurde, ist wenig wahrscheinlich, vielleicht aber ist Einslus von navire aus naviron anzunehmen. Ebenso kann in vereinzelten Fällen sonst Analogie die Agglutination begünstigt haben. Die Aussasung, wonach in lierre der l-Vorschlag durch Einwirkung des Verbums lier allein sich erkläre, wird durch provenzal. lèro (Mistral) nicht gestützt. Wegen nouince s. Zs. f. frz. Spr. XXVI, S. 124.

Noch sehr wenig unterrichtet sind wir darüber, in welchem Umsange wortanlautende liquide und nasale Konsonanten assimilatorische oder dissimilatorische Beeinflussung ersahren. Einiges Hierhergehörige hat Tappolet p. 333ff. unter nombril gestreift. Er neigt zu der Annahme, dass in nombril und ähnlichen Bildungen n nicht auf Dissimilation, sondern auf Agglutination beruht, nomble nicht aus le lomble (< lumbulus) durch Dissimilation, sondern aus lomble mit Deglutination von I (\*omble) und später erfolgter Agglutination von n gebildet wurde. Nur eine auf breitester Grundlage geführte Untersuchung wird hier Aufklärung zu bringen vermögen. Ich führe von beachtenswerten Belegen für den Wechsel von I und n im Wortanlaut noch an: altfrz. linomple -- ninomple (Godefroy), prov. lamela -- namela (Levy Prov. Suppl. Wörterb. IV, 314), létanze - wall. nétaleie (mit reziproker Metathese. Grandgagnage Dict. II, 160), ligustrum - wall. négostrom (Grandgagnage Dict. II, 176), prov. nanet (Zwerg) - lanet (Mistral), prov. nanso - lanso (Mistral s. v. nasso, Fischreuse). Gegen meine Annahme non ("man") sei aus n'on durch Agglutination entstanden, bemerkt T. "Behrens setzt non dem Typus nabit gleich. Das geht nicht wohl an, denn habit etc. hat substantivische Funktion, on nicht, bezw. nicht mehr. Bei un habit lasst sich etwas denken, bei un on nicht. Sollte nicht non durch blosse Analogiewirkung entstanden sein? . . . " Demgegenüber möchte ich fragen, ob sich denn bei der Verbindung lon (l'on) heute "etwas denken lässt" und verweise im Übrigen auf meine Aussührungen in der Zs. f. frz. Sprache XVII2, S. 72. Für Entstehung von non aus lon durch Assimilation von l an n ist, was T. hätte bemerken können, zuletzt L. Vignon in Clédats Revue XII (1898), S. 27 f. eingetreten.

D. BEHRENS.

O. J. Tallgren, La Gaya de Consonantes de Pero Guillén de Segovia, manuscrito inédito del siglo XV. Tesis. Helsinki, Kirjapaino-Osakeyhtö Sana, 1907. X; 91 S. 2º.

Die vorliegenden Studien Tallgren's über die bisher unveröffentlichte Gaya de Segovia bilden die erste Hälfte der Einleitung zu einer von ihm vorbereiteten kritischen Ausgabe des für die kastilianische Sprachgeschichte so wertvollen Denkma's. In dem Umfang, in welchem diese Gaya uns erhalten ist, stellt sie ein Reimwörterbuch, zugleich das älteste lexikographische Werk in Kastilien, dar. Die ursprünglich darin enthaltenen Regeln der Gaya Ciencia sind verloren. Eine vollständige bibliographische Liste der proven-

zalischen, katalanischen, galizischen und kastilischen Traktate über die Arte de trobar, die T. auf S. 3 ff. vorausschickt, entbehrt somit den inneren Zusammenhang mit dem behandelten Gegenstand; als erstmalige vollständige und exakte Übersicht über diese bis jetzt nur in ihren provenzalischen Anfängen genau bekannte Entwicklung ist sie jedoch nicht unwillkommen. Mit Recht ausführlicher gibt T. S. 5 ff. wieder, was wir über den Donat proensal und infolge der nur zu spärlichen Berichte Milá's (1876) über das Reimwörterbuch des Jacme March (dessen genauer Titel übrigens nach der Hs, Libre de concordançes de Rims e concordans appellat diccionari lautet) und über den Torcimany des Luis d'Aversó (ms. Escur.) wissen. Ein Irrtum ist T.'s Vermutung, dass von J. March's Werk keine Hs. mehr existiert. Zwar ist die von Villanueva, viaje lit. XVIII, 230 genannte barcelonische wohl definitiv verschwunden; nicht so die sevillianische, die T. in Paris natürlich resultatlos suchen liess. Der paradero des diccionari, nach dem T. fragt, ist nach wie vor die Colombina, was übrigens aus dem sehlerhaften Exzerpt in Baselga y Ramirez, el cancionero catalan de la universidad de Zaragoza 1896 (s. meine Notiz Rom. Jahresber. VII, II, 212) ersehen werden konnte. Da nur diese beiden uneditierten Rimarien von 1371 und ca. 1400, deren Publikation ich vorbereite, als Vorbilder für die Gaya des P. G. in betracht kommen - wie T. richtig vermutet -, müssen wir leider darauf verzichten von ihm eine Untersuchung über die Art, in der im ersten kastilischen Rimarium katalanische Muster benutzt wurden, zu erhalten.

Was P. G. selbst im proemio (S. 8) von früheren Bearbeitungen der Ciencia Gaya sagt, bezieht sich auf die Quellen seiner verlorenen Poetik. Eigentümlich ist hierbei seine Behauptung, er habe diese Ciencia Gaya aus dem unverständlichen und geschraubten Latein anderer in das rromançe übertragen; denn sämtliche Vorgänger in dieser Materie (es kann hier nur an den verlorenen Traktat des Enrique de Villena [cf. Mayaus y Siscar, or. II, 321] von 1433 und an dessen katalanische Vorbilder gedacht werden) schreiben bereits in der Vulgärsprache. Mit Tallgren, S. 8 halte ich es zwar auch für möglich, dass dieser estilo tanto eleuado que pocos delos lectores pueden sacar verdaderas sentençias de sus dychos auf den Stil des E. de Villena bezogen werden kann; wenn dagegen P. G. latyn durch rromançe will ersetzt haben, so kann man darin entweder eine harmlose Ausschneiderei erblicken, durch die das Verdienst seiner Schöpfung erhöht werden sollte, oder aber das latyn als "fremde, unverständliche Rede" sassen, die das Idiom der katalanischen Regelbücher für die kastilische Literatenwelt darstellte.

Die Persönlichkeit des P. E. ist bekannt (Menendez Pelayo, antol. VI); als Datum der Abfassung dieser Gaya weist T. in überzeugender Weise das Jahr 1475 nach. Von den beiden Handschriften, deren jüngere von 1754 sich als eine schlechte, direkte Kopie der toledanischen erweist, liegt die letztere (15. Jhd.) der Untersuchung T.'s zu Grunde; sie wird mit dankenswerter Sorgfalt beschrieben. Die bedauerliche Lücke, die von dem verlorenen Traktat P. G.'s über die Ciencia Gaya ausgefüllt wurde, läfst sich mit Sicherheit fixieren. Nach eingehender Prüfung der paleographischen und orthographischen Eigenschaften dieser Hs. gibt der Verf. eine kritische Analyse des Plans, mit Listen der Varianten und Abweichungen in der Anordnung, die sich aus dem Vergleich des Rimariums und seiner beiden indices ergeben; ferner eine

besondere Untersuchung über die Frage, in wie weit im Reime Vertauschungen von  $\delta-u$ , j-x, s-ss, scons-zcons auftreten, wobei er Gelegenheit findet eine größere Reihe von Etymologien neu zu beleuchten. Die Prüfung des Silabeo ergibt die Fehler in der Silbenzählung, die aus der Gruppierung der Worte nach ihrer Silbenzahl ersichtlich ist; Diärese und Synärese werden, auf demselben Wege sichergestellt, an den in Betracht kommenden Fällen nachgewiesen. Eine weitere Scheidung der Wortgruppen nach einem alfabetismo im Wortinneren, der vielfach bemerkbar ist, sowie eine alphabetische Anordnung kleinerer Serien nach dem ersten Buchstaben liefert weitere Hilfsmittel zur Verbesserung des Textes. Der Rest enthält kritische Einzelbemerkungen sowie eine besondere Studie über die Graphien g und g und ihre laudtehen Grundlagen, mit zahlreichen Belegen und etymologischen Erläuterungen.

So bietet diese erste inhaltreiche Serie der einleitenden Kapitel außer bemerkenswerten lautgeschichtlichen Materialien im wesentlichen das zur Kritik des Textes erforderliche Werkzeug, das mit Umsicht, Sorgfalt und Scharfsinn zusammengetragen ist, und bereits in vielen Punkten das Verhältnis der Kopie zum verlorenen Original klarzustellen gestattet. Mögen die weiter in Aussicht gestellten Studien über den Gebrauch wichtiger Buchstaben innerhalb und außerhalb der alphabetischen Ordnung (bes. f, h) sowie über die Konjugation, und endlich die bei der Fülle des von Tallgren behandelten Stoffes notwendigen Indices bald folgen, damit P. Guillén nun auch selbst zu Worte kommen kann. Doch darf der Verf. jetzt schon Dank und Beifall für die vorliegenden, vorzüglichen Untersuchungen beanspruchen.

Studj romansi, editi a cura di E. Monaci. III (1904).

G. L. Ascoli, Ricordi concernenti la Toponomastica italiana. Sono pochi privati appunti, nei quali si contengono alcune norme per il gran lavoro che l' Ascoli vagheggiava: intraprendere con l' ausilio del governo e con le torze di provetti studiosi, un' illustrazione generale della toponomastica italiana, servendosi delle carte raccolte per il Censimento nazionale. Questo sogno d' un' impresa collettiva è tramontato, e spento chi doveva guidarla: ma non mancano in Italia, per alcune regioni, eccellenti modelli di tali ricerche, ed è lecito sperare che l' opera individuale seguiterà pur dove manchi l' azione colletiva.

E. G. Parodi. La data della composizione e le teorie politiche dell' Inferno e del Purgatorio di Dante. Questo articolo innalza alla siera delle idee e dei principii teoriei una piccola questione di data; segno che i problemi inutili possono diventare utili, quando sieno trattati con larghezza e nobiltà di pensiero come li tratta il Parodi. Si propone di dimostrare che Dante lavorò al poema lungamente prima dell' esilio, terminando l' Inferno e i primi canti del Purgatorio non oltre il maggio 1308, mentre la composizione del Purgatorio è tutta compresa nel tempo fra l'elezione d' Arrigo e suppergiu l' anno 1312 o il principio del 1313. Uscendo dagli indovinelli ermeneutici, il Parodi osserva e dimostra che Dante quando componeva l' Inferno "non aveva ancora profondamente meditato nè, quindi, foggiato in un vero e com-

pinto organismo quel sistema politico-sociale, che tutti credono di dover riconoscere in tutta l' opera sua dell' esilio, e che, per lo meno, appare realmente nelle due ultime Cantiche del Poema, nelle Epistole e nel De Monarchia. Il suo sistema, diciamo pure, ghibellino, fu ispirato a Dante dal gran fatto dell'elezione d' Arrigo". Nell' Inferno l' Impero è ancor poco più d' una teoria astratta, d' una aspirazione da filosofo; nessuna allusione vi si trova ad una lotta della Chiesa contro l' Impero.

- S. Santangelo. Il manoscritto provenzale U. Accuratissima edscrizione del codice laurenziano di rime provenzali Pluteo XLI, 43, che si conferma scritto in Italia, come già aveva asserito G. Gröber. Una collazione del manoscritto con la stampa fattane dal Grüzmacher serve a correggere in questa un piccolo fascio d'errori. Segne un' indagine sui rapporti e le fonti.
- C. Marchesi, La prima tradusione in volgare italico della Farsaglia di Lucano e una nuova redazione di essa in ottava rima. Il ms. Riccardiano 1548, del sec. XIV, contiene un volgarizzamento della Farsaglia il quale, a differenza delle compilazioni derivate da testi francesi, fu compiuto sull' originale latino. Cosa utile a sapersi: ma annunziata qui con enfasi e chiacchiere molte. Se ne vegga un esempio: "Questo volgarizzamento.... ha pure un grandissimo valore storico, perchè ci attesta che all' infuori della materia di Francia, oltre i compendi i rifacimenti e le compilazioni, lo studio diretto della tragica epopea repubblicana si era affermato come un bisogno sincero e forse anche spontaneo della cultura e del sentimento nazionale" (!) Segue la comunicazione d'un codice della Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma contenente un poemetto già noto per altre redazioni che deriva dalla Farsaglia e da fonti diverse.
- C. Nigra, Note etimologiche e lessicali. Veneziano baùta, tosc. bautta, 'maschera'; picc. culisse, da vl. licuritia per liquiritia; dial. di Sora (Italia merid.) fricitto 'diavoletto, ragazzo vispo', da \*cifritto Lucifero; marchig. fricchino, lucch. furicchio, tosc. frucchino, 'bimbo frugolo e vispo', da fūr-; valdost. mekoen 'servitore', mekuna 'ancella', afr. meschin; romanesco pl. stigli 'masserizie' \*testiliu. Brosco in Bonvesin, Tre scritture, verso 2047 non è 'bruscolo' ma 'rospo'.
- G. I. Ascoli, Intorno ai continuatori côrsi del lat. ipsu. In Arch. glottol. XV, (pp. 303sgg., 317) l' A. studiando la combinazione pronominale neolatina con ipsu- ('kku-epsu) per adunar raffronti all' articolo sardo e majorchino, mancó di sicuri documenti côrsi. Gliene offre ora una buona messe un moderno scrittore di quella regione. Ma l'articolo dà assai più che il titolo non dica, secondo era costume del glorioso Maestro; considerazioni e spigolature di dialettologia côrsa cui servono egualmente di base le scritture moderne di Pietro Lucciana. Noto la dichiarazione del pron. dellu, che trovandosi quasi sempre dopo il verbo è, si spiega est-illu, con est entrato analogicamente a farsi ed nel jato, così come e et poteva nel jato essere ed. E ricordo inoltre un' osservazione sul valore delle voce talento 'destino, fortuna'.
- G. Crocioni, Lo studio sul dialetto marchigiano di A. Neumann-Spallart. Cfr. Ztschr. XXVIII. Che un nativo del paese possa far correzioni e aggiunte allo studio d'uno straniero sul suo dialetto, è ben naturale: ma giusto sarebbe tener più conto del merito di chi è stato il primo a osare una difficile impresa, e del molto di utile, di nuovo, di buono che il lavoro con-

tiene. L'intonazione di questo articolo è sgradevolmente polemica; e assai più numerosi sono gli errori del Neumann-Spallart cui vagamente si accenna, che non gli errori che veramente gli si correggono.

Giulio Bertoni, Un nuovo accenno alla rotta di Roncisvalle. Sta in uno cronaca del Trecento edita dal Muratori col titolo di Chronicon estense (Rerum Ital. Tcript. XV); ma il Muratori, come soleva, ne soppresse dei brani, compreso quello che qui si pubblica. "L' importanza che ha codesta notizia fra le altre è questa: che essa non dipende da fonte orale, ma deriva direttamente da una preesistente fonte scritta, dimostrando così che le gesta di Orlando erano nel sec. XIII penetrate, per quanto spetta al Veneto, nel dominio della storia vera e propria oltre che in quello della poesia." Ma sarà proprio da una fonte scritta? Poco importa, del resto.

PAOLO SAVJ-LOPEZ.

Giornale Storico della Letteratura Italiana. Anno XXV, Vol. XLIX, fasc. 2—3; Vol. L, fasc. 1—2.

Vol. XLIX, fasc. 2-3.

L. Di Francia, Alcune novelle del "Decameron" illustrate nelle fonti, Diese Fortsetzung der Zrph. Bd. XXVIII S. 748-749 besprochenen Arbeit (vgl. auch ebenda Bd. XXX S. 124) erläutert fünf weitere Novellen: IX. L' amore messo alla prova (Giorn. VII, nov. 9). Verf. beweist, dass die Comoedia Lydiae von Matthieu de Vendôme ist und räumt damit Landaus schon durch Cloetta beseitigten Einwurf S. 82 fort, dass dies Gedicht umgekehrt Boccaccio zur Quelle haben könnte. Ein genauer Vergleich der beiden Darstellungen setzt Boccaccios Überlegenheit in helles Licht. Die Erörterung über die Entstehung der Novelle, wie sie bei Matthieu vorliegt, ist lehrreich, gehört aber streng genommen nicht her, weil die Quellenfrage Boccaccios davon nicht berührt wird. X. Equivoci al buio (Giorn. IX, nov. 6). Nicht das Fabliau De Gombert et de deux clercs von Jean de Boves ist Boccaccios Quelle, sondern das als Le meunier et les deux clers bezeichnete unbekannten Verfassers. Boccaccios Abweichungen hiervon werden hervorgehoben und begründet. XI. La caccia infernale (Giorn. V, nov. 8). Eine kritische Prüfung des größtenteils schon bei Landau etwas ungeordnet aufgehäuften Materials ergibt, dass Boccaccios Quelle für die Geistererscheinung nicht Helinand war, sondern Vincenz von Beauvais, der diesem nacherzählte. Den Rahmen liefert eine orientalische Erzählung, die Petrus Alfonsus zuerst im Abendlande verbreitete und Dante Inf. XIII. diente zur Ausschmückung. XII. Come si sta nell' altro mondo (Giorn. VII, nov. 10). Quelle ist nach Di Francia Helinand. Dies setzt uns nach dem S. 266-267 Gesagten etwas in Erstaunen. Wenigstens hätte doch auch hier die Frage erörtert werden müssen, ob nicht wiederum Vincenz von Beauvais die Vermittlerrolle zwischen Boccaccio und Helinand spielte. Augenscheinlich ist Di Francia Landaus Bemerkung S. 148 Anm. 5 entgangen, die auf das Speculum historiale I, 25 cap. 89 hinweist. Hier liest man tatsächlich Helinands Geschichte fast wörtlich. XIII. I due forzieri (Giorn. X, nov. 1). Das eine Motiv, der nicht belohnte Ritter, findet sich ganz ähnlich im Fortunatus Siculus wieder, ohne dass jedoch eine gegenseitige Beeinflussung

stattgefunden hätte; vielmehr schöpfte Boccaccio wahrscheinlich aus dem Volksmunde. Die Änderung des Ausspruches, als das Maultier stallte, bei Boccaccio dem Fortunatus Siculus gegenüber ist übrigens lediglich eine Folge davon, dass bei Boccaccio der Nichtbelohnte zu einem reichen Ritter geworden ist (il quale essendo e ricco e di grande animo); der Vergleich mit den kleinen Flüssen brauchte also in der ihm bekannten Überlieserung nicht zu sehlen. Das andere Motiv der Novelle, die Wahl der Truhe, entstammt dem Speculum historiale.

A. De Fabrizio, Il "Mirag" di Maometto esposto da un frate salentino del. sec. XV. Nach einigen einleitenden Bemerkungen druckt der Vers. die Darstellung von der Himmelsahrt Muhameds nach des Fra Roberto da Lecce (1425—1495) Specchio della Fede ab. Es heist Blochets Einsall, dass hier eine Quelle Dantes vorläge, zu viel Ehre erweisen, wenn man sie ernsthaft wiederlegt, wie es Vers. tut. Er selber begibt sich aber auf eine schiese Ebene, wenn er in den harmlosen Worten, die Dante Virgil zu Muhamed sprechen läst:

"E questo è ver così com io ti parlou

eine mögliche Anspielung auf die lügenhaste Himmelfahrt Muhameds erblickt, und in des Propheten Worten:

"Tu che forse vedrai lo sole in breve"

eine erheuchelte Sachkenntnis wittert.

## VARIETÀ:

- S. Debenedetti, Notizie biografiche dei rimatori italiani dei secoli XIII e XIV. IX. Matteo Frescobaldi e la sua famiglia. Debenedetti knüpft an die kurze Lebensbeschreibung Matteo Frescobaldis von Donato Velluti an und ergänzt ihre Nachrichten durch Mitteilungen aus dem Staatsarchive in Florenz. Wir bekommen so ein leidliches Bild von dem Leben der Söhne des Dino Frescobaldi: Lambertuccio (geb. um 1298) und Matteo (geb. um 1297) und von den Familienverhältnissen des erstern; letzterer blieb unverheiratet. Viel haben die Urkunden allerdings trotz redlichen Suchens nicht herausgegeben, und das ist natürlich, da die Frescobaldi zum Adel gehörten, der ja keine politische Rolle spielen konnte. An die Lebensbeschreibung schliefst sich eine kurze Besprechung der Dichtungen Matteos. Der Anhang veröffentlicht sechs Urkunden und eine Canzone Dinos, die neuerdings auch von Angeloni mit mehreren größeren Abweichungen nach derselben Handschrift abgedruckt wurde. Debenedettis Lesart scheint die zuverlässigere, obgleich er nicht, wie Angeloni, einen kritischen Text geben will.
- P. Toldo, Per una facezia attribuita a Dante. Eine orientalische Parallele zu der Geschichte, wie Dante sich an der Tasel des Dogen in Venedig größere Fische als ihm vorgelegt waren zu verschaffen wußte.
- A. Beltrami, Tommaso da Rieti in Ispagna. Abdruck eines sehr interessanten Briefes des Humanisten und Soldaten Tommaso Morroni aus Rieti an den Kardinal Pompeo Colonna vom 13. Juni 1439, worin er aussührlich seine Erlebnisse in Spanien schildert. Hauptanlass seiner Reise wird eine diplomatische Mission des Papstes Eugen IV gewesen sein. Er wurde aber auch als Gelehrter sehr geseiert und nahm an einem Kampse gegen die Mauren teil, wobei ihm seine Tapserkeit die Ritterwürde eintrug, die ihm übrigens Lionello d'Este auch schon verliehen hatte.

- G. Bertoni, Intorno al codice dei "Viaggi" di Jean de Mandeville posseduto da Valentina Visconti zeigt, dass die jetzt noch auf der Estense vorhandene Hs. der Reisen Mandevilles nicht die Hs. war, welche Valentina Visconti mitbekam, die ein Prachtexemplar gewesen sein muß, sondern nur deren Vorlage. Wenn Bertoni das accomply des Explicit auf die Ausschmückung der Hs. beziehen will, so kann ich ihm aber nicht folgen. Es heißt für mich einfach "sertiggestellt".
- G. Gallavresi, Nota biografica intorno a Vincenzo Monti. Unter den hinterlassenen Papieren des in den politischen Prozessen von 1821 oft genannten Carlo de Castillia findet sich eine Aufzeichnung über Monti, die ihn fast als einen Napoleonischen Polizeispitzel erscheinen lässt und die Ansicht derer widerlegt, die von einem Widerwillen Montis gegen seine Rolle als Lobredner des kaiserlichen Despotismus sprechen. Im Jahre 1812, so berichtet De Castillia, kam der Sohn Karl Augusts von Weimar, der zwanzigjährige Karl Bernhard, nach Mailand, und hier wurde ihm zu Ehren vom Generaldirektor der Polizei, dem Grafen Giacomo Luini, ein Festmahl gegeben. In dessen Verlauf unterhielt der junge Fürst sich mit Monti, der neben ihm sals, über die antifranzösischen Bestrebungen in Preussen, und dieser hielt es für seine Pflicht, sofort alles Gehörte aufzuschreiben und dem Grafen Luini mitzuteilen, der seinerseits Montis Brief mit einem Bericht an Napoleon sendete. Der Kaiser freilich ging darüber zur Tagesordnung über - zu seinem großen Schaden, bemerkt de Castillia - indem er bei der Rücksendung der beiden Schreiben bemerkte "c'est le rêve d'un poète".

#### RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:

Parducci, I rimatori lucchesi del sec. XIII. Testo critico; Massera, I sonetti di Cecco Angiolieri editi criticamente ed illustrati (V. Rossi, wertvoll; in manchen Punkten stimmen zu meiner Freude seine Bemerkungen zum Texte Parduccis mit meinen in Herrigs Archiv Bd. CXVII S. 214 ss. überein; die balena in Canzone I glaubte ich den Bestiarien nehmen und als Regenbogen an den Himmel versetzen zu müssen). — Santi, La storia nella "Secchia Rapita". Parte prima (Nascimbeni, anerkennend). — Lagomaggiore, L'"Istoria Venesiana" di messer Pietro Bembo (Cian, gute Bemerkungen).

## BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:

Salvadori, Sulla vita giovenile di Dante. Saggio. — Benedetti, Un trattatello del secolo XIV sopra la poesia musicale. Estratto dagli Studi medievali, vol. II, fasc. 1. — Carlini Minguzzi, Studio sul "Secretum" di Francesco Petrarca. — Dejob, La foi religieuse en Italie au quatorzième siècle. — D'Ancona, La poesia popolare italiana. Studi. Seconda edisione accresciuta — Picot, Les Français italianisants au XVI siècle. Vol. I. — Pasquetti, L'oratorio musicale in Italia. Storia critico-letteraria. — Magnaghi, Le "Relasioni Universali" di Giovanni Botero e le origini della Statistica e dell' Antropogeografia. — Tognozzi, V. Alfieri e A. Chénier. Ediz. postuma, con prefazione di Guido Mazzoni. — F. Rossi, Atto Vannucci (1810—1849). Da ricordi contemporanei e memorie di viaggi e dallo spoglio di 1500 lettere inedite. — Gatti, Esposizione del sistema filosofico di Giacomo Leopardi. Saggio sullo Zibaldone. Volumi due. — A diletta, Le fonti del "Marco Visconti" in alcuni romanzi storici di Walter Scott.

ANNUNZI ANALITICI, PUBBLICAZIONI NUZIALI. CRONACA:

Periodici, kurze Mitteilungen, neuerschienene Bücher, Nachrufe für Graziadio Isaia Ascoli, Giosuè Carducci, Antonio De Nino, Giovanni Antonio Martinetti, Angelo Solerti.

Vol. L, fasc. 1-2.

E. Sicardi, Per il testo del "Canzoniere" del Petrarca. Dies ist erst die Einleitung zu Besserungsvorschlägen für die Lesart und Interpunktion der Gedichte Petrarcas, welche folgen sollen. Sicardi bringt in behaglicher Breite nu. Bekanntes mit wenig neuen Erwägungen. Er bespricht die Lichtdruckwiedergabe des cod. vat. 3195 durch Vattasso, Modiglianis diplomatischen Abdruck, Salvo Cozzos Ausgabe und die von Bembo besorgte Aldina von 1501, von der er nochmal beweist, wie es schon Salvo Cozzo tat (vgl. Zrph. Bd. XXII S. 295), dass sie den cod. vat. 3195 nicht benutzt hat. S. 17 ist das Modigliani zugeschriebene Versehen Nr. 304, V. 14 roper statt röper zu streichen. Der Druck hat in meinem Exemplar den Strich, wenn auch etwas undeutlich.

R. Sabbadini, Briciole umanistiche (vgl. Zrph. Bd. XXX, S. 382-383). XLVI. Giano Pannonio. Abdruck von sechs Distichen aus einer 35 Distichen langen Elegie auf den Tod der Mutter Papst Nicolaus V., die im August 1451 starb, nach einer Ambros, Handschrift. XLVII. Teodoro Gaza. Er bekleidete im Schuljahr 1448-49 an der Universität Ferrara das Amt des nartistarum rectoru, zu welchem ein Student erwählt wurde. Er war also gleichzeitig Professor des Griechischen und Hörer an der Universität. XLVIII Giovanni Frea. Dieser Engländer, der auf Kosten des Bischofs von Ely, William Grey, in Ferrara studierte, traf dort im Herbst 1456 ein, wie sich aus einigen von Spingarn veröffentlichten Briefen, zu denen Sabbadini einige Besserungsvorschläge macht, erschließen läßt. XLIX. Antonio Loschi. Sein beliebtestes Werk, die Inquisitio artis in orationibus Ciceronis ist zwischen 1391 und 1405 verfasst. Ungefähr in dieselbe Zeit fällt auch seine Übersetzung der pseudoquintilianischen Declamationes. Loschi schrieb auch ein Libellus declamationum controversalium, acht kurze juristische Streitfragen, die in einem cod. magl. enthalten sind, und scheint sich mit der Rhetorica ad Herennium beschäftigt zu haben, wie aus einer Stelle des Kommentars Battista Gnarinos dazu hervorgeht. L. Leonello d' Este. Abdruck desjenigen Stückes einer nach 1444 vor Leonello d' Este gehaltenen Rede eines unbekannten Ferraresen, worin des Fürsten Bildungsgang dargestellt ist. L1. Bonaccorso da Montemagno il giovine. Zwei lateinische Gedichte auf den Tod des Königs Ladislaus von Neapel (6. August 1414), das eine in jambischen Senaren, das andere in anapästischen Dimetern, beide auch inhaltlich interessant, weil Bonaccorso beim Tode des Königs in Neapel weilte. LII. Giorgio Valla. Neuabdruck der schon 1896 von Heiberg in den Beiheften zum Zentralblatt für Bibliothekswesen veröffentlichten, in Italien schwer zugänglichen, an Bernardo Selvatico gerichteten Widmung des Traktates Quibus rebus humana perfecta sit foelicitas, welcher einen etwa 1479 entstandenen Entwurf seiner Enzyklopaedie De expetendis et fugiendis rebus darstellt. LIII. Niccolò Perotto. Der Widmungsbrief des Humanisten an Papst Nicolaus V. zu seiner Übersetzung von Plutarchs Schriften vom Glücke der Römer, worin biographische Bemerkungen enthalten sind. LIV. Baldo Martorello. Einige Lebensnachrichten. Er stammte aus

Serra de' Conti in den Marken und war Lehrer des Galeazzo Maria und der Ippolita, der Kinder des Herzogs Francesco Sforza, für die er die Lebensbeschreibungen des Cornelius Nepos sammelte. Der Ippolita folgte er auch 1465 nach Neapel, als sie Alphons von Kalabrien heiratete. Er selbst hatte eine Tochter, die 1456, zehn Tage nach der Geburt, starb, und einen Sohn, der im Januar 1512 noch lebte. LV. Giorgio Valagussa. Etwa 1428 in Mailand geboren, studierte er in Ferrara bei Guarino, wurde 1456 von Francesco Sforza in Mailand als öffentlicher Lehrer angestellt und wahrscheinlich bald danach auch als Lehrer der Kinder des Herzogs. Für diese schrieb er einen Dialog über die Weihnachtsgebräuche, dessen Begleitbrief an Bianca Sforza hier abgedruckt wird. Er schrieb auch noch ein in eigener Niederschrift erhaltenes Göttergespräch, worin Jupiter in dem zu erwählenden Papste einen neuen Mäcen verspricht. Der Dialog ist Pius II. gewidmet und ihm wahrscheinlich von Valagussa persönlich überreicht, freilich ohne den erwarteten Vorteil einzubringen. LVI. Bartolomeo Scala, In Nachahmung der Chrysolorina Guarinos veransteltete Bartolomeo Scala nach dem Tode des Cosimo de' Medici seine Collectiones Cosmianae, Deren eigenhändige Widmung an Lorenzo und deren Inhaltsverzeichnis gelangt hier aus einer Laurenzianischen Handschrift zum Abdruck. LVII. Lorenzo de' Medici. Der cod. ambros. F. 75 sup., welcher Ciceros De inventione und die Rhetorica ad Herennium enthält, gehörte einst Lorenzo de' Medici, unbestimmt, ob dem 1440 verstorbenen oder Lorenzo il Magnifico, und ging später durch viele Humanistenhände, wie die Namenseinzeichnungen beweisen. LVIII. Giovanni da Spilimbergo. Eine Aufzählung seiner Werke: Schulbücher, Reden, Briefe mit gelegentlichen Auszügen zur Erläuterung und Zeitbestimmungen, wo sie möglich sind, und dem Abdrucke zweier Briese des Lodovico Ferrari, eines Vetters der Frau Guarinos, und der Frau Giovannis, welcher im Hause Gnarinos lebte, anlässlich der Vermählung Giovannis.

#### VARIETA:

F. Cavicchi. A proposito di una pubblicazione di versi del Tebaldeo. Der Aufsatz bespricht Nardis Ausgabe von Gedichten Tebaldeos nach einer Handschrift in Gubbio und kennzeichnet die darin veröffentlichten Gedichte nach Inhalt und Wert. Cavicchi, der die lateinischen Dichtungen Tebaldeos gut kennt, scheint sich mit den italienischen noch nicht so eingehend beschäftigt zu haben. Er hätte vor allem erst die Untersuchung anstellen müssen, die Nardi vernachlässigt hat: gehören die hier veröffentlichten Gedichte, besonders die zum ersten Male veröffentlichten, wirklich alle Tebaldeo? Zweisel kann man daran hegen, wie wenige zufällige Bemerkungen zeigen mögen. IV, das S. 80 gerade zur Kennzeichnung der Art Tebaldeos angeführt wird, schreibt der cod, estense X.\*. 34 dem Ferraresen Nicolaus Tosicus (Tossico) zu. Vgl. G. Rossi, Gsli. Bd. XXX S. 42, wo unter 143 weitere Handschriften angegeben sind, die das Sonett enthalten. XIV gehört nach derselben Handschrift (vgl. Rossi a. a. O. S. 44 Nr. 153). Jacopo Corso, ist neuerdings als von ihm im Gsli. Bd. XXVI S. 395 veröffentlicht worden und gehört ihm auch sicher. Das Strambotto Che val beltd, che val d'esser formosa steht im cod. par. 1543 ohne Namen zwischen Gedichten Serafinos (vgl. Mazzatinti, Inventario dei manoscritti italiani delle biblioteche di Francia Bd. II, S. 536), namenlos auch im cod. Gubbio XVIII, F, 34 (Mazzatinti I, S. 134), als von Serafino im cod. vat. urbin. 729 und ebenso in der Ausgabe Giunta 1516. Es ist auch im Parnasso italiano X, 2 gedruckt. Die Kanzonette Tu te lamenti a torto habe ich in der Zrph. Bd. XXXI S. 328—334 namenlos in einer Anzahl alter Drucke nachgewiesen, zusammen mit Gedichten Tebaldeos und Serafinos. Die Texte sind außerdem sehr verbesserungsbedürttig, z. B. im ersten Strambotto 1. v. I sarai st. sariti, v. 2 te st. voi und die drei letzten Verse, die metrisch völlig verderbt sind:

"Sola salute sei del core mio! Ama chi t'ama, che lo disse Dio, Dolze speranza mia, conforto mio,"

Im zweiten Strambotto v. 7 l. etwa sei sempre. In der Kanzonette S. 84 v. 8 l. mit den Drucken Io serva altrui statt des sinnlosen und metrisch fehlerhaften Io te segua. Es muss ja der Reim sür den nächsten Vers angegeben werden! V. 9 l. mindestens Io statt Ti, besser aber mit den Drucken Ch' io sard quel che fui; v. 10 l. sola statt solo; v. 16 l. E vivo e morto (so die Drucke), sonst sehlt eine Silbe. Ich vermag in der Handschrift daher nicht die Sorgsalt zu entdecken, von der Cavicchi S. 87 spricht. Über ihre Entstehung kann man erst nach einem Vergleiche mit den anderen Handschriften, die Gedichte Tebaldeos enthalten, zu einem richtigen Schlusse kommen.

L. Frati, Le epistole metriche di Antonio Loschi. Frati fand die bisher als verloren geltenden Episteln Loschis, vierzig an der Zahl in neun Büchern, in einer Handschrift der Universitätsbibliothek zu Bologna wieder. Er beschreibt diese Handschrift, gibt Nachrichten über die meisten Adressaten und in einem Anhange den Inhalt der Handschrift mit Anfangs- und Endvers.

V. Osimo, Lettere inedite di Girolamo Vida. La prepositura di Monticelli d' Ongina. Im Archive des Kapitels von Monticelli fand Osimo außer einigen anderen Dokumenten 71 eigenhändige Briefe Vidas an das Kapitel oder einzelne Mitglieder davon, die ihn gleich besorgt für das äußere und das innere Leben der ihm untergebenen Geistlichen zeigen und dazu beweisen, daß sich Vida auch zwischen 1538 und 1541 mehrfach in Cremona außhielt. Sieben der Briefe druckt Osimo im Anhange ab.

A. Momigliano, La rivelazione del voto di Lucia. Eine eingehende und gute ästhetische Analyse der Stelle der Brani Inediti, worin Manzoni Lucia selber Fermo ihr Gelübde bei ihrem Zusammentreffen im Lazaret offenbaren läßt, während er in den Promessi Sposi schon vorher davon durch Agnese unterrichtet war. Mit Recht bedauert Momigliano, daß sich Manzoni in der endgültigen Fassung des Romans diese hochdramatische Situation hat entgehen lassen, dazu veranlaßt durch den ästhetisch-moralischen Kanon, den er sich außerlegt hatte.

#### RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:

Rivalta, Liriche del "dolce stil nuovo" (Debenedetti, gerechter Tadel). — Semerau, Die Schwänke und Schnurren des Poggio Bracciolini, Übersetzung, Einleitung und Anmerkungen (Manacorda, mit Zusätzen). — Bertanza e Dalla Santa, Documenti per la storia della cultura in Venezia. Volume 1. Maestri, scuole e scolari in Venezia fino al 1500 (Molmenti, gelobt). — Schiff, La bibliothèque du marquis de Santillane (Farinelli, wie immer interessant und reichhaltig). — Chiattone, Silvio Pellico, Le mie prigioni commentate (Bellorini, gelobt).

#### BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:

Torraca, Scritti critici; Ders., Giosue Carducci commemorato; Savj. Lopez, Trovatori e poeti. Schnürer, Francesco d' Assisi; Fratini, Vita del serafico Padre S. Francesco d' Assisi. Busnelli, La concesione del Purgatorio Dantesco. Colombo, Considerazioni intorno al Decameron. Volpi, Rime di trecentisti minori. Fabris, Sonetti villaneschi di Giorgi Sommariva poeta veronese del sec. XV. Duhem, Eludes sur Léonard de Vinci. Ceux qu'il a lu e ceux qui l'ont lu Première série. Seliger, Frauenspiegel der Renaissance von Graf Baldassare Castiglione. Aus dem Italienischen übersetzt und eingeleitet; Stephan, Über das Buch "Il Cortegiano" von Graf Baidassar di Castiglione (sic), ein Beitrag zur Kenntnis der Gelehrsamkeit und Bildung der Renaissance; Todaro, Il tipo ideale del Cortegiano nel Cinquecento. Ugolini, Gelli, Scritti scelti con introdusione e note; Fresco, G. Battista Gelli: I capricci del bottaio. Bergadani, Il manifesto di Alessandro Tassoni intorno le relacioni passate tra esso ed i Principi di Savoia. Martino, L'Orient dans la littérature française au XVIIIe et au XVIIIe siècle. Berardi, Poesia religiosa nel Settecento. Ricerche. Simioni, Jacopo Vittorelli (1749-1835). La vita e gli scritti con la bibliografia delle opere, documenti e poesie inedite. Scherillo, Alessandro Mansoni. Opere III, Le tragedie, gli inni sacri e le odi. Negri, Commenti critici, estetici e biblici sui Promessi Sposi di A. Mantoni, Parte IV; Pellizzari, Il delitto della "Signora". Saggio di critica; Cajafa, La Signora di Monza nella storia e nell' arte. Bustico, Bibliografia di Vittorio Alfieri da Asti.

# ANNUNZI ANALITICI, PUBBLICAZIONI NUZIALI. COMUNICAZIONI ED APPUNTI:

V. Cian, Documenti Foscaliani. Es sind zwei Schriststücke aus den Autographen der Labronica, ein sehr interessanter Kontraktentwurf für die Lieferung eines kritischen italienischen Wörterbuchs von 1819 und ein Brief an einen Cavaliere Micheli, der Foscolo um seine Vermittlung zwecks Verkauses eines angeblich alten, Cleopatra darstellenden Encausto in England angegangen war, worin er die Echtheit beweisende Urkunde verlangt. — V. A. Arullani, Affinta e riscontri di poesie. Vergleich einer Stanze Ariostos mit einigen Strophen aus der Ode "Marzo 1821" und zweier Stellen aus dem vierten Buche von Aricis Lehrgedicht "Origine delle sonti" mit Montis Ode "Al Signor di Montgolsier" und Manzonis Schilderung der Reise des Diakonus Martino im Adelchi. — G. Berto ni, Pietro Bembo e Isabella d' Este Gonzaga. Ein ganz kurzer Empschlungsbrief Tebaldeos von 1505, der Petro Bembo und Paolo Canale bei Isabella einsührt. — G. Manacorda, Una lettera inedita dell' Ab. Vincenzo Monti. Ein Brief vom 24. Sept. 1785 an seinen Bruder Cesare.

#### CRONACA:

Zeitschriften, kurze Mitteilungen, neuerschienene Bücher, Nachruf für Costantino Nigra.

BERTHOLD WIESE.

# Zum Cancioneiro da Ajuda.1

T.

Die ältesten Werke der galicisch-portugiesischen Hoflyrik, deren Anfänge bekanntlich noch in die letzte Hälfte des 12. Jahrhunderts zurückreichen,2 waren bis vor kurzem nur in der zwar sehr wertvollen, aber übel zugerichteten, im Königsschlosse Ajuda bei Lissabon aufbewahrten Pergamenthandschrift, welche 1849 von Varnhagen unvollständig herausgegeben wurde,3 und zum größern Teil auch in den von Monaci besorgten diplomatischen Abdrücken der zwei italienischen cancioneiros, in oft sehr verderbt überkommenen Fassungen zugänglich. Durch die Veröffentlichung der seit 1880 versprochenen Ausgabe des Cancioneiro da Ajuda, welcher in seiner ihm hier verliehenen Gestaltung nicht weniger als 467 Lieder umfasst, hat daher Carolina Michaelis de Vasconcellos, deren Gelehrsamkeit und Tatkraft die Kenntnis der portugiesischen Sprache und Literatur so bedeutsam gefördert hat, einen ansehnlichen Teil der altportugiesischen Lyrik wissenschaftlichen Kreisen zugänglich gemacht. Es ist zu hoffen, dass man, diesem neuen Anstolse Folge leistend, sowohl in Portugal selbst als im Auslande, öfter und gründlicher als dies bislang geschehen ist, dem Studium dieser Poesie sich zuwende,4 und einzudringen suche in

<sup>1</sup> Ausgegangen wird von folgendem Werke: Cancioneiro da Ajuda. Edição critica e commentada por Carolina Michaelis de Vasconcellos. Volume I: Texto, com resumos em alemão, notas e eschemas metricos. Volume II. Investigações bibliographicas, biographicas e historico-litterarias. Halle a. S. Max Niemeyer. 1904, das ursprünglich in der Ztschr. nur besprochen werden sollte, das aber so viel Fragen erregt, dass wir glaubten in freier Form und eingehender uns hier damit beschästigen zu sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Denis, S. XXV ff. Es sei hier nochmals, wie schon Modern Language Notes 10, 209 ff., auf die wichtige Tatsache hingewiesen, dass Rambaut de Vaqueiras, wohl am Hose Alphons VIII von Kastilien (1158—1214), schon vor 1194 zum dichterischen Versuche in galicisch-portugiesischer Sprache angeregt worden sein mulste.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Trovas e Cantares. Madrid 1849. — Cancioneirinho das Trovas antigas etc. Wien 1870. — Novas Paginas etc. Wien 1870 (?). Diese letztgenannte Publikation ist mir nicht zugänglich.

<sup>4</sup> Arbeiten wie diejenige, welche Gassner im letzten Heste der Romanischen Forschungen, 20, 560 ff., über "die Sprache des Königs Denis von Portugal" veröffentlicht hat, sind allerdings nicht zu wünschen. Mit wie viel Wissen und Gewissen diese Untersuchung gesührt ist, wird aus solgender

la dottrina che s' asconde sotto 'l velame degli versi strani.

Da die Vorbereitung dieses Werkes dem Vorworte (advertencia preliminar) zufolge, schon im Jahre 1877 begonnen wurde, und es demnach als die Frucht einer mehr denn zwanzigjährigen Beschäftigung mit dem Gegenstande anzusehen ist, so muß es von Wert sein, die Ergebnisse der darin angewandten Methode einer

eingehenderen Betrachtung zu unterziehen.

Am Anfange der Sammlung stehen die 310 im Ajuda-Codex überkommenen Lieder in der dort bestehenden Ordnung, begleitet von der Angabe der Lücken und dem vermutlichen Inhalte derselben. Diese Lücken werden auf Grund der kritischen Vergleichung mit den zwei italienischen Handschriften (CV. = Cancioneiro da Vaticana und CCB. = Cancioneiro Colocca Brancuti) in 18 die Lieder nos. 311—467 enthaltenden Abteilungen des Anhangs ausgefüllt, und zugleich die Namen der Autoren, welche im Ajuda-Codex (CA.) bekanntlich ganz fehlen, ergänzt. Die italienischen Handschriften haben also nicht weniger als 157 Gedichte zu der uns vorliegenden Sammlung beigetragen. Die meisten

Probe (S. 577, § 29) erhellen: "Für au liegen leider nur wenige Beispiele vor. Cornu, Pg. Gram. § 33, sagt, daß dieser Doppellaut an betonter und unbetonter Stelle gleich behandelt werde. Denis verwendet aber vom Verbum laudare nur Formen mit vortonigem o: loar (V. 830, 915), loado (V. 971, 989, 2648), denen aber louva (V. 2524) zur Seite steht. Lang führt, in völliger Verkennung der Tatsachen, in seinem Glossar loar und louvar sogar als verschiedene Verba an. Der wahre Sachverhalt dürste aber wohl der sein, daß au unter dem Tone ou, vor demselben aber ursprünglich o ergab, wofür auch die Subst. loor und, falls die in § 8 dargelegte Vermutung richtig ist, auch lorbaga und der Infinitiv oir < audire sprechen". Hätte Gassner, wie es seine Psicht war, seine Studien von dem nur 138 Gedichte enthaltenden Liederbuche des Königs Denis wenigstens auf die weiteren 1067 Stücke des vatikanischen Codex (und er besand sich ja nach eigenem Geständnis längere Zeit in Rom), die 438 des Colocci-Brancuti und die 418 Marienlieder Alphons X ausgedehnt, um anderer wichtiger Dokumente zu geschweigen, so hätten ihn z. B. folgende Beispiele über den wahren Sachverhalt unterrichtet:

<sup>1.</sup> o in betonter Silbe. CA. 6897 loo (= laudo); 3156 lbe; CM. 160 (Kehrreim): Quen bãa dona querrá loar, lo' (= loe) a que par non á.

<sup>2.</sup> o in unbetonter Silbe. CA. 3159, 3163 etc. loar; CM. 384, 13 etc. loade; CV. 293, 962, 1030, 1118 etc.; CCB. 439, CM. 373 loado.

<sup>3</sup> ou in betonter Silbe. Braga, Contos pop. II, 42 louva -la; CCB. 318, 14 ouuen = öen; CV. 995, 19 ouue = audit.

<sup>4</sup> ou in unbetonter Silbe. CCB. 374, 6 louvar; ebenso Graal 25, 37 und oft (vgl. das häufige outorgar, z. B. Graal 24, 17); Braga, Contos II, 44 louvou -a; CV. 962 louvado; Graal 2, 28; 3, 20 etc. louvor; Braga, l. c. 34, 49 etc. louvores; CV. 822, 12 ouui (= audivi); Graal 23, 16 ouuide, ouuiron, häufig; 5, 20 etc. ouuir.

Die Arbeit weist auch sonst noch die Eigenschaften auf, welches sein vor elf Jahren veröffentlichtes Buch über das altspanische Verbum kennzeichnen.

Db die dem CA. so einverleibten Gedichte wirklich alle zum Urbesitz desselben gehörten, und ob andere, nicht aufgenommene, mit Recht fehlen, ist eine sehr wichtige Frage, die sich in Kürze nicht befriedigend erörtern lässt.

dieser 467 Lieder sind am Fusse der Seiten von vier Klassen von Anmerkungen begleitet. Die erste Klasse (= I) enthält den Variantenapparat, nebst welchem man das dritte Kapitel des zweiten Bandes zu Rate zu ziehen hat, das die im Ajuda-Codex selbst am Rande verbesserten Fehler verzeichnet. Die zweite Klasse (= II) behandelt die metrische Form der Lieder. Im Vorworte (s. XII) wird erklärt, dass vieles dort über die Versmaße Gesagte sich nicht mehr verteidigen lasse. Daß ähnliches auch von der Behandlung der verschiedenen Arten von Reim gilt, wird unten gezeigt werden. Die dritte Klasse (= III) bietet in deutscher Sprache abgefaßte mehr oder weniger kurze Inhaltsangaben oder auch ausführlichere Übersetzungen der Gedichte. Die vierte Klasse (= IV) teilt die im 15. und 16. Jahrhundert im Ajuda-Codex angebrachten Randglossen mit.

Wenn nun im Vorwort s. XI inbetreff des Variantenapparates mitgeteilt wird, dass alle Texte mit der größten Sorgfalt geprüft, und alle eine irgendwie verschiedene Lesart darstellenden Abweichungen berücksichtigt und verzeichnet worden seien, so ist die Ausführung hier hinter der Absicht zurück geblieben. Von den 310 im Ajuda-Codex enthaltenen Gedichten, sind bei 124 derselben überhaupt keine Varianten aus dieser Vorlage angegeben worden. Von diesen 124 sind 27 nur dort überliefert. 1 Dass aber Abweichungen von der Vorlage auch in diesen Fällen vorkommen, wird sich unten bei Besprechung einzelner Verse zeigen. Dieser Umstand ist um so mehr zu bedauern als die Herausgeberin den Text Varnhagens beiseite gelassen hat, obwohl derselbe aus mehreren Gründen der Beachtung würdig war. Erstens zeigt eine Vergleichung seines Textes mit dem Original, dass Varnhagen, dem zu seiner Zeit weder sprachliche Vorarbeiten noch die italienischen Abschriften zu Gebote standen, seiner Pflicht als Herausgeber mit

Die verdienstvolle Forscherin, welche die dornenvolle Aufgabe, den Urbestand des CA. wieder herzustellen, mit großsem Aufwand von Scharfsinn zu lösen gesucht hat, sagt CA. II, 210: "Quanto ás tentativas de preencher lacunas, estou persuadida que tambem quasi todas merecem approvação." Dennoch lassen diejenigen zum Teil von ihr selbst erwähnten Lieder (ibid. 215 ff.), welche sie in den von ihr als für Liebeslieder im provenzalischen Sinne bestimmt gehaltenen Codex aufgenommen hat, die aber zur Klasse der eigentlichen planks, sirventes und Mädchenlieder gehören, Zweisel an der Richtigkeit ihrer Auffassung aufkommen, um so mehr als die Auslassung anderer, ebenso alter Lieder noch zu erklären ist. Nicht wohl vertragen sich das Dasein von volkstümlichen Parallelstrophenliedern im CA., und die Zeitschrift 28, 385 vertretene Ansicht, das das im Volksstil versaste Mädchenlied CCB. 348 (= 456) zwischen 1194—1199 von Sancho I versast worden sei, mit der Grundriss II, 2, 195 ausgesprochenen und später, Zeitschrift 19 (1895) S. 591 ff., gegen meine Einsprüche (Denis, S. CXLI) versochtenen Meinung, das die Meisterlieder die früheren Kunstlieder gewesen, während die nationalen Volkstypen erst unter König Denis (1279—1325) wirklich "hoffähig" geworden seien. Nach dem Bekanntwerden der zwei italienischen Abschriften des Gesamtliederbuches war die oben angeführte Meinung nicht mehr haltbar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nos. 151, 152, 154, 156—8, 180—182, 211, 214, 235—239, 247, 249, 254, 269, 272, 273, 299, 304—307.

gewissenhafter Treue, und auch mit einem für jene Tage beachtenswerten Verständnis der schwierigen Sprache gerecht wurde.1 Zweitens ist Varnhagen doch nicht ohne Einfluss auf den Text der vorliegenden Ausgabe geblieben.<sup>2</sup> So stimmt z. B. die Übersetzerin gelegentlich nicht mit ihrem eigenen Texte, sondern mit Varnhagens überein, ohne dass in den Varianten der verschiedenen, und besseren Lesart gedacht wäre. Auch in mehreren der angenommenen Schreibweisen sind die Trovas e Cantares der neuen Ausgabe vorausgeeilt.3 Dass man nun wenigstens in manchen der Fälle, wo diese letztere von Vg. abweicht, ohne dass dies in den Varianten angemerkt wird, vermuten darf, dass Vg. mit der Hs. übereinstimme, geht daraus hervor, dass auch viele Varianten der uns zur Kontrolle zugänglichen Abdrücke der beiden italienischen Liederhandschriften von der Herausgeberin entweder übergangen, oder nicht genau verzeichnet worden sind. Die Beweise für diese Behauptung sind unter den einzelnen Versen erbracht.4 Zu bedauern ist auch, dass die Herausgeberin, wohl von dem Wunsche geleitet, die oft schwer lesbaren Varianten dem unkritischen Leser verständlicher zu machen, dieselben nach ihrer Meinung aus- und zurechtgelegt, anstatt in ihrer wahren, die Vorlage treu darstellenden Gestalt wiedergegeben hat,5 Das Ergebnis dieses Verfahrens ist, dass uns jetzt für einen beträchtlichen Teil selbst dieser groß angelegten Ausgabe ein zuverlässiger Variantenapparat fehlt.6

Die Orthographie des Ajuda-Codex wird mit Recht als eine im Vergleiche mit andern mittelalterlichen Denkmälern ungewöhnlich einfache und regelrechte bezeichnet, die deswegen nur sehr geringe Veränderungen erheische. Nachbesserungen nun, welche die gelehrte Romanistin laut dem Vorworte (s. XII) hauptsächlich darum

234 u. 359 (CV. 943 mit der in den andern Vorlagen fehlenden Rubrik wurde ganz übersehen) als Stichproben.

<sup>1</sup> Man sehe was Carolina Michaelis selbst darüber Bd. II, S. 170 ff. sagt. Wenn Bd. I, S. X, von der edição baralhada de Varnhagen gesprochen wird, so erscheint dieses Urteil zu hart. In der großen Mehrzahl der Fälle, wo in unserer Ausgabe auf Lesarten der Hs. hingewiesen wird, findet man dieselben auch bei Varnhagen (in der Folge in der Abkürzung Vg. angeführt). Man vergleiche z. B., um wenige Fälle anzuführen, die Varianten zu V. 239, 347,

<sup>596, 598, 665, 774—5, 888, 1741, 2231</sup> etc. mit seinem Texte.

<sup>3</sup> Man sehe z. B. nur V. 1636, 3701, 3724, 4031.

<sup>3</sup> So stimmen mit Vg. Schreibungen wie duvi (V. 5733) prol' (V. 5521), rogd'-lh'ei (V. 5884), sdbia (V. 1212), sabiddes (V. 1328), d = habet) überein,

sowie die Ersetzung der V.95 überlieserten Form tivi durch tive.

\* Dass dieser Umstand etwa dem Raummangel zuzuschreiben sei, ist \* Dais dieser Umstand etwa dem Raummangel zuzuschreiben sei, ist nicht anzunehmen, weil in manchen Fällen die in den Varianten gemachten Angaben hätten unterbleiben, oder doch kürzer gesast werden können. So z. B. zu V. 193, 404, 566, 665, 1336, 1374, 1426, 1582, 2301, 2382, 2572, 2617, 2494, 2896, 3375, 3499, 5408, 5673, 5683, 5698, 5990, 6364 etc.

5 Für die Benutzung und genaue Angabe der Varianten aus CCB. dienten nos. I—10, 116—149, 163—164; für diejenigen aus CV., nos. 222—224 n. 26 (CV.)

<sup>6</sup> Man vgl. z. B. V. 20, 29, 32, 35, 41, 71, 130, 210, 863, 2243, 2819, 2821, 2824, 3087, 3103, 3126, 3154, 3160, 3197, 3238, 3246, 3373, 3422, 5187, 5654, 5729, 5863.

für nötig erachtet hat, weil es ihr vornehmlich um Verbreitung richtiger Ansichten über diese Poesie in den gebildeten Kreisen Portugals zu tun ist, sind in Kürze die folgenden: I. ll und nn, welche Schreibungen im Ajuda-Codex sowohl als in den Marienliedern Alphons X (= CM) fast ausschliefslich palatales l und ndarstellen, werden durch die schon im 13. Jahrhundert auftretenden und für das Portugiesische noch heute charakteristischen Zeichen lh, nh ersetzt.1 Das ist gewiss nur zu billigen. Statt u wird vor vokalen v, statt i und g vor a, o, u das Zeichen j eingeführt. Auch damit wird man übereinstimmen. Doch sollte dann, wie ja die verdienstvolle Forscherin in Zeitschrift 19, 514, Anm. 3 selbst vorschreibt, der palatale Reibelaut nicht auch vor e, i durch i neben g vertreten werden.2 Das geschieht aber in unserer Ausgabe häufig,3 und dass wir es nicht mit blossem Versehen oder Druckfehlern zu tun haben, beweist der Umstand, dass j statt g in den im selben Zeitraum für Bd. 20-29 der Zeitschrift bearbeiteten Texten geradezu die Regel ist.4 Die oben angeführte Vorschrift ist also von der Verfasserin nicht durchgeführt worden.

Wo ein auslautender Nasal mit dem Anlaut des folgenden Artikels oder Pronomens lo, la etc. zusammentrifft, und das l sich dem Nasal angleicht, schrieb man in der uns hier beschäftigenden Periode entweder perderonno (z. B. V. 2667), non no (z. B. V. 2876) oder, wie es im Ajuda-Codex häufiger geschieht, nen o, neno (z. B. V. 288), en o, eno (z. B. V. 66), worin wir denselben Vorgang wie

in nemigalha statt nemmigalha zu erkennen haben.5

Diese zwei der Zeit allein geläufigen und den Lautzustand einfach und klar darstellenden Schreibungen hatte auch Vg. treulich bewahrt. Frau M. de Vasc. hat sie meistens durch andere, den Denkmälern fremde Schreibweisen ersetzt, so dass die überkommene Einfachheit und Einheit der Schreibart gestört ist. V. 288 z. B. finden wir das hschr. neno durch nen-no wiedergegeben; V. 345 aber, wo das Faksimile nē o (= nen o) hat, wird die hschr. Schreibung beibehalten, sowie auch V. 384 non o. V. 86 hat die Hs. e esta (statt ē e.), unser Text aber en-neste. Diese Ungleichheit der Behandlung eines und desselben Falles geht durch die ganze Samm-

<sup>2</sup> Nicht weil dieser Gebrauch des j gar nicht vorkam, wie Zeitschrift 19, 514 u. 520, Anmkg. I, gegen das Zeugnis der Dokumente gesagt wird, sondern weil er weit seltener auftrat als i und g. Siehe z. B. Graal, in Romania

30, 511 (amerjendo, jemer), 512 (oje, deseje), 513 (jente) etc.

4 Zeitschrift 25, 145, 150, 560 (vej' ende, oje etc.), Bd. 29, 702, 703, 704,

710 (desej'e, vej'est; oje etc.).

Siehe Denis, S. CXLVII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. XXVII, Anmk. 3 wird, im Gegensatz zu dem in Zeitschrift 19,519, also wohl im selben Jahre, geäußerten, eingeräumt, dass es besser gewesen wäre, auch mha, sabha, Pavha zu schreiben, anstatt, wie es in der Ausgabe wirklich geschehen ist, mia, sabia, Pávia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Alle Fälle anzugeben ist nicht nötig. Auch V. 7224, wo die Vorlage desegey hat, finden wir desejei. Man sehe z. B. V. 364, 370, 374, 427, 571, 716, 1078, 2541, 3704, 3872, 5143—4, 5255, 7081, 7224, 7393, 8113, 8263, 8300, 9432, 9525, 9725, 9752, 9923, 10007, 10069, etc.

lung. Man sche noch das zu V. 8453 und 8870 bemerkte. Bis ungefähr zu V. 3500 gehen die Graphien non o, non-o und non-no etc. neben einander her; 1 von da an (z. B. V. 3644) gesellt sich ihnen als vierte no'-no hinzu, während sporadisch noch Gebilde wie V. 8870 eran-n-as statt eran-nas etc. anzutreffen sind.2

In der Darstellung der nahe verwandten Fälle, in denen der auslautende Nasal eines Wortes vor dem Nasal des folgenden Wortes ausgestoßen wird, wie z. B. in comigo statt commigo und ähnlichen stehenden Verbindungen,³ ist ebenfalls kein einheitliches Verfahren zu beobachten. Die alten Denkmäler schreiben hier entweder non me (z. B. V. 3562) oder no me (z. B. V. 3175), und diese Graphie findet sich auch hier bei Vg. erhalten. In der vorliegenden Ausgabe heißt es nun bis etwa zu V. 3000 non me, von da an aber bald so (wie z. B. V. 3562, 4082, 4434 etc.), bald no'me (z. B. V. 3175, 3283, 4069, 4389 etc.) während V. 8014, wo beide Vorlagen die interessante Form comelhor ausweisen, weder so, noch co'-melhor, sondern con melhor geschrieben wird. Die erforderte einheitliche, und zu gleicher Zeit einfache, Darstellung des besagten lautlichen Vorganges wäre leicht durch die beständige Schreibung nō-no, nō-me etc. erzielt worden.

Dass die Herausgeberin, besonders von V. 2316 an, im Gebrauche von Akzenten, Apostrophen, Bindestrichen und Trennungszeichen freigebig gewesen ist, wird man im Ganzen gewils billigen. Nur hätte einerseits größere Regelmäßigkeit beobachtet, andererseits aber Überflüssiges vermieden werden können. Auf S. XXV wird mitgeteilt, dass die altertümlichen Proparoxytona (?) oùvi, soùbi (sic) 4 pùsi etc. mit dem Gravis bezeichnet worden seien, weil in der heutigen Sprache auslautendes i nur betont vorkomme. Ob wir nun hier wirklich die aus hábui, sápui entstandenen Bildungen ouvi, soubi auf dem u betonen sollen oder, wie es mir richtiger scheinen will, auf dem o (also duvi, sdubi), das sollte der Leser erfahren, aber das wird aus dem in dieser Ausgabe beobachteten Verfahren, auch wenn man dasselbe mit dem in der Zeitschrift verfolgten zusammenhält, nicht klar. Dem oùvi, scùbi der Einleitung steht im Liedertexte selbst fast durchgängig duvi, sdubi gegenüber, während es in der Zeitschrift bald so, bald oùvi, soùbi, bald ouvi ohne Akzent heifst.<sup>5</sup> Ebenso lesen wir dixi V. 7866, 7872, 7878, 9581

etc., dixi V. 7884; dixi ohne Akzent z. B. V. 3801, 3966, 4019,

¹ In den Zeitschrift Bd. 20—29 herausgegebenen Texten findet sich diese Schreibung auch da, wo CA. in derselben Stelle que'-no hat. Ein lehrreiches Beispiel ist z. B. CA. V. 5682 que'-no, statt dessen wir Zeitschrift 27, 166 que[n]-no finden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Vorworte, S. XVI, Ann. 5 heißt es, daß damals wie heute n ǫ̃-no, δε̄-no etc. die richtigste Schreibung gewesen wäre.

<sup>3</sup> Siehe Denis, 1. c.

Auch S. XIX lesen wir oùvi, soùbi; in Anm. 2 auf S. XXV aber oùvi; ebenso Bd. II, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Z. B. duvi 25, 306; 678; duvi, ibid. 162, 166, 307; 29, 702, 703 etc.; duvi 20, 159; 29, 700 etc.

4030 etc.1 Oder pùdi V. 4127, 7271, 7842, 9150, 9537, gegen-

über pudi V. 2995.2

Wo ein betontes e oder o in der nächsten Silbe von einem tonlosen hiatus-i gefolgt wurde, nahm es einen geschlossenen Laut an. Diesen kennzeichnet die gelehrte Forscherin (laut Vorwort, S. XXII) durch einen Circumflex, z. B. V. 6383, 6480 dôrmio, und Zeitschrift 29, 700 sêrvio, 25, 162 cômia. Ebenso häufig wird aber der Gravis verwendet, wie z. B. 25, 303 còmian, oder der Akut, wie ebenda 307 und in der vorliegenden Ausgabe V. 10 130 sérvio, 7733 sérvia. Eine Regel wird also hier nicht beobachtet.

Ob Schreibungen wie V. 3290 têê'-lh' o, 4929 devinhâ'-lo, 8432 rogá'-lh' ei, die unter der Mitwirkung von Leite de V. von V. 2316 an fast die Norm werden, wirklich nötig sind, darf man bezweifeln. Wer Portugiesisch überhaupt lesen kann, dem wird man nicht erst durch einen Bindestrich, einen Akzent und einen Apostroph die Augen darüber öffnen müssen, dass er einen Insinitiv vor sich hat; wer es aber nicht versteht, dem wird mit diesen gelehrten Häkchen

wenig geholfen.

Was die Interpunktion betrifft, so hat die verdiente Forscherin, wie sie uns im Vorworte S. XXIV erklärt, dem portugiesischen Geschmacke zuliebe ausgiebigen Gebrauch von derselben gemacht. Dadurch ist das Verständnis der oft sehr schwierigen Lieder bedeutend erleichtert worden. Die Sorgfalt und Einsicht, mit welcher die Satzzeichen gewählt und eingeführt worden sind, gehören zum besten was die vorliegende Ausgabe des Cancioneiro da Ajuda bietet. Ob es nötig war, die sonst nur in Spanien übliche doppelte Verwendung der Frage- und Ausrufszeichen einzuführen, mag dahingestellt bleiben.

Betrachten wir nun die sprachliche Behandlung unseres Liederbuches.

Die Sprache unseres Rittersanges ist, wie uns das Vorwort S. XVIII ff. richtig sagt, und ja bekannt war, eine altertümliche und im ganzen einheitliche. Die Gewandtheit, mit der sie schon an der Schwelle des 13. Jahrhunderts in den ersten uns erhaltenen Liedern auftritt, berechtigt uns zu der Annahme, dass das galicischportugiesische Volkslied, welchem die Hofpoesie so manchen warmen Ton abgelauscht hat, schon seit geraumer Zeit einer mehr und mehr bewusten Pflege sich erfreut haben muste. Dass wir, der Meinung der verdienstvollen Romanistin zusolge, in dem so ausgebildeten Dichteridiom die Sprache der Provinz Entre Douro e Minho, nicht aber diejenige Lissabons, zu sehen haben, ist für die Frühzeit ja wahrscheinlich genug, wenn auch noch nirgends be-

3 Siehe oben S. 129 Anm. 2, angeführten Nachweise.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Zeitschrift entweder dixi (z. B. 20, 152; 25, 558, 674; 29, 708) oder dixi (z. B. 25, 166).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Zeitschrift entweder pudi (25, 559) oder púdi (25, 677). — In den Errata zu Bd. I ist pudi V. 1285, 3175 korrigiert

wiesen. Für die Folgezeit aber ist zu bedenken, dass mit der Einnahme Lissabons im Jahre 1147 der Schwerpunkt des politischen und damit wohl auch des gesellschaftlichen Lebens des jungen Staates immer mehr nach dem Süden verlegt wurde. Für die uns unmittelbar angehende Sprache der im Ajuda-Codex überkommenen Lieder dürfte demnach die gewollte Eingrenzung derselben in jenen sangesreichen, nördlichen Gau nur noch in beschränktem Maße zutreffen. Die Ausbreitung des Minnesanges nicht nur über Leon und Kastilien, sondern auch nach dem Süden Portugals, und der rege Verkehr zwischen diesem Königreiche und den Nachbarländern, mussten dem poetischen Dialekt neue, sowohl fremde als heimische, Elemente zuführen, welche die herkömmliche Einheit beeinträchtigten, und bereiteten unter dem Einflusse eines stark entwickelten Nationalgefühls jene Sprachscheidung vor, die schon im 14. Jahrhundert im portugiesischen Graal und der galicischen Estoria trova ihren vollen Ausdruck findet.

Gelegentlich der hispanischen Form aquelha, welche in Zeitschrift 28, 387, Anm. 3 zur Ergänzung des Reimwortes in der unten zu V. 968 besprochenen schwierigen Stelle des Liedes 38 nachträglich vorgeschlagen wird, drückt sich die gelehrte Herausgeberin ebenda wie folgt aus: "Hispanismen im Reim wie im Versinnern - wie solche im Cancioneiro Gallego-Castelhano so häufig sind — waren schon in der ersten Epoche gallizisch-portugiesischer Dichtkunst nichts Unerhörtes. Wohlverstanden im Munde von Galliziern und Kastilianern. Doch gehört der Verfasser des Guar-

vaya-Gedichtes nicht zu dieser Kategorie."

Ist nun die für unsern Gegenstand nicht ganz gleichgültige Behauptung richtig, dass Hispanismen nur bei den Galliciern und Kastilianern, nicht aber bei den Portugiesen überliefert sind? Beweise werden dafür keine geboten. Sie sind in den etwa 36 mehr oder weniger spanisch aussehenden Formen des Ajuda-Textes zu suchen, von denen die Herausgeberin 15 selbst in den Varianten als Hispanismen bezeichnet, 21 aber aus irgend einem Grunde unerwähnt gelassen, zum Teil nicht einmal angetastet hat. 1 Es sind in alphabetischer Ordnung die folgenden:2

acordé-m' V. 3370;3 alhi 1528; aquelha 5863; conosciesse 1002; de que (statt des que) 2173; diré 927, 2107; enganhar 635; fuesse 239; le 3407 (Kehrreim); lexades 5123, 10057; 047, 1117, 2986. 3889, 7595; otri 3989, 4089; penso 53; plazer 8326, 8539;4 plazerá 5623, 7102, 7356; primero 2065, 2503; quexume 3147,

<sup>1</sup> Ob diese Formen jedesmal wirklich als Hispanismen aufzusassen, und überhaupt dem Dichter statt, wie meistens wahrscheinlich erscheint, Abschreibern zuzuschreiben seien, bleibe vorläufig dahingestellt.

<sup>3</sup> Fette Ziffern deuten die übergangenen Formen an.

Siehe zu Vers 927.
Siehe auch Denis, V. 1688, und Zeitschrift 19,528, an welch letzterer
Schreibishler betrachtet wird. Stelle diese Form als blosser Schreibsehler betrachtet wird.

10065; seso 5952; siquer 9178; sirvo 6762, 6786; trae 2382;

traicion 5496,2

Von diesen Formen gehören 10 folgenden Dichtern an, welche laut den im zweiten Bande enthaltenen Biographien Galicier waren: Fernan Figueira de Lemos, 7356; Fernan Rodriguez de Calheiros (?), 7505; Joan de Guilhade, 5123, 10065; Mem Rodriguez Tenoiro, 10057; Pay Gomes Charinho, 5496, 5623; Vasco Praga de Sandim, 239, 47, 53, 8326; während 6 einem Spanier. Pero Garcia, Burgales, zukommen: 2107, 2065, 2503, 2173, 9178, 2382.

Alle übrigen finden sich bei Dichtern, die als Portugiesen angesehen werden: Desconhecido (Roy Fernandez de Briteiros?) 6762, 6786, 5052; Diego Moniz, 7102; Fernan Garcia Esgaravunha, 2986: Fernan Velho, 5863; João Coelho, 3889, 3989, 4089; João Soares Somesso, 635; Martin Soarez, 1528, 1117, 1002; Nuneannes Cerzeo, 8539; Pay Soares Taveiroos, 927, 968; Roy Queimado.

3370, 3147; Vasco Gil, 3407.

Es kommen demnach auf 8 Galicier und Spanier 17, auf

II Portugiesen 19 sogenannte Hispanismen.

Soweit also diese Fälle, von welchen einige anders aufgefaßt.3 andere den Kopisten anstatt den Dichtern zugeschrieben werden dürften, überhaupt von Bedeutung sind, beweisen sie, dass hispanische Formen sich bei den Portugiesen ebenso wohl als bei ihren galicischen und kastilischen Genossen finden.4

Das in der vorliegenden Ausgabe zu beobachtende Verfahren, nach welchem z. B. die beim Portugiesen Martin Soares überlieferte Bildung alhi (V. 1528) nicht durch ali ersetzt wird, während durch gleichzeitige Denkmäler sowohl als durch heutige Mundarten gestützte Formen wie z. B. dire-lhes (V. 927), acorde-m' enton (V. 3370), denen wir ebenfalls bei einem Portugiesen begegnen, beseitigt werden, führt auf eine andere Frage, deren einheitliche, sich genau an die Tatsachen haltende, Behandlung für die kritische Ausgabe eines alten Textes ebenso wesentlich ist als diejenige der Varianten, der Orthographie oder des Metrums. Es ist die Frage, wie sich die Textkritik zu den in den vorhandenen Niederschriften eines alten Denkmals überlieferten, oft verschiedene Stufen der Entwicklung darstellenden, Laut- und Satzgebilden verhalten solle. Diese Frage ist besonders wichtig in einem Denkmale, welches, wie das vorliegende Liederbuch, das Werk nicht eines einzigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenso z. B. CV. 498, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von diesen Formen hat die Herausgeberin mit Ausnahme von alhi, siquer, sirvo und traicion alle verbessert.

<sup>\*</sup> Man sehe z. B. das unten zu V. 47, 927, 4089, 5623 Gesagte.

4 Es mag bezeichnend erscheinen, dals wir gerade bei dem Spanier
Pero Garcia, aus Burgos, nicht weniger als ein halbes Dutzend hispanischer Formen überliesert finden. Wichtiger ist aber doch der Umstand, dass eine Prüfung der Werke dieses Sängers in bezug auf das Gesetz der Enklise des tonlosen Objektspronomens (siehe unten zu V. 6914) ihn nicht im Widerspruche mit demselben zeigt.

Verfassers, sondern einer Anzahl zwar derselben literarischen Schule, aber verschiedenen Völkern angehörender, Dichter ist. Eine irgendwie sichere Lösung dieser Aufgabe ist wohl nur dann zu erwarten, wenn man auf Grund eingehender Erforschung der gleichzeitigen, so viel als möglich nach ihrer Heimat sorgfältig geschiedenen, Urkunden und andern Sprachdenkmälern,¹ sowie der Ergebnisse der heutigen Dialektforschung, den Sprachbestand der Zeit so genau als möglich geprüft und es sich zur Richtschnur gemacht hat sprachliche Formen, selbst wenn sie in dem uns angehenden Texte nur vereinzelt vorkommen, bloß dann anzutasten, wenn sie sich anderwärts nicht belegen oder lautgeschichtlich stützen lassen.

Die verdienstvolle Herausgeberin räumt nun zwar im Vorworte S. XVIII ein, dass unsere Dichter, obgleich sie der tendencia unitaria ihrer Schule zuliebe die altherkömmlichen Bildungen vorgezogen, dennoch gelegentlich sich den Gebrauch volkstümlicher Neuschöpfungen, wie z. B. doe statt dol, faze statt faz, muinto statt muito gestattet hätten, und sie hat demgemäß die dort erwähnten und noch einige andere Formen, wie z. B. sirvo (V. 6762, 6786),2 in der Tat bestehen lassen. In der Regel aber hat sie in ihren Vorlagen weniger häufig überlieferte oder sonst mit dem vermeintlichen Einheitsbestreben der Schule irgendwie im Widerspruch erscheinende sprachliche Bildungen, in denen wir den Hauch der guten alten Zeit verspüren, selbst dann verurteilt, wenn ihre Echtheit durch andere Denkmäler sowohl als durch die Forschung der letzten Jahrzehnte bezeugt war. Solche Fälle sind z. B. die unten zu V. 95, 105, 261, 898, 927, 2171, 3168, 5623, 5872, 6914, 7124, 7733, 8890, 9121, 10272 besprochenen.3

Bei der Verbesserung ist die Herausgeberin gelegentlich in Widerspruch mit sich selbst oder sogar mit dem richtigen Sprachgebrauch geraten, welcher sich doch in einem als so einheitlich gerühmten Idiome in seinen Hauptzügen unschwer erkennen lassen sollte. Beispiele dieser Art sind in den Anmerkungen zu V. 95, 105, 1505, 2184, 3506, 5240, 6914, 7317, 7658, 8849, 9121,

9765 zu finden.

Was die in Abschnitt II enthaltene Darstellung der metrischen Form der Gedichte anbelangt, so teilt uns die Herausgeberin im Vorwort S. XII selbst mit, daß sie vieles dort vorgetragene heute nicht mehr aufrecht erhalten würde, und hebt als unrichtig die Benennungen octonários jámbicos, nonários trocáicos anstatt Versen von von 8, 9, 10 arithmetisch gezählten Silben hervor, sowie rimas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im selben Sinne spricht sich Herzog in dem mir eben zugekommenen 3. Hefte dieser Zeitschrift, 31, 372 aus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe dazu V. 7733. <sup>3</sup> Hier sowohl wie anderw

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hier sowohl wie anderwärts in diesem Beitrage handelt es sich nicht so sehr um einzelne Fälle, die sich als ein Versehen oder auch durch andere Aussaung der Sache erklären lassen können, sondern hauptsächlich um die Frage, nach welchem Grundsatze eine Reihe gleichartiger Fälle konsequent behandelt worden sei.

longas, brevas statt agudas, graves. Einige dieser irrtümlichen Angaben sowie auch die unübliche Benennung eines Versmaßes, sind in den Errata verbessert; die andern sollen in den Investigações Lingüisticas des versprochenen dritten Bandes berichtigt werden. Die Bestimmung der in unserem Liederbuche vorkommenden Versmasse sowie der Strophenformen und Reimsysteme ist im ganzen vortrefflich durchgeführt. Darin und in der sorgfältigen Silbenzählung ist einer der bestgelungenen Teile des ganzen Werkes zu erblicken. Nicht so gut geraten ist dagegen die Behandlung der Reim- und anderer Künsteleien, die uns durch die Provenzalen unter dem Namen rims equivocs, derivatius, replicació usw. bekannt worden sind.

Es finden sich in unserer Sammlung 42 Gedichte, in welchen ein gewisses Wort in jeder Strophe zwei oder mehr Male an derselben Reimstelle wiederholt wird (nos. 45, 87, 88, 94, 95, 102, 103, 110, 116, 118, 131, 132, 135, 136, 141, 155, 186, 201, 224, 225, 258, 259, 264, 288, 292, 309, 314, 328, 329, 387, 391, 403, 407, 416, 417, 423, 433, 434, 436, 437, 447, 453, 454).1

Hier haben wir also regelrechte Beispiele der rims equivocs der provenzalischen Poesie. In meiner Ausgabe des Denis, S. CXXV, werden solche Fälle mit dem altportugiesischen Namen dobre bezeichnet, und zwar einmal, weil in dem bekannten, seit 1880 durch die Veröffentlichung des CCB. zugänglich gewordenen Bruchstückes einer Poetik (s. ib. S. 5, Z. 146-154) dieser Name zwar allerdings nicht ausdrücklich auf den Reim bezogen, aber unmittelbar nach dem vom Reime handelnden Kapitel vorgeführt, und nur auf solche Wörter angewandt wird, die an derselben Versstelle wiederholt werden; dann aber auch, weil die von den Provenzalen replicació geheißene Art von Wiederholung 2 in denjenigen portug. Gedichten, wo sie vorkommt, nur sehr ausnahmsweise sich an bestimmte Stellen gebunden findet, also höchst wahrscheinlich in den das dobre und mordobre betreffenden Abschnitten der Poetik nicht gemeint war.3 Wie immer man nun über die Anwendung des Ausdruckes dobre auf die in unserem Liederbuche vorkommenden rims equivocs denken möge, so ist klar, dass gerade der nicht wissenschaftliche Leser hätte in den Stand gesetzt werden können, die Identität dieser Fälle mit einer aus den verwandten Literaturen schon längst bekannten und definierten Reimart zu erkennen.

<sup>2</sup> Siehe Leys d'Amors I, 248; III, 58-62; Diez, Poesie<sup>2</sup>, 88; Meyer, Dern. Troub. § 22; Gaspary, Sicil. Dichterschule, 134; Canc. Gallego-

Cast., 182.

<sup>1</sup> Die fetten Ziffern bezeichnen die übersehenen Fälle.

<sup>3</sup> Grundriss II, 2, S. 195, Anm. 8 und 9 bezieht Carolina Michaelis die Namen dobre und mordobre ausdrücklich auf Fälle von sog. replicació; ebenso in der Anmerkung zu Lied no. 231, wo mit Diez richtiger Binnenreim zu erkennen ist. Im Widerspruch damit wird in den Anm. zu nos. 289 und 304 von der Anwendung dieser Ausdrücke auf Fälle von rims equivocs und derivatius als von etwas Selbstverständlichem gesprochen.

Aber weder ist einer der bekannten technischen Namen auf sie angewendet, noch eine Bestimmung ihres Wesens gegeben worden.1 Ebenso wenig sind die genannten Beispiele regelrecht durchgeführter rims equivocs, von den nicht seltenen unterschieden worden, in welchen ein gewisses Wort von Strophe zu Strophe an derselben Reimstelle wiederkehrt.<sup>2</sup> Solche Fälle finden wir in nos 3, 6, 7, 11, 18, 89, 105, 129, 132, 134, 137, 204, 205, 263, 338, 347, 364, 369, 371, 374, 375, 380, 405, 412, 451.

Von diesen werden hier nos. 11, 204, 380 mit dem Ausdruck replicação bezeichnet, andere, z. B. nos. 89, 132 als palavra identica,

also wie die rims equivocs.

Dieselbe Behandlung betrifft die Fälle, welche den prov. rims derivatius entsprechen. Von diesen finden wir regelmässig durchgeführte in 4 (nos. 30, 221, 289, 304), weniger regelrechte in 5 (nos. 23, 40, 320, 416, 453), im ganzen also in 9 Gedichten. Dreimal nun (nos. 40, 289, 304) hat die Herausgeberin diese Fälle als solche erkannt und bezeichnet (No. 40, rimas derivativas;3 No. 280 und 304, mordobre); 4 fünf Beispiele (nos. 30, 221, 320, 416, 453) sind ganz übersehen, und das neunte (No. 23) ist sehr zweideutig als "o enfeite, chamado dos tempos", bezeichnet worden.5 welches der Haken- und Ösen-Reimerei (macho e femea) nahe komme.6 Dazu kommt nun, dass 441, ein unzweideutiger Fall der replicació verschiedener Formen von cuidar,7 von denen keine im Reime wiederkehrt, mordobre geheißen wird, nachdem unter No. 304 in bezug auf die dort vorkommenden rims derivatius gesagt worden

<sup>2</sup> Nur durch alle Strophen gehende Fälle werden hier erwähnt, also

z. B. nicht nos. 165, 262, 359 etc.

2. B. flicht nos. 105, 202, 359 etc.

3 Nicht mit dem gleichlautenden provenz. Ausdruck zu verwechseln, welcher den durch Geschlechtswandel gewonnenen Reimwechsel bezeichnet, der in der spanischen Halbinsel unter dem Namen macho e femea (also o—a) bekannt ist. Siehe unten Anm. 6; ferner z. B. Leys d'Amors I, 184, und P. Meyer, Romania 19, 20.

4 Zu beiden Gedichten wird die betreffende Stelle aus der altport. Poetik

angeführt, ohne daß ein Zweisel daran angedeutet würde, daß mit diesen Ausdrücken wirklich die beregte Reimart und nicht etwa die replicació gemeint sei. Man begreift also nicht warum von no. 289 an solche Fälle nicht ein für alle mal dobre und mordobre benannt worden sind. Siehe noch oben S. 139,

Anm. 3.

<sup>5</sup> Dieser Ausdruck kommt teils in der Definition, welche die Poetik vom

mordobre gibt, teils auch in anderem Zusammenhange vor.

<sup>6</sup> Dass die macho- e femeu-Reimerei etwas wesentlich anderes ist, bedarf keines Beweises. Altportug. und galic.-castilische Beispiele sind im Cancioneiro Gallego-Castelhano, S. 215-6, besprochen. - Grundriss 1. c. wird diese

Reimart richtig behandelt.

<sup>1</sup> Der gewöhnlich verwendete Ausdruck ist rimas identicas; sonst finden wir noch palavras i. (no. 417) und Consonantes identicas (No. 45).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ein ähnliches Beispiel mit cuidar kommt im Canc. de Baena, No. 135 (= Canc. Gall.-Cast. No. XLIX) vor, erstreckt sich dort aber auch auf den Reim, und wird in der Rubrik consonantes doblados genannt. Ob, und wie, der sonderbare Ausdruck mansobre, masobre oder mazobre verstanden worden sei, läst sich leider durch keine bis jetzt bekannte Stelle sicher bestimmen.

war, dass in ihnen die Spielerei des mordobre mit aller Strenge

(com todo o rigor) zur Anwendung gelangt sei.

Wie sich bereits gezeigt hat, bedarf auch die Auffassung dessen, was man gewöhnlich replicació heisst, der Klärung. Mehr oder weniger regelmäßige Wiederholung dieser Art findet sich in nos. 105, 145 (beinahe überall an bestimmten Stellen), 160 (nicht in Strophe 4), 221 (neben mordobre), 231 (mit Binnenreim verbunden)1, 345, 441, 445,2 466 (Valença, mit anziehendem Wortspiel).3

In einer Anzahl von Gedichten (nos. 88, 94, 103, 104, 132, 134, 135, 136, 186, 328, 416, 453) haben der Anfang und das Ende, hie und da auch die Mitte (135) jeder Strophe, dasselbe Reimwort, also rims equivocs. In dem vorliegenden Werke werden solche Strophen coblas redondas genannt, ein Name, mit welchem man in der provenzalischen Poesie gegen Ende des 13. Jahrhunderts bekanntlich Strophen bezeichnet, deren letzter Vers am Anfange der folgenden wiederkehrt.4 Cansos redondas im eigentlichen Sinne dieses Ausdruckes gibt es in unserm Liederbuche keine.

Die Erörterung derjenigen Fälle, in welchen der in den Liederbüchern mit der Bedeutung "Unregelmässigkeiten, Überschreitungen" vorkommende Ausdruck desigualdades anzuwenden sei, sowie einiger

anderer Fragen, würde hier zu weit führen.

Die in deutscher Sprache abgefasten Inhaltsangaben oder ausführlicheren Übertragungen, welche den Liedern beigegeben sind, haben dem Vorworte zufolge nur den Zweck, das Verständnis dieser Poesie denjenigen Ausländern zu vermitteln, welche sich mit der Geschichte der ästhetischen Ideen beschäftigen. Aus diesem Grunde sind bloss Gedichte von schwierigerem Bau mehr oder weniger wörtlich übersetzt worden.

Es ist aufrichtig zu wünschen, dass dem Bemühen der gelehrten Forscherin, das Studium der altportugiesischen Liederbücher im Auslande zu fördern, der größte Erfolg zuteil werde, sodass die für die Kenntnis des Mittelalters, besonders aber für die vergleichende Geschichte der Poesie so wichtige altportugiesische Lyrik nicht mehr, wie es noch unlängst in sonst so vortrefflichen Werken wie Bruchmann's Poetik (Berlin 1898) und K. Bücher's Arbeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe S. 14, Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier dobra genannt.

<sup>8</sup> Die fetten Ziffern bezeichnen die übersehenen Fälle.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Diez, Poesie, 102; Wolf, Studien, 261; P. Meyer, Romania 19, 19; Anglade, Guiraut Riquier, 215. In diesem letztgenannten Werke, das keine genaue Kenntnis der aport. Poesie verrät, werden Anm. 4 drei aport. Lieder, CV. 650, 658, 852, als regelrechte Beispiele der cobla redonda erwähnt, da in denselben der letzte Vers einer Strophe in der nächsten Strophe als erster wiederkehre. Im ersten und dritten der genannten Lieder beginnen und schließen die Strophen mit demselben Verse, sind also jedenfalls nicht der beschriebenen Art; das dritte ist ein Refrainlied und hat mit unserm Gegenstand absolut nichts zu schaffen. Strophen, die mit demselben Verse beginnen und schließen, finden sich z.B. noch CV. 1182 und 1198, in welch letzterem Gedichte der erste, vierte und siebente Vers aller Strophen derselbe ist.

und Rhythmus (3. Aufl., Leipzig 1902) geschehen ist, übersehen werde. Die gebotenen Verdeutschungen, die man sich trotz der oben erwähnten Erklärung in manchen Fällen doch jedenfalls ausführlicher, wenn nicht lieber ganz wörtlich, gewünscht hätte, geben im ganzen den Inhalt und Geist unserer Lieder vortrefflich wieder. Wo unten die gewählte Auslegung oder Übertragung einer Anzahl von Redensarten oder Stellen beanstandet wird, handelt es sich um Fälle, in welchen der Romanist sich mit Hilfe der ihm bekannten Lexika und eigener Sammlungen leicht zurecht zu finden weiß, der gebildete Laie aber mit Recht erwartet, daß man ihm diese Aufgabe erspare. Solche Fälle sind z. B. V. 185, 915—917, 930—931, 1284, 2121, 2313—2314, 3097, 6127, 7240, 7424, 7648—7650, 8509, 8523, 8849, 9225, 9522, 10166.

Was die Herstellung des Textes anbelangt, so ist mit Ausnahme von dem schon gesagten das wichtigere in den unten folgenden, an die einzelnen Verse angeknüpften Bemerkungen zu finden. Hier sei nur noch hervorgehoben, dass eine Anzahl sehr verderbt überlieferter, namentlich dem CCB. entnommener Lieder (unter den nos. 390—460), dank dem Scharfsinn und der vortrefflichen Kenntnis der portugiesischen Sprache, die der verdienstvollen Forscherin zu Gebote stehen, wenn auch aus leicht begreiflichen Gründen nicht in endgültiger Gestalt, so doch in lesbarem, verständlichem Text hergestellt sind.<sup>1</sup>

V. 8 aver; CCB. au, welche Lesart in den Varianten fehlt.

V. 10 per que eu ja poss' a perder. Die hier angenommene Stellung des tonlosen Objektspronomens zwischen dem Hilfsverb und dem Infinitiv wird zwar durch die Lesart des CCB. eu possa ja p. gestützt, dürste aber doch kaum die richtige sein, da das Fürwort in der Regel vor das Hilfsverb tritt. So z. B. V. 1016; 6674 Merece Que a possa merecer; Denis V. 70, 755, 1171, 1782, 1991; Graal, in Revista lus. 6, 335: Como a possa matar. etc. Es wird also besser sein zu lesen: j'a (= ja a) possa p. Vgl. zur Kontraktion z. B. CA. V. 9195 ca esta = c'a esta; 9760 cao = c'ao; 9959 j' agura; CResende I, 12, 9: j' assy; 18, 19 j' aliuando, und das von Epiphanio Dias, Zeitschrift 17, 114, zu diesen zwei Stellen bemerkte. Siehe auch unten zu V. 105, und zur regelmässigen Stellung des Objektivpronomens V. 6914.

V. II enquant' eu; CCB. eu Gteu fehlt in den Varianten.

V. 25 Die neben é und est bestehende Form este, die wir wohl auch V. 9235 ansetzen müssen, und welche auch sonst öfters vorkommt, wie z. B. CM. 31, 1; 48, 2; 98, 8, und in Urkunden, z. B.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bemerkt sei hier noch, dass es mir trotz wiederholter Versuche bis jetzt nicht möglich gewesen ist, in den Besitz von Ayres de Sá's Werk über Frey Goncalo Velho (Lissabon, 1899 und 1903) und Cortesão's Subsidios para um Dictionario zu gelangen.

Rev. lus. 8, 43 (a. 1276) sollte von dem Konjunktiv estê (z. B. V. 2527) geschieden werden.

V. 19 semelha; CCB. semela, fehlt in den Varianten.

V. 20 a quen á esta c. t. CCB. a tē esta c. t., welche Lesart uns folgendermaßen mitgeteilt wird: a [quen] ten e. c. t.

V. 29 de min; CCB. dmy, wovon in den Varianten nur mi steht.

V. 32 nulh' enveja; CCB. nulla e., statt dessen die Varianten uns nulha e. geben, was darum unstatthaft ist, weil ja gerade in den zwei italienischen Handschriften das palatale / im Unterschiede vom Ajuda-Codex in der Regel durch /h, statt durch // dargestellt wird.¹ Ob nulla nun vom italienischen Abschreiber herrühre oder nicht, es steht in der Vorlage und ist daher nicht anzutasten. Dasselbe gilt von V. 33, 35, 41, 211, 218, 254 usw., deren überliefertes nullo, nulla nicht einmal verzeichnet ist.² Da nun schon in der ersten Periode der Kunstlyrik // an Stelle von / auftritt (siehe unten zu V. 5863), so darf man es nicht ohne weiteres durch //h ersetzen.

V. 37 se non; CCB, so n. fehlt.

V. 47 o[u]. Ebenso V. 1117, 2986, 3889, 7595. Der Umstand, dass o statt ou (aut) an unserer Stelle durch beide Vorlagen gestützt ist und sich in dieser Sammlung fünsmal findet, dürste Zweisel daran auskommen lassen, dass es als Fehler oder, wie hier geschieht, als hespanholismo, zu entsernen sei. Und dies um so mehr, als das vorliegende Liederbuch uns ja auch Formen wie direlhes V. 927, otri V. 3989, 4089 usw. bietet, welche die Herausgeberin zwar ebenfalls als Hispanismen verscheucht, die aber doch füglich als Fälle der in der alten sowie in der heutigen Sprache häusig erscheinenden Kondensation von ou, ei zu ô, ê betrachtet werden dürsen. Dieser Vorgang findet nicht nur vor Konsonanten, sondern in einigen Mundarten auch vor Vokalen statt. So z. B. in denen des Alemtejo, zusolge Rev. lusit. 4, 218 und 238. Siehe unten zu V. 927.

V. 53 pensou. Das u sollte in Klammern stehen, da nur penso überliefert ist.

V. 55 Der Vers ist um eine Silbe zu lang. Es ist also Zusammenziehung der zwei a von ja agora in éines anzunehmen. Siehe das zu V. 10, 105 und 9121, Anm. 4 bemerkte. Die Herausgeberin stößt in solchen Fällen entweder einen der Vokale ganz aus oder bezeichnet ihn durch Klammern als der Ausstoßung bedürftig. Dasselbe gilt von 1135, wo des Versmaßes wegen outro ome (outr(o)ome) zu lesen, ist. Vgl. z. B. V. 1227 wo poderos(o)ora geschrieben wird.

Lag aber solches Umschreiben der Varianten im Plane der Ausgabe, so hätte es z. B. auch V. 3110, 5760 und Hunderte von Malen geschehen können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nulha hat CCB. z. B. zu V. 2765, 3033, 3237, nullha (in den Var. nicht erwähnt) zu V. 2825.

V. 67 de vus; CCB. edevus fehlt.

V. 86 outre. Vg. u. CCB. outren. Hat CA. nicht dieselbe Lesart?

V. 95 tive. Laut dem Vorwort, S. XIX, hat hier CA., gleichwie CCB., die schöne Form tivi, welche also von der Herausgeberin mit Vg. verändert worden ist. Tivi ist aber ebenso berechtigt wie pudi, pugi, quigi usw., und findet sich ja auch in andern gleichzeitigen Denkmälern, wie z. B. Rev. lus. 5, 128 (Urk. v. J. 1292);

8, 36 ff. (1270).

V. 105. E se o el(e) quiser' fazer. Des Versmaßes wegen soll hier ele durch das kürzere el ersetzt werden, während V. 7869 s(e) ela, 8934 s(e) ende, 7880 lh(i) eu, 3916 d(e) esta etc., also mit Ausstoß des von runden Klammern umfaßten Lautes, gelesen werden soll. Daraus ersieht man, daß die gelehrte Romanistin mit dem Gebrauch der Synalöphe in unserer Dichterschule nicht rechnet, 1 obwohl Diez in seiner 1863 veröffentlichten Schrift über die Erste portug. Kunst- und Hofpoesie, S. 53 ff., denselben unzweideutig und unwiderleglich als bei unsern Dichtern neben dem Hiatus bestehend anerkannt und als gemeinromanische Sitte bezeichnet hatte. 2 Daß Hiatus sowohl als Elision im eigentlichen

<sup>2</sup> Fürs Französische, Provenzalische und Italienische, sehe man z. B. Stengel, Grundrifs II, S. 42-44; fürs Spanische z. B. die Werke Berceo's, dessen Verskunst kürzlich von Fitzgerald (Versification of the Cuaderna

Via) sorgfältig dargestellt worden ist.

¹ Denn dass Ausstossung oder eigentliche Elision des so bezeichneten Vokals, nicht aber Synalöphe, das hier wirklich gemeinte sei, wird durch folgendes über allen Zweisel erhoben: a) Wird oft der überlieserte Vokal buchstäblich unterdrückt, wie z. B. V. 8796 sab'a statt sab(e)a 7124, 7981 etc.; 8974 xestaria etc. b) Wird man in den Varianten ausdrücklich ersucht, denselben nicht auszusprechen, wie z. B. V. 8820 vergonha i d. c) Oder endlich, es wird in dem Verzeichnis der im Ajuda-Codex selbst am Rande vom Durchseher angebrachten Verbesserungen erklärt, die mit einem Punkt versehenen Endvokale seien darum zur Tilgung bestimmt worden, weil sie für die Silbenzahl überslüssig oder störend gewesen wären. Man sehe CA. I, 172 ff. z. B. die Bemerkungen zu nos. 167, 6; 172, 10; 203, 8; 245, 4; 250, 21; 252, 17. d) Noch klarer heist es CA. I, s. XIV wie folgt: "As (d. h. letras) que na minha opinião podiam ser suprimidas para que o verso tivesse maior correcção prosódica, vão entre parénteses curvilineos" (Ex. V. 2399: coid(o) escrever). Warum der Durchseher in 2800 Versen durchschnittlich nicht weniger als 100 solcher Vokale ungerügt auf uns hat kommen lassen, wird uns nicht erklärt. Siehe noch unten Anm. 12, und zudem das von der gelehrten Forscherin in ihrer Ausgabe des Så de Miranda (1885), S. CXXI ff., gesagte.

<sup>§</sup> În den ersten zweihundert Versen der vorliegenden Sammlung kommen die folgenden Fälle von Elision oder Apostrophierung vor: e. Mentr'eu 4; og' eu 6, d' amor 7, d' ela 14, grand' enveja 22, d' aquesta 42, m' ende 44, m' end' ouvess(e)a 68, m' end' ia 70, m' alongar 71, d' outra 78, m' algun 79, end' a 84, d' amor 88, d' el 89, lh' a 92, creed' ora 93, d' outra 101, trist' andar 112, lh' ela 113, lh' d 114, pod' aver 115, om', a 118, dev' esto se scient' ouver 121, dev' a 123, s' én 132, end' o 136, m' ar 141, punhass' en 159, m' eu 169, x' é 176, veer-m' edes 179, m' end'eu 180, d' ela 184, soub' ende 185, cuita 'n 187, m' ides 191. — 2. poss' a (3) 10, nulh' enveja 32, guis' andar 180. — 0. enquant' eu 11, 62, 76, 99, 142, 148, tod' ome 23, 125, segund' ora 24, enquant' est' é 25, tod' est' ora 31, nulh' ome 33, 35, faç' eu 34, quant' ora 37, com' eu

Sinne in unserer Lyrik ungleich häufiger sind als Synalöphe oder Verschleifung, ist schon *Denis*, S. CXXII ff. gezeigt worden. In den 2784 Versen des Königs finden sich etwa 80 Fälle von Verschleifung. Es ist nun bemerkenswert, das in den ersten 2800 Versen des vorliegenden Liederbuches das Verhältnis ziemlich dasselbe ist, wie man aus dem Folgenden ersehen mag: 2

- I. Gleichartige Vokale. a. ja agora 55 (übersehen), d'el(a) algun 120, cuil(a) aver 281, 654, ca (a)ssi 802, c(a) a 1140, ventur(a) ajades 1334, coil(a) a 1414, seri(a) a 1563, póderi(a) aver 2014, queri(a) aver 2215, don(a) achei 2431, devi(a) acordado 2590.

   9. pod(e)en 45, anl(e)eu 212, grand(e)e 216, podess(e) estar 243, m(e)en 245, podess(e)eu 280, que ouvess(e) én 599, foss(e), e 610, m(e)enton 738, outr(e), e 811, soubess(e) escolher 1004, long(e) e 1082, om(e)entender 1098, lh(e)estaria (Refr.) 1613 etc., m(e)en 1825, verdad(e) e 1929, dissess(e) e 2013, queix(e)en 2180 (siehe Anm. zu diesem Verse).

   0. pouc(o)ora 98, outro ome 1135 (übersehen), poderos(o)ora 1227, poss(o)oj² 2624.
- 2. Verschiedene Vokale. a-e. seri(a)eu 158 (übersehen), dia(e)n 997, 2153. — a.o. coit(a)ouver' 1368, nunc(a) ousei 1972. - e-a. ouvess(e)a 68, 2143, sempr(e)assi 200, 1160, end(e)a 210, sempr(e)a 222, 672, 768, ome atal 382 (übersehen), podess(e)al 471, podess(e) aver III2, sempr(e) a 1572, sempr(e) averei 2238, dix(e) ali 2545, dissess(e)a 2596, fezess(e)assi 2800. — e—i. d(e)ir 133. e-o. mort(e)ou 18, m(e)oïstes 37, om(e)outra 86, leix(e) oïr 104, dess(e)ora 167, seed(e)ora 195, se o el(e) 105 (ausnahmsweise Behandlung), quisess(e) oir 762, om(e)oir 1839, om(e)o 2110, amass(e) outra 2803. — e—u. verdad(e)u 1947, soubess(e)u 2111. — i—e. assi(e)starei 729. — o—a. vej(o)andar 187, conselho á i 784 (übersehen), pouc(o)algo 947, voss(o)amor 1034, como ando 1647 (übersehen), mund(o)a 1747, poss(o)aver 1885, poss(o)algũa 2132, queix(o)a 2181, poss(o)amigos 2688. — 0—e. log(o)eu 106, vej(o)en 220, faç(o)en 346, poss(o)end' 355, quer(o), e 674, 1331, quand(o) entendêla-ia 810, esforç(o)e 1275, am(o)e 1326, preit(o)e 1573, moir(o)e 1614, 2169, conselh(o)e 1664, coitad(o)e 2331, 2453, coid(o)escaecer 2392, cuidand(o)en 2573, mund(o)e 2668.

Dass unsere Handschriften, die ja doch nicht so gar verderbt sind, uns so viele der Absicht der Dichter widerstreitende Fälle überliefert hätten, wird schwerlich jemand behaupten wollen. Anstatt einen der Vokale als überslüssig zu behandeln, werden wir

<sup>2</sup> Die Beispiele werden genau in der in der Ausgabe beobachteten

Weise angeführt.

<sup>40,</sup> serviç' enquant' eu 76, mund' [a] 86, dereit' a 112, log' a 120, muit' amar 127, log' a 137, quit' eu 141, 151, tenh' eu 147, quant' eu 153, quer' eu 165, 177, com' eu 183, est' é 193, l' eu 194.

Dass Denis etwa zwanzig Fälle weniger hat als der CA., dürste seinen Grund wohl in der grösseren Anzahl von Parallelstrophenliedern haben, deren sormelhafte Wiederholung dem Dichter wenig Spielraum lässt

also, wie das ja bekanntlich, um von den Schwestersprachen abzusehen, in der Hauptsache im Canc. Resende geschah<sup>1</sup>, und in der täglichen Rede noch geschieht,2 gleiche Vokale in eine Länge zusammenziehen und verschiedene zu einer Silbe verschleift aussprechen, also z. B. V. 8820 vergonha i d, nicht aber, wie die Herausgeberin verlangt, vergonh' i d. Wo ein unbetontes e vor einem anlautenden Vokal steht, wird es dem jotartigen i, das aus der ersten Periode in mi-a, mha etc. statt me-a schon seit Diez bekannt ist, nahe kommen, und das Wesen von Verbindungen wie me oïstes 37, ome atal 382, ouvesse a 68, leixe oir 104, pude assi 5413, ende a 210, lhi eu 7880, 7893 etc. dürfte in einer Ausgabe wie der vorliegenden am einfachsten durch eine unzweideutige Graphie wie me oistes zu bezeichnen sein.3 Auch das e der Konjunktion se, welche in unserer Sammlung nur dreimal (V. 105, 7869, 8934) außerhalb des Hiatus auftritt, bei Denis z. B. aber ebenfalls so zu belegen ist (V. 680, 2282, 2640), wird mit folgendem Vokal einen syntaktischen Doppellaut gebildet haben.4 Wegen des lautlichen Wertes des unbetonten e nach m, b, v, sehe man das unten zu V. 7124, 8796, 9434 Gesagte. Die Präposition de scheint, wo sie ihren Vokal nicht ganz verliert, wie z. B. in d'aquela etc., wegen ihrer syntaktischen Bedeutung nur im Hiatus vorzukommen, wie dies auch im Canc. Resende der Fall ist.5 Dass die tonlosen Fürwörter me, te, se, lhe, welche in der Regel entweder mit abgeworfenem Vokal oder in Synalöphe auftreten, schon von unserer Schule zuweilen in Hiatusstellung verwendet wurden, wie dies später im Canc. Resende geschah,6 wird unten zu V. 7735 gezeigt werden. Inwiefern sich bei unsern Meistersängern etwa Unterschiede im Gebrauche der Synalöphe beobachten lassen, ist hier nicht der Ort zu untersuchen, doch mag bei dieser Gelegenheit erinnert werden, dass Alphons X. von diesem Vorrechte der romanischen Dichter nur sehr beschränkten Gebrauch gemacht zu haben scheint. Hier war vornehmlich darzutun, dass die von der gelehrten Romanistin durchgeführte Behandlung der besprochenen metrischen Verhältnisse, wenn auch, aus was immer für einem Grunde, die betreffenden Vokale in den meisten Fällen nicht buchstäblich ausgemerzt worden

12,68; und Cornu, Grundrifs 12, 1006 ff.

<sup>4</sup> Siehe Romania 12, 286. — Deshalb kann die V. 2260 versuchte Besserung des Versmaßes durch die Verbindung de-o kaum richtig sein. Vgl. Anm. 3.

<sup>5</sup> Siehe Romania, 1. c., 287.

Man sehe die vortreffliche Arbeit Cornus in Romania 12, 243 ff.
 Siehe darüber die schöne Arbeit Gonçalves Vianna's, in Romania

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schriebe man z. B., nach Maßgabe von xi-a = xha (z. B. CV. 1117, 14; CCB. 6, 19) dixi-ali statt dix ali, so ließe sich die 3. Sing, dixe nicht von der I., dixi, unterscheiden. Auch der Bindestrich wäre zweideutig, da er in dieser Ausgabe, wie auch sonst, Vokale verknüpft, die im Hiatus stehen, wie z. B. V. 2487 leve-ax; 9675 feze-a. Dieser Einwand trifft auch die Schreibung de-o V. 2260, sofern dieselbe nicht etwa ein bloßes Versehen ist.

<sup>6</sup> Ibid., 282 ff. — Schon deswegen war nicht V. 9874 etc. (Kehrreim) s(e)a anzusetzen.

sind,<sup>1</sup> die zu Grunde liegenden sprachlichen Tatsachen nicht klar ans Licht bringt.

V. 129 enos d., CCB. eug d. (= euus d.), fehlt.

V. 130 pode ja; CCB. pode ra, statt dessen die Herausgeberin uns poderá mitteilt, auch hier wieder gegen die Vorlage.

V. 140 Warum ser quite de alg. c., und in der folgenden Zeile quitar-se "sicher sein" ausdrücken soll statt "unverpflichtet, frei sein", wie V. 147, 151, 161, 163, 169, 173, 174 usw., geht aus dem Zusammenhange nicht hervor.

V. 142 enquanteu; CCB. enquantei, fehlt.

V. 143 ũa; CCB. hunha, fehlt.

V. 145 prazer; CCB. prazeir, fehlt.

V. 185 nen me soub'ende soo trameter; Vg. Nen me soub'en deso entrameter. Vorlage? CCB. nē mē soubende soo tmeter, statt dessen uns die Herausgeberin bloß nen m' en gibt. Da entrameter eine ebenso häufige Form dieses Verbums ist wie trameter, und Vg.'s Lesart guten Sinn gibt, so fragt man sich, ob sie nicht wirklich in der Vorlage stehe und die Herausgeberin ihren Text dem CCB. entnommen habe anstatt CA. Nach einer Verdeutschung dieser Stelle sieht sich der Leser vergebens um. Wie das prov. se entremetre (s. Levy, SW. s. v.) bedeutet das aport. trameter-se oder entrameter-se (z. B. CM. 16, 7) "sich um etwas bemühen", und die fragliche Zeile heißt demnach: noch habe ich's auch nur versucht (nämlich: Euch davon zu reden). Dasselbe Verbum findet sich z. B. noch Graal, Revist. lus. 6, 340: ca me nom tremeti de divissar etc., und Livro do Esopo, No. XXI. Z. 14.2 Was den überflüssigen Ausdruck desselben Gedankens betrifft, so vgl. man etwa V. 8667.

V. 193 pora mi; Vg. para mi; CCB. per amy. Die Form pora, welche sich in galicischen Texten (z. B. CM. 79, 9; 151, 7) und im Spanischen (z. B. Berceo, S. Domingo c. 267) häufig findet, wird aport. im Vergleich mit pera und para ziemlich selten angetroffen.<sup>3</sup> Auch V. 8302 ist es, wie wir dort sehen werden,

¹ Auf Seite XXI derselben Advertencia preliminar (Bd. I der Ausgabe), der die oben S. 144 Anm. 1 zitierte Stelle über die in runde Klammern gefasten Vokale entnommen wurde, heist es nämlich wie folgt: "O hiato de vocábulo a vocábulo tambem era usadíssimo, muito embora os poetas utilizassem as diferentes sinalefas — mais vezes elisão do que sinérese e crase", und in den Anmerkungen zu dieser Stelle I. "As regras serão estabelecidas nas Investigações Lingüísticas" (des versprochenen dritten Bandes); 2. "Vogaes, que o poeta quis elidir na economia do verso, eram suprimidas na escrita". Als Beispiel wird hierzu blos die Verbindung von me a etc. zu mi-a genannt. Ebenso S. XVII, Anm. 5. Wie sich das mit der oben aus S. XIV zitierten Stelle, und mit den verschiedenen in dieser Ausgabe beobachteten Versahrungsweisen, vereinbaren lassen soll, wird man wohl in den verheisenen Investigações erfahren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herausg. von J. Leite de V., Lisboa 1906. Im Glossar ist das Reflexivpronomen unberücksichtigt geblieben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die einzige mir zur Stunde bekannte Stelle ist im Testament Alphons II (1214), in Rev. lus. 8, 82.

durchaus nicht gesichert. Man darf also fragen, ob Vg. nicht hier, wie so oft, die Lesart des CA. getreu wiedergibt.

V. 201 foss' én; Vg. fosse en. Vorlage?

V. 210 end(e); CCB. en (= ende), statt dessen én mitgeteilt wird. V. 213 eu fehlt CCB., wovon die Varianten uns nichts sagen.

V. 217 og' o m. c. Vg. oj' o m. c. Vorlage? CCB. oiomeu c. fehlt.

V. 233 mi aven. Nach der Schreibweise der vorliegenden Ausgabe ist hier ein Bindestrich erforderlich, ebenso wie V. 750, 1261, 7375, 7387, 7997, 9560, wo der Vers sonst ebenfalls zu lang erschiene. Siehe zudem V. 1696.

V. 247 de conselh' aver; Vg. do c. a. Vorlage? V. 276 que non ei sen; Vg. q. n. ei eu s. Vorlage?

V. 297 por que m' est' aven; Vg. u. CCB. per que etc. Vorlage? V. 321, 328, 4484 wird das hschr. per, das auch Vg. treu bewahrt, unbehelligt gelassen, während es V. 3649 wieder in por verwandelt wird. Auch 3568 hat Vg. per statt por. Die Hs. unterscheidet e und o deutlich.

V. 337. Das Verbum parcir, wie überhaupt die drei letzten

Strophen des Liedes, sind unübersetzt geblieben.

V. 338 queira; CCB.  $\bar{q}ra$  (= quera). Diese Lesart ist ausgelassen, und das ergänzte i nicht eingeklammert.

V. 390 mal quer. Warum nicht mal-quer oder malquer zufolge

Zeitschrift 19, 518? Ebenso V. 2882, 3499.

V. 411 pod' om' amor; Vg. pode mamor. Vorlage? CCB. podomē amor, welche Lesart ebenfalls nicht verzeichnet ist.

V. 412 forçar; CCB. foçar, fehlt.

V. 415 creer; CCB. qrer (= querer), fehlt.

V. 432. Tanto ben ouv' eu en cuidar; Vg. t. b. ovu en c.; CCB. atanto b. o non c., wo die Herausgeberin richtig ov' en c. vermutet. Es fehlt also eu in CCB. sowohl wie bei Vg., und die richtige Lesart dürfte demnach sein: [a]tanto b. ouv' en c. Vorlage?

V. 457 per quen. Da beide Vorlagen que haben, war das n

einzuklammern.

V. 463 nen quer' eu ela consentir gibt wenig Sinn. Die Lesart des CCB. e ela rechtfertigt die in den Varianten vorgeschlagene Besserung in en ela,

V. 571 quando; Vg. mit CCB. quanto. Vorlage?

V. 572 queredes; Vg. quererdes, eine Form, die er kaum in den Text hineingelesen hätte. In den Varianten fehlt sie,

V. 574 de m' este. Das dies Vg. zufolge die hschr. Lesart ist, so sind die in den Varianten zu der Lesart deste des CCB. ge-

machten Bemerkungen entbehrlich.

V. 596 (u. 598) rogar-l' ia. Während wir V. 3109 in jurar-lh' ia, 4467 in pedir-lh' ia und in der Tat ja allgemein das palatale l' durch lh oder ll dargestellt finden, sehen wir es hier durch blosses l' wiedergegeben, und die Herausgeberin hat diese Schreibweise bestehen lassen. Auch V. 1124 und 1125 weist ihr Text filei statt filhei auf (Vg. aber fillei!). Dieses Versahren ist insofern

zu billigen als in der schwankenden Orthographie der Zeit solche Schreibungen des palat. l und n oft genug vorkommen, wie z. B. CM. 57, 1 les für lhes; 58, 4 filasse für fillasse, und in den Rev. lus. 6, 251 ff. und 7, 59 ff. veröffentlichten Urkunden. Le statt lhe, lhes läßt sich übrigens mundartlich hören, zufolge Leite de V., Dial. Interann. Porto 1885, S. 12. Anerkennt man aber solche Schreibarten einmal, so muß man es folgerichtig tun, und das ist auch hier nicht geschehen. In No. 144 (V. 3407, 3413, 3419) hat uns der Kehrreim, wie die Varianten zeigen und Vg. bezeugt, die Form le erhalten, welche im Texte "verbessert" ist (l[h]e). Ebenso ist es 4224, 4673 der Fall. Dasselbe gilt von n für nh, nn. V. 2044 finden wir adevin[h]ar, 4929 devinhar statt des hsch. devinar, 3511 punhei statt pun[h]ei, wo die Vorlage nur punei haben soll (Vg. aber hat puñei).

V. 652 mi aven. Die Hs., wie Vg., me a; ebenso CCB. Da aber der Vers um eine Silbe zu kurz ist, und CA. me in der Regel nur als tonloses Pronomen braucht, das mit folgendem Vokal zu einem syntaktischen Doppellaut wird (siehe das zu V. 105 Gesagte), so hat es die Herausgeberin hier durch das betonte mi ersetzt. Will man dies nicht tun, so muß man zwischen me auen ein Wörtchen wie ja einschalten. Vg. zufolge findet sich me statt des im CA. gewöhnlicheren mi- auch V. 3666, 3680, ist aber in der vorliegenden Ausgabe dort nicht verzeichnet, wie denn dem betreffenden Liede überhaupt keine Varianten beigegeben sind. Man sehe noch V. 5240 und besonders das zu V. 7735 Bemerkte.

V. 670 ontr' as gentes; Vg. mit CCB. antr' as g. Ebenso 2576, wo CCB. outras gentes "andere Leute" hat, und CA., laut Bd. II, 171, ebenfalls outras aufweist, doch mit Verbesserung des u am Rande. Vg. hat auch hier antras gelesen. Es ist nun ja wohl möglich, dass Vg. sich in diesen Fällen verlesen hat, obwohl die Hs. a und o klar unterscheidet. Da aber auch V. 4433, 4493, 6233, 6239 Vg., CCB. und CV. in der Form antre übereinstimmen, und die Herausgeberin es in den zwei erstgenannten Stellen selbst gelten läst, so ist das Dasein der Form ontre in CA. nicht über allen Zweisel erhoben. Im Aport. kommt ontre selten vor, während es in galicischen Texten, z. B. CM. und Cronica Troyana, häusig genug ist.

V. 712. En ial-que, hier "gesetzt dass", "wenn", ist in der etwas knappen Übersetzung dieses Liedes nicht zu seinem Rechte gekommen. V. 10168 ist es durch "mit der Zusatzbedingung" übertragen worden. Anderswo bedeutet es "so dass", wie z. B. Denis Z. 130 und in den dort S. 116 angeführten Stellen, und CM. 158, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist mir im Testament Alphons II (1214) dreimal begegnet (Rev. lus. 8, 82 ff.). Weder Leite de V., Rev. lus. 8, 69 erwähnt seiner als portugiesischer Form, noch Cornu, Grundrifs I<sup>2</sup>, 946.

V. 822. Die Ersetzung von cocernos durch conhocer findet sich schon bei Vg.

V. 849 d' Espanha; Vg. de Esp. Vorlage?

V. 857 muit at; Vg. m. ay; CCB. muita hi. Der Sinn der Stelle ist: "Sie sehnen sich so nach ihrer Heimat, daß sie schon lange nicht mehr geschlafen haben." Man lese also muit å i anstatt muit ai, welcher Ausdruck übrigens in der Übersetzung nicht berücksichtigt ist.

V. 861 E estou etc. Die Konjunktion fehlt CCB., was man

aus den Varianten nicht erfährt.

V. 863. Desejando sempr' aquel ben. Die verschiedene Lesart in CCB. ist nicht sempre qual b., wie uns gesagt wird, sondern: desejado sem $\bar{p}$   $\bar{q}l$  (i.e. quel) b.

V. 864 CCB. hat gne, nicht grave.

V. 874 ora veer; Vg. ora aver. Vorlage?

V. 898 de quessi like fez Deus veer; Vg. und CCB. de que etc. Derselbe Fall V. 1637. Im Altport. galt, wie ich Denis S. 124 zu Zeile 831 bemerkt habe, que auch nach Präpositionen im persönlichen Sinne. In den 467 Gedichten des CA. findet sich dieses que in Hunderten von Fällen, in welchen es von der Herausgeberin bald stehen gelassen, bald wie hier beseitigt worden ist. Man sehe z. B. 625, 1637, 3761, 4055, 5975 (s. die Varianten), 6301, 6373, 7858, 8130, 8265, 8279, 8306, 9125, 9722, 9863.

V. 915-917 fehlen in der Übersetzung.

V. 927 direi-lhes. Da die Vorlage dire aufweist, welche Form die Herausgeberin, vielleicht durch Varnhagen's Schreibung diré veranlasst, als einen hespanholismo bezeichnet, so sollte das ergänzte i eingeklammert sein, wie z. B. 2107, wo dieselbe Form sich findet, und 3370, wo acordesi] erscheint. Dass wir in diesen Fällen aber keine Kastilianismen, sondern gute portugiesische Bildungen vor uns haben, ist eine schon wohlbekannte, aus alten Texten sowohl als aus den heutigen Mundarten reichlich belegte Tatsache. Wir haben es mit der namentlich in proklitischer Stellung sehr beliebten Kondensation der Diphthongen ei, eu, iu, ou zu ê, î, ô zu tun, von der z. B. Zeitschrift 16, 219 u. 29, 382, Revista lusitana 5, 26, 217, 326 ff., ib. 7, 37 ff. und Grundriss I2, 1023 gesprochen wird. Vgl. noch CM. 15, 6 e ta cidad' e-ti (= ei-ti) destroyr. Darnach sind auch die folgenden Fälle in unserem Texte zu beurteilen, welche alle mit einer einzigen Ausnahme (V. 9402 negô-o) beseitigt worden sind: 4750 vo[u]-a; 4851 De[u]s; 7134 o[u]ver'; 7202 e[u] cuidei; 8881 faliu-vus.

V. 930—931 Log' ante vos mi-afrontaran Que vus amo de coraçon. Der erste Vers wird so übersetzt: "Sie werden mich Euch gegenüberstellen . . . . . . Die Punkte sollen wohl die Stelle des zweiten Verses vertreten, der nicht verdeutscht ist. Der Sinn der zwei Verse ist im Einklang mit dem Gedanken jeder Strophe klar der folgende: "Sie werden mir sogleich in Eurer Gegenwart dreist ins Gesicht sagen, das ich Euch von Herzen liebe". Und was das

missdeutete mi-afrontaran anlangt,¹ so darf man, ohne sich auf das altprovenz. afrontar,² frz. affronter etc. berusen zu müssen, einsach an die dem heutigen Portugiesischen noch geläusige Redensart erinnern: affrontar alguem, "einen dreist angreisen, heraussordern". Neben afrontar kommt, mit der Bedeutung "auffordern, mahnen" im Altport. auch das einsache frontar³ vor, wie z. B. Galicia Historica 1901, S. 147: Eu vos fronto por este notario que a terça ... ma dedes; ibid. Fernand Fernandes justiça desa villa dise, frontando ao dito Fernan Garcia en esta giusa; ibid. S. 148 E o dito justiça diso asi que non .... mays que lle frontava que non pasase contra seus foros etc.

V. 968—969 E mia senhor, des aquel di'oy me foi a mi muyn mal.

Die Herstellung des erforderlichen Reimes in -elha im ersten, und der richtigen Silbenzahl im zweiten dieser Verse ist in der Tat schwierig.4 Gelegentlich ihrer Ausgabe desselben ansprechenden Gedichtes in Zeitschrift 28, 386 ff., schlägt die gelehrte Forscherin zögernd die von ihr als "Hispanismus" bezeichnete Form aquelha (für gemeinport. aquela) als Reimwort im ersten Verse vor, mit dem Einwande freilich, dass deren Annahme "unerlaubt große Umgestaltungen nötig" mache. Sei dem nun wie ihm wolle, so liegt in dem überlieferten aquel di ziemlich gewis das Reimwort aquelha verborgen, eine Form die auch sonst in aport. Denkmälern neben aquela erscheint. Wir finden sie z. B. in der Überlieferung des CA. (V. 5863: aquella) wo die Herausgeberin sie allerdings durch aquela ersetzt (siehe unten zu dieser Stelle); ferner zweimal als ausschließlich verwandte Form im Testamente Alphons II (1214).5 Bedenkt man zudem, dass V. 1528 statt ali die Bildung alhi überliefert ist, welches von der Herausgeberin verschont wurde, dass wir V. 635 enganhar begegnen, dem das entgegengesetzte Schicksal bestimmt war, und dass sich ja in unseren Liederbüchern, wie in jedem literarischen Erzeugnis, auch sonst noch manche mehr oder weniger fremdartig aussehende Formen finden, so ist gegen die Annahme von aquelha an der fraglichen Stelle nicht mehr viel einzuwenden.6 Die Herausgeberin will nun (Zeitschrift l. c.) versuchsweise wie folgt lesen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reflexives afrontar-se kommt im Sinne von "angreisen" vor, z. B. Cronica Troyana 1, 235: Et afrontaronsse moy brauament porlos desbaratar, et tan brauament os aficaron etc. Vgl. altspan. afrontarse, bei Lanchetas, s. v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Lexique roman und Levy, SW. s. v.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. Elucidario, s. v.
<sup>4</sup> In seinen etwas flüchtig verarbeiteten Textos archaicos (Rev. lus. 8, 191 ff.), die im Sonderabdruck als aport. Chrestomathie dienen sollen, hat Leite de Vasconcellos das betreffende Lied aus der Ausgabe des CA. einfach abgedruckt, ohne von seiner verderblen Form ein Wort zu sagen, oder einen eigenen Versuch zur Besserung zu wagen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rev. lus. 8, 82 ff.

<sup>6</sup> Um so weniger, wenn man sieht, dass z. B. V. 5496 traicion zugelassen wird, obwohl der Reim es nicht verlangt. Man erwäge übrigens, dass in der

E mia senhor, des[de] aquelha foral me foi a mi (muvn) mal - av!

Da nun desde in unseren Texten weit weniger gebräuchlich ist als des, so scheint es besser, das letztere beizubehalten und die fehlende Silbe entweder durch Vorsetzung des im Galicisch-Portugiesischen äußerst beliebten Adverbiums ben,1 oder des Substantivs ora vor aquelha, zu gewinnen. Wer abgeneigt ist, die Worte [ben]des aquelha im Sinne des in Galicien heute üblichen d'aquella2 als genügenden Ausdruck für "von jener Stunde an" gelten zu lassen, der dürfte die folgende Lesung immer noch ungezwungener finden als die obige von der gelehrten Romanistin vorgeschlagene:3

> E mia senbor, de-[l' or'] aquelha me foi [end'] a mi muyn mal - ay!4

V. 1002

Ca me valvera(a) a mi mais de prender mort' aquel dia que vus foi veer que vus eu visse nen vus conhocesse.

In der etwas freien Übersetzung der Herausgeberin gelangt das interessante Beispiel syntaktischer Haplologie, das wir in que für que que ("als dass") vor uns haben, nicht zu seinem Rechte. Ähnlich heisst es bei Alphons XI, in dem viel umstrittenen schwierigen Liede CV. 200, Zeile 43-44: Ante yo queria mi muerte que te asi veja morrer; bei Palacio Valdés, Cuarto Poder I, 161: Pues nada menos se le ocurrió que D. Rosendo se había percatado de la instabilidad etc.; Cantos pop. españ. (hrsg. von F. Rodriguez Marín) III, No. 3679: Contar las estrellitas Que hay en el cielo Es más fácil que calmen Por hoy mis celos. Mehr anzuführen ist hier nicht der Ort; man sehe betreffs dieser Erscheinung z. B. A. Tobler, Archiv f. das Stud. N. S. 97, 375 ff., Grammont, Dissimilation consonantique (Dijon 1895), 147; Nyrop, Nordisk Tidskr. f. Filol. 1897, 45 und J. H. Wright, Harvard Stud. in Class.

Sprache von Miranda ll bekanntlich palatal lautet, und wir z. B. gerade aqueilha, alhi finden. Siehe Leite de V., Estud. de Philol. Mirand. 1, 279 u. 447.

<sup>1</sup> Man vgl. z. B. häufige Ausdrücke wie ben de-la sazon (CA. V. 57, 3470 etc.), ben des aquela ora (z. B. CM. 57, 7) und viele ähnliche (ibid. 67, 1; 75, 33; 78, 9 etc.), sowie die in den heutigen Mundarten vorkommenden stehenden Bildungen bentèqui, abentèqui (= ben até aqui) z. B. Rev. lus. 2, 28 ff.; benté (= ben até) ibid. 8, 299.

2 Vgl. a aquella in Visão de Tundalo (Rev. lus. 3, 108) = enton; ebenso

naquelo im Graal (Rev. lus. 6, 335) = naquel momento etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dürfte man in der von der Herausgeberin vorgeschlagenen Fassung die beiden Verse als Hälften einer Langzeile betrachten, so wäre wohl die Ausstossung des Wortes muyn nicht nötig. Siehe Mussafia, Antica metrica porthoghese, 16 ff., und vgl. z B. CA. No. 314.

Sonderbar muss es berühren, dass weder in der Ausgabe des CA. noch in der angeführten Stelle der Zeitschrift auf die verschiedene Auffassung und Behandlung eines und desselben Liedes, dessen Textgestaltung sich doch wohl schon lange in Vorbereitung befand, hingewiesen ist. Derselbe Zwiespalt ist z. B. noch nos. 166, 1408, 455 bemerkbar.

Philol. XII, 137 (die zwei letztgenannten Hinweise verdanke ich meinem Kollegen Prof. Dr. Hanns Oertel).

V. 1012 ben prez. Vg., CCB. bon prez, welches die einzige

richtige Form ist. Man sehe z. B. V. 1180, 3550, 3765 etc.

V. 1053 ouver' a dizer. Vg., CCB. ouvera dizer. Da mit aver der reine Infinitiv ebenso gebräuchlich ist als der mit der Präp. a. so lag hier kein Grund zur Änderung vor. Siehe das zu V. 1426

V. 1084 ouv' en s; Vg. ovi en s.; CCB. ouvi en s. Vorlage?

V. 1158 pois mi-a vos non creedes; Vg. p. me vos n. o. Vorlage?

V. 1261 mi aven; Vg. me a; CCB. mh a. Da mi mit dem folgenden Vokale hier éine Silbe bilden muss, was durch einen Bindestrich angedeutet werden konnte, so war die durch Vg. angedeutete, abweichende Lesart des CA. anzugeben. Man sehe das zu V. 233, 1696, 3666 und 9499 bemerkte.

V. 1284 quando vus fui primeiro conhoscer. Man sieht nicht ein, warum die Übersetzung hier sagt: "als ich Euch gegenübertrat", anstatt dem Wortlaut und Sinn entsprechend: "als ich Euch zum ersten Mal kennen lernte, mit Euch verkehrte." 1

V. 1320 perçades. Es ist zu beachten, dass beide Vorlagen, CA. und CCB., percades aufweisen. Siehe unten zu V. 7733.

V. 1323 por min vus digo. Wie seine Kunstgenossen in Frankreich und Italien, wendet der Portugiese durch diese Worte einen vorher ausgesprochenen allgemeinen Satz auf sich selbst an. Vgl. noch V. 2770 a min aven, und siehe z. B. Mätzner, Altfranz. Lieder, 203-204.

V. 1326 / si el me perdon! Vg., CCB. se el etc. Vorlage? Dasselbe gilt von V. 3502 etc. Wegen der Verwendung der sehr häufigen Formel mit se statt si oder assi, sehe man meine Anmerkung im Canc. Gallego-Castelh., 180 zu V. 378, durch welche sich das von der gelehrten Forscherin Zeitschrift 28, 224 Gesagte

erledigt.

V. 1374 fazed[e] mi-al. Bindestrich nach fazede! Dasselbe

gilt von V. 1264 an mi-a.

V. 1426. Die Behauptung in den Varianten, dass das einzige a des CA. vor dem Infinitiv saber zwei a (habet und ad) vertreten müsse, wird durch die Tatsache widerlegt, dass in der Sprache der Zeit aver ebenso oft vom reinen als vom präpositionalen Infinitiv begleitet ist. Man sehe z. B. V. 1443, 1813, 1851, 1857, 2039

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie noch in der heutigen Sprache, so konnte schon im aport. fui etc. mit dem Infinitiv zum Ausdruck der vollendeten statt der nur erstrebten Handlung, also zur Umschreibung des Präteritums dienen. Vgl. z. B. CM. 127, 4; 133, 7; 143, I etc., und das von Leite de V. in Rev. lus. 8, 224 zu einer Stelle der von mir im Mussasia-Bande herausgegebenen Old Portuguese Songs Gesagte. Mit dieser Erscheinung ist zu vergleichen der von Meyer-Lübke, Grammaire des l.r. § 324, und Levy, SW. No 7 besprochene aprov. und katal. Gebrauch des Präsens von anar mit dem Infinitiv zum Ausdruck des Präteritums.

etc. wo á quitar, á durar, á saber ohne Verdacht hingenommen worden sind. Darnach sind auch Fälle wie V. 1053, 8265 zu beurteilen. Auch die zweite ebenda geäußerte Ansicht, daß V. 1562 in mi-á min mester das á ebenfalls habet und ad vertreten müsse, ist nicht richtig. Denn die betonten Formen mi, min werden ja auch ohne die Präp. a als Dative verwendet, wie z. B. V. 652 (von der Herausgeberin selbst!), 817, 1310, 1314 (m' é min muy grave) etc.

V. 1454 quen vus ben quiser', wie CCB.; Vg. hat quen no b. q.,

was guten Sinn gibt. Vorlage?

V. 1475 vos vo-l' entendedes, wie CCB; Vg.: v. non l'e. Vorlage? V. 1483 nos ambos: Vg. und CCB. vos a. Das diese Lesung denselben Sinn ergibt, ist man versucht, sie auch bei CA. als die hschr. zu vermuten. Vorlage?

V. 1505 E come me non doerei. Vg. und CCB. haben como statt come, eine Übereinstimmung, die um so bedeutsamer ist als gerade in unseren Liederbüchern como in der Regel nur zur Einleitung von abhängigen Sätzen, come aber nur im verkürzten Vergleich angewandt wird, wie Vising in seinem lehrreichen Aufsatze über quomodo in den romanischen Sprachen (Tobler-Band 1805) gezeigt hat, auf dessen Darlegung hier ein für allemal verwiesen sei. Im Hinblick auf diese Verhältnisse darf man also fragen, ob Vg. nicht auch in diesem Falle wieder die Vorlage getreu wiedergegeben habe). V. 7586 hat die Herausgeberin aus CCB. como meu ben aufgenommen, wo man aber die Regel durch die Abteilung com' o m. b. leicht befolgen kann; V. 0121 ist das schöne frühe Beispiel der wohlbekannten Form coma (CCB. coma amī) gegen den Sprachgebrauch in com(o) a mi verwandelt (siehe unten die Anmerkung zu diesem Verse), und V. 9765 ebenfalls como nicht mit Recht angenommen worden. Dass übrigens schon in dieser Periode und auch in unsern Liederbüchern Abweichungen von der Regel auftreten, hat ebenfalls Vising bemerkt. In den VV. 8497, 8989 finden wir come statt como; V. 3647 finden wir como quen, gegen regelmässiges come quen V. 3008, 6030 etc.1 Sowohl bei Alphons X (z. B. CM. 32) als auch in den von Cornu in Romania II, veröffentlichten Heiligenleben (z. B. S. 375) begegnet come öfters statt como, während im Testamente Alphons II (1214) como ausschliesslich verwendet wird. - Das beseitigte como ist also in seine Rechte einzusetzen.

V. 1566 a min 'n outro dia. Die Stellung des Apostrophes vor, anstatt nach, n := lat. in ist wohl ein Druckfehler.

V. 1636 Amo qual d. Vg. C' amo (= ca amo), eine vorzüg-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wo in den italienischen Apographen come statt como austritt, wie z. B. CCB. 302, 5, 11, kann man versucht sein, dies der Gewohnheit des Abschreibers zur Last zu legen. — CV. 68, 22 finden wir richtig com (= come) überliesert. Monaci aber hat dies in dem Verzeichnis der Abbreviature (S. 443) unrichtig in como ausgelöst, was um so mehr befremdet, als in keinem einzigen der 18 übrigen von ihm verzeichneten Fälle m sür mo steht.

liche Lesart, welche von der Herausgeberin zwar nicht verzeichnet, aber in der Übersetzung wiedergegeben worden ist. Vorlage?

V. 1647 Ay deus! Como ando coitado d'amor; so auch Vg. Der Vers ist um eine Silbe zu lang. Man lese also mit CCB., dessen Lesart nicht angeführt wird: com' ando., oder man nehme Verschleifung an.

V. 1675 non o; CV. nono = non no. Wo die Vorlagen nono, neno haben, schreibt die Herausgeberin mehrfach non-no oder no'-no.

V. 1696 ei-mi assi etc.; CCB. e ey massy. Da mi in dieser Stellung semikonsonantisches i hat, ist hier ei-mi-assi anzusetzen, wodurch der Vers um eine Silbe zu kurz wird. Die fehlende Silbe bietet uns CCB. in der Konjunktion e, welche diesen Satz mit den zwei vorhergehenden Versen verbindet. Der Doppelpunkt am Ende von V. 1695 ist durch ein Komma zu ersetzen. Siehe V. 233.

V. 1745 por Deus; Vg. u. CCB. par D. Da, wie schon mehrmals bemerkt worden, die Hs. des CA. a und o sehr deutlich unterscheidet, so ist es sehr wahrscheinlich, dass Vg. das richtige

hat. Dasselbe gilt von V. 3739.

V. 1877 Soll das in beiden Vorlagen überkommene E a zu

Ela gebessert werden, so ist l in Klammern zu setzen.

V. 1917 (u. 1923) mi-amostr a. m.; Vg. u CCB. me mostr' a. m., gleichwie in V. 1905 u. 1911, wo die Herausgeberin mit Vg. übereinstimmt. Vorlage?

V. 1972 Das in CA. überlieferte min durch mi zu ersetzen,

lag kein Grund vor, zumal da es nicht im Reime steht.

V. 2020—2025 Man sieht nicht recht ein, warum hier in der Übertragung das Imperfectum Conjunctivi der irrealen Bedingung durch das Praesens Indicativi ersetzt ist..

V. 2044 adevin[h]ar; Vg. adeviñar; CCB. a deuiār. Da das Zeichen des palatalen n in beiden Vorlagen zu stehen scheint, so ist nicht klar, warum es hier eingeklammert ist. Man sehe übrigens das zu V. 596 bemerkte.

V. 2000 Porque mi-á esto, senhor, achegado, wie Vg. Man sieht nicht ein, warum die durch die Lesung des CCB. nahegelegte Deutung dieser Zeile: Porque mi-a esto, s., á chegado, nicht ohne

weiteres in den Text aufgenommen worden ist.

V. 2121 desviing ad' assi. In den Varianten gibt die gelehrte Romanistin der Vermutung Raum, dass der Herausgeber des CCB., durch Varnhagen's desmygad beeinflust, diese Form in seine eigene Vorlage hineingelesen habe. Allein CCB. und Vg. lesen beide einstimmig desmygad, nicht aber desviingad, wie im Texte angesetzt wird. Sollte nun aber, wie ja möglich ist, im CA. wirklich desviingad stehen, so fragt es sich, wie wir uns diese zwei silbenzählende, reine i-Laute enthaltende Form nach Ursprung und Bedeutung erklären sollen. Was den Ursprung anlangt, so ist er mir bis zur Stunde dunkel geblieben, und die Herausgeberin äusert sich nicht darüber und auch nicht über die von Diez 125 gemachten Vorschläge. Das Wort wird durch "bestrast" übersetzt. Ein "bestrasen"

bedeutender Ausdruck, sei er auch wirklich hschr. überliefert, ist an unserer Stelle aber darum nicht richtig, weil in dem betreffenden Gedichte von einer Bestrafung des liebeschmachtenden Dichters oder von etwas Derartigem überhaupt nicht die Rede ist. Siehe noch V. 3007. Man betrachte die fragliche Strophe:

> Mais amigos, mal dia fui por mi, pois me por ela tan gran cuita ven que ben mil vezes no dia me ten, (2120) meus amigos, desmygad assi que niun sen nen sentido non ei; e quand' acordo, amigos, non sei niun conselho pois aver de mi.

En tal coita qual mi-oïdes dizer (2125) me ten, amigos, si Deus me perdon, etc.

Warum es sich hier handelt, ist die Liebesqual, welche den Dichter seit dem ersten Anblick seiner Schönen tausendmal des Tages in solche Bedrängnis bringt, dass er Sinn und Verstand verliert. Eine Lage, die bei unsern Portugiesen oft genug sich darbietet! Es gilt also ein Participium Passivi mit der Bedeutung "bedrängt, beelendet" zu finden. Das von Diez l. c. vermutete desmayado eignet sich dem Sinne und sogar dem Buchstaben nach vortrefflich, doch würde seine Annahme die Ergänzung einer Silbe anderwärts nötig machen. 1 Desasperado oder desamparado befriedigen in jeder Beziehung, entfernen sich aber von den überlieferten Buchstaben. Diese letzteren legen nun den Gedanken an ein aport. Participium \*desmiungado von \*desmiungar nahe, welches Verbum neben miungar, miunguar<sup>2</sup> in gleicher Bedeutung ebenso bestanden haben wird, wie noch im heutigen Spanischen desmenguar neben einfachem menguar gebräuchlich ist.3 Wie das heutige port. minguado, müsste aport. \*desmiungado, das paläographisch ebenso annehmbar und hinsichtlich der Form und des Sinnes ungleich sicherer ist als desviingado, "unglücklich, elend" bedeutet haben.4

V. 2139 Ist das bei Vg. fehlende Deus nicht aus CCB. ergänzt, und daher einzuklammern?

<sup>1</sup> Diez lehnt desmigado "zerkrümelt" als dem Sinn nicht gut entsprechend ab.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Rev. lus. 3, 174 und Grundrifs 13, 962.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zur Frage der Bedeutung vergleiche man lat. minuere, diminuere, cupere, discupere und im romanischen z. B. noch prov. trigar, destrigar, Fälle auf welche schon Diez, EW. 327 hingewiesen hatte. Zu diesen ist z. B. noch trahere, distrahere hinzuzustigen und dissipare, welches von supare, also ebenfalls von einem Verbum des Entfernens, kommt (vgl. Walde, EW. des Lat., s. v.). Wegen des = di sehe man z. B. Cohn, Zeitschrift 18, 204 und vgl. desmenuir statt diminuir in der Mundart von Porto (zufolge Leite de V., Dialectos Interamn. IX, Porto 1891, S. 32).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In der Hs, dürfte demnach ursprünglich wohl desmyugado gestanden haben.

V. 2141 ben fazer. Warum kein Bindestrich, wie z. B. V. 865,

1418, 5391?

V. 2171 Joan Coelho sabe que é'ssi! Vg. é sy. Dasselbe V. 6610, wo Vg. allerdings auch zum Apostroph greift. V. 2860 finden wir é si ohne Apostroph, wie bei Vg., drei Zeilen weiter unten aber wieder que o é'si, wo Vg. que si hat; ebenso V. 3351 und 3532 (wo Vg. e sei hat, was allenfalls anginge), Da von der Auslassung des Vokals a (d. h. in assi) in diesen Stellen kein Anzeichen vorhanden ist, so ist der Apostroph müsig. Sowohl in Beteuerungsformeln als sonst kommt si neben assi häusig vor, wie Denis, S. 118 zu Zeile 328 gezeigt worden ist. Man vgl. z. B. noch CV. 17, 5; 699, 5 que non é ssi; 1199, 5 sy e sy, etc. Bemerkt sei endlich noch, dass die streitige Stelle in Zeusschrift 20, 185, Anm. 1, von der Herausgeberin selbst ohne Apostroph geschrieben worden ist; also verschiedene Behandlung eines und desselben Falles; dasselbe gilt von 'se in Zeitschrift 19, 530.

V. 2180 queix(e)én (?); Vg. queix'en; CCB. queixen. Beide Vorlagen weisen die der 3. pl. conj. entsprechende Form des Verbums queixar auf, aus der die Herausgeberin, wohl durch Vg.'s Abteilung verleitet, die Lesung queix(e) én machte, die, wie man aus dem beigesetzten Fragezeichen ersieht, auch ihr zweiselhast erschien. Queixen, das sich auf os olhos meus als Subjekt bezieht, gibt einen bessern Sinn als queix' én und man wundert sich, das es nicht dem Text einverleibt worden ist, da die Übersetzung im Einklang

damit steht.1

V. 2184 E queixo-m' en meu coraçon; CCB. q ixom meu c. Die Herausgeberin schlägt vor zu lesen: e queixo-m' [do] m. c., was unmöglich ist, weil in der Sprache unserer Liederbücher m' niemals vor einem Konsonanten steht. Die überlieferte Lesart ist richtig.

V. 2202 e do que moiro gran prazer end' ei, mit Vg. u. CCB.

De que etc. dürfte dennoch das richtigere sein.

V. 2231 qual[l]h'a; Vg. qualla; CCB.  $\bar{q}$ lha. Ebenso V. 3096 mallo = mal lh'o.

V. 2253 e verdade direi, mit CCB. Den Varianten zufolge hat CA. e verdad vos direi, was mit Vg. übereinstimmt, der jedoch verdade liest. Warum also nicht verdad[e]?

V. 2260 de-o non perder, e o non perderei. Das einzige Mal in dieser Sammlung, dass Wandel des e von de zu einem jotartigen i, der ja der täglichen Sprache eigen und in unserer Lyrik auch

¹ Dass die Form queixen wegen ihrer nebentonigen Endung allerdings keinen tadellosen Reim auf ben ergibt, ist von der Herausgeberin zwar nicht angemerkt worden, dürste sie aber doch beeinslusst haben. Es ist aber bekannt, dass die Dichter aller Zeiten sich solche und größere Freiheiten gestattet haben, und unsere ketzerischen Portugiesen werden darin nicht viel unschuldiger gewesen sein. (Siehe z. B. V. 813 outren: ten, und unten zu V. 9243). Wie wir z. B. CM. 35 Colistanus, Brutus, chus; Festa V. 2; IX, 5 aue, fe gereimt sinden, so begegnen wir im Canc. Baena Bindungen wie (lo) que es, leyes (No. 227, 1); bei Dante (Inferno 7) urli, pur li, etc.

in  $me\ o > mi\text{-}o$  etc. metrisch von Bedeutung ist, von der Herausgeberin anerkannt worden ist, anstatt unterdrückt zu werden. Hier trifft diese Behandlung des e darum nicht zu, weil der Sinn die Ausstoßung des folgenden non erfordert. Wie es in der Übersetzung, im Widerspruche mit dem Texte, richtig heißt, will der Dichter sagen: "ich habe keine Furcht, es (nämlich das bischen Verstand, das ich besitze) zu verlieren, und ich werde es nicht verlieren". Die Lesart des CCB. ist also nicht die bessere. Siehe das oben zu V. 105 bemerkte.

V. 2300 mi-a[r]; CCB. ar, ebenso Vg., während es in den

Varianten heisst, die Vorlage habe nur a.

V. 2313—4 de que assi estou ("mit welcher ich so stehe, es mir so ergeht") ist nicht übersetzt. V. 3338—9 ist die Übertragung derselben Redensart: es geht mir schlecht (gut), ungenau. V. 4218 sollte es in der Übersetzung heißen: "wie ich mit ihnen stehe", nicht "wie es mit ihnen steht". V, 3078—9 ist die Verdeutschung ebenfalls nicht treffend. Nur V. 3995 wird richtig übersetzt.

V. 2396 coitada-mente, Vg. u. CCB. coitada mentre, eine in diesem Suffix im port. wenig gebräuchliche Endung, auf welche aber Vg. kaum anders als durch die Vorlage gekommen sein dürfte. Vorlage? Im Aspan. begegnet mentre, mientre bekanntlich sehr häufig.

V. 2533 des aquele dia, Vg. des aquel dia; CCB. ben d. a. d.

Vorlage?

V. 2544 dix', ou Maria. Vg. dixe ou M. Dasselbe V. 2551, 2558, 2565. Vorlage?

V. 2571 se quen? (= ob sonst eine?) ist nicht übersetzt.

V. 2590-2592 Porén tod' ome devi(a) acordado, Que sen ouvesse, d'aquest' a seer, De nunca ir tal pregunta fazer. Der Relativsatz que sen ouvesse ist hier, offenbar des Reimes halber, von seinem Beziehungswort ome getrennt. Ähnlichen Beispielen solcher Verschränkung von Redegliedern, seien sie nun wie der obige der Versnot oder bloß bequemer Ausdrucksweise zuzuschreiben, begegnet man z. B. auch in den Marienliedern Alphons X, so CM. 9, 1: Un\* de Bolonna [ome]; 33, 4: Un\* saltar [d'eles] quis; 78, 7 E mandoulhe que o primeiro\* que chegasse [Om'] a el dos seus, que tan toste fillasse (= que o p. dos seus omes que a el ch., etc.); 102, 1: A\*dos sanctos [flor]; 134, 10: Benauenturada, Est' outra\* con segur [Perna ei tallada]; 397, 2: Con un\* d' Almaría [mouro] que dizia. Graal 43, 19-20: "o poboo que ujuera\* sob aquella dureza [gram tempo] dos coraçõoes". — Aus dem Französischen hat Tobler, VB. 2, 28 ff. zahlreiche Beispiele bekannt gemacht und beleuchtet; aus dem Provenz. Appel, Inedita S. XXVII, wo man z. B. noch Chanson de la Croisade V. 3161-3162 hinzufügen kann: Cant la cortz\* es complida es motz grans lo ressos [Del senhor apostoli qu' es vers religios]; aus dem Ital. Fornaciari, Nov. scelle di Boccaccio, im Verzeichnis unter Trasposizioni di parole; aus dem Span. steht mir augenblicklich nur folgender, dem Volkslied entnommener Fall zu Gebote: Marin, Cant. pop. esp. II, Nr. 1322:

Si\* dispone de bender, Señora, [usté], ese lunar, Por dineros que

otro dé, yo estoy en primer lugar.

V. 2504 Castigado pelo seu coraçon. Vg. u. CCB. castigarssen pelo s. c. Man lese also: castigar senp[r]e lo s. c., was sowohl der Überlieferung als dem Sinne Rechnung trägt. Übrigens dürfte senpe-lo ebenso gut gehen als z. B. sobe-lo neben sobre-lo etc.

V. 2614 E por a tal. Diesmal mit Vg. Man lese aber: E

por atal, Vgl. z. B. V. 2666.

V. 2684 e fezera. Vg. El f. Vorlage?

V. 2604 ousei vee'-la; Vg. u. CCB. ous' ir v., was das richtige ist (siehe z. B. V. 2696, 2701). In den Varianten sagt die Herausgeberin, die Lesart des CCB. gefalle ihr besser. Aber wie kam Vg. dazu?

V. 2727 ben leu. Vg. ben ll' eu (aus Missverständnis des Wortes, wie schon Diez 132 bemerkte); CCB. ben lheu. Vg. dürste also richtig gelesen haben. V. 7424 (= CCB. 23. 39) hat die Herausgeberin das überlieferte ben lheu = prov. ben lieu (neben b. leu) stehen lassen. Bei Alphons X, CM. wiegt b. leu vor.

V. 2748 lhi. Vg. lhe, die dem CA. geläufige Form. Vor-

lage?

V. 2784-2807 (No. 115). Auch nos. 178 und 411 haben wir Entschuldigungslieder (salvas), welche sich dem escondich der Provenzalen vergleichen. Zu den in meinem Beitrage zum Mussafia-Bande (Halle 1905) S. 32 erwähnten katalanischen Beispielen dieser Dichtgattung sind noch die von Milá und Fontanals, Obras III, 161, 463 genannten Fällen hinzuzufügen.

V. 2808 conven-mi a rogar. Wie schon das Metrum zeigt, ist mi hier tonlos und sollte daher mit dem folgenden a zu mi-a ver-

bunden sein. Siehe oben zu V. 333.

V. 2829 quand' eu cofondi; Vg. u. CCB. quant' eu c. Der Sinn der überlieferten Lesart ist aber ja durchaus gut: "So viel ich Eurem Verstand fluchte" etc. Vgl. V. 9944. Auch V. 617, wo die Vorlage u. Vg. ebenfalls quanto haben, scheint die Änderung in quando nicht geboten zu sein. Vgl. unten V. 3168.

No. 118. In den Varianten lese man (210) statt (220).

V. 2856 Die abweichende Lesart des CCB.: mha senher e s. etc. ist nicht angegeben.

V. 2859 don' of; Vg. u. CCB. haben beide dona oy, welche Lesart in den Varianten abermals fehlt. Im Texte sollte, zufolge der darin zu beobachtenden Schreibweise, don(a)oi stehen.

V. 2862 e quen a vir; Vg. u. CCB. beide e quen na vir, ohne dass dies in den Varianten vermerkt wäre. V. 2866 aber, wo CCB. ebenfalls qna (= quen a) hat, finden wir im Text quenna, diesmal im Einklang mit Vg.

V. 2866 muito ame c. m., mit Vg.; CCB. muitame com my, eine

Lesart, die man in den Varianten vermisst.

V. 2870 non-na; Vg. u. CCB. nona. Auch hier wird am Text geändert, ohne dass dabei ein Grundsatz befolgt würde. Man sehe

V. 1675 und 2862. In einem und demselben Liede wird hier, wie öfter, ein Fall auf zwei verschiedene Weisen behandelt.

V. 2897 o creerei, mit Vg. Die Lesart des CCB. a c., ist nicht verzeichnet.

V. 2903 nen o ar, mit Vg.; CCB. nen ai etc., welche Lesart fehlt.

V. 2916 do mund(o), e etc., mit Vg.; CCB. domū de de m. p., welche Lesart fehlt.

V. 2030 escontra; CCB. escoutra, nicht verzeichnet. V. 2032 vus fehlt CCB., was nicht angegeben ist.

V. 2935 Meu s. D.; CCB. men etc.; fehlt.

V. 2038 e nunca; CCB, enuca; fehlt.

V. 2939 façades; CCB. facades, obgleich dreimal im Refrain, nicht verzeichnet.

V. 2941 og' a etc.; Vg. oj' a; CCB. oia (cf. V. 217 og' o; 3236 og' osmar). Wenn die Schreibung oga wirklich in der Vorlage ist, so hätte sie eine Bemerkung verdient, wie vega (V. 4329), das übrigens in vej' a, vegu (V. 2693), das in vej' u, und prigon (V. 10347), das in prijon geändert wird. Bekanntlich dient g in den zeitgenössischen Urkunden öfters als Zeichen des palatalen Reibelautes vor a, o, u. S. z. B. Rev. lus. 7, 61 (Urk. d. J. 1275) sega statt seja (wiederholt); ibid. 8, 37 agades statt ajades; CM. 74, 9; 75, 8 etc.; ygrega statt ygreja. (Siehe auch CA., I, S. XVIII, Anm. 1.)

V. 2942 de o veer; e meu sen est atal, mit Vg.; CCB. de a

ueer e meu sen ental, welche Lesart fehlt.

V. 2955 rogu' eu a D.; eu ist einzuklammern, da sowohl Vg. als CCB. rogadeus lesen, was dem Leser nicht bekannt gegeben wird.

V. 2958 nen v. a.; CCB. neu v. a.; fehlt.

V. 2975 se mi-a d. q.; CCB. sēha d. q.; fehlt.

V. 2998 sachiez; Vg. sachaz; CCB. sachez. Das i wäre also einzuklammern, doch lasse man es besser aus. Hätte Diez die Lesarten des CCB. gekannt, so hätte er S. 30 wohl selbst nicht sachiez vorgeschlagen. Bekanntlich tritt -ez statt -iez schon im 13. Jh. auf, und wird im 14. zur Regel. S. z. B. Suchier, Altfranz. Gramm., 47 f., und Nyrop, Grammaire historique I, § 192 ff.

(Fortsetzung folgt.)

H. R. LANG.

## Marie de France et la Légende de Tristan.

Tristan est en Petite Bretagne et, infidèle malgré lui, il vient d'épouser Iseut aux Blanches Mains. Cependant en Cornouailles la reine Iseut ne sait point encore la nouvelle mauvaise et elle songe à l'absent: elle laisse courir ses doigts sur la harpe et chante un lai d'amour, mais c'est un lai de tristesse:

- 833 En sa chambre se set un jur E fait un lai pitus d'amur: Coment dan Guirun fu supris, Pur l'amur de la dame ocis
- 837 Que il sur tute rien ama, E coment li cuns puis dona Le cuer Guirun a sa moillier Par engin un jor a mangier,
- 841 E la dolur que la dame out Quant la mort de sun ami sout. La dame chante dulcement, La voiz acorde a l'estrument;
- 845 Les mainz sunt beles, li lais bons, Dulce la voiz, e bas li tons.<sup>1</sup>

Il faut bien avouer que ces vers doux et mélancoliques, qui ont charmé sans doute et charment encore tant de lecteurs, ne sont pas très clairs. Nous voyons bien qu'Iseut est triste et qu'elle exhale sa douleur dans ce "lai piteux d'amour", mais le lai luimême nous ne parvenons pas à nous le représenter très nettement. Est-ce une lamentation sur les peines et les chagrins de l'amour? C'est bien ainsi que nous aimerions à nous figurer un chant de harpe. Mais le contenu nous en est donné, et c'est toute une "aventure" qui nous semble esquissée. Nous voici dans l'embarras, et, à vrai dire, les avis sont partagés. M. Grôber incline à croire qu'il s'agit ici d'un lai lyrique,² mais M. Suchier affirme que nous

<sup>1</sup> Ed. Bédier, I, 295.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Grundriss, II, I, 591: "Ein lyrischer Lai mochte auch der sein, den im Tristan des Thomas (Michel III, 676) Isolde vom Ritter Guirun macht, dessen Herz der eisersüchtige Gatte seiner Frau vorsetzte."

avons là la mention d'un des plus anciens lais narratifs.1 La question a son intérêt et ce n'est point une pure querelle de mots que nous entendons soulever. On a depuis quelques années étrangement abusé du mot lai, expliqué par ces trois lettres bien des choses qui n'en sont pas devenues plus claires. Tel qui ne croirait pas avoir jeté beaucoup de lumière sur les sources d'un poème en lui assignant pour origine un "conte", est parfaitement satisfait de le fait dériver d'un "lai". Il a suffi plus d'une fois d'inscrire ce curieux vocable en haut d'un schéma pour montrer clairement la provenance celtique d'une tradition. En particulier il est devenu impossible de traiter de la légende de Tristan sans faire place aux "lais". On peut à ce propos grandir leur rôle et on l'a fait pendant longtemps, on peut le réduire et c'est la tendance présente; mais il semble qu'on ne saurait s'en débarrasser: ils sont toujours là, et en nombre: car il y a ceux que nous avons, et ceux que nous n'avons plus: les allusions (modernes) à ces derniers sont même particulièrement fréquentes. Et pourtant il ne semble pas qu'à l'ordinaire on se soucie beaucoup de définir un mot à la fois si utile et si peu clair. Ou bien l'on vit sur des définitions arriérées, caduques. Le terme ne serait-il commode qu'à cause de son obscurité? Il est peut-être temps d'y regarder de plus près. L'emploi du mot lai vers le XIIe siècle est-il bien assuré? Savons-nous au juste ce que signifiait le terme pour les auteurs et les lecteurs des poèmes de Tristan? Y avait-il dès lors un lien étroit entre les lais bretons et la légende des amants de Cornouailles? Tristan compose-t-il des lais pour rester fidèle à une lointaine tradition celtique, ou parce que c'était la mode vers 1170? Nous pensons que l'examen des vers de Thomas cités plus haut nous permettra de répondre à ces questions. Peut-être trouverons-nous ainsi occasion, chemin faisant, de débrouiller plus d'une difficulté dans l'histoire si obscure encore des lais français, et de faire pénétrer dans quelques recoins jusqu'alors peu explorés de la légende de Tristan et Iseut un reflet atténué de la grande lumière dont M. Bédier vient d'en éclairer l'ensemble.2

I.

Plaçons provisoirement Thomas vers 1170 et demandons-nous si ses devanciers connaissent le lai. Sans le moindre doute, il n'y a qu'à penser à Wace. Thomas n'a donc pas inventé le mot, mais il l'a reçu de ses prédécesseurs vraisemblablement au même titre que bien d'autres termes de son vocabulaire poétique. Quel sens avait donc le mot avant 1170? Passons en revue les quelques exemples que nous offrent les œuvres de cette période. Les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesch. der franz. Literatur, 119: "Ein sehr alter erzählender Lai wird im "Tristan" des Thomas... erwähnt." Suit un résumé de notre passage.

<sup>2</sup> Le roman de Tristan par Thomas, Tome second, 1905.

plus anciens apparaissent dans le *Brut* de Wace qui est de 1155. C'est d'abord le roi Blegabres qui nous est représenté comme le dieu des jongleurs:

3761 Cil sot de nature de cant,
Onques nus n'en sot plus, ne tant:
De tos estrumens sot maistrie,
Et de diverse canterie;

3765 Et mult sot de lais et de note,
De vièle sot et de rote,
De lire et de satérion,
De harpe sot et de choron,

3769 De gighe sot, de simphonie, Si savoit assés d'armonie<sup>1</sup>

Ailleurs Baldulf, voulant conférer avec son frère Colgrin assiégé par Arthur s'avise d'un ingénieux stratagème pour pénétrer dans la place:

9336 Al siège ala comme jonglère,
Si fainst que il estoit harpère;
Il avoit apris à chanter,
Et lais et notes à harper.

9340 Por aler parler à son frère
Se fist par mi la barbe rère,
Et le cief par mi ensement
Et un des grenons seulement;

9344 Bien sambla lécéor et fol, Une harpe prist à son col.<sup>2</sup>

Enfin dans les jeux et fêtes qui, au couronnement d'Arthur, suivirent le banquet, nous retrouvons le lai en bonne place:

10823 Mult ot à la cort jugléors, Chantéors, estrumantéors; Mult poïssiés oïr chançons, Rotruanges et noviax sons,

10827 Vieléures, lais et notes,

Lais de vieles, lais de rotes,

Lais de harpe et de fretiax,

Lyre, tympres et chalemiax,

10831 Symphonies, psaltérions, Monacordes, cymbes, chorons.<sup>8</sup>

Notons d'abord que dans ces trois exemples nous avons affaire non pas au mot lai mais à la locution lais et notes. Est-ce un composé où chaque mot conserve sa valeur? Dans ce cas quel est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Leroux de Lincy, I, 178.

<sup>3</sup> II, 111. Au v. 10828 Leroux de Lincy imprime 'lais de notes'.

le sens de chacun de ces mots? Wolf traduit "Lieder und Weisen".1 Lai dans ce cas signifierait chanson. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Il est clair d'après le texte qu'il y a un air dans le cas, il l'est moins que des paroles fussent chantées sur cet air. Au fond la locution en question m'a l'air d'être, à elle seule, l'équivalent du latin modair et de vouloir dire simplement mélodie.3 Rivieux en 1159 nous offre un passage analogue. Le fils de l'héroine a reçu une éducation musicale très complète:

794 Soz ciel n'en a cel instrumant
Don Sansons ne sache grantmant.
Plus set Sansons
Rotruange, conduiz et sons;
798 Bien set faire les lais Bretons.4

<sup>1</sup> Über die Lais, Sequensen und Leiche, 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le troisème passage de Wace (description de la cour d'Arthur) est entièrement de son invention. Au premier correspond dans le latin de Gaufrei et in modulus, et in omnibus musicis instrumentis [omnes] excedebaté, Ed. San-Marte, 43. Dans le deuxième passage les vers "il avoit apris à chanter, et lais et notes à harperé doivent rendre "modulis quos in lyra componebat sese cytharistam exhibebaté. Ibid., 122.

<sup>3</sup> La formule lais et notes devait se retrouver dans Thomas (qui probablement l'avait empruntée à Wace). C'est ce que nous montre clairement, dans la scène des lais de harpe à la cour du roi Marc, l'accord sur ce point de Gottfried et de la Saga. Comparez: "und nam sô fîtzeclîche war — des leiches unde der suezen noten" (Ed. Bechstein, v. 3514—15) et "ok kendi pegar Tristram hijidir ok slattının ok maelti til hans" (Ed. Kölbing I, XXII. pg. 231. La même location se retrouve plusieurs fois chez Gottfried, voir v. 3612-3617, 19202 et aussi au v. 3624 la curieuse forme leichnotelin er sanc diu leichnotelin - britûnsche und gâlotse) qui n'est qu'un amalgame des deux mots ailleurs séparés. Il est certain d'autre part que Gottfried emploie couramment cette formule au sens précis de mélodie, sans que des paroles chantées sur l'air en question scient mentionnées ou même impliquées. Voir la note de Bechstein au v. 3515, l. p. 126, et celle de Golther au même vers, dans son édition de Gottfried, I, p. 106. Ce qui ne veut pas dire que Gottiried ne joigne parfois au lai la notion de chant (voir v. 3621 ss.); tout ce qu'on entend affirmer ich c'est que l'expression lais et notes indique toujours une melodie mais n'implique pas necessairement des parcles. Dans le fragment de parase de Robert cité plus haut, il ne s'agit également que d'un air de musique. Tout ceci confirme donc l'interprétation que nous avons donnée aux passages cités de Wace. — Notons encore que la formule en question est employée cans le prologue de Graclent: "L'aventure de Graclent — Vos dirai si que je l'entent; — Bon en sont li lai à oir — Et les notes à retenir" (v. 1—4). Enfin c'est peut-être cette formule qui a donné naissance à l'expression noter un lai si fréquente qu'elle avait fini par passer en proverbe ivoir Rosul de Cambrai, ed. Meyer et Longnon, v. 5037). - Plus tard au XIII e siècle. le Trisian en prose opposera le "lai" (et plus souvent le "dit") au .chant voir en particulier Löseth, Le roman en prose de Tristan, p. 179 -80. et ici lai signifiera en effet les paroles, en tant que distinctes de la musique. Mais nous sommes alors à une époque où du vocabulaire des musiciens le met a décidément passé à celui des poètes. Ce sont les héros de la Table Ronde qui font la chanson, mais le plus souvent ils ont besoin d'un harpeur pour y adapter un air.

<sup>4</sup> Méon. Nouv. Rec. I, 63.

Il est question dans le dernier vers plutôt de l'exécution que de la composition des lais, et il est probable qu'il s'agit une fois de plus de mélodies seulement. C'est encore le cas, semble-t-il, dans un passage bien connu du roman de Troie (vers 1165) qui nous montre aussi quelle haute idée on se faisait du charme de ces airs bretons. Les Amazones vont au combat en poussant des clameurs d'une harmonie céleste:

> lais de Breton 23524 Harpe, viele, n'altre son N'est se plors non envers lor criz.1

Vers la même époque le roman des Sept Sages mentionne également le lai:

- 21 Asses aues oi chancons, ... et nouuiaus sons, Dire fables et rotruenges . . .
- 25 Lais de rotes et lais de uieles Et autres melodies bieles.3

La phrase est mal construite et on est tenté de prendre le mot "mélodie" pour un résumé de tout le passage: mais il s'applique certainement à "lais".3 Ainsi à s'en tenir aux exemples qui précèdent — les seuls à ma connaissance qu'on ait signalés avant 11704 le lai est avant tout une mélodie: il peut y avoir des paroles, mais cela n'est nulle part nettement exprimé. S'il y a une chanson, clairement elle est d'importance secondaire. C'est la musique qui compte et ce sont des noms d'instruments de musique qui sont le plus souvent mis en rapport avec le mot lai. Ces airs sont des airs bretons: c'est ce que nous disent expressément l'auteur de Richeut et celui de Troie et c'est ce qu'implique Wace. Mais en dehors de cette qualification ethnique nous ne voyons pas qu'on leur donne de nom spécial. Nulle part on ne nous mentionne un lai breton particulier, il n'y a encore que des lais bretons.

Nous voici revenus à Thomas, et une chose nous frappe tout de suite, c'est qu'il a l'air d'en savoir sur les lais bien plus long que tous ces gens qui lui sont antérieurs de si peu d'années. Rappelons-nous notre passage: il n'y est pas question seulement d'une mélodie, on y mentionne bien nettement des paroles: bien

rotes et de nouvieles"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Joly. — P. Paris, citant ces vers, Rom. de la Table Ronde, I, 10, les fait précéder de la remarque suivante: "L'auteur du roman de Troie . . ., voulant donner une idée du vacarme produit dans une mêlée sanglante par le choc des lances et les clameurs des blessés, dit qu'auprès de ces cris les lais bretons n'auraient été que des pleurs. "Mais il n'y a qu'à se reporter aux v. 23906—23910 pour voir que l'auteur veut dire tout autre chose.

2 Ed. Keller, 22. Le vers 26 est imprimé ainsi par Keller: "Lais de

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur la difficulté qu'il y a de déterminer le sens exact de tous ces passages, voir les réflexions de M. Gröber, Grundrifs II, I, 659-660. <sup>4</sup> Au moins dans la France du Nord,

plus nous avons un résumé de leur contenu: nous savons même quel est le nom que portait la chanson: c'était le lai Guirun. Si Thomas est si bien renseigné sur ce que d'autres ne savent pas ou ont l'air d'ignorer, il vaut la peine de recueillir précieusement toutes les indications qu'il a pu nous donner sur la même sujet. Dans les fragments qui nous restent de lui, l'endroit en question est malheureusement le seul où il nous ait parlé des lais, mais, à l'aide des versions étrangères, nous pouvons rétablir plus d'un passage important pour netre dessin. C'eût été une entreprise impossible il v a quelques années: grâce à M. Bédier, elle est aujourd'hui facile,1 Ouvrons son Thomas et courons tout de suite au sixième chapitre, Tristan à Tintagel,2 où la scène si connue des divertissements à la cour du roi Marc est reconstituée d'après la Saga norvégienne et le poème de Gottfried de Strasbourg. Un harpeur vient d'exécuter sur la harpe le lai "de mon seigneur Goron et de son amie" et s'apercevant que Tristan connaît la mélodie il l'invite à leur montrer ce qu'il sait. Docilement Tristan saisit la harpe, prélude, et devant le roi et les courtisans émerveillés joue un lai si beau qu'on lui en redemande sur le champ un second. L'enfant ne se fait pas prier et commence un autre lai qu'il accompagne de la voix: c'est le lai "de la fière amie du beau Graelent". On le prie encore et il ravit d'aise ses auditeurs en leur jouant une troisième mélodie, le lai "de la courtoise Thisbé, de l'ancienne Babylone". Le récit est autrement détaillé chez Gottfried, et devait l'être, quoique sans doute à un moindre degré, chez Thomas même; mais fidèle à ses principes, M. Bédier n'emprunte au poète allemand que ce que la Saga en termes exprès, ou par de suffisantes indications, invite à restituer à l'auteur français. Gottfried est si personnel que voulant retrouver le texte de son original il faut toujours être en garde contre lui. Mais le sommaire de M. Bédier nous suffit. Que nous apprend-il? Il est probable que le lai Goron, joué par le harpeur gallois, n'est autre que le lai Guirun que nous connaissons déjà. 3 Ici c'est une simple mélodie. Une preuve de plus que la mélodie était l'essentiel du genre; et sans doute, puisque la chanson qui accompagne l'air est mentionnée ailleurs, elle n'est ici que passée sous silence, mais le fait qu'il est possible de la passer sous silence et que ni le harpeur ni Tristan n'y font la moindre allusion montre clairement qu'elle n'est

¹ D'autre part le livre de M. Piquet permet une précieuse contre-vérification de la reconstitution de M. Bédier: "L'originalité de Gottfried de Strasbourg dans son poème de Tristan et Isolde, 1905.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I, 51 ss.

<sup>8</sup> Les vers 6145—6147 d'Anséis: "Mais il faisoit un Breton vïeler—
Le lai Guron, coment il dut finer; — Par fine amor le covint devïer" (éd. Alton, p. 225) sont, comme le montre bien le dernier, un écho du passage de Thomas où nous voyons Iseut "faire" le lai Guirun. Or des 4 mss. d'Anséis, deux au v. 6146 donnent Groon et Gormont, fautes évidentes, deux Goron. (Voyez les remarques de M. Alton, p. 475). Les deux formes Guiron et Goron nous renvoient donc bien au même nom et à la même légende.

qu'un accessoire. La mélodie n'en porte pas moins un nom déterminé et c'est ce nom, quelle qu'en soit l'origine, qui sert à la désigner et par lequel on la reconnaît. Voyons les autres lais. Tristan en joue trois; le premier et le troisième<sup>1</sup> sont de pures mélodies que n'accompagne aucune parole; à propos du second au contraire on mentionne expressément une chanson à côté de la mélodie qui reste d'ailleurs l'élément fondamental. Le premier de ces trois lais ne porte nulle dénomination spéciale: le second est le lai de Graelent, le troisième celui de Tisbé. Ces deux derniers titres ne se trouvent pas dans la Saga qui ne donne un nom qu'au lai joué par le harpeur gallois. Les désignations de Graelent et de Tisbé ne sont fournies que par le seul Gottfried et c'est pourquoi M. Bédier imprime en italiques les phrases qui les renferment. Consciencieux jusqu'au scrupule, il veut, dans la reconstitution de Thomas, livrer le moins possible à l'hypothèse: et il est en effet théoriquement douteux que Gottfried ait emprunté ces termes à son original. Pratiquement, il est presque assuré qu'il l'a fait. Écoutez plutôt M. Bédier dans sa note sur le passage: "Il me paraît probable que Gottfried n'a pas de son chef introduit la mention de ces trois lais en cette scène, mais qu'il l'a trouvée dans le poème de Thomas. Ce n'est pas qu'il ne pût, sans l'aide de Thomas, les connaître tous trois: il est possible qu'il fussent très répandus.... Mais, comment eût-il su choisir ces trois titres dans tout le répertoire des poèmes français qu'il pouvait connaître? Il écrivait en un pays où jamais peut-être un harpeur breton n'avait chanté, en un temps où nulle part on ne savait plus exactement ce qu'était un lai breton. Supposer qu'il eût si justement choisi ces trois poèmes, deux lais assurément bretons, et ce lai de Tisbé que d'anciens jongleurs bretons ont dû colporter parmi d'autres thèmes antiques, ce serait attribuer à Gottfried une science et un tact de critique littéraire étrangers à tous ses contemporains."2 Je n'affirmerais pas que les deux lais de Goron et de Graelent fussent "assurément bretons" et il ne me semble guère probable que le lai de Tisbé ait jamais été colporté par d'anciens jongleurs bretons. Mais la conclusion de M. Bédier ne m'en paraît pas moins juste. Car, bretons ou non bretons, il reste que les lais de Goron et de Graelent sont mentionnés plus d'une fois par des auteurs français du XIIe siècle, et que si nous n'avons pas d'allusion française à un lai de Tisbé nous en avons en revanche une très analogue à un lai d'Orphée: or ces mentions ou allusions ne sont pas des exceptions à cette époque en France; on en pourrait relever un assez grand nombre du même genre dans la littérature contemporaine. En Allemagne au contraire, en dehors de Gottfried, on ne voit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chez Gottfried, Tristan ne joue que deux lais. C'est le troisième qui a été supprimé par le poète allemand. Voir Piquet, ouvr. cité, p.112—113 et note 2 de la page 113.

<sup>\*</sup> I, 53, continuation de la note 2 de la page 52.

pas que personne ait, à l'aide d'un titre significatif, songé à mettre le lai en rapport avec une aventure. C'est une coutume française qui n'a pas passé la frontière. Seul Gottfried fait exception. Veuton qu'il ait su ce que ses contemporains ignoraient? L'hypothèse la plus probable alors, c'est qu'il a puisé cette connaissance dans un manuscrit français, et dans ce cas pourquoi pas dans le manuscrit de Thomas qu'il avait sous les yeux, qu'il traduisait et qui, nous le savons par la Saga et par les fragments qui nous en restent, citait des lais et leur donnait en plus d'un endroit un nom spécifique? Concluons donc que les lais de Goron, de Graelent et de Tisbé étaient expressément mentionnés par Thomas.1 Pour la même raison nous admettrons que plus loin il nommait aussi le lai de Didon. C'est au chapitre XIX2: un baron irlandais vient d'enlever Iseut par la harpe et Tristan, déguisé en jongleur, se prépare à la reconquérir par la rote, "Frère, lui dit l'Irlandais, joue-moi encore quelque chose pour consoler Isolt, mon amie, et dompter sa douleur! Joue le lai de Didon." Gottfried seul donne un nom au lai, la Saga se borne à parler d'un chant "qui traitait d'amour".3 Mais nous savons que le frère Robert est pressé, pratique et ne s'intéresse guère à ces détails de pur enjolivement. Si nous n'avions pas conservé le fragment où Thomas mentionnait le "lai pitus d'amur" fait par Iseut en sa chambre, ce n'est pas la Saga qui aurait sauvé de l'oubli le nom de dan Guirun. "Un jour, dit-elle, la reine était assise dans sa chambre et elle composa un lai sur l'amour malheureux".4 Et c'est tout. Clairement, le lai de Didon ne pouvait guère trouver grâce devant le frère Robert. Il faut enfin probablement ajouter un dernier lai à la liste de ceux que citait Thomas, c'est le lai Tristan. Nous sommes au moment où Tristan s'éprend d'Iseut aux Blanches Mains sans pour cela oublier l'autre Iseut.<sup>5</sup> Et c'est alors, dit Gottfried, qu'il trouva le fameux lai Tristan qui charme encore toutes les nations et qui vivra autant que notre monde.6 — Thomas devait avoir mentionné les lais en quelques

¹ Cf. Piquet, II3, .n. 2: "L'histoire de Thisbé était bien connue en Allemagne . . ., mais il est vraisemblable, comme l'a dit M. Bédier, que le titre de ce lai et celui du lai du Graelent se trouvaient chez Thomas (Bédier, p. 52, n. 2). "Voir aussi même page, note 4: "Ce qui est à retenir au sujet de l'histoire si discutée des lais, c'est que Gottfried, dans ce passage, a épousé son texte: nationalité du harpeur, origine du lai de Goron, mode d'exécution des lais, soit sans paroles, soit avec un mélange de chant, tous ces traits étaient chez Thomas. Cést donc en dernier lieu à l'autorité du poète français que font appel les critiques qui citent ces vers de Gottfried."

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I, 168 ss.
 <sup>3</sup> Cf. Bédier, I, 173, n. 2. M. Bédier imprime en italiques la phrase "Joue le lai de Didon".

Kölbing I, LXXII, p. 86.
 I, chap. XXX, 254 ss.

<sup>6</sup> Dans son texte, M. Bédier se borne à imprimer: "Il composa alors de nombreux lais d'amour avec une grande habileté à trouver et à disposer les mots, et des chants de toutes sortes. Au refrain de ses mélodies, il ramenait souvent ces vers: 'Isolt ma drue, Isolt ma mie. — En vus ma mort, en vus

autres passages et nous trouvons dans Gottfried, la Saga et même le Sir Tristrem plus d'un écho de ces mentions, mais nous avons énuméré les passages les plus significatifs pour nous. Ils suffisent à nous montrer que Thomas se fait du lai une idée autrement pleine et précise que ses prédécesseurs immédiats. Là où ils passent rapidement, il s'arrête avec complaisance, et il transforme

leurs sèches indications en peintures détaillées.

Mais peut-être nous oublions ainsi que Thomas n'a pas créé son Tristan de toutes pièces. Il avait un modèle devant lui, l'œuvre de ce grand poète que M. Bédier nous fait entrevoir vers la fin du XIe siècle. Oui sait si ce Tristan archaïque ne nous donnait pas déjà sur les lais tous les détails que nous avons un peu hâtivement portés au compte de Thomas? Dans ce cas celui-ci n'aurait été, sur ce point, comme sur plusieurs autres sans doute, qu'un imitateur docile de son grand prédécesseur, et si Wace et les autres n'ont pas été plus explicites sur les lais, ce n'est pas qu'ils ignorassent ce que nous lisons dans Thomas: c'est simplement que, ne remaniant pas un ancien poème de Tristan, ils n'avaient pas de raison de répéter des détails déjà connus du public. Il est donc de toute nécessité pour notre enquête que, sans aller plus avant, nous décidions si ces détails caractéristiques sur les lais que nous avons relevés plus haut, Thomas les devait ou ne les devait pas à l'original qu'il imitait, remaniait ou adaptait. Ici encore M. Bédier va nous rendre la tâche facile. Il n'a pas seulement complété et restauré le poème mutilé de Thomas; par la comparaison d'Eilhart d'Oberg, de Thomas même et du Roman en prose, il a fait revivre l'œuvre qui leur a à tous servi de modèle: grâce à lui nous tenons enfin la primitive "épopée de l'amour", non pas dans le détail de sa forme, mais dans son inspiration, dans ses grandes lignes et jusque dans la série de ses épisodes constitutifs et parfois leur contexture même. Nous pouvons donc aujourd'hui remonter par delà Thomas, faire le départ entre ce qui dans son œuvre est emprunté à un autre et ce qui vient de lui. Essayons d'analyser ainsi les épisodes qui nous intéressent.

I. La scène à la cour du roi Marc. Élle est tout entière de l'invention de Thomas: ni Eilhart ni le Roman en prose ne le connaissent. Écoutons M. Bédier: "Par rapport à l'histoire de Tristan, toutes ces inventions de Thomas [histoire de Rivalen et de Blanchefleur, enlèvement de Tristan, etc.], agréables en soi, n'ont aucun intérêt. Il n'y a que deux épisodes gracieux et beaux: celui où Tristan enseigne aux veneurs de Cornouailles les pratiques courtoises de la fourchiee et de la curée, celui où il joue des lais

ma vie'" (p. 258). Mais en note, il cite les vers 19205—208 où est mentionné le lai *Tristan* et ajoute "ce qui pourrait bien être traduit de Thomas". Voir toute la note, p. 258, n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En particulier au moment où Tristan, souffrant de la terrible blessure que lui a faite le Morhoult, débarque à Doublin et se fait passer pour un jongleur. Nous reviendrons sur ce passage plus loin.

de harpe aux pieds du roi Marc. Il semble que tous deux aient été suggérés à Thomas par l'intention de montrer dès l'adolescence de Tristan les prémices des talents où il excellera plus tard." 1 Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de l'explication proposée par M. Bédier; pour le moment nous ne voulons que retenir ce fait: c'est Thomas qui a inséré à cet endroit de "l'estoire" tout l'épisode des lais de harpe. 2. La harpe et la rote. "Il n'y a trace de ce récit, dit M. Bédier, ni dans le poème d'Eilhart d'Oberg, ni dans la Folie Tristan du manuscrit de Berne. Mais T [Thomas] l'a conservé, et il est impossible de méconnaître, à considérer les traces qu'il a laissées dans le roman en prose, que le modèle de R [Roman en prose] le donnait sensiblement tel que nous le lisons chez Thomas." 2 Cette conclusion ne saurait porter que sur les grandes lignes et l'intention générale du récit.3 Nous avons le droit de noter par exemple que si dans R, comme dans T, Yseult est enlevée au roi Marc à la suite d'une promesse imprudente et reconquise sur le ravisseur après des aventures variées, les stratagèmes ou moyens employés de part et d'autre sont très différents: en particulier R ne fait pas la moindre allusion à la harpe ni à la rote. Il est donc douteux que l'original s'en soit servi. Il l'est naturellement encore bien plus qu'il ait nommé le lai de Didon. 3. Tristan, en Petite Bretagne, regrette Iseut la Blonde. Voici, sur ce point, le sommaire de l'original, tel que nous le donne M. Bédier: "Comme ils [le duc et Kaherdin] ont entendu des plaintes où Tristan, regrettant la reine, laisse échapper le nom d'Iseut (R T et partiellement O), ils se méprennent et croient qu'il aime Iseut aux Blanches Mains: Kaherdin la lui offre pour femme. 4 Et voici maintenant les "variantes" de cet épisode: "En O, dès le jour où Tristan arrive à Carhaix, présenté à Iseut aux Blanches Mains, il dit: "l'ai perdu Iseut, j'ai trouvé Iseut". En R, un jour qu'il chevauche avec Kaherdin, il pense à la reine, s'écrie: "Ah! belle Iseut, tu m'as mort", et tombe pâmé de cheval. En T, il chante des lais où il ramène ces vers: "Iseut, ma drue, Iseut, ma vie, En vos ma mort, en vos ma vie. "En R comme en T, ce sont ces propos qui induisent Kaherdin en erreur." 5 Thomas est donc le seul ici à faire chanter des lais au triste amant d'Iseut la Blonde: c'est lui, et non un autre, qui a eu l'idée du lai Tristan. - Ainsi l'examen de nos trois passages nous a conduits à une conclusion identique: en tant que les lais y jouent un rôle,6 c'est Thomas et non son original que nous trouvons à la source. Le fait est certain

<sup>9</sup> II, 244.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Noter ces mots de M. Bédier (ibid.), "Faute d'un tiers témoin, la critique reste ici impuissante".

<sup>4</sup> II, 267.

<sup>5</sup> ibid.

<sup>6</sup> Le premier passage tourne tout entier sur les lais, et il est, nous l'avons vu, d'un bout à l'autre de l'invention de Thomas.

dans deux cas: il est infiniment probable dans le troisième. Il est temps de nous demander qui a pu donner à Thomas l'idée de ces additions ou de ces enjolivements. Naturellement M. Bédier s'est posé la question - à propos du premier de nos passages, le plus étendu et le plus significatif et il nous propose une solution. Reprenous son explication que nous n'avons un peu plus haut citée qu'en partie; "Il semble que tous deux sl'épisode de la curée et celui des lais] aient été suggérés à Thomas par l'intention de montrer dès l'adolescence de Tristan les prémices des talents où il excellera plus tard: l'épisode de la curée serait une transposition au mode courtois des données qui nous montreront en Tristan banni dans la forêt un veneur et un archer merveilleux; celui des lais de harpe procéderait, comme par un choc en retour, des scènes où Tristan blessé emportera sa harpe sur la mer et apprendra des lais à Iseut d'Irlande. "1 Reportons-nous à ces scènes. C'est un des passages où M. Bédier<sup>2</sup> a trouvé le plus de difficultés à reconstituer la teneur du poème de Thomas; et à vrai dire M. Piquet n'est pas d'accord avec lui sur tous les points.3 Mais les divergences ne portent que sur des détails qui ne nous intéressent pas ici directement. Et, se placant à notre point de vue particulier, l'on peut établir à peu près sûrement ce qui suit:4 Tristan, blessé par le Morhoult, s'en va sur la mer, emportant sa harpe avec lui. Sa nef aborde enfin à Dublin et "tout le jour il charme les Irlandais en leur jouant des airs de harpe et en leur montrant les divers arts courtois où il excelle". La princesse Isolt entend parler de ses talents, elle prie "son père et sa mère de faire venir Tantris [c'est le nom que s'est donné Tristan] au palais. Elle réussit à leur persuader de la faire enseigner par lui ..., car elle voulait apprendre à jouer de la harpe, "5 La reine guérit Tantris, qui désormais "s'appliqua nuit et jour à enseigner à Isolt à jouer de la harpe et des instruments divers, à écrire des lettres; il lui apprit toutes sortes d'art". Voilà donc le passage qui par avance aurait suggéré à Thomas l'épisode des lais de harpe à la cour du roi Marc: Tristan a emporté sa harpe dans sa navigation aventureuse et il s'en sert pour se concilier les Irlandais de Dublin; les douces mélodies qu'il leur fait entendre lui gagnent un tel

position.

<sup>1</sup> II, 198.

<sup>2</sup> Épisode de Tantris. Bédier, I, 92 ss.

Voir sa discussion, ouvr. cité, p. 163 ss.
 Cf. Bédier, I, 94 et 97, d'où sont tirées les phrases entre crochets,

avec quelques raccords et retouches.

M. Bédier ajoute "à écrire, à composer de lais. "Et en effet on voit par la Saga qu'il s'agit d'apprendre à Iseut à écrire des lettres. Quant aux lais, ils ne sont mentionnés ici expressément ni par la Saga (Kölbing, I, XXX, p. 38) ni par Sir Tristrem (Kölbing, II, p. 36, v. 1255—58). On demande simplement à Tristan d'enseigner à Iseut à jouer de la harpe. Et il est fort possible, probable même, que Thomas ait ajouté "à faire des lais". Mais il ne s'agit sans doute que d'une exécution sur la harpe, et non d'une com-

renom à la cour qu'il devient bientôt le maître de musique de la princesse Iseut; quelques unes de ces mélodies devaient être des lais, et Tristan a sûrement appris à son élève des lais bretons. Le lai n'est du reste ici qu'une simple exécution musicale: pas de nom spécifique, nulle allusion à une "aventure", nos passages ne nous permettent même pas d'affirmer qu'il fût question de chansons: des mélodies, de la musique, voilà tout. Ces scènes ont certes pu donner à Thomas l'idée de dépeindre d'une facon analogue les divertissements qui suivent un festin à la cour du roi Marc: mais ce n'est pas là que le poète a pu prendre les détails qui nous ont si fort intéressés, ils ne s'y trouvent pas. Sommes-nous au moins sûrs que le passage en question appartienne bien cette fois au poème primitif? On peut distinguer deux "moments" dans l'épisode: Tristan, abordant à Dublin, joue des lais devant les Irlandais; — Tristan fait ou complète l'éducation d'Iseut et lui apprend des lais de harpe. Or il n'est besoin que d'ouvrir encore une fois le second volume de M. Bédier et de jeter un coup d'oeil sur la Table des Concordances et des Variantes pour voir que si la première scène est empruntée par Thomas à son original le thème de l'éducation (musicale et autre) d'Iseut est tout entier de son invention. Lisons plutôt. Voici d'abord la reconstitution (en sa teneur générale) de l'original: 1 "Jeté à la côte, il joua de la harpe sur le rivage (R, et partiellement T).2 Le roi d'Irlande entendit la mélodie,3 s'informa de lui (O R), le recueillit en son palais (O T R)." Il déclare s'appeler Tantris. "Nul ne reconnaît en Tantris le combattant de l'île Saint-Samson, tant le venin a déformé ses traits. La fille du roi, Iseut, entreprend de le soigner. Elle finit par découvrir le venin, le combat par des herbes salutaires et guérit l'étranger (O T R F)." Départ de Tristan. Aux Variantes qui se rapportent à ce dernier passage, M. Bédier met la note suivante: "T [Thomas] introduit le thème de Tantris enseignant à Iseut les "lais de harpe". les lettres, les instruments, les divers arts courtois." b Enfin, à la Discussion, on nous indique la raison de cette addition de Thomas. "Ses préoccupations de poète courtois ont provoqué l'invention de l'éducation d'Iseut par son galant précepteur (le punctum saliens de cette invention paraît être simplement le désir de tirer parti de la harpe emportée par le héros sur les flots). "7 Nous sommes maintenant en mesure de tirer de ce trop long examen du texte de Thomas une conclusion ferme. Le Tristan original — le poème archaïque de 1100 - ne faisait aux lais qu'ene place extrêmement

1 Bédier, II, 209-10.

4 II, 210, j.

<sup>2</sup> Le 'partiellement' ne porte que sur "jeté à la côte".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ceci non attesté par o.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. les réflexions de M. Piquet, ouvr. cité, p. 175-176.

<sup>7</sup> N'en avait-on pas déjà tité parti dans la scène précédente (Tristan jouant de la harpe sur le rivage)?

restreinte. En fait le mot ne se trouvait guère que dans un seul épisode. Tristan, jeté sur la côte d'Irlande et craignant la colère des habitants de Dublin s'il se fait connaître, dissimule son nom, se dit jongleur et pour confirmer ses paroles saisit sa harpe qu'il avait emportée et séduit ses auditeurs par les lais mélodieux qu'il exécute devant eux. Cet épisode a un air de parenté avec un passage du Brut de Wace que nous avons déjà cité: comme Tristan, Baldulf risque sa vie en se mettant momentanément au pouvoir de ses ennemis (réels ou supposés), comme lui il cherche son salut dans un déguisement, comme lui il se fait passer pour jongleur, comme lui sans doute

il avoit apris à chanter, et lais et notes à harper.

Il semble bien que nous n'ayons là que deux variantes d'un même thème. En tout cas, — et c'est là l'important pour nous — rien sur les lais dans le *Tristan* primitif qui ne se retrouve dans les auteurs antérieurs à Thomas, Wace et les autres. Les détails nouveaux qu'au cours de notre enquête nous avons pour la première fois rencontrés chez Thomas, ce n'est donc pas son original qui les lui a offerts. Et nous revenons à notre question de tout à l'heure: d'où les tenait-il?

Reprenons une fois de plus ces détails que, dans leur ensemble, Thomas est le seul à nous donner jusqu'à présent. Le lai est joué sur la harpe ou la rote. C'est un air de musique. Mais plus d'une fois des paroles sont chantées sur cet air. La chanson ou l'air porte un nom. Ce nom met le lai en rapport avec une "aventure". Ainsi groupés, ces détails ne semblent-ils pas prendre un sens nouveau? Est-ce que nous ne nous sentons pas tout de suite en pays de connaissance? Thomas peut être le premier, mais certainement, même de son temps, il n'est pas le seul, et il est impossible de ne pas penser immédiatement à Marie de France. La ressemblance est si frappante qu'il n'est pas besoin d'insister. Il est clair du reste qu'elle soulève un problème qu'il nous faudra aborder. Mais, avant de le formuler, notons que ce simple rapprochement de noms nous permet de résoudre à coup sûr une des questions que nous nous sommes posées au début de cet article. Le lai Guirun est-il un lai lyrique ou un lai narratif? D'une part il est chanté sur la harpe, de l'autre le contenu nous renvoie nettement à une longue "aventure" dont on énumère les péripéties. On aura la clef de la difficulté si l'on remarque la curieuse analogie qu'il y a entre le passage en question et les courts épilogues qui terminent les "lais" de Marie. Après le récit de l'aventure" Marie ajoute le plus souvent une petite conclusion,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'épilogue de *Lanval* est différent de tous les autres, en ce que le mot "lai" n'y est pas prononcé.

généralement formulée en quatre vers¹ et dont les éléments ne varient guère: nous y apprenons à l'ordinaire que l'aventure est authentique,² que les Bretons³ en ont fait un lai, et qu'ils lui ont donné tel ou tel nom. Ceci du reste ne remplit pas plus de deux vers ou deux vers et demi, parfois trois; une formule de sens variable complète le cadre:⁴

De l'aventure de cez treis li ancien Bretun curteis firent le lai pur remembrer, qu'um nel deüst pas obliër. (Eliduc, 1181—84.)

L'aventure qu'avez oïe
veraie fu, n'en dutez mie.
De Bisclavret fu fez li lais
pur remembrance a tuz dis mais.
(Bisclavret, 315—18.)

Quant l'aventure fu seüe

coment ele esteit avenue,
le lai del Fraisne en unt trové:
pur la dame l'unt si numé.

(Fraisne, 533—36.)

(2 · ...., 333 3--,

Cette formule peut précéder la partie plus stable de l'épilogue:

Pur l'aventure des enfanz
a nun li munz des Dous Amanz.
Issi avint cum dit vus ai;
li Bretun en firent un lai.

(Les Dous Amanz. 251—

(Les Dous Amanz, 251-54.)

Cele aventure fu cuntee, ne pot estre lunges celee. Un lai en firent li Bretun, le Laüstic l'apelë hum.

(Laüstic, 157-60.)

Parfois la formule complémentaire présente en quelques mots un résumé du lai:

De lur amur et de lur bien firent un lai li ancien;

<sup>2</sup> Que cela soit dit nettement (Bisclavret, Equitan, les Deux Amants)

ou par une périphrase équivalente (Fraisne, Yonec, Laüstic).

3 Il n'est pas toujours spécifié que ce soit les Bretons.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Huit lais sur douze ont un épilogue de 4 vers, celui de Lanval en a 6, celui du Chaitivel 10, celui du Chèvrefeuille 12. Je ne compte pas Guingamor: il est très possible qu'il faille y voir une œuvre de Marie, mais la question est à étudier de près.

<sup>&#</sup>x27;Ces formules ne sont nullement du reste de pures chevilles, et Marie y exprime quelques unes des idées auxquelles elle tient le plus.

et jeo ki l'ai mis en escrit el recunter mult me delit.<sup>1</sup>

(Milun, 531-34.)

Cil ki ceste aventure oïrent lunc tens aprés un lai en firent, de la peine e de la dolur que cil sufrirent pur amur.

(Yonec, 559-62.)

Dans ces deux cas notre formule, jointe comme elle l'est à l'affirmation que les anciens ou ceux "ki ceste aventure oïrent "en ont fait un lai, a bien l'air de se rapporter au lai breton lui-même, à la chanson. Les termes mêmes 'amour', 'bien', 'peine', 'douleur' semblent s'appliquer comme d'eux-mêmes à quelque œuvre lyrique. Mais qui oserait affirmer que dans tous ces cas Marie ait réellement connu la chanson en question? Qui voudrait garantir que derrière chacun de ces contes il y a eu effectivement à un moment donné une chanson? Il est infiniment probable que dans ces rapides conclusions c'est son récit à elle que Marie résume à grands traits. Faire un lai 'de leur amour et de leur bien' - 'de la peine et de la douleur qu'ils souffrirent' ce sont là des tours de phrase qui se laissent sans difficulté rapprocher des passages suivants où le sens n'est pas douteux: "pur remembrance les firent — des aventures qu'ils oïrent — cil ki primes les comencierent" 2 — "les contes... dunt li Bretun unt fait les lais" 3 — "de cest cunte... fu Guigemar li lais trovez". 4 C'est ce que confirme finalement l'épilogue d'Equitan, où les termes de la formule ne peuvent plus guère renvoyer à une chanson:

> Issi avint cum dit vus ai. Li Bretun en firent un lai, d'Equitan, cument il fina e la dame ki tant l'ama.<sup>5</sup>

Mais c'est précisément ici que l'analogie avec le passage de Thomas que nous cherchons à interpréter est le plus marquée. Iseut

834 fait un lai pitus d'amur:

Coment dan Guirun fu supris,
Pur l'amur de la dame ocis
Que il sur tute rien ama,
838 E coment li cuns puis dona
Le cuer Guirun a sa moillier
Par engin un jor a mangier,

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ici la formule complémentaire comprend en réalité v. I et v. 3—4.
 <sup>2</sup> Prologue, v. 35—38. (Ed. Warnke, 1900.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Guigemar, 19—20.

<sup>·</sup> Id., 883-84.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V. 317--320.

E la dolur que la dame out 842 Quant la mort de sun ami sout.

Ainsi, si nos rapprochements sont exacts, les vers 835—842 de Thomas ne nous renseignent pas nécessairement sur la chanson de Guirun. Iseult chante un lai en s'accompagnant de la harpe: ce lai s'appelait le lai Guirun, et Thomas qui sait qu'il était fondé sur une certaine aventure nous raconte en quelques vers cette aventure. Seulement il relie directement ces indications à la mention du lai lyrique, tout comme fait Marie dans les épilogues des ses Contes.¹ Il est moins bref qu'elle parce que n'ayant pas par avance rapporté l'aventure tout au long, force lui est bien d'être un peu plus explicite.² Mais l'auteur d'Anséis qui très probablement emprunte à Thomas la mention du lai Goron n'hésite pas à condenser en un vers et demi — tout à fait à la façon de Marie — les huit vers de son original:

Rois Anséis devoit tantost soper, Mais il faisoit un Breton viëler Le lai Gurun, coment il dut finer: Par fine amor le covint devier.<sup>3</sup>

Passage qui serait assez obscur s'il ne s'expliquait par une tradition établie. Et précisément avec Thomas et Marie il semble bien que nous soyons à la source de cette tradition. En tout ce qui concerne les lais l'auteur de *Tristan* et l'auteur de *Guigemar* sont en effet très voisins l'un de l'autre: même conception centrale, mêmes idées de détail, mêmes procédés littéraires. Cette ressemblance ne saurait être fortuite. Lequel a imité l'autre? Marie et Thomas sont à peu près contemporains. On les place d'ordinaire lui en

¹ Cf. l'épilogue de Doon: "De lui et de son bon destrier, — Et de son filz qu'il ot molt chier, — Et des jornées qu'il erra — Por la dame que il ama, — Firent les notes li Breton — Du lay c'om apele Doon." (Romania, VIII, p. 59, v. 283—288.) Là encore voilà le résumé de l'"aventure" — c'est à dire au fond du conte — relié directement à la mention du lai lyrique; et dans ce cas il ne saurait y avoir de doute, car les "notes", quoique sues de tout bon harpeur, n'expliquaient nullement pourquoi le lai s'appelait Doon: voir v. 1—6. Évidement l'auteur par 'lai' entend ici une simple mélodie pourvue d'un nom, et il n'est nullement démontré que cette mélodie ait existé. Il n'y a là qu'une formule dont nous connaissons l'origine, et nous ne nous y arrêterions pas si longtemps, si on n'avait pris parfois ces vers très au sérieux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ainsi que M. Gröber et M. Suchier sont mis d'accord sur ce point. Iseut chante un lai lyrique, une chanson, mais en même temps qu'il nous le dit Thomas se hâte de nous faire savoir que cette chanson est fondée sur une aventure (dont on peut du reste croire ou ne pas croire qu'il existait un récit sous forme de conte, — ou si l'on y tient de "lai narratif").

N. 6144—6147, éd. Alton, p. 225. Notez la gaucherie qui provient précisément de cette violente condensation de 10 vers en 3: le "coment" est relié non plus à l'expression "faire un lai" qui peut suggérer des paroles aussi bien qu'un air, mais à "vieler un lai": ce qui serait bien étrange, s'il ne fallait voir ici une formule stéréotypée. — Un autre ms. donne "coment il dut finer; — confaitement le convint definer". (Alton, p. 225.)

1170, elle en 1175, mais la chronologie de cette période n'est pas tellement arrêtée qu'on ne puisse faire varier ces dates de quelques années. Laissons donc les dates pour le moment: nous y reviendrons bientôt. A examiner les œuvres, où est la vraisemblance? Notons d'abord que dans le poème de Tristan, les lais ne sont pour ainsi dire qu'en marge de la légende: les scènes où en apparaît la mention sont en général jolies et attachantes, mais elles ne sont pas nécessaires; ce sont là détails rapportés et de pur enjolivement. Mais ce qui est l'accident chez Thomas devient l'essentiel chez Marie. Son recueil ne s'explique que par une certaine conception qu'elle s'est faite des lais: supprimez les lais, vous supprimez le recueil.1 On pourrait à la rigueur supposer que Marie a pris quelques indications à Thomas et les a développées: mais en la circonstance le procédé inverse paraît autrement naturel. Il n'était pas facile, partant par exemple du passage où Thomas nous montre Iseut jouant le lai Goron, d'en tirer l'idée de toute une collection de contes reliés par cette particularité commune qu'ils rapportent des aventures de chacune desquelles on a fait un lai. Mais le recueil de Marie une fois publié et connu, où était la difficulté d'y faire des allusions plus ou moins étendues, d'imaginer Iseut par exemple exécutant sur la harpe un lai fondé sur une aventure qu'on résumait en quelques mots? Il est certain que le livre de Marie est clair par lui-même, mais que nous n'avons pu expliquer un passage de Thomas — essentiel de notre point de vue - qu'en recourant précisément à Marie. Et que signifient donc dans Thomas ces mentions de Graelent, de Tisbé, de Didon. si quelque ouvrage populaire n'a déjà fait connaître ou accepter l'idée d'une liaison entre le "lai" et l'"aventure"? J'entends bien qu'on me dira: cette liaison était peut-être un fait, Thomas et Marie ne se sont pas nécessairement imités ou même connus: ils n'ont fait que puiser autour d'eux: s'ils se ressemblent tellement, c'est qu'ils reproduisent l'un et l'autre une même réalité. Qu'en savons-nous? Avons-nous sur ce point d'autres sources d'information que les textes littéraires? Or nous avons passé en revue tous les auteurs antérieurs à Thomas, de Wace au Roman de Troie. Aucun d'eux ne fait en mentionnant les lais, la plus légère allusion à un nom spécifique, ou à une aventure justifiant ce nom. Est-ce un hasard? Les allusions de ce genre abondent tout à coup chez Thomas. Est-ce un autre hasard? Admettons-le. Mais voilà que nous retrouvons ces allusions chez un auteur contemporain de Thomas - et singulièrement développées et précises, si précises qu'elles servent à éclaircir les passages correspondants du Tristan. En vérité il ne peut y avoir là un troisième hasard. Ou bien

¹ Au moins sous la forme très particulière que Marie lui a donnée. Il va sans dire qu'on peut concevoir une collection de contes où seraient entrés précisément les mêmes matériaux, sans la moindre mention du mot lai. Mais il s'agit ici d'une question de forme: si Marie n'a pas inventé sa matière, il semble bien qu'elle ait créé un genre littéraire.

Marie a créé de toutes pièces une mode dont Thomas a subi l'influence — ou bien partant de faits obscurs, ou peu connus, ou négligés (je ne nie aucune de ces possibilités) elle leur a la première donné une existence littéraire, et là encore Thomas a suivi son exemple. De toute façon c'est Marie qui a donné le branle.¹ Ne montre-t-elle pas la nette conscience de cette priorité dans ces vers du *Prologue*:

Des lais pensai qu'oïz aveie.

34 Ne dutai pas, bien le saveie,
que pur remembrance les firent
des aventures qu'il oïrent
cil ki primes les comencierent

38 e ki avant les enveierent.
Plusurs en ai oïz conter,
nes vueil laissier ne obliër.

Il y a bien là l'accent de quelqu'un qui a fait une découverte, qui apprend du nouveau à ses lecteurs.<sup>2</sup> Sûrement, pour nous convaincre d'erreur, il ne faudrait pas moins qu'une de ces raisons tirées de la chronologie devant lesquelles il n'y a qu'à s'incliner. Devons-nous continuer à placer Thomas en 1170 et Marie en 1175?

Sur la date du Tristan de Thomas, il est à croire que tout le monde se rangera de l'avis de M. Bédier.3 Thomas a indubitablement imité le Brut de Wace qui est de 1155: comme les passages empruntés tiennent à tout un ensemble de modifications de la légende primitive, il faut laisser à l'auteur le temps de concevoir son plan et d'écrire son roman, et on ne peut guère placer le Tristan avant 1160. Le terminus ad quem est un peu plus incertain, car il dépend de la datation du Cligès, laquelle n'est pas absolument fixée. On avait depuis longtemps signalé certains points de contact entre Cligès et la légende de Tristan,4 mais c'est M. Foerster qui a le premier établi que le roman de Chrétien est une réponse directe à un poème antérieur sur Tristan.<sup>5</sup> Lequel? Une œuvre de Chrétien lui-même, répondait M. Foerster. G. Paris a montré que cela n'est pas probable et que c'est au Tristan de Thomas qu'en avait Chrétien.6 Un article récent de M. Van Hamel confirme pleinement cette vue.7 Quelle est donc la date de Cligès?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une autre hypothèse est possible: c'est que Marie et Thomas imitent un troisième auteur. Mais en l'état actuel de notre connaissance, c'est une hypothèse parfaitement inutile.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les vers de Denis Piramus (35-48) ont une chaleur d'expression qui se comprendrait mal, s'ils ne signifient pas qu'avec ses "vers de lai" Marie a ouvert une voie nouvelle.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Voyez sa discussion, ouvr. cité, II, 45—55.

<sup>4</sup> Voir Journal des Savants, 1902, p. 442, n. 3.

<sup>5</sup> Dans l'introduction de la seconde édition de son petit Cligés, 1901.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Journal des Savants, 1902, p. 296—97, 353—57, 442—46.
<sup>7</sup> Rom. XXXIII [1904], p. 465.

Sur ce point on n'est pas absolument d'accord, mais on ne se trompera guère, croyons-nous, à suivre G. Paris, qui le place en 1170.1 Concluons avec M. Bédier que le Tristan de Thomas a dû paraître entre 1160 et 1170. — Si nous voulons mettre la chronologie d'accord avec les conclusions auxquelles nous sommes tout à l'heure arrivés, il faut donc que nous puissions placer les Lais au moins avant 1169.

Le pouvons-nous? L'opinion la plus répandue date les Lais, nous l'avons dit, de 1175. C'est cette date qu'on trouve dans la 3 ème édition du Manuel de Gaston Paris,2 et voici que M. Schofield dans son Histoire de la Littérature anglaise au moyen-âge3 vient de lui donner droit de cité dans les pays de langue anglaise. Sur quoi se fonde cette opinion? G. Paris a donné ses raisons dans un compte-rendu de l'édition de l'Espurgatoire St. Patrice, publiée par M. Jenkins. L'Espurgatoire, on le sait, a été jusqu'ici comme un point de repère dans la chronologie de Marie. On croit pouvoir le placer avec sûreté vers 1185 ou 1190. La question est de savoir si on doit mettre les autres œuvres - les Fables et les Lais — avant ou après. Avant, conclut G. Paris contre M. Jenkins, - et personne ne doute plus qu'il ne faille en effet placer Marie en plein XIIe siècle sous le roi Henri II.5 De plus, l'Esope doit avoir été composé avant les Lais: car Marie "y prend, dans le prologue<sup>6</sup> et dans l'épilogue, un soin particulier de se nommer, de se présenter, pour ainsi dire, au public (Marie ai nom, si sui de France), à revendiquer la propriété de son œuvre contre des usurpations possibles" 7 et d'autre part, c'est, littérairement, la plus faible de ses œuvres. Et finalement G. Paris propose les dates suivantes: Fables vers 1170, Lais vers 1180,8 Espurgatoire vers 1190. Ainsi, par des raisons assez subjectives, il détermine l'ordre de priorité des œuvres, puis prenant la date assurée de l'Espurgatoire comme point de départ il met entre les trois ouvrages un intervalle convenable et symétrique. Rien là dedans qui soit bien convaincant, et M. Warnke, par exemple n'a pas été convaincu. Se fondant sur des raisons surtout linguistiques, l'éditeur de l'Esope et des Lais renverse l'ordre des deux premières œuvres et place les Lais en 1165, les Fables entre 1170-1190, laissant l'Espurga-

Art. cité, p. 303.
 La Littérature franç. au Moyen-âge, 1905: Tableau chronologique

p. 274.
<sup>8</sup> English Literature from the Norman Conquest to Chaucer, 1906: Appendix I, p. 461.

4 Rom. XXIV [1895], 290.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tout au moins pour une grande partie de sa vie, car elle a probablement survécu au roi Henri II (mort en 1189).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> C'est surtout à l'épilogue que s'applique ce qui suit.

<sup>7</sup> Art. cité, p. 295. 8 On a vu que dans la 3ème édition de son Manuel [1905] G. Paris n'a pas maintenu cette date, mais a conservé celle que donnait déjà la 2ème édition [1890]: 1175 (ou plus exactement "vers 1175").

toire en 1190.¹ Finalement M. Cohen² a repris une thèse jadis avancée par Mahl et adoptée par M. Jenkins et propose l'ordre: Espurgatoire, Fables, Lais. Il ne dit pas s'il laisse l'Espurgatoire en 1190. Notons qu'il cherche à écarter les arguments linguistiques de M. Warnke sans qu'on puisse dire, à mon avis, qu'il y ait pleinement réussi. De tout cela retenons que l'opinion de G. Paris, si elle est devenue presque officielle, ne s'est pas tellement imposée qu'elle ne rencontre encore des contradicteurs, qu'elle n'est donc pas fondée sur des raisons décisives, que tout ce qu'on peut dire de plus certain en l'état de la question et pour mettre tout le monde d'accord c'est que les Lais ont été composés entre 1165 et 1190. Cela nous laisse de la marge, et si nous pouvons trouver des faits qui placent les Lais avant 1169, ce ne sont pas les opinions antérieures qui nous causeront de l'embarras.

Or nous croyons que dans un passage de son roman d'Ille et Galeron, composé en 1167 ou peu après, Gautier d'Arras a fait une allusion très nette aux "lais" de Marie.

Voici les vers en question:

928 Mes s'autrement n'alast l'amors, Li lais ne fust pas si en cours, Nel prisaissent tot li baron. Grant cose est d'Ille a Galeron:

932 N'i a fantome ne alonge, Ne ja n'i troverés mençonge. Tex lais i a, qui les entent, Se li sanlent tot ensement

936 Con s'ëust dormi et songié.8

Cette tirade n'est pas très claire, et l'on en a proposé plus d'une interprétation différente. M. Foerster qui le premier a attiré l'attention sur ce passage, y voit un écho du succès que rencontraient alors en France les lais narratifs.<sup>4</sup> Et tout en hésitant s'il doit chercher la source d'*Ille et Galeron* dans *Eliduc* ou dans une forme plus simple de ce lai, il penche pour la première alternative 5 et montre comment, grâce aux relations de parenté qui unissaient à la cour de Henri II celle de Marie de Champagne, Gautier, presque sûrement un contemporain de Marie de France, 6 devait

¹ Dans l'Introduction de son édition des Fables de Marie, 1898: p. CXVII—CXVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans un compte-rendu de la 2ème édition de l'Espurgatoire de M. Jenkins [1903], Literaturblatt f. germ. u. rom. Ph., 1905, col. 280—294.

<sup>Ed. Foerster, p. 25.
Voir sa note au v. 929, ibid., p. 188.</sup> 

b Voir l'introduction de son édition, p. XIXss. et en particulier p. XXII—XXIV et note 40 de la page XXVIII.

<sup>6</sup> Noter la remarque de M. Foerster, p. XXIII, n. 31: "G. Paris Manuel<sup>2</sup> S. 248 setzt ihre Lais 'vers 1175' an. Ich kenne keinen Grund zu einem so späten Ansatz."

connaître les Lais aussitôt après leur apparition. G. Paris qui, ne l'oublions pas, place les Lais de Marie en 1175 n'admet pas qu'il y ait dans les vers 928-930 une allusion à la vogue des lais en général; selon lui, il s'agit spécialement de celui qui a fourni son sujet à Gautier "et qui, d'après les vers qui suivent, devait porter déià le nom d'Ille et Galeron et n'était donc pas celui de Marie".1 Mais que penser des vers 934-936? G. Paris a bien expliqué qu'il s'agissait là des lais qui "racontaient des féeries, des merveilles dignes d'un songe", en un mot de ceux qui employaient le surnaturel comme élément. Mais est-ce que pour le coup cela ne nous renvoie pas aux "lais en général", et en particulier à ceux de Marie, ou tout au moins à Guigemar, à Lanval, à Yonec? G. Paris ne tranche pas la question, et il est probable qu'il croyait à l'existence de toute une floraison de lais narratifs avant Marie. M. Matzke reprend à son tour l'examen de notre passage.<sup>2</sup> Comme G. Paris, il voit dans le vers 929 une référence de Gautier à sa source,3 cette source étant un lai d'Ille et Galeron différant d'Eliduc.

ticulier, p. 278, n. 1.

<sup>2</sup> The Source and Composition of Ille et Galeron, Modern Philology,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Compte-rendu de l'éd. Foerster, Rom. XXI [1892], p. 275 ss., en particulier. p. 278. n. 1.

<sup>1907,</sup> p. 471 ss.

8 Ce n'est pas impossible, mais il est curieux alors que l'auteur donne de telles louanges à l'œuvre d'où il a tiré son roman. Car cette source n'est pas ici, notons-le, un livre latin qu'un clerc se vanterait avec orgueil de traduire pour les laïques: rien de plus naturel en pareil cas que des louanges de ce genre, qui piquent la curiosité du lecteur non initié et rehaussent le service que va lui rendre le traducteur ou adaptateur (supposé ou réel). Gautier nous parle d'un lai dont il constate le succès autour de lui, d'un lai fort estimé des barons: il était donc écrit en français et pour le même public précisément auquel s'adressait Gautier. On ne voit pas bien alors pourquoi Gautier ferait un tel éloge d'un ouvrage qu'il devait pourtant regarder comme incomplet ou insuffisant puisqu'il visait à le remplacer par son roman. Pouvait-il d'autre part, comme l'admettent G. Paris et M. Matzke, lui emprunter son titre sans autre forme de procès? De la part d'un contemporain immédiat cela semble au moins singulier. N'est-il pas plus naturel de supposer, comme nous l'avons fait autrefois (Zeitschr. f. rom. Ph., XXIX, 302, n. 5), que dans les vers 928—933 Gautier nous parle de lui-même: c'est son roman qu'il appelle le lai d'Ille et Galeron et c'est là qu'on ne trouve ni fantastique, ni bourre, ni mensonge. Que du reste il témoigne dans son œuvre même du succès de cette œuvre, il y a là de quoi surprendre un peu, et j'avoue que je n'ai pas résolu cette disficulté. Peut-être que si nous connaissions toutes les circonstances dans lesquelles le roman a été produit l'une d'entre elles expliquerait cette singularité. En tout cas je ne sais pourquoi M. Matzke affirme (p. 475) que le poème d'Ille et Galeron que nous connaissons n'est pas un lai. Qu'en savons-nous? Qui donc vers 1170 nous a donné une définition du lai, sur laquelle nous puissions tabler? Est-ce simplement une question de longueur? "La longueur ordinaire d'un lai, dit M. Foerster, variait entre 500 et 1000 vers" (ouvr. cité, p. XXVIII, n. 40). Eliduc n'ayant que 1184 vers serait encore un lai, mais Ille et Galeron de par ses 6592 vers deviendrait un roman. C'est une distinction commode pour nous, et qui répond à une certaine différence dans les œuvres. Mais je doute que les gens du XIIe siècle l'aient observée. Entre 1150 et 1180 il est certain qu'on a varié plus d'une fois sur l'étendue qu'il convenait de donner à un poème: les tâtonnements sont visibles. Les romans antiques, - Marie, - Gautier et Chrétien représentent trois di-

Mais il incline à croire que Gautier a connu Eliduc et l'a utilisé à l'occasion, et dans les vers 032-036 il note une distincte référence à l'atmosphère caractéristique des lais de Marie de France. Se fondant sur les observations de M. Foerster, M. Warnke avait déjà, lui aussi, admis comme vraisemblable que Gautier d'Arras avait eu connaissance du lai d' Eliduc, et il tient compte de cette probabilité dans sa détermination des dates des œuvres de Marie.1 Dans son édition des Fables, il place les Lais comme M. Suchier? entre 1160 et 1170, dans sa seconde édition des Lais il s'arrête plus précisément à la date 1165. Ainsi, on peut le dire, la tendance générale de la critique est de reconnaître une nette relation entre Eiline et Ille et Galeron:3 Gautier a imité Marie selon les uns, selon les autres il l'a en tout cas connue. La date d'Ille et Galeron étant certaine.4 celle des Lais est par la même établie. Et pourtant l'autorité de G. Paris, qui seul se refuse à admettre cette relation, a prévalu contre une déduction en apparence si légitime. La date de 1165 peut encore être proposée ici et là pour les Luis sans éveiller de protestation, mais il n'est personne qui ose s'en servir dans une investigation comme d'un élément défini et certain. Voyons s'il n'est pas possible de la mettre hors de doute. Remarquons que, depuis M. Foerster, tous les critiques, y compris G. Paris, admettent que dans les vers 929 et 934 de notre passage le mot lai est pris au sens de conte, d'histoire, de récit d'aventure": il ne s'agit pas du lai lyrique, mais du lai narratif. Or, à notre avis, cet emploi suffit à dater le passage. Je crois avoir montré ici même 5 qu'en ancien français le mot lai signifie à l'origine, et pendant longtemps a signifié presque ex-

rections différentes. Mais justement Marie - comme j'espère qu'il ressortira de cet article - vient tout de suite après les romans antiques; Gautier en donnant, peut-être le premier, environ 6000 vers à ses poèmes (il est curieux que l'un ait 6592 vers et l'autre 6593) est presque à moitié chemin entre Marie et les 10156 vers d'Eneas ou les 10230 de Thèbes, il est plus près de Marie que des 30000 vers du roman de Troie. Il ne pouvait deviner qu'une longueur de 6 à 7000 vers allait devenir la norme du roman français. Tout ce que les textes assez peu clairs de Marie laissaient entendre du lai (narratif), c'est que c'était le récit en vers d'une aventure plus ou moins merveilleuse: aucune idée de brièveté ou de longueur n'était liée à cela. Un poête d'haleine moins courte que Morie pouvait faire plus long sans croire faire différent. Et en fait, à ne tenir compte que de la longueur, il y a à peu près la même proportion entre le Chèvrefeuille et Guigemar d'une part qu'entre Guigemar et Ille et Galeron de l'autre.

Fables. Introd., p. CXVI.
 Altfranzösische Grammatik, 1893. p. 2. Cf. Gesch. der franz. Lit., 136. Dans une note au vers 931 d'Ille et Galeron "Grant cose est d'Ille a Galeron", M. Foerster explique que le a du manuscrit est une erreur de copiste qui se produit fréquemment et qu'il faut lire Ille et Galeron. C'est très possible. Mais peut-être aussi y a-t-il là une imitation du titre de Marie, Guildeluec ha Guilliadun.

<sup>4</sup> Voir la discussion concluante de M. Foerster, p. X-XI de son édition.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> XXIX [1905], p. 293 ss., et particulièrement 300—305.

clusivement, un air de musique accompagné ou non de paroles, qu'au contraire lai au sens de poème narratif est un néologisme introduit par Marie de France et qui ne lui a pas survécu bien longtemps. Il y a là une question de fait qu'il est facile de trancher, non par des arguties logiques, mais par un examen des faits. Jusqu'à preuve du contraire, on peut, croyons-nous, affirmer que toute œuvre où se trouve l'emploi de lai au sens de poème narratif est par la même postérieure à Marie. C'est pourquoi nous concluons que les Lais de Marie ont précédé le roman d'Ille et Galeron, et comme Gautier a écrit son poème en 1167 ou 1168, nous placerons les Lais, avec M. Warnke, en 1165. 2 C'est donc bien décidément Thomas qui a imité Marie.

\* Ou si l'on veut entre 1165 et 1167. — On remarquera que M. Paul Meyer range les poésies de Marie de France parmi les ouvrages qui, à la mode ancienne, ne brisent pas le couplet de deux vers. Dans une série d'articles où il étudie certaines caractéristiques du style des poètes français entre 1150 et 1190, M. Warren a plus d'une fois l'occasion de citer Marie, et je note que chaque fois qu'il place ses "Lais" après 1170, après Thomas, c'est avec des réserves et comme à regret. Ailleurs il écrit: "In this connection it might be profitable to consider the attitude taken toward transposed parallelism by Marie de France, certainly a follower of Wace and probably a contemporary of Benoit. Though Marie holds quite steadfastly to the old ideas of style—does not accept the views of Thomas even—if we admit that she was aware of them—she does not favor repetition with change of rhyme."

(Modern Philology, 1905, p. 206).

(Fortsetzung folgt.)

LUCIEN FOULET.

¹ Au sens de poème narratif se rattachant à la matière de Bretagne ou de fabliau relevé, le mot ne dépasse guère le milieu du XIIIe siècle. Il n'y en pas plus d'une dizaine d'exemples émanant des auteurs eux-mêmes, et si l'on tient compte des désignations des copistes environ une vingtaine (qui comprennent la précédente dizaine). En dehors des collections de "lais" de Bretagne, qui dérivent directement de Marie, je n'ai trouvé après Marie que deux exemples de lai = poème rarratif. L'un est dans Anséis (XIIIe siècle), éd. Alton, v. 4977: "faisoit conter le lai de Graelent"; notez qu'un ms. (du XIIIe siècle) donne pour ce vers "faissoit soner. I. de tristam vorament" et que le passage est curieusement parallèle à un autre où nous avons "il faisoit un Breton vieler — le lai Gurun"; néanmoins il est possible que l'auteur ait connu le conte de Graelent et entendu y faire allusion. L'autre exemple se trouve dans Galeran (XIIIe siècle), éd. Boucherie, v. 6910; "cilz conte lais, cil y vielle — cil harpe, cil y challemelle: "Là encore, et avec plus de raison, si l'on tient compte du contexte et des dix sept autres exemples dans le roman où le mot signifie sans exception chanson (de harpe, etc.), on sera tenté de lire 'chante' au lieu de 'conte'. — Au sens de conte ou même de traité en vers en général (sens dérivé du précédent), on rencontre le mot jusqu'en plein XIVe siècle, peut-être plus tard.

# Der Refrain in der unter dem Namen "La chancun de Willame" veröffentlichten Handschrift.

Während bis jetzt die unter dem Namen "La chancun de Willame" veröffentlichte Handschrift hauptsächlich vom Standpunkte der Epenforschung untersucht worden ist, soll in vorliegender Arbeit der Versuch gemacht werden, einige der Schwierigkeiten des Textes auf textkritischem Wege zu lösen, und zwar sollen vorläufig nur die Refrains und die mit ihrer Bedeutung und Form zusammenhängenden Fragen untersucht werden. Unter den Arbeiten meiner Vorgänger ist mir hierbei Suchier's glänzende Abhandlung "Vivien" (Zeitschr. f. r. Ph. XXIX S. 641 ff.) von größtem Nutzen gewesen, wenn auch ihre grundlegenden Ergebnisse in Einzelheiten modifiziert werden dürften. Herr Professor Foerster hatte die Güte, vorliegende Arbeit im Manuskript zu lesen und durch wertvolle Bemerkungen zu fördern.

#### I.

# Zeit und Refrain in der chançon de Guillelme.

Die sogen. chancun de Willame zerfällt, wie Suchier a. a. O. S. 642—43 überzeugend dargetan hat, in zwei Teile, die chançon de Guillelme (v. 1—1979) und die chançon de Rainoart (v. 1980—3553); aus der chançon de Guillelme ist das inhaltlich zur chançon de Rainoart gehörige Stück v. 1704—1728 als "anglonormannisches Fabrikat" auszuscheiden.

Hier beschäftigt uns zunächst die ch. de Guillelme, deren Inhalt kurz angegeben werden soll, trotzdem dies schon von Suchier S. 644 geschehen ist. Daran muß sich eine Erörterung der Zeit- und Refrainfrage anschließen.

An einem Montag Abend zur Vesperzeit erscheint ein Bote bei Tedbald von Bëorges<sup>1</sup> und berichtet von einem Einfalle der Heiden. Tedbald, bei dem sich Viviien mit 700<sup>2</sup> Mann befindet, entschließt sich in seiner Trunkenheit auf Anraten seines Neffen Estormi,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stets dreisilbig: v. 21. 23, 339. 352. 400. [159].

<sup>2</sup> Nicht 300, wie Suchier S. 664 angibt. Vgl. v. 25 und v. 31: E od lui VII. C. chevalers de sa tere.

aber gegen den Rat Viviien's, der die Hilfe Guillelme's abwarten will, sofort sein Heer zu sammeln und am nächsten Morgen gegen die Heiden zu ziehen. Viviien, dem Feigheit vorgeworfen wird, muss nachgeben. Am nächsten Morgen hat Tedbald seine Anordnungen vergessen, gerät wegen der Menge der Heiden in Angst, zieht aber auf Drängen Estormi's doch gegen den Feind. Am Dienstag beginnt also der Kampf, bei dem bald Tedbald und einige Feiglinge die Flucht ergreifen. Der junge Girard schlägt ihn nieder, raubt ihm Waffen und Ross und schließt sich seinem Vetter Viviien an, der nun die Schlacht leitet. Man kämpft unter schweren Verlusten bis Freitag Abend, immer auf Hilfe Guillelme's wartend. Da entschliesst sich Viviien nach einem misslungenen Durchbruchsversuch der überlebenden 20 Ritter den jungen Girard zur Nachtzeit nach Barzelone zu Guillelme zu schicken. Die Entfernung kann in einer Nacht zurückgelegt werden; da aber das Pferd Girard's fällt, so kommt er erst am Sonnabend Abend zur Vesperzeit erschöpft bei Guillelme an. An demselben Sonnabend, aber noch am Tage, erfolgt Viviien's Tod. Girard richtet seinen Auftrag aus, stärkt sich und geht dann schlafen. Als er am Sonntag Abend endlich erwacht, ist das Heer bereit, welches am Montag Morgen die Heiden angreift. Diese zweite Schlacht (I. Wilhelmsschlacht) dauert bis zum Donnerstag und endet mit dem Tode Girard's und Guischard's, so dass Guillelme als der letzte Überlebende zurückbleibt. Donnerstag Abend zieht sich Guillelme mit der Leiche Guischard's auf dem Pferde langsam zurück. Er kommt erst Sonnabend Nachmittag zu Hause an. was bei seiner schweren Last nicht auffällig ist. Unterdessen hat Guiborc Zeit gehabt, die entfernter wohnenden Lehnsleute zu sammeln; sie sitzen beim Mahle, als Guillelme erscheint. Es folgt nun das Wiedersehen, Guiborc's Aufforderung zu neuem Kampfe, die Mahlzeit Guillelme's und sein Gespräch mit Guiot. Abends geht Guillelme zu Bett und erwacht erst (ebenso wie vorher Girard) am Sonntag Abend. Unterdessen ist das Heer marschfertig und greift am Montag früh die Heiden an. Diese dritte Schlacht (II. Wilhelmsschlacht) endet damit, dass Viviien's Bruder Guiot die Heiden in die Flucht jagt, und Guillelme, der einzige andere Überlebende, den König Deramé im Zweikampf besiegt; dies geschieht am Mittwoch.

Durchaus abweichend fasst Suchier S. 647-49 Verlauf und

Zeitenfolge der Schlachten auf.

Da der 2. Refrain joesdi al vespre und der 3. Refrain lores fu mecresdi<sup>1</sup> sich auf den jeweiligen letzten, entscheidenden Schlachttag beziehen, schließt er, daß auch der 1. Refrain lunsdi al vespre sich auf den Schlußtag der Viviienschlacht beziehe, daß also Viviien an einem Montag Abend gefallen sei. Da er ferner aus v. 709 und v. 838, über die später ausführlich zu sprechen sein wird,

<sup>1</sup> Es ist, wie Suchier gezeigt hat, Lors fu dimercres zu lesen.

folgert, dass die Viviienschlacht drei Tage gedauert hätte, so hätte sie am Sonnabend begonnen. Dass nun die historische Schlacht wahrscheinlich von Sonnabend bis Montag gedauert hat und der Graf Vivianus am Montag den 24. August 851 gefallen ist, macht ihm seine Vermutung umso glaubhafter (Suchier S. 651).

Von den historischen Gründen für Suchier's Meinung mußs man absehen, solange die Ansichten über diese Frage noch so verschieden sind (vgl. F. Lot, Rom. XXXV S. 258 ff.) 1. Erwähnt sei nur, daß, auch wenn die Vivianusschlacht das Urbild unseres Epos ist, dies nicht die freie Umgestaltung in eine fünftägige

Schlacht (von Dienstag bis Sonnabend) hindert.

Es bleibt also nur der Grund übrig, dass auch die beiden anderen Refrains den letzten Schlachttag bezeichnen und sich auf das an ihm stattfindende wichtige Ereignis beziehen. Hier wird aber im Texte der Refrain so gestellt, dass der Zusammenhang mit dem betreffenden Ereignis klar hervortritt (v. 1226, v. 1978). Dagegen fehlt in der Erzählung von Viviien's Tod jeglicher Refrain überhaupt (v. 837-927). Suchier (S. 648) hilft sich nun, indem er v. 024-027 frei umgestaltet und dabei den Refrain lunsdi al vespre einschiebt. Leider scheint aber aus dem Texte hervorzugehen, dass Viviien gar nicht zur Vesperzeit stirbt, was umso merkwürdiger ist, als das Lied, wie wir sehen werden, sonst in den Zeitangaben sehr genau ist. Viviien's Tod wird bekanntlich durch den Trunk veranlasst, den er aus dem duit troblé tut; hierbei verwunden ihn die Feinde so, dass er ihnen erliegt. Also kann der Zeitraum zwischen dem Wassertrinken und dem Tode des Helden nicht groß sein. Wie passt es nun, wenn das Lied als Begründung für den Durst Viviien's v. 837-38 sagt:

> Grant su le chaud cum en mai en esté E long le iur si n'out treis iurz mangé.?

Hiernach kann man doch nur annehmen, dass die Szene des

Wassertrinkens in brennender Sonnenglut vor sich ging.

Dass ferner, wenn Viviien am Montag fällt, bis zur I. Wilhelmsschlacht sieben 2 Tage vergehen, während das Lied nur einen Tag verstreichen lässt, hat schon Bédier eingewandt (Suchier S. 648 Anm.). 3 Suchier meint nun, das ihm Laisse 1082 ff. verdächtig vorkomme, "deren ganzer Wortlaut in einzelnen Brocken nochmals

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ieh bin durchaus kein Gegner der Suchier'schen Hypothese, die jedenfalls von allen bisher vorgebrachten die wahrscheinlichste ist. Nur muß man von unserem Text auf die historischen Ereignisse, die seine Grundlage bilden könnten, und nicht von den historischen Ereignissen auf den Text schließen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eigentlich nur sechs Tage.
<sup>3</sup> Auch Ph. A. Becker meint in seiner Kritik der Suchier'schen Arbeit, Literaturbl. 1906 No. 10 S. 330: "Aus der Analyse geht nicht gerade hervor, dafs V. am Montag fällt". Er begründet jedoch seinen Zweifel nicht weiter und wendet sich sonst ausschließlich der Beurteilung des historischen Teiles der Arbeit zu, wobei er sich gegen Suchier's Darlegungen ablehnend verhält,

wiederkehrt, vgl. 1504—07. 1561—2. 1679—1702. 1383. 1379. 1353—54." Da sich diese Stellen gegenseitig ergänzen und bestätigen oder Wiederholungen sind, so müßten sie alle unecht sein. Dann wäre aber der zweite Teil der chanson de Guillelme (v. 1002—1979) gänzlich zerrissen und so verdorben, daß eine kritische Textrekonstruktion unmöglich wäre. Dabei sind die angeführten Stellen textkritisch durchaus einwandfrei.

Nun aber meint Suchier, dass der Text verdorben sein müsse, da es unmöglich sei, dass Guillelme seine Leute "in einigen Stunden" zusammenbringe, während doch der König Loëis in der chançon de Rainoart v. 2638 dazu acht Tage braucht.

Betrachten wir den Einwand näher. Dreimal werden in der chançon de Guillelme Heere gesammelt.

- 1. Als der Bote bei Tedbalt am Abend erscheint, erklätt dieser, am nächsten Morgen gegen die Feinde ziehen zu wollen (v. 91: Ainz demain prime requerrum arrabiz.), und tatsächlich sind am nächsten Morgen 10000 Mann versammelt (v. 97-98: Dunc s'asemblerent les homes de lur terre, Quant vint a l'albe dis milses sunt od helmes). Diese Leute müssen also schon vorher in Bëorges oder in der Nähe gewesen sein, ebenso wie auch Viviien seine 700 Mann gerüstet bei sich hat. Warum, verrät das Lied nicht.
- 2. Als Girard Guillelme um Hilfe bittet, ist das Heer nicht "in einigen Stunden", sondern in einem Tage marschfertig. Girard erscheint zur Vesperzeit (v. 937: Li ber Willame ert repeiré de vespres). Nachdem er seinen Auftrag ausgerichtet und gegessen hat, geht er zur Ruhe (v. 1065: Prest fu li liz si s'est alé colcher.) und erwacht erst am nächsten Abend (v. 1069: Tant dormi Girard qu[e] il fu avespré.). Dies ist, wie v. 1082-1088 und v. 1110 deutlich zeigen, ein Sonntag Abend; Girard ist also Sonnabend Abend angekommen. Warum Guillelme's Heer schon nach einem Tage marschfertig ist, deutet das Lied selbst an. Guillelme ist erst seit drei Tagen von einer Schlacht bei Bordeaux zurückgekehrt, wo er schwere Verluste erlitten hat (v. 1015—18); seine anderen Gefolgsleute wohnen zu weit ab, um sie zu sammeln (v. 1019-20: Loinz sunt les marches u io ai a comander, Fort (lies: fors) sunt les homes que devreie asembler), und so zieht er mit nur 15000 wirklich gerüsteter Mannen (v. 1008-1100) in den Kampf.
- 3. Aus diesem Kampfe kehrt er Sonnabend Nachmittag zurück und findet den Rest seiner Gefolgsleute versammelt, den Guiborc in der Zwischenzeit zu sich berufen hat (v. 1231—1234). Dass Guillelme am Nachmittag zurückkehrt, zeigt das Lied selbst. Die Herren sitzen schon beim disner (v. 1236); andererseits ist es noch hell; denn Guiborc sieht ihn vom Fenster aus der Ferne (v. 1240 f.). Guillelme sammelt nun nicht sofort das Heer und zieht nach einigen Stunden ab, sondern erst am nächsten Abend geht er auss neue in den Kamps. Denn auf Guillelme's Ankunst

folgen erst die Szenen v. 1274—1482 (Ankunft, Aufforderung an die Ritter zur Schlacht, Essen, Gespräch mit Guiot), so dass es Abend wird, ehe er v. 1483 zur Ruhe geht und mit den Worten v. 1493: Tant dort Willame qu[e] il fu avespré nur der nächste Abend, also Sonntag Abend gemeint sein kann. Bis dahin konnte also das ohnehin schon versammelte Heer marschbereit sein.

Damit dürste endgültig bewiesen sein, dass weder textliche noch logische Gründe gegen folgende Ausstellung geltend zu machen sind:

Ankunft Girard's: Sonnabend Abend. I. Wilhelmsschlacht: Montag bis Donnerstag. Rückkehr Guillelme's: Sonnabend Nachmittag. II. Wilhelmsschlacht: Montag bis Mittwoch.

Nunmehr müssen wir uns von der Ankunft Girard's am Sonnabend Abend rückwärts wenden, um die Zeitverhältnisse der Viviienschlacht aufzuklären.

Girard braucht zu seiner Sendung eine Nacht und den folgenden Tag, bricht also Freitag Abend auf. Dies gibt das Lied selbst an. Nach dem misslungenen Durchbruchsversuch der 20 Ritter (v. 605—13) sagt nämlich Viviien zu Girard v. 632—33:

Amis Girard se io te ossasse quere Que par la lune me alasses a Willame

(Bekanntlich brauchte man dazu nur eine Nacht: v. 1086, v. 1561). Allerdings will R. Weeks, Rom. XXXIV pag. 248 statt par la lune qu'a Barzelune lesen, worin ihm Suchier S. 682 Anm. beizustimmen scheint. Doch ist diese willkürliche Änderung abzulehnen. Der Durchbruchsversuch wird schon im Dunkeln erfolgt sein, Girard's Sendung geschieht sicher nachts bei Mondschein. Sein Pferd bricht zusammen, v. 703, und so muß Girard seinen Weg zu Fuß fortsetzen, der nunmehr den ganzen Tag in Anspruch nimmt (v. 736: La pleine veic vail tote iur errant). Folglich braucht Girard die Nacht und den folgenden Tag zu seiner Reise, und es ist damit bewiesen, daße er Freitag Abend aufbrach.

Viviien selbst fällt an dem selben Sonnabend, an dem Girard zur Vesperzeit bei Guillelme ankommt. Denn bei der Schilderung von Girard's Mühen, da er zu Fuss am Sonnabend im Sonnenbrande wandert, heist es v. 709: si out treis iurz iune, und bei der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich habe mit Gautier, Chevalerie p. 599 und Zeller, A. u. A. Nr. 42, S. 33 angenommen, dass bei sestlichem Anlass das disner erst Mittags begann. Aber auch ohne diese Annahme stimmt unsere Berechnung. Denn da v. 1067—69 = 1490—1491; 1493 ist, so müssen beide Stellen dasselbe meinen, und serner ist es klar, dass der gänzlich erschöpfte Guillelme nicht einer Ruhe von einigen Stunden, sondern eines langen Schlase bedars.

Schilderung derselben Qualen, die dann Viviien zu dem verhängnisvollen Trunk bewegen, sagt das Lied v. 838: si n'out treis iurz mangé. Folglich findet Viviien's Tod an dem selben Sonnabend statt.

Da nun Suchier aus der eben genannten Stelle geschlossen hat, dass die Viviienschlacht drei Tage dauerte, so müssen wir ausführlich auf sie eingehen. V. 708—10 heißt:

Grant iu li chaud cum en mai en esté E lungs les iurz si out treis iurz iuné E out tele seif qu'il ne la pout durer.

### V. 837-40 lautet:

Grant su le chaud cum en mai en esté E long le iur si n'out treis iurz mangé <sup>1</sup> Grant est la faim et fort pur deporter E la seif male ne l[a] poet endurer.

Eine dritte, von Suchier unerwähnt gelassene Stelle v. 1060:

Il ne mangat ben ad passé treis dis

führe ich nur der Vollständigkeit halber auf. Diese Worte äußert Guiborc am Sonnabend Abend zur Erklärung von Girard's Hunger.

Aus den genannten drei Stellen nun kann man nicht, wie Suchier es tut, auf die Dauer der Viviienschlacht schließen. Sie sagen nur aus, daß am Sonnabend drei Tage vergangen sind, seit Girard und Viviien etwas zu sich genommen haben, d. h. die Helden haben seit Mittwoch gefastet.

Um nun zu weiteren Ergebnissen zu gelangen, wenden wir uns zu einer Untersuchung über v. 450—569 der chanson, welche den Verlauf der Viviienschlacht vom Eintreffen Girard's am ersten Tage bis zum misslungenen Durchbruchsversuch am Freitag Abend schildern. Dieses Stück der chançon zerfällt in drei Abschnitte:

1. V. 450—488: In knappen Worten wird das Eintreffen Girard's und sein Kämpfen an der Seite Viviien's geschildert. Dann folgt eine kurze Andeutung über die schweren Verluste, und der Abschnitt schließt mit den Worten:

Mar fud le champ comencé sanz Willame.

Wir sind am Ende des ersten Schlachttages.

2. V. 489—551 enthalten die Schilderung der folgenden Nacht. Dass diese Zeitansetzung richtig ist, wird die Analyse der Stelle deutlich machen. Die Szene stellt eine typische Situation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für das anglo-normannische mangé ist s'out treis jorz jëuné zu setzen. Vielleicht waren ursprünglich v. 708—10 = v. 837—40, so das in ersterer Stelle ein Vers sehlt; doch lässt sich sicheres darüber nicht seststellen.

mittelalterlicher Schlachten dar, vgl. A. Schultz, Höfisches Leben

II, 253 (1. Aufl.).

Der Kampf wird abgebrochen; unter dem Schutze von 700 Mann sammelt sich das Heer auf einem Hügel, nachdem eine *menee* geblasen worden ist; Viviien findet 300 unter seinen eigenen Leuten verwundet vor; endlich hält er eine ermutigende Ansprache an das ganze Heer (v. 489 — 516).

Darauf steigt man ins Tal hinab, um nach den Verwundeten zu sehen; sie werden verbunden, und darauf stärkt sich das Heer mit Wasser und Wein (v. 517—28). Dann sucht man die Toten auf; man findet 700; angesichts der Gefallenen hält Viviien eine zweite Ansprache; dann beginnt die Schlacht von neuem (v. 529)

--551).

Was ergibt sich nun aus dieser Stelle? Dass es Nacht ist, ist selbstverständlich (s. Schultz a. a. O.). Dass es die Nacht nach dem ersten Schlachttage ist, wird ebenfalls klar sein. Denn vorher ist uns nichts Derartiges erzählt worden; das Heer ist noch in bester Ordnung, die Verluste gering (nur 700 Tote werden gefunden!). Viviien's Heer hat sogar einen Erfolg errungen. Der Feind hat sich nämlich vom Schlachtseld zurückgezogen und sogar Wein (wohl auch andere Lebensmittel vgl. v. 1773. 1775. 1794. 1795) auf ihm zurückgelassen, der nun den Ermüdeten zugute kommt, v. 524—25:

Dunc but del vin qui l'ad el champ trové Qui n'out de tel si but del duit troblé.

Wenn nun auch hier als das Wichtigste nur erwähnt wird, dass die Kämpfer ihren brennenden Durst löschen konnten, so ist damit nicht gesagt, dass sie nichts gegessen hätten; Mangel an Lebensmitteln konnte unter ihnen am Ende des ersten Tages unmöglich herrschen. Das Heer hat also Zeit gehabt, sich zwischen dem ersten und zweiten Schlachttag auszuruhen und zu stärken, wie wir sehen werden, zum letzten Male.

3. V. 552—69 schildern nun in wenigen Zeilen den weiteren Verlauf des Kampfes. Viviien's Schar schmilzt sofort auf 100 (v. 553), dann auf 20 Ritter zusammen, die am Freitag Abend den Durchbruch unternehmen. Von einer Kampfunterbrechung wird nicht mehr berichtet.

Da nun Girard und Viviien am Sonnabend seit drei Tagen, d. h. seit Mittwoch, nichts zu sich genommen haben, so folgt, daß die letzte Ruhepause die Nacht von Dienstag auf Mittwoch war, die Schlacht also am Dienstag begonnen hat, nachdem lunsdi al vespre Tedbald die Nachricht vom Einfall der Feinde erhalten hatte.

Nun könnte jemand gegen diese Aufstellungen den Einwand erheben, dass sie sich zu fest auf den Wortlaut eines Textes stützen, der, wie kaum ein zweiter, verderbt und lückenhaft ist. Man wird sich also fragen müssen, auf welches Ereignis sich der Refrain lunsdi al vespre überhaupt beziehen kann. Ferner wird man verlangen, dass diese Beziehung auch deutlich zu Tage tritt und vor allem auch von dem Hörer sofort verstanden werden konnte. Dass Viviien's Tod diesen Bedingungen nicht entspricht, haben wir schon gesehen. Sonst aber kommen nur zwei Ereignisse in Betracht, von denen ohne weitere Zeitangabe¹ bemerkt wird, dass sie sich zur Vesperzeit abspielen.

Einmal kommt Girard zur Vesperzeit zu Guillelme: v. 937: Li ber Willame ert repeiré de vespres. Dies Ereignis muss nach unseren Schlüssen, auf Sonnabend Abend fallen; nehmen wir aber selbst an, der Text täusche uns, so wäre es doch in jedem Falle ausgeschlossen, dass der Hörer der chançon bemerke, dass sich lunsdi al vespre auf diese Stelle bezöge, die nur einmal flüchtig er-

wähnt wird.

So bleibt denn nur unsere Erklärung übrig, die textlich die einzig haltbare und logisch die einzig mögliche ist. Der Bote erscheint kurz nach einmaliger Nennung des Refrains, und so mußten die Zuhörer das lunsdi al vespre sofort auf dieses Ereignis beziehen.<sup>2</sup> Es ist eines der wichtigsten des ganzen Liedes; denn ohne den wahnwitzigen Entschluß des trunkenen Tedbald hätten die Dinge einen ganz anderen Verlauf nehmen müssen. Und schließlich ist das Lied ungewöhnlich deutlich; nicht weniger als acht Mal (v. 28. 35. 114. 120. 121. 125. 129. 209) wird im Texte darauf hingewiesen, daß die Ankunft des Unglücksboten Abends al repeirer de vespres stattfand.

Es bleibt nun nur noch übrig, nach Klarlegung der Zeitbeziehungen die Verteilung der Refrains und die Verknüpfung der Refrainarten zu betrachten. Die chançon de Guillelme (v. 1—1979) hat drei Arten von Refrains:

- I. lunsdi al vespre; 22 mal.
- 2. joesdi al vespre; 7 mal.

3. lores fu mecresdi (lies: lors fu dimercres); 3 mal.

Wenn nun auch in diesen 32 (22 + 7 + 3) vielleicht nicht die gesamte Zahl der Refrains erhalten ist, welche das Lied ur-

¹ Auch der Ausmarsch des Heeres zur ersten und zur zweiten Wilhelmsschlacht erfolgt zur Vesperzeit (I. Aufbruch: v. 1082: Quant il avesprad a la bone cité; II. Aufbruch: v. 1504: Quant il avesprad en la bone cité), was bei der Wahl von lunsdi al vespre zum Hauptrefrain, wie wir sehen werden, eine gewisse Rolle spielte. Aber beide Ausmärsche finden bestimmt am Sonntag Abend statt, und als Suchier dies bezweiseln wollte, konnte er es nur, indem er sämtliche hierauf bezügliche Stellen, wie wir gesehen haben, für unecht erklärte. Wir können also beide Fälle hier einsach ausschalten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies spricht sehr gegen Suchier's Annahme (S. 644 Anm.), dass im Ansange mehrere bedeutende Lücken sind, die von Normannensahrten handeln. Er denkt wohl besonders an v. 18—19, wo aber die Lücke, wenn überhaupt vorhanden, nicht groß sein kann.

sprünglich hatte, 1 so ist es doch klar, dass *lunsdi al vespre* der Hauptrefrain der chanson de Guillelme ist.

Es fragt sich nun, weshalb gerade dieser jene bevorrechtigte Stellung einnimmt, auf die auch der Refrain lors fu dimercres als Kennzeichen der siegreichen Schlussepisode Anspruch gehabt hätte.

Lunsdi al vespre eignete sich aber als Hauptrefrain in ganz besonderer Weise, weil nicht nur der Unglücksbote am Montag zur Vesperzeit ankam, sondern auch die beiden Wilhelmsschlachten an einem Montag begannen und zu ihnen das Heer am vorhergehenden Abend zur Vesperzeit ausrückte (I. Ausmarsch: v. 1082: Quant il avesprad a la bone cité; II. Ausmarsch: v. 1504: Quant il avesprad en la bone cité). Dem entsprechend geht auch die Reihenfolge und Verknüpfung der Refrainarten vor sich, aus denen ihre Bedeutung ersichtlich wird. Zunächst erscheint 19 mal der Refrain lunsdi al vespre (v. 10. 87. 148. 200. 210. 218. 403. 428. 448. 471. 487. 603. 693. 757. 781. 835. 930. 1039. 1062).

Der erste dieser Refrains, v. 10, erscheint am Schluss der Eingangslaisse, worauf v. 11 die Einleitung mit den Worten abschliefst

Oima[i]s comence la chancun de Willame

und damit den Titel des Liedes angibt. V. 10 lunsdi al vespre erscheint also nur in seiner Eigenschaft als Hauptrefrain.

Darauf folgt unmittelbar, damit der Hörer sofort mit der Zeitfolge Bescheid wußte, die Erzählung von der Ankunft des Boten zur Vesperzeit, wodurch Tedbald zu seinem verhängnisvollen Entschluß veranlaßt wurde. Die folgenden 16 Refrains beziehen sich auf dieses Ereignis.

Dagegen weisen die zwei Refrains v. 1039 (Guiborc empfiehlt ihren Neffen Guischard dem Schutze Guillelme's in dem bevorstehenden Kampf) und v. 1062 (Girard geht schlafen, um neugestärkt in die Schlacht ziehen zu können) schon auf den Aus-

Nun kann das sehlende Stück, dessen Ansang wohl sicher fast wörtlich mit v. 1107—1118 und v. 219—231 übereinstimmte, einen Restain besessen haben. In diesem Falle aber musste er lunsdi al vespre lauten, wie die solgenden Aussührungen zeigen werden.

<sup>1</sup> Um von kleineren Lücken zu schweigen, ist dem von Suchier (S. 643) festgestellten "anglonormannischen Fabrikat" v. 1704—1728 ein Stück der chançon de Guillelme zum Opfer gefallen. Der letzte Vers vor dem Einschub (v. 1703) sagt aus, dass am Montag Morgen die II. Wilhelmsschlacht beginnt. Der erste Vers nach dem Einschub (v. 1729): Clers fül it iurz e bels fu li matins spielt am Mittwoch kurz vor der Schlussepisode. in welcher Guillelme durch den Fortgang des hungrigen Guiot in größte Gesahr gerät, aber, durch seine Rückkehr gerettet, mit ihm zusammen den Sieg erringt; v. 1729—1750 berichten gerade, das Guiot sich über seinen Hunger beklagt. Vor dem Einschub ist das Heer noch vollzählig, nach dem Einschub sind nur noch Guiot und Guillelme am Leben. Es sehlt also die Beschreibung des I. (Montag), 2. (Dienstag) und eines Teils des 3. (Mittwoch) Schlachttages.

marsch zur Vesperzeit und auf den Beginn der Schlacht am

Montag, also auf die I. Wilhelmsschlacht hin.

Der Hauptrefrain wird nun in der Laisse v. 1119—1127 durch den Refrain joesdi al vespre abgelöst, welcher die tragische Schlussepisode der I. Wilhelmsschlacht (Girard's und Guischard's Tod am Donnerstag, Guillelme muß am Donnerstag zur Vesperzeit mit Guischard's Leiche das Schlachtfeld verlassen) charakterisiert. Dieser Refrain wird 7mal gebraucht (v. 1126. 1163. 1207. 1226. 1296. 1399. 1481), während die ganze Handlung unter dem Einflusse von Guillelme's Niederlage steht,

Nachdem nun v. 1504 das Heer zur Vesperzeit für die II. Wilhelmsschlacht aufgebrochen ist, setzt in den Ansprachen Wilhelm's an sein Heer am Montag Morgen in v. 1584 der Hauptrefrain lunsdi al vespre wieder ein. Er dient also jetzt zur Charakterisierung der II. Wilhelmschlacht und ist uns 3 mal erhalten (v. 1584. 1677. 1760). Unter diesen Verhältnissen kann man es nicht als auffällig betrachten, wie Suchier (S. 648) dies tut, das v. 1760 der Refrain lunsdi al vespre steht, obgleich die Erzählung schon am Mittwoch angelangt ist.

Erst nach den Worten v. 1778: Iloec desevrerent entre Willame e Gui setzt v. 1779 der Refrain lors fu dimercres ein, der 3 mal (v. 1779. 1918a. 1978) vorkommt. Er dient zur Charakteristik der siegreichen Schlussepisode der II. Wilhelmsschlacht. (Dadurch, dass der hungrige Guiot das Schlachtseld verläst, gerät Guillelme in größte Bedrängnis; die Rückkehr Guiot's bewirkt Flucht

der Heiden; Guillelme überwindet Deramé im Zweikampf.)

Das Lied schliefst in seiner uns überlieferten Gestalt mit v. 1978-79:

Lores fu mecresdi [lors fu dimercres] Ore out vencu sa bataille Willame.

Wenn nun auch dieser summarische Schluß rein sachlich zur Not genügen mag, so erwartet man doch, noch etwas über die Rückkehr Guiot's und Guillelme's und ihren Empfang durch Guiborc zu hören. Ebenso möchte man, daß, wie die Eingangslaisse v. 10—11 mit lunsdi al vespre, so auch die Schlußslaisse mit diesem Hauptrefrain endigt. Es ist also möglich, daß der Schluß der chançon de Guillelme fehlt, d. h. der angefügten chançon de Rainoart (v. 1980—3553) zum Opfer gefallen ist. Doch sind dies Dinge, die sich nur vermuten, nicht beweisen lassen.

Endgültig erledigt sind aber hoffentlich mit diesen Ausführungen alle Fragen, die sich sonst an die Zeit und den Refrain in der chançon de Guillelme knüpfen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In diesen Abschnitt des Liedes (nach v. 1703) fällt die vorher besprochene, durch das "anglonormannische Fabrikat" verursachte Lücke. Hatte das ausgefallene Stück also einen Refrain, so konnte er nur hunsdi al vespre lauten,

#### TT.

Zeit und Refrain in der chançon de Rainoart und das Verhältnis der chançon de Rainoart zur chançon de Guillelme.

Die chançon de Rainoart hat nur den Refrain lunsdi al vespre, der neunmal vorkommt (v. 2000. 2158. 2206. 2325. 2779. 3151.

3436. 3448. 3550).

Suchier (S. 648) vermutet, dass dieser Refrain dieselbe Bedeutung habe wie der Refrain lunsdi al vespre der chançon de Guillelme, also, wie er meint, sich auf Viviien's Tod beziehe. Dürsen wir nunmehr Suchier's Beispiel folgen und unsere im Abschnitt I für den Refrain lunsdi al vespre der chançon de Guillelme gegebene Erklärung ebenfalls analogisch auf den gleichlautenden Refrain der chançon de Rainoart ausdehnen? Was gibt uns das Recht zu

diesem Analogieschlusse?

Es ist im Abschnitt I gezeigt worden, in wie engem Zusammenhange das Refrainsystem der chançon de Guillelme mit dem ganzen Aufbau des Epos steht. Überträgt man nun die Erklärung eines Refrains dieses Liedes auf die chançon de Rainoart, so ist das nur dann möglich, wenn man annimmt, daß letztere die Fortsetzung von ersterer oder wenigstens von einem ihr auß nächste verwandten Liede ist. Unsere Fragestellung hat sich also verschoben: Zunächst gilt es, das Verhältnis zwischen der chançon de Guillelme und der chançon de Rainoart festzustellen, d. h. nachzusehen, ob und welche Angaben der chançon de Rainoart mit Angaben der chançon de Guillelme in Widerspruch stehen und was wir aus solchen Widersprüchen schließen können. Hierzu hat Suchier S. 677 schon einige treffende Bemerkungen gemacht, ohne allerdings die notwendigen Folgerungen aus ihnen zu ziehen. Er sagt nämlich:

"Ich vermute nun, dass der Rainoart der einzigen Handschrift ursprünglich als Fortsetzung eines anderen Vivien¹ verfast worden ist, eines stärker umgearbeiteten, also weniger altertümlichen Vivien. So dürfte es sich erklären, wenn im Vivien Tatsachen vorkommen, denen Angaben der Fortsetzung widersprechen; z. B. wenn Guillaume in dieser (Vers 2410) Guiborc damit tröstet, dass sie keinen ihrer Verwandten verloren habe, was mit der Erzählung von Guischart's Tod in Vivien (V. 1217) in schneidendem Widerspruche steht, dagegen zur Erzählung des Covenant Vivien stimmt, wo Guischart aus Guiborc's Neffen zum Bruder Viviens geworden ist. Ich erblicke hierin ein Anzeichen dafür, dass der in Rainoart fortgesetzte

¹ Leider nennt Suchier in seiner Abhandlung die chanson de Guillelme (v. I—1979) stets chanson de Vivien, obgleich er S. 677 selbst angibt, daßs man sie chanson de Guillelme nennen muſs, was ja aus v. 11 der Eingangslaisse hervorgeht.

Text eine Chanson war, die sich bereits dem Text des Covenant Vivien näherte." Dazu merkt Suchier S. 677² an: "Man kann auch auf die Zahlen sieben Tausend v. 2515 und fünfzehn Tausend v. 2383 verweisen, die in Vivien keine Entsprechung haben. (Denn die Angabe in v. 1233 geht auf eine um mehr als zwei Tage zurückliegende Vergangenheit.)" 1

Fahren wir mit dieser Untersuchung fort, so kommen wir zu Ergebnissen, die im folgenden auseinandergesetzt werden sollen und sich so zusammenfassen lassen:

- Die chançon de Rainoart setzt ein Stück x voraus, welches verloren ist.
- 2. x unterschied sich wesentlich von der chançon de Guillelme. Es enthielt nur eine Wilhelmsschlacht, deren Schluss in der chançon de Rainoart (v. 1980—2213) erhalten ist, und diese dauerte nur einen Tag, nicht drei resp. vier Tage.

Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen gebe ich zunächst eine kurze Analyse der ch. d. R., muß aber erst eine Vorbemerkung vorausschicken.

Wie schon Suchier (a. a. O. S. 641/42) betonte und aus verschiedenen Stellen unserer Handschrift deutlich hervorgeht,<sup>2</sup> sind bei der eigentümlichen Überlieferung der beiden Epen besonders die epischen Wiederholungen hart mitgenommen worden. Da nun die chançon de Reinoart diese epischen Stellen weder in der Zahl noch in der Ausdehnung wie die chançon de Guillelme besitzt, so ist sie somit besser erhalten. Trotzdem aber enthielt die ch. d. R. Schwierigkeiten anderer Art, deren wichtigste ich in den Anmerkungen zu der folg. Analyse behandelt habe, und die größtenteils aus unserer Unkenntnis des Inhalts einer, wie später gezeigt werden wird, vor v. 2000 anzusetzenden Lücke stammen.

Nun besitzen wir allerdings in Aliscans eine Umarbeitung der ch. d. R., die in einzelnen Fällen zur Kritik herangezogen werden muß. Daß Aliscans tatsächlich nur eine bedeutend erweiterte und mit fremden Motiven ausgeschmückte Umarbeitung der ch. d. R. ist, braucht hier nicht mehr nachgewiesen zu werden, da dies schon, nachdem P. Meyer (Rom. XXXII. p. 611 ff.) zuerst auf auffällige Übereinstimmungen zwischen beiden Epen aufmerksam ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über jene Zahlenangaben der chançon de Rainoart wird in vorliegendem Abschnitte noch ausführlich gesprochen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Besonders lehrreich ist in dieser Hinsicht die Überlieferung

I. von v. 132—140  $\sim$  1072—1081  $\sim$  1496—1503  $\sim$  1540—1551 und

<sup>2.</sup> von 1041—1057 ∼ 1400—1431.

Ich gedenke beide Stellen in einer folgenden Arbeit textkritisch zu unter-

macht und A. Fichtner: Studien über die Prise d'Orange, Diss. Halle 1905, S. 54-55 ihm beigestimmt hatte, von H. Klapötke: Das Verhältnis von Aliscans zur chançon de Guillaume, Halle, Diss. 1907 geschehen ist. Bei der freien Behandlung, die der Stoff der ch. d. R. in dieser Umarbeitung erfuhr, kann allerdings bei Lücken in der ch. d. R. von Aliscans auf letztere nicht geschlossen werden. Dagegen kommt an Stellen, wo die ch. d. R. von Aliscans paraphrasiert wurde, und die in unserer Hs. schlecht erhalten sind, das Zeugnis des Aliscans zur Herstellung des richtigen Textes mit in Betracht. Leider besitzen wir von Aliscans noch keine endgültige kritische Ausgabe; denn, wie P. Lorenz, Ztschr. f. r. Ph. XXXI, 385 ff. gerade mit Hilfe der ch. d. R. zeigen will, wäre einer solchen die schlecht erhaltene, späte, italienische Hs. M zugrunde zu legen. Wir haben uns hier mit dem von Lorenz hoffentlich endgültig gelösten Problem des Handschriftenverhältnisses im Aliscans nicht zu befassen; 1 auf jeden Fall habe ich Aliscans nur mit größter Vorsicht zur Textkritik herangezogen, wobei ich die letzte Ausg., Halle 1903, unter Berücksichtigung der dort vermerkten Lesarten von M zugrunde legte.2

Dist Alderufe sez dunt te ared Willame

falsch verstanden hat. In diesem Verse ist nämlich nicht, wie Suchier vorschlägt, für ared aredne zu lesen, was einen falschen Sinn und eine Silbe zu viel ergibt, sondern es ist sez dunt [mun] gred zu setzen, was mit Alisc. v. 1190 a-91

Par Mahomet! ne me vient pas a gre, Ke nus homs croie la sainte trinité

zu vergleichen ist. Ch. d. R. v. 2106—2119 sind dann durchaus klar: v. 2106
—2109 frägt der friedfertig gewordene Guillelme seinen Gegner, warum er mit ihm kämpfen will, v. 2110—119 antwortet Alderufe, dass Guillelme nur dann Frieden erhalten soll, wenn er das Christentum abschwört.

Die Handschrift hat allerdings ared, was der Kopist aus seiner sehr schlechten Vorlage für gred gelesen hat. (Dagegen hat in v. 2111 die Hs. nicht crestie ne, sondern cestien ne!.) Dass wir für unsere Hs. entgegen Suchier's Ansicht (a. a. O. S. 641) eine schriftliche Vorlage annehmen müssen, geht aus der Kollation von etwa 90 Stellen hervor, die ich durch gütige Vermittelung der Herren Prof. Bülbring und J. A. Herbert von dem Besitzer der Hs. erhielt, und deren Ergebnisse ich nächstens veröffentlichen werde. Übrigens ist ihr Ertrag sehr geringsügig, da die Chiswick-Ed. die Handschrift mit größter Sorgsalt wiedergibt.

9 Ich habe diese Besserungsvorschläge an Ort und Stelle erwähnt. Hier seien zwei weitere Fälle angeführt, wo sich die Heranziehung des Alisc. zur Textkritik der ch. d. R. als nützlich erweist.

I. ch. d. R. v. 2207:

A ces paroles est turné Willame (-1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Bemerkung zu der Arbeit von Lorenz ist nötig. Entgegen seiner sonstigen Methode, will er (S. 405—06) Laisse 37 des Aliscans für unecht erklären, weil sie in *M* fehlt, obgleich in dieser Laisse v. 1185—1193 deutlich nur eine Umschreibung von v. 2106—112 der ch. d. R. sind. Dass Lorenz für seine Ansicht sogar die ch. d. R. heranziehen kann, beruht darauf, dass er ch. d. R. v. 2110:

Beginnen wir nunmehr mit der Analyse der ch. d. R. Die ch. d. R. setzt

I. mit einer Schlachtenschilderung (v. 1980-2213) ein, die in zwei Teile zerfällt:

a) v. 1980—2089: Guillelme trifft den für tot daliegenden Vivien und vollzieht nach Anhörung seiner Beichte die Notkommunion. Wie er ihn vom Schlachtfeld tragen will, wird er von 15 Königen angegriffen, die ihn zwingen, Vivien liegen zu lassen, und die den Guillelme begleitenden Gui gefangen fortschleppen.

Da aus v. 2205 hervorgeht, dass Guillelme schon im Fortreiten begriffen war, so ist in v. 2207 [re] turné zu schreiben, was durch Alisc. v. 1359:

Isnelement est vers lui retornés

bestätigt wird.

2. Ch. d. R. 2293:

Nus avom ensemble od lui esté (-I)

Der Vers muss negativ gewendet werden, wie dies aus v. 2290-93 deutlich hervorgeht. Die Heiden fürchten den Zorn des vermeintlichen Alderuse, weil sie auf einem Plünderzug waren, anstatt ihm auf dem Larchamp zu helsen. Alisc. v. 1706-07 hat:

Corrociez est, molt l'avons fet irer, Quant nos ne fumes en Aleschans sor mer

und so ist in ch. d. R. v. 2293

[Quant] nus n'avom ensemble od lui esté

zu schreiben.

<sup>1</sup> Wie schon Klapötke (a. a. O. S. 39) bemerkt, werden aber nur 14 Namen aufgezählt (v. 2057—62). Die Zahl 15 mus aber, weil an drei Stellen durch das Metrum gefordert (v. 2056. 2063. 2068), richtig sein. Man mus also, eine Lücke von I Vers mit 2 Namen annehmen — die Stelle enthält die ersten acht Namen zu je zwei in jedem Verse, die letzten sechs Namen zu je drei in jedem Verse geordnet — und einen der 14 erhaltenen Namen nicht mitzählen. Man wäre versucht, deshalb in v. 2060:

#### E Aelran e sun fiz Aelred

den Sohn nicht unter die 15 Könige zu rechnen. Aliscans aber läst noch eine Möglichkeit offen. P. Meyer (Rom. XXXII, 612) hat darauf hingewiesen, dass dieselben Namen teilweise den 15 Königen beigelegt werden, die im Alisc. v. 942—1084° Guillelme angreisen. Dort heist es (Alisc. v. 1014—1018)

C'est Matamars et li rois Gasteblé Et Agians et li viex Tenpesté Et Balfumé, ki iert niés Desramé, (M.: cil fu niés D.) Et Aerans et ses fils Aerné, L'uitisme fu li fors rois Coldoé

Vielleicht verbirgt sich also unter dem reis Dauer des v. 2058 der ch. d. R. ein nies Desrame. Eine genaue Entscheidung ist unmöglich.

b) v. 2090—2213<sup>1</sup>: Guillelme, der allein am Leben bleibt, besiegt den Heiden Alderufe und nimmt ihm sein Pferd ab; Flucht Guillelme's nach Orenge.

1 Vor v. 2000 ist eine Lücke anzusetzen. V. 2336-85 (vgl. IIb der Analyse der ch. d. R.) berichtet nämlich Guillelme auf Befragen seiner Frau, dass fünf Vornehme, darunter seine Neffen Gui und Bertram, in der Schlacht gefangen worden sind. Die Gefangennahme Gui's wird v. 2068-89 erzählt, die Gefangennahme Bertram's und vier anderer Vornehmer, auf deren Namen später eingegangen werden soll, aber wird nur im "anglonormannischen Fabrikat" v. 1704-28 dargestellt, das aus sprachlichen (Suchier a. a. O. 643) und sachlichen Gründen (vgl. meine Anmerkung im Abschnitt I) sicher in dieser Form und an diesem Platze unecht ist. Nun könnte man annehmen, dass die Erzählung von der Gesangennahme in x gestanden habe; das ist aber unmöglich. V. 2364 ff. sagt nämlich Guillelme seiner Frau, dass Gui beim 16. Sturmangriff (estur) vor seinen Augen gefangen worden sei, v. 2347 ff. berichtet er, dass auch Bertram beim 16. Sturmangriff vor seinen Augen das gleiche Geschick erlitten habe. Da Gui's Gesangennahme insolge des Angriffs der 15 Könige in v. 2068-89 berichtet wird, die vv. 2090-94 aber ausdrücklich bemerken, dass von allen Franzosen nur noch Guillelme auf dem Schlachtfeld bleibt, so muss Bertram's (und seiner Gefährten) Gefangennahme nach v. 2067 und vor v. 2090 erzählt worden sein. Wir haben somit eine Lücke in dem Texte der ch. d. R. nachgewiesen und müssen Suchier's in einer kurzen Fussnote S. 645 ausgesprochenen Vermutung, dass der anglonormannische Einschub ursprünglich vor v. 2090 stand, zurückweisen; was fehlt, war ein echtes Stück der ch. d. R. Allerdings enthält der anglonormannische Einschub auch Verse, die original sein müssen, z. B. v. 1704 und v. 1706, da diese sich im Aliscans beim Beginn der Danebur-Aerofle-Episode in v. 1084:

A icest cop l'a Guillaumes bien fait.

und v. 1086:

Quant devant lui li saillent d'un aguait

fast wörtlich wiederfinden; ferner vielleicht v. 1723—25, zu denen v. 2351—53 der ch. d. R. zu vergleichen sind. Als Ganzes aber ist der anglonormannische Einschub absichtlich fabriziert worden, um nach v. 1703 eingeschoben zu werden und den Zusammenhang zwischen ch. d. G. und ch. d. R. herzustellen.

Die Schlusszene der ch. de Guillelme nämlich setzt, worauf im Abschnitt I hingewiesen wurde, voraus, daß Gui und Guillelme die einzigen Überlebenden des frz. Heeres sind. Sollte nun auch nur der Schein eines Zusammenhanges der beiden Lieder hergestellt werden, so mußte die Schilderung der Gefangennahme der frz. Vornehmen in der ch. d. R. als im krassen Widerspruch mit dem Schlußteil der ch. d. G. stehend fortfallen, während v. 1980—2089 bleiben konnten, da in ihnen keine Stelle auf weitere Überlebende unter den Franzosen als Guillelme und Gui schließen läßt. Nun aber war die Schilderung der Gefangennahme der Vornehmen unbedingt nötig, da ihre Befreiung in der Rainoartschlacht im Mittelpunkt des Interesses steht; folglich war das anglonormannische Fabrikat nötig, und zwar mußt es ev. 1704—28, d. h. vor die Schlußszene der chanson de Guillelme eingeschoben werden. Somit war eine (allerdings rein äußerliche) Einheit zwischen beiden Epen hergestellt, aber es entstand:

- eine durch die Einfügung des anglonormannischen Einschubes veranlaste und S. 192 des Abschnitts I näher bestimmte Lücke in der ch. d. G. nach v. 1703.
- Eine in dieser Anm. festgestellte Lücke in der ch. d. R. vor v. 2090.

- II. Guillelme in Orenge (v. 2214-2452), ebenfalls in zwei Teile zerlegbar:
- a) v. 2114-2327: Da der allein heimkehrende Guillelme in heidnischer<sup>1</sup> Rüstung nicht erkannt wird, muß er sich erst durch
  - 3. die Unmöglichkeit, die Frage nach den Gefangenenlisten in der ch. d. R., von denen S. 200 Anm. die Rede sein wird, befriedigend zu lösen, da wir nicht wissen, ob die im Einschub v. 1720—22 gegebene Liste echt, d. h. aus dem jetzt fehlenden Stücke vor v. 2000 genommen worden ist.

#### 1 V. 2231 heifst es:

#### Paenes armes li pendent al costez

und v. 2275 ff. wird er von den Plünderern für Alderuse gehalten. Wie Guillelme zu den heidnischen Waffen kam, ist aus der ch. d. R. nicht zu ersehen, während in Aliscans v. 1365-68 er Alderuse nicht nur das Pserd, sondern auch die Rüstung abnimmt. P. Meyer (Rom. XXXII, p. 613), Weeks (Rom. XXXIV, p. 247) und Klapötke (S. 28) nehmen deshalb eine Lücke in der ch. d. R. an, welche Meyer um v. 2157, Weeks nach v. 2208, ansetzt. Nimmt man überhaupt eine Lücke an, so dürfte man Weeks beipflichten; denn Alderuse muss erst tot sein, bevor man ihm seine Rüstung nehmen kann, und er wird erst v. 2208 getötet.

Die Annahme einer Lücke ist aber sehr bedenklich. In Aliscans legt Guillelme die Rüstung an, um unerkannt vom Schlachtfeld zu entkommen, und dieses Motiv ist von Aliscans in einer Reihe von Szenen (v. 1385-1530; vgl. Klapötke, S. 15 u. 28) meisterhaft ausgenutzt worden. Die ch. d. R. kennt es aber nicht; weshalb soll also dann Guillelme Waffen und Rüstung seines Gegners rauben, da er ja selbst ein herrliches Schwert besitzt (ch. d. R. v. 2141) und die Schutzwaffen seines Gegners im Kampfe arg zugerichtet

worden sind (v. 2125—27; 2130—32)?
Mit Annahme einer Lücke in der ch. d. R. setzt man also an Stelle

eines kleinen Versehens eine schwere Ungereimtheit.

Kleine Versehen aber finden sich in der ch. d. R. auch sonst, wo

ebenfalls Aliscans sie durch weitläufige Szenen vermieden hat.

So läfst in der ch. d. R. Guillelme Guiborc mit ihren 700 bewaffneten
Damen (v. 2444) in Orenge zurück, um zu Loëis zu gehen. Während seiner
Abwesenheit fürchtet er natürlich einen Angriff der auf dem nahen Larchamp befindlichen Feinde gegen die Stadt; doch diese warten, bis sie von dem neuen Heere selbst angegriffen werden. Aliscans dagegen sorgt zuerst dafür, dass durch die Befreiung der von den Plünderern weggeschleppten Gesangenen Orenge wieder eine Besatzung erhält (v. 1720-91; 1946-68), und lässt dann die Heiden die Stadt berennen und einäschern; nur die Burg hält sich (v. 3968 -4040).

Ferner zwingt in der ch. d. R. Rainoart vor der Schlacht das Heer, am frühesten Morgen von Orenge aufzubrechen (v. 2895 ff.), er ist also sicher unter den vordersten: als aber die von Guillelme vor der Schlacht entlassenen Feiglinge auf dem Rückwege sind, treffen sie (v. 2959) - den Frühaufsteher Rainoart, Aliscans hat die Unwahrscheinlichkeit dieser Darstellung systematisch beseitigt. Bei ihm lagert sich das Heer die Nacht vor der Rainoartschlacht nahe dem Schlachtfeld (v. 4754). Beim Aufbruch am nächsten Morgen vergisst Rainoart seinen tinel; er muss ihn holen (v. 4775) und trifft auf dem Rückwege zum Heere die heimkehrenden Feiglinge. Um aber die komische Episode des Frühausstehens auch zu verwerten, bringt sie Aliscans nach der eigentlichen Rainoartschlacht vor der Säuberung des von flüchtigen Heiden besetzten Bohnenfeldes (ch. d. R. v. 2895—2927 ~ Aliscans v. 7336—7362).

Diese von Klapötke nicht erwähnten Tatsachen werfen auch ein für

die Beurteilung der Refrainfrage wichtiges Licht auf die Kom-

Besiegung einer plündernden, feindlichen Schar legitimieren; Erkennungsszene.

b) v. 2328—2452: Guillelme unterrichtet Guiborc über Vernichtung seines Heeres, den Tod Vivien's und die Gefangennahme der fünf Vornehmen. Beim einsamen Mahle rät sie ihm, am nächsten Morgen nach Löun¹ zu Loëis zu ziehen, um Hilfe zu erbitten. Abschied Guillelme's von Guiborc.

## III. Guillelme bei Loëis (v. 2453—2634):

Guillelme zieht mit einem Knappen nach Löun. Kühler Empfang durch die Höflinge; Loëis lehnt es ab, ihm zu helfen. Zorn Guillelme's, der ihm den Handschuh vor die Füße wirft und auf seine Lehen verzichtet. Die am Kaiserhofe weilenden Verwandten Guillelme's bieten ihm Hilfe an und vermitteln beim Kaiser. Heltige Angriffe der Kaiserin, Guill.'s Schwester, gegen Guiborc. Schmähende Erwiderung Guillelme's. Der Kaiser verspricht, ein Heer von 20000 Mann zu sammeln, zieht aber nicht mit in den Krieg.

- IV. Die Rainoart-Episode<sup>2</sup> (v. 2635—3553), die sich in vier Abschnitte zerlegen läßt:
- a) v. 2635—2809: In acht Tagen ist das Heer gesammelt; der junge Riese Rainoart verläßt die kaiserliche Küche und schließt sich Guillelme an. Zug nach Orenge.
- b) v. 2810—2927: Aufenthalt in Orenge. Guiborc ahnt, dass Rainoart ihr Bruder ist, und will ihm Waffen, Rüstung und Pferd geben; Rainoart verläfst sich auf seinen tinel und nimmt nur ein Schwert an. Früher Aufbruch zur Schlacht am nächsten Morgen.
- c) v. 2928—3341: Die Rainoart-Schlacht: Zug nach dem Larchamp. Rainoart zwingt die Feiglinge, am Kampfe teilzunehmen. Zweitägige Schlacht; am zweiten Tage Befreiung der fünf Gefangenen<sup>3</sup>

position der ch. d. R. Im Gegensatz zu der durch das Refrainsystem fest zusammengehaltenen ch. d. G. besteht eigentlich die ch. d. R. aus einer Reihe von ziemlich lose verknüpften Szenen.

<sup>1</sup> Löun (ü-Tirade) nach Ausweis von v. 3225 und v. 2437. Vgl. Roland, ed. Stengel v. 2007.

<sup>2</sup> Die komischen Zwischenfälle dieses Teiles berücksichtige ich in dieser

Analyse nicht, da sie für unsere Zwecke unwesentlich sind.

- <sup>3</sup> Char die schwierige Frage der Namenlisten der Gefangenen vgl. Weeks, Rom. NXMIV, 272. Ich habe bierzu nur jolg, hinzuzufugen. Es wird zunächst stets nur von fun! Gefangenen gesprochen; nicht ihre Zahl, sondern nur ihre Namen schwanken. Da ferner v. 2255—257 = 2483—85 = 2518—20 gewesen sein mussen, so erhalten wir zunächst zwei Namenlisten, nämlicht
  - 1. Bertram, Guïelin, Guischard, Galt[i]er de Termes, Reiner und zwar viermal;
    - a) v. 2253—57; b) 2481—85; c) 2517—20; d) v. 3025 u. v. 3053—55.

durch Rainoart. Seine Heldentaten, zuerst mit dem tinel, dann, als dieser zerbrochen, mit dem Schwerte ausgeführt. Endgültiger Sieg Guillelme's und Flucht der Heiden.

d) v. 3342-3553: Groll des beleidigten Rainoart und seine Versöhnung mit Guillelme. Seine Taufe und Heirat. Seine Abkunft wird klar; Guiborc begrüßt ihn als ihren Bruder.

Nach dieser zum Verständnis der ch. d. R. nötigen Analyse gehen wir zu dem Beweis über, dass unser Epos ein Stück x voraussetzt, das nur eine, in die ch. d. R. reichende, Wilhelmsschlacht enthielt.

Schon Suchier hat (zit. Stelle) darauf aufmerksam gemacht, dass die ch. d. R. ein Epos voraussetzt, in dem Guischard nicht der leibliche Neffe Guiborc's sein könne. Wenn er nun auf den Covenant Vivien hinweist, in dem Guischardet Vivien's 15 jähriger Bruder ist, so hilft das nichts; denn in der ch. d. R. ist doch wohl Gui, dessen Gesangennahme v. 2067—77 erzählt wird, der jüngere Bruder Vivien's. Wenn wir also für  $\alpha$  nach Analogie der chanson de Guillelme zwei Wilhelmsschlachten ansetzen, was stand dann in der ersten?

Die erste Liste steht nur in  $\tilde{\epsilon}$  (lat. freies a) —, die zweite nur in  $\tilde{\epsilon}$  .  $\epsilon$ -Tirade; beide weichen in den gänzlich belanglosen Namen Reiner und Girard fiz Cadele von einander ab, vielleicht ein durch die Assonanz veraulafster Widerspruch.

Es findet sich aber noch eine dritte Namenliste in den Fragen Guiborc's an Guillelme (v. 2336—2374), die übrigens wegen v. 2253—57 ziemlich überflüssig sind. Diese Liste enthält fünf Namen:

Bertram, Guion (= Gui = Guiot), Galt[i]er, Guïelin, Reiner.

also die erste Namenliste mit dem Unterschied, dass für Guischard Gui eintritt, dessen Gesangennahme in der ch. d. R. v. 2068-77 erzählt wird und der, ein Neffe Guillelme's, mit dem Gui der ch. d. G. identifiziert werden muss, der dort die zweite Wilhemsschlacht entscheidet. Man könnte annehmen, dass der Name Guiot (Gui) mit Guischard verwechselt worden ist. Dafür spricht, dass in der ch. d. G. in der ersten Wilhelmsschlacht Guischard der leibliche Neffe Guiborc's fällt, während in der zweiten Wilhelmsschlacht Gui, Viviien's 15 jähriger Bruder siegt, dass ferner in x, dem für die ch. d. R. vorauszusetzenden Teile, ein leiblicher Noffe Guiborc's nicht vorkommen kann (vgl. Suchier, zit. Stelle) und dass im Cov. Vivien der 15jährige Bruder Vivien's Guischardet heist. Dagegen aber spricht die Gefangenenliste des anglonormannischen Einschubes (v. 1720-22), deren Namen mit denen der ersten Liste übereinstimmen. Ihre Echtheit ist aber wenig wahrscheinlich, da wir dann sechs Gefangene (5 + Gui) hätten, wogegen alle anderen Stellen sprechen, und außerdem annehmen mußten, dass einer von ihnen, Guischard, von Guiborc nicht erwähnt, ein anderer, Gui, von Rainoart nicht befreit wird.

Wie man sieht, hindert die vor v. 2090 anzusetzende Lücke eine endgültige Entscheidung; doch ist die hier vorgeschlagene Lösung die wahrscheinlichere.

Bertram, Guïelin, Galt[i]er de Termes, Guischard, Girard fiz Cadele und zwar dreimal:

a) v. 2097—99; b) 3152—54; c) 3454—55. (Hier fehlt Bertram, der aber noch v. 3477 u. 3493 erwähnt wird.)

Nehmen wir ferner mit der ch. d. Guillelme an, dass Vivien in x am Ende der Vivienschlacht die Todeswunde erhält, so ist es widersinnig, wenn er in der zweiten Wilhelmsschlacht, also nach einer notwendiger Weise recht beträchtlichen Zeit, noch sterbend gefunden wird, und wenn Guiborc bei Guillelme's zweiter Rückkehr nach Vivien fragt, über dessen Schicksal sie sich doch seit Guillelme's erster Rückkehr keine Hoffnung mehr machen kann; letztere Schwierigkeit bleibt übrigens bestehen, wenn wir gänzlich von der ch. d. G. abweichend annehmen, dass in x Vivien erst in der ersten Wilhelmsschlacht tötlich verwundet wird. Zu diesen negativen Kriterien treten aber noch positive Angaben der ch. d. R., die zugleich über x weitere Aussagen machen. Ich führe die zunächst in Betracht kommenden vier Stellen der ch. d. R. zuerst der Reihe nach an, um sie dann zu analysieren.

I. (Guiborc will Guillelme nach Orenge keinen Einlass gewähren.)

v. 2243—45: Si vus fuissez Willame al curbnies
Od vus venissent set mile homes armez
Des frans de france des baruns naturels.

II. (Guiborc frägt Guillelme nach dem Schicksal des Heeres; Guillelme's Antwort.)

v. 2336—39:

"Sire" dist ele "qu'as tu fait de ta gent

Dunt tu menas quatre mil et .VII. cent".

"Par ma fei dame vencu les unt paens

Bouches sanglantes gisent en larchamp

III. (Guiborc und Guillelme in weiterer Unterredung.)

v. 2377—85:

Leve tes mains sire si alez manger

Des bui matin le t'ai fait apareiller

Aver en poez a quatre mil chevalier

e a les serganz e a tuz les esquiers"

"Allas pecchable" dist Willame li bers

"Vncore nen ad mie que dous iurz enters¹

Que io avei ben pres de .XV. miller

E ore sui ca ens ne mes ke sul mei tiers

En petit hore ai grant desturbers"

IV. (Guillelme berichtet Loëis die Niederlage auf dem Larchamp.)

v. 2510—17 ff.: Jo aveie espaigne si ben aquitez

Ne cremeie home que de mere fust nez
Quant me mandat Vivien l'alosé
Que io menasse de orenge le barné
Il fu mis nies nel poeie veier

Set mile fumes de chevalers armez
De tuz icels ne m'est un sul remés
Perdu ai Vivien l'alosed ff.

<sup>1</sup> Man lasse in diesem Verse que aus.

Beginnen wir mit IV: hier berichtet Guillelme seinem Lehnsherrn Loëis, er sei von Vivien durch Botschaft um Hilfe angegangen worden; 7000 Ritter seien sie gewesen, von denen alle, auch Vivien, gefallen seien mit Ausnahme der fünf Vornehmen, die gefangen wären. Auch in I v. 2244/45 erwartet Guiborc die Ankunft Guillelme's mit 7000 Rittern. Dass dies aber nicht die Stärke seines Heeres, sondern die der Streitkräfte Guillelme's und Vivien's gewesen sein muss, geht aus II v. 2337 hervor, wo Guiborc ausdrücklich von 4700 spricht, die mit Guillelme in die Schlacht gezogen seien, sowie aus III v. 2379, wo sie von 4000 Rittern (runde Zahl, durch Assonanz gefordert) redet, für deren Mahl sie gesorgt hätte. Also erwartet in II Guiborc ihres Mannes und Vivien's Rückkehr und das macht die Annahme, dass x zwei Wilhelmsschlachten hatte, vollends unmöglich. III aber sagt noch mehr aus: Guiborc erklärt, das Essen für 4000 Ritter und alle Knappen und Knechte vorbereitet zu haben; Guillelme antwortet seufzend, wie unglücklich er sei; vor noch nicht zwei Tagen hätte er 15000 Leute gehabt, jetzt sei er mit zwei Leuten 1 allein. Als Antwort auf Guiborc's Bemerkung kann das aber nur heißen, dass er vor noch nicht zwei Tagen mit 15000 Mann (4700 Rittern und Knappen und Knechten) in die Schlacht gezogen sei, für welche nun Guiborc das Essen vergeblich vorbereitet hat. Da aber in der ch. d. R. der Larchamp, wie wir noch sehen werden, nur einige Stunden von Orenge entfernt ist, ferner Guillelme eine beträchtliche Zeit warten muß, bevor er Einlaß in die Burg erhält, so geht aus unserer Stelle hervor, dass in x die (einzige) Wilhelmsschlacht nur etwa einen Tag gedauert hahen kann.

Fassen wir also zusammen, was die vier zitierten Stellen der ch. d. R. über x aussagen: Auf Veranlassung Vivien's zieht Guillelme mit 15000 Mann, darunter 4700 Rittern, ihm auf den Larchamp zu Hilfe; beide zusammen würden über 7000 Ritter verfügen; nach eintägiger Schlacht fällt Guillelme's gesamte Streitmacht bis auf die fünf Gefangenen und nach noch nicht zweitägiger Abwesenheit kann er seiner Frau Guiborc sein Unglück berichten.

Diese große Verschiedenheit von x mit dem Inhalte der ch. de Guillelme nötigt aber zu folgendem Schlusse: Da das von der ch. de R. vorausgesetzte Stück x so stark in der Zeiteinteilung von der chançon de Guillelme abweicht, da ferner das Refrainsystem der ch. d. G. mit der dortigen Zeiteinteilung auß engste verknüpft ist, so ist ein Analogieschluß von der Bedeutung des "lunsdi al vespre" in der ch. d. G. auf die des gleichnamigen Refrains in der ch. d. R. nicht erlaubt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nämlich dem Pförtner, der ihm v. 2215 ff. nicht öffnen will, und dem 15 jährigen Knappen, der ihn v. 2454 ff. nach Löun begleitet.

Trotz dieser einschneidenden Unterschiede aber gleicht x der chançon de Guillelme in vier Hauptpunkten.

 Vivien geriet auch in x durch die schmähliche Flucht Tedbald's und Estormi's in sein Verderben. Dies geht aus ch. d. R. v. 2602—06

Pute reine, pudneise, surparlere,
Tedbald vus fut, le culvert lecchere
E Esturmi od la malveise chere.
Cil deussent garder larcham de la gent paene:
Il s'en fuirent, Vivien remist arere,
(vgl. P. Meyer a, a. O. p. 615.)

hervor.1

- 2. In seiner Gefahr sendet, wie aus IV. v. 2512-13 hervorgeht, Vivien auch in x zu Guillelme um Hilfe.
- 3. Guiot wird auch in x von Guiborc ausgerüstet (ch. d. R' v. 2353—63), schliefst sich also ähnlich wie in der ch. de Guillelme wohl wider den Willen Guillelme's dem Heere an und wird in der Schlacht ebenfalls sein treuer Begleiter (ch. d. R. v. 2363; 1986; 2069—71).
- 4. Vivien wird auch in x vermutlich am Ende der Vivienschlacht zwar nicht getötet, aber tötlich verwundet, als er seinen Durst löschen will. Denn Guillelme findet ihn v. 1987—89

A la funteine dunt li duit sunt bruiant
Desur la foille d'un oliver mult grant,

wozu ch. de Guillelme v. 837 ff. und v. 926 (!) zu vergleichen sind.2

Nachdem wir so von dem Inhalt von x ein hinreichend klares Bild gewonnen haben, bleibt nur noch die Beantwortung einer

<sup>1</sup> Dies ist die einzige Stelle der ch. d. R., in der Estormi und Tedbald erwähnt werden; bei ihrer Wichtigkeit ist es daher günstig, das ihre Echtheit durch Aliscans bestätigt wird. Aliscans umschreibt die Schmährede Guillelme's in v. 2772—98 und beginnt mit v. 2772—74:

"Tas toi", dist il, "pute lise provee!
(M: Tas te, putein, d. i., l. pr.)

Tiebaus d'Arrabe vos a asoignantee (M: soiornee)

Et maintes fois com putain defolee;

wo also für Tedbalt von Beorges das widersinnige Tiebaus d'Arrabe eingetreten ist (vgl. R. Weeks, Mod. Phil. III, S. 228), da der Aliscans-Bearbeiter in dem Bestreben, ein losgelöstes, selbständiges Ganze zu geben, den Hinweis auf diese Persönlichkeit nicht brauchen konnte; ebenso hat er die eben zitierten auf x hinweisenden Zahlenangaben fortgelassen.

<sup>2</sup> Punkt zwei und drei finden sich noch im Cov. Vivien; Punkt eins und vier aber nicht. Dagegen heißt es auch in der Lokalsage von Martres-Tolosanes, daß Vidian an der Quelle seinen Tod fand, wo er seine Wunden reinigte, wohl ein alter, echter Zug. Vgl. A. Thomas: Vivien d'Aliscans et le Légende de Saint Vidian p. 121—135 in Ét. rom. dédiés à G. Paris; Rom. XXII p. 132 u. J. Bédier: Légendes du Cycle de Guil. d'Orange p. 82.

Frage übrig. Wir haben bisher nur von einem Stück x gesprochen; war dieses nun der erste Teil der sogenannten ch. de Rainoart, die dann nur ein Fragment wäre, oder ist x als ein selbständiges Vorderepos zu ihr anzusehen, sodaß die ch. d. R. uns ungefähr (Lücke vor v. 2090) vollständig oder etwa mit Ausnahme eines kleinen Eingangs erhalten wäre? Können wir diese Frage überhaupt beantworten, so ist dies nur mit Hilfe des Aliscans möglich. Es ist nämlich klar, daß, wenn wir nachweisen können, daß Aliscans das, was er aus der ch. d. R. genommen hat, nur aus der uns erhaltenen nahm, und daß sich keine seiner Angaben als aus x stammend zeigt, wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schließen dürfen, daß x ein von Aliscans nicht benutztes Vorderepos war und die ch. d. R. ungefähr vollständig erhalten ist. Denn es wäre doch sonderbar, wenn Aliscans gerade dort mit der Bearbeitung eines Epos eingesetzt hätte, wo auch das einzige erhaltene

Fragment desselben anfängt,

Aliscans ist eine mit fremden Motiven! und eigener Erfindung des Bearbeiters durchsetzte erweiterte Umarbeitung der ch. de Rainoart. Hierbei wird die erste Episode der ch. d. R. v. 1980-2067 (Auffindung und Tod Vivien's) von Aliscans teilweise im engsten Anschlus in v. 683-020 dargestellt. Alles, was weiter in Aliscans steht, kann, soweit es nicht aus der ch. d. R. genommen ist, nicht aus x stammen; ein Blick in Klapötke's recht praktisch eingerichtete Diss. kann dies ohne weiteres zeigen.2 Enthält aber etwa Alisc. v. 1-682 Angaben, die aus x, darnach also einem uns nicht erhaltenen Teile der ch. d. R., stammen? Der Inhalt von Aliscans v. 1 - 682 ist kurz folgender: Schlacht auf Aliscans. in der sich der schon schwer verwundete Vivien auszeichnet. Der fliehende Bertram sieht Vivien in Bedrängnis und hilft ihm. Vivien will, dass Bertram auf dem Schlachtfeld Wilhelm aufsuche; doch Bertram will Vivien nicht verlassen, sondern rät ihm, sich unter einem Baume bei einem Gewässer auszuruhen, während er Wache halten wolle. Die übrigen 3 Grafen kommen ihnen zu Hilfe. Aerofle mit 10000 Mann macht einen Angriff; Guischard wird nieder-

<sup>8</sup> Wegen ihrer Namen und Zahl, auf die hier nicht eingegangen werden kann, s. besonders Jeanroy Rom. XXVI p. 184 und Klapötke S. 43.

¹ Aliscans hat das Couronnement Loëis vielleicht nicht nur gekannt (Langlois, Introd. LXXX—LXXXII), sondern auch benutzt. Aliscans v. 1213—25 stimmt mit einzelnen Versumstellungen meist Wort für Wort mit Cour. Loëis v. 835—44 überein, wobei zu beachten, daß diese Stelle durchaus kein epischer Gemeinplatz ist. Ebenso scheint das Gebet des Rainoart in der Baudin (Lorenz a. a. O. S. 402) — Episode v. 7076—7119 nur eine verkürzte Wiedergabe des zweiten Gebetes Guillaume's im Cour. Loëis v. 976—1029 (on-Tirade = Alisc.) unter teilweiser Benutzung des ersten Gebetes v. 695—714 (é-Tirade) zu sein. Doch ist dies trotz umfangreicher Übereinstinmungen weniger sicher, da es sich hier tatsächlich um einen epischen Gemeinplatz handelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Vergleich der ch. d. R. mit Aliscans sollte als Anhang zu diesem Abschnitt meine Behauptung beweisen, als er durch Klapötke's Diss. überflüssig wurde.

geschlagen, und bei dem Versuche ihn zu retten, werden auch die anderen sechs Grafen gefangen. Vivien wird von Haucebier tötlich verwundet; trotzdem steigt er noch auf sein Pferd und reitet zu dem Baume nahe dem Gewässer. — Wilhelm hat nur noch 14 Mann; bei dem Versuche, sich nach Orenge durchzuschlagen, verliert er auch sie; er kehrt um und erblickt Vivien anscheinend tot (v. 683 ff.).

Von diesen Dingen fand der Aliscans-Bearbeiter die Tatsache der Gefangennahme in seiner Vorlage; ob sie allerdings dort unter teilweise ähnlichen Umständen vor sich ging, können wir wegen der Lücke vor v. 2000 der ch. d. R. nicht sagen. Alle übrigen Angaben aber stehen mit der ch. d. R. und dem von ihr vorausgesetzten x in geradem Widerspruch. Wir haben gesehen dass in der ch. d. R. Vivien's Sterbeszene der Gefangennahme der frz. Vornehmen vorausgeht, während sie in Aliscans ihr folgt. Wir finden dass in der ch. d. R. und in x Gui, der jüngere Bruder Vivien's, eine der des Gui in der ch. de Guillelme ähnliche Rolle spielt, während in Aliscans sich Gui ganz verliert (vgl. Klapötke, S. 36), selbst wenn sich sein Name unter einem der Gefangenen verbergen sollte. Wir haben es ferner wahrscheinlich gemacht, dass in x Vivien in ähnlicher Weise wie in der chançon de Guillelme die Todeswunde am Ende der Vivienschlacht empfing, während er in Aliscans in ganz anderer Weise in der Wilhelmsschlacht tötlich verwundet wird. Wir können sogar für die Tatsache, daß dies von Aliscans vorgenommene Änderungen sind, einen Gegenbeweis führen. Entsernt sich Aliscans im Anfang von der ch. d. R. und ihren Voraussetzungen, während er sich später eng an sie anschließt, so müssen in der Erzählung des Aliscans Widersprüche entstehen. Und diese finden sich reichlich. Wir fragen uns, warum Vivien in Aliscans am Gewässer unter dem Baume sterben muss, und finden den Grund dafür darin, dass von v. 683 an die ch. d. R. Aliscans' Vorlage bildet, in der Vivien natürlich bei dem Gewässer liegen muß, aus dem er getrunken hat, und bei dem er überwältigt worden ist. Wir fragen uns, warum zwar die sieben Grafen, aber nicht der bei ihnen befindliche Vivien in Aliscans gefangen wird,1 und finden, dass die ch. d. R. eben Vivien als schon am Ende der Vivienschlacht tötlich verwundet voraussetzt. Wir fragen uns, wieso Guillelme, der im Aliscans bei der Gefangennahme nicht zugegen ist, sie später doch Guiborc erzählen kann,2 und finden, dass in Aliscans' Vorlage die Gefangennahme vor seinen Augen erfolgte.

Warum aber führte der Aliscans-Bearbeiter diese Änderungen ein? Gewiss nur in der schon bemerkten Tendenz, sein Werk zu einem selbständigen, unabhängigen Ganzen zu machen.

<sup>1</sup> Weeks: Rom. XXX, Études sur Aliscans; Inconséquences intérieures No. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weeks: Rom. XXX, Inconséquences intérieures Nr. 5; Klapötke S. 40.

Aliscans setzt kein Vorderepos voraus; die Erzählung beginnt mit der Schilderung der bekannten, großen Schlacht, der Tod Vivien's erfolgt in ihr; selbst Vivien's Schwur ist für die Handlung bedeutungslos.

Wir haben also gesehen, dass Aliscans tatsächlich nicht mehr als die uns erhaltene chancon de Rainoart benutzt hat und dass mit Ausnahme der aus der ch. d. R. stammenden Gefangennahme v. 1-682 der eigenen Erfindung des Bearbeiters, der vielleicht auch hierbei 1 andere Epen benutzt hat, zuzuschreiben sind, auf jeden Fall nicht aus x stammen können.

Somit können wir mit einiger Gewissheit schließen, daß die ch. d. Rainoart uns ungefähr vollständig erhalten und x ein selbständiges, verlorenes, von Aliscans nicht be-

nutztes Vorderepos ist,

Wir kommen nunmehr zu der Frage nach der Bedeutung des Refrains lunsdi al vespre in der ch. d. R. Bis jetzt haben wir nur festgestellt, dass wir ihn aus der chanson de Rainoart, wenn dies möglich ist, erklären müssen, ohne die chançon de Guillelme herbeizuziehen. Einem solchen Versuch aber steht sofort das Hindernis entgegen, dass außerhalb des Refrains in der ch. d. R. im Gegensatz zur ch. de Guillelme keine Angabe über einen bestimmten Wochentag steht, der zur Erklärung verwertet werden könnte, während das Wort "vespre" außerhalb des Refrains überhaupt nicht im Texte vorkommt. In dieser Lage könnte man geneigt sein, den Refrain für unecht zu halten. In der Tat lag es nahe, wenn man die Verbindung zwischen beiden Epen herstellte, dies nicht nur durch den anglo-normannischen Einschub in der geschilderten Weise zu tun, sondern auch den Hauptrefrain der chançon de Guillelme in die chançon de Reinoart einzuführen. Aber abgesehen von der Willkürlichkeit dieser Annahme spricht auch Aliscans dagegen. Klapötke S. 40/50 (vgl. auch Lorenz, a. a. O. S. 413) freilich meint, dass von dem Refrain der ch. d. R. sich im Aliscans keine Spur mehr vorfinde; das ist für den Kurzvers<sup>2</sup> sicherlich richtig; nun aber hat der Schlussrefrain der chançon

<sup>2</sup> Wegen der Gestalt des Refrains in der ch. d. R. s. Abschnitt III

dieser Arbeit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klapötke (S. 28) will nachweisen, dass Alisc. bier den Covenant Vivien benutzt hat; doch ist diese Annahme, wie er selbst zugesteht, sehr unsicher. -Meine Darstellung der ganzen Sachlage muss leider unvollständig bleiben, da ich den Anfang des Foucon de Candie nicht heranziehen kann, weil die Stellen bei Tarbé fehlen. Weeks, Rom. XXXIV p. 239 Anm. 4 bemerkt, dals die im Foucon erzählte ungelähr 140 Verse umfassende Flucht Guillelme's vom Schlachtfelde mit Aliscans Laisse XIX (M. fehlt!), XLII und XLIV große Ähnlichkeit hat. Die drei Aliscanslaissen haben in der ch. d. R. nichts Entsprechendes. Wahrscheinlicher als eine gemeinsame Quelle für diese ähnlichen Stellen in beiden Epen anzunehmen, ist es, dass das eine aus dem anderen geschöpft hat. Wer aber war der gebende Teil?

de Rainoart die Gestalt Kurzvers und Langvers in  $\rho \dots e$  Assonanz (vgl. Suchier, S. 640, in Abschnitt III zitiert), und diesen einzigen vorhandenen Langvers scheint Aliscaus verwertet zu haben. Ch. d. R. v. 3548—53 lauten:

Guiburc l'ōi, si passad avant:
"Baisez mei, frere, ta soror sui naissant."

Lunsdi al vespre.
"Estes vus dunc mun soruge, Willamé.
Se io'l seusse ... en larchamp,
Bien vus valui, mais plus vus eusse esté aidant."1

Dies wird von Aliscans in engem Anschluss an seine Vorlage in Laisse CLXXYIV° v. 77—82 wiedergegeben:

Guiborc l'oï, s'a tendrement ploré;
(M: durement)

Rainoart a de ses bras acolé: (M; durement.)

"Besiés moi, frere, molt vos ai desiré! Je sui ta suer, ne voil qu'il soit celé." (M: fehlt!) Guillaumes l'ot, s'en a deu aoré De tel serorge, com il ot recovré. (dLM: a)

Darnach hat also Aliscans den einzigen Refrainlangvers der ch. d. R. tatsächlich benutzt, und folglich dürfen wir die Echtheit des Refrains nicht anzweifeln.

Nun ist es aber klar, daß, wenn unser Refrain überhaupt eine Bedeutung hat, nur drei Möglichkeiten offen bleiben:

- 1. Er kann sich auf ein einziges wichtiges Ereignis des Liedes beziehen.
- 2. Er kann sich auf mehrere Ereignisse des Liedes beziehen, die in regelmäßigen Zeitabständen aufeinander folgen.
- 3. Er kann sich auf mehrere Ereignisse beziehen, ohne daß das Lied angibt, daß sie in regelmäßigen Zeitabständen aufeinander folgen.

Da wir annehmen müssen, das der Restain bei dem oder den Ereignissen steht, auf die er sich bezieht, so betrachten wir zunächst seine Verteilung. Die Episode von Vivien's Tod (v. 1980—2066) weist ihn überhaupt nicht auf. Der erste uns erhaltene Restain findet sich v. 2090, also am Ansang der Schlussepisode der Wilhelmsschlacht. Es folgen drei weitere Restains (v. 2158. 2206. 2325), deren letzter (v. 2325) an der Stelle steht, wo Guillelme endlich Einlas in seine Burg findet, die Wilhelmsschlacht, die Wilhelmsschlassen der Stelle steht,

<sup>1</sup> Lies: fuisse statt eusse esté.

schlacht mit ihren Folgen also zu ihrem Abschluss gebracht ist.

In den nun folgenden Szenen (II<sup>b</sup>. III. IV<sup>a</sup> und IV<sup>b</sup> unserer Analyse) kommt nur ein einziger Refrain vor, und zwar an sehr charakteristischer Stelle, nämlich v. 2779, wo Rainoart das in Löun gesammelte Heer zur Eile antreibt, um die Heiden noch auf dem Larchamp anzutreffen, also ein Hinweis auf die kommende Rainoartschlacht. Letztere dauert nun zwei Tage (v. 2989—91):

E tute iur durad l'estur mortel E tote nuit en ad l'enchalz duré Tresqu'al demain que li ior aparut cler,

und zwar beginnen die ausführlich geschilderten Heldentaten des jungen Riesen erst am Mittag des zweiten Tages (v. 2994—2995):

Reneward ad vers midi gardé
Vit le soleil mult haltement levé.

Hier findet sich an der Stelle, wo das Zusammentreffen der befreiten Gefangenen mit Guillelme erzählt wird, v. 3151 wieder ein Refrain; zwei weitere (v. 3436 und 3448) folgen in den Szenen, die von dem Groll des siegesstolzen Rainoart handeln; der Schlußrefrain v. 3550/51 endlich bezieht sich wiederum deutlich auf des Riesen Taten in der Schlacht.

Dass also, wenn der Refrain der ch. d. R. überhaupt eine Bedeutung hat, er ein Schlachtrefrain ist und sich auf den Schluss der Wilhelmsschlacht und ihre Folgen einerseits, auf den Schluss der Rainoartschlacht und ihre Folgen andererseits bezieht, ist damit wohl erwiesen.

Es frägt sich nun, ob wir den Schluss der Wilhelmsschlacht und den Schluss der Rainoartschlacht auf einen Montag Abend verlegen können und welche Zeit zwischen diesen beiden Ereignissen liegt.

Dazu aber ist eine Untersuchung der Zeitverhältnisse in der ch. d. R. nötig, und diese zu ganz einwandfreien Ergebnissen zu führen, ist mir leider nicht gelungen.

Zunächst stellen wir fest, dass der Ort der beiden Schlachten, der Larchamp, in der ch. d. R. nicht weit von Orenge liegt. Dies geht nicht nur aus der Darstellung der Flucht Guillelme's (v. 2206—13), sondern auch daraus hervor, dass am Morgen vor ier Rainoartschlacht der Riese das Heer zwingt, vor Tagesanbruch ufzubrechen, um das Feindesheer rechtzeitig zu finden (v. 2895 ft.), and noch bei Nacht einen Gewaltmarsch von 15 Meilen macht (v. 2917).

Aus den schon zitierten vv. 2382/83 ergibt sich, wie schon zwähnt, dass am Abend der Unterredung Guillelme's mit Guiborc IIb unserer Analyse) noch nicht zwei Tage seit dem Ausmarsch Guillelme's zur Wilhelmsschlacht vergangen sind

diese also am Tage vorher stattgefunden hat. Wann allerdings d. Schlufs- (Alderufe) Episode der Schlacht und die Flucht Guillelme vor sich ging, sagt der Text nicht, wenn auch innere Gründe dafü

sprechen, dass die Flucht nachts erfolgte.

Am Morgen nach der Unterredung mit Guiborc bricht Guillelm nach Löun auf (v. 2435: par mein a l'albe muniad le bon destrer vgl. v. 2422). Er legt den Weg in einem Tage zurück; den einmal wird trotz ausführlicher Beschreibung der Reise in v. 245—68 nicht davon gesprochen, dass er irgendwo über Nacht raste und ferner heist es v. 2465—66:

Tote iur plure pur sun nevou Bertram Pur Gui[e]lin e pur le quons Vivien.

Wir werden übrigens noch einmal sehen, das tatsächlich de Versasser der ch. d. R. annimmt, Löun sei von Orenge nur ein Tagereise entsernt.

Das Heer, welches in Löun gesammelt wird, ist innerhal von acht Tagen zusammengebracht, dies wird in v. 2638:

Dedenz les uit iurz furent vint mil armez

deutlich gesagt.

Darauf (v. 2641 ff.) nimmt Guillelme von Loëis Abschied schlägt bei der Stadt sein Zelt auf und nimmt Rainoart als frei willigen Kämpfer an; es ist nun nicht klar, ob dies noch an achten oder schon am neunten Tage geschieht.

Am nächsten Morgen (v. 2717: Willame leve par matin quan l'albe pert) bricht Guillelme nach Orenge auf, wo er am Abend ankommt (v. 2851: Li quons Willame demande le super). Des Marsch dauert nur einen Tag; denn er wird v. 2717—2809 aus führlich beschrieben, ohne daß ein Nachtlager erwähnt wird; eir solches aber wäre nicht mit Stillschweigen übergangen worden, da in den beiden im Liede beschriebenen Lagern vor Löun und ir Orenge Rainoart's Verhalten Anlaß zu komischen Auftritten gibt Ferner vergißt der verschlaßene Reinoart beim Aufbruch vor Löun seinen tinel; da nur er ihn zurückbringen kann, so erlaubt ihm Guillelme, ihn zu holen, und zwar mit den Worten v. 2764/65:

Mei que cheut si vus en alez<sup>1</sup>
Mais ainz que nuit seie a vus a l'hostel.

Das hostel, in dem sich Rainoart vor Anbruch der Nacht wieder einfinden soll, kann aber doch nur Orenge sein; sonst würde das Lied angeben, wo es liegt.

Am nächsten Tage noch vor Sonnenaufgang führt dann Rainoart v. 2895 ff. das Heer zur zweitägigen Rainoartschlacht.

<sup>1</sup> Lies: Mei, que [me] cheut, si vus [vus] en alex!

Wann Rainoart's Taufe und Hochzeit (v. 3480 ff.) stattfindet, erfahren wir nicht.

Rechnet man die Zeitangaben zusammen, so ergibt sich für die Handlung vom Beginn der eintägigen Wilhelmsschlacht bis zum Ende der zweitägigen Rainoartschlacht ein Zeitraum von 14 oder 15 Tagen. Dürfen wir annehmen, dass er 15 Tage beträgt, so ist die Refrainfrage gelöst: Dann hat die Wilhelmsschlacht an einem Montag Abend, die Rainoartschlacht zwei Wochen später ebenfalls an einem Montag Abend ihr Ende gefunden. Dass diese Lösung aber nicht ganz einwandsrei ist, habe

ich schon hervorgehoben.

Zum Teil ist daran übrigens die Überlieferung schuld. Ein Vergleich mit Aliscans hat ergeben, daß die chançon de Rainoart im wesentlichen vollständig erhalten sein dürfte, das von ihr vorausgesetzte Vorderepos x also selbständig war. x hatte wohl auch einen Refrain lunsdi al vespre; auch dürfte der ch. d. R. eine Eingangslaisse vorangegangen sein, die den Refrain in derselben Form enthielt, in der er am Schlusse in v. 3550/51 auftritt. In diesem Falle aber hätten wir bei vollständiger Überlieferung auch in der ch. d. R. zu derselben Gewißheit kommen können, welche die Analyse der Refrain- und Zeitverhältnisse in der chançon de Guillelme gewährt.

## III.

# Die Gestalt des Refrains in der chançon de Guillelme.

Wir wenden uns nunmehr der Untersuchung über die Gestalt des Refrains zu. Nach den im Abschnitt II gewonnenen Ergebnissen dürfte es klar sein, das auch hier am besten beide Epen getrennt untersucht werden.

In der chançon de Reinoart liegen die Verhältnisse recht einfach: neun Refrains (v. 2090. 2158. 2206. 2325. 2779. 3151. 3436. 3448. 3550) sind uns erhalten; acht von ihnen stehen an der Spitze von e. e-Tiraden; der Schlusrefrain (v. 3550) lunsdial vespre wird von einem mit ihm assonierenden Langvers gefolgt (vgl. Suchier S. 647). Dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der chançon de Rainoart eine Eingangslaisse vorausging, welche den Refrain in derselben Form wie v. 3550/51 enthielt, ist schon am Ende von Abschnitt II bemerkt worden. Textkritisch ist zu den neun Refrains nichts zu bemerken, da ihre Umgebung recht gut erhalten ist.

Mit der Gestalt des Refrains in der chançon de Guillelme hat sich Suchier S. 646—47 eingehend beschäftigt. Ich zitiere die einschlägige Stelle wörtlich: 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Anfange des zitierten Abschnittes seiner Abhaudlung spricht Suchier, wie man sieht, auch von dem Refrain in der chançon de Rainoart; doch ist es leicht, diese Angaben auszusondern.

"Die Assonanz dieses Refrains wird nun auf zwei verschiedene Arten behandelt: entweder folgt auf den Refrain ein einziger Zehnsilbler, der mit ihm assoniert,¹ oder es folgt eine Laisse in gleicher Assonanz  $(e \dots e)$ .² Jenes ist 22 mal, dieses ist 19 mal der Fall.

Auf die beiden Teile der Chanson, Vivien und Rainoart, verteilen sich die beiden Refrainarten keineswegs gleichmäßig: Vivien zählt 21 Refrains mit einem Langvers, Rainoart nur einen einzigen Refrain dieser Art (noch dazu mit einer Modifikation) am Schlusse der ganzen Chanson. Der Refrain, der eine e..e-Laisse hinter sich hat, erscheint in Vivien elfmal, in Rainoart achtmal, hier also, wenn vom Schluß der Chanson abgesehen wird, durch-

gängig.

Es besteht nun ein weiterer Unterschied zwischen den Refrainarten. Hat der Refrain nur einen Langvers hinter sich, so wiederholt dieser gern mit einer leichten Variation einen der letzten Langverse, die dem Refrain vorhergehen, z. B. 782. 1040. 1227. Öfter bildet er das Ende einer Rede, z. B. 88. 201. 211, wonach wohl der Schluss erlaubt ist, dass der Refrain mit Langvers stets das Ende der vorhergehenden Laisse bilden soll. Folgt eine ganze Laisse auf den Refrain, so greist öfter der Sinn vom Refrainvers (1208) oder vom ersten Langvers (219. 1164. 1780. 3152) auf das folgende über. Hiernach ist anzunehmen, dass der Refrainvers an der Spitze der §...e-Laisse steht.

Im Anfange wechseln die beiden Refrainarten mit einer gewissen Regelmäßsigkeit ab, wie folgende Übersicht zeigen möge, in der die Zahlen der Refrains mit Laisse durch fetten Druck hervorgehoben sind.

Vers 10. 87. 148. 200. 210. 218. 403. 428. 448. 471. 487. 603. 693. 757. 781. 835. 930. 1039. 1062. 1126. 1163. 1207. 1226. 1295. 1399. 1481. 1584. 1677. 1760. 1779. 1918. 3 1978. [Dies ist also nach Suchier die vermutliche Gestalt des Refrains in der chanson de Guillelme. F. R.]

Wenn wir annehmen dürsen, dass die els Refrains mit Laisse das Gedieht in zwölf Abschnitte zerlegen, haben sechs dieser Ab-

<sup>1 &</sup>quot;Die Verse die einen anderen Ausgang zeigen, als Assonanz auf e...e, scheinen entstellt zu sein, nämlich V. 604. 1063. 1127. 1918b." [Sonst rechnet Suchier v. 1918 zum Typus II. F. R.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Die Laisse hinter dem Refrain besteht auf zwei Versen nur 1585—6 und 2326—7, aus dreien nur 1208—10. Sonst schwankt die Zahl in Vivien zwischen 4 und 19, in Rainoart zwischen 4 und 24 Versen. Nur einmal geht dem Refrain mit Langvers eine Laisse auf e...e Assonanz voraus, nämlich V. 1399."

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> "Am Schluss dieser Laisse ist eine Lücke: Guillaume redet Gui an, doch fehlen dessen Worte." [Ich werde im Anhang II zu meiner Refraintafel zeigen, dass keine Lücke anzunehmen ist. F. R.]

schnitte an je zwei Stellen im Innern den Refrain mit Langvers. 1 Ob diese Verteilung etwa in einer Vorstufe der Chanson durchgeführt gewesen ist, wage ich nicht zu entscheiden."

Suchier's Theorie sagt also, dass der Resrain in der chançon de Guillelme

- I. die Form Kurzvers + Langvers mit e..e-Assonanz,
- II. die Form Kurzvers + folg. e..e-Laisse

hat, und dass noch in der uns vorliegenden Gestalt das Lied eine gewisse Regelmässigkeit in dem abwechselnden Gebrauche beider Formen erkennen läst.

Man wird dieser Ansicht nicht zustimmen können. Wir werden vielmehr versuchen nachzuweisen, das alle Fälle, die Suchier zum Typus II rechnet, zu dem Typus I (Refrain + Langvers) gehören und, sofern sie von diesem abweichen, ihre jetzige Gestalt nur der schlechten Überlieferung werdanken.

Betrachten wir nämlich die Trümmer der Refrains, wie sie uns der Text gibt, so finden wir bei den 32 Refrains 26 mal die Form Refrain + Langvers (Typus I). Suchier aber kommt nur auf 21 Refrains des Typus I. Dies liegt an zwei Ursachen:

I. Er stellt die vier Refrains v. 148. 448. 603 und 693 zu seiner Gruppe II (Refrain + e..e-Laisse). Dies ist um so merk-vürdiger, als sogar der vorliegende Text in diesen vier Fällen den Refrain + Laugvers deutlich von der folgenden e..e-Tirade rennt, indem er diese mit großer Initiale anfängt, und in allen vier Fällen der Langvers, welcher auf den Refrain folgt, bestimmt dem Sinne nach zur vorhergehenden Laisse gehört.

Man könnte nun den allerdings gänzlich unbegründeten Einvand machen, daß die fraglichen Langverse unecht seien, wir ind aber wenigstens in einem Falle imstande, zu zeigen, daß lies nicht möglich sein kann. Man kennt das Bestreben des Liedes, dieselben oder ähnliche Vorgänge auf dieselbe oder nur eicht variierte Weise wiederzugeben (Epische Phrasen). Nun kommt der (leider auch verdorbene²) Refrain v. 603/04 mit ganz eichter Abänderung in v. 757/58 und v. 1126/27 (ebenfalls vertümmelt) vor,³ wobei in den drei Fällen durchaus analoge Vorgänge geschildert werden, und von denen die beiden letzteren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Nur einmal folgen zwei Strophen, die an ihrem Schluss Refrain und angwers haben, unmittelbar auf einander, nämlich V. 208 und 210. Sonst eht zwischen zwei Strophen mit Resiain mindestens eine refrainlose."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Art der Verderbnis ist eine weiterer Beweis für die Richtigkeit aserer Ansicht, worüber unter 2. gehandelt werden wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die drei Refrains werden im Anhang I meiner Refraintafel behandelt verden; ihre Verstümmelungen sind für die Art der Refrainüberlieferung in inserem Denkmal besonders lehrreich.

Refrains von Suchier selbst zum Typus I gerechnet werden. Diese Betrachtungen müssen notwendigerweise dahin führen, die vier erwähnten Fälle v. 148. 448. 603 und 693 zu Suchier's Gruppe I zu zählen. Damit ist aber der von ihm vermutete ursprünglich regelmäßige Wechsel beider Refrainarten gänzlich zerstört.

2. Suchier rechnet den Refrain v. 1918 ebenfalls zu dem Typus II. Dazu sei folgendes bemerkt: Der isolierte Langvers, der mit dem voraufgehenden Refrain (Kurzvers) assonierte, war natürlich der Verunstaltung besonders ausgesetzt. Es lag nämlich nahe den Langvers nicht mit vespre, resp. dimercres (e . . e), sondern mit der voraufgehenden Tirade assonieren zu lassen. Nun war in den 26 Fällen, von denen wir 25 schon endgültig als zur Gruppe I gehörig nachgewiesen haben, 12 mal das Assonanzwort des Langverses Guillelme (geschrieben Willame) nämlich in v. 11. 88. 201. 211. 429. 472. 488. 931. 1227. 1678. 1761 und 1979, ein Wort, das sich gut behaupten musste. Von den übrigen 14 Fällen aber ist 3 mal das erwartete eingetreten. 2 mal (v. 604 und 1127)1 assoniert der Langvers fehlerhaft mit der vorhergehenden i-Tirade. Als dritter Fall dieser Art ist nun v. 1918 zu betrachten. Er folgt auf eine männliche &- (freies lat. a) Tirade und lautet:

Lores fu mecresdi, le petit pas prist Deramé.

Man sieht also, das hier der Refrain mit dem Langvers zu einem Verse sehlerhaft zusammengezogen wurde, der nun mit der voraufgehenden Laisse assoniert. Logisch gehört dieser Langvers ebenfalls notwendig zur vorhergehenden Laisse.<sup>2</sup> Trotzdem rechnet Suchier diesen Refrain zu seiner Gruppe II, nur weil nach v. 1918 eine e. e-Laisse solgt, also aus demselben Grunde, der bei der Behandlung von v. 148. 448. 603 und 693 unter I. von uns als nicht stichhaltig erwiesen wurde. Zudem stellt Suchier in der von uns zitierten Stelle S. 646 Anm. I den Refrain 1918 selbst zu seinem Typus I.

Damit dürfte klar sein, dass tatsächlich 26 von den 32 Refrains selbst in der uns überlieferten Gestalt des Liedes den Typus I

deutlich aufweisen.

Nun stellte der Langvers oft eine so leichte Variation eines vorhergehenden Verses dar, daß er gedankenlos nach einem solchen gebildet werden konnte. Ein solcher typischer Fall ist v. 1061—1063:

Prest fu li liz si firent Girard dormir Lunsdi al vespre Prest fu li liz si firent dormir Girard.

Wegen der von Suchier am Ende der Laisse v. 1908-17 angenommenen Lücke vgl. Anhang II der Refraintafel,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über diese Fälle siehe das unter 1. Gesagte, und wegen ihrer Wiederherstellung Anhang I der Refraintafel.

Hier lässt sich mit Sicherheit sagen, dass einmal der Typus I des Refrains vorgelegen hat, dass aber der Langvers in seiner jetzigen Gestalt nur eine gedankenlose Umstellung von v. 1061 ist. 1

Noch häufiger aber musste es vorkommen, das solche Langverse, in denen nichts Neues gesagt wurde, einfach fortsielen, und zwar gerade, wenn eine  $e \cdot \cdot \cdot e$ -Tirade folgte, weil dann der übrig bleibende Kurzvers mit dieser assonieren konnte. Damit entsteht aber der Typus II von Suchier, der also nichts als ein Kurzvers wäre, dem der Langvers verloren gegangen ist, weil auf ihm eine  $e \cdot \cdot \cdot e$ -Tirade folgt. Glücklicherweise sind wir im Stande, diese ohnedies einleuchtende Annahme so wahrscheinlich zu machen, als es bei dem Zustande des Textes überhaupt möglich ist. Man beurteile in diesem Zusammenhange v. 1399—1402.

Joesdi al vespre
Guiburc mëisme sert sun seignur de l'ewe
Puis l'ad assis a une basse table
Ne pout aler pur doel a la plus halte

Wir haben hier anscheinend einen richtigen Refrain + Langvers, also Typus I wohlerhalten, da eve afrz. auf e..e assonieren kann und sogar wahrscheinlich in unserem Denkmal v. 150 auf e..e assoniert. Suchier führt unsere Stelle auch nicht unter den Refrains mit entstellter Assonanz an (S. 646 Anm. 1; von mir im Anfang dieses Abschnittes zitiert). Trotzdem lehrt ein Blick auf v. 1041—43, dass die Stelle ganz verdorben ist und wir die eben zitierten Verse schreiben müssen: 2

Joesdi al vespre.
[Languers verloren!]

Guiburc mëisme sert sun seignur de l'ewe [E en apres le servit de tuaille.]
Puis l'ad assis a une basse table;
Ne pout aler pur doel a la plus halte.

Was ist hier geschehen? Da der erste Vers der folgenden a..e-Tirade auch auf e...e assonieren konnte, wurde er mit Unterdrückung des ursprünglichen Langverses zum Kurzvers gezogen und rifs auch den zweiten Vers der a...e-Tirade aus dem Zusammenhang, so dass er unterdrückt werden musste. Assonierte also die Tirade v. 1401—1405 auf e...e statt auf a...e, so hätten wir den von Suchier angesetzten Typus II des Refrains.

Solche Vorgänge können sich natürlich nicht ohne Störungen in den auf den Refrain folgenden oder ihm voraufgehenden Versen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. dazu Refraintasel XIX, wo der Wortlaut des verunstalteten Langverses wieder hergestellt wird.
<sup>2</sup> Zur Textkritik vgl, Refraintasel XXV.

vollziehen. Trifft dies auch bei den sechs noch übrig bleibenden Fällen (v. 218. 1163. 1207. 1295. 1584. 1779) zu, deren Zugehörigkeit zum Typus I noch zweifelhaft bleibt?

1. V. 1584 ist zunächst auszuschalten. Zu der Stelle ist folgendes zu bemerken: Nachdem Guillelme vor der II. Wilhelmsschlacht an seine Barone eine Ansprache gehalten hat, antworten diese (in männl. *ii*-Tirade), v. 1582—86:

E cil respunent "sire, mult volenters
Ne vus faldrum tant cum serrum sur pez
Lunsdi al vespre
De tel seignur deit lum tenir terre
E si bosoinz est morir en la presse."

Eine solche Form steht in der chanson de Guillelme ganz isoliert. Daher kann auch Suchier nicht glauben, dass v. 1584—86 einen Refrain + e..e-Laisse bilden, sondern bemerkt S. 647 Anm. 3: "vielleicht ist eine Änderung am Platze". Man wird dieser Bemerkung durchaus beipflichten. Umso erstaunlicher ist es aber, dass Suchier trotzdem unseren Fall unter dem Typus II anführt.

- 2. Ebenso hatte der Refrain v. 218 ursprünglich sicher die Gestalt des Typus I. Der vorhergehende Vers ist durch das anglo-norm. remis (statt remés) von v. 216 unheilbar verdorben worden, was schon zur Vorsicht mahnt. Beweisend für unsere Ansicht aber ist folgendes: Wenn dieselben oder analoge Vorgänge im Liede mit denselben oder leicht veränderten Worten geschildert werden (epische Phrasen), so nimmt der Refrain an dieser Tendenz teil (vgl. v. 465—472 ~ 1671—1678; 602—604 ~ 755—758 ~ 1125—1127). Nun ist Laisse v. 219—231 gleich Laisse v. 1107—1118. Nach Suchier würde also erstere durch den Refrain lunsdi al vespre eröffnet werden, letztere aber nicht. Dies wird durch den Stil der Chanson einfach ausgeschlossen.<sup>3</sup>
- 3. Bei den vier übrig bleibenden Fällen (v. 1163. 1207. 1295 und 1779) läst sich nicht zwingend ihre Zugehörigkeit zu dem Typus I erweisen. Andererseits aber spricht nichts dafür,

Man stelle v. 1585 vor v. 1584 und schreibe in ihm statt terre son fié(u) (sein Lehen); näheres s. Refraintafel XXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Man könnte einwenden, dass v. 321-327 ~ 441-447 ist und trotzdem nur die letztere Stelle von einem Refrain gesolgt wird. Der Einwand ist nicht stichhaltig; denn die Situation in beiden Fällen ist gänzlich verschieden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vorbedingungen für eine kritische Ausgabe unseres Textes sind eine genaue Stiluntersuchung und eine vollständige Vergleichung der epischen Phrasen. Führen diese bei schwierigen Stellen zu keinem Resultate, so sind gewöhnlich unsere Hilfsmittel erschöpft.

für sie einen besonderen Typus II zuzulassen, namentlich nachdem wir gesehen haben, wie leicht vor einer  $\rho$ .. e-Tirade der Langvers infolge der Überlieferung ausfallen konnte.

Alle vier Fälle haben den gemeinsamen Zug, dass der dem Kurzvers vorangehende oder auf ihn solgende Vers oder beide verstümmelt sind.

- a) Der dem Kurzvers 1163 vorangehende Vers hat zwei Silben, der auf ihn folgende hat drei Silben zu wenig.
- b) Der auf den Kurzvers 1207 folgende Vers hat zwei Silben zu wenig.
- a) und b) haben das gemeinschaftlich, das bei ihnen das Assonanzwort des auf den Kurzvers folgenden Verses Guillelme lautet, also dasselbe Wort ist, welches mit Vorliebe bei dem Langverse des Refrains verwendet wird.
- c) Der auf den Kurzvers 1295 folgende Vers hat zwei Silben zu wenig.
- d) Der auf den Kurzvers 1779 folgende Vers hat drei Silben zu wenig, die sich (par la terre, weibl. Ausgang) in den Anfang des v. 1781 verirrt haben.

Wir stehen am Schlusse unserer Untersuchung. Es ist gezeigt worden, dass von den 32 uns erhaltenen Refrains der chançon de Guillelme 28 bestimmt ursprünglich die Form Kurzvers + Langvers in f...e-Assonanz hatten. Es ist serner eingehend dargelegt worden, wie leicht der Langvers des Refrains verloren gehen musste, wenn auf ihn eine f...e-Tirade folgte. Ich wage nun dies für die vier Fälle v. 1163. 1207. 1295 und 1779 anzunehmen, so dass damit das Lied nur eine Refrainart besitzt. Sollte jemand trotz der vorausgehenden Darlegungen dem nicht zustimmen, so könnte er höchstens behaupten, dass insolge der schlechten Überlieserung in diesen vier Fällen die ursprüngliche Form des Refrains unerkennbar geworden ist.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Refraintafel XXI. XXII. XXIV und XXX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich mache im folg. Abschnitt IV den Versuch, die ganz oder teilweise erhaltenen Refrains der ch. d. G. wiederherzustellen. Daß dieser Versuch nicht überall geglückt ist, dürste bei der trümmerhasten Überlieserung gerade dieser Stellen niemanden verwundern. Natürlich wurde auch die Umgebung des Refrains mit herangezogen, der Text seiner anglonormannischen Form entkleidet und die ursprüngliche Laisseneinteilung wiederhergestellt.

## IV.

## Refraintafel.

(Versuch einer Rekonstruktion der 32 überlieserten Restrains der chançon de Guillelme.)

#### Text der Hs.

I. (v. 9-11): Pur qui il out tut tens al quor grant dolur

Lunesdi al vespre

Oimas comence la chancun de Willame

II. (v. 86-88): Il est mis uncles vers li ne men atis

Lunsdi al vespre

Jo ne met mie apris Willame

III. (v. 147-149): Malveis seignur les ont a guier

Lunsdi al vespre

En larchamp vindrent de sur mer a destre

IV. (v. 199-201): Si enverrai pur Willame qui combatera sil ose

Lunsdi al vespre

Ja ne combaterai sanz Willame

V. (v. 209-211): Des herseir vespre le cunte en a atis

Lunsdi al vespre

Ben te deis faire tenir al pris Willame

#### Rekonstruktionsversuch.

I. Por cui il out tot tens al cuer dolor.

Lunsdi al vespre.

Hui mais comence la chançons de Guillelme,

II. Il est mes oncles, vers lui ne m'aatis.

Lunsdi al vespre.

To ne met mie [mon pris] a[1] pris Guillelme.

III. Malvais seignor avront a els guïer.

Lunsdi al vespre.

En Larchamp vindrent de sor [la] mer a destre.

IV. Mandons 1 Guillelme, qui combatra, s'il ose,

Lunsdi al vespre.

Ne combatrai senz [le conte] Guillelme.

V. Des herseir vespre le conte en aatis.

Lunsdi al vespre.

Bien te deis faire tenir al pris Guillelme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Besserung ergibt sich aus v. 54. 61. 72 (!). 127. 130. 178.

VI. (v. 216—220) Dunc sorent be (= Hs.) quel val en out remis

De ses homes mulz e de ses amis

Lunsdi al vespre

Les sarazins de saraguce terre Cent mile furent de la pute geste

VII. (v. 402---404): Une tel prie ne portad mes gentilz hom Lunsdi al vespre Li povres ni eust tant a perdre

VIII. (v. 425-429): Si tu tenfuies ni remeint prudome

Nauras<sup>2</sup> (= Hs.) ia Willame le cunte

Ne Vivien sun neveu ne nul altre prudome

Lunsdi al vespre

Nauras<sup>2</sup> (= Hs.) Vivien ne Willame

#### Rekonstruktionsversuch.

VI. Donc sourent bien qu'el val en out remés

Molz de ses homes et des amis [assez].

Lunsdi al vespre.

v. 218a [ . . . . . . . . ]

Li sarazin de Saragoce terre, [v. 219-20 ~ 1107-1108]

Cent¹ mile furent d'[icele] pute geste.

[v. 221-231 ~ 1109-1118.]

VII. Ne portat mais tel preie gentils hon
Lunsdi al vespre.
Li povres [hon] n'i eust tant a perdre.

VIII. Se tu t'en fuis n'i remaignent prodome,
N'aatiras ja Guillelme, le conte,
Ne Viviien ne nul altre prodome.
Lunsdi al vespre.
N'aatiras Viviien ne Guillelme.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zahl stimmt nicht, obgleich sie auch v. 212 wiederkehrt. Die Heiden haben nach v. 151 20000 Schiffe, also viel zu viel für 100000 Mann; am Freitag Abend der Vivienschlacht haben sie nach v. 576 500000 Mann, bei Ansang der ersten Wilhelmsschlacht (v. 1108) 100000 Mann, am Schluss der zweiten Wilhelmsschlacht (v. 1858) noch 20000 Mann. Liegt also an unserer Stelle und v. 212 Unachtsamkeit des Liedes oder schlechte Überlieserung vor? Wohl ersteres.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nauras v. 426 und 429 muß dreisilbig sein. Besserung ist gegeben: Nauras steht für Natiras (vgl. v. 86), wobei ati für au gelesen wurde. Also: "Wenn du fliehst und hier Ehrenmänner zurückbleiben, so wirst du dich nicht mehr mit Guillelme, Viviien oder einem anderen Ehrenmanne vergleichen können".

IX. (v. 447-449): Crie Munioie lenseigne Ferebrace Lunsdi al vespre en la dolente presse Cil le choisirent Paene gent mistrent en grant errur X. (v. 470-72): Lunsdi al vespre Dolent est le champ senz le cunte Willame Car sil vient nus veintrum lestur XI. (v. 486-89): Lunsdi al vespre Mar fud le champ comence sanz Willame Cil remistrent al dolerus peril XII. (v. 601-04): Od dous escuz la bataille tenir Lunsdi al vespre Od dous escuz suls est asprez remis XIII. (v. 692-94): Tendrement plurent andui des oilz de lur vis Lunsdi al vespre Deus pur quei sevrerent en dolente presse XIV. (v. 755-60): De ses dis homes ne li leissent nul vif Od sun escu demeine remist le champ tenir Lunsdi al vespre Rekonstruktionsversuch. IX. Crie Monjoie, l'enseigne Fierebrace. Lunsdi al vespre, Cil le choisirent en la dolente presse, X. Paiiene gent mistrent en grant error. v. 465-71 ~ 1671-77. Lunsdi al vespre. Mar est li chans senz le conte Guillelme. XI. Car s[e] il vient, nos veintrons [bien] l'estor. Lunsdi al vespre. Mar fut li chans comenciez senz Guillelme. XII. [I]cil remestrent al doleros peril vgl. Anhang I Od dous escuz la bataille tenir. der Refrain-Lunsdi al vespre. tafel. Od dous escuz remest sols en la presse. XIII. Tendrement plorent andui des oelz del vis. Lunsdi al vespre.

Deus! por quei seivrent en [la] dolente presse!

XIV.

De ses dis homes ne li laissent nul vif.
Od son escu remest le champ tenir.
Lunsdi al vespre.

Vegl. Anhang I
der Refraintafel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. 470 war ursprünglich wohl = v. 1676; daher ist es zweiselhast, ob hier error oder dolor zu lesen ist.

Od sun escu remist sul en la presse Puis quil fu remis od un sul escu Si lur curt sovent sure as turs menuz

XV. (v. 780—82): Ne vint le iur que unc puis le relvast Lunsdi al vespre Ne vint le iur que puis le relevast de terre

XVI. (v. 834-36) Allas peccable nen puis home gent (= Hs.) Lunsdi al vespre

Que me demande XVII. (v. 928-31): Desore mes dirrai de Girard lesquier Cum il alad a Willame nuncier

Lunsdi al vespre A barzelune la le dirrad al cunte Willame

ceste gent adverse

XVIII. (v. 1038-40): En bataille reneiad Deu Guischard Lunsdi al vespre En bataille reneiad Deu celestre

Prest fu li liz si firent Girard dormir XIX. (v. 1061---65): Lunsdi al vespre

## Rekonstruktionsversuch.

Od son escu remest sols en la presse. Puis qu[e] il fut. remés od un escu, Si lor cort sorre sovent as torz menuz,

XV. qu'onc puis la 1 relevast. Ne vint li jorz, Lunsdi al vespre. Ne vint li jorz, la 1 relevast de terre.

XVI. A! las pecchable! n'en puis [....]<sup>2</sup> Lunsdi al vespre. Que me demande [i]ceste genz adverse.

XVII. Or mais dirai de Girart, l'escuier, Com' il alat a Guillelme noncier. Lunsdi al vespre. A Barzelone. la le dirat Guillelme.

En [la] bataille, reneiat Deu Gischarz. XVIII. Lunsdi al vespre,

En [la] bataille reneiat Deu celestre.

XIX. Prez fut li liz, si fist Girart dormir. Lunsdi al vespre.

1 Man bessere le in la wegen v. 779: la blanche enseigne. <sup>2</sup> Ergänzung des falsch assonierenden Verses ist mir nicht geglückt. Vielleicht home guarder?

Prest fu li liz si firent dormir Girard Girard se dresce e levad del manger Prest fu li liz si sest ale colcher

XX. (v. 1225-28):

Des homes Willame ne remist un vif Joesdi al vespre Fors treis escuz quil out al champ tenir

Od treis escuz remis al champ tut sul XXI. (v. 1162-66): Respunt Willame ni remaindrez Joesdi al vespre

Descendi li quons Willame

Tendi sa main sil prist par la main destre En seant le drescat sur lerbe

XXII. (v. 1205-10):

Nen poez muer tant as de lassete Ja de cest champ ne serrez pur mei porte Joesdi al vespre

Si sabeissat li quons Willame Tendit sa main sil prist par le braz destre En sun seant le levad de tres sa sele

## Rekonstruktionsversuch.

Prez fu li liz, si'l fist dormir Guillelmes, Girarz se drece e levat del mangier

XX.

Prez fut li liz, si s'est alez colchier. D'omes Guillelme ne remest uns sols vis Fors treis escus qu'il out al champ tenir. vgl. Anhang I

Toesdi al vespre. [Od treis escuz remest sols en la presse.] Od treis escuz remest al champ toz sols:

XXI.

Respont Guillelmes: "[Girarz], n'i remaindrez! Joesdi al vespre.

v. 1163\* [. . . . . . . . . ]"

[Donc] descendit li [bons] marchis Guillelmes; v. 1164—66 ∼ v. 1208—10.

der Refraintafel.

Tendit sa main, si'l prist par le braz destre; En [son] seant le dreçat [de] sor l'erbe.

XXII.

N'en poez müer, tant as de lasseté. Ja de cest champ serez par mei portez.

Joesdi al vespre.

v. 1207 2 [ . . . . . . . . . . ] [Donc] s'abaissat li [bons] marchis Guillelmes; v. 1208—10 ~ 1164—66.

> Tendit sa main si'l prist par le braz destre; En son seant le levat triés sa sele.

- XXIII. (v. 1224—27): Nen fuit mie Willame ainz sen vait

  Devaut li aporte mort Guischard

  Joesdi al vespre

  Nen fuit mie li bons quons Willame
- XXIV. (v. 1294-96): Tote la langue li turnad une part Joesdi al uespre

  Guiburc le guarde ius a la terre
- XXV. (v. 1397—1400): Tel saati de choisir la plus bele

  Qui en larchamp perdi puis la teste

  Joesdi al vespre

  Guiburc meisme sert sun seignur de lewe
- XXVI. (v. 1480-82) Pren le Guiburc meine le en ta chimene (= Hs.)

  Joesdi al vespre
  Nad que XV. anz si li donad grant terre

### Rekonstruktionsversuch.

XXIII.

N'en föit mie Guillelmes, ainz s'en vait,

[De] devant lui aporte mort Guischart.

Joesdi al vespre.

N'en föit mie li bons marchis Guillelmes.

XXIV. Tote la langue li tornat une part, Joesdi al vespre.

v. 1295<sup>a</sup> [. . . . . . . . . ]
[Dame] Guibors le guarde jus a terre:

XXV. Tels s'aatit de choisir la plus bele,
Qui en Larchamp perdue a puis la teste.
Joesdi al vespre.

v.  $1400-1400^a = 1041-42$ . v.  $1400^a$  [Et en aprés le servit de toaille.]

v,1041—1060 ∼ 1400—1431.

XXVI. Prent le, Guibors, [. . . . . .] "

Joesdi al vespre.

N'at que .XV. anz, si li donat grant terre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Besserung des verdorbenen Assonanzwortes ist mir nicht gelungen. chimene ist wohl nicht = chemine[e]. Dem Zusammenhang nach erwartet man, das Guillelme in diesem Verse seinen Nessen der Obhut Guiborc's anvertraut. Vielleicht ist meine'l en ta cité zu schreiben?

XXVII. (v. 1582—86): E cil respunent sire mult volenters

Ne vus faldrum tant cum serum sur pez

Lunsdi al vespre

De tel seignur deit lum tenir terre

E si bosoinz est morir en la presse

XXVIII. (v. 1676—78): Paene gent mistrent a grant dolur Lunsdi al vespre Si ni alast Gui ne revenist Willame

XXX. (v. 1778-82): Iloec desevrerent

XXIX. (v. 1759-61): Deus u le prendrai Willame li respundi Lunsdi al vespre Deus que ore nad pain e vin Willame

Lores fu mecresdi Quant senturnad Gui li enfes Par la terre al meisnel pur la viande querre Paien la cuillent as chevals de la terre

## Rekonstruktionsversuch.

entre Willame e Gui

XXVII. Et cil respondent: "Sire, molt volentiers!

Ne vos faldrons tant con serons sor piez.

v. 1585 De tel seignor deit l'en tenir son fié(u)1,

v. 1584 Lunsdi al vespre, E se besoinz est, morir en la presse."

XXVIII. Paiiene gent mistrent en grant dolor.

Lunsdi al vespre. [v. 1676 ~ 470. Vgl. Refraintafel X.

N'i alast Guiz, ne revenist Guillelmes 2.

XXIX. "Deus, o'l prendrai!" Guillelmes respondi[e]t.

Lunsdi al vespre.

Deus, que n'at ore ne pain ne vin Guillelmes!

XXX. Iloec desseivrent entre Guillelme e Gui.

Lors fut dimercres.

<sup>2</sup> "Wenn Gui nicht dorthin gekommen wäre, wäre Guillelme nicht zurückgekehrt" (F). Gui rettet v. 1821 ff. seinem Oheim Leben und Sieg.

<sup>3</sup> Vielleicht lautete der verlorene Langvers:

Ore desseivrent entre Gui e Guillelme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wegen der Umstellung vgl. Abschnitt III. Übrigens ist dann XXVII der einzige Refrain, in dem der Satz von der vorausgehenden Laisse auf den Langvers übergeht; vielleicht liegt dasselbe in XVI vor. Sonst bilden alle erhaltenen Langverse selbständige Sätze.

XXXI. (v. 1916—18): Sa mespee li peusse un colp doner .

Venge serreie del paen dultre mer

v. 19182 Lores fu mecresdi

v. 1918b le petit pas prist Derame

XXXII. (v. 1977—79): Apres ma mort ten tote ma herite

Lores fu mecresdi

Ore out vencu sa bataille Willame

#### Rekonstruktionsversuch.

XXXI. S[e] a m'espee peusse un colp doner,

Vengiez sereie del paiien d'oltre mer.

Lors fu dimercres.

Le petit pas prist Deramez [par terre.]

XXXII. Aprés ma mort tien tote m'erité.

Lors fut dimercres.

Ore out vencuse] sa bataille Guillelmes.

# Anhang I zur Refraintafel.

Zum klareren Verständnis der in der Refraintafel XII, XIV, und XX vorgenommenen Textbesserungen seien die v. 601—604, 755—760 und 1125—28 in diesem Anhang übersichtlich zusammengestellt und miteinander verglichen: Daraus wird sich die Berechtigung der Textkorrekturen von selbst ergeben.

1. Da die Leute Viviiens einen Durchbruchsversuch machen, bleiben Viviien und Girard (zwei Schilde!) allein auf dem Schlachtfelde zurück.

#### Text der Hs.

Refraintafel XII. v. 601-604.

Cil remistrent al dolerus peril Od dous escuz la bataille tenir

## Rekonstruktionsversuch.

I. Refraintafel XII. 601—604.

[I]cil remestrent al doleros peril Od dous escuz la bataille tenir.

¹ remaindre hat gewöhnlich in der Bedeutung "zurückbleiben" à mit Iuf. oder noch häufiger por mit Inf. nach sich. (Soltmann, Franz. Stud. I S. 402 und Sörgel, Rom. Forsch. XIV. S. 253.) Doch finde ich bei Sörgel S. 237 unter Sejourer mit reinem Inf. Encas v. 655 zitiert: Volez remaindre e sejourner Voz nes restreindre et refermer. Vgl. auch unter 2. Refraintasel XIV, v. 756.

Lunsdi al vespre Od dous escuz suls est asprez remis

2. Alle Mannen Viviien's sind gefallen. Er allein (ein Schild!) bleibt kämpfend zurück.

Refraintafel XIV. v. 755-60.

De ses dis homes ne li leissent nul vif
Od sun escu demeine remist le champ tenir
Lunsdi al vespre
Od sun escu remist sul en la presse
Puis quil fu remis od un sul escu
Si lur curt sovent sure as turs menuz

3. Am Schlustage der ersten Wilhelmsschlacht bleiben nur noch Guillelme, Guischard und Girard am Leben (drei Schilde!).

## Refraintafel XX. v. 1125-1128.

1125. Des homes Wiliame ne remist un vif

1126. Joesdi al vespre

1127. Fors treis escuz quil out al champ tenir

1128. Od treis escuz remis al champ tut sul

## Rekonstruktionsversuch.

Lunsdi al vespre. Od dous escuz remest sols en la presse.

# 2. Refraintafel XIV. v. 755-60.

De ses dis homes ne li laissent nul vif.
Od son escu¹ remest² le champ tenir.
Lunsdi al vespre.
Od son escu remest sols en la presse.
Puis qu[e], il fut remés od un escu,
Si lor cort sorre sovent as torz menuz.

# 3. Refraintafel XX. v. 1125-1128.

1125. D'omes Guillelme ne remest uns [sols] vis

1127. Fors treis escuz, qu'il out al champ tenir.

1126. Joesdi al vespre.

1127a. [Od treis escuz remest sols en la presse.]

1128. Od treis escuz remest al champ toz sols.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> demeine passt nicht in den Vers; es ist Zusatz und in dieser Verbindung dem Vokabular unseres Liedes frem d.
<sup>2</sup> Siehe S. 225 Anm. I.

## Bemerkungen.

Unsere Textwiederherstellung beruht auf der Béobachtung, dass die drei Stellen durchaus parallel gebaut sind.

Im einzelnen sei folgendes bemerkt:

- ad 1. Der Langvers 604 ist von der vorhergehenden i-Tirade fortgerissen worden. Ein Vergleich mit den beiden anderen Langversen ergibt die richtige Lesart.
- ad 2. Hier ist offenbar der Refrain trefflich erhalten, wodurch die Korrektur von 1. und 3. ermöglicht wird.
- ad 3. Ein Vergleich mit 1. und 2. zeigt, dass der v. 1127 ursprünglich vor dem Kurzvers stand. Ein ähnlicher Fall von Versversetzung liegt v. 1585 vor, worüber das im Abschnitt III Gesagte und Refraintafel XXVII zu vergleichen sind. Der verloren gegangene Langvers läst sich nach dem Langvers von 1. und 2. wiederherstellen; sein Verlust und die Textumstellung erfolgte, weil der erste Vers der folgenden Tirade nur eine leichte Variation von ihm darstellte.

Damit sind die Refrains XII, XIV und XX in ihrer ursprünglichen Gestalt festgestellt.

# Anhang II zur Refraintafel.

Suchier sagt S. 647 Anm. I (von mir am Anfang von Abschnitt III zitiert) dass am Schlusse der Laisse v. 1908—1918 eine Lücke anzusetzen sei "Guillaume redet Gui an, doch sehlen dessen Worte". Es soll nun gezeigt werden, dass nicht Guillelme Gui anredet, sondern umgekehrt auf dessen Bitten so energisch antwortet, dass weiteres Reden überslüssig wird, eine Lücke dieses Inhalts also nicht angenommen werden kann. Ferner soll gezeigt werden, dass überhaupt keine Lücke an dieser Stelle angenommen zu werden braucht, dass vielmehr nur der Langvers (v. 1918b) des Resrains verstümmelt ist. Die Art und Entstehung dieser Verstümmelung ist im Abschn. II bei Besprechung unserer Stelle erklärt worden; der hier folgende Rekonstruktionsversuch von 1899—1928 soll zur Erläuterung der dortigen Angaben dienen:

## Text der Hs.

Li bers Willame vit le paien venir
v. 1900 Le cors escure la grant hanste brandir

### Rekonstruktionsversuch.

I. Li ber Guillelmes vit le paiien venir,
Le cors escorre, la grant hanste brandir, v. 1900

E il tint sespee devant en mi le vis Dunc len esgarde li reis de sarazins Le cure leist al petit pas sest mis A uncle Willame dist sun petit nevou Gui

Ore pri vus sire pur la tue merci v. 1905. Que vus me rendez mun destrer arabi Si iusterai al culvert sarazin Uncle sire car me faites buntez Vostre merci mun cheval me rendez

Si iusterai al paien dultre mer v. 1910. Nies dist Willame folement as parle Quant devant mei osas colp demander Nel fist mais home qui de mere fust ne Puis icel hure que io soi armes porter

Ico ne me fereit mie mis sire Lowis le ber Sa mespee li peusse un colp doner Venge serreie del paen dultre mer

v. 19182. Lores fu mecresdi

v. 1918b. le petit pas prist Derame

## Rekonstruktionsversuch.

Il tint s'espee devant en mi le vis. Donc l'en esguarde li reis des sarazins, Le corre lait, al petit pas s'est mis. "Oncles Guillelmes", dist ses petiz niés Guiz,

v. 1905 "Ore vos pri, por la vostre merci, Que me rendez mon destrier arabi; Si josterai al culvert sarazin.

II. Oncles Guillelmes, car me faites bontez! Vostre merci, mon cheval me rendez;

v. 1910 Si josterai al paiien d'oltre mer". "Niés", dist Guillelmes, "folement as parlé, Quant devant mei osas cols demander. Ne'l fist mais hon qui de mere fust nez Puis icele hore que soi armes porter.

v. 1915 Co ne'm fereit reis Loëis 1, li ber. S[e] a m'espee peusse un colp doner, Vengiez sereie del paiien d'oltre mer."

v. 1918a Lors fu dimercres.

v. 1918b Le petit pas prist Deramez? [par terre.]

<sup>1</sup> Dies ist die einfachste Besserung; reis wird Loëis auch noch v. 895

und v. 1788 genannt. Loëis ist natürlich stets dreisilbig.

<sup>2</sup> Vielleicht müßte der 2. Halbvers prist li reis par la terre lauten; wenigstens muß wohl in v. 1780 (s. Refraintafel XXX), v. 1782. 1783 und 1821 terre den bestimmten Artikel nach der Präposition haben. Par la terre ist aber nicht = par la [Certaine] terre zu setzen; v. 969 konnte zu dieser

Willame fiert le paien en le healme
v. 1920. Lune meite len abat sur destre
Del roiste colp senclinat vers tere
E enbracad del destrer le col e les rednes
Al trespassant le bon cunte Willame
Tute la quisse li trenchad de sur la sele

v. 1925. E del altre part chiet li bucs a la terre

Dunc tendi sa main li bons quons Willame
Si ad pris le corant destrer a la raisne

Vint a Guiot son nevou sil apele

#### Rekonstruktionsversuch.

III. Guillelmes fiert le paiien [sus]¹ el helme;

v. 1920 L'une meitié l'en abat [de] sor destre;

Del ruiste colp s'enclinat [de] vers terre

Et enbraçat del destrier col e rednes

Al trespassant li bons marchis Guillelmes

Tote la cuisse li trenchat de sor sele;

v. 1925 De l'altre part [li] chiet li bus a terre.

Tendit sa main li bons marchis Guillelmes²

Et le corant destrier prist a la resne;³

Vint a Guiot son nevot, si l'apele.

Auffassung verleiten, doch zeigen die Parallelstellen (v. 41!), dass in v. 969 E est en la terre in en nostre terre zu ändern ist. Jedensalls ist die Ergänzung von v. 1918<sup>b</sup> nicht ganz sicher; doch muss terre das Assonanzwort sein.

¹ Wegen des Einschubs von sus vgl. v. 1844. Ist das h von helme in der chanson de Guillelme noch intakt? Zwei Fälle kommen in Frage (v. 102 und v. 369); in v. 102 findet keine Elision statt, in v. 369 wird anscheinend elidiert, doch liegt es nahe, l'en ferid in l'en fiert zu ändern. — Wie steht es nun mit halberc und hanste? Auch bei halberc kommen nur zwei Fälle in Betracht (v. 382 und v. 419); in beiden findet anscheinend Elision statt. Doch kann man sie in v. 419 leicht durch Auslassen von e beseitigen; in v. 382 aber erscheint es angebracht, ohne Artikel statt Le halberc li tolit einfach Halberc li tolit zu lesen, da ja auch im folg. Verse statt E la bone espee nur E bone espee zu setzen ist. — Reicheres Material bietet hanste. Von den elf in Betracht kommenden Fällen findet achtmal bestimmt keine Elision statt (nämlich v. 266. 421. 522. 784. 1545. 1663. 1741. 1840.), wobei in v. 266 für das unpassende presenta tornat (= F.) einzusetzen und in v. 522 Dunc auszulassen ist. In den übrigen drei Fällen (v. 273, v. 318 und v. 715) findet Elision statt. In v. 715 ist sie leicht zu beseitigen, indem man für große grans einsetzt; in v. 273 und v. 318 aber müßte sie wohl beibehalten werden.

<sup>9</sup> Dem zweiten Halbvers fehlt eine Silbe. Man setze statt quons marchis; dies muss auch in v. 1164 (s. Refraintasel XXII), v. 1208 (s. Refraintasel XXII) und v. 1227 (s. Refraintasel XXIII) geschehen. Ea lag nahe, li bons quons Willame zu schreiben, da ja der dazu gehörige Obliquus den Halbvers füllt (vgl. auch v. 1923).

Vielleicht wäre [Et] si at pris le destrier a la resne zu schreiben.

#### Erläuterungen.

Nachdem in Laisse v. 1879—1898 gesagt worden ist, dass der am Boden liegende Heidenkönig Deramé sich aus Pferd schwingt, um einen letzten Angriff gegen Guillelme zu wagen, den er für kampfesmüde hält, setzen unsere drei Laissen ein:

Laisse I: berichtet, das Guillelme den König kommen sieht und sich zum Kampse bereit macht, worauf sein Gegner den Lauf seines Pserdes mäsigt (v. 1899—1903). Gui bittet Guillelme, ihm den Kamps gegen Deramé zu überlassen (v. 1904—1907).

Laisse II: variiert zunächst dem Stil unseres Epos gemäß die Bitte Gui's (v. 1908—1910) und bringt dann die scharf abweisende Antwort Guillelme's (v. 1911—1917). Darauf folgt der Refrain (v. 1918), dessen verstümmelter Langvers das schon v. 1903 Gesagte wieder aufnimmt, um auf den nahenden Kampf hinzuweisen.

Laisse III: berichtet darauf den Kampf und Sieg Guillelme's, welcher seinem verwundeten Gegner das Pferd abnimmt und es Gui schenkt (v. 1919—1928).

Die Erzählung ist also durchaus lückenlos und schreitet streng logisch fort. Die ganze Stelle ist ungewöhnlich gut erhalten; nur der Langvers des Refrains ist, wie so oft, auch hier verstümmelt.

F. RECHNITZ.

## VERMISCHTES.

# I. Zur Literaturgeschichte.

## Zu Robert de Boron.

W. A. Nitze hat in seinem Artikel "Glastonbury and the Holy Grail" Modern Philology I, 2, Mitteilungen verwertet, die ich ihm aus Anlass seiner Studie über den Perlesvaus gemacht hatte; es ist dabei in einem nicht unwesentlichen Punkt ein Missverständnis untergelaufen. Nach meiner seit Literaturblatt 1892, 160 wiederholt angedeuteten und unveränderten Ansicht, deren eingehende Begründung noch erfolgen wird, stämmt die Auffassung des Grals als Reliquie, überall wo sie uns entgegentritt, direkt oder indirekt aus dem liber Glastoniensis, dem lateinischen Roman von Glastonbury, aus dem der Perlesvaus geflossen ist; insbesondere hat Robert von Boron seinen Josef als Vorgeschichte zu dem Glastonburygral geschrieben. Mit dem mir von Nitze zugeschriebenen Gedanken, das Robert seine Hand an dem Eingang des Perlesvaus gehabt habe, verträgt sich jene Aufstellung nicht.

G. Baist.

# II. Zur Wortgeschichte.

# r. Transitive Verben aus intransitiv-reflexiven (alapari); afflare.

Im Romanischen spielen die reflexiven Verben als Vermittler zwischen transitiven und intransitiven eine wichtige Rolle. Sie sind entweder aus jenen durch Annahme intransitiver Bedeutung oder aus diesen durch Annahme transitiver Form hervorgegangen, sind also bei verschiedenem Ursprung äußerlich und innerlich gleich. Daher kann die "falsche Analogie" in doppelter Richtung wirken. Aus einem Transitiv wird ein Intransitiv, z. B.

ital. muovere | muoversi | muovere , bewegen" , sich bewegen".

Oder aus einem Intransitiv ein Transitiv, z. B.

```
*communicare ( *communicare se ( *communicare ( (ä.-span. comulgarse)) , das Abendmahl nehmen , mit dem Abendmahl versehen ...
```

Ähnlich \*confessare "beichten" (kommt so im Span., auch im Franz. — nach Littré als grober Fehler — vor; südfranz. es anado counfessa M.) und "beichten lassen"; dazwischen \*confessare se "beichten" (vgl. \*confessor "Beichtvater" neben lat. confessor "Bekenner"; auch d. Beicht(ig)er — "Beichtvater" und "Beichtkind"). Vielleicht aber erheischen diese beiden kirchlichen Ausdrücke, mit deren Geschichte ich nicht hinlänglich vertraut bin, eine etwas andere Beurteilung (s. f. S.); deutlicher tritt der Übergang: Intransitiv } Transitiv bei gewissen Verben hervor die sich auf Stimmungen und Schätzungen beziehen:

```
prov. jauzir | se jauzir | jauzir | , sich (er)freuen" | "erfreuen";
lat. admirari | span. admirarse | admirar | "ver)wundern";
lat. *vanitare | *vanitare se | *vanitare | *v
```

Wo uns nicht wie in diesen Fällen die Grundbedeutung des Verbs bekannt ist, können wir darüber ungewiß sein in welchem Sinne es sich entwickelt hat. Wenn wir in \*confidare eine Nebenform von confidere sehen, so werden wir von der Bed. "vertrauen", d. i. "Vertrauen hegen" durch \*confidare se, dass. = "sich anvertrauen" zu "confidare "anvertrauen" gelangen. Wenn wir aber mit Cuervo Dicc. II, 359° nicht glauben dass es das lat. confidere ist "mediante el cambio de conjugación", sondern vielmehr hier, d. h. zunächst in \*fidare eine Ableitung von fidus erblicken, so werden wir von dem Transitiv: = "(etwas) anvertrauen" ausgehen. Der Umstand dass im Span. der transitive und der reflexive Gebrauch am frühesten bezeugt sind, wird von Cuervo mit Recht für seine Annahme geltend gemacht, mit um so größerem als sich das in den andern romanischen Sprachen wiederholt; nur möchte ich darauf hinweisen dass das reflexive Verb ganz so wie das intransitive (und lat. confidere) mit de (auch mit en) verbunden wird: confiarse de alguno, ja sogar confiar un secreto de alguno (neben á a.), während nach jener Annahme doch die Präposition á ausschliesslich zu erwarten wäre (wie auch wir sagen "jemandem sich (an)vertrauen" ~ "jemandem etwas (an)vertrauen", aber nicht "sich auf jem. vertrauen" ~ "auf jem. vertrauen"). Auch Cuervo zufolge ist das Transitiv confiar im Sinne von "(jem.) mit Vertrauen erfüllen" aus dem Reflexiv erwachsen, sodass wir beim letztern die Umdeutung annehmen müssen: "sich mit Vertrauen

erfüllen" { "sich zum Ausheben geben" ("sich anvertrauen"). Der Unterschied zwischen beiden Ausfassungen stellt sich so dar:

In II steht also das Intransitiv ganz außerhalb der zu Trans, führenden Entwicklungsreihe, ganz ähnlich wie außerhalb der Reihen von jauzir und admirar die von den Intransitiven sich abzweigenden Transitive "genießen", "bewundern", oder außerhalb der von confessare, wie sie oben angesetzt ist, ein diesem Intransitiv ("beichten") vorausgehendes Transitiv (c. peccata). Aber auch hier könnte man das seltene Intransitiv aus dem herrschenden Reflexiv herleiten, und dieses aus dem Transitiv: wie man seine Sünden bekennt, ebenso bekennt man seinen ganzen innern Zustand, also sich selbst; auf dasselbe läuft es hinaus wenn Cuervo Dicc. II, 354 a als Grundlage für confesarse annimmt "la semejanza de acusarse, declararse culpado, o la de abrirse, o sea descubrir uno su conciencia"; vgl. franz. s'avouer coupable, ital. confessarsi colpevole u. ä. Das muss jedoch erst als "sich zum Bekenntnis bringen" o. ä. gefühlt worden sein ehe sich confesar "die Beichte abnehmen" = "(jem.) zum Bekenntnis bringen" darauf gründen konnte. Übrigens brauchen zwei solche Transitive umgekehrter Bedeutung nicht durch ein Reflexiv zusammenzuhängen. Franz. affectionner bedeutet nicht nur (wie in den andern rom. Sprachen) "(jem.) zur Zuneigung bringen", "geneigt machen", sondern auch (dies kommt im Ital. als Gallizismus vor) "(jem.) mit Zuneigung bedenken", "geneigt sein"; dazwischen steht zwar s'affectionner à q., aber darauf läst sich das zweite Transitiv nicht zurückführen. wird vielmehr direkt an ein objektives affection anknüpfen: "(jem.) zum Gegenstand der Zuneigung machen", wie das andere an ein subjektives affection: "(jem.) zum Eigner der Zuneigung machen".

Bei der Vertretung des Passivs durch das Reflexiv kann wie beim Passiv überhaupt statt der eigentlichen Bedeutung die umgekehrte verstanden werden, wenn nämlich das reale Subjekt nicht ausgedrückt ist. "Umgekehrt" nenne ich hier zwei Tätigkeiten die einander entgegenkommen und sich zu einem Geschehnis ergänzen; den Urtyp dieses Verhältnisses bildet "geben": "empfangen", und die durchherrschende Form ist eben Aktiv: Passiv (z. B. "schlagen": "geschlagen werden" = "Schläge geben": "Schläge empfangen"). Demgemäß hätte ich, indem ich den Übergang eines mihi afflatur "mir wird zugeweht" in ein a me afflatur "von mir wird gefunden" als möglich bezeichnete (zuletzt Ztschr. 31, 720), besser und kürzer formulieren sollen: afflatur oder afflat se in "invenitur" (mit Verschweigung des Zieles und des Ausgangspunktes). Aber bei dieser meiner Erklärung ist mir nun selbst ein Punkt etwas bedenklich vorgekommen: die verhältnismäßige Seltenheit des Falles daß

jemandem etwas zugeweht wird, und so gehe ich denn jetzt einer andern Spur nach. Da das Rumänische mit dem Ladinischen und Südromanischen \*afflare "finden" gemein hat und in ihm auch die Anwendungen des Verbs die von denen der andern Sprachen abzuweichen scheinen, insgesamt aus jener Bedeutung sich ableiten lassen, so muss sie sich schon in sehr früher Zeit festgesetzt haben; und da ferner zwischen ihr und den in der lateinischen Literatur belegten Bedeutungen eine breite Kluft besteht, so werden wir zu der Vermutung gedrängt dass irgend ein technischer Ausdruck zugrunde liegt, der sich ja leicht der schriftlichen Überlieferung zu entziehen vermochte; nur müßte er einem überall verbreiteten Betrieb angehören und zwar einem solchen in dem das Suchen und Finden eine wichtige Rolle spielt. Das trifft nun auf nichts besser zu als auf die Jagd, und in der Tat stammen ja schon verschiedene Wörter für "suchen" und "finden" aus der Jägersprache. So hängt unser suchen mit lat. sagire "spuren" (canis sagax) zusammen; so steht \*captare neben \*captiare (ital. cacciare usw.); so beruht lat. investigare auf vestigium "Fährte"; so bezeichnet "turbare (ital, trovare usw.) zunächst das Aufstören des Wildes, vor allem der Fische. An dieses und manches andere schlösse sich bestens an: afflare "wittern", inbezug auf den Hund, mag er mit der Nase auf der Erde der Fährte folgen, mag er mit erhobener Nase den Geruch unmittelbar vom Wilde zu bekommen suchen. Können wir diese Bedeutung für das Wort wahrscheinlich machen? Ich habe zunächst an folgendes gedacht. Schlechtweg von einem ausdünstenden Tiere würde man gesagt haben: efflat odorem; bei einer bestimmt gerichteten, das heißt vom Winde getragenen Ausdünstung: entweder afflat odorem cani oder afflat odore canem "es haucht dem Hunde zu" oder "ihn an", was sich bald zu einem afflat "es haucht an", "macht sich (durch den Geruch) bemerkbar" verkürzen mochte. Man beachte dass afflatus nicht nur die Ausatmung lebender Wesen bedeutet, sondern auch die Ausdünstung verwesender Körper, sodass es sehr wohl die "Witterung" eines Wildes bedeuten konnte. Näher aber als das passive andauernde Verhalten des fernen Wildes liegt dem Jäger das rege und wechselnde des von ihm beobachteten Hundes, und so kommt es dass dieser das Subjekt bildet nicht nur von Wendungen wie Wind bekommen (vom Wilde her), prendre le vent, de lucht krijgen, få väder usw., sondern auch von einfachen Denominativen wie d. winden, engl. wind (1), franz. éventer, span. ventear, holl. luchten, schwed. vädra, dän. veire, d. wittern usw. Diesen Verben kommt zwar nicht die umgekehrte Bedeutung ("Geruch von sich geben", vom Wild) zu, aber doch, mit Ausnahme der deutschen, eine dieser verwandte nicht waidmännische, nämlich: "(aus)lüften", das ist "an die Luft bringen" (: "Luft" oder "aus der Luft bekommen"), wobei es allerdings fraglich ist ob nicht hier wie in ähnlichen Fällen (z. B. südfranz, alena "Atem schöpfen" und "auslüften") beiderlei Ausdrücke ganz voneinander zu trennen, das heifst als begrifflich verschiedene Ableitungen zu betrachten sind. Nur das d. wittern kommt auch, wenngleich selten, im Sinne von "Geruch von sich geben" vor, so bei Goethe: "hier witterts nach der Hexenküche". Und man sagt ebensowohl Witterung (pass.) des Hirsches (vgl. franz. "le cerf est de grand vent") wie (akt.) des Hundes. Für das port, fare gibt H. Michaelis (1887) die beiden Bedeutungen an: 1. "feine Witterung des Jagdhundes" und 2. "Geruch den Menschen oder Tiere ausdünsten". Ihre Schwester Carolina aber, die an dem Wörterbuch mithalf, bemerkt Rev. lus. III, 160 (1895): "faro designa em primeiro logar e quasi que unicamente 'o olfacto dos caes e de outros animaes', depois, por extensão, 'a perspicacia e o tino com que algumas intelligencias humanas investigam', e 'cheiros e exhalações de corpos' só em casos extremamente raros e em modismos relativamente modernos' (vgl. ebenda S. 163), wonach wir es mit einem etwas auffallenden Bedeutungswandel (s. f. S.) zu tun haben. Doch würde einen entsprechenden ital. usta "Fährte" (mit Witterung des Wildes) bezeugen, wenn es für \*nusta stünde und von nustern, nüstern "schnüffeln", "stöbern", das deutsche Mdd. im Norden und Süden besitzen, herkäme; in lomb. emil. nasta, piem. (a)nast (ital. nasto bei Oudin und Duez) ("Geruch," G.ssinn, des Hundes), gen. nastüssä "wittern" wäre die alte Bedeutung gewahrt worden, allerdings wohl dank der lautlichen Verschmelzung mit naso (vgl. ital. annusare, pist. annosare { ital. annasare "wittern" + mdl.-d. nuseln, dän. snuse "schnüffeln", "stöbern", "wittern"). Auf span. husma "Witterung des Hundes" und husmo "Witterung des Wildes" darf man sich für port. faro in dem angegebenen Sinn nicht berufen, denn jenes geht auf husm(e)ar "wittern" zurück, wie husmeo. Das Verhältnis von gr. οσμασθαι "(etwas) riechen" und οσμή "Geruch," (den etwas von sich gibt) ist im Romanischen durch gegenseitige Beeinflußung mehrfach gestört worden; so haben deverbale Bedeutung z. B. neap. uosemo (neben seltnerem "Geruch,"), abr. úseme, bresc. usma (neben berg. usma, veltl. osúm "Geruch,"), denominale Bed. hat neben der ursprünglichen span. husmear "übel zu riechen anfangen". 1 In den älteren Formen sormare, sorma ( οδμασθαι, όδμή bleibt das Verhältnis fest. Wenn sich innerhalb des engsten Kreises von Synonymen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Beziehung des h- von husmear zu dem von franz. humer ist bisher nicht nachgewiesen worden; vielleicht vertritt es ein altes f- onomatopoetischen Ursprungs (vgl. port. fungar "schnauben", schnüffeln", südfranz. [alp.] funa "schnüffeln" [von Hunden], span. refunfunar "unwillig schnauben" und die "schnufeln" [von Flunden], span. rejunjunar "unwning schnuteln" und che zahlreichen Verben mit fu-, fü-, teils "maulen", teils "herumstöbern" u. ä. Ztschr. 21, 202 f.]. Für h- findet sich ast. g-: gusmiar "Speisengeruch wittern", andar á la gusmia "dem Speisegeruch nachgehen" (vgl. ast. goler) span. oler); span. gulusm(e)ar oder golosm(e)ar ist aus dem erstern durch Vergen; span. mischung mit span. golosin(e)ar entstanden. Das m von \*osma(re) ist zu n geworden in untereng. ösnar "wittern, spüren, winden" (vom Jagdhund), ösen "Geruch", "Geruchssinn bei Tieren"; wohl mit Anlehnung an so manche auf \*nare ausgehenden Verben der Bed. "wittern", wie südfranz. funa, moufina, soulfina. Dadurch wird eine andere Erklärung von bask. usnatu neben usmatu "(etwas) riechen" nahe gelegt als die von mir Bask, und Rom. S. 61 vermutete und usa(i)ndu "riechen", "stinken" als echtbaskisch mehr als zweiselhast (die entsprechenden Substantive lauten usma, usna, usain).

keine schlagenden Analogieen für afflare "wittern" { afflare "ausdünsten" finden sollten, so jedenfalls, indem wir nicht innerhalb der Jägersprache stehen bleiben, im weiteren Umkreis. In unsern Sprachen werden nämlich "Geruch von sich geben" und "Geruch empfinden" meistens durch dasselbe Verb ausgedrückt, wobei dessen ursprüngliche Bedeutung die erstere ist, so zunächst unser riechen (1 = olere, 2 = olfacere), holl. ruiken, dann engl. smell, dän. lugte, schwed. lukta, span. oler, port. cheirar, altfranz. flairer (jetzt nur = riechen, neugr. uvolco, rum, mirosi. Auch ital. odorare, franz. sentir sind zweideutig, aber hier ist riechen, das ursprüngliche; wahrscheinlich beruht das auf einer Rückläufigkeit. Es ist klar dass dieser durchgehenden Zusammenfassung der beiden umgekehrten Tätigkeiten die allgemein zugängliche Erklärung vermittelst der passivischen Konstruktion nicht genügt, dass sie vielmehr aus der besondern Natur der Tätigkeiten selber hergeleitet werden muss. Riechen 1 und riechen 2 stehen sich einander viel näher als sehen und erscheinen, hören und ertönen; jenes ist ein Einatmen, dieses ein Ausatmen, seltener ein wirkliches, meist im übertragenen Sinn. Indem aber beim Menschen Einatmen und Ausatmen untrennbare, unaufhörlich miteinander wechselnde Phasen eines und desselben Vorgangs sind, so setzt schon hier die einheitliche Bezeichnung ein; wir sagen "atmen", wenn nicht für beides zusammen, ebensowohl für das eine wie für das andere, und lesen oder hören wir: "alles atmet Freude", so müssen wir uns erst bedenken ob dahinter die Vorstellung des Ein- oder die des Ausatmens steckt. In den meisten Fällen wird es sich um das letztere handeln: denn es ist für die Umwelt bei weitem das Sinnfälligere und Wichtigere. Daher kommt es nun auch dass das "einatmende" Riechen nach dem "ausatmenden" benannt zu werden pflegt, wie dieses nach dem Ausatmen (z. B. gr. πνείν, lat. ital. spirare). Doch kann "riechen," auch ohne Vermittlung von "riechen,", auf "ausatmen" zurückgehen, wenigstens dann wenn es ein absichtliches ("riechen 23") ist: "beriechen", "wittern", "schnuppern" u. ä.; denn das dabei erforderliche starke Einatmen geht nicht ohne ein starkes Ausatmen vor sich und wird uns eben durch dieses erst bemerkbar. Vgl. nasare + \*sufflare | mant. nasopiar, parm. nasuplär, piac. nasuppià, "wittern" (wozu triest. nasopia, bol. nasopel, südtir. nasoffia "große Nase"); franz. halener "wittern" (vom Jagdhund), sonst (älter) "ausatmen" (doch prov. alenar auch "einatmen", z. B. per la nar); slow. duhati "riechen,", insbesondere 2a, sonst "hauchen" (ähnlich verhält sich dihati). So ergibt sich denn für den Ursprung von afflare "wittern" neben der oben angenommenen Möglichkeit (\*fera afflat \*canis afflat feram) noch eine zweite, nämlich die dass man vom Hunde gesagt hat: "er bläst die Fährte an", "er beschnuppert sie" oder "er schnaubt, schnuppert nach dem Wilde hin". Vielleicht lässt sich diese Auffassung auch durch eine Bedeutung stützen welche flatare = flare im Ital. erhalten hat; flatare "atmen", "ausatmen" wird nämlich auch = "fiutare, annasare, odorare" erklärt.

Allein ich habe dagegen ein Bedenken; die dafür angegebenen Beispiele aus der älteren Sprache zeigen es in der Bed. "den Atem von jem, beriechen" oder doch in einer daraus leicht sich ergebenden, sodass man eine direkte Ableitung von fiato vor sich zu haben meint, ebenso wie bei franz, halener, dem der gleiche eigentliche und uneigentliche Sinn eignet, eine solche von haleine. Immerhin ist es schwer flutare "(er)wittern" von flatare zu trennen; das u für a ließe sich aus dem Einfluss von Verben gleicher oder ähnlicher Bedeutung mit fu-, fü- (s. oben S. 235 Anm.) erklären. Ob flare, flatare mit fragrare sich irgendwie mischte, lässt sich mit Sicherheit kaum feststellen; aus letzterem konnte ja flagrare durch Dissimilation entstehen (ebenso wie fraglare Vok. d. Vulg. I. 130). Keinesfalls erblicke ich in altital. fiatore "Gestank" die Fortsetzung eines \*flator; es ist nichts anderes als fetore + flato (vgl. noch altital. fiatente, fiatoso für fet-) und kann deshalb eine Gleichung: altfranz. flaür, fleiur (auch fraor) "Geruch," { \*flator (Körting 3 N. 3825) nicht stützen. Dieses Wort scheint eine Nebenform \*flavur (daher engl. flavour "Geruch,", vielleicht bearn. flamboureva "duften" [bei Lespy u. Raymond, nicht bei Mistral]) gehabt zu haben, deren v sich aus dem u und der Analogie von savur erklärt, und stellt ein \*flagor dar; vgl. log. flagu "Geruch,", flagare "riechen,", auch, = "stinken". Hier hat fragr- eine doppelte Dissimilation durchgemacht; vgl. frag- in südsard. fragu, -ai, dass., abr. frahe w. "Geruch,", frahá "riechen,", und \*flagr- in franz. flair, flairer und siz. ciauru, sciauru, yaguru u. ä., kal. yavuru u. ä. "Geruch, ", -ari kal. "riechen, " (so Morisani; "leicht wehen" Scerbo), siz. "riechen," (nach Mortillaro auch "riechen,"). Häufiger als ciaurari, ciorari scheint in Sizilien ciarari zu sein, welches also vom -g- keine Spur mehr hat; es frägt sich ob von hier aus ein Verbindungsweg zu dem oben erwähnten port. faro zu entdecken ist. In neap. sciauro "Hauch", "Atem", "Luftzug" neben "Gestank" lässt sich an Einmischung von sciato "Atem" denken; aber auch aura dürfte in Frage kommen wegen des damit gleichbed. siz. sciauríu (kal. avría), und zwar ebenso in neap. sciauriare, welches nicht nur "atmen", sondern auch "auslüften" (ital. sciorinare) bedeutet (siz. kal. ciauriari usw. unterscheidet sich in der Bed. nicht von -rari). - Alle die angeführten Tatsachen, mag man sie auch anders ausdeuten als ich, dürften hinreichen um die Zulässigkeit des von mir angesetzten afflare "wittern" darzutun; dass ich auf zwei dahinführende Wege gewiesen habe, wird hoffentlich niemanden dazu veranlassen den einen wie den andern für ungangbar zu halten. Vielleicht wirft man die stärkere Analogie zwischen span. ajar "betasten", "beschmutzen" usw. und span. hallar "finden" { "\*ergreifen" { "\*berühren" zugunsten der letztern Bedeutungsentwicklung in die Wagschale. Man könnte ein afflare mit solcher Grundbedeutung gleichfalls als Jagdausdruck ansprechen, und sich dabei auf die franz. Redensart berufen: souffler le lièvre au poil (auch le p. au l.) "dicht hinter dem Hasen her sein" (vom Hund). Schließlich bemerke ich noch dass die Geschichte der Formen für die der

Bedeutungen nicht ganz gleichgültig ist; nicht nur im Verhältnis zu ajar, sondern auch an sich ist hallar noch dunkel, denn man kann nicht f in // und zugleich in h suchen, als ob ein \*faflare dargestellt würde.

H. Schuchardt.

# Scolopendra; aus Oudins und Duez' Wörterbüchern; franz. nadelle.

Der Name des Skolopenders ist nicht auf Tausendfüßer, Krebstiere, Insekten (s. Ztschr. 31, 660 ff.) beschränkt geblieben, sondern auch in das Gebiet der Reptilien eingedrungen, und zwar heißt im Rouergueschen von Saint-Bauzely die Mauereidechse (lacerta muralis L.): clobeto, esclobeto, während die Assel im Rouergueschen des benachbarten Millau clopet, clopeto, clopouoto (hier die Eidechse: engrouolo) heisst. Ich führe diese Formen aus Vayssiers Wtb. von 1879 an und bin dabei im Zweifel ob clobeto und clopet, da sie an erster Stelle stehen, nicht dem Zentrum des Rouergue, also Rodez angehören; doch weist auch Prinz Bonaparte Neo-latin names of reptiles S. 6 die beiden erstgenannten Formen der Md. von B. zu. Mistral schreibt clab-, clap-. Man kann annehmen dass die äussere Ähnlichkeit, besonders in der Bewegung, den Anlass zur Namenübertragung gegeben hat; aber es scheint mir dass das griech. (α) σκαλαβώτης, ασκάλαβος "Gecko" (vgl. ast. escalamuerzu "grüne Eidechse") sich beteiligt hat, indem die Mauereidechse mit dem Gecko, welcher meines Wissens im Rouergue nicht heimisch ist, verwechselt wurde. Der Gecko galt und gilt als giftig; daher hat er in Südeuropa meistens den Namen der Tarantel oder des Skorpions erhalten, dem er übrigens nach der Angabe der Alten besonders gefährlich ist und gegen den er das Gegengift liefert. In Nizza wird aber auch die Mauereidechse Skorpion genannt: estrapioun (der Gecko taranta). Clobeto ist wohl aus älterem \*clopeto (so der Name der Assel) erst umgebildet; daran schließen sich nämlich die im Süden des Rouergue, zu Villefranche gebräuchlichen clau-pèide und clau-de-sent-Pèire engstens an, von denen das letztere (cl.-de-sant-P.) nach Mistral auch in der Gaskogne und im Languedok (Dép. Aude) gesagt wird. Hier liegt deutlich Volksetymologie vor: "Schlüsselchen", "Schlüssel des h. Petrus". Rolland Faune III, 16 Anm. vergleicht zu dem zweiten Ausdruck das neugr. κλειδί τοῦ 'Ayíov 'loávvov, welches den ablepharus kitaibeli oder pannonicus = "Johannisechse" (Brehms Tierleben<sup>3</sup> VII, 162 f.), also ein Tier aus der den Eidechsen nächstverwandten Familie der Wühlechsen (Skinkiden) bezeichnet. Dieses Tier kommt nur in Südosteuropa (bis nach Ungarn hinein) vor; es erinnert etwas mehr an den eigentlichen Skolopender als die Mauereidechse, und dass seine Benennung mit der rouergueschen dieser irgendwie zusammenhängt, scheint mir sicher zu stehen. - Mit \*scarabaeus (ital. auch

scarafone, scardafone) hat sich scolopendra (oder salamandra?) gemischt in märk. calavandr "specie di scarabeo che si trova nella fuliggine" Neumann v. Spallart II. Beiheft S. 61.

Wegen der Verwechslung des Ohrwurms mit dem Skolopender (Ztschr. 31, 661) vergleiche man auch Duez "bercoreille, centogambe e buscaorecchie", "scolopendre, scolopendra, verme che rassomiglia il centogambe ò il buscaorecchie" (entsprechendes im ital.-franz. Teil unter centogambe und scolopendra). Bei Oudin finde ich nichts dergleichen. Mit dem hier im franz.-ital. Teil neben scolopandre gesetzten chenille d'eau ist das Seetausendbein, scolopendra marina (s. Nemnich unter "Nereis") gemeint, und eine Art dieser Gattung, die sc. m. lucida, franz. "sc. m. luisante", "belle-de-nuit" (s. ebenda) könnte an sich mit Duez' cloporte reluisante (man beachte nebenbei das weibliche Geschlecht) gemeint sein. Allein er übersetzt es mit "platella ò buccarone, verme che fà buchi nella legna", und es kehrt im ital.-franz. Teil wieder, nicht nur unter platella und bucarone, sondern auch unter blatta (neben franz. gerse: Oudin: "biatta, une blatte, sorte de ver luisant"). So vermute ich dass der Leuchtkäfer, obwohl er bei Duez wie bei Oudin als lucciola, ver luisant erscheint, hier nicht ganz auszuschließen ist; das vorzugsweise leuchtende Weibchen vermag an eine Assel zu erinnern. Jedenfalls aber hat eine starke Verwirrung stattgefunden. Bei Oudin und Duez ist franz, scolopendre auch als eine Art Fisch = ital. lonchile verzeichnet; darüber weiß ich gar nichts zu sagen. Ich schließe hier die Bemerkung an dass der spanische Name der Assel, cochinilla von den Spaniern nach der Entdeckung Amerikas auf die den berühmten roten Farbstoff liefernde Schildlaus (coccus cacti L.) übertragen wurde, wovon das Weibchen in der Tat der Assel ähnelt. Die richtige Erklärung dieses Namens, welche sich z. B. bei Nemnich findet, ist neuerdings gerade durch die Romanisten zurückgedrängt worden, die in ihm eine Ableitung von lat. coccinus zu erkennen glauben.

Die von mir jetzt und schon bei früheren Gelegenheiten zitierten Wörterbücher von Oudin und Duez möchte ich nicht nur zu gelegentlicher Benutzung - deren sie sich schon in einem gewissen Grad erfreuen -, sondern zu gründlicher Abschätzung empfehlen, wie sie eben für die richtige Benutzung erheischt wird. Denn in Anbetracht sehr zahlreicher ohne weiteres erkennbarer Irrungen und Entstellungen fühlt man eine große Unsicherheit gegenüber denjenigen Wörtern und Ausdrücken denen man hier zum ersten Male begegnet; und man möchte doch wiederum nicht in Bausch und Bogen auf solchen Kuriositätenreichtum verzichten. So wünscht man denn zunächst über die Lebensumstände der Verfasser (insbesondere ihre örtliche Herkunft und ihre Aufenthälte) unterrichtet zu werden, sodann aus ihren Werken selbst ihre Quellen, ihre Arbeitsweise, ihr Verhältnis zueinander nachgewiesen zu sehen. Ich kenne jedes der beiden zweiteiligen (ital.-franz. und franz.-ital.) Wörterbücher nur in einer Ausgabe; das von A. Oudin († 1653; fortgesetzt von L. Ferretti aus Rom, vollendet von Veneroni 1681,

verbessert von L. de Lépine) in der von Venedig 1686, das von N. Duez in der von Venedig 1662. Duez bezeichnet in der Vorrede sein Wörterbuch als ein Werk von mehr als zehn Jahren, und erwähnt unter den früheren das von Oudin; die große Übereinstimmung mit diesem läßt mich vermuten daß er im Grunde nur eine erste Ausgabe davon bearbeitet und erweitert hat. Vorläufig, das heißt in der Erwartung daß andre sich in dem angegebenen Sinn mit diesen Wörterbüchern beschäftigen werden, habe ich an ihnen einige Stichproben machen wollen und bin dabei von den italienischen Wörtern ausgegangen welche ich während des letzten Jahres in der Zeitschrift (Bd. 31) behandelt habe.

adello usw. (650 f.). D. hat adana, adena wie O., ebenso ladano wie dieser. Aber für adello "sorte de poisson en Italie" O. findet sich dort adello, adelo "sorte de poisson en Italie, qu'on appelle

ainsi à Ferrare, et ailleurs adena ou adana".

biblia. Das una bibbia (647 Anm. 2) von O. findet sich bei D. als una bibbia di parole. Zu devot de santa Bibiana (648,<sub>17</sub> ff.) gehört haver studiato nella bibia "être yvrogne" O. D., wie wohl auch noch heute in Italien gesagt wird. Bibia, bibbia "la lie du vin" O. D. ist mir sonst unbekannt.

ciambella (29, 15). Ciambello erscheint bei O. D. in der Bed. "cornette, gâteau à trois cornes"; so hat D. auch ciambella und coppetta. Eine noch heute in Italien verbreitete Brotform erinnert an die gehörnte Schnecke, nicht, wie die ciaramilla (so nach Tomm. und Bell. auch in Siena für "Osterbrezel"), an das Schneckenhaus. Dem südital. tarallo (29, 31) entspricht tarello "sorte de gâteau" O. D. Dasselbe ist wohl gemeint mit carólo O., carollo D. "sorte de gâteau ou craquelin"; dieses hat nichts mit carólo, tarólo "mitte, tigne" O. D. zu tun, und ebensowenig mit dem märk. carola (acarolo, agorale, kal. acarúlu, acurale) "Nadelbüchse", es gehört zu corolla, corollo "un craquelin avec de l'anis fait en forme d'anneau" O., corolla ebenso D. = sien. corollo "cibo di pasta fine con anaci, in forma ritonda, detto così dalla similitudine della corolla" (sien. "Tragpolster", auch bei O. D.) Fanf., pist. corollo, seltener corolla "bellingozzo, ciambella" Petr. 2 Für dieses findet sich abr. crolle m. = rulle m. = ciarulle m. "cilindro di pasta cotta al forno o sotto la brace", - "formato a cercine o a spira". In der letzten Wort-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich verzichte auf die Wiedergabe der unwesentlichen Verschiedenheiten zwischen O. und D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dafür südital, curudda, cuddura, cullura, welches Salvioni Spig. sic. I. (Rc. dell' Ist. Lomb. 1907) S. 1048 f. veranlast hat neugr. κουλλούρι "Brezel" tür einen Italianismus zu erklären. Aber dieses Wort (daneben κουλλούρα, κουλλουράκι) ist gemeingriechisch (nordgr. κλούρ), wie mir Kretschmer bestätigt, und schon altgriechisch: κολλύριον, κολλούριον, und im Sinne eines länglich runden Brotes κολλύρα, κολλυρίς (vgl. κόλλαβος, κόλλιξ), welches früh ins Latein überging: collyra, collyris (spätlat. collyrida "Aschenbrot", "Brezel" u. ä.). Skarlatos gibt κουλλούρα (-ι) auch — "replis tortueux"; Legrand — "cercle, anneau; spirale". Es ist das griechische Wort mit dem romanischen in Süditalien zusammengetroffen und hat seine Gestalt beeinflust.

form ist die Einmischung des gleichbed. rulle deutlich: der Anlaut wird wohl durch ciaramilla "Brezel" (29, 14) beeinflusst sein. An ciaruile reiht sich an: agnon. ciaralla "piccola focaccia cotta su le brace", und das stimmt wieder in der Endung zu tarallo. Für tar- habe ich keine sichere Erklärung; ich erinnere nur an abr. tarulle m. "abgekernter Maiskolben", siz. taronchia "Art Gebäck", "Windbeutel", taruni, kal. tarune "spiralförmige kleine Ranke". Um alle diese Wortformen in einen festen Zusammenhang zu bringen, müßte uns ein M. Höfler die von ihnen bedeckten Gebäckformen vorführen, Schneckenhäuser, Ringel, Walzen usw.

ciofo usw. (2 ff.), cifutt (659). Cifo, cifone "en jargon, petit garçon" hat O. Läst sich ciusta "babillard" O. D. mit ciuste usw. "finstres Gesicht" 3, 24 (nachzutragen ist siz. ciuffa in gleicher Bed.) vereinigen? Zu cibega "Dummkopf" (2, 29) gehört wohl cibéga "sorte de jeu d'enfant" O. D. [Das unmittelbar vorangehende cibecca "un chat-huant, ou chouette" scheint eine Italienisierung von südfranz.

(prov.) civeco, cibeco, chibeco zu sein.]

gramazza (10, 8 v. u.). Vgl. gramuffa, nicht bloss "la grammaire" in verächtlichem Sinn, sondern auch "une mine bouffie" O. D. (~ franz. grimace); doch beruht diese Bedeutung, die vielleicht aus dem Pataffio ("disse in gramuzza, mostrando malpiglio") entnommen

ist, auf Einmischung von muffa "Hochmut".

\*ingluviare usw. (656, 26 ff.). So ingluviare, ingluvie, ingluvione (diese drei durch Sternchen als veraltet bezeichnet), ingluvioso O. D. Neben ingoiare, trangugiare haben O. D. ingogliare, ingoire, ingugiare, D. trangoiare; man bemerke noch wegen 22, s: ingolfare "engouler, saouler" O. (aber D. hat statt dessen ingolare; es folgt ingolfare "engoulfer").

lupacante (27, 10). Gehört hierher lupága "crab(b)e" O. D.? negozza, nagossa (5 und früher). O. (nicht auch D.) hat: nagosa "en jargon, les chausses"; calar la nagosa "mettre les chausses bas". Sind hier die Hosen mit dem sackähnlichen Netz verglichen und

hat die Lautgestalt des deutschen Wortes dabei mitgewirkt?

In meinem Aufsatz "Zu den Fischnamen des Polemius Silvius" (Ztschr. Bd. 30) habe ich mehrfache Gelegenheiten Oudin und Duez heranzuziehen versäumt¹; ich hole nach:

larva "une pierre platte à couvrir une maison" O. D.; erklärt

dies etwa südfranz. larbo "Plattfisch" (722, 14 f.)?

lavaretto "lavaret, sorte de poisson"; lavarone "lavaron, sorte

de poisson au lac de Bourget en Savoye" O. D. (zu 722 f.).

piota "une (sorte de) rousse, poisson" O. D. (zu 726, 1). Vgl. franz. platte, welches D. als Synonym von plie hat, während mdl.franz. plate nach Sachs, schweiz. platelle nach Rolland Faune III, 145 = blicca björkna L. ist.

sueta (sveta) O. D.; erscheint auch als franz. Name: suette "sueta,

<sup>1</sup> Auch zu andern Tiernamen dieses Verzeichnisses liefsen sich Wortformen aus O.D. anmerken, so larmot "Art Eidechse", camuccio, camozsa neben camoscio "Gemse"

Zeitschr. f. rom. Phil, XXXII.

albio, alburno" — "une sorte de vandoise" D. (aber wenn suetole bei O. neben ital. sueta steht, so auch neben orcana, orbe, sponghettiere, spongioterra, und nur so bei D., demzufolge es ein Meerfisch ist und der dafür auch franz. hibou de mer kennt); in gleicher Bed. suiffe O. D. (zu 731 f.).

Bei zwei Fischnamen verweist schon Thomas in seinem Aufsatz über den Laterculus des P. S. (Rom. Bd. 35) auf Oudin und Duez;

ich ergänze nun seine Bemerkungen.

scarda "brame de mer, une sorte de poisson" D. (scarda "sorte de poisson" O.) findet sich neben scaro "scare, ou brame de mer" D. (auch im franz.-ital. T.; O. hat scaro "alose, selon aucuns") (zu 729, 5 ff.). Im Sinne von "Schuppe" und "Artischocke" kommt scarda bei O. D. vor (zu 730, 20 ff.). Dem piem scavarda, scafard (729, 12 ff. v. u.) entspricht scavardino (und scavardina O.) "able, ablette, vandoise, darceau, derceau" O. D.; scavardone steht bei D. unter "able". O. hat: scardoso "en jargon, poisson". Ebenso gilt abr. scarżume scherzhaft für "Fisch" (730, 22), während das Wort seiner Form nach "Menge von Fischen" bedeuten sollte ("Geschuppe" wie unser "Geflügel"); ich vermute daſs ihm span. port. cardume "Fischschwarm" entspricht, das im Anlaut es- verloren haben würde (unter Einfluſs von \*escardar — escamar ~ es-cardar "[Disteln] ausjäten").

Im zweiten Falle ist es das franz. Wort welches mich zu Er-

örterungen anregt.

nadelle = ital. "latterino", d. "Ährenfisch" (721). Thomas hat nichts darüber zu sagen. Wir müssen zuerst das kat, nadela davon abtrennen, = aranya und zwar nach Labernia insofern dieses das Petermännchen, trachinus draco L. bezeichnet1: ebenso kat. nadella "Filzlaus", Nebenform von lladella, span, ladilla, Vermutlich auch das von D. verzeichnete franz. nadel "spetie di verme", das wohl kaum auf Verwechslung von Köderfischen mit Köderwürmern beruht, bei dem man sogar an südfranz. naduel u. ä. "Blindschleiche" denken könnte (wird doch bei D. orver, das wohl = orvet ist [vgl. norm. orver, orvere], mit "chiocciola" übersetzt). Ich halte das südfranz. nadello für eine Verkürzung von \*nonadello. Das ital. neonato ist nicht in dem Masse ein Neologismus wie man annimmt; schon früh bildete sich ein \*neonatus dem gr. νεογέννητος nach und daraus wurde in volkstümlicher Aussprache \*nonatus (wie nofitus, Todosius usw. Vok. d. Vulg. II, 463 f.). Dieses stiess zusammen mit einem non-natus, in welchem der Nachdruck auf dem zweiten Teile ruht und welches eigentlich nur inbezug auf Menschen und Säugetiere einen Sinn hat (im Mittelalter war es Beiname von Persönlichkeiten

¹ Man beachte unter den Namen dieses Fisches vivelle O. (D. hat das gewöhnliche vive} vipera) und traigne, das ich einmal bei O., viermal bei D. finde (hier als zu Marseille gebräuchlich). Hier handelt es sich wohl um einen ursprünglichen Druckfehler: t für i; doch ist es nicht ganz unmöglich daß das ital. tra(s)cina sich mit südfranz. aragno, iragno irgendwo tatsächlich vermischt hat.

die dem Kaiserschnitt das Leben verdankten). 1 So bedeutet denn siz. nnunnatu entweder "di poco nato" (so Macaluso, Traina) oder "non nato" (Traina), "non partorito" (Mortillaro); Macaluso hat es in der zweiten Bedeutung nicht, aber in einer dritten, welche nur aus der zweiten sich ableiten lässt: "uomo piccolo, rachitico: nachero, spersonito". Dem entspricht neap, (n)nonnatura "feto mostruoso, mal conformato" (Galiani; ebenso und nonnato "feto mostruoso" Sitillo), I. "aborto", 2. "uomo piccino debole, malaticcio; omicino, omiciattolo inetto" (D'Ambra), wo wir dieselbe Übertragung haben wie bei franz, avorton. Bezieht sich das Wort auf winzige Fische, seien es auch in Wirklichkeit nicht eben geborene, so liegt natürlich neonatus zugrunde; doch wird statt dessen überall und von jeher, so viel ich sehe, non natus angegeben (so z. B. bei Duhamel I, III, 122. II, III, 475: " . . . . non natus, comme qui diroit à peine né"), und Mistral schreibt sogar noun-nat neben nounat; Azaïs nounnat und die Franzosen nonnat. Dieses an der Küste des Mittelmeers übliche Wort ist zunächst gleichbedeutend mit franz. blanchaille, menuise, mélis, welche eine Menge von ganz kleinen, meist als Köder verwendeten Fische bezeichnen, auch wenn sie sich aus verschiedenen Arten zusammensetzt (wie das letzte Wort bestimmt ausdrückt). Nach De la Blanchère gilt nonnat fast ausschliefslich von der Brut der Meeräschen und Ährenfische. Aus einem solchen Kollektivausdruck (nonnat stellt dann streng genommen ein \*neonatum vor) ergab sich aber leicht die Benennung eines Fisches bestimmter Art. Azaïs sagt: "on appelle nounnat, à Nice, l'athérine naine, un des plus petits poissons connus, et le stoléphore Risso". Mistral spricht nur von der atherina minuta Risso. Als Namen für diesen Fisch = a. hepsetus L. finde ich nounat, nonnat bei Carus (II, 703) nicht, sondern nur für brachyochirus pellucidus Nardo (II, 686; ebenso Gourret Les pêcheries et les poissons de la Méd. S. 347, = aphya pellucida Risso) und nounat nègre für cyprinodon calaritanus C. V. (II, 554), beides zu Nizza. Der erstere Fisch heißt siz. nunnatu di luvaru nach Sicher, aber nach Doderlein (bei Carus) nunnata d. l.; eines von beiden wird wohl auf einem Druck- oder Schreibfehler beruhen (wegen luvaru s. Ztschr. 31, 644, N. 13). Ist nunnata das richtige, so haben wir die Umwandlung eines Kollektivausdrucks, wie bei nonnat oder südostital. minoscia, eig. kollektiv = franz, menuise, dann = cyprinodon calaritanus, atherina hepsetus L. und atherina mocho C. V., oder siz. muccu "Schleim", dann "Menge Fischchen" (Macaluso), schließlich = "atherina mocho". Denn siz. (n)nunnata bedeutet wiederum dasselbe wie franz. menuise (direkt daher siz. minusa "certi pesciolini buoni a friggersi, come le sardine piccole "2) oder wenn ich die weitläufige Erklärung in Mortillaros

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Puoti Voc. dom. nap. e tosc. S. 297 hat folgendes: "Nonnato, add. Dicesi dell' Uovo che non è ancora uscito del corpo della gallina, o che il fa la gallina quando non ancora ne è indurito il guscio. Nel primo caso, Uovo nonnato; nel secondo, Uovo col panno. Sono dell' uso di Firenze."

Wtb. hierher setzen darf: "sorte di pescetti minutissimi che quasi del tutto non appariscono formati, e pescati non sembrano altro che carnume, o gelatina, ma lessati divengono bianchissimi, ben conformati, e molto delicati a mangiare"; die Vorstellung von der kürzlich erfolgten Geburt wird nicht mehr im Worte selbst gefühlt, wie das bei ital. novellame der Fall ist. Wenn die Wörterbücher dieses (n)nunnata mit ital, latterini übersetzen, so gewährt uns das letztere ein Beispiel für den der eben erwähnten Spezialisierung entgegengesetzten Vorgang. Denn latterino ist eigentlich der Name des Ährenfisches, der Atherina: die Verallgemeinerung wurde offenbar durch die Einmischung von latte begünstigt, wie ich schon S. 721 bemerkt habe. Die dort gestellte Frage wegen des neugr. άθερίνα "bande de gamins" wird durch siz. (n)nunnata, "moltitudine di fanciulli, fanciullaja" beantwortet. Man könnte, da aus dem übrigen Italien nonnata, oder -o, für mich wenigstens, nicht nachweisbar ist, an eine engere Gütergemeinschaft zwischen Südfrankreich und Sizilien denken, wie sie z. B. durch siz. minusa (s. oben) und nurrimi | prov. noirim, franz. nourrain "Fischbrut" bezeugt wird. Aber das Wort wird einst weiter verbreitet gewesen sein, denn ven. nono = cyprinodon calaritanus und c. fasciatus C. V. (Boerio, Ninni, Carus) ist gewiss erst aus \*nonato (vgl. oben nounat nègre) zurückgebildet; als Nebenform dieses nono tritt nano auf, sodass eine völlige Angleichung an ein Wort eingetreten ist welches schon als ursprüngliche Bezeichnung des Fisches gerechtfertigt wäre. Dass anderseits \*nonata eine deminutive Endung annahm: \*nonatella, ist bei einem Ausdruck für die allerkleinsten Fische nichts weniger als wunderbar. Das südfranz, nadello wird ebenso wie das Stammwort eine schwankende Bedeutung gehabt haben. Duhamel II, III, 468 sagt, die nadelle des Languedok entspreche der melette von Marseille (die man nicht mit dem melet verwechseln dürfe), denkt also dabei an einen bestimmten Fisch. Aber dem südfranz. meleto, melet hat ursprünglich selbst wohl ein ziemlich allgemeiner Sinn geeignet (vgl. melet, im Argot "schwächlich", "klein" Sachs) und jedenfalls gilt es für mancherlei Fische, so für clupea aurita Gthr., clupea sprattus L., argentina sphyraena L., atherina hepsetus und a. mocho. Vor allem scheint es die beiden Arten des Ährenfisches zu bezeichnen und so verhält es sich auch mit nadello, welches freilich bei Mistral, wie bei Azaïs nur mit der Bed. "sardine fraîche" (besser ware wohl "petite sardine très jeune", wie unter "poutino" steht) gebucht ist. Littré gibt für nadelle außer der Bed. atherina boyeri Risso noch die von engraulis meletta = encrasicholus Cuv. (Anchovis) an; entsprechend Sachs: "Ährenfisch, Art (Atherīna hepsētus); auch Benennung von Anchovis- (Engraulis), Herings- (Clupĕa) usw. Arten." Bei Oudin und Duez treten melette und nadelle als Synonyme auf; sie werden aber andern franz. Namen gleichgesetzt welche entweder einen Süsswasserfisch, loche, loche barbue "Schmerle", "Bartgrundel" (cobitis barbatula L.) bezeichnen oder einen Meerfisch, loche de mer, welcher nach De la Blanchère = motella tricirrata

Nilss. ("Meertrüsche") ist, aber nach Nemnich — gobius aphya — gobius minutus L. Gm. Dieser letzte wird dort gemeint sein; denn während die andern Fische gar keine Ähnlichkeit mit dem Ährenfisch usw. haben, läßt bei ihm wenigstens die Größe (bis 0,06 M.) eine Verwechslung damit möglich erscheinen (Nemnich gibt als in Genua dafür üblichen Namen nonnata an). Ich ziehe diejenigen Stellen aus jenen beiden Wörterbüchern aus welche sich direkt oder mittelbar auf die Synonymik dieser Fischnamen beziehen.

nadelle, loche, poisson, squarciasacco O.

nadelle, lattarino, ò pesce ignudo, forasacco, e squarciasacco D. melet, poisson, spetie di pescio-

lino O. D.

melette, spetie di forasacco, ò

melette, spetie di forasacco, ò stracciasacco D.

loche, poisson, squarciasacco, foracqua, locchia O.

loche, squarciasacco, stracciasacco, foracqua, pesce D.

loche barbue ou moutoile, fondola, ò mustela D.

loche de mer, anguella O. D.

moustoile, loche barbue, una fondola, ò una mustela D. squarciasacco, nadelle, petite loche, poisson D.

stracciasacco, une loche, petit poissonnet O. D.

forasacco, nadelle, ou melette, espece de petit poisson D.

foracqua, une loche O.

foracqua, nadelle ou melette, espece de loche ou de petit poisson D.

fondola, une loche O.

fondola, une moutoile, ou loche barbue D.

pesce ignudo, nadelle, ou petite loche de mer, petit poisson D.

Manche dieser Fischnamen sind wiederum Gegenstand weiterer Verwechslung; so wird anguella, das zu Venedig den Ährenfisch bezeichnet (s. Ztschr. 24, 413 ff.) bei O. D. mit éperlan übersetzt (anguello aber mit lavaret; s. oben S. 241), pesce ignudo bei O. mit merlan, so locca, locchia bei O. D. mit loche, aber lopola bei D. mit goujon oder loche, bei O. nur mit goujon, wie ja auch im Deutschen Grundel, Gründling sowohl für gobio wie für cobitis und gobius gilt (das ital. fondola aber, das in der Grundbedeutung zum deutschen Wort stimmt, mlat. fundulus, gilt bei O. D. nur für cobitis). Es gibt aber noch andere Bezeichnungen welche Ährenfisch und Schmerle im Ital. gemein haben, so aquadel u. ä. (acquatelle wird bei O. D. als eine Art Süßwasserfisch angeführt) und curunedda u. ä.; s. Voc. gen. di pesca von C. Tommasini¹, auch unter "aterina" und "cobite".

¹ Dieses Wörterbuch, welches, bei mancherlei Unvollkommenheiten, einen guten Führer im Labyrinth der italienischen Fischnamen abgegeben hätte, ist bedauerlicher Weise nicht über den ersten Band (A—C) hinausgediehen; der Tod des Verfassers war nicht die Ursache davon, sondern die Folge — er ertränkte sich weil ihm die Mittel zur Fortsetzung seines Werkes fehlten.

### BESPRECHUNGEN.

Walberg, E., Saggio sulla fonetica del parlare di Celerina-Cresta (Alta Engadina). Lund, C. W. K. Gleerup, 1907. (Aus den Jahrbüchern der Universität Lund, Neue Folge, I. Abteilung, I. Band). X und 187 S. gr. 80.

Die lebenden rätoromanischen Mundarten am Rhein und am Inn haben in den letzten Jahren geschickten jungen Forschern den Stoff zu guten, fördernden Arbeiten gegeben. Das Obwaldische hat 1900 Jos. Huonder behandelt (s. oben XXV, 622), das Niedwaldische 1904 Joh. Luzi (Rom. Forsch, XVI, 757), die Mundart von Stalla 1900 J. P. Candrian (s. oben XXV, 627), die von Sins im Unterengadin 1897 G. Pult. Tetzt fehlte unter den größeren mundartlichen Gebieten Graubundens noch das Oberengadin, und in diese Lücke tritt E. Walberg mit dem vorliegenden Werke ein. Er hatte das Glück, die zwei letzten Sommer in Celerina zuzubringen, und ist nun, im dritten Sommer, schon in der Lage, uns eine wohlgeordnete und wohldurchdachte Lautlehre jener Mundart vorzulegen. Das beigefügte Verzeichnis der (ungefähr 2300) behandelten Wörter ermöglicht uns, sofort die Stellen aufzufinden, wo er von einem der Wörter spricht. Die reiche Sammlung nach eigener Anhörung aufgezeichneter Wörter und deren sorgfältige Verteilung unter die fast 300 Fächer der Lautlehre gestattet ihm, manchen Lautwandel besser zu belegen oder genauer zu fassen, als es vorher geschehen war. Schon als augenscheinlich treuer Bericht über die Aussprache in Celerina hat das Buch seinen Wert; es bringt beiläufig eine interessante flexivische Neuigkeit: nämlich dass man dort zu nos, vos ein Femininum auf -as bildet: nukses. vukses. Dadurch erhöht sich mir die Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass das ostromanische noi voi sein i nur dem Bedürfnis nach einem Flexionszeichen verdankt.

Die ersten drei Blätter sind dem Lautbestand und den Lautzeichen gewidmet. W. will weder die Zeichen des Maître phonétique gebrauchen, noch die von Ascoli oder mir d. h. von Böhmer); er wählt die von Lyttkens & Wulff, vermischt aber auch diese mit einigen von Passy. Das ist für den Leser unbequem; und die Gründe für die Verwerfung der bekannteren Lautschriften sind nicht stichhaltig. So bringt er gegen Passy vor, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pult, Gaspard, Le Parler de Sent, Lausanne 1897, eine recht verdienstliche Dissertation, diε mir leider entfallen war, als ich die Note S. 636 in Gröbers Grundrifs² zusammenstellte.

"non sarebbe stato possibile distinguere suoni tanto importanti come t/ e tc", zeigt aber gerade durch die Zeichen, dass es doch möglich ist.

Über manche Lautvorgänge, die W. bespricht, denke ich anders als er. S. 8 "bambacium" und exagium würde ich nicht unter die Wörter mit "a in sillaba aperta ed in positio debilis" stellen; das e in bambés und sety wird anders zu rechtfertigen sein. - S. 17 hebdomas will W. über \*ebdima, \*ebdina führen; ich würde aus \*ebdoma nach dem Verstummen des o alsbald \*ebdna erwarten (n durch Angleichung an d). Von einem ebdna gehen alle Formen am Rhein ianna, emda u. ä. aus, serner die am Inn egvna. eifna, emna usw. und das grednerische eng; im Gadertal, das an der alten rät. Erleichterung des Wortes nicht teilnimmt, hört man (neben édema u. ä.) noch heute édoma. Das i von ital. mezzedima (Arch. glott, VII, 531) hat also auch hier nichts zu tun. Warum W. das rät. Wort für eine "voce dotta" hält, weiss ich nicht. - S. 37. In kintér (cognit-are) habe das k das w vor i aufgesogen; ich glaube, dass das k unschuldig ist (vgl. consuere, quattuor, mortuus usw.). - S. 54. Für maledicere und benedicere hat Celerina Formen mit a in der zweiten Silbe; deshalb möchte ich aber doch nicht eine Grundform mala-dicere ansetzen, sondern diese Wörter in den § 80 stellen, der sehr gut von -a aus -e handelt. - S. 76. Wo im Anlaut ts-, tš- statt s-, š- auftritt, da ist die Erklärung oft darin zu suchen, dass dem Wort häufig im Satz ein Artikel oder Pronomen vorausgeht, das den Einschub eines t veranlasst. - S. 82. Das Vorsetzen eines s-, z- (ital. s-) nenne ich keine Lauterscheinung, so wenig Bedeutung auch zuweilen das Präfix haben mag. - S. 95. Die von txem (canis) abgeleiteten Wörter tyeminy, -úm haben vor dem betonten Vokal m aus n (was sonst nur danach vorzukommen pflegt) nicht wegen eines Nebentones auf der ersten Silbe, sondern wohl deshalb, weil sie erst dann geschaffen wurden, als man in jener Gegend nur noch ein txem, kein txan mehr hatte.

Zuweilen ist die Darstellung eines Lautwandels nicht ganz deutlich ausgefallen. Z. B. S. 104; Sekundäres gn werde dyn, während doch die Palatalisierung gewiss schon damals stattfand, als zwischen g und n noch das i bestand (imaginem). S. 122. Sekundäres nt gebe nd, während doch t, noch zwischen Vokalen stehend, stimmhaft werden musste (sanitatem). Ferner ist S. 104, 117, 124, 128 immer cu, gu mit ca, ga wie gleichartig zusammengenannt. Z. B. c von ŭ, ū, a verwandle sich nach Konsonanten in tx, oder: ng in pinguem sei so behandelt wie vor auslautendem -u. Nun hatte aber offenbar das -u dabei nichts anderes zu tun, als beizeiten zu verschwinden; ja bei Fremdwörtern wie Ring, Steinbock ist vermutlich überhaupt nie ein -u im Auslaut angefügt worden. Es handelt sich somit einerseits um auslautendes k, anderseits um c, g vor a und vor ū (ü), also um ganz verschiedene Angelegenheiten.

Zu einigen Herleitungen kann ich nicht meine Zustimmung geben. S. 8. kuráží und S. 10 purtier z. B. scheinen mir nicht dem Französischen entnommen zu sein, sondern, nach den Lauten und der geographischen Lage zu urteilen, dem Deutschen. - S. 37. Afrz. estuet ist bekanntlich längst von Tobler erklärt, und ich finde mit Ascoli (Arch. glott. VII, 550) diese Erklärung auch für die graubündischen Formen vollkommen passend. - S. 41. W. glaubt Salvionis Herleitung des Wortes \*trosium (truty, troi, trozo

u. ä. Fussweg; s. oben XVI, 352) von dem deutschen Trog bestätigen zu können: in Celerina heiße nämlich Fußweg und Trog gleich. Aber diese Gleichheit kommt wohl nur daher, dass in jener Gegend auslautendes -k zu -ty wird, gerade wie der Auslaut -gium. Trog oder truogo, als in jüngerer Zeit entlehnt, konnte sein g (k) nicht verlieren, wiewohl es durch keinen Konsonanten gestützt war. - S. 74. Das bekannte rät. bugien, gugent, giend, jent, im Tavetsch udyen, in Enneberg yen usw. (gern) passt nur zu voli-endo; denn 1. bu-, gu-, u- erklärt sich nur aus vo-, 2. -dy-, -y- leichter aus -li- als aus -di-, 3. -en, -ent, -en nur aus -endo. An gaudere, das Schuchardt vor 40 Jahren zögernd vorschlug, ist nicht zu denken. - S. 88. In Duri (Ulrich) sieht W. ein verkanntes Theodoricus; er hat wohl nicht an die kirchenlateinische Namensform Udalricus gedacht, aus der sich unser Duri ganz gut entwickeln konnte. - S. 95. Für zves (selbst) stellt er (ip)su-ipsum als Etymon hin, offenbar nach Ascoli (Arch. glott. I, 103); aber wenn man aus eigener Anhörung weiß, dass der anlautende Zischlaut stimmbast ist, und wenn man sieht, wie Chiampel in den anderen Personen imwess (mir selbst), eug mwess (ich selbst), twefs (du selbst), a nuo ns' swefs (uns selbst) flektiert, so sollte man jene etymologische Deutung höchstens mit einem Fragezeichen anführen oder - erklären. - S. 111. Pus (mehrere) erklärt W. als plures; ich glaube nicht, dass plures schwach genug betont gewesen wäre, um l und r zu verlieren. Plus aber, das vorwiegend nur proklitisch verwendet wird, konnte leicht das l im Gebrauch einbüssen und, da es nichts Pluralisches an sich hat, auch das -s; und von dem Rest ist dann unser püs, mit seiner pluralischen Bedeutung, durch das gewöhnliche Plural-s abgeleitet. - S. 135 u. ö. Über iger (viel) glaube ich schon oben (XXV, 626) genug gesagt zu haben; man lese übrigens die Vorschrift, die Z. Palliopi nach W. (S. 182 unten) über Schreibung und Aussprache des Wortes geben zu müssen glaubte.

W. hat auch die Mundart von Samaden angehört und hatte daher Gelegenheit meine Angaben über sie zu überprüsen. Die Form rokf (rogo) kenne er nicht (S. 90). Sie mag unüblich oder nicht mehr üblich sein; aber sie steht in meinen Aufzeichnungen von 1880 aus Silvaplana und aus Samaden. Wichtiger ist seine Bemänglung des Inf. ibover (niederreißen); geschrieben wird sbover, d. h. žbovér, oder vielmehr žbuér, wie W. (S. 181 unten) berichtet. Die schriftsprachliche Form war mir damals, lange vor dem Erscheinen des Wörterbuches von Pallioppi, schwerlich bekannt, sie würde mir auch nicht aufgefallen sein (s. Rät. Gramm, S. 128f, über den Wechsel zwischen I. und III. Konjugation). So nahm ich denn 1883 in gutem Glauben mein żbóver aus dem Hest, obwohl mir Schweiningen żbuár geliesert hatte. Ich hätte es nicht tun sollen; denn wie ich jetzt sehe, hat man mir dazu das Partizip žbudó angegeben. Diese Form scheint zwar Walbergs Herleitung zu bestätigen, aber sie würde mich, wenn ich sie nicht übersehen hätte, veranlasst haben, weiter nachzufragen, bevor ich mit dem Verb gearbeitet hätte.

Der Übersetzer des Neuen Testaments vom Jahre 1560 nannte sich Bifrun, später druckte man -ff-, Chiampel 1562 schreibt -f- und -w-Decurtins 1897 -v-, 1900 -f-; ich weiß nicht, warum ihn W. jedesmal zu einem italienischen Biveroni befördert. — Flechia schreibt man mit einfachem ch.

Es ist mir kein erwähnenswerter Druckfehler aufgefallen; das Buch ist in jeder Hinsicht reinlich gearbeitet und verdient einen ehrenvollen Platz unter den rätoromanischen Sprachlehren.

TH. GARTNER.

Der engadinische Psalter des Chiampel. Neu herausgegeben von J. Ulrich (= Gesellschaft für romanische Literatur, 9. Baud). Dresden 1906 (Vertreter Max Niemeyer in Halle a. S.). XXXI und 439 S. gr. 8°.

Bis an die Quellen des Inns waren die Wellen von Wittenberg aus gedrungen, und die Prediger des verjüngten Christentums suchten seit 1524 auch da, wo es doch noch keine Schriftsprache gab, ihre Glaubenslehre und ihren Gottesdienst dem Volk auf die Seele zu binden, indem sie sich der Volkssprache bedienten. So entstand 1552 das erste oberengadinische Schulbuch, 1560 die erste o.-eng. Übersetzung des Neuen Testamentes von Bifrun, so auch 1562 der erste unterengadinische Psalter von Chiampel. Das war ein Büchlein ungefähr im Format der Universal-Bibliothek von Reclam, fast ebenso dick als breit, mit plumpen Lettern gedruckt, das w aus einer Frakturschrift genommen, zwischen den Wörtern und zwischen den Absätzen nur spärlich mit Durchschuss bedacht. Ich habe in meinem Leben nur zwei Exemplare des ehrwürdigen Druckes in der Hand gehabt und daraus einige Blätter mehr abgezeichnet als abgeschrieben. Im Titel sprang nur die erste Zeile in die Augen sie bestand aus einem stilisierten schwarzen Weinblatt und den drei Wörtern "Vn cudesch da"; darunter ging es in kleineren Buchstaben weiter: "Pfalms, chi fuum fatts è miss da chiā- | tar in Ladin" usw. Aus zwei Zeilen in der Mitte trat noch DVRICH | CHIAMPEL deutlich hervor. Nach den Psalmen S. 33-320 kamen andere geistliche Lieder S. 321 -508 und zuletzt, ohne Seitenzählung, ein Katechismus. So klein auch stets die Anzahl der Menschen war, die der u.-eng. Mundart und zugleich der reformierten Lehre angehörten, ging die Auflage doch in 40 Jahren auf die Neige, und im Jahre 1606 hielt man es in Basel und in Lindau für vorteilhaft, das alte Buch ohne beabsichtigte Änderungen abzudrucken. Später kamen andere Gesangbücher auf, und der alte Chiampel ist längst eine Seltenheit

Jetzt, nach 300 Jahren, erscheint abermals eine Ausgabe, zierlich und behaglich über ein mehr als noch einmal so großes Format hingebreitet. Wir verdanken sie der Sorgfalt des seither aus unserer Mitte geschiedenen Kollegen Jakob Ulrich, der schon einige andere graubündnerische Texte herausgegeben hatte, wenn auch nicht alle so sorgfältig. Ganz buchstäblich genau ist auch die vorliegende Ausgabe nicht<sup>1</sup>; aber die Berichtigungsarbeit hat ihm augenscheinlich viel Mühe und Überwindung gekostet. Die Strophen hat er mit Zahlen versehen, ebenso die Chiantzuns spirtualas numeriert, außerdem sind die Seitenzahlen der ersten Ausgabe angemerkt. In einer Einleitung berichtet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ist im Titel, Zeile 7 (in der Ausgabe), nach meinen Aufzeichnungen la uardad zu lesen statt lur u. Z. 8 tuot statt tuott, Z. 10 Ingiadina statt Ingadina, Z. 12 .V. vor Cap.

U. über das Leben Chiampels (S. VII—IX) und über das "Nüw gsang-büchle", Zürich 1540, das unserem Schriftsteller als Vorlage diente. Den Katechismus hat U. weggelassen. Erklärende Anmerkungen nehmen die Seiten 426—430 der Ausgabe ein, ein Glossar (das besonders das Wörterbuch von Pallioppi ergänzen soll) die Seiten 431—437; aber es blieben ihm und bleiben uns noch manche Rätsel ungelöst stehen. Das gäbe noch eine interessante sprachliche Studie.

Die Lieder, die nach U. nicht aus jenem deutschen Gesangbüchlein stammen, wären noch auf ihre Herkunst zu prüfen; wir würden doch gern Lieder kennen, die von Chiampel gewiss nicht blos übersetzt oder nachgedichtet wären. Die Freiheit der Übersetzung geht meistens nicht weiter, als Vers und Reim verlangen: die übersetzten Worte mußten nämlich aut die Weise des Vorbildes passen. Selten findet sich eine völlige Abweichung dem Sinne nach, wie z. B, in der 51. Chiantzun, 3. Strophe, wo Luther singt: "Der frei will hasset Gotts gericht, Er war zum gut erstorben", Ch. aber: Eug nun m' pudeiw' imwess spandrar, Ingiun eir auter prearse. Aus dem 146. Psalm hatte Hans Sachs fünf Strophen gemacht, Chiampel vereinigt die 3. und die 4. Strophe zu einer einzigen. (Das Lied zum 124. Psalm folgt der Dichtung von Justus Jonas, nicht der von M. Luther, wie U. aus Versehen angibt.) Auch auf literarischer Seite werden wir durch diese Ausgabe zu weiteren Untersuchungen eingeladen und erkennen eben daran, wie sehr wir der Gesellschaft für romanische Literatur für den vorliegenden 9. Band ihrer Veröffentlichungen zu Dank verpflichtet sind.

TH. GARTNER.

Dauzat, A. Géographie phonétique d'une région de la Basse-Auvergne. Paris, H. Champion 1906, 94 S. 8°. Mit 8 Karten. [Études linguistiques sur la Basse-Auvergne].

"Je n'ai l'intention ici que de donner un aperçu d'ensemble des principales évolutions, en négligeant la plupart des lois secondaires". Nachdem der Verf, mit diesen Worten der Einleitung das Thema seines Buches eingeschränkt hat, bemerkt er weiter, er habe seit seiner Erstlingsarbeit (Phonétique historique du patois de Vinzelles 1897) die Gewissheit erlangt, dass die Lautgesetze absolute Gültigkeit haben (sont absolues); "Si nous croyons apercevoir des exceptions immotivées, ce ne sont pas les faits qui sont en défaut, mais nous-mêmes, qui ne savons pas les interpreter avec une analyse suffisamment critique". Die Richtigkeit des so formulierten Satzes wird schwerlich jemand bestreiten; er enthält eine Binsenwahrheit, deren Hervorhebung sich in einem für Fachgelehrte bestimmten Werke heute zum mindesten recht überflüssig ausnimmt. Mehr als einmal, so bekennt der Verf., werde er in die Lage kommen, einzugestehen, dass er den Grund einer Erscheinung nicht kenne, während eine minutiösere und an der Hand eines umfassenderen Materials geführte Untersuchung dieselbe vielleicht würde aufklären können. Obgleich er fünf oder sechs Sommer gebraucht habe, einen Bezirk von der knappen Größe eines Arrondissements zu durchforschen, sei sein Material

notwendig unvollständig und lückenbast: " . . . il faudrait toute la vie d'un homme pour explorer à fond - et encore! - une centaine de communes". Eine solche Bescheidenheit berührt wohltuend. Auffallend bleibt, dass Herr D. die aus dem Studium der modernen Sprache gewonnene Einsicht nicht für die Beurteilung lange verflossener Sprachperioden in größerem Maße sich nutzbar gemacht hat. Es berührt eigentümlich, dass er, der von der Schwierigkeit der Erforschung der ihn umgebenden lebenden Sprache sich anscheinend so gründlich überzeugt hat, da wo es um schwierigste Probleme in der Entwicklungsgeschichte der älteren Sprache sich handelt, das Gras wachsen hört. So erklärt er es S. 12 für "absolument certain", dass gegen Ausgang des 8. Jahrhunderts lat. u noch seinen lateinischen Lautwert hatte und nicht in u übergegangen war, weil es "phonétiquement impossible", dass c, das vor a verändert wurde, vor ü intakt blieb: u est beaucoup plus palatal, non seulement que a, mais encore que è ouvert. Il suffit pour s'en convaincre de regarder le point d'articulation de ces diverses voyelles sur le palais. Wenn dagegen D. (S. 19) in dem Patois von Ponteix und Rochesort beobachtet, dass s zwar durch folgendes i nicht aber durch y palatalisiert wird, so registriert er das als "phénomène curieux". Wenn er S. 15 f. seststellt, dass in La Sauvetat g zwar vor geschlossenem e, nicht aber vor ü Mouillierung erfährt, so folgert er daraus, dass dem e hier eine palatalere Aussprache zukommt als dem ü: "ce qui est très intéressant pour la phonétique expérimentale". Wenn er S. 16 beobachtet, dass sich in Murols k (g) vor ü anders verhält als vor i, so ist das eine "chose curieuse". Ich habe nur deshalb diese Stellen hervorgehoben, um zu zeigen, dass "phonétiquement" vielleicht doch noch manches als möglich bezeichnet werden darf, wovon sich D.'s Schulweisheit nichts träumen läßt. Sprachhistorische Darlegungen treten in der vorliegenden Schrift sehr zurück und D. selbst bemerkt, dass es ihm hauptsächlich darum zu tun ist, gleichartige Erscheinungen in der lautlichen Entwicklung der heutigen Sprache zusammenzusassen und dieselben in ihrer geographischen Verbreitung zu bestimmen. Die Beobachtungen des Verfassers in dieser Richtung - und sie machen ja den wesentlichen Inhalt seines Buches aus verdienen Anerkennung. Sie sind allem Anscheine nach das Ergebnis sorgfältiger, mit Umsicht und Sachkenntnis geführter Untersuchungen, durch die unsere Kenntnis der lebenden Mundarten eine wertvolle Bereicherung erfährt.

D. BEHRENS.

### Studi medievali, Vol. I, fasc. 4.

Francesco Novati, 'Li dis du Koc' di Jean de Condé ed il gallo del campanile nella poesia italiana. Il gallo che segna il vento sui vecchi campanili ha dato da fare a molti: recentemente ancora se n'occupava l'abate E. Martin (Le coq du clocher, Nancy 1904). Il Novati espone brevemente le vicende e i simboli del gallo negli scrittori cristiani, fermandosi in particolar modo sul ritmo latino Multi sunt presbyteri qui ignorant quare | Supra domum Domini gallus solet stare (Du Méril, P. p. l. du m. âge, p. 12); ritmo assai corrotto nel testo, malgrado le varie edizioni. Il N. triplica la notizia dei codici che lo contengono e ne dà una nuova ristampa assai migliorata. Inoltre pubblica dall' unico manoscritto casanatense il *Dit du Koc*, che A. Scheler stampo' nel 1866 senz' aver sott' occhio il codice. Naturalmente viene così ad essere qua e là alquanto migliorato il testo del poemetto, che Jean de Condé appunto compose imitando il ritmo latino più sopra citato.

APPENDICE I. Il gallo di Ramperto di Brescia. Ricerca archeologica sull'antica ventaruola della chiesa di S. Faustino maggiore in Brescia, oggi conservata nel museo medievale di S. Giulia.

APPENDICE II. Cod. Vat. lat. 4834, c. 54b. Frammento di versione in volgare italiano del ritmo Multi sunt presbyteri ecc.

John Schmitt, La metrica di Fra Jacopone. Studio acuto e diligente, che contiene quanto di più serio si sia scritto finora in Italia sulla genesi e sui primi svolgimenti dell' endecasillabo. Non è il caso d'entrare nella piccola discussione di fatti particolari: sia lecito puittosto esprimere un caldo rimpianto per questo nobile studioso così immaturamente spento, lungi dalla patria, in un ospedale di Roma. Ecco le conclusione del suo lavoro: "Nei canti di Jacopone si trovano ancora due tipi principali di endecasillabi ed uno di dodecasillabi, i quali poi possono modificarsi, per la ragione che il tipo più forte esercita un' attrazione sul più debole. La tendenza è sempre quella di creare un tipo unico d'endecasillabo, ma questo fine, per influssi contrari, non sì poteva raggiungere, e fu abbandonato. La varietà prodotta dalla fusione di elementi così differenti più tardi si riconobbe come principio d'arte. I tre tipi principali che poi si suddividono in altri tipi secondari, sono di provenienza diversa: essi in sostanza risalgono a prototipi latini. Nella strofe di Jacopone si seguono promiscuamente . . . Molto di rado si trovano nel Nostro strofe intere composte di saffici, di soli aselepiadei o di soli doppi senari; nella più parte dei casi sono mescolati in modo da produrre una certa armonia . . . Importa sempre riconoscere che gli endecasillabi di Jacopone non ci offrono ancora l'unità relativa che raggiunsero dopo; sono ritmi diversi in procinto d'unirsi, e quindi rappresentano nello svolgimento ritmico una tappa già abbastanza avanzata". Importanti e ben definiti i riscontri fra le vicende dei tipi d'endecasillabo e quelle del verso spagnuolo de arte mayor, sul quale anche ci ha lasciato un buono studio il compianto romanista.

Cesare de Lollis, Un frammento di canzoniere provenzale. In un codice di proprietà privata contenente i Mirabilia Romae ed una Historia romana affine a quella di Paolo Diacono, sono alcuni fogli palinsesti di un canzoniere provenzale perduto, il quale dalla scrittura sembra appartenere alla fine del sec. XIII o al principio del XIV. Sono poesie di G. de Berguedan, G. de Montanhagol, Peire Milo, Peire Rogier. Il canzoniere dovè aver stretta affinità con quello di Bernart Amoros, e con IK. La scrittura delle canzoni è appena riconoscibile e il più delle volte interamente raschiata.

Giulio Bertoni, Intorno alle questioni sulla lingua nella lirica italiana delle origini. Contro la teoria che sostenne il sig. I. Sanesi nel suo articolo Il toscaneggiamento della poesia siciliana (Giorn. stor. lett. ital. XXXIV, 354), qui si afferma l'esistenza di un volgare illustre, sia pure vago e impreciso nei suoi contorni; una specie di lingua letteraria alla quale tutti tendevano, quasi inconsciamente. Il Monaci aveva accennato a Bologna, come a un luogo dove l'incontro di studenti e letterati potè facilitar lo scambio di forme dialettali

e favorire lo sviluppo d'una comune lingua letteraria; il Bertoni vorrebbe che oltre Bologna si tenessero presenti Lucca, Firenze, Palermo, centri di scuole poetiche in cui potè prepararsi la fusione delle parlate dialettali.

Codesto problema della lingua nei primi poeti italiani si trascina da un pezzo: come tante altre questioncelle stantie che gli studiosi si divertono ad agitare senza venirne a capo. Finchè non sarà fatta una ricerca precisa, metodica, sui canzonieri più antichi e sui loro rapporti, nessuna ipotesi avrà una base solida. Attendiamo dunque — e frattanto occupiamoci d'altro.

N. Zingarelli, Ricerche sulla vita e le rime di Bernart de Ventadorn. APPENDICE. In aggiunta al suo scritto pubblicato nel fascicolo precedente, lo Z. dà qui il testo, con versione e note, di cinque canzoni che hanno importanza per le sue ricerche. Il testo non è propriamente critico, ma è abbastanza ben fondato per valer come tale.

ANEDDOTI. Alessandro Sepulcri, Intorno a 'bistia' ed 'ustium' nel latino volgare. È noto il dissenso dei glottologi intorno al lat, bestia. Il Parodi aveva postulato un lat. volg. bistia, con i per azione combinata del gruppo st ed i; ora il Sepulcri rintraccia effettivamente tale forma in vari testi. Così per ostium uscio. Si è discusso se sia  $\bar{\sigma}$  oppure  $\bar{\sigma}$ ; molti glottologi, tra cui il Gröber e il Parodi, hanno postulato ustium; qualche esempio di tal forma già era noto. Altri ne aggiunge il Sepulcri. Come avvenne il mutamento della tonica? Per influsso di st+i (Parodi), o da austium ustium dopo preposizione accentata (Meyer-Lübke)? Il S. crede piuttosto che il gruppo st, come ss, sc, sp, ecc. muti sempre nel lat. volg.  $\bar{e}$  in i, ed  $\bar{\sigma}$  in u. Poichè egli si propone di chiarir meglio il fatto in un prossimo studio, non è il caso d'insistere: per ora non ci sembra scossa l'ipotesi del Parodi.

F. Novati, amnare. Amnavit si legge in un' iscrizione sopra un vaso africano d'argilla, forse del VI secolo. È da aggiungere agli archivi ponderosi della lotta dibattuta intorno al problema andare, aller, ecc.

C. Pascal, Una leggenda medievale (Il bacio delle catene di S. Pietro). Redazione in parte nuova (da un codice ambrosiano).

L. Torretta, Ancora del 'Wälscher Gast'. Due libri dell' Oswald e di A. E. Schönbach riferentisi, in parte, all' opera di Tommasino di Circlaria, erano sfuggiti all' A. quando pubblicò nel primo fascicolo degli Studi un saggio intorno a quello scrittore. Questa noterella rimedia alla dimenticanza e non contiene nulla di particolaremente osservabile.

BULLETTINO BIBLIOGRAFICO.

PAOLO SAVJ-LOPEZ.

Le Moyen-Age, revue d'histoire et de philologie. 2° série, Tome X.

Janvier-février 1906.

COMPTES-RENDUS

S. 45 f. Besprechung von Eugenio Donadoni, Sull' autenticità di alcuni scritti reputati danteschi.

Mars-Avril 1906.

S. 120. G. Paris, La littérature française au moyen-âge. 3° éd. (Anzeige von A. Vidier.)

Mai-Juin 1906.

S. 121-133. A. Rey, Pierre de Rousseville et la Conciergerie de Gouvieux, Str. 34 von Villon's Petit Testament, Str. 92 des Grand Testament, werden Merebeuf und Nicolas de Louvieux, wie A. Rey statt Louviers liest, zwei aufgeblasene Parvenüs, mit Geschenken bedacht, deren satirische Bedeutung hier näher beleuchtet wird. Sie erbalten zunächst alte Münzen in je einer Eierschale, dann "bestimmt" Villon (so wird "Pierre de Rousseville ordonne" erklärt. Den vorletzten Vers der Str. 34 liest A. Rey "Pour donner, en attendant mieulx" statt "pour le donner entendre mieulx" mit Hinweis auf Str. 28 des Pet. Test. "en attendant de mieulx avoir") Pierre de Rousseville als Testamentsvollstrecker. Dieser Mann soll den reichen Protzen "escus tieulx que le Prince donne" verteilen. Mit "le Prince" ist bekanntlich "le Prince des Sots" gemeint, zugleich enthält der Ausdruck, nach A. Rey's Vermutung, einen kühnen Hinweis auf den König von Frankreich, der als schlechter Zahler berüchtigt war. Über die "conciergerie de Gouvieux" (bei Chantilly) erfahren wir Näheres. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts war das Schloss verfallen, eine Ruine, das Amt eines "concierge" war unnötig geworden. Pierre de Rousseville, selbst mittel- und obdachlos, soll Louviers und Merebeuf auf ein imaginäres Geldgeschenk eine Summe in Spielpfennigen vorschießen; das wäre der Sinn der schwierigen Stelle. - Comptes-Rendus: S. 157-161. Albert Metcke, Die Lieder des altfranzösischen Lyrikers Gille le Vinier (A. Guesnon sieht als Verfasser des ersten von Metcke publizierten und Gille le Vinier zugeschriebenen Gedichtes vielmehr den Châtelain d'Arras an, dessen Erwähnung im Envoi "li chastelains d'Arras dist en ses chans "usw. Metcke als Zitat auffast. Textverbesserungen und Deutungen). - Adolf Tobler, Mélanges de Grammaire française trad. Max Kuttner et Léopold Sudre (G. Huet). - L. Barrau-Dihigo et R. Poupardin, Cartulaire de Saint-Vincent de Lucq aus Revue de Béarn et du pays basque (A. Vidier).

Juillet-Août 1906.

S. 199—204. F. Lot, Aleran, comte de Troyes (Ergänzung zu Romania 1904, Aprilnummer. Aleran de Troiesin in Aye d'Avignon und Entgegnung auf die Schrift des Abbé Pétel, Aleran I et Aleran II, Note historique sur les Comtes de Troyes du IX. siècle, in Mém. de la Soc. académique de l'Aube 1904. Lot hält seine Annahme aufrecht: "vu le titre traditionnel de Comte de Troiesin accolé à Aleran, j'avais conclu que le récit épique du IX. siècle où son nom a dû figurer était antérieur à l'année 844 date à laquelle le comte fut créé marquis de Gothie.") — Comptes-Rendus. Sancti Francisci Assisiensis, vita et miracula... auctore Fr. Thoma de Celano ed. P. Eduardus Alençoniensis (P. Ubald d'Alençon).

Septembre-Octobre 1906.

COMPTES-RENDUS:

Carl Voretzsch, Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur (G. Huet).

Novembre-Décembre 1906.

COMPTES-RENDUS:

Paul Sabatier, Examen de quelques travaux récents sur les Opuscules de Saint-François (Ch. Guignebert). — J. Viard et E. Déprez, Chronique de Jean le Bel [Société de l'hist. de France] (Armand d'Herbomez). — Robert Huntington Fletcher, The Arturian material in the chronicles, especially those of Great Britain and France (G. Huet). — D. Ursmer Berlière, Un ami de Pétrarque, Louis Sanctus de Beeringen (A. Vidier).

Janvier-février 1907.

COMPTES-RENDUS:

S. 30—33. F. Picavet, Esquisse d'une histoire générale et comparée des philosophies médiévales 2° éd. (Henri Labrosse). — Anzeige der von Berthaud frères (Paris) unter Leitung von H. Omont unternommenen Herausgabe von Wiedergaben in fac-simile von Handschriften und Miniaturen (darunter Miracles de Notre-Dame XV. s. 2 Bde. zu 15 fr.) und eines ähnlichen belgischen Unternehmens (Haus Mosch und Thron in Brüssel). — Lang, Old Portuguese Song (aus Festschrift für A. Mussafia). (G. Huet) — P.-A. Geijer, G. Paris (aus Studier i modern sprakvetenskap. Upsala 1905.).

F. ED. SCHNEEGANS.

Mémoires de la Société Néo-philologique de Helsingfors. IV. Helsingfors 1906.

S. 1-49 (dazu Berichtigungen S. 397-401). Oiva Joh. Tallgren, La z y c del antiguo castellano iniciales de sílaba estudiadas en la inédita Gaya de Segovia. Das der Untersuchung zugrunde gelegte noch unedierte Werk, dessen Herausgabe Tallgren vorbereitet, "Gaya ó Consonantes de [Pero Guillén de] Segovia" ist ein reichhaltiges Reimbuch des XV. Jahrhunderts. Die im Altspanischen getrennten Laute, tonloses & und tönendes z, werden im Silbenanlaut in dem von dem Text gebotenen Wortmaterial auf ihren Ursprung hin untersucht. Schwierigere Fälle werden eingehend besprochen so arze (> arcerem durch Metathesis), manzilla, pinzel, poncella, rrenzilla, vzeda, pecear, fázia, estopazo, faza, fazaña, manzera, cerazo, cerezo, areozar, verguença, marfussa, zaque, honcejera, haca, baca, escuerca, goco, -a, e, mançana, poçoña, alcaduu, alferza usw. Für lat. interv. ci und ti wird als regelmässige Entwickelung span, z mit Saroïhandy angenommen. Die Wörter mit ç aus lat. interv. cg bedürfen besonderer Erklärung; e gibt einen fremden Laut unvollkommen wieder in Pruça (nspan. Prusia), Niça, coraça (> prov. coirassa), paliçada, pelliça usw. Schwierigkeiten bereiten cabeça, coraçon.

S. 51-233. Torsten Söderhjelm, Die Sprache in dem altsranzösischen Martinsleben des Péan Gatineau aus Tours eine Untersuchung über Lautverhältnisse und Flexion, Vers und Wortschatz. (Wertvoller Beitrag zur Kenntnis des Nordwestfranzösischen, mit genauer Scheidung der Sprache des Dichters und des Anteils der Schreiber der Hs, des Martinslebens.)

S. 237—316. Hugo Pipping, Zur Theorie der Analogiebildungen. (Auf Grund der von Jespersen "Zur Lautgesetzfrage" aufgestellten Scheidung zwischen

"erhaltenden Analogiebildungen" und "schaffenden Analogiebildungen" werden Erscheinungen der Lautentwickelung in den nordischen Sprachen erklärt.)

S. 321—362. Artur Långfors, Li Ave Maria en roumans par Huon le Roi de Cambrai publié pour la première fois. (Das von G. Paris, Alexis p. 211 s. und von P. Meyer, Romania I p. 207 erwähnte Gedicht, Variationen über die Silben und Buchstaben des Ave Maria und Paraphrase der Textesworte "Gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui", wird als Werk von "Li Rois de Cambrai" erkannt und publiziert. Im Anhang wird, nach erklärenden Anmerkungen, eine anonyme Ave Mariaparaphrase in Helinandstrophen abgedruckt, deren Strophen mit je einem Wort des Engelgrusses ansangen und schließen.)

S. 365—396. J. Poirot, Quantité et accent dynamique (travail du laboratoire de physiologie à l'Université de Helsingfors, Section de phonétique expérimentale). (Kritik der Theorie von Erik Rosengren, für den der Accent nicht auf der expiratorischen Stärke, sondern auf der Länge der Silbe beruht. Ohne die Auffassung Rosengren's in ihrem ganzen Umfang zu teilen, führen experimental-phonetische Beobachtungen Poirot dazu, der Quantität eine wichtige Rolle in der Accentbildung zuzuschreiben. Er nähert sich der Auffassung von Saran, für den die Empfindung der "Schwere" einer Silbe entsteht aus Tonstärke, Quantität, musikalischer Höhe.)

S. 403—409. M. Wasenius, Liste des travaux sur les langues et littératures modernes publiés en Finlande 1902—1905: Mit Stolz darf die finländische Philologenschule auf ihre Tätigkeit in diesen drei Jahren zurückblicken, in denen 55 Gelehrte sich mit etwa 130 Abhandlungen an der philologischen Arbeit beteiligt haben.

F. ED. SCHNEEGANS.

## Nachtrag zu Ztschr. 31, 608.

Dass estraier nur Adjektiv sein kann, beweisen am besten solgende Stellen: Rusteb. II, 242 (Henschel): Estraier et seul me lessierent, serner Perceval Rochat S. 46: chëue sui en pouretés, si me lairés. Trestote sole et estraiere, klast Percevals Schwester. Fergus II, 20: La karue que il tenoit Laisse estraiere enmi la place, Rigomer 8396 La dame remest estraiere (im Reim), 13241 Maint bon cheval anblant et bler I ot le jour tout estraier. Ich verweise noch auf Fier. 126: li destriers s'est estraiers remes, das schon bei Diez I steht.

W. FOERSTER.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ztschr. XXII, 89 erklärt auch Andresen im Glossar wiederum unser Wort mit "herumirren"; also als Verb. — Im kleinen Cliges-Glossar, wo das Wort mit "unstet, irrend' erklärt ist, ist "herrenlos, verlassen' statt dessen einzusetzen.

# Marie de France et la Légende de Tristan.

(s. Ztschr. XXXII, 161.)

### II.

Ne serait-il pas possible maintenant d'apprécier avec une suffisante exactitude l'influence que Marie a exercée sur la littérature de son temps? D'où lui est venue à elle-même l'idée de ses contes, c'est ce qu'il n'est pas facile de déterminer, mais nous savons par un contemporain 1 quel succès ils ont obtenu parmi les seigneurs et les dames de la cour d'Henri II. Thomas, qui écrit pour le même public, et qui a entrepris de remettre au goût du jour un vieux poème de langue un peu archaïque et d'allure probablement surannée, n'a garde de négliger cet élément d'actualité. Tristan était déjà représenté dans son original comme capable à l'occasion de jouer des lais sur la harpe. Sous l'influence de Marie, et pour plaire aux lecteurs de Marie, Thomas va s'ingénier à développer cette rapide indication. Ce ne sera plus comme par hasard et pour se tirer d'affaire que le héros chez lui jouera des lais: ce qui n'avait été que l'expédient d'un neveu de roi déguisé en jongleur devient l'occupation favorite d'un virtuose. Tristan enchante la cour du roi Marc par ses lais; Tristan charme Iseut de ses lais; et quand il s'en va en Petite Bretagne la reine ne sait mieux tromper sa douleur qu'en jouant sur la harpe un lai que lui avait appris son amant. Voilà désormais une tradition établie: le moyenage ne séparera plus Tristan de sa harpe, et il aimera à croire que c'est sur cette harpe qu'ont résonné pour la première fois les plus beaux et les plus fameux d'entre les lais de Bretagne.2 Aujourd'hui encore ce n'est pas autrement que nous nous figurons les choses: tel a été le charme des vers de Thomas. Mais ni Béroul, ni Eilhart d'Oberg, ni naturellement le vieux poète français

<sup>2</sup> Voir Gottfried, v. 19200—208. Le passage, en substance, vient sans doute de Thomas, mais on sent déjà dans les vers du poète allemand comme une idéalisation de la figure de Tristan: nous sommes au XIII e siècle et la

légende va se transformant et se précisant.

Denis Piramus, éd. Ravenel, v. 35—48. Piramus a l'air de parler encore sous l'impression toute fraîche du succès de Marie. On ne peut donc guère mettre sa Vie de Seint Edmund plus tard que 1170 ou 1175. Si on acceptait cette inférence, cela fournirait un élément assuré pour la datation de Parténopeu.

qu'ils suivent de près ne s'étaient fait cette idée de Tristan ou des lais. Et il est infiniment douteux que Thomas s'en fût avisé, si Marie ne l'y eût aidé. L'auteur des Lais a donc marqué d'une très distincte empreinte la plus belle des légendes du moyen-âge. Et ce n'est sans doute pas un mince titre d'honneur pour elle. Mais voilà que Thomas à son tour trouve des imitateurs et que les lais vont commencer leur surprenante carrière. Il y a longtemps qu'on a signalé des points de ressemblance entre Horn et le Tristan de Thomas,1 et il n'est pas douteux qu'en plus d'un passage du premier poème nous ne trouvions un écho du second. Cela s'explique facilement. La chanson de Horn, si originale, si vigoureuse, n'est pourtant qu'un remaniement d'un poème plus ancien; 2 c'est une mise à la mode courtoise d'une "geste épique" brutale de l'âge antérieur. Mais c'est précisément ainsi que, malgré la différence des sujets et à prendre les choses en gros, on pourrait définir le Tristan de 1170. Les deux Thomas poursuivent une œuvre très analogue; et de même que l'auteur de Tristan s'aide de Wace et de Marie, l'auteur de Horn met à contribution l'auteur de Tristan. En particulier le célèbre passage où, devant les fils du roi Gudred et leur soeur Lemburc ravie, Horn fait entendre la céleste harmonie du lai de Batolf, n'est qu'une brillante variation de l'épisode des lais de harpe à la cour du roi Marc, et Horn est ici simplement un disciple habile du héros de Thomas.3 Batolf est l'équivalent de Graelent ou de Guirun et il n'est pas jusqu'au savant prélude du concert qui n'ait avec ses détails caractéristiques passé d'un poème dans l'autre.4

Marie écrivait en Angleterre, et probablement aussi les auteurs de Trislan et de Horn. Mais déjà les Lais avaient passé le détroit: Gautier d'Arras qui, nous l'avons vu, proteste vivement contre les mensonges qu'ils contiennent en atteste par là la popularité. Chrétien de Troie lui-même qui va devenir le grand maître du roman français rend hommage à Marie dans son Erec. Mabonagrain vient d'être

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans un article sur *Les Auteurs de Tristan et de Horn, Rom.*, XV [1886], M. Söderhjelm a rassemblé nombre de "passages à peu près correspondants" des deux romans; son dessein, il est vrai, est de montrer que le style est si différent qu'on ne peut attribuer les deux œuvres au même auteur; mais du point de vue de la matière et du "thème", ses rapprochements n'en sont pas moins significatifs. Voir aussi Wissmann, Anglia, IV, 393 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est un fait qui me semble avoir été mis hors de doute par M. Schofield, Pub. of the Mod. Lang. Assoc. of America, 1903, p. 54-66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Schofield, art. cité, p. 60. Après avoir cité les vers 2830—844, il ajoute: "Thomas, in composing this part of his poem, evidently wrote with the *Tristan* in mind, here imitating the scenes in which that hero figured as a stranger at the courts of Cornwall and Ireland".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En effet les vers 3544-573 de Gottfried m'ont tout l'air de s'accorder exactement avec le passage de la chanson de *Horn* où Horn *prélude* avant de jouer le lai de *Batolf* (v. 2830-38). (Le portrait de Tristan qui dans Gottfried précède le prélude semble bien venir de Thomas aussi. Voir Bédier, ouvr. cité, I, 52, n. I et Piquet, ouvr. cité, p. 112). Ceci suppose Thomas comme intermédiaire entre Gottfried et l'auteur de *Horn*.

vaincu par Erec et désormais pourra sortir du verger où le tenait confiné l'affection trop exclusive de son amie: tout le monde se réjouit:

- 6183 Et cil qui el vergier estoient D'Erec desarmer s'aprestoient Et chantoient par contançon Tuit de la joie une chancon:
- 6187 Et les dames un lai troverent, Que le lai de joi apelerent.1

Nous reconnaissons sans peine l'idée chère à Marie: le lai est fait pour perpétuer le souvenir d'une "aventure" et c'est pourquoi le nom qu'il reçoit importe tant. A vrai dire, il semble même que nous ayons là un épilogue à la manière de ceux des Lais: il y a plus qu'une allusion faite en passant à l'œuvre récente de Marie, on sent comme le désir de reproduire, en même temps que leur merveilleux particulier, la forme extérieure de ces gracieux contes que l'Angleterre venait d'envoyer à la France: toute l', aventure" de la Joie de la Cour forme dans Erec comme un "lai" qu'il serait facile d'en détacher et qui se distinguerait de ceux de Marie moins par la forme et l'agencement que par l'inspiration.

Chrétien ajoute:

6189 Mes n'est gueires li lais seuz,

et ce vers soulève une question intéressante. "Su" par qui? Le verbe est au présent, et il ne peut guère s'agir que des contemporains de l'auteur: c'est parmi eux qu'on a oublié, ou tout comme, le lai de la Joie. Peut-être la chose allait-elle de soi: car quelle apparence qu'un lai fait pour commémorer une aventure à laquelle avaient pris part, dans le lointain passé, les héros presque fabuleux de la Table Ronde eût survécu jusqu'en plein XIIe siècle? Ne prenons pas le passage trop au sérieux: évidemment il n'y a ici qu'une fiction ingénieuse: 2 les lecteurs français de Marie — et il n'en devait pas manquer autour de Chrétien - qui avaient appris chez elle l'existence de cette curieuse coutume des Bretons devaient être charmés, arrivant à ce passage d'Erec, de trouver cette coutume, pour ainsi dire, mise en action, d'assister presque en personne à la naissance d'un lai breton.<sup>3</sup> Oui, — Marie l'attestait, — c'était bien ainsi que les choses se passaient jadis dans ce mystérieux pays de Bretagne, et décidément l'auteur d'Erec était bien renseigné.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Foerster, Rom. Bibliothek, 1896, p. 159. Avec Gaston Paris (Journal des savants, 1902, p. 306) je mets Erec vers 1168.

<sup>2</sup> C'est aussi ce qu'indique M. Gröber dans son Grundrifs, II, I, 660; mais la raison qu'il en donne ne me semble pas très sûre. Je doute fort qu'au moment de la composition d'Erec nos poètes lyriques se fussent déjà exercés à écrire des lais français.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le lai du Lecheor est tout entier fondé sur une fiction du même genre. Cf. Zeitschr. f. rom. Phil., [XXIX] 1905, p. 53-54.

Mais nous qui sommes moins confiants que les gens du XIIe siècle. tout cela nous donne des soupçons. Si le lai de la Joie n'a jamais, en dehors des pages de Chrétien, résonné sur une harpe bretonne, que faut-il penser du lai de Batolf? Ne serions-nous pas là aussi en présence d'une fiction? 1 Cela ne semble guère douteux. Pour en juger autrement, il faudrait d'abord prouver que Batolf, l'auteur supposé du lai, a jamais existé. Or il se peut que quelques uns des héros du poème nous renvoient à des personnages historiques, mais qui oserait l'affirmer de l'insignifiant Batolf? Son nom, comme celui du lai, n'est mentionné que dans un seul passage, et ce passage ne se trouvait nullement dans le vieux poème français que remaniait Thomas: nous avons vu que c'est une addition qui a été suggérée au remanieur par un épisode du Tristan de 1170.2 Clairement le personnage de Batolf a été créé pour des fins littéraires, et le lai qu'il est censé avoir composé a la même origine et la même destination. On trouvera peut-être que nous nous donnons bien de la peine pour prouver ce qui est assez clair de soi. Aucun manuel de littérature n'a encore nommé le lai de la Joie et le lai de Batolf parmi les œuvres perdues du XIIe siècle. C'est vrai, mais en revanche combien de fois n'a-t-on pas cité, avec un profond sentiment de leur importance, les vers où Thomas nous montre Horn en train de jouer sur la harpe le même lai de Batolf! Le passage, nous dit-on volontiers, nous donne des renseignements qu'on chercherait vainement ailleurs sur le mode d'exécution des lais bretons. On les trouverait déjà, croyons-nous, chez Thomas ou à son défaut chez Gottfried de Strasbourg, car c'est de Tristan qu'ils viennent. Prenons garde d'attribuer une valeur documentaire trop certaine à des détails qui ne sont que l'écho d'une mode littéraire. L'auteur de Horn lui-même ne prétend pas ici peindre d'après la réalité contemporaine: il nous laisse clairement entendre qu'il situe sa scène dans un passé éloigné:

> 2821 Tut en renc en apres fud la harpe liueree A chascun pur harper fud lores cummandee E chescun i harpa a plosors bien agree. A cel tens sorent tuit harpe bien manier 2825 Cum plus fu gentile hom e plus sout del mester.8

<sup>1</sup> Cf. Schofield, art. cité, p. 61: "We cannot conclude from the narrative of Thomas that there really existed a lay on the subject of Horn's love, and it is quite improbable that the lay of Batolf sung by the hero himself publicly at the Irish court dealt with that theme". Mais, continue M. Schofield, il est au contraire très vraisemblable qu'il ait existé un lai breton dont Batolf était le héros. Et il suggère que ce lai pouvait bien nous redire la même histoire que Gaufrey de Monmouth nous raconte de Baldulph le Saxon, (L. IX,

ch. I, éd, San-Marte, p. 122). C'est possible, mais le doute est permis.

2 Cf. Schofield, art. cité, p. 59: "That this is a late addition is obvious if only from the fact that Horn is pictured as singing it in Ireland before his love was cunsummated, during the period of his first separation from Rimenhild, while he was ignorant of her condition".

3 Ed. Brede et Stengel, p. 152.

Cette époque, c'est naturellement celle où l'auteur de Tristan place la scène des lais de harpe à la cour de Marc. Passant à cet autre Thomas, nous trouverons-nous sur un terrain plus solide? Devons-nous voir dans le lai Guirun, le lai de Graelent, le lai de Tisbé, le lai de Didon plus que de simples motifs de décoration? Notons que dans le poème de Tristan, à la différence de Horn et d'Erec, ces lais ne sont pas rattachés à la trame du roman: ils nous renvoient à des "aventures" parfaitement indépendantes. S'il y a fiction, elle n'est donc plus aussi patente. Thomas peut très bien avoir pris ces titres et ces sujets autour de lui, dans la littérature et la musique de son temps. Et c'est bien ce que les critiques admettent d'ordinaire. Il est vrai que sur les lais de Graelent, de Tisbé, de Didon jusqu'à ces derniers temps on ne se prononçait guère, Il n'en était pas question dans les fragments conservés de Thomas, et qui nous assurait qu'il n'y fallût pas voir une addition de Gottfried? Mais sur l'unique lai dont ces fragments fassent mention, tout le monde semble d'accord, et qu'il s'agisse d'une étude sur la légende du cœur mangé ou d'une revue des œuvres françaises du XIIe siècle, on ne manque pas de citer en bonne place le lai Guirun dont on déplore la perte. Récemment M. Bédier, au cours de sa reconstitution critique, s'est montré incliné — avec toute raison, croyons-nous, — à restituer à Thomas la mention des autres lais énumérés par Gottfried. Et il prend soin de montrer les points d'attache visibles ou possibles avec la réalité. Le lai de *Graelent* "ne peut être, comme le remarque Hertz (p. 512), que celui-là même dont nous avons conservé une forme narrative (Poésies de Marie de France, édit. Roquefort), le conte de fées que Marie de France intitule Lanval." Quant au lai de Tisbé, "d'anciens jongleurs bretons ont dû [le] colporter parmi d'autres thèmes antiques." 2 Il est possible que M. Bédier ait raison ici aussi; mais son explication suggère pourtant de graves doutes. Est-il bien assuré d'abord qu'on trouve "par ailleurs, et plus anciennement qu'on ne le dit d'ordinaire, cette qualification de lais bretons appliquée à des contes de l'antiquité classique, lai d'Orphée, lai de Narcisse"?3 Les plus anciennes mentions d'un lai d'Orphée se trouvent, à notre connaissance, dans le Conte de l'Espine et dans une des versions de Floire et Blanchefleur.4 Or

<sup>1</sup> Le lai Tristan étant attribué à Tristan lui-même, l'artifice était ici trop visible pour qu'on s'y arrêtât.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ouvr. cité, I, 55, contination de la note 2 de la page 52. — Il faudrait ajouter le lai de Didon, qui a autant de droit - et probablement aussi peu - d'être considéré comme "lai breton" que Tisbé.

<sup>—</sup> d'être considéré comme "lai breton" que Tisbé.

3 Ibid. M. Bédier ajoute "cf. Brugger, Zeitschrift für franz. Spr. u.

Lit., XX (1999), p. 154". A l'endroit indiqué, M. Brugger se borne à affirmer
que le lai d'Orphée (que nous ne connaissons que par une traduction anglaise)
étant de tout point semblable aux autres "lais bretons" doit être lui aussi un
"lai breton": cette légende grecque est devenue celtique si elle a été transmise
aux Français par les Celtes. Sans doute, mais l'a-t-elle été?

4 Voir p. 266 n. 4 et 5. Le passage de Lancelot (v. p. 266) vient peutêtre directement des vers de l'Espine.

ces deux poèmes sont certainement postérieurs au Tristan de Thomas et nous noterons qu'ils en ont probablement subi l'influence. Ouant au lai de Narcisse je n'y connais aucune allusion. Nous avons un poème de Narcissus assez ancien,1 qui dans un des manuscrits est désigné du nom de lai:2 mais si je ne me trompe ce manuscrit est du XIIIe siècle. En second lieu le conte de Graelent, tel que nous le possédons, n'est qu'une mise en œuvre assez habile de matériaux empruntés à plusieurs poèmes de Marie, en particulier à son Lanval,3 Nous ne sommes pas par là autorisés à conclure à l'existence d'un lai lyrique de Graelent. A vrai dire, il n'est pas impossible que l'auteur du conte ait emprunté sa matière à Marie, et le nom de son héros à Thomas.4 Arrivons enfin au lai Goron: son existence indépendamment du poème de Tristan n'est guère mieux assurée. Les mentions qu'on en retrouve dans Anséis et la chanson de Loquifer semblent inspirées directement par le passage de Thomas.<sup>5</sup> Il n'y a peut-être pas beaucoup plus de raison de croire à l'existence d'un lai Goron qu'à celle d'un lai de la Joie ou d'un lai de Batolf. Ce sont des manifestations différentes d'une même mode littéraire, dont nous voyons le point de départ dans Marie. Il reste, dira-t-on, que Thomas à propos de Goron, esquisse en quelques vers une aventure indépendante de son Iristan. Soit, mais nous ne prétendons nullement que vers 1170 il n'ait couru des récits oraux ou ne se soit transmis des

semblance.

<sup>1</sup> G. Paris le regarde comme antérieur au roman de Troie (Fournal des Savants, 1902, p. 352, n. 2). Les allusions, et quelques unes très anciennes, à une chanson (:poème narratif) de Narcisse ne manquent pas (voir Birch-Hirschfeld, Über die den provenzalischen Troubadours bekannten epischen Stoffe, p. 14), mais nulle part on ne mentionne un lai.

2 Voir Grundrifs, II, I, 593.

8 Cf. Zeitschr. f. rom. Phil., XXIX [1905], p. 19—29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce point demanderait peut-être qu'on s'y arrêtât un peu. Mais notre dessein est surtout d'étudier Marie dans ses rapports avec la légende de Tristan. Nous ne pouvons qu'indiquer en passant de quel côté nous cher-cherions la solution des nombreux petits problèmes que pose notre manière

de concevoir l'histoire des "lais".

<sup>5</sup> Voir p. 166 n. 3. Dans les Strengleikar, le lai de Gurun se termine par cette phrase: "Bien des gens disent ce conte d'une autre façon, mais je n'ai rien lu que ce que je vous ai rapporté". (Ed. Keyser et Unger, p. 61.) Ce qui peut, semble-t-il, s'interpréter ainsi: partant d'un lai lyrique, c'est à dire d'une chanson de Gurun notre auteur, en cela imitant Marie, veut ex-pliquer quelle est l'origine de cette chanson; il la cherche naturellement dans une "aventure", et cette aventure il nous la rapporte telle qu'il la lue: d'autres, il est vrai, pour expliquer l'origine de la même chanson [c'est à dire au fond du "nom" de la même chanson] racontent une autre aventure. Il est permis de voir dans ces derniers mots une allusion à Thomas. C'est probablement à lui qu'est empruntée la mention du "lai Gurun" [= Guirun, Goron]. L'auteur de Graelent ne trouvant qu'un nom dans le Tristan pouvait y adjoindre telle légende qu'il lui plairait; l'auteur de Gurun trouvait dans le même roman un nom plus le sommaire d'une aventure, et s'il présérait en conter une autre à cette occasion il croyait peut-être habile de marquer sur ce point son prétendu désaccord avec Thomas: l'artifice s'y couvrait d'un faux air de vrai-

traditions écrites sur un certain Goron, ou sur un certain Graelent, pas plus que nous ne nions l'existence vers la même époque de certaines légendes concernant Tisbé ou Didon. Tout ce que nous avançons, c'est que les vers de Thomas ne nous renvoient pas nécessairement à des lais bretons, de quelque façon qu'on interprète le terme. 1 C'est dire par exemple que la légende du cœur mangé n'est pas forcément d'origine celtique.

Jusqu'à présent nous n'avons fait aucune allusion aux lais français, ou descorts comme on les appelle aussi. Nous savons que c'est au XIII e siècle que se trouve leur période de floraison; mais à quelle époque faut-il en placer l'origine? Au moment où Marie attire l'attention du public d'Angleterre et de France sur les lais bretons, nos poètes lyriques ont-ils déjà commencé à imiter les mélodies celtiques et à y adapter des paroles françaises — si c'est bien ainsi qu'il faut se représenter le rapport entre les deux genres? C'est peu probable. Mais la question est obscure et complexe, et on ne parviendra à y voir clair, croyons-nous, que si l'on distingue soigneusement deux courants, deux directions très différentes. D'une part nous avons des chansons françaises, appelées lais, que leur structure rythmique et musicale met tout de suite à part dans l'œuvre de la lyrique contemporaine: elles suivent une évolution qui aboutit au lai de Machaut, de Deschamps et de Froissart. Pris comme désignation de ce genre, le terme lai, déjà ancien dans la langue, ne trahit assez vite presque aucune attache avec les Bretons: il se confond bientôt avec le terme descort, puis, sans cesser de vivre et de se transformer en France, passe dans les pays voisins: en Provence et de là en Italie, en Angleterre, en Portugal. L'histoire complète de ces péripéties serait intéressante mais longue et elle nous entraînerait en dehors de notre sujet.<sup>2</sup> Nous espérons y revenir quelque jour. Pour le moment nous ne voulons retenir que le second courant. Il y a dans la littérature française du XIIe siècle et des siècles suivants toute une série d'allusions aux lais qui n'ont rien à voir avec le développement contemporain du lai français. C'est une tradition purement livresque, sans point de contact avec la réalité, qui ne peut par conséquent, sauf exception, nous éclairer sur cette réalité, et qui remonte directement à Marie et à Thomas. On en peut suivre le cours sans peine jusqu'au XIVe siècle.

Mais avant d'en venir là, il est bon d'observer que le succès du recueil de Marie a déterminé l'apparition d'un assez grand nombre de contes qui, construits avec plus ou moins d'habileté sur le même modèle, prétendent eux aussi se fonder sur des lais ou chansons bretonnes et parfois, à l'imitation de quelques uns des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il est clair qu'il faut appliquer la même critique aux vers de Marie. Nous l'avons tenté autrefois. (*Zeitschr. f. rom. Phil.* XXIX, p. 320—322).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous en avons donné une esquisse bien incomplète et fragmentaire ici même, XXIX, p. 309—310.

poèmes de Marie s'intitulent eux-mêmes lais. Ces imitations se répartissent évidemment sur une période de temps assez étendue, mais il est difficile d'en déterminer rigoureusement la chronologie. Le classement que nous proposons et qui se fonde sur certaines ressemblances ou différences que ces œuvres présentent entre elles ou à l'égard de Marie n'est que provisoire. Parmi les plus anciennes - vers 1170-1180 - nous rangerions Havelok, le Cor,1 Graelent, Désiré et probablement l'Espine; 2 dans les dernières années du siècle (1100-1200), Tydorel,3 Doon, Melion, Tyolet; au début du XIII siècle Ignaure, le Lecheor, le Trot, Nabaret; dans la première moitié du XIII e siècle (1200-1250), nous mettrions des poèmes qui ne se réclament plus d'une chanson bretonne, mais qui, pour s'élever au dessus de la tourbe vulgaire des fabliaux, se vantent du titre de lai que leur a donné leur auteur: l'Epervier, l'Ombre, le Conseil, le Vair Palefroy, ou seulement quelque copiste: le Cort Mantel, l'Oiselet, Aristote, Auberée. C'est par ce dernier groupe que le mot lai a été transmis à la seconde moitié du XIIIe siècle et au XIVe siècle avec le sens de fabliau relevé, conte sérieux et même traité en vers. Dans une revue de l'influence de Marie nous ne pouvions oublier ni cette floraison de contes ni cette extension si curieuse du sens du mot lai.4 Mais nous avons hâte d'arriver à l'examen des allusions par où se révèle une part peut-être moins remarquée de cette influence.

Nous avons déjà noté dans Horn et dans Erec deux pasages significatifs sur lesquels nous ne reviendrons pas. Mettons à part un groupe de romans où dans la description d'une fête, d'une procession, d'une cérémonie quelconque on mentionne le lai à côte des autres divertissements dont les jongleurs régalent leurs auditeurs: la chronique du Mont-Saint-Michel, 5 la chanson d'Elioxe, 6 l'Escoufle, 7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au vers 583 (Ed. Wulff, p. 90), le mot lai n'a pas l'air de se référer à une chanson et semble désigner le conte lui-même (sous la forme que lui avait donnée Garaduc). Au v. 592 le mot "conte" désignerait l'adaptation française par Robert Biquet de ce soi-disant original breton. Cf. Brugger, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit., 1898, p. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez les deux premiers vers: "Qui que lays tiengne a mençonge, — Sachiez je nes tiens pas a songe" avec le passage d'*Ille et Galeron* que nous avons précédemment cité et discuté. Il semble que nous recueillions comme les échos d'une discussion sur l'authenticité des lais.

Noter qu'au vers 45 il est question du drap de Raineborc (ou Ratisbonne). Or les deux autres mentions que l'on en a recueillies se trouvent dans Béroul (v. 3726) et dans l'Escoufle (v. 6704). (Cf. W. Hertz, Parsival, n. 144). On peut supposer qu'il y a là les échos d'une mode passagère, et par conséquent dater Tydorel à peu près de l'époque du Tristan de Béroul et de l'Escoufle. Je dois cette remarque à l'obligeance courtoise de M. F. M. Warren.

<sup>4</sup> Cf. Zeitschr. f. rom. Phil., XXIX, p. 311-312.

De Guillaume de Saint-Pair. Ed. Michel, v. 767-69.
6 C'est le nom donné par G. Paris au poème publié par M. Todd sous le nom de La Naissance du Chevalier au Cygne (Publ. of Mod. Lang. Assoc. of America, 1889). Voir les passages qui nous concernent cités par G. Paris,

Rom., XIX, 334.

V Ed. P. Meyer, v. 731-733.

le Tournoiement d'Antéchrist, 1 le roman de la Violette. 2 Toutes ces allusions pourraient fort bien à la rigueur dériver simplement du récit que Wace nous fait des plaisirs de la cour d'Arthur. Toute-fois il est probable que ce brillant développement de l'auteur du Brut aurait fini par pâlir si Marie et Thomas n'avaient contribué à en aviver l'éclat. Mais leur influence directe est indéniable quand on nous mentionne un lai par son nom: c'est le cas pour une chanson du cycle des Lorrains: grande est la fête et les jongleurs y vielent les lais

Que en Bretaigne firent ja li amant. Del Chevresoil vont le sonet disant Que Tristans fist que Iseut ama tant.<sup>3</sup>

Ici il est évident que Wace ne suffit plus. Ce n'est pas non plus lui qui peut rendre raison de la pittoresque description des noces de Flamenca dans le roman provençal du même nom. A vrai dire, sous couleur de passer en revue le répertoire varié des jongleurs et des conteurs du XIII e siècle, c'est toute la littérature romanesque des trois quarts de siècle précédents que le passage résume avec une spirituelle vivacité. Nous ne citons que ce qui relève de Marie:

596 Qui saup novella violadura,
Ni canzo ni descort ni lais,
Al plus que poc avan si trais.
L'uns violal lais del Cabrefoil,
600 E l'autre cel de Tintagoil;
L'us cantet cel dels Fins Amanz,
E l'autre cel que fes Ivans.<sup>5</sup>

Ailleurs on nous montre un roi assis, dans tout l'éclat de la pompe royale, écoutant un lai que lui harpe un jongleur. Et comment ne pas penser au roi Marc? En attendant que le souper soit prêt, le roi Anséis

<sup>2</sup> Ed. Michel, v. 3089-90.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Huon de Méri. Ed. Wimmer, v. 482-485.

Passage cité par P. Paris, Romans de la Table Ronde, I, 13.

<sup>\*</sup> Ed. P. Meyer, tome I, 1901.

5 Il n'est question ici que de chant et de musique, et il est très possible, comme l'indiquait M. Paul Meyer dans la première édition de son Roman de Flamenca [1865], p. 278, n. 2 et 279, n. 1, que le v. 599 et le v. 601 nous renvoient aux lais lyriques du Chèvrefeuille et des Amants, tous deux facilement accessibles aujourd'hui dans le recueil de M. Jeanroy, Lais et Descorts français du XIIIe siècle. Il se peut aussi que l'allusion soit aux lais lyriques dont Marie se réclame dans ses contes du Chèvrefeuille et des Deux Amants et dont elle aurait ainsi appris l'existence à l'auteur de Flamenca comme à bien d'autres. Il n'est pas très utile de rechercher ce que peuvent avoir été le lai de Tintagel ou "celui que fit Ivan": ils ne doivent peut-être leur existence qu'aux nécessités de la rime. Que les noms en aient été, en tout cas, empruntés à la "matière de Bretagne" semble confirmer notre hypothèse, plutôt que celle de M. Meyer.

faisoit un Breton vieler

Le lai Guron, coment il dut finer.<sup>1</sup>

On nous l'a montré déjà en une autre circonstance qui

seoit sor un buset d'argent; Por oblïer son desconsortement Faisoit conter le lai de Graëlent.<sup>3</sup>

Le lai qui calme les soucis finira par prendre une vertu assoupissante. Comme Perceval, dans la continuation de Gerbert, arrivé à un certain château se retire pour dormir, un jongleur vient à sa chambre:

> A estive de Cornoaille Li note .j. menestrex sanz faille Le lai Goron molt dolcement; Endormis est isnelement.<sup>3</sup>

Dans le lai de l'Espine nous sommes, comme dans Tristan, à la fin d'un festin à la cour du roi de Bretagne:

176 Le lai escoutent d'Aelis
Que uns Ireis sone en sa rote,
Molt doucement le chante et note.
Empres celui autre encommence,
180 Nus d'eus ne noise ne ne tence;

180 Nus d'eus ne noise ne ne tence; Le lai lor sone d'Orpheï.4

C'est ce même lai d'"Orphei" 5 qu'écoute, dans le Lancelot en prose, le roi Baudemagus. Il "tenait sa cour dans une belle prairie, en face du château... [Il] était assis dans un grand fauteuil d'ivoire, ayant devant lui un harpeur qui lui notait le lai d'Orphée; il l'écoutait avec plaisir et tout le monde observait le plus grand silence."6 Un roi assis dans une attitude hiératique, écoutant au milieu d'une cour silencieuse le lai d'Orphée: c'est là, il est curieux de le noter, ce qu'est devenue au XIII° siècle la scène si vivante où Marc découvre les talents musicaux de Tristan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anséis de Carthage, Ed. Alton, v, 6145-46.

 <sup>2</sup> Id., v. 4975—77.
 3 Cité par Mlle J. L. Weston, Rom., XXXV, p. 526. — Voyez un autre exemple de cette influence soporifique des "sons" (poitevins, cette fois) dans

le Tournoiement d'Antéchrist, éd. Wimmer, v. 492—496.

<sup>4</sup> Ed. Zenker, Zeitschr. f. rom. Phil., XVII, p. 233ss.

<sup>5</sup> C'est aussi le lai d'Orphée qu'on entend résonner sur la harpe à la cour du père de Floire (Floire et Blanchefleur, éd. du Méril, p. 231); mais ici les réminiscences "bretonnes" sont mêlées à des traits qui rappeilent le merveilleux mécanique des romans antiques: il y a dans l'épisode comme une fusion, assez habile, des deux traditions. On en peut conclure que le passage n'a pas été écrit très longtemps après Troie d'une part, et de l'autre Marie et Thomas.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cité par P. Paris, Les Romans de la Table Ronde, V, p. 192-3. -P. Paris imprime "la lai d'Orphée": il y a d'autres exemples de ce féminin.

Le lai, on le voit, est maintenant une des pièces presque nécessaires du bric-à-brac arthurien; d'en mentionner un ajoute tout de suite comme une touche de "couleur locale". Déjà Chrétien parlant dans son Fvain du père de son héroïne, le duc Landunet, nous confie nonchalament qu'on en "note un lai",1 petit détail qui n'a d'autre but que de nous rappeler, si nous étions tentés de l'oublier, que nous sommes en terre bretonne. Quelques années plus tard, Renard, déguisé en jongleur breton, énumère à Ysengrin ébahi tout un riche répertoire où voisinent sans façon les productions variées de "Bretagne".

> 2389 Ge fot saver bons lais bretons Et de Merlin et de Foucon. Del roi Artus et de Tristan, Del Chievrefoil, de Saint-Brandan, 2393 Et ses tu le lai dame Iset? Ia, ia, dit-il, godistouet Ge fot saver, fet il, trestoz.2

C'est encore de la couleur locale, adaptée aux besoins d'une joyeuse parodie.

Notons du reste que le lai ne joue pas toujours un simple rôle décoratif, mais qu'à l'imitation d'un passage connu de Tristan il constitue parfois un des ressorts de l'action. On sait comment, en lui jouant le lai de Didon, Tristan, déguisé en jongleur, se fait reconnaître d'Iseut, que Gandin vient de conquérir et emmène dans son pays.3 Nous retrouvons la même situation dans un poème qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Foerster, v. 2153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ed. Martin, I, 67. Je cite les six premiers vers sous la forme où les donne M. Bédier (Le Roman de Tristan par Thomas, II, 127) qui tire du passage un argument en faveur de son hypothèse sur l'origine des lais. Je note qu'au vers 2390, il a remplacé par Foucon l'énigmatique Noton de l'éd. Martin (cf. Matzke, Modern Philology, 1905, p. 54 et n. 1); mais on ne voit pas bien ce que vient faire Foucon parmi les autres noms, tous empruntés à la "matière de Bretagne". — Il est évident que le Renard est ici plus préoccupé de jeter de la poudre aux yeux du Loup que de faire une revue exacte des œuvres d'origine "bretonne": la mention d'Artus, de Saint-Brandan montre qu'il n'entend pas seulement citer des lais et que tout lui est bon pourvu que le nom n'en détonne pas dans le répertoire d'un jongleur breton. Le passage ne nous autoriserait pas à conclure à l'existence d'un lai

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il y a longtemps qu'on a fait remarquer la ressemblance de cette scène de Tristan avec le passage de King Horn où Horn déguisé en jongleur reconquiert sa femme Rimenhild qu'en son absence avait enlevée le traître Fikenhild (Wissmann, Anglia, IV [1881], 393; Golther, Die Sage von Tristan, 1887, p. 19; Schofield, art. cité, p. 60—61). Le fait que Horn se fait re-connaître de Rimenhild également au moyen d'un lai complète l'analogie: "He sette him on pe benche — His harpe for to clenche. — He makede Rymen-hilde lay . . . (v. 1475 ss.). Dans la scène correspondante du roman français de Horn le héros et ses compagnons sont également déguisés en jongleurs, mais cette ruse ne leur sert qu'à pénétrer dans la salle du festin, et à peine entré Horn fond sur Wickel et le tue: il n'est question ni d'un lai ni d'une

remonte peut-être à la fin du XII<sup>n</sup> niècle, mais qui a été 'amendé' et inséré assez longtemps après dans le Perceral de Gerbert.<sup>1</sup> Tristan suivi de plusieurs compagnons, tous déguisés en jongleurs, arrive à la cour du roi Marc. On leur fait tête. Cependant Tristan cherche, sans éveiller les soupçons du roi, à se faire reconnaître de la reine Isout:

Le nom du lai est emprunté à Marie et la ruse à Thomas. Dans Galeran de Bretagne nous rencontrons une mise en scène un peu différente des memes élèments: Galeran qui apparenment à oublié sa fiancée d'autretois, Frosne, va épouser la soeur de celle-ci au château de la Roche-Guyon. Tous les hôtes sont assemblés quand arrive Fresne promenant ses doigts sur la harpe. Elle aperçoit son ami qui ne la reconnaît pas, et

reconnaissance par Rimel. Ainsi on pourrait croire que ces traits ont été ajoutés par l'auteur anglais et proviennent peut-être directement ou indirectement de Tristan. Mais d'une part dans le Horn français, le déguisement semble, par le soin avec lequel il est détaillé. l'amorce d'une scène qui ne vient pas; d'autre part King Horn, dans le passage en question, emplote le mot lay (v. 1477), terme très rare en anglais vers 1250 (voir une revue des plus anciens exemples Zeitschr, f. rom. Phil., XXX, p. 703-704: il faut y ajouter les vers de King Horn que nous discutons). L'auteur d'un poème d'inspiration populaire n'ansait guère songé à employer ce mot s'il ne l'avait trouvé dans son original français. Ainsi le poème anglo-normand d'où dérivent à la lois notre Horn et le King Horn anglais offiait viablemblablement l'épisode en question. On voit donc que Thomas, s'il s'est servi du Tristan de son homonyme pour complèter son idée du lai breton, trouvait pourtant déjà dans sa source — comme l'autre du reste — la mention du mot. Les deux épisodes du Horn et du Tristan primitifs, où les deux Thomas trouvaient chacun de son côté le mot plui sont même curleusement volsins; ils sont comme complémentaires l'un de l'autre. Dans l'un (Tristan) nous voyons le héros se déguiser en jongleur pour passer inconnu au milieu de ses conemis; dans l'autre (Horn) le héro se trouvant dans précisément la même situation cherche en plus à se laire reconnaître, sans éveiller les soupçons, d'un ami qui est parmiles enuemis. Le second épisode n'est-il qu'un développement du premier du à l'auteur du Horn primitif, ou les auteurs des deux poèmes archaiques ont-ils puisé, chacun à sa guise, à une même source, c'est ce qu'il n'est pas tacile de déterminer. Nous avons vu que le thème I se trouve déjà chez Wace (épisode de Baldulf); peut-être l'avait-il emprunté lui-même au premier Tristan?

<sup>1</sup> C'est le Tristan jongleur publié par Mile Weston et M. Bédier dans Rom., XXXV [1906], p. 497 ss.

7006 davant li de gré se porte.

Par un doulx lay le desconforte.

Les autres lais; celuy a pris

Que Galeren li a apris.

7010 El dit ne mesprent n'en la note.

De Galeren le breton note ...

7016 Que que Galeron ot le lay, Li sancs li mue sans delay . . . . 1

Les lais sont du reste mentionnés très fréquemment dans le roman de Renaud qui, on le sait, est fondé sur le Fraisne de Marie. En un passage charmant, les jeunes amoureux sont assis dans le verger, près de la rivière, sous la garde du bon Lohier, et Galeran qui vient de composer un lai l'apprend à cette Iseut du XIII° siècle. (C'est celui qu'elle chantera plus tard à la Roche-Guyon.) Renaud qui aime à filer longuement une situation voudrait bien nous donner une idée précise de ce lai, mais c'est ce qu'il ne trouve ni chez Marie ni chez Thomas. Bravement il jette les yeux autour de lui et s'adresse à la littérature de son temps, et le lai "Galeren le breton" n'est autre qu'un descort français du XIII° siècle. Qu'on en juge:

Ce lay destraint Fresne et point.

2304 Car cil qui si doulcement chante
Au commencier d'amours se vante,
Apres la blasme, apres la prise,
Plaine est de joye la reprise.

2308 D'amours y est tout le contrere:
Ci est cruel, cy debonnaire,
Ci fait plourer et ci fait rire;
En cestuy vers l'amant empire,

2312 En cestuy le fait amender,
En cest aultre l'estuet garder;
Et par de cza n'a point de soign,
De ça pert tout a grant besoign,

2316 Et de la rest tous esbaudiz.

Doulx est li chans et doulx li diz.

Et cil li chante tant et note,

Qu'elle scet le dit et la note.

¹ Ed. Boucherie. — Remarquer que l'émoi de Galeran en entendant ce lai ne le mène nullement à reconnaître Fresne, et c'est pourtant l'issue naturelle de la situation et celle que requiert ordinairement le "thème" de la reconnaissance de deux amoureux par un signe connu d'eux seulement (ici un lai) : mais c'est que Renaud ne veut pas sacrifier le dénouement que Marie donnait à l'histoire de Fraisne, et en effet il le reproduit quelques pages plus loin: c'est la mère qui reconnaît sa fille par le moyen d'une étoffe précieuse dont elle avait autrefois enveloppé l'enfant. Tout cela montre que le thème de la "reconnaissance par le lai" est ici "plaqué".

Avec le Tristan en prose, qui est à peu près de la même époque. nous tournons au contraire résolument le dos à la réalité contemporaine. Il n'y a aucun rapport de forme entre les lais qui y sont insérés en grand nombre et les lais-descorts français du XIII° siècle. Il suffit de noter que les premiers sont à strophes régulières: ce sont pour employer l'expression d'Iseut dans un d'entre eux, des "lais accordants".1 Nulle part mieux qu'ici on ne saisit la distance qui sépare à ce moment les deux traditions, celle qui par une série continue de textes littéraires remonte directement à Marie et à Thomas, et celle qui s'est déterminée peu à peu par la pratique des poètes lyriques et la lente évolution d'un genre bien vivant. Quant les deux traditions se mêlent comme chez Renaud, c'est au prix d'une inconséquence: car qu'y a-t-il de commun entre les Bretons et le descort français! Les auteurs du Tristan en prose n'étaient pas mieux renseignés que Renaud sur ce que pouvaient être les chansons, appelées lais, que mentionnaient si souvent Marie et Thomas: mais ils virent bien qu'il n'y avait, sur ce point, aucun secours à tirer de la littérature contemporaine: ils ne se laissèrent pas abuser par la similitude des noms et, s'ils tinrent à faire entrer des lais dans leur roman, ils les firent du moins à leur fantaisie. Cette fantaisie ils l'exercèrent du reste largement. A aucun moment les lais n'ont encore joué un tel rôle dans la légende de Tristan.2 Ils foisonnent littéralement, et ils se prêtent à tous les services. Ce sont souvent des chants d'amour, mais ce sont aussi des lamentations sur la mort d'une personne aimée; à l'occasion c'est le chant du cygne, avant un suicide; 3 parfois ils remplacent les lettres et servent à une correspondance amoureuse, mais on peut s'y adresser aussi des injures sanglantes: c'est la forme que semble prendre la satire dans le monde arthurien. Pour la première fois donc, au cours de cette tradition que nous cherchons à déterminer, on ne se contente plus de mentionner les lais d'une façon assez vague, en en indiquant le nom tout au plus: on prend plaisir à nous les mettre sous les yeux. Il s'ensuit que la chanson devient l'essentiel: il est vrai qu'on ne manque guère d'ajouter quelques mots sur la mélodie, mais on ne nous la redonne pas,4 et c'est elle maintenant qui dans chaque cas est simplement supposée, c'est à dire devient matière de fiction. La tradition littéraire devance ici l'évolution du genre. Ce n'est qu'au milieu du XIVe siècle que le lai français sera devenu assez important en lui-même pour pouvoir se passer de la musique. Mais certes il y a là un renversement des termes

1 Bartsch, Chrestomathie, 7e ed., 151, v. 8.

Je me suis servi du livre si précieux de M. Löseth, Le Roman en prose de Tristan ... analyse critique d'après les manuscrits de Paris, 1890, me reportant à tous les emplois de "lai" indiqués par la Table analytique des noms propres. J'ai vérifié quelques passages seulement dans un des imprimés du XVI e siècle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Löseth, p. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Au moins en règle générale; mais la question est à étudier de plus près que je n'ai pu encore le faire.

qui aurait fort surpris Marie — en même temps qu'une fortune pour le lai qu'elle ne pouvait guère prévoir; quant à Thomas, qui dans tout son roman ne mentionnait que cinq lais, pouvait-il se douter à quel point ils allaient se multiplier autour de ses deux héros?

Le Tristan en prose indique ordinairement l'auteur et assez souvent nous donne le nom même du lai: lai du Voir Disant, lai de deuil, de pitié, sans joie, etc. On voit qu'il s'agit moins maintenant de perpétuer le souvenir d'une aventure que d'indiquer les sentiments ou l'état d'esprit de l'auteur au moment de la composition du lai.1 Dans un cas cependant on nous rappelle l'origine d'un lai dans une formule très analogue à celles de Marie et qui lui a été évidemment empruntée. Tristan vient de tuer le géant Nabon, affranchissant ainsi le pays "du servage". "Quant Tristan cut tout compte son aduenture le roy et les aultres qui l'eurent escoute disrent que oncques ne ouvrent de telle merueille, si l'en priserent moult et lui en donnerent grans los, et firent de ceste aduenture ung lay qui est appelle le lay de la Franchise Tristan." 2 Cette idée du lai qui est fait pour conserver la mémoire d'une "aventure" n'a donc pas encore disparu vers 1230, bien qu'à ce moment elle se fasse rare, et nous la retrouvons même environ un siècle plus tard, en plein XIVe siècle. C'est dans le roman de Perceforest:3 on vient de nous dire en vers comment Lisiane, la fidèle épouse de Margon, s'est jouée de Melean et de Nabon qui avaient mis en doute sa vertu, et le poète ajoute:

> Ceste matiere en lai Paustons mua, Qu'ele ne fust perie. (v. 558-59)

Dans ces deux vers qui terminent le Lai ou Conte de la Rose nous tenons peut-être la dernière transformation de notre for-

1 On voit bien comment, à la rigueur, on a pu passer d'un cas à l'autre. Mais il est fort possible aussi qu'il y ait ici, malgré tout, influence de la

³ Je n'ai pu consulter que pour quelques passages l'édition Galliot du Pré, 1528. Mes citations et la plupart de mes renseignements sont empruntés à l'article de G. Paris: Le Conte de la Rose dans le roman de Perceforest, Rom., XXIII [1894], p. 78 ss.: le conte y est reproduit tout entier, p. 117-140.

littérature lyrique contemporaine.

<sup>2</sup> Tristan cheualier de la Table Ronde. Nouvellement imprime a Paris [1520], 1ère partie, fº. 76 rº. (Bibl. Nat., Ye 391—392). Cf. Löseth, ouvr. cité, p. 49—51. A la note I de la p. 51, M. Löseth écrit: "Il est en effet très probable que le fond de cet épisode a été fourni par un lai, utilisé par le prosateur. Le cri souvent répété: Or a la mesnie au jaiant, un vers octo-syllabique, fait l'effet d'être un reste du poème; on l'aura conservé à cause de son caractère de refrain." Il est clair que la formule "ils firent un lai de cette aventure" dérive de Marie et qu'elle a ici le même sens que chez elle: elle renvoie à un lai lyrique; mais il est vrai qu'elle pouvait se trouver au commencement ou à la fin d'un "conte" (comme dans Guigemar p. ex.) sur lequel se fonderait le récit du Tristan en prose. En tout cas on ne voit pas bien comment: Or a la mesnie au jaiant pourrait être un refrain: c'est un cri, préparé par les instructions antérieures de Tristan, qui a dû être poussé à un moment défini et précis de l'action. Mais évidemment cela peut fort bien être un vers conservé de l'original du roman en prose (soit "conte d'un lai", soit poème plus étendu).

mule.¹ Mais faut-il voir dans ce conte, avec G. Paris, "une imitation évidente des anciens lais narratifs? ² ² Il est très douteux que vers la fin du 1 er tiers du XIV e siècle on lût encore les anciens lais narratifs et G. Paris lui-même note que l'auteur du conte en vers ne reproduit pas la forme de ces vieux lais. Ce qui est plus vraisemblable, c'est que l'auteur de Perceforest suit ici comme ailleurs le Tristan en prose "qui lui a particulièrement servi de modèle". Il a pu emprunter la formule finale précisément aux dernières lignes de l'épisode de la Franchise Tristan que nous venons de rapporter. Quant au poème lui-même (ou lai) de la Rose, il est visible qu'il a entendu en faire non un lai narratif, mais un lai lyrique destiné à être chanté. Ecoutez les lamentations de Nabon enfermé dans une tour:

264 Par foi, dist-il bien suis venus au tour De m'emprise, sans nul advocatour.
Or en feront cil menestrel un lai:
Ne chanteront ne de flour ne de glai,
268 Mais par quel tour la rose je sechai.

Et si le sens du passage semble équivoque, qu'on se reporte à ces lignes de G. Paris: "Le véritable auteur de ce lai était, d'après le romancier, le ménestrel Pauston, père de Paustonnet, qui, dans le livre V, le chante à la nièce de Perceforest".³ Le lai de la Rose est donc à mettre à côté des nombreux lais qui figurent dans le Tristan en prose: si la constitution rythmique en est différente, c'est que l'auteur de Perceforest a usé de la même liberté dans la fantaisie que les auteurs de son original,⁴ et si quoique fait pour être chanté, il décrit plutôt une aventure qu'il n'exprime des sentiments, c'est tout simplement que nous sommes à la fin d'une tradition: les mots subsistent encore, mais le sens et l'esprit s'en sont retirés. Perceforest est, croyons-nous, le dernier roman du moyen-âge où l'on retrouve, atténuée du reste et mal comprise, l'influence de Marie de France.5

4 Il y a du reste dans *Perceforest* d'autres "lais" qui ressemblent à ceux du *Tristan* en prose non seulement par leurs noms, lai de complainte, lai de confort, lai secret, lai piteux (cf. G. Paris, art. cité, p. 83, n. 2) mais aussi par leur contenu et leur allure générale.

¹ Nous la retrouvons dans un autre passage du roman, en prose cette fois, mais appliquée à la même "aventure" et au même "lai": "Moult fut celle adventure celebree par le palais des dames et des chevaliers, dont il y avoit grant plenté, et tant fut recontee des uns aux autres que oncques puis ne fut oubliee, ains en firent les Bretons un lay qu'ils appellerent le lay de la rose, qui couru depuis par toutes contrees." G. Paris, art. cité, p. 88.

Ibid., p. 96.Ibid., p. 88.

leur contenu et leur allure générale.

<sup>5</sup> Naturellement le *Tristan* en prose et *Perceforest*, ayant été imprimés, ttrouvèrent encore des lecteurs pendant des générations et par leur intermédiaire, le souvenir des lais se conservera jusqu'en plein XVII e siècle chez quelques amateurs de vieux langage. Voir dans Voiture, éd. Ubicini, les "Lettres en vieux langage". II, p. 2538s. Citons un passage: "Moult volontiers

#### III.

Nous venons de voir comment l'influence de Marie s'est, pendant deux siècles environ, accrue de toute l'influence de Thomas. Si Tristan n'avait pas été représenté aux lecteurs du moyen-âge comme un incomparable virtuose de la harpe et un artiste en lais, jamais les lais de Bretagne n'eussent fait dans la littérature française si triomphante fortune. Mais il est peut-être temps de noter que l'idée s'en était présentée à Marie aussi bien qu'à Thomas. Marie n'a pas seulement composé Eliduc ou Guigemar: elle est aussi l'auteur du conte du Chèvrefeuille:

Tristram, ki bien saveit harper, en aveit fet un novel lai.

D'où tenait-elle ce conte? Et quelle place faut-il lui assigner dans l'ensemble des poèmes sur Tristan? C'est la dernière question que nous nous poserons.

Bien des critiques déjà se sont occupés du "lai" du Chèvrefeuille, mais M. Bédier est le seul qui, de par l'ampleur de sa tentative, ait eu, jusqu'à présent, à déterminer la position et l'importance de chaque unité dans ce vaste total de textes médiévaux par où nous est parvenue la légende de Tristan et d'Iseut. On sait comment il y a réussi. Et c'est pourquoi nous nous adresserons à lui de préférence, lui demandant avec curiosité quelle place il a trouvée pour notre conte. Il se peut que nous ayons à proposer une autre solution que la sienne: mais nous n'oublierons pas que de toute façon, le conte de Marie, dans les limites modestes de ses 118 vers, n'a pu jouer qu'un rôle bien restreint dans le développement de la légende; que M. Bédier aurait pu le négliger entièrement sans compromettre la solidité des conclusions qui font la valeur de son livre; et qu'enfin si nous parvenions — et nous ne tenons pas la tâche pour facile — à rectifier quelques lignes de son exposé en deux ou trois endroits, ce serait seulement avec l'aide des armes qu'il nous a fournies lui-même.

Allons tout d'abord au tableau où M. Bédier a résumé les résultats de ses recherches.¹ Les noms de Thomas, de Béroul, d'Eilhart, de bien d'autres encore attirent le regard tout de suite, mais nous y chercherons en vain celui de Marie; et en effet il n'y est pas. Le conte du Chèvrefeuille a été exclu, aussi bien qu'une huitaine d'autres épisodes de mince importance, et pour la même raison: ils "ne procèdent pas, semble-t-il, du poème premier".²

de mon estat vous deviseray, et vous diray, qu'un jour sur le vespre, ayant harpé et chanté un lay moult douloureux et plaintif, comme pouvoit estre cil du pauvre Tristan le Leonnois, voguant en sa barque, après la playe envenimée par luy reçuë par le Morhoult d'Irlande, je m'endormis moult fort ..." p. 259. De Marie de France à Voiture, quelle distance! Et pourtant de ce gauche pastiche on remonte jusqu'aux Lais par une tradition ininterrompue.

<sup>1</sup> Le Roman de Tristan par Thomas, II, 309.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 312.

Le tableau d'ensemble n'accueille que les dérivés de l'archétype où vers 1100 se sont fixés pour la première fois sous la main d'un grand poète les traits constitutifs de la légende de Tristan. Le reste est menu fretin qui ne compte guère. Mais quelle en est la provenance? Ces épisodes indépendants se divisent en deux groupes: "les uns peuvent représenter de très anciens contes, antérieurs à l'archétype; les autres (Petiterû par exemple) des floraisons plus récentes, de petits poèmes épisodiques imaginés sur le tard, écrits, si l'on peut dire, aux marges du grand poème".1 A quel groupe appartient le Chèvre feuille? Au premier. Sans le primitif poème de 1100, "supposé que les noms de Tristan et d'Iseut fussent parvenus jusqu'à nous, nous ne saurions sur eux que quelques historiettes bizarres, celle de Tristan porcher, par exemple, ou gracieuses, comme le Lai du Chèvrefeuille . . . "2 Ainsi, supprimons par la pensée l'auteur du premier Tristan, et nous n'aurons ni Thomas, ni Béroul, ni Gottfried, mais Marie (mince consolation sans doute) pourra tout de même écrire son conte. D'où en a-t-elle donc tiré les éléments? Elle les a reçus des jongleurs armoricains qui, venus en Angleterre au moment de la conquête, renouèrent connaissance avec les populations galloises, firent avec elles un échange et une mise au point de traditions et s'en allèrent les colporter, en français, dans les châteaux normands du XII e siècle. "Marie de France.. nous dit et nous répète que, vers 1170 encore, elle a entendu des Bretons chanter la note et raconter le conte qu'elle se propose de répéter en vers français.3

Sur quoi se fonde cette opinion? En dehors de ces affirmations répétées de Marie, que nous avouons ne pas découvrir très facilement, il apparaît que c'est surtout sur les doubles ou triples titres que portent parfois ou semblent porter les contes de Marie.

<sup>5</sup> "Quand Marie de France intitule ses lais le Chèvrefeuille ou le Gotelef, le Rossignol ou le Nightegale, le Loup-garou ou le Bisclavret ou le Garwalf, quoi de plus conforme à notre hypothèse que ces titres doubles

<sup>1</sup> Ibid., 313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 313. <sup>8</sup> Ibid., 126—127.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Je ne trouve dans Marie aucun texte où elle nous assirme avoir entendu la même personne, ou le même groupe de personnes, chanter la mote" et raconter le conte qu'elle se propose de nous répéter en vers français — aucun texte où elle nous assirme avoir entendu un Breton chanter ou raconter quoi que ce soit. Tout ce qu'elle nous dit de la mote", c'est ceci, à propos des lais en général, qu'elle en a moiz" (Prologue, 33), et à propos de "Guigemar li lais", que mum [le] sait en harpe e en rote; — bone en est a oir la note" (Guig., 885—6). Tout ce qu'elle nous dit des maventures", — dans un passage où elle ne nomme pas les Bretons — c'est qu'elle en a entendu conter plusieurs (Prelogue, 39); les vers 22—24 de Guigemar nous permettent en plus de conclure qu'elle a trouvé au moins une de ces aventures rapportées par écrit. (Je laisse de côté le Chèvreseuille pour le moment.) Ainsi le conteur breton n'apparaît nulle part chez Marie. Les musiciens qui laisaient en harpe et en rote le lai de Guigemar étaient-ils bretons? C'est bien possible, voilà tout ce qu'on peut dire. J'ai indiqué autresois ici même (XXIX, 299 ss.) comment je comprenais les renseignements que nous donne Marie.

"Dans les cours anglo-normandes où se mêlent l'aristocratie conquérante et la conquise, unies par des mariages, il faut que les jongleurs bretons qui produisent leurs lais de harpe et qui chantent en breton, en donnent un scénario et un commentaire français ou anglais. Selon qu'ils passent, au hasard des rencontres de leur vie nomade, d'un château où domine la langue anglaise, à un château où domine la française, ils donnent ce commentaire en anglais ou en français. Comme leurs auditoires sont d'ordinaire mêlés (ils l'ont été de tout temps, puisque l'aristocratie française a si vite corrompu le français), ils disent: "... Je vous chanterai ce conte que nous appelons le Bisclavret, que vous appelez le Garwalf, et vous autres le Loup-garou." . . . Et Marie de France ne fait que répéter ce qu'elle entendait chaque jour en disant à ses lecteurs: "Je mettrai en vers ce conte que les harpeurs bretons appellent tantôt Le Chèvreseuille et tantôt le Goteles". 1 Avons-nous là une peinture exacte de la réalité? C'est possible. Nous avons proposé ailleurs une autre explication pour ces dénominations bilingues ou trilingues.2 Nous n'y voyions qu'un procédé de style, un jeu quelque peu puéril de facile érudition, mis à la mode par Wace et transmis par lui à Marie. Nous renvoyons aux exemples que nous citions alors: ils nous paraissent encore concluants. On

ou triples, français, anglais, bretons"? Ouvr. cit. II, 128. Les deux derniers cas ne ressemblent pas tout à fait au premier: Marie intitulait ses contes non le Rossignol ou le Loup-garou, mais le Laustic et le Bisclavret, et elle était tenue de donner pour ses auditeurs ou ses lecteurs une traduction de ces termes insolites. (Cf. Brugger, art. cité, p. 133, n. 71.) Mais il est bien vrai que dans un cas elle le fait en deux langues (rossignol, nightegale - 'loupgarou' n'apparaît pas chez elle) et ceci nous ramène sans aucun doute à l'équation chèvrefeuille: gotelef; la solution est aussi la même.

<sup>1</sup> Tristan de Thomas, II, 128-9. Pour présenter dans tout son jour l'argument de M. Bédier, il faut ajouter à cette citation deux passages que nous avons retranchés: "... ils disent: Je vous chanterai le conte du Lovendrinc ou du Vin herbé... Quand Béroul reproduit ce nom de Lovendrinc, il fait comme nous faisons aujourd'hui lorsque nous citons un opéra italien indifféremment sous son titre italien ou sous son titre traduit en français". Mais quand nous citons un opéra italien sous son titre italien, c'est que nous connaissons la forme italienne du livret, par audition personnelle ou par ouï-dire. Y avait-il donc un conte anglais du Lovendrinc? On ne peut pourtant guère supposer que les auditeurs continentaux et normands de Béroul le connussent ou s'en souciassent. Mais il est douteux que ce conte ait existé et M. Bédier de sen soutassent. Mars it douted que ce onte air estre et un ferner en semble pas l'admettre (II, 316). Au fond le cas de Béroul est très différent de celui de Marie. En admettant que "vin herbé" soit une traduction, pour le bénéfice des Français, de "lovendrinc", il est visible, à lire les deux passages où est employé le mot anglais (v. 2138 et 2159), qu'il n'y a aucune intention de la part de l'auteur d'en faire un titre: "li loucvendris" ou "le lovendrant" est le nom d'un philtre amoureux, mais non pas d'un conte de jongleur. Du reste suppose-t-on ici que Béroul raconte d'après une source orale? Mais son récit s'accorde avec celui d'Eilhart. Il reste que l'emploi d'un mot anglais par Béroul est surprenant: nous n'avons aucune explication à en proposer, mais on gagnera, croyons-nous, à ne pas trop rapprocher des faits assez différents.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Modern Languages Notes, 1905, p. 109 ss.

en pourrait ajouter d'autres, mais disons seulement que Denis Piramus, très au fait des modes littéraires de son temps,1 se livre à une véritable débauche de ces rapprochements linguistiques: citons-en un qui nous donnera une idée du reste: il s'agit d'une petite "terele"(?)

> 1493 Ki a cel temps esteit clamee, E ki uncore est apellee Maidenesboure en engleis. Chambre as puceles en franceis.

1497 E la vile de li ad nun. En engleis, Hunestanestun, E en franceis est apelee, La vile de piere melee.2

Peut-être n'y a-t-il pas lieu d'attacher trop d'importance à des désignations où entre certainement une grande part de fantaisie.3

La question des noms écartée, voyons donc le conte lui-même. Tout de suite quelque chose de singulier nous frappe. Ce conte, qui par hypothèse est antérieur — ou peut être antérieur 4 — à l'archétype, présente avec lui les rapports les plus étroits: Tristan est l'amant de la femme du roi Marc de Cornouailles - Brangien, est la fidèle suivante de la reine<sup>5</sup> — le roi est mis par des jaloux au courant de la trahision - Tristan est exilé - il s'arrange néanmoins pour revoir la reine: ne sont-ce pas là des traits communs à toutes les versions, et qui se trouvaient dans le poème

<sup>1</sup> Voir La Vie de Seint Edmund, Ed. Ravenel, v. 5-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. v. 1887—88, 2718—22, 2899—908.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il est certain que, dans un pays de langue anglaise où venait de s'établir une aristocratie de langue française, les écrivains en plus d'une occasion durent sentir la nécessité de traduire d'une langue dans l'autre tel ou tel terme plus difficile. La question est de savoir si au bout d'un certain temps il n'en est pas résulté comme une manie ou si l'on veut une mode d'étymologies fantaisistes et de traductions oiseuses. Je note que le mot gotelef ne se trouve dans aucun dictionnaire du moyen-anglais. Il est vrai que du silence des dictionnaires, il n'est pas prudent de conclure à la non-existence d'un mot, surtout d'un mot composé, et il est fort possible que gotelef soit attesté ailleurs que chez Marie en moyen anglais: aux érudits anglais de nous renseigner sur ce point. (Le New English Dictionary s. v. Goat en donne deux seigner sur ce point, (Le New English Dictionary s. v. Goul en donne deux exemples, l'un de 1861, l'autre de 1862.) En tout cas, avant de fonder ou d'étayer une théorie sur ce mot, il conviendrait peut-être de lui assurer un état-civil moins précaire. Gotelef pourrait n'être chez Marie qu'une traduction littérale et factice du français chèvrefeuille. C'est ainsi que dans le prologue et l'épilogue de sa version du conte l'auteur des Strengleikar traduit chèvrefeuille par geitalauf (ou geitarlauf) qui n'est qu'un décalque fidèle du mot français; dans le cours de son récit au contraire il emploie le vrai terme norrois viðvindill. Voir l'éd. Keyser et Unger, p. 117 et Meissner, Die Strengleikar, p. 285.

Nous entendons bien qu'il n'y a là de la part de M. Bédier que la

suggestion d'une explication possible.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il est curieux que le nom de la reine ne se trouve pas une seule fois chez Marie.

premier? Clairement, le conte de Marie suppose la légende déjà constituée sous la forme où la trouveront Thomas, Béroul, Eilhart et la source du Roman en prose. Notez que ce n'est le cas, au même degré, d'aucun des autres épisodes indépendants que l'on peut supposer antérieurs à l'archétype. A vrai dire, en dehors du Chèvrefeuille, M. Bédier n'en range expressément qu'un dans ce groupe: c'est la triade galloise de Tristan porcher. Or si les trois personnages principaux du roi, de la femme et de l'amant s'y trouvent déjà, nous n'y rencontrons ni Brangien, ni Tintagel, et on n'y fait aucune allusion aux grandes lignes de l'action telles que nous les offre au contraire le conte de Marie. Le Chèvrefeuille a ceci de particulier qu'il s'encadre dans la légende déjà complète. En serons-nous surpris? Et Marie ne nous dit-elle pas formellement qu'elle a connu un roman de Tristan?

- 5 Plusur le m'unt cunté e dit e jeo lai trové en escrit de Tristram e de la reïne, de lur amur ki tant fu fine,
- 9 dunt il ourent meinte dolur; puis en mururent en un jur.<sup>1</sup>

Ce roman, on le voit, retraçait l'histoire entière des amants. Tiendrions-nous ici un second archétype? Il ressemblerait alors tellement au premier qu'il n'y aurait aucun moyen - ni aucune nécessité - de l'en distinguer. Ce n'est probablement pas ce qu'a voulu dire M. Bédier. Préoccupé avant tout de répondre à la question capitale qu'il s'est posée: "quoi de celtique, quoi de français dans les formes de la légende que nous connaissons?",2 il n'a pas jugé que le Chèvrefeuille pût l'y aider3 - il l'a écarté, notant simplement que l'anecdote qui en fait le fond ne semble pas dériver du poème premier, et sans s'inquiéter beaucoup de savoir si le cadre du conte était emprunté à Béroul, à Thomas ou à un autre. Pour l'historien de la légende de Tristan, cela en effet importe peu. Pour qui s'essaye à déterminer le rôle et mesurer l'influence de Marie, cela peut n'être pas indifférent. Et justement nous croyons tenir un fait nouveau, qui nous permettra non seulement de poser le problème une fois de plus, mais peut-être d'en proposer une solution acceptable: les Lais ont paru avant le Tristan de Thomas: ce n'est donc pas à Thomas qu'on nous renvoie dans l'introduction du Chèvrefeuille. Comme il est probable que Béroul est également postérieur à Marie,4 il ne reste qu'une solution

Sinon comme exemple de la façon dont les légendes celtiques ont pu s'introduire dans la littérature française.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Warnke, 1900.

<sup>2</sup> Ouvr. cité., II, 129.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voir Muret, *Le Roman de Tristan par Béroul*, 1903, Introd., p. LXIV: "La troisième partie du notre poème n'est pas antérieure à l'été de 1191 ou du moins n'a pas été achevée auparavant. La première est assurément

possible: le roman auquel Marie fait allusion doit être la source même où ont puisé et Béroul et Thomas, et que M. Bédier nous a rendue accessible. Retrouverons-nous dans ce poème archaïque les données qui constituent le conte du Chèvrefeuille?

Ouelles sont ces données? Le récit de Marie n'est pas toujours très cohérent, du moins à première vue, et il ne sera peut-être pas inutile, avant d'aller plus loin, d'en déterminer au juste la teneur. D'abord un prologue de 10 vers dont nous avons cité le passage essentiel. Au vers 11 commence la narration qui se poursuit jusqu'au vers 106. Tristan, exilé par le roi Marc, s'est retiré en "Southwales"; il y demeure un an, mais son grand amour pour la reine le ramène en Cornouailles, et là caché dans la forêt il épie l'occasion de voir Iseut. Justement le roi vient de convoquer ses barons à Tintagel et lui-même s'y rendra accompagné de la reine. Tristan aura soin de se trouver sur le passage du cortège, et pour attirer l'attention d'Iseut, il fend et équarrit une baguette de coudrier et avec son couteau y grave son nom. Ce n'était pas la première fois que pareil signal était employé entre les deux amoureux - et dès que la reine du haut de son cheval aperçoit le bâton, elle reconnaît les lettres et sait que Tristan est là. Elle fait arrêter son escorte et sous prétexte de se reposer entre sous bois, accompagnée de la seule Brangien. Elle ne tarde pas à rejoindre Tristan: "Entre els meinent joie mult grant." Elle lui explique comment il pourra se raccorder au roi qui s'est repenti d'avoir congédié son neveu, puis les deux amants se séparent en pleurant:

> Tristram en Wales s'en rala, tant que sis uncles le manda. (v. 105—6.)

Certes c'est là un récit où tout se tient, mais nous avons laissé de côté précisément le passage qui fait difficulté (v. 61—78). Comment comprendre ces 18 vers? Où se trouvait cet "escrit qu'il li aveit mandé et dit"? Il semble bien, à suivre l'ordre des évènements tel qu'il nous est donné dans le récit, que ce dut être sur le bâton: Tristan n'y grave pas seulement son nom, il y fait savoir à la reine sa présence dans la forêt et son impatience de la revoir, il y compare leur amour au chèvrefeuille et à la coudre qu'on ne peut séparer sans les faire périr:

Bele amie, si est de nus: ne vus senz mei ne jeo senz vus! (v. 77-78.)

postétieure d'au moins quinze ou vingt ans à la date de 1150, naguère assignée au fragment tout entier. Ce qui nous donne 1165 ou 1170. M. Bédier à son tour écrit, Le Roman de Tristan par Thomas, 1905, p. 189: "...le poème de Béroul, écrit sans doute en Normandie vers 1165, et dont nous ne possédons qu'un tragment, auquel un jongleur anonyme a adjoint une suite à l'extrême fin du XIIe siècle.". Mais avant l'achèvement de son livre, il a évidemment modifié son opinion sur ce point, car dans son sché 1a d'ensemble (p. 309) nous lisons: Béroul (vers 1180) — continuateur de Béroul (vers 1209).

C'est ainsi que comprend M. Warnke,1 c'est ainsi que traduit M'le Rickert.<sup>2</sup> Et pourtant combien il est invraisemblable que Tristan ait pu faire tenir tant de choses sur une baguette de coudrier, ou que Marie ait voulu nous le laisser entendre! M'lle Rickert l'a bien senti et sa note sur le passage donne une tout autre interprétation que sa traduction: "On ne peut supposer que Tristan ait écrit en plein le message dont la "sume" remplit 17 vers. Même si c'eût été possible, Iseut n'aurait pas pu le lire en passant à cheval, et elle n'avait pas non plus besoin de le faire, puisque la branche servait simplement à indiquer la présence de Tristan dans le voisinage. Le message envoyé à Iseut consistait probablement dans le symbolisme de la coudre et du chèvreseuille".3 Il est certain que nulle part Marie ne dit expressément que Tristan eût écrit sur le bâton la matière des vers 67-78; au vers 54 elle mentionne simplement qu'il y écrit son nom. Mais il est bien certain aussi que quand elle nous décrit les préparatifs de Tristan avant l'arrivée du cortège elle ne fait nulle allusion à une branche de chèvreseuille. "Une coldre trencha par mi, tute quarree la fendi".4 Et c'est tout. Le chèvreseuille n'apparaît que précisément dans le passage que nous cherchons à interpréter. D'autre part si la note de M'lle Rickert est juste, que faut-il penser des vers 77-78 qui le terminent:

> Bele amie, si est de nus: ne vus senz mei ne jeo senz vus!

Tristan s'adresse là directement à Iseut et il ne s'agit plus seulement du symbolisme de la coudre et du chèvrefeuille, mais de l'explication que Tristan en suggère à la reine. Marie entend nous redonner les mots mêmes de Tristan: ces deux vers devaient être écrits quelque part. Nous croyons que M. Sudre a donné autrefois dans la Romania<sup>5</sup> la véritable interprétation de ce passage. Il résume ainsi l'épisode: "Comme le cortège doit traverser la forêt, Tristan coupe une branche de coudrier, la taille en carré, et avec son couteau y grave son nom; puis il place le bâton sur le chemin où doit passer la reine. Il l'avait avertie de ce signal qu'il lui donnerait, en lui écrivant qu'il ne pouvait vivre sans elle, comme elle ne pouvait vivre sans lui ... "Il y a parfaitement eu un message, où était exprimée tout au long la comparaison de leur amour à la coudre et au chèvrefeuille et où se trouvaient les deux beaux vers que nous venons de citer, mais c'était une lettre que Tristan avait expédiée quelques jours avant:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lais, Introd., p. CXLI et cf. la leçon qu'il admet dans son texte pour

le vers 109. Voir aussi Golther, Die Sage von Tristan, p. 39.

<sup>2</sup> Marie de France, Seven of her Lays done into English. 1901, p. 96: "This was the import of the writing that he set upon it . . ." Ou faut-il entendre par ce "writing" simplement son nom?

<sup>8</sup> Ibid., p. 193.

<sup>4</sup> v. 51-52. 5 XV [1886], 551.

Ceo fu la sume de l'escrit qu'il li aveit mandé e dit . . . (v. 61-62.)

Si attentive que fut Iseut, pouvait-elle se douter que son ami était soudainement revenu d'exil après une longue année d'attente? Ne risquait-elle pas de passer à côté de la branche sans la voir? Prévenue au contraire, elle ne pourrait manquer de reconnaître un signal que Tristan avait autrefois employé avec elle (v. 59—60).

Le conte se termine par un épilogue de 12 vers dont les huit premiers n'ont pas toujours été compris de même:

107 Pur la joie qu'it ot eüe
de s'amie qu'il ot veüe
par le bastun qu'il ot escrit,
si cum la reïne l'ot dit,
111 pur les paroles remembrer,
Tristram, ki bien saveit harper,
en aveit set un nuvel lai.

Tel est le texte que donne M. Warnke, mais pour le vers 109, à tort, semble-t-il. Il a adopté ici la leçon de S, rejetant en note la leçon de H "e pur ceo kil aueit escrit". Il lui a échappé que le vers 109 est dans un étroit rapport avec le vers 62, et qu'il faut se tenir, dans l'un comme dans l'autre cas, à la leçon de H ou à la leçon de S. Ou bien lire avec S dans le premier passage "[Ceo fu la sume de l'escrit] qui fu el baston que ie dit" et dans le second "par le bastun qu'il ot escrit, [si cum la reïne l'ot dit]" - ou bien avec H "[Ceo fu la sume de l'escrit] qu'il li aveit mandé e dit" et "e pur ceo kil aueit escrit, [si cum la reïne l'ot dit". Il ne peut y avoir ici de compromis possible. Or la meilleure leçon dans les deux cas est évidemment celle de H,1 qui est du reste le manuscrit que M. Warnke met en première ligne pour le conte du Chèvreseuille.2 Adoptant donc le texte de H au vers 109, j'interprète ainsi tout le passage: "Pour conserver le souvenir de la joie qu'il avait eue à revoir la reine et des paroles qu'il lui avait envoyées (par écrit), Tristan, sur la demande de la reine (si cum la reine l'ot dit),3 fit un lai nouvel."

Tournons-nous vers le poème original dont tous les autres dérivent et demandons-nous s'il s'y trouve des points de contact avec le récit de Marie. Or on a depuis longtemps signalé un passage d'Eilhart d'Oberg où nous voyons Tristan, caché derrière

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non seulement pour le sens, mais aussi au point de vue de la syntaxe (Cf. Cohn, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit. XXIV<sup>2</sup> [1902], p. 15). M. Cohn montre comment le scribe du ms. S a été amené à altérer le vers 109. Ceci prouve du reste que le passage n'était pas entièrement clair pour les lecteurs du XIII siècle.

<sup>3</sup> Voir Introd., p. LVII.

M. Cohn, art. cité, p. 15, voit dans "la reïne" un datif et dans le v. 110 comme une reprise du vers précédent.

un buisson, prévenir Iseut de sa présence au moyen d'une branche qu'il lui jette.1 Aurions-nous là le point de départ du conte de Marie? Cela semble bien probable, et le rapprochement est plus significatif qu'on ne le dit d'ordinaire. Qu'on en juge.2 Surpris de la froideur de Tristan envers sa femme Iseut aux Blanches Mains, Kaherdin, frère d'Iseut, en fait des reproches à son ami. Pour se justifier Tristan le mènera en Cornouailles et le forcera à avouer qu'Iseut la Blonde, sa seule aimée, traite mieux son chien pour l'amour de lui qu'il n'est traité lui, Tristan, par sa propre femme. Les deux amis partent. Aussitôt arrivés, ils se rendent chez le fidèle sénéchal Dinas de Lidan. Tristan le prend à part, Iui raconte ce qui en est, et le charge d'un message pour la reine: ou'Iseut persuade le roi Marc de s'en aller chasser du côté de la Blanche Lande et d'emmener la reine avec lui: Iseut connaît bien la route, qu'elle ait l'oeil ouvert et tâche de découvrir un épais fourré d'épine où se tiendront cachés Tristan et son ami; quand elle passera devant eux, Tristan jettera une branche de feuillage à la crinière de son cheval; qu'Iseut s'arrête alors et pour l'édification de Kaherdin se mette à caresser son chien.3 Dinas fait le message et tout se passe comme Tristan l'avait désiré. Dissimulés derrière le feuillage, les deux compagnons regardent défiler le cortège royal: arrive enfin la reine:

6542 Tristant dô daz rîs schôz der vrauwen pferde in den manen, do begunde sie stille haben,

Tout le reste de la scène est à l'intention de Kaherdin, mais le soir la reine et Tristan se revoient et mènent leur amour. Le Roman en prose nous montre les deux amis partant également pour la Cornouailles à la suite d'un épisode analogue; ils sont hébergés par Dinas qui se charge d'un message pour la reine, C'est tout ce qui reste du récit primitif mais cela suffit à confirmer le point de départ de la narration d'Eilhart. Quant à Thomas, M. Bédier a montré comment il a de parti-pris altéré les données que lui offrait son original. Diverses raisons de courtoisie l'y ont poussé, mais aussi ce fait qu'il n'a plus à sa disposition Dinas de

Eilhart von Oberge, Ed. Lichtenstein, v. 6205 ss.
 Voir la teneur du message, ibid., v. 6279 ss. et spécialement v. 6282—

<sup>7</sup> Ibid. p. 274 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir Sudre, Rom., XV [1886], p. 551, n. 1 et 2; Golther, Die Sage von Tristan, 1887, p. 39-40, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit., XXII [1900], p. 9 et XXIV<sup>2</sup> [1902], p. 145; Brugger, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit., XX [1898], p. 133; Warnke, Lais 1900, CXLIV.

<sup>6285</sup> et 6328—6346.

<sup>4</sup> Nous laissons de côté un second rendez-vous dans la Blanche Lande, v. 7620ss. "qui semble n'être qu'un maladroit recommencement". (Bidier, ouvr. cité, II, 281 et cf. éd. Lichtenstein, Introd., p. CXXVII—CXXVIII.)

<sup>Bédier, ouvr. cité, II, 371-72.
Cf. Bédier, ibid. p. 270 et 273.</sup> 

Lidan, l'ayant supprimé au début de son roman. Nos deux amis, chez lui, s'en vont se poster, sans avoir prévenu personne, sur une route par où ils savent que le roi va passer:

1204 Entre Tristan e Kaerdin
Tant unt chevalchié e erré
Qu'il vienent a une cité
U Marke deit la nuit gisir.
1208 Quant il ot qu'il i deit venir
(La veie seit e le chemin),
Encuntre vait od Kaerdin.

Tristan et Iseut finissent naturellement par se rejoindre, mais à la suite d'incidents qui sont en grande partie de l'invention de Thomas. - Ne pouvons-nous maintenant affirmer qu'il y a une grande similarité entre le début, dans Tristan, du voyage en Cornouailles des deux amis, et chez Marie l'épisode du Chèvrefeuille? Dans l'un et l'autre cas, Tristan a quitté la cour de Cornouailles exilé par le roi: au bout de la même période de temps<sup>2</sup> il revient et si les raisons qui l'ont déterminé au retour sont différentes c'est toujours en fin de compte pour revoir Iseut; dans l'un et l'autre cas il va se loger aux environs, fait tenir un message à la reine pour la prévenir de son arrivée, et s'arrange pour la voir au moment où elle accompagnera le roi dans une sortie; des deux côtés Tristan est caché dans le taillis et indique par une branche de feuillage l'endroit exact où il se trouve; finalement dans Tristan comme chez Marie ces scènes se terminent par une entrevue des deux amants. Certes entre les deux épisodes il reste bien des différences, et nous ne prétendons pas que l'un soit servilement calqué sur l'autre. Mais faisons attention qu'ici nous sommes loin d'être fixés sur la teneur précise du Tristan primitif: si Eilhard n'a pas usé de la même liberté que Thomas, il a pu tout en respectant l'allure générale du récit modifier certain détails, et il n'est pas impossible que Marie ait conservé quelques traits de l'original avec plus de fidélité qu'aucune des autres versions. Ailleurs elle a pu au contraire et dû trancher dans le vif. N'oublions pas que son

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Bédier, I, 333.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez les vers 16—20 du *Chèvrefeuille*: "En Suhtwales u il fu nez — un an demura tut entier, — ne pot ariere repairier; — mes puis se mist en abandun — de mort e de destructiün "avec d'une part le passage d'Eilhart (v. 7060 ss.) où Governal fait jurer à "Tristan de ne pas retourner auprès d'Iseut de toute une année" (Bédier, II, 281), et, d'autre part, les lignes suivantes du Roman en prose (Bédier II, 370) "Tristan et Kehedin chevauchoient ung jour ensemble, si souvint a Tristan qu'il avoit ung an qu'il avoit perdue Yseult, si commence a plourer trop durement . . . Kehedin, fait Tristan, j'aimme par amours une dame qui me fu emblee huy a ung an. "Il est vrai que chez Eilhart l'épisode du serment se place entre les deux voyages de Tristan, c'est à dire après la première entrevue à la Blanche Lande. Mais c'est une difficulté qui disparait si l'on admet que la seconde entrevue n'est qu'une gauche répétition de la première: des traits originaux ont pu être ainsi déplacés.

conte était, de par sa forme, tenu de se suffire à lui-même; les raccords au reste de l'histoire ne pouvaient guère subsister; toute allusion vers le début à Kaherdin et à Iseut aux Blanches Mains entraînait un long exposé de faits, et d'autre part faire aboutir la rencontre dans la forêt à l'épisode du coussin enchanté et de Tristan lépreux, c'était allonger de plusieurs centaines de vers un conte assez court, c'était en plus briser l'unité du récit et transformer le Chèvrefeuille en une agglomération d'épisodes distincts, arbitrairement distraits de l'ensemble du roman. Bref, il n'est pas démontré que tous les traits particuliers à la version de Marie soient des modifications de l'original, et d'autre part les changements que nous constatons sûrement peuvent très bien s'expliquer par le dessein de Marie. Nous conclurons que vers 1165 Marie a eu entre les mains un roman de Tristan que nous n'avons plus. mais qui est la source de toutes les versions conservées et qu'elle en a détaché un incident qui remanié et accommodé par elle à un certain idéal littéraire est devenu le conte du Chévrefeuille.

Il est clair que dans l'intérêt même de cette adaptation, Marie a dû non seulement modifier le récit du Tristan, mais y ajouter du sien. En quoi consistent ces additions? C'est d'abord un prologue et un épilogue, qui encadrant la narration lui permettront de prendre rang parmi les autres histoires que nous rapporte le recueil. Le prologue nous annonce qu'on se propose de nous expliquer l'origine "del lai qu'um nume Chievrefueil". L'épilogue nous en fait connaître l'auteur: c'est Tristan; il l'avait fait pour conserver le souvenir d'une entrevue mémorable avec la reine et de certain message qu'il lui avait envoyé peu auparavant: c'est pourquoi le lai s'appelle "Chievrefueil", et voici qui nous renvoie directement aux vers 61-78 qui, on s'en souvient, nous ont retenu quelque temps: c'est là seulement qu'il est question du chèvrefeuille. Mais nous avons là précisément une nouvelle addition, ou plutôt c'est encore une modification mais plus radicale que les autres. L'idée du message, précédant la rencontre sur la route, se trouve déjà dans Tristan. Mais c'est un message oral et c'est Dinas de Lidan qui le porte. Dans son court récit Marie ne pouvait songer à introduire un personnage aussi secondaire, et elle ne s'embarrasse pas de nous apprendre qui a servi d'intermédiaire entre les deux amants. Chez elle Tristan a envoyé une lettre à Iseut, et c'est le contenu de cette lettre, plus que la façon de la faire tenir, qui a intéressé l'auteur. Les vers 63-78 reproduisent la teneur de cette lettre et nous en avons même probablement, dans les vers 77-78, l'expresse conclusion. Ici rien qui nous rappelle Tristan.1 Il est bien vrai que Marie ne pouvait conserver tel quel le message de Dinas, qui tenait à toute la trame du roman, mais ce serait se faire illusion que de se la représenter

¹ Ceci n'est rigoureusement vrai que des vers 67—78, car les vers 63 —66 s'appliquent parfaitement à la situation présente de Tristan et d'Iseut.

ici partant du poème de Tristan et cherchant à élaguer, à adapter, à transformer: il est trop évident que nous avons au contraire dans les vers en question le point de départ même, la raison d'être du conte tout entier. Marie a voulu mettre en œuvre une lettre d'amour, où un amant en des vers d'un charme pénétrant comparait sa maîtresse et lui au chèvrefeuille et à la coudre qui réunis et entrelacés prospèrent, séparés meurent. Elle a attribué cette lettre à Tristan, le plus connu de tous les grands amoureux, et elle a cherché un moment de sa légende où elle pût, au prix de quelques altérations, l'insérer avec vraisemblance. On sait avec quel singulier bonheur elle a réussi dans sa quête. Désormais la poétique comparaison du chèvrefeuille et de la coudre est entrée dans la légende de Tristan pour n'en plus sortir. M. Bédier, critique, a beau exclure de son tableau final le conte de Marie, M. Bédier, poète, nous en redonne la précieuse essence dans la plus belle des versions modernes de la légende,1

Nous avons jusqu'ici supposé que cette lettre, avant d'être attribuce par Marie à Tristan, avait eu réellement une existence littéraire, c'est à dire, qu'elle aurait fait le fond d'un poème lyrique, d'une chanson. Dans ce cas Marie se serait bornée à l'insérer plus ou moins remaniée et condensée - à un endroit convenable du roman. Mais est-ce ainsi que les choses se sont passées? La lettre ne peut-elle pas être l'œuvre de Marie elle-même? Ce n'est pas là seulement qu'on trouve dans ses contes délicatesse d'expression et profondeur de sentiment. Elle a pu du reste prendre ailleurs le germe de ce beau symbole sans lequel la lettre ne serait pas,2 mais rien n'empêche de croire que c'est elle qui l'a mis en valeur. En tout cas parler ici d'un emprunt aux Celtes serait singulièrement téméraire. Mais que signifie ce "nuvel lai" avec son double nom? Nous avons indiqué déjà que la désignation anglaise n'a, selon nous, aucune importance. Mais y a-t-il eu un lai du Chèvreseuille? Remarquons que c'est Tristan qui l'a fait, il y a bien longtemps, trop longtemps pour qu'il se soit conservé. L'artifice ici, comme en bien d'autres endroits, est visible. Mais "Chievrefueil le nument Franceis". Y avait-il donc, à l'époque de Marie, une chanson française, un "lai" de ce nom, dont la poétesse aurait feint que Tristan était l'auteur? Dans ce cas, serait-ce, comme on l'a dit parfois, la pièce lyrique qui justement porte le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Roman de Tristan et Iseut, traduit et restauré par Joseph Bédier. Voir p. 236 et 238. Dans sa "restauration" M. Bédier a ainsi admis, au grand bénéfice de la légende, plus d'un trait qui ne se trouvait pas dans l'"archétype". C'était son droit de 'trouveur' moderne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. une très intéressante suggestion de M. Golther, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit., XXV<sup>2</sup> [1902], p. 145 "Das Geißblattgleichnis ist, vielleicht in Hinblick auf Rose und Rebe auf dem Grab der Liebenden, an irgend einer lyrischen Stelle eines Tristangedichtes angewandt worden und wird im Lais, wie mir scheint, irrtümlich mit einer unpassenden Entstehungsgeschichte verknüpft".

nom de "lai du Chèvrefeuille"?¹ Ou se pourrait-il que ce fût précisément cette lettre ou chanson dont nous parlions tout à l'heure? Ni l'un ni l'autre, croyons-nous. Il est très improbable qu'avant 1190 ou 1200 aucune chanson française ait encore reçu le nom de lai. Marie entend sous ce nom un air de musique, et on ne voit pas qu'en aucun cas elle en place la composition ailleurs que chez les Bretons du temps d'Arthur ou les "anciens" d'une période lointaine.² L'épilogue du Chèvrefeuille nous apparaît comme une simple variation d'une formule conventionnelle dont Marie a fait la marque distinctive d'un genre littéraire qu'elle a créé.

Quoiqu'il en soit, une chose semble certaine: le Chèvrefeuille est le plus ancien texte conservé qui, dans la France du Nord, nous renvoie à un poème de Tristan. Quel est l'homme de génie qui dans les premières années du XII e siècle a su créer cette œuvre unique au moyen-âge, nous ne le savons pas, mais nous connaissons une de ses lectrices. Ce poème dont il a fallu toute la critique pénétrante et tout l'art savant de M. Bédier pour nous faire entrevoir les linéaments, Marie de France l'a tenu dans ses mains, complet sans doute et dans toute la verdeur de sa première création. C'en est assez pour qu'à notre tour nous ne puissions sans émotion relire cette courte histoire où, au sortir peut-être

<sup>2</sup> Vers 1165 on a dû, en Angleterre et peut-être en France, entendre exécuter quelques uns de ces airs par des harpeurs bretons ou autres. C'est ce que semblent prouver le v. 885 de Guigemar et le v. 798 de Richeut (si dans ce second cas il n'y a pas déjà trace de l'influence de Wace), et c'est ce que prouve sûrement le v. 33 du Prologue. En tout cas, si l'on admet que Marie a réellement entendu la "note" de Guigemar, il est bon de se rappeler que c'est le seul texte que nous ayons où un auteur nous mentionne une exécution contemporaine d'un lai breton nommément désigné. On voit que je fais des réserves même sur le sens du passage de Marie. C'est qu'elle ne nous dit pas expressément qu'elle ait entendu la "note" de Guigemar: elle dit simplement qu'elle est "bonne à oïr". Cela peut vouloir dire la même chose, mais ce n'est pas absolument démontré. Jusqu'à nouvel ordre, il est sage de laisser la question en suspens.

¹ Voir Brugger, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit., XX [1898], 133 Gröber, Grundriss II, I, 596, Suchier, Gesch. der fr. Lit., 120. Le lai du Chèvrefeuille, imprimé en dernier lieu par Jeanroy, ouvr. cité, p. 53 ss., semble bien être le plus ancien des lais lyriques que nous ayons conservées, mais il n'est sans doute guère antérieur aux dernières années du XII siècle. M. Jeanroy me semble être plus près de la vérité quand il dit, ouvr. cité, p. XIV, note 4: "Le scribe du Ms. de Berne qui attribue [le lai lyrique du Chèvrefeuille] à "Tristans" connaissait évidemment le passage où Marie de France dit . . que Tristan avait composé un lai sur l'aventure qu'elle vient elle-même de raconter. "C'est ce qu'indiquait déjà Bartsch, Zeitschr. f. rom. Phil., I, p. 69—70. On pourra dire que la mélodie de notre lai lyrique est plus ancienne que le poème lui-même, tel que nous l'avons, et c'est probable. Était-elle déjà courante du temps de Marie, et sous le même nom, voilà qui est plus douteux, et en tout cas cela ne nous avancerait guère. Notons en passant que les vers 77—78 du conte de Marie "Bele amie, si est de nus: — ne vus senz mei ne jeo senz vus! "qui semblent empruntés à quelque poésie indépendante du conte n'ont jamais pu être chantés sur la mélodie en question: le rythme n'en prévoit nulle part une succession de deux octosyllabes.

d'une lecture de Tristan, elle a fixé quelques unes de ses impressions en vers qui chantent dans les mémoires. Irons-nous plus loin? Demanderons-nous au conte du Chèvrefeuille d'être plus qu'un précieux témoignage de l'existence ou de la popularité d'une grande œuvre disparue? Et nous rendant compte que le récit de Marie dérive du poème premier tout aussi bien que Béroul, Eilhart, le Roman en prose, Thomas et la Folie Berne, dirons-nous qu'il importe de s'en servir dans une reconstitution de l'archétype? Ce serait peut-être manquer un peu du sens des proportions et nous ne prétendrons pas que nous apportons un secours bien efficace à M. Bédier. Tout au plus un examen des noms propres employés par Marie pourrait-il fournir ici et là une menue rectification.1 Nous nous contenterons d'indiquer qu'une opinion avancée par M. M. Novati<sup>2</sup> et Muret,<sup>3</sup> d'après laquelle Tintagel serait un bourg distinct de la cité royale où habitent Marc et la reine, semble confirmée par notre texte. Tristan revenu d'exil

27 en Cornuaille vait tut dreit la u la reïne maneit.

Il se cache dans le voisinage et demande aux paysans des nouvelles du roi:

37 Cil li diënt qu'il unt oï que li barun erent bani, a Tintagel deivent venir, li reis i vuelt feste tenir ...

43 e la reïne od lui sera.

Tristan s'en réjouit,

45 ele n'i purra mie aler qu'il ne la veie trespasser. Le jur que li reis fu meüz,

Tristan va se porter sur le chemin du cortège royal. Ainsi, pour aller à Tintagei, le roi Marc devait quitter sa résidence ordinaire et traverser un bois (v. 48—50) Ce sont là, on le voit, constatations sans grande importance. Au fond le Chèvrefeuille nous aiderait peut-être plus à comprendre la méthode de Thomas qu'à reconstituer son original perdu, et il n'est pas défendu de penser que, si dans la place que Thomas fait aux lais dans son roman il a subi l'influence du recueil de Marie tout entier, c'est au Chèvrefeuille plus spécialement qu'il doit l'idée d'un Tristan virtuose de la harpe et incomparable créateur de lais.

Nous pensons surtout au mot Suhtwales, v. 16 (cf. v. 105).
 Studj di filologia romanza, II, 396, n.
 Le Roman de Tristan par Béroul, Glossaire, s. v. Lanciën.

Nous voici arrivés au terme d'une enquête qui a débuté par rechercher le sens d'un mot, mais qui nous a menés ensuite plus loin que nous ne nous y attendions. Ce mot, nous croyons l'avoir suffisamment défini. Les gens du second tiers du XII° siècle étaient loin d'y voir tout ce que nous y avons mis depuis. Le terme désignait simplement un air de musique que les Bretons du temps d'Arthur exécutaient sur la harpe. Marie eut l'idée d'expliquer d'où venaient ces airs: elle affirma, à tort ou à raison, qu'à l'origine ils étaient étroitement liés à des "aventures" et pour preuve elle rapporta en des contes exquis quelques unes de ces aventures. Les contes eurent du succés, et l'explication aussi. Les imitateurs ne manquèrent pas, et s'ils ne racontèrent pas toujours une aventure ils en donnèrent au moins le titre. Puis vers 1190 ou 1200 nos Français se piquèrent d'imiter les anciens Bretons et firent dans leur langue des lais qui ne sont du reste qu'une variété de la chanson courtoise. Mais dès après le succès des Contes de Marie s'était formée une tradition littéraire qui pendant près de deux siècles va, en particulier dans les romans d'aventure, multiplier les lais: nulle fête ne sera complète si devant le roi et sa cour assemblée on n'entend sur la harpe des jongleurs retentir les lais de Bretagne. Il y a donc eu là plus qu'une mode passagère, et l'influence de Marie a été profonde. Mais qu'on le remarque, il s'agit ici d'une mode littéraire, et cette influence c'est sur le style et la forme qu'elle s'est exercée. Sans doute l'art du XIIème siècle n'est pas encore celui que nous devons à la Renaissance; mais il existe et, tout fruste et hésitant qu'il est, il a déjà ses tendances et même ses procédés. C'est peut-être pour l'avoir un peu méconnu qu'on a plus d'une fois pris au grand sérieux ce qui n'était souvent que trompe-l'oeil, artifice, formule. Chose curieuse, l'on a été plus clairvoyant dans le domaine de l'épopée nationale, et les appels à la geste et aux autorités sont loin ici d'avoir été toujours pris pour argent comptant. Mais dans la chapelle celtique nul n'entre qu'avec respect et la critique tâtillonne semble y perdre un peu ses droits. Ici, on l'admettrait volontiers, toutes les œuvres sont de premier jet et spontanées, toutes les sources sont orales, tous les conteurs naifs, désintéressés et véridiques. Et pourtant à y regarder de près, là aussi on découvre une tradition littéraire, des imitations avouées, des manipulations habiles, des écrivains soucieux de produire un effet et très conscients de leur art.1 C'est ainsi que nous avons cru découvrir

¹ Dans sa brochure sur L'évolution du Roman français aux environs de 1150, 1903, M. Wilmotte développe des considérations analogues et cherche à établir la chronologie des romans de la 2ème moitié du XIIe siècle par une étude minutieuse de leur style, de leurs procédés et aussi de leurs plagiats. Voir encore les articles pénétrants et ingénieux de M. F. M. Warren sur Some Features of Style in Early French Narrative Poetry, Modern Philology, 1905, p. 179—209, 1906 p. 513—539, 1907 p. 655—675, et aussi les réflexions de M. Golther, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit., XXVII [1903], p. 6. Les deux

aux environs de 1170 comme un rayonnement qui émane de Marie: chez Chrétien, chez Thomas, ailleurs encore on relève des passages entiers dont ses Contes seuls nous donnent la clef. Et nous en avons conclu que les "Lais" de Marie ont précédé le Tristan de Thomas. Sans Marie, Tristan eût encore été un des héros favoris du moyen-âge, mais tout un côté de sa figure poétique fût resté dans l'ombre. Thomas a exploité Marie comme il a exploité Wace, mais elle lui a fourni plus que des faits, une inspiration. Marie de son côté a connu le poème ancien où pour la première fois à notre connaissance Tristan a été chanté en français, et c'est là qu'elle a trouvé le cadre, sinon la suggestion, d'un de ses contes. Et il est possible qu'une analyse de la composition du Chèvrefeuille nous ait donné une idée assez exacte de la manière dont elle a fait les autres, <sup>1</sup> Marie nous apparaît ainsi comme une des premières en date entre les ouvriers de ce travail par quoi les œuvres encore brutales et gauches du XIIe siècle naissant se sont, de 1150 à 1180 environ, humanisées, polies, imbues de courtoisie et peutêtre affadies: le premier roman arthurien que nous ayons conservé n'est pas Erec, mais bien Lanval. Avec Marie, avec Thomas, avec Chrétien peut-être, nous sommes au seuil d'une période d'élargissement artistique, mais non pas au début d'une littérature. Derrière Guigemar et Lanyal, derrière Tristan et Horn nous entrevoyons en Angleterre un groupe confus d'œuvres françaises,2 qui durent charmer les contemporains d'Henri Ier et d'Etienne de Blois, mais qui, pour plaire à la cour plus raffinée d'Henri II, eurent à revêtir un costume plus noble et plus élégant. C'est ainsi que plus tard ces beaux poèmes de la seconde moitié du XIIe siècle durent à leur tour faire place à la prose d'une époque plus réaliste. Est-ce à dire que dès 1150 il faille se représenter toutes les légendes celtiques comme déjà fixées en des œuvres écrites - et le libre conte courant de bouche en bouche comme appartenant à une époque disparue? Nous sommes loin de l'affirmer. Nous pensons seulement qu'il faut faire place dès ces temps reculés aux poètes comme aux conteurs, et se rappeler que les conteurs eux-mêmes ont pu puiser leur répertoire dans les œuvres écrites tout aussi

volumes du Tristan de M. Bédier — même en faisant la part du talent si personnel de l'auteur — sont une brillante démonstration de ce que peuvent les méthodes de la critique littéraire appliquée à l'étude d'une légende du moyen-âge.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selon G. Paris (Journ. des Savants, 1902, p. 298), on peut voir dans le Tristan de Chrétien "un petit poème épisodique, — comme le lai du Chivrefoil de Marie ou celui qu'à utilisé l'auteur du Donet des amanz, — où était traité quelque incident de la légende dans lequel le roi Marc avait une part prépondérante."

Les œuvres d'imagination de cette période lointaine étaient-elles toutes françaises? Quelques unes étaient peut-être, qui sait? des romans déjà plus habiles et plus nuancés, composés "en beau latin d'école" par des clercs comme Gaufrei de Monmouth, et qu'on trouva bientôt piquant et neuf de présenter en costume français au monde curieux des laïques.

bien que dans la tradition orale. De l'origine dernière de ces légendes et en particulier de savoir si elles sont bien celtiques et comment elles nous sont venues des Celtes, nous ne prétendons pas décider. Mais nous croirions volontiers que, s'il y a eu sur les Anglo-Normands influence galloise ou armoricaine, c'est dans le demi-siècle qui a suivi la Conquête qu'elle a dû s'exercer.1 Nous craignons que ce ne soit une illusion de chercher des conteurs bretons autour de Marie et de Thomas et nous avouons n'avoir, à cette date tardive, trouvé aucune trace de leur activité. En tout cas, nous croyons qu'on a fait trop d'honneur à leurs confrères, les musiciens bretons: une partie des légendes galloises ou armoricaines a passé en France ou en Angleterre à la faveur de la musique celtique, nous a-t-on dit souvent, mais cette rare et poétique conception de la littérature et de la musique est peutêtre fondée tout entière sur une fausse interprétation du mot lai. Au risque de paraître trop hardi, nous ne voudrions voir dans les musiciens bretons que d'habiles joueurs de harpe.

LUCIEN FOULET.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Bédier fait remonter le poème archaïque de *Tristan* "jusqu'aux premiers temps de la conquête de l'Angleterre par les Normands". Ouvr. cité, 11, 314.

## Zum Cancioneiro da Ajuda.

(S. Zeitschr. XXXII, 129.)

## II.

V. 3003 e pois que el n. D. etc.; CCB. e poys  $\bar{q}(s)$  n. D. etc.; fehlt. Solche Varianten sind der Berücksichtigung mindestens ebenso würdig wie z. B. CCB. cuidaua statt coidaua in V. 3016 (während hunha statt  $\bar{u}a$  im nächsten Verse wieder übergangen wird). Vgl. z. B. noch V. 3030.

V. 3019 eno m.; CCB. no m., fehlt.

V. 3028 E u eu vi; Vg. E eu vi; CCB. E cu ui. Vorlage? Die Lesart des CCB. fehlt.

V. 3029 Komma zwischen disse dizer! CCB. dixer, welche Lesart ebenfalls fehlt.

V. 3038, 3044 u vus; CCB. huus fehlt.

V. 3043 coita; CCB. oita, fehlt.

V. 3056, 3059. Hier, wie sehr oft, werden die überlieferten Formen in den Varianten mit dem für die Textedition angewandten Accentuations- und andern Zeichen dargestellt, also *duvi* statt *ouvi* etc. Doch auch hier ohne Folgerichtigkeit, denn zu V. 3071 wird *dixi* ohne Accente angeführt, usw.

V. 3064 levei, mit CCB; Vg. levo, was guten Sinn gibt.

Vorlage?

 $\overline{V}$ . 3076. M. eu cativo, e que receei; CCB. M. eu catiue  $\overline{q}$  (reche.) recehey; fehlt in den Varianten.

V. 3081 aquella; CCB.  $a\bar{q}la$  (= aquela). Was das doppelte l hier soll, sieht man nicht ein; unter den Druckfehlern steht es nicht.

V. 3087. Die Lesart des CCB. ist como ieu, was in den Varianten durch com' oj' wiedergegeben wird, also dazu noch mit der Darstellung des palatalen Reibelautes vor e und i, welche zwar im Texte sich allerdings häufig findet, von der Herausgeberin selbst aber Zeitschrift 19, 514, Anm. 3 und CA. I, p. XVIII ff. als unrichtig erklärt wird. Die Varianten haben keinen Wert, wenn sie nicht genau wiedergegeben werden.

V. 3097 Ca senhor ei que m'estranharia; CCB. ca senh<sup>r</sup> e q. etc., was in den Varianten so wiedergegeben ist: ca senhor \( \ell \). Wer sagt aber der Herausgeberin, das \( e \) hier wirklich als dritte Person sing. des praes. indic. von seer bestimmt, und nicht eher unvoll-

kommen überliefertes ei sei, wofür doch die Lesart von CA. und

der Sinn deutlich sprechen?

estranharia wird durch "ahnden" verdeutscht. Dass die Übersetzerin damit "strafen", und nicht etwa "tadeln" meint, beweist V. 3108, wo estranhar im nämlichen Zusammenhange durch "strafen" übertragen wird. Nun ist aber hier von Bestrafung ebenso wenig die Rede wie oben V. 2121, wo die Herausgeberin den von Liebesnot gepeinigten Dichter ebenfalls noch obendrein strafen läfst. Zudem ist mir überhaupt kein Fall bekannt, wo estranhar im Sinne von "strafen" verwendet wäre. V. 3007, 3108, 4954, 6639 bedeutet es, wie immer noch in der heutigen Sprache, "über etwas befremdet sein"; "einem etwas verweisen". In diesem letztern Sinne genommen, ist "ahnden" wohl die richtige Deutung in den zwei letztgenannten Stellen. So braucht es Alphons X, CM, 04, 5; mais la Uirgen . . . . que a uida estrannar lle fez que fazia; Denis, V. 2450. Auch in der altport. Rechtssprache hat estranhar den Sinn "einem einen Verweis erteilen", wie z. B. Ineditos de Hist. Port. IV, 605: E aqueles que contra isto foren, manda que seiam logo presos e enquerados, e seja lhys estranhado pelo juiz; ibid. 606: E de mays, seerally estranhado ao danador, com escarmento de justica, segundo o feito demandar. Ebenso España Sagrada 41, 419 (Urk. v. J. 1374) etc. Belege aus dem Altspanischen findet man z. B. im Glossar von Pidal's Infantes de Lara. Man vgl. endlich das prov. estranhar im Lexique roman, s. v., und estranhatge in Levy, SW. s. v.

V. 3103. Als Variante des CCB. wird angeführt: que o ela sabia, während wir wirklich lesen: que e ele sabia. Schon durch die blofse Trennung zusammengeschriebener Worte wird der kritische Wert einer Variante verletzt. In der vorhergehenden Zeile liest man im CCB. que soubessela, was in den Varianten durch soubess' ela wiedergegeben wird.

V. 3107 tod est' ainda; CCB. todestamda, was in den Lesarten fehlt. Nach tod setze man einen Apostroph.

V. 3108 m'estranhar; CCB. me strahar, was fehlt.

V. 3120 CCB. fehlt que, was in den Varianten nicht angegeben wird.

V. 3126 CCB. e se qui sesse des, was in den Varianten so wiedergegeben ist: e ses quisessedes, als ob man von vorneherein wüßte, daß dies bier nicht etwa, wie oft, im Sinne von "und wenn Gott (des) wollte", gemeint sei! (Siehe V. 4851).

V. 3137—9 e se o faver — senhor, mit dem Verbum desenganar, ist unübersetzt geblieben. V. 2214 ist dieses Wort durch "bekennen", V. 2282 durch "die Wahrheit verkünden" wiedergegeben worden; an unserer Stelle heifst es, wie heute noch, "aus dem Irrtume reißen", "aufklären".

V. 3142 ca, mia senhor; CCB. Camj. s., eine Lesart die fehlt. V. 3157 lhes. Den Varianten zufolge hat die Vorlage, der

Vg auch hier wieder treu geblieben ist, 1/c. Man lese also 1/h]es. Siehe fibrigens oben V. 596.

V 4100 CCB, pr grandstanbar, was in den Varianten zu

por que xi m' assanhar wird.

V. 3161 quen-nas; Vg. und CCB. quen as. V. 3156 ist dieselbe 's breibart der Verlagen unverändert aufgenommen (quen-as).

V. 3165 de fazer a. m. b. niun sabor; CCB. de faz a. m. b. nièmb c. austatt dessen wir in den Varianten nur nenhun angeführt finden.

V. 3167 ja quequer m'in fesera e. CCB. ia q qmenf z'a e.,

V 3108 in grand. Reide Verlagen ist quant à = "so lange het als es ist. So auch Prais, V. 628, wo man ferner im Glossar du s's grand augeführten Redensarten einsehe. Dazu vergleiche man die Konjunktion in grand "so lange als, während", die sehr häufig verkommt, wie E. B. CA. V. 11, 62, 76, 99, 5021, 5119 et et und das heutige spanische in mante "sobald als". Dazu mit häuteau, s's grand. Es war also jeder Grund verhanden, die überhefette Lesart zu bewahren, um so mehr als dieselbe Form nich an andern Stellen der verliegenden Sammlung, wie z. B. V ober, verkommt. Man versteht übrigens nicht, warum des quando von der Herausgeberin nicht entweder zusammengeschrieben wird, poor, oder nut einem Rindestrich versehen ist, wie so viele andere Worter. Man vergleiche hiezu was Frau M. V. Zeitschrift 19, 518 ff. verschreibt.

V. 31 5 m² m²; Vg. nº m²; CCB. nō m². Bis hierhin sind Nasal Gruppen wie non m². nơn m². etc. im verliegenden Texte duch non m². nơn m² wie wiedetgegeben worden, gleichviel wie sie im Original dargestellt erscheinen; von jetzt an finden wir bald die bishenge, bald die neue, in den alten Texten nicht gebräuchliche Schreibung. Man vgl z B. noch V. 3283, 3510, 3531, 3892, 3009, 1088, und man wurd sehen, dals die Vorlagen für die jeweilige schreibung nicht immer verantwortlich sind. Siehe Denis S. CXLVII, n CA 1 S XVI n no. Ann 5, we von Schreibungen wie no-m², cm² nichts gesagt wird. V 5868 hat die Vorlage, sowie Vg., cm² w. wofür wir um Text çur[n]-m² finden. Warum nicht auch hier gwe'-m², wie in V. 3175?

V. 3187 en m. n. m.; CCB. ea m. etc., fehlt.

V. 3100 querria; CCB. queria, fehlt,

V. 3193 perderia; Vg. poderia; CCB. p(c)deria, fehlt.

V 1134 Will man nicht arrent zweisilbig lesen, wie es später B im com a No geschah (siehe Remonta 12, 295) so ist hier, der beelsachteten Methode zutelge, comiana (dem zu schreiben. Vgl. V. 8818 und siehe unten zu V. 4592.

d., fehlt.

V 1100 mars voel-in-er pouce, e ivei en; Vg. mais veel-a-ei pouc',

e irei en; CCB. m. veela mui pouq e hirmey en. Die im Text stehende Lesart ist um eine Silbe zu lang; die beiden Varianten dagegen sind metrisch richtig, und Vg. stimmt daher wohl mit der Vorlage überein. In diesem Falle hätte uns die Abweichung mitgeteilt, und das eingeschaltete o eingeklammert werden sollen. Steht aber pouco wirklich im Original, dann hätte es, wenigstens dem in dieser Ausgabe beobachteten Verfahren zufolge, im Text pouc(o) geschrieben werden sollen.

V. 3202 non mi-an; Vg. n. mi á; CCB. nō mħa. Nicht ver-

zeichnet.

V. 3213 qu'in; CCB.  $\bar{q}_i$  (= quen), nicht blofs q, wie es in den Varianten heißt. Die wirkliche Lesart des CCB. läuft also auf ganz dasselbe hinaus wie diejenige des CA., und war daher nicht anzugeben.

V. 3214 Die Lesart des CCB. ist durchaus dieselbe wie diejenige im Texte (u. Vg.'s), und die Angabe derselben war daher

ebenso unnötig als das Fragezeichen darnach.

V. 3215 E véo outre, por quen me non ten; Vg. E veo outre por quem mi o n. t; CCB. Eu enō outm por que mho n. t. Vg. sowohl als CCB. haben mi o. Wie wäre der erstere zu dieser Lesart gekommen, wenn nicht durch die Vorlage? Ist sie aber dort, so hätte sie verzeichnet werden sollen.

V. 3216 por seu; CCB. hat por sen, nicht p. seu, wie es in

den Varianten heifst.

V. 3223 faça; CCB. faca, fehlt.

V. 3226 bon; CCB. boo, fehlt.

V. 3232 Die Lesart des CCB. war vorzuziehen, da sie das dem Hauptsatze fehlende Prädikat bietet.

V. 3233—4 non | na veer. Ein interessantes Beispiel der Assimilation des / eines den folgenden Vers beginnenden Pronomens an den vorhergehenden Nasal.

V. 3236 poss' og' osmar; V. poss' y osmar; CCB. posso iosmar, welche Lesart nicht verzeichnet ist. Hat die Vorlage hier g als Zeichen des palatalen Reibelautes vor o? Siehe oben V. 2941.

V. 3238 veg', e coid' e. etc.; CCB. ueie cuyden etc., wofür die Varianten schreiben: vej' e c. etc. Siehe das zu V. 3087 Bemerkte.

V. 3246 nunc' averei ren; CCB. nuca uerey ben, anstatt dessen es in den Varianten heißt uerey-ben, als ob das a von averei fehlte und noch etwas zwischen dieser Zeitform und hen stünde!

V. 3249 servir; CCB. seuir fehlt.

V. 3250 ũa; CCB. hunha, fehlt.

V. 3272 ũa; CCB. unha, fehlt.

V. 3279 m'enfadar; CCB. me fadar fehlt.

V. 3280 que me faz; CCB. q mala faz, was in den Varianten durch que m'ela faz wiedergegeben wird.

V. 3288 quer'l e estou; CCB. grestou; fehlt.

V. 3307 vus fehlt CCB. was in den Varianten nicht angegeben wird.

V. 3314 e por én; CCB. epreu; fehlt.

V. 3317 que mi-aven; CCB. qmauen; fehlt.

V. 3336 querria; CCB. qrya; fehlt.

V. 3338 cuid'eu; Vg. cuido; CCB. cuyden. Vorlage?

V. 3339 ũa; CCB. hunha; fehlt.

V. 3343 Tan mansa; CCB. Taa m.; fehlt. Vor und nach Senhor sind Kommata zu setzen.

V. 3350 pero que; CCB. o fehlt, was nicht gesagt wird.

V. 3352 tant esforç'. ei; CCB. tate forçey, nicht t. esforcei, wie es in den Varianten heisst. - Nach tant fehlt der Apostroph.

V. 3358 e morrera; CCB. emoirer; fehlt.

V. 3362 e en muy b. f.; CCB. en fehlt, wovon nichts gesagt wird.

V. 3364 que vus quero. CCB. gimuo, was in den Varianten

durch que mi vus wiedergegeben wird.

V. 3368 ouv'a; CCB. onnha m., was uns in der Schreibung: duvi-a m. vermittelt wird! Dasselbe V. 3373.

V. 3406 mui gran pesar; CCB. uiui g. p; fehlt. V. 3416 faz Amor; CCB. far amor, nicht faz a.

V. 3422 nen Deus; e; si Deus me perdon! CCB. nen deo, cassimet pdon; nicht deus, noch cassimet (mit t statt l) wie man den Varianten zufolge glauben möchte.

V. 3423 a meu p.; CCB. amen p.; fehlt.

V. 3433 d'al nen; CCB. daluen; fehlt. V. 3436 os partir Deus; CCB. oz ptir deo; fehlt.

V. 3437 de vos; CCB. de uoz; fehlt.

V. 3449 vejo; CCB. uero; fehlt.

V. 3452 quant' el; CCB. q uotel; fehlt. V. 3460 guerrejar; CCB. gueirar; fehlt.

V. 3467 ũa; CCB. unha; fehlt.

V. 3469 por q. a.; CCB. per q. a., fehlt.

V. 3476 mia s.; CCB. nha s., nicht mha s., wie es in den Varianten heißt.

V. 3480 que vus p.; CCB. queuos p.; fehlt.

V. 3489 estes meus; CCB. esta m., fehlt.

V. 3502; si D. m. p.! Vg. u. CCB. se D. m. p. Siehe zu

V. 1326.

V. 3506 me [a]veo sempre coit' e pesar. Auch Vg. u. CCB. haben me veo etc. Nun hat die Herausgeberin, wie wir gesehen haben, V. 652 das in beiden Vorlagen überlieferte me aven behufs Ergänzung der Silbenzahl durch mi a. ersetzt, weil me als silbenbildende Form der im CA. zu beobachtenden Üblichkeit widerspreche. Dieser Grund ließe sich annehmen, was immer man von der getroffenen Verbesserung des Versmaßes denken möge. Aus demselben Grunde aber wäre dann der in unserer Stelle gemachte Ergänzungsversuch unzulässig, da wir ja dann me- [a]veo nur dreisilbig sprechen dürften. Man lese also an obigem Orte lieber: coitsale etc. Derselbe verbotene Gebrauch des me ist noch öfter der verbessernden

Feder der Herausgeberin entflossen. So z. B. V. 7997 (siehe unten) und 8157 m[e] esta, in welch letzterem Falle wir also gerade die Form, welche die Herausgeberin oben V. 652 als unzulässig erklärt hat, unter ganz denselben Bedingungen gegen die Vorlage als Emendation benutzt sehen. Die betreffende Zeile dürfte am einfachsten so zu bessern sein: E pois [que] m' esta coita faz. Man sehe übrigens zu V. 9499.

Zu Lied No. 151, welches nur im Ajuda-Codex erhalten ist, ist keine Rubrik für Varianten beigegeben. Man muß sich daher

an Vg. halten.

V. 3556 ca me têen; Vg. ca men teen. Vorlage?

V. 3568 porque; Vg. per que. Vorlage? Siehe oben zu V. 297. No. 152. Ebenfalls keine Varianten.

V. 3571 nacer; Vg. nazer. Vorlage?

V. 3588—9 (No. 153) Senhor fremosa, pois m' og' eu morrer | vejo, assi que contra etc.; Vg. S. f., pois m' oj' eu assi | Vejo morrer, que etc. Vorlage?

V. 3659 ren m'enchal; Vg. le m' en chal. Vorlage? Warum übrigens nicht m'én chal, nach der in dieser Ausgabe üblichen Art?

Zum Ausdruck s. Denis, S. 113.

No. 157. Es werden keine Varianten gegeben.

V. 3666 mi-a min; Vg. me a min. Ebenso V. 3680 mi-o; Vg. me o.

V. 3670 el me dê d' ela ben; Vg. El me dê la ben. Vorlage?

V. 3672 por me de g. c. q.; Vg. por m' en de g. c. q. Die letztere Lesart ist mindestens so gut, wenn nicht besser. Vorlage?

V. 3674 que lh' og' eu rogo, rogar-lh'-ei assi; Vg. que ll' o eu rogo, rogá-ll'-ei assi. Vorlage?

No. 158 Keine Varianten angegeben.

V. 3693 mi; Vg. min. Das Wort steht im Reim zu vi, was auch V. 3723 statthat, wo allerdings im Kodex das n nachträglich als unrichtig korrigiert wurde. Siehe CA. II, 172. Da von einer solchen Korrektur an unserer Stelle nichts verlautet, hat Vg. wohl richtig gelesen. Vorlage?

V. 3701 Essa mia coita; Vg. En a m. c., was richtig sein muss, da es zur Konstruktion von vus falarei in der nächsten Zeile nötig ist. Die Herausgeberin hat übrigens hier, wie sonst noch, nach Vg.'s Text übersetzt, nicht nach ihrem eigenen: "Von meinem

Jammer .... will ich zu Euch reden". Vorlage?

V. 3714 min; Vg. mi Vorlage?

V. 3720 en un cantar que querria fazer. Des Versmaßes wegen ist das auch bei Vg. nach querria zu findende Adverbium ora der Hs. ausgestoßen worden. Liest man aber nun statt en un, so ist man weiterer Änderung enthoben.

V. 3724 por quen me dizia; Vg. por quen no d. Auch hier stimmt die Übersetzung mit Vg.'s Text überein: "niemand aber wüßte, von wem ich rede", während es mit por quen me dizia etwa

heißen müßte: "als wessen (Anbeter) ich mich ausgebe". Vg.'s Lesart ist besser. Vorlage?

V. 3725 rogo s. M.; Vg. rog' a S. M. Vorlage? V. 3736 Ja est' eu o.; V. ja eu est' o. Vorlage?

V. 3739 por Deus; Vg. par D. Vorlage?

No. 161 Keine Varianten angegeben mit Ausnahme von narnas für nen ar as.

V. 3761 contra que; Vg. contra quen. Vorlage? Die Herausgeberin korrigiert sehr oft que in quen. Siehe oben zu V. 898.

V. 3768 mi-ora; Vg. me ora. Ebenso V. 3788 Vorlage? Siehe zu V. 3666.

V. 3771 moir' e p.; Vg. moiro e p. Vorlage?

V. 3829 soub' eu; CCB. souben; fehlt.

V. 3831 que mal que os matei. In der Übersetzung gelangt mal nicht zum Ausdruck. Doch wohl: "wie sehr ich sie (meine Augen) matt setzte". Man sehe dazu Canc. Gallego-Castelh. V. 596 u. S. 191.

V. 3837 lhes ar; CCB. lhar; fehlt.

V. 3841 E na sazon; CCB. Eira; fehlt.

V. 3842 avian de a v.; CCB. amandea v; fehlt.

No. 166. V. 3872 ama chamada: CCB. amadia mada; fehlt.

V. 3879 ama dev' a seer; CCB. amada a seer; fehlt.

V. 3881 pola eu muit' amar; CCB. pola muyt' eu a; fehlt.

V. 3883 poi'-la eu vi; CCB. poila uj; fehlt.

V. 3887 eu sei; CCB. en soy; fehlt.

V. 3889 do mund'é; CCB. domūda, fehlt. Betreffs o[u] in dieser Zeile statt des überlieferten o, welches auch V. 2986, 4089, 7595 korrigiert worden ist, sehe man das oben zu V. 47 u. 927 Gesagte.

No. 166 ist auch Zeitschrift 20, 148-9 (No. I) gedruckt, doch mit verschiedener Behandlung desselben Textes. Nicht nur ist z. B. statt auslautendem n hier m, statt poi'-la schlichtes poi-la zu finden, sondern auch der Text ist vielfach anders, wie man aus dem Folgenden ersehen wird:

Zeile 4: d' estas duas] I d' estas cousas (woher diese Lesart?);

Z. 6: est amada] I é amada (woher?)

Z. 15: pastorinh, e] I pastorinha (?)

Z. 17: o[u]] I ou.

Z. 19: E o[i] de como etc.] I É o de [modo] como etc.

Da dieser Text im Jahre 1896 gedruckt wurde, also beinahe zwanzig Jahre nachdem das Studium des CA. begonnen wurde und sechszehn Jahre nach Erscheinen des Colocci-Brancuti, so weiß man nicht, wie man sich diese Widersprüche erklären soll, um so weniger als dies nicht der einzige Fall ist. Siehe No. 38, 408, 455.

V. 3961 dev' end' a; Vg. devi end' a. Vorlage?

V. 4016 aque vus ar ei [aquest'] a dizer; Vg. a que vos ....

aquen a...er. CCB. de que vus ar ei aquest' a dizer. In den Varianten sagt uns die Herausgeberin: No CA. este verso está quasi apagado: ainda assim cheguei a distinguir todas as letras, menos as que estão entre ei e a. — Vg. vermochte also 14 von den 24 Buchstaben richtig zu lesen, worunter sogar 4 des Wortes aquest, welches CCB. vollständig bietet. Dasselbe zu ergänzen war also unnötig.

V. 4027 foi; Vg. fui. Vorlage? V. 4037 haben beide Texte fui.

V. 4031 teve-mi en desden; Vg. u. CCB. teve mi o en desden. Da CA. II, 172 (= § 142) in der Liste der im Kodex verbesserten Fehler nichts von dieser Stelle gesagt wird, so stimmt hier Vg. wohl mit der Vorlage überein, und seine Lesart sollte entweder in den Varianten, oder vielmehr, da sie einen bessern Sinn gibt, im Texte selbst stehen. In der Tat übersetzt hier die Herausgeberin, wie öfters, nicht nach ihrem eigenen Text ("sie schätzte mich gering"), sondern nach Vg. (Als ich sprach "mit Verlaub, liebe Herrin, da . . . . verschmähte sie es, zu antworten").

V. 4066 pos-seu statt por seu. Ebenso V. 4072, 4372, 4810. Alphons X, CM. 238 sagt: Passan (= par san) Dinis; 269: pesseverar. Andere Fälle dieser im Portugiesischen, wie ja schon im Vulgärlatein gewöhnlichen Assimilation gibt Grundriss I<sup>2</sup>, 978; für das Katalanische z. B. Milá y Fontanals, Obras III, 311ff.; für das Prov. z. B. Grandgent S. 53.

V. 4082 e non [mi] valha ela. Da im Text sonst, zufolge der vorwiegenden Praxis des CA., nur me vor Konsonanten zugelassen wird, und me vor Vokalen auch da in mi korrigiert wird, wo es überliefert ist (siehe zu V. 3666), so war hier me zu schreiben statt des im CCB. erhaltenen mi. Betreffs der Behandlung der aus CV. u. CCB. ergänzten Formen und Wörter sehe man z. B. die Variante zu V. 5872.

V. 4089 ofu]tri. Ebenso V. 3989, wohl weil das überlieferte otri als spanische Form betrachtet wird. Schließt man sich dieser Auffassung an, so wird man fragen wollen, warum z. B. V. 1328 alhi, 5496 traicion nicht ins Portugiesische umgesetzt wurden. (Siehe zu V. 3889). Andernfalls sehe man oben das zu V. 927 Gesagte.

V. 4117 e non ous' a dizer; Vg. e non o ouso d; CCB. e nono ousa d. In der Fehlerliste CA. II, 172 ist o nicht erwähnt, und Vg. dürfte also um so eher richtig gelesen haben, als er mit CCB. übereinstimmt. Diese Lesart hätte also, da sie der Herausgeberin sinnstörend schien, jedenfalls in den Varianten verzeichnet werden sollen.

V. 4242 min im Reime mit vi. An den entsprechenden Stellen der drei vorhergehenden Strophen hat der Text mi anstatt des den Varianten zufolge in CA. stehenden min. Da demzufolge die Vorlage für V. 4242 mi bietet, begreift man nicht, warum hier die

Herausgeberin min gesetzt hat. Vg. hat hier leider den Kehrreim

nicht ausgeschrieben.

V. 4301 ouvesse; Vg. ovesse. Vorlage? V. 7134 hat CCB. over, wofür die Herausgeberin ou[v]er' schreibt. Dass aber solche Formen der Sprache geläusig waren, zeigen einmal oer V. 7175, 7417; 7569, 7781, 8677; oera V. 7910; oesse V. 7398, Bildungen, welche die Herausgeberin unbehelligt läst; dann ove, overa bei Alphons X, CM. 76, 2; 85, 12 etc.; ferner ovir, oco für ovvir, oven in den Mundarten, Erscheinungen, auf welche schon oben zu V. 927 hingewiesen wurde.

V. 4428 que a' n p. t; Vg. quan p. t. Vorlage? In V. 4464

hat Vg. ebenfalls: que a en p. t.

No. 197. Aus der unter diesem Liede gemachten Bemerkung, dass Diez, KuHp. S. 57 den Leser auf das Gedicht des Aimeric de Peguilhan: Domna per vos estanc en gran tormen (Rayn., Choix III, 425) verweise, möchte man schließen, es handle sich dort um den Inhalt sowohl als um die Form der beiden Stücke. Diez spricht aber bloß vom Gebrauch des sogenannten rim continuat.

V. 4501 é[n] que sempr' eu punhei de a servir. Die Auslegung und Emendation der sonst unverständlichen Lesart e que etc. dürfte die richtige sein, obwohl en que (= ainda que) "obgleich" sich, soviel ich weiß, sonst aus keinem gleichzeitigen Texte belegen läßt. Diese Konjunktion ist von der gelehrten Romanistin selbst in Zeitschrift 7, 109 ff. u. Miscellanea Caix-Canella 130—131 besprochen worden. Zu den dort angeführten Belegen füge ich die noch früheren aus dem Canc. de Resende II, 524, 10 u. III, 484, 23 hier hinzu.

V. 4512 prougo. Vg. prugo. Vorlage?

V. 4542 Die Lesart des CCB., que me fez este ben, scheint durchaus die bessere zu sein, da der Wunschsatz me fezess(e) este

ben sich nicht recht in das Satzgefüge schicken will.

V. 4592 podera. Vg. CCB. poderia. Misst man diese Form pod' ria, so erfordert das Metrum keine Änderung der in beiden Vorlagen überlieferten Lesart. V. 1563 haben ebenfalls beide Vorlagen: E melhor me seria a min de morrer, was die Herausgeberin durch Unterdrückung der Konjunktion E metrisch berichtigen zu müssen glaubt. Auch hier genügt die Messung s'ria. V. 9845 enthebt uns die Messung p'ro statt pero der Notwendigkeit, die Überlieferung anzutasten. Dasselbe gilt von V. 5708, wo die in CA. an dem Rand gesetzte Form pero que, die pero ersetzen sollte, darum verworsen wird, weil sie das Metrum störe. Dasselbe geschieht V. 8821. Dieselben Fälle begegnen ja auch anderswo, wie z. B. Denis V. 299, 304; CV. 711, 5 perderia; 785, 7 perderan; 1020, 1 caridade etc. Erwägt man nun serner, dass wir z. B. im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe meine Anmerkung zur Stelle, S. 118. Die Herausgeberin hatte dieselbe wohl nicht eingesehen als sie *Zeitschrift* 19,522 schrieb: "Bessere podia statt poderia, da diese viersilbige Form gegen das Metrum verstöfst".

Livro de Esopo, dessen Sprache noch dem 14. Jh. angehört, Formen wie prijgo statt perigo häufig antreffen, dass die gelehrte Romanistin selbst in einem ebenfalls dem 14. Jh. zufallenden Liede des Garci Ferrandes de Gerena (V. 581 meines Canc. Gallego-Cast.) des Metrums wegen die Aussprache roux' nol statt rouxinol als selbstverständlich ansetzt, und dass, wie Cornu gezeigt hat, Messungen wie pod' rá, pod' roso, prigo, q' rer (für guerer) dem Canc. Resende geläufig sind, so wird man die Verwendung dieses metrischen Mittels, die ja ganz im Einklang mit der täglichen Sprachübung steht, auch für die Kunstlyrik der ersten Periode annehmen müssen. In dieser Auffassung wird man überdies, wenn es weiterer Beweise überhaupt bedürfte, durch die zahlreichen Beispiele bestärkt, welche Carolina Michaëlis selbst in ihrer Ausgabe von Sá de Miranda S. CXX, aufführt.

V. 4595 fis. Vg. fius. Vorlage?

V. 4598 quand' eu. Vg. quando eu. Vorlage?

V. 4618 que ist zweifellos die richtige Lesung für se.

V. 4635 oge. Vg., CCB. oieu, eine Lesart, die dem Sinn keinerlei Eintrag tut. Vorlage?

V. 4662 tornad' en al. Vg., CCB. tornado e. a. Vorlage?

V. 4675 e por én são mais pouco preçado. Da die Herausgeberin, wie sie uns selbst sagt, diese Lesart genau so in der Vorlage gefunden hat (sie findet sich in der Tat auch bei Vg.), so hätte sie die Anführung derselben in den Varianten füglich unterlassen dürfen. — In der Übersetzung ist dieser Vers nicht berücksichtigt. V. 8983 wird mais pouco durch "nicht erhebliche", statt klarer durch "geringere" wiedergegeben. Vgl. noch V. 927, 1224.

V. 4750 vo[u] -a. V. 9402 findet sich dieselbe lautliche Erscheinung, negô-o satt negou -o, der einzige Fall dieser Art im ganzen Liederbuch, der von der Herausgeberin geschont worden ist. V. 8881 ist an Stelle des überlieferten fali-vus die "Verbesserung" faliu-vus getreten, deren u in Klammern stehen sollte. Dass solche Formen von alters her ein Kennzeichen galicischportugiesischer Rede sind, wurde schon gesagt. Siehe das zu V. 927, 4089 usw. Bemerkte.

V. 4777 com' eu tenho. Vg. como eu teño. Vorlage?

V. 4808—4809. Die vollständige Übereinstimmung der von der Herausgeberin angeführten Varianten mit Vg. zeigt von neuem, mit welcher Treue und Einsicht derselbe seinen Vorlage folgte.

V. 4844 Die Silbenzahl dieses Verses ist nicht durch die Lesung [a] mayor zu ergänzen, wie hier geschehen ist, sondern durch Einschaltung von eu vor vi im ersten Versteil, im Einklang mit der ersten und dritten Strophe. Es herrscht genauer Parallelismus.

<sup>1</sup> Zeitschrift 28, 225.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Romania 12, 299 ff.

V. 4851 Defuls. CA. des, womit Vg. übereinstimmt. Auch V. 6872 wird diese hschr. (CV.) überlieferte Form durch Defuls ersetzt. V. 10264 hat CV. ebenfalls des, statt dessen wir im Text aber Deus ohne Einklammerung des u finden. V. 10281, 10282, 10204 ist das hschr. des durch Deus ersetzt, ohne dass es in den Varianten auch nur verzeichnet wäre. V. 10296 ist es zwar in den Varianten angegeben, erscheint aber im Text ohne Einklammerung des u. In allen diesen Stellen ist also die in den Vorlagen ausgeschrieben überlieferte Form "verbessert" worden, trotzdem die gelehrte Romanistin in ihrer Besprechung meines Denis folgendes als ihre grundsätzliche Ansicht über diese Sache erklärte, Zeitschrift 19 (1895), S. 519: "Das seltene Dês (das neben der üblichen Form Deus hergeht), ist ausgemerzt worden. Ohne zureichenden Grund. Südport. Aussprache bezeichnet es kaum", und ebenda, Anm. 4: "Ich würde des nur da verwenden, wo es ausgeschrieben vorkommt".1 Warum des nicht, wie ich Denis S. CXLVI vermutete, denselben Lautvorgang darstelle wie mê pae statt meu p. etc., wird uns nicht gesagt. Man vgl. noch unten V. 7202.

V. 4965 No. 222 mal-sen; CV. sal sen; fehlt. V. 4969 pud' eu i al; CV. pudeu al., fehlt.

V. 4972 depois m' end' achei mal; Vg. d. m' ind' a. m. CV. despois meu a. m., fehlt; das m' én der Varianten ist nicht vorhanden.

V. 4976 porque vus fui dizer; CV. pr qua f. d., fehlt.

V. 4978 depois; CV. dz; fehlt.

V. 4982 mais se menti, ja Deus n. m. p; CV. maus sementi ds etc.; fehlt.

V. 4989 (No. 223) Ne[n] ar cuidei; CV. N. ar cuydedes: fehlt.

V. 5009 (No. 224) sei eu b.; CV. seu b; fehlt.

V. 5025 ouv' o gran prazer; Vg. ouvo g. p.; CV. ouve g. p. Da ouvo eine ebenso geläufige Form ist wie z. B. prougo V. 4512 und podo V. 5285, und der Artikel vor gran prazer nicht nur unnötig, sondern sogar weniger gebräuchlich ist, so war kein Grund vorhanden, das o abzutrennen.

V. 5030 mereci; CV. mēzi; fehlt.

V. 5038 (No. 226) coraçon; CV. corazon; fehlt.

V. 5040 outra; CV. oura; fehlt.

V. 5050 ante ũa ren; V. ant' ùa. Vorlage? Auch CV. hat antuña, welche Lesart wieder nicht verzeichnet ist.

V. 5061 (No. 227) eu fehlt CV., wovon wir nichts erfahren.

V. 5076 x' ende; CV. (29) rende; fehlt. V. 5077 porque; CV. (29) por quen; fehlt.

V. 5082 lhis eu; CV. (38) lhis ero; fehlt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenda wird erklärt, diese Form bedeute kaum südportug. Aussprache. Das mag sein. Aber wenn nicht das, was dann? Auf diese Frage war doch cinzugehen, zumal da, wie *Denis*, S. CXLVI angedeutet ist, diese Form gerade in südportug. Mundarten vorkommt.

V. 5083 moir' eu; CV. (29) moiren; fehlt.

V. 5086 aqui; CV. (29) ad; fehlt: ben; CV. (29) bam; fehlt.

V. 5088 quanto mi-or(a); Vg. q. mi aora. Vorlage? CV. (29)  $\overline{q}$  comora; fehlt.

V. 5099 (No. 229) sandeu; CV. sauden; fehlt.

V. 5104 aquestos; CV. aqsios; fehlt.

V. 5110 sen non á; CV. sen o a; fehlt.

V. 5111 sandece; CV. sandico, fehlt.

V. 5119 (No. 230) meu amigu', en quant' ru v.; CV. m. amigneu quodeu u., fehlt.

V. 5121 faça; CV. faca, fehlt.

V. 5123 lesilvedes. Dazu wird in den Varianten bemerkt, dass die Vorlage (womit CA. gemeint sein muß, da CV. leivedes steht) lexedes habe. Vg. hat aber leixedes. Vorlage?

V. 5131 ca p. v. morrerei; CV. ea p. v. mrrerey, fehlt.

V. 5140 (No. 231) tod' era veer; Vg. tod' era'n veer; CV. t. era en v. Da diese Lesart ebenso guten, wenn nicht eher bessern Sinn gibt als die von der Herausgeberin angenommene ("denn mein Liebesglück bestand ganz im Sehen, im Anblick meiner Geliebten"), so kann man nicht umhin zu vermuten, dass Vg. richtig gelesen habe. Vorlage?

V. 5146 porque non vej' a quen me deu; CV. por que negag mi

de, fehlt.

V. 5149 o p. s.; CV. e p. s., fehlt.

V. 5154 ajudar; CV. quidar, fehlt.

V. 5163 (No. 232) bon fehlt in CV, was wir aus den Varianten nicht erfahren.

V. 5170 e dereit' é de sempre' andar assi; CV. edeyte d. s. adar a., fehlt,

V. 5173 pero por c; CV. po & c., fehlt.

V. 5175 sempr(e) i; CV. sempry, fehlt.

V. 5178 (Nr. 233) Der Artikel a fehlt in CV., was uns die Varianten nicht sagen.

V. 5179 ũa; CV. hunha.

V. 5187 CV. hat  $sen\bar{p}$   $ss\bar{y}$ , nicht sempre 'ssi, wie die Varianten sagen. Erstens kommt si (= sic) häufig neben assi vor (siehe oben zu V. 2171), zweitens aber kann  $sen\bar{p}$  ssy auch für sempr assi stehen.

V. 5215 quantos d'amor coitados son; CV. 5215 quantos d'amor coitados son; CV. 5215 quantos den Var. angeführte cuytados steht nicht in CV.

V. 5240 me ei a morrer; dasselbe bei Vg. Warum nicht zu mi ei korrigiert, da ja me nach dem oben zu V. 652 Gesagten nicht im Hiatus stehen soll? Siehe übrigens später zu V. 9499, und zur ganzen Frage V. 105.

V. 5245 veer ia; Vg. veeria. Warum diese Trennung, die sich

z. B. noch V. 5448 (viver ia), 5986 (achar edes) findet?

V. 5409 querri 'agora; CV. queriagora, was in den Var. fehlt.

V. 5428 soub 'eu; Vg. sob 'eu. Vorlage?

V. 5446—7 Que mui de grad'eu querria fazer ũa tal cantiga por mia senhor;

> Vg. Que eu m. de grado q. f. En ùa c. p. m. s. Vgl. CA., II. 172. Vorlage?

V. 5479 guaria. Warum nicht der Konditionalis guarria, der den Var. zufolge in der Vorlage steht?

V. 5508 ja 'ssi; Vg. ja si. Siehe oben zu V. 2171.

V. 5623 prazerá; Vg. plazera, wie es den Varianten zufolge in der Hs. heisst. Die Korrektur dieser Form, die auch V. 7102, 7356, 8326, 8539 u. öfter vorgenommen wird, wo die Hs. nach Vg. und der Angabe der Herausgeberin selbst überall plazer etc. hat, ist darum unerlaubt, weil pl neben pr in den Sprachdenkmälern der Zeit häufig auftritt und daher als berechtigt anzusehen ist. Außer den Denis, S. 132 ff. zu V. 1688 aus den Liederbüchern und anderen Dokumenten angeführten Beispielen, welche die gelehrte Forscherin bei der Fällung ihres in Zeitschrift 19, 528 ausgesprochenen Urteils wohl nicht erwogen hatte, mögen hier noch folgende Belege für die Geläufigkeit solcher Formen im aport. reden: Visão de Tundalo (Rev. lus. III) 107 plazer, 114 plaza, 117 plaz, 112 plantado, 116 regla etc.; Orto do Esposo fol. 63 v.º segle etc.; Rev. lus. 5, 134 ff. plazer, emplazamento; ibid. 8, 100 (Urk, aus d. Zeit Sancho I) plazo; Testament v. J. 1193 (hrg. v. Leite de V., Esquisse 14) evglevga. Mehr anzuführen ist nicht nötig um zu zeigen, dass solche Formen als Sprachgut anzuerkennen, nicht aber zu entfernen sind. Man sehe übrigens noch die Marienlieder Alphons X.

V. 5669 gaan'eu. Das dem Altportugiesischen geläufige Verbum ist g(u)aanhar, siehe z. B. Denis s. v.; CM., Glossar s. v., Cron. troy. 1, 176, 178, 182, 190, 205 etc. Demgemäß sollte man hier gaan[h]'eu erwarten, da ja die Herausgeberin z. B. V. 4924 adevin[h]ar schreibt. Man sehe übrigens das zu V. 596 Bemerkte. Die Schreibung gaanar findet sich z. B. Cron. troy. 1, 258, 276. 285.

V. 5728 avēer. Diese Form läst sich nur als Druckfehler erklären, wenn sie auch in den errata fehlt. Man lese dafür a veer, wie sich aus Vg. (aveer) leicht ergibt¹, und verstehe im Einklang mit der einzig übersetzten ersten Strophe wie folgt: "Und immer, meine Herrin, befürchte ich das, was man mir jetzt sagt, durch Euch zu erleben" (nämlich: dass man Euch verheiraten wird). Veer kommt sehr oft in der Bedeutung "ersahren", "erleben" vor. Z. B. V. 838, 875, 893, 902, 4438 etc. Denis V. 83 (siehe dazu Zeitschrift 19, 521).

V. 5748 e que sei no meu coraçon; Vg. mit der Vorlage: o que sei etc., was sowohl in Bezug auf den Satzbau als auf den Sinn

ganz gut passt, und nicht zu ändern war.

¹ CV hat au' = auer, nicht = a ueer, wie uns in den Varianten gesagt wird. Aver kommt im Sinne von a veer, "zu sehen", "zu erleben", in der ersten Strophe desselben Gedichtes vor.

V. 5750 Die Ergänzung dieses Verses ist gut, aber die von Braga vorgeschlagene: e ir alhur sen vos enton, ist viel besser, weil sie die geforderte Parallele zur entsprechenden Zeile in der ersten Strophe bietet, wo wir ja ebenfalls einen Infinitiv haben statt der von der Herausgeberin ohne Grund für nötig erachteten bestimmten Verbalform.

V. 5823 be'-no, nach CV. ben o. Vg. hat aber ben vos, was einen ganz guten Sinn ergibt, obgleich es sich auf die Herrin, statt auf Gott bezieht. Vorlage?

V. 5833 mui [bon grad']a poer. Wie die Varianten uns mitteilen, haben beide Vorlagen (CV. und CA., welch letzterer Vg. auch hier wieder treu ist) mui grand'a poer. Da nun CA, am Rande noch bon bietet, so blieb absolut nichts zu ergänzen, und die Worte bon grad waren ebenso wenig einzuklammern als mui und a.

V. 5840 Der Fehler in der Lesart des CV. liegt doch offenbar nicht in dem Personal-Infinitiv defenderdes, der einem italienischen Abschreiber kaum in die Feder flösse, sondern in der nur zu natürlichen Auslassung des Striches auf dem e (für  $\bar{e} = en$ ).

V. 5858 Ca muit'i a que vivi a pavor; CV. Ca muyta que etc.,

fehlt; Vg. que avia pavor. Vorlage? V. 5863 d'aquela; Vg. d'aquella. In den Varianten wird d' aquelha als Lesart des CA. angegeben. Da aber lh im CA., wie man weiß und wie die Herausgeberin selbst wiederholt erklärt hat (z. B. Zeitschrift 19, 514 ff. und CA. I, p. XV), nicht vorkommt, so stellt aquelha nicht die Lesart der Vorlage dar, und wir haben auch hier wieder ein Beispiel von der Ungleichmäßigkeit, mit der die handschriftliche Überlieferung in dieser Ausgabe behandelt wird. Dass das überlieferte aquella die mouillierte Lautung des l enthält, ist ja wahrscheinlich (siehe oben V. 968); aber selbstverständlich ist es doch nicht. Wir haben ja z. B. in V. 28 die Schreibung falla1 statt fala, wo der ganz verschiedene Sinn die Auffassung des Wortes als falha2 "fehl" als sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt.3 Und der späterhin geläufige Gebrauch von // mit dem Werte von I tritt ja auch sonst schon in der uns beschäftigenden Zeit auf, wie z. B. in den Varianten zu Denis V. 1553 (aella), 1557 (tall); 1562 (gallardon); CV. 387, 769 (mali); ibid. 458 (ell), 404 (all), 991 (esmolla) (vgl. Rev. lus. 1, 64 ff.), und ist im 14. Jh. häufig, wie z. B. die von Cornu, Romania X, 357 ff. veröffentlichten Texte zeigen (esmollas etc.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Varianten heisst es dagegen etwas weniger entstellend: O CA. tem falla (i. e. falha). Siehe dazu noch das zu V. 32 Bemerkte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sen falha "ohne fehl" z. B. Graal, S. 26, 95, 114 etc. <sup>8</sup> V. 6635 steht, laut CA. II, 173, in der Hs. ebenfalls fallar statt fular, doch ist das zweite l vom Durchseher zur Tilgung mit einem Punkt bezeichnet werden. Derselbe Fall findet sich V. 1084 bei fallei (eine Variante für falei, welche nicht verzeichnet ist). Solche Fälle dürfen durchaus als Zeichen der Gewohnheit des Kopisten, das sog. hohle I durch Il darzustellen, betrachtet werden.

V. 5872 nun [ca per outr(e) amparado serei]. Wie die Herausgeberin uns mitteilt, hat sie die Lesart outrem emparado des CV., dem sie die Textergänzung entnommen hat, behuß Verminderung der Silbenzahl in outr(e) (d. h. outr') emparado geändert. Ist aber dieses Verfahren gerechtfertigt im Hinblick darauf, daß, wie Zeitschrift 19,521 zu V. 70 des Denis und Så de Miranda, S. CXXI, Anm. 2, zugegeben wird, die Aufgabe eines auslautenden Nasals vor einem folgenden Vokal im Portugiesischen von jeher zu Hause gewesen ist? Im Denis haben wir zwei Fälle, V. 1102 und 2640, und im CA. mindestens noch einen, V. 6914 (vgl. auch V. 7047), von dem später die Rede sein wird. So spärlich diese Beispiele sind, so genügen sie doch vollkommen um zu zeigen, daß outrem emparado nicht ohne weiteres geändert werden darf.

V. 5003 no meu coraçon; Vg. en o m. c. Vorlage? Die Variante

des CCB., nomen c., ist nicht verzeichnet.

V. 5914 mi; Vg. und CCB. min. Vorlage?

V. 5919 Statt [Que mal Amor] ist entschieden die in den Varianten als besser vorgeschlagene Ergänzung: Nostro Senhor einzusetzen.

V. 5933 Dass nach diesem Verse eine auf -ar reimende Zeile fehlt, wie wir sie an der vierten Stelle der vorhergehenden Strophen finden, ist der Herausgeberin entgangen. Die Wiederholung von Zeile 4 des Gedichtes würde sich gut in den Gedankengang fügen.

V. 5952 Muy mal sen wäre gewiss die richtige Verbesserung des überlieserten muy mal seso, da seso nicht nur nicht port ist, sondern, was mehr sagen will, gegen das Metrum verstösst.

V. 6000 ca muit 'á; Vg. c'á muito. Hat die Vorlage muita

oder muito?

V. 6014 que servi, muit' á; Vg. que vi muit'á. War nicht [ser]vi zu schreiben?

V. 6018 queria; Vg. querria, was ganz richtig wäre. Vorlage? V. 6080 e pois lo non ei se veja prazer! Vg. e poys ll' o non

ei sen v. p. Vorlage?

V. 6127 ca soffrendo coita se serv'o ben. Diese letzte Zeile des Kehrreims wird beide mal so übersetzt: "denn duldend dient man gut". Also o ben ein Adverbium! Gemeint ist doch wohl das geliebte Wesen selbst, welchem man duldend dienen soll. Vgl. V. 2215, wo o ben mit "das Gut" übertragen ist. Nichts mit dem hier vorliegenden Falle hat natürlich der Ausdruck o ben zu tun in folgenden Stellen bei Alphons X, wo "ja" darunter zu verstehen ist: CM. 17, 9: O Emperador lhe disse: — Moller | bõa, de

¹ Dort heißst es sogar (also im Jahre 1885) wörtlich wie folgt: Esta absorpção da nazal... nasceu espontaneamente em Portugal, como de conhece pela litteratura trobadoresca e pela poesia popular portugueza etc. Der dort und S. CXXXI aus dem Dichter angelührten Form co (aus como) sind Beispiele aus den Urkunden des 13. und 14. Jh. an die Seite zu stellen, wie z. B. Galicia Historica (1901) coha S. 171, coel ibid., coas 172, 173 etc.
² V. 1691, der Zeitschrift 19, 521 erwähnt wird, enthält kein Beispiel.

responder uos é mester. — O ben (diss'ela), se prazo ouuer en que eu possa seer consellada; 32, 2 Et en preguntado Foy se era ren O que oya D'el . Respos': O ben; 238, 9: El respondeu escarnindo: - Crérigo, qué torp' estás! O ben, de Deus e da Virgen Renegu', e aqui me dou etc.

V. 6138 direi-ch', amigo; Vg. direi comigo. Vorlage?

V. 6233 (u. 6239) Antr'as amenas "zwischen den Zinnen". Warum denn nicht "auf den Zinnen"? Man vgl. z. B. Graal 54, 12 und zur Verwendung von entre im Romanischen im Allgemeinen Meyer-Lübke, Grammaire III. § 448.

V. 6483 que todo sabe ben; Vg. u. CV. que sabe todo ben. Vorlage? In den Varianten wird diese verworfene Lesart als die den

Vorzug verdienende bezeichnet.

V. 6536 (u. 6542) polo, Vg. pelo. Vorlage? V. 6553 Veed 'a coita, Vg. veede a c. Vorlage? V. 6576 com 'eu vivo, Vg. como eu v. Vorlage?

V. 6580 Den Varianten zufolge scheint die Vorlage coitad a se etc. zu haben; nach Vg. aber coitado se etc., was das richtige ist.

V. 6650 Doch eher pesára statt pesará, wie mit Vg. betont ist.

V. 6657 ca pois omen ben serv'a b. s. Vg. ca pois o meu ben

servi a b. s. Vorlage? 1 V. 6663 Die Form proe statt prol, in welcher sich das auslautende e zu l verhält wie in doe, soe, sae statt dol, sol, sal etc., findet sich in den Sprachdenkmälern der Zeit nicht selten; so z. B. im Testament Alphons II (Rev. lus. 8, 82) im Livro do Esopo S. 118 (proes). Pro e statt proll ist zu lesen im Canc. Resende I, 65, 30-31 in der Formel proll contra (vgl. Epiphanio Dias, Zeitschrift 17, 116).

V. 6698 teemos; Vg. tenemos. Vgl. V. 6023, 6273 teedes; Vg.

tenedes. Vorlage?

V. 6700 Deus fehlt CV., was man aus den Var. nicht erfährt. V. 6803 i fehlt CV., was die Var. gleichfalls verschweigen.

V. 6822 sempr'aj(a) a d. CV. sempre ia d., eine ebenso wenig verzeichnete Lesart. Dass die Lesarten einer wichtigen Vorlage auch hier wieder übergangen worden sind, ist um so bedenklicher, als die sehr unvollkommene Überlieferung dieses Liedes in CA. eine sorgfältigere Einsicht der einzigen anderen Vorlage unumgänglich machte.

V. 6914 E se non m'est(o) ides fazer. CCM. (einzige Vorlage) E se m'esto no faz des. Da ides ergänzt ist, sollte es eingeklammert sein. Doch das ist das wenigste. Nimmt man ides fazer an und eine andere Ergänzung, die dem Metrum und dem Sinne in gleicher Weise Genüge leistete, habe ich trotz vielen Kopfzerbrechens bis jetzt nicht gefunden — so tut man gewiss am besten, in mög-

<sup>1</sup> Es sei nochmals betont, dass mit der Anführung der abweichenden Lesart Varnhagen's nicht etwa behauptet werden soll, dass sie die bessere sei, sondern nur, dass sie einen zur Vermutung berechtige, dass in solchen Fällen Vg. die hschr. Lesart darstelle.

lichst engem Anschluss an die Überlieserung zu lesen: E se m'esto non ides fazer. Von dieser am nächsten liegenden Lesung wandte sich aber die gelehrte Romanistin ab, und zwar wohl darum, weil sie sich, wie wir oben bei V. 5872 gesehen haben, gegen die in diesem Falle unvermeidliche Anwendung der von ihr selbst anerkannten Regel,1 wonach eine in einen Nasal auslautende Silbe mit einem folgenden Vokal zu éiner Silbe verschleift werden kann, sträubte. So blieb denn nichts anderes übrig als die überlieferte Lesart durch Umstellung der Worte m'esto non zu "verbessern" und dadurch noch einen zweiten, der aport. Sprache nicht minder eigentümlichen Brauch zu verletzen, - ich meine die Enklise des tonlosen Objektspronomens im abhängigen Satze. Diese Stellung des tonlosen Objektspronomens, welche im heutigen Portugiesisch in viel beschränkterem Masse obwaltet, ist in der Sprache der ältesten Periode so vorwiegend, und vom späteren spanischen Gebrauch so verschieden, dass ihr Vorherischen im ersten Teil des Amadis, wie schon Meyer-Lübke angedeutet hat, schwer für die ursprünglich portugiesische Abfassung desselben ins Gewicht fällt.<sup>2</sup> Wie immer man also über die beste Art, den fraglichen Vers 6914 wiederherzustellen, denken möge, soviel ist gewifs, dass das tonlose Objektspronomen nicht nach Belieben untergebracht werden kann.3

V. 7003 pode entender; CCB. podentender, welche Lesart fehlt.

Es war also podsel zu schreiben.

V. 7007 mundo war mundfol zu schreiben; vgl. z. B. V. 7085

comprid[o].

V. 7031 Cavaleiro, ja aviltar; CV. c. ja uiltar. Es war also [a]viltar zu schreiben. Da aber dieser Vers, wie jeder Anfangsvers der fünf Strophen dieses Liedes, ein männlicher Siebensilbner ist, so stellt sich die vermeintliche Berichtigung als unstatthaft heraus.

V. 7033 Mais leixemos ja ela estar. Da nach der eigenen Aussage der Herausgeberin in den ungeraden Versen dieses Liedes

<sup>1</sup> Dieselbe Regel ist bekanntlich auch in der Prosodie des Can. Resende von Bedeutung, wie man aus Cornu's Arbeit in Romania 12, 278 ff., u. 285 ff., sowie aus E. Dias' Beitrag in Zeitschr. 17, 116 ff. ersehen kann.

Denselben Verstoß gegen den aportug. Sprachgebrauch begeht die gelehrte Dame z. B. noch CA. V. 7317 (siehe unten), und Zeitschr. 25, 297, wo

CV. 1054, 10 so ergänzt wird: se ben [o] fas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für eingehende Darlegung dieses Gesetzes sei auf Meyer-Lübke, Grammaire III §§ 715—716, und auf Chenery, Object-Pronouns in Dependent Clauses: A Study in Old Spanish Word-Order (The Modern Language Asso. 1905) verwiesen. König Denis sagt also in der Regel: mais tanto que me d'ant'ela quitei, V. 151; und hat nur ausnahmsweise Stellungen wie: que nunca vos dissesse rem, V. 104... Eine Prüfung der ersten 1280 Verse des CA. hat ergeben, dass das tonlose Objektspronomen in 61 Fällen enklitisch oder, mit anderen Worten, durch die Negation non (19) oder sonstige betonte Wörter, wie vos, ben etc. (44), vom Verbum getrennt, ist, während es sich nur in 12 Fällen in proklitischer Stellung vor dem Verbum findet. Solche Ausnahmen kommen begreiflicherweise gern in Beschwörungsformeln vor, wie z. B. V. 188 se Deus me valha.

octonarios masculinos unregelmässig mit septenarios abwechseln, so ist dieser Vers um eine Silbe zu lang, und wir werden ela 'star oder, ebenso richtig, ela estar, zu lesen haben.

V. 7047 Cavaleiro, non [o] darei. In der verbesserten Form ist dieser Vers nach dem zu V. 7031 Gesagten nur dann metrisch richtig, wenn man, wie oben V. 5872 u. 6914, Verschleifung des auslautenden Nasals mit dem folgenden Vokal annimmt. Vgl. z. B. noch V. 8814, 8822.

V. 7102 prazeria; CCB. plazeria. Ebenso V. 7356 prazer statt des überlieferten plazer. Man sehe das zu V. 5623 Bemerkte.

V. 7124 e sab(e) a omen penas dar. Mit dieser Schreibung wird von der Herausgeberin angedeutet, dass das e ausgestossen werden soll, wie z. B. V. 37 m(e) oistes (vgl. oben V. 105), während in dieser Ausgabe andernfalls mi-oïstes gesetzt würde. Lag aber solche Ausstossung in der Absicht des Dichters, so vollzog er sie selbst. In der obigen Stelle haben wir jedoch einen von den in unseren Liederbüchern so zahlreichen Fällen, in welchen im Einklang mit dem täglichen Sprachgebrauch die tonlosen Auslaute e und i mit einem folgenden a, o, besonders in den Fürwörtern o, a, os, as, dem Verbum á (= habet) oder der Präposition a, dieselbe lautliche Verbindung eingehen, die wir in sábia oder sabha (= sapiam, sapiat)1 und ähnlichen Formen überreichlich belegt finden. Darüber hat doch schon lange kein Zweifel mehr bestanden.<sup>2</sup> Es ist also an der beregten Stelle der Vokal e nicht anzutasten, sondern sabe-a oder sábi-a zu schreiben. Dasselbe gilt von V. 7981, 8796, 9434, wie später gezeigt werden wird. Man vergleiche z. B. V. 4025, wo CCB. mouuha ir = m'ouve-a ir oder m'ouvi-a ir hat; oder V. 6240, wo CV. liest: deus comha (= come-á)3 bon semelhar; CV. 17, 16 haben wir ouuha levar aqueste, was die gelehrte Romanistin Zeitschrift 29, 702 in der Hauptsache richtig durch oùvi-a l. a. wiedergibt.4 CV. 1117, 14 xha errou = xi-a e. Man vgl. noch das zu V. 3666 Bemerkte.

V. 7202 e[u] cuidei. Die Verbesserung mag richtig sein, doch lässt sich e statt eu sehr wohl als ein Fall von Kondensation betrachten, wie wir deren ja in dieser Sammlung mehrere angetroffen haben (siehe oben V. 47, 927, 4089, 4750, 4851). Da diese Erscheinung auch vor Vokalen auftritt (z. B. V. 4750 vô-a), so mag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da unbetontes e und i im Hiatus, wie bekannt, in den romanischen Sprachen gleichen Lautwert haben, so finden wir neben sabia, sabha etc. natürlich auch die Schreibung sabeas. So z. B. sabea, sabeam in Galicia Historica 1901, S. 146, 149 ff.; sabea, sabeas, sabean in Cron. troy. 1, 126, 129, 176, 274; sabeades ibid. 2, 25, 54 etc. Ebenso comeas (= cômias, comhas) ibid. 1, 212, 274; coomear (= coomiar, von calumniare) ibid. 269, etc.

Man sehe z. B. E. Dias in Zeitschr. 11, 14, sowie das von mir Denis,

S. CXXII Gesagte und S. 172 Berichtigte. 3 Statt dessen wäre como & zu erwarten (siehe oben V. 1505), und es scheint daher die Lesart des CA. com' a, durchaus die bessere zu sein.

<sup>4</sup> Hier, wie oft im CA. sowohl als in der Zeitschr., schreibt die Herausgeberin oùvi etc. statt wie anderwärts duvi etc.

V. 4960 e[u]o sei u. V. 5857 auch e o sei, wofür CV. eu o sei hat, hierhergehören. Aus heutigen Mundarten ist dieser Vorgang von Leite de V. z. B. in Dialect beiröes, S. 14; Dial. extrem. S. 9; Dial. algarv. S. 9; Subdial. alemt. S. 5 belegt. Vgl. dazu Revista lus. II, 26—27.

V. 7224 ver amor; CCB. ouir amor. Wie man von ouir zu ver, und von diesem sonst nicht belegten Worte gar zur Bedeutung "Gegen" (Liebe) gelangen kann, ist schwer zu begreifen. Als Provenzalismus könnte ver nur "wahr" bedeuten.¹ Nach dem vorhergehenden sabiádes ("wisset") erwartet man die fehlende Konjunktion que, und diese setze man an Stelle von ouir.

V. 7240 e andar i come nembrado wird übersetzt: "und so tun, als schenkte ich ihnen Aufmerksamkeit". Diese Auslegung ist weder den Worten noch dem Zusammenhang angemessen, welchen zufolge es vielmehr ganz einfach heißt "und (muß) gleichsam immer bedacht (behutsam) sein". Ebenso unbegründet ist die Übertragung von senhor nembrada (V. 7770) durch "preisenswerte Herrin". Auch hier handelt es sich um die bedächtige, umsichtige Herrin, die den Dichter ferne zu halten weiß. Dasselbe gilt von der Wiedergabe des beregten Wortes durch "vortrefflich" V. 7797, wo, gleich wie im Aspan., z. B. bei Berceo, S. Millan 310; S. Lor. 13, und im Provenz. (siehe z. B. Lexique Roman und Levy, S.W. s. v. nembrat) "besonnen, verständig" der auf der Hand liegende Sinn ist. Mit dieser Bedeutung von nembrado in der alten Sprache stimmt ja in der Hauptsache auch diejenige des heutigen lembrado überein.

V. 7264 A valer wird adverbial gefast und durch "nachdrücklich" verdeutscht. Es ist aber doch wohl ein zu deveria (V. 7267) gehöriger Infinitiv, und demgemäß durch "(Eure Liebe) sollte mir helfen" zu übersetzen. Vor amparar (V. 7267), welches Verbum die gelehrte Forscherin zugleich mit dem ganzen vorhergehenden Verse sehr geschickt ergänzt hat, wäre dann allerdings die Konjunktion e zur Verbindung der zwei Infinitive erforderlich. Gibt man dies zu — und das scheint mir durchaus das richtige zu sein — so lese man V. 7267 wie folgt: [e'mparar]-me deveria.

V. 7278 aver rancura. CCB. a. senō r., fehlt.

V. 7317 pois Deus [o]quer. Auch hier wird wieder gegen das oben V. 6914 angerufene aport. Gesetz der Enklise verstoßen. Man setze also: [o] D.

V. 7342 e sei de fix. CCB. e see de fix. Die Überlieferung gewährt uns also eine bekannte und hier sich vortrefflich eignende Redensart, seede fix ("und seiet gewiß"), welche nicht "verbessert" werden durfte. Fis oder Fix galt ja für beide Geschlechter und Zahlen. Als weiblich finden wir es z. B. CM. 146, 9 u. CV. 357, 8; 807, 21; als männlich CM. 202, 8; 238, 2; 245, 23 usw. — Die-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In diesem Sinne finden wir uero bei Alphons X, z. B. CM. 346, I Deus uero, und im aspan, wie bei Berceo (siehe Lanchetas s. v.).

selbe Redensart, ebenfalls auf die Geliebte angewendet, kommt auch CCB. 360, 20, vor.

V. 7375 Es ist ouvi-al zu schreiben, da das tonlose Hiatus-i mit dem folgenden Selbstlaut nur eine Silbe ausmachen soll.

V. 7420 [non me será]. Non ist in der Vorlage, also nicht ergänzt.

V. 7424 nembrar (o qu(e) & ben lheu), CCB.  $n\bar{e}braquo$  aben lheu. Man beachte vorerst, dass das nicht in der Vorlage stehende e von qu(e) von der Herausgeberin zuerst ergänzt und sozusagen im selbem Atem als der Ausstoßung bedürftig mit Klammern versehen hat. Warum denn nicht kurz und klar:  $qu'\bar{e}$ ? Man beachte zweitens, dass das ebenso wenig überlieferte auslautende r von nembar nebst dem folgenden o als ergänzt hätten eingeklammert werden sollen. Läst man nun die getroffene Verbesserung gelten, so ist jedenfalls ben lheu (siehe zu diesem oben V. 2727) auf nembrar zu beziehen, nicht aber auf das vorhergehende guardar, wie in der Übersetzung irrtümlich geschehen ist.

V. 7609 (u. 7615) ca non [m']-avedos a creer. Die Einschaltung des tonlosen Objektspronomens unmittelbar vor dem Zeitwort ist hier durch die hschr. Überlieferung in V. 7603 (Kehrreim) gerechtfertigt.

V. 7648—7650 werden so übertragen: "So schwer wird mir das Wagnis, wie nur mein Herz es weiß und Gott allein". Das ist unrichtig, da z. B. V. 7649: que mi-o non sab'o coraçon, doch gerade besagt: "so daß mein eigenes Herz es nicht weiß", und der Dichter im nächsten Verse klar und deutlich fortfährt "noch jemand anders dessen gewahr ist, es sei denn Gott".

V. 7658 o melhor que eu soubi [de] fazer. Selbst wenn sich saber mit de und dem Infinitiv wirklich irgendwo belegen lassen sollte, was ich sehr bezweifle — weder Otto¹, noch meine eigene Sammlung, noch Dittes² verzeichnen einen solchen Fall — so wäre es immer noch nicht geraten, zu diesem Mittel zur Ergänzung der Silbenzahl zu greifen. Das gewöhnlichste dürfte auch hier das richtigste sein: que [o] eu soubi fazer: "(Ich diente Euch immer gerne), so gut als ich es zu tun vermochte".

V. 7692 nen á no mundo, CCB. no a n. m., fehlt.

V. 7717 (Nr. 346) Wie den Provenzalen, so ward es auch den lusitanischen Dichtern von ihren Herrinnen verboten, sie in Liedern zu feiern. Vgl. z. B. Raimbout d'Aurenga, in Revue des langues ramanes 1897, 409 ff.

V. 7733 sérvia, CCB. fua (= serva). In den Varianten wird zu Gunsten der eingeführten Textveränderung erklärt, dass servia (warum nicht so im Text?) die dem 13. und 14. Jh. geläusige Form gewesen sei. Das ist nun ja im allgemeinen wahr; aber warum sollen nicht neben servio, servia (servho, servha) etc. die

2 Der Infin. im Altprov., ibid. 15, 10 ff.

<sup>1</sup> Der Infin. bei Cambes, in Rom. Forsch. 6, 318.

Formen servo, serva1 ebensowohl bestanden haben - und in der Überlieferung bestehen sie ja wirklich - wie gerade in der betreffenden Sprachperiode auch menço und mento, senço und sento nebeneinander im Gebrauch waren?2 So lange man also keine

1 Auch von Cornu, Grundriss I2, 1029, wird das Bestehen der Formen servo, serva neben servho etc. anerkannt. — Daneben finden wir in einem Liede des CA. (no. 307, V. 6762, 6786) bereits zweimal sirvo überliefert, welche Bildung die Herausgeberin ohne Zagen in ihren Text flicht, und erst nach der Bearbeitung der nächsten Tausend Verse zu der Ansicht gelangt, daß nur sèrvio, sèrvia die für jene Zeit zulässigen Formen gewesen seien.

2 So ganz sicher sind wir ja doch auch nicht, daß die schönen Bildungen

perço, perça in dieser Periode wirklich allein geherrscht hätten, und dass wir also überall da, wo wir die seit 1450, also nur hundert Jahre seit dem Ausklingen des ersten Minnesanges, im Canc. Resende bereits ausschließlich gebrauchten Formen perco, perca auch in unsern ältesten Liederhandschriften und andern Sprachdenkmälern des 13. und 14. Jh. antreffen (wie z. B. CA. V. 1320, 4459, 6190, 7320, 8113; CV. 470, 1; Denis V. 2220 und Anm. etc.) es mit nichts anderem als einem Schreibfehler zu tun haben. Im Livro de Esopo, S. 34, begegnet uns percades, an welcher Form Leite de V. nichts auszusetzen sand; und in galic. Dokumenten dieser Zeit sind die wichtigen Formen pergo, perga etc. zu häufig, um als Fehler betrachtet werden zu dürfen. So z. B. pergo Cron. troy. 2, 78, 80 etc.; pergamos, ibid., 25 etc.; pergan Galicia Hist. 1901, 158. Ohne diese Formen, welche sich bekanntlich auch im Prov. finden, in Erwägung zu ziehen, lässt sich die Entwicklung des portug. perco nicht richtig beurteilen, und es folgt daraus unter anderem dass das von Carolina Michaëlis in Zeitschr. 28, 222 gegen die Ansetzung von pergo in meinem Canc. Gallego-Castelli. vorgetragene zum mindesten ungenau ist. Dass die gelehrte Forscherin die doch so häufigen galic. Bildungen pergo etc. nicht kannte, zeigt ihre Anmerkung zu V. 2220 meines Denis (siehe Zeitschr. 19, 530-531). - Es ist also sehr wahrscheinlich dass perco, perca schon im 13. und 14. Jahrhundert sich den literarisch noch bevorzugten Bildungen perço, perça (und pergo, perga) beigesellten, und dass wir sie nicht ohne weiteres tilgen dursen. Wie sind sie nun entstanden? Die verdiente Forscherin äußert Zeitschr. 19,530 die sinnreiche Vermutung, sie seien durch das gegensätzliche parca in Formeln wie se Deus me parca (z. B. CM. 145) hervorgerufen worden, übersieht aber dabei, wie schon gesagt, das galic.-portug. pergo, perga. Ohne weder dieses Vorschlages, noch der Formen pergo, perga zu gedenken, versucht Leite de V. in seinen lehrreichen Estudos de Philol. Mirandesa I, 378 auf Grund einer von ihm aus dem Bruchstück der provenz. Chanson d' Antioche (Archives de l' Orient latin II, 467-509) angeführten Form perca mit der Annahme einer Ableitung .x. perdico (von x perdicare) auszukommen, stößt aber dabei unter anderem an folgende Hindernisse: 1. Steht in der Chanson überhaupt nicht perca, sondern nur perga, S. 477, Z. 120; 2. Würde auch so wieder nicht perco zugleich mit pergo, sondern nur das letztere, also die vom portug. Gelehrten unberücksichtigte Form, erklärt, da .x perdico, .x perdicat etc. im Portug. regelrecht pergo, .x perga, im Provenz. aber perje, perja ergabe, nicht aber das vermeintliche perca. Von Gassner's Einfall (Rom. Forsch. 20, 598) absehend, darf man nun fragen, warum diese Frage im Portug. anders zu beantworten sei als im Provenz., wo sich doch die neben pert, perda gebrauchten Bildungen perc, perga ebenso durch die Analogie etlicher auf einen Guttural ausgehender erster Pers. des praes. ind. erklären, wie die Perf. auzic etc. (z. B. Appel, Chrest. XXIII etc.) durch den Einfluss von ac, dec etc.? Im Galic.-portug. haben wir eine Reihe (etwa 30) in -er, -ir endender Zeitwörter, die im praes. ind. und conj. teils -go, -ga, teils ço, ça oder -sco, -sca ausweisen. Da die meisten derselben Grundrifs I<sup>3</sup> 1020—1029 genannt sind, sei hier nur das Nötigste kurz angeführt: 1. Verba in -ger, -nger, -rger. Z. B. trager, trago, traga; finger,

stichhaltigeren Gründe hat als die bislang vorgebrachten, lasse man das überlieferte serva unversehrt. Dasselbe gilt selbstverständlich mit Bezug auf servo, V. 10130, und CCB. 1524 (= 397), Z. 7 (gedruckt in Zeitschrift 25, 306), das ebenfalls durch sérv[i]o ersetzt worden ist.

V. 7853 queixar con mi; CCB. q. com mj (i. e. come mi), "klagen wie ich (klage)". Diese hschr. Lesart, die nicht verzeichnet ist, ist besser als die an ihre Stelle gesetzte. Läst man sie bestehen, so wird man am Anfange des Verses e vejo eu oder e veg 'eu statt

e vejo | eu lesen müssen.

V. 7870 bon calar perdi u falei. Die Redensart perder bon calar "das goldne Schweigen verfehlen" scheint eine stehende gewesen zu sein. Sie findet sich z. B. auch in der Cron. troy. II, 63: El (sc. don Menelau) perdeu bon calar et doulle por conselho que leixe falar os outros etc. Zur Verwendung von perder in diesem Sinne vgl. noch perder conhocer in den zu V. 9723 besprochenen Stellen.

V. 7911 E<sub>\(\frac{2}{2}\) que lhi direi? Die Konjunktion \(e^{\ext{i}}\) ist nicht in der Vorlage und sollte also eingeklammert sein, besonders da die h\(d\)schr.</sub>

Lesart nicht angegeben ist.

V. 7955 desquand(o)eu. Da in CCB., der einzigen Vorlage, der ganze Vers überhaupt fehlt, so sieht man nicht ein, warum das als überflüssig eingeklammerte o überhaupt eingesetzt worden ist, anstatt dass der ja bei weitem vorherrschenden Elision im eigentlichen Sinne Raum gegeben worden wäre. Siehe das zu V. 105 Gesagte.

V. 7988 (u. 7989) quen; CCB.  $\bar{q}$  (= que), eine ganz richtige

Lesart, die unverzeichnet blieb. Siehe oben zu V. 898.

V. 7992—8015 Die Lesarten der in CV. 943 erhaltenen Abschrift dieses Liedes (Nr. 359) sind nicht verzeichnet.

fingo, finga; aduzer, adugo, aduga. Man vgl. hierzu noch die Bildung fugo, fuga, die z. B. auch in der Chanson d'Antioche, Z. 98, vorkommt. Von solchen Formen wird pergo, perga ausgegangen sein, woneben in der Sprache des 13. und 14. Jh. ja auch perdo, perda auftreten (z. B. Port. Mon. Hist. I Leg. et Cost. S. 849 (a. 1209), 856, 873, 884, 887, 889, etc.). 2. Verba in reer, recir, seer. Z. B. conhoscer, conhosco, conhoço, conheço; jazer, jasco u. jaço; parecer, paresco u. pareço (z. B. P. M. H. ibid. 289, 308 iasca, cresca, parescam). Solche Doppelformen dürsten zu perço, perça die Bildung perco, perca ins Dasein gerusen haben.

## Die Manekine in der südslavischen Literatur.

Als man die Manekine und das Märchen von dem Mädchen ohne Hände im allgemeinen untersuchte, kannte man nur zwei südslavische Versionen dieses Märchens, beide serbisch: das Märchen Zla maceha (die böse Stiefmutter), Nr. 33 der Sammlung serbischer Volksmärchen von Vuk Karadžić, und das epische Gedicht Zenidba vezira Lazara (die Hochzeit des Vezirs Lazarus), Nr. 14 der Sammlung serbischer epischer Lieder von Bogoljub Petranović.1 Indessen gibt es in der serbischen und südslavischen Literatur noch mehrere andere Versionen des Märchens vom Mädchen ohne Hände. Zunächst gibt es geschriebene Werke, die Fassungen dieses Märchens enthalten, nämlich das serbische Gedicht Zivot od Olive heere Juliana ćesara (das Leben Oliva's, der Tochter des Kaisers Julian), gedruckt 1702, das nur eine Übersetzung der Historia de la regina Oliva ist; ferner die 11. Erzählung des kroatischen Werkes Mirakuli slavne deve Marie (die Wunder der Jungfrau Maria), gedruckt 1507-9, einer blossen Übersetzung der Miraculi de la gloriosa verzene Maria; endlich die 11. Geschichte des serbischen und bulgarischen Werkes Cudesa presvete Bogorodice (die Wunder der Jungfrau Maria), gedruckt 1808 in serbischer und 1817 in bulgarischer Sprache, auch in mehreren Handschriften (15 serbischen, einer bulgarischen) erhalten. Auch das letztere ist nichts anderes als die Übersetzung des Werkes Ή τῶν ἀμαρτωλῶν σωτηρία (III. Teil, der die Legenden von der h. Jungfrau enthält) des Mönches Agapios Landos von Kreta. Ferner gibt es auch Volksmärchen, die demselben Zyklus angehören und verschiedene Versionen desselben bilden. Ich will hier nicht alle diese Märchen aufzählen, die sich auf zwanzig belaufen, ebenso wenig wie ich mich mit den literarischen Werken befassen will, die ich eben zitiert habe. Meine Absicht ist, eine einzige Erzählung aus unserem Zyklus mitzuteilen, die vielleicht die interessanteste ist und die ich glaube von der Manekine ableiten zu können. Es ist ein slavisches Märchen aus Mazedonien, aufgeschrieben in Krušoradi,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über diese beiden Versionen sehe man A. Vesselofsky, Novella della figlia del re di Dacia. Pisa 1866; A. D'Ancona, Sacre rappres. dei secoli XIV, XV e XVI. Florenz 1872, Bd. III, 235—250; H. Suchier, Eurres poétiques de Ph. de Remi sire de Beaumanoir. Paris 1884, I Introduction, S. LXIII.

einem Dorfe bei Hlerin (Wilajet Monastir) und gedruckt in der bulgarischen Zeitschrift Zbornik za nasodui umotvorenija, nauka i knižnina (1891, VI, 164). Ich lasse eine Übersetzung in extenso hier folgen.

## Eine Kaiserin und ihre beiden Zwillinge.

Es war einmal ein Kaiser, und seine Gemahlin war sehr krank. Als die Kaiserin ihre letzte Stunde kommen fühlte, sagte sie zu ihrem Gemahl: "O Kaiser, ich bitte dich sehr, wenn ich sterben werde, die Frau zu heiraten, die mir ähnlich ist." Einige Zeit darauf starb die Kaiserin. Da liefs der Kaiser eine Frau suchen, die der Verstorbenen ähnlich wäre; und da man keine andere als seine Tochter fand, beschloss er diese zu heiraten. Er sagte also zu seiner Tochter, was er beschlossen hatte; aber das junge Mädchen weigerte sich sofort und wurde sehr erzürnt. Der Kaiser versuchte sie dennoch zum Gehorsam zu zwingen; aber sie widersetzte sich immer noch und beschlos schliesslich zu entsliehen. Sie hüllte sich in Lumpen, verließ den kaiserlichen Palast und ging fort bis ans Meer. Dort fand sie ein Boot, das an einem Pfahl festgebunden war; sie knüpfte es los, stieg hinein und ließ sich ins offene Meer treiben, dem Spiel der Wellen folgend. Bald darauf brauste ein Sturm los, und das Boot flog bald auf die eine bald auf die andere Seite. Als das arme Mädchen die drohende Gefahr sah und nicht wuſste, was es tun sollte, begann es Gott um Rettung anzuflehen. Wie durch ein Wunder hörte der Sturm auf, und die Winde legten sich.

Da blickte das junge Mädchen um sich; es sah die Küste und nicht weit von der Küste eine Hütte und vor der Hütte einen alten Mann. Es rief diesen an: er hörte es und kam näher. Da sagte das Mädchen zu ihm: "Großvater, ich bitte dich wie meinen Vater mir eine Leine zuzuwerfen und mir ans Land zu helfen!" Gerührt durch die Lage des Mädchens holte der Greis es ans Land und führte es zu der Hütte, wo sich seine Frau befand. Diese fragte ihn: "Wo hast du das junge Mädchen gefunden, Alter?" Und als er ihr die Sache erzählt hatte, sagte die Greisin zu ihm: "Alter, da hast du ein gutes Werk getan, das für dich mehr wert ist, als wenn du ein Kloster gebaut hättest." Dann fragte sie das Mädchen: "Woher kommst du, meine Tochter? Wie bist du denn in das Boot gekommen?" Und das Mädchen weinte und antwortete: "O meine Mutter, was soll ich dir sagen? Ich weis nicht einmal, wo ich mich befinde; wie willst du denn, dass ich dir sagen soll, woher ich komme? Und wie ich in das Boot gekommen bin, das weiss nur der liebe Gott." Da erklärte die alte Frau dem Mädchen, wo es sich jetzt befand, in welchem Lande und bei welcher Stadt; und das junge Mädchen erstaunte sehr, dass es sich in so fernen Gegenden befand. Das Mädchen bat dann die alte Frau es ein Weilchen bei sich zu behalten und ihm

später den Weg nach der Stadt zu zeigen oder ihm einen Führer zu geben, um dorthin zu gehen. Die Alte antwortete ihr: "Sei ruhig, meine Tochter, du kannst hier bleiben, so lange du willst, und was den Führer betrifft, um den du bittest, so kannst du keinen besseren erhalten als meinen Alten, der jeden Winkel dieses Landes kennt." Das junge Mädchen sagte darauf: "Sehr wohl, meine Mutter. Ich werde einige Tage bei euch bleiben." Und die alte Frau fuhr fort: "Du kannst für immer hier bleiben, wenn du willst: und ich möchte wohl jemand bei mir haben im Alter. Alles, was uns, meinem Alten und mir gehört, wird nach unserem Tode dein sein." Und das junge Mädchen antwortete: "Ich sehe wohl eure Güte und danke euch tausendmal dafür. Aber da ich in der Hauptstadt geboren bin, ist es mir sehr schwer, lange in diesen Bergen zu bleiben. Ich möchte bald in die Stadt gehen; und wenn ihr, du und dein Mann, dorthin kommen wollt, um mit mir zusammen zu leben, werde ich ebenso glücklich sein, euch dort zu sehen, wie ich es schon bin, euch Vater und Mutter nennen zu dürfen." Die Alte aber wollte nicht in der Stadt wohnen. "Meine Tochter", antwortete sie, "ich habe 120 Jahre in dieser Einöde gelebt, und bin zu sehr daran gewöhnt, meine Schafe und dies wilde Land um mich zu sehen, als dass ich in den ekelhaften Strassen der großen Städte wohnen könnte, sei es auch nur eine Stunde lang; mein Mann könnte es ebenso wenig, da er über 150 Jahre in dieser Wüste gelebt hat."

Das junge Mädchen blieb einige Zeit bei den beiden Alten. Als der Tag der Abreise gekommen war, rief die Alte den Greis und sagte zu ihm: "Lieber Alter, dem jungen Mädchen, das du gefunden hast, gefällt es nicht in unserer Einsamkeit; es sehnt sich unaufhörlich nach dem Leben in der Stadt. Aber mir tut es leid, es scheiden zu sehen; denn ich liebe es, als ob es meine eigene Tochter wäre. Könnten wir denn nicht alle drei in die Stadt gehen und dort zusammen leben? Der Alte antwortete: "Alte, das Leben fern von diesen Bergen taugt nicht für uns; denn hier haben wir lange gelebt, und hier werden wir bald sterben. Aber lafs mich es allein nach der Stadt führen, da es ja bei uns nicht länger bleiben will." Und der Greis nahm das junge Mädchen mit sich und brach auf. Als sie bei der Hauptstadt ankamen, zeigte ihm der alte Mann den Weg und kehrte wieder um.

Nachdem das junge Mädchen in die Stadt gekommen war, begann es hier und dort spazieren zu gehen. Die Leute blieben bei ihm stehen, um es zu betrachten, weil man sah, daß es aus einem anderen Lande war. Der Kaiser selbst zeigte Teilnahme für die Fremde und verlangte sie zu sehen. Als er sie sah, erstaunte er sehr und begann sie zu befragen, woher sie käme und in welchem Lande sie geboren wäre. Sie antwortete ihm, und der Kaiser sah, daß sie nicht von niederer Abkunft war, sondern aus guter Familie stammen mußte. Er nahm sie darauf in seinen Palast als Dienerin.

Einige Zeit danach starb der Kaiser, und sein Sohn erbte den Thron. Bald drängte man den neuen Kaiser sich zu verheiraten. Man empfahl ihm Prinzessinnen aus der ganzen Welt, aber er wies sie alle zurück. Eines Tages sagte er zu seiner Mutter, dals er gern das junge Mädchen heiraten möchte, das Dienerin bei ihnen war. Die Mutter erhob dagegen Einspruch. "Wie, mein Sohn," sagte sie, "du, der Kaiser, willst eine Dienerin heiraten! Was werden die Leute dazu sagen, wenn sie die Nachricht erfahren?" "Lafs sie sagen, was sie wollen," antwortete der Kaiser, "ich werde nur die heiraten, die ich liebe." Da die Kaiserin sah, wie sehr er in das junge Mädchen verliebt war, wurde sie schliefslich aufgebracht. "Mein Sohn," sagte sie zu ihm, "wenn du nicht auf mich hören willst, gehe ich fort von hier; dann werde ich wenigstens nicht das Unglück haben, die Spötteleien über uns zu hören und eine Dienerin auf den Thron steigen zu sehen." Und wirklich ging sie fort. Darauf feierte der Kaiser die Hochzeit mit dem jungen Mädchen.

Einige Zeit danach zog der Kaiser fort in den Krieg. schrieb an seine Frau, wenn sie niederkäme, sollte sie ihm mitteilen, was sie geboren hätte. Sie genas zweier Zwillinge, eines Sohnes und einer Tochter. Man sandte sofort einen Boten, der einen Brief mitnahm, um dem Kaiser die frohe Nachricht zu überbringen. Die Kaiserin-Mutter aber, die einen heftigen Hafs gegen den Eindringling bewahrt hatte, befahl dem Seneschall des kaiserlichen Hofes, die junge Mutter und die Kinder zu verbrennen. Die arme Kaiserin, die schon sah, was man gegen sie und ihre Kinder im Schilde führte, begann zu Gott zu beten: "() mein Gott," sagte sie, "beschütze mit deinen mächtigen Händen die beiden schwachen Wesen, die die Feinde ihres Vaters verbrennen möchten. O barmherziger Gott, erweiche die Herzen dieser grausamen Menschen, daß sie die beiden unschuldigen Seelen leben lassen. Mich selbst können sie ja ins Feuer werfen, wenn ich schuldig bin." Als die junge Kaiserin so betete und blutige Tränen vergofs, kam die Schwester des Kaisers zu ihr, um sie zu trösten. "Meine liebe Schwägerin," sagte sie zu ihr, "fürchte nichts; man wird weder dich noch deine Kinder verbrennen, und alles wird gut ablaufen. Zunächst habe ich einen geschickten Mann gefunden (dem ich natürlich für den Dienst, den er uns leisten wird, viel Geld geben werde). Dieser versteht die Kunst, sich mitten in die Flammen zu werfen, ohne sich leides zu tun. Er hat ein sehr großes Loch unter dem Scheiterhaufen gegraben und mit Wasser gefüllt. In dies Wasser wird es fallen, wenn er durch die Flammen stürzt. Ferner wird man Figuren anfertigen, die dir und deinen Kindern ähnlich sind, und in dein Schlafzimmer legen. Währenddessen wirst du mit deinen Kindern entfliehen." Bei diesen Worten beruhigte sich die Kaiserin. Sie hüllte sich in sehr einfache Kleidungsstücke, nahm die Kinder und machte sich auf den Weg nach der Einöde. Da trat der geschickte Mann, der die Kaiserin

auf dem Scheiterhaufen ersetzen sollte, in ihr Zimmer ein. Er hatte die Kleider an, die es ihm erlaubten eine halbe Stunde im Feuer zu bleiben, ohne verbrannt zu werden. Dann kam auch der Seneschall ins Zimmer. Seine Leibwächter und viele Leute folgten ihm. Sie wollten die Kaiserin ergreifen, um sie zum Scheiterhaufen zu führen. Als der geschickte Mann, der im Zimmer war, sie sah, rief er, indem er eine Frauenstimme nachahmte: "Ich beschwöre euch. Brüder, bei eurer Seele und beim lieben Gott, nähert euch mir nicht! Nur meine Freundin, des Kaisers Schwester. möge zu mir kommen und mich zum Scheiterhaufen führen." Man tat, was er verlangte, und der geschickte Mann, der im übrigen der Kaiserin sehr ähnlich war, ging mit der Schwester des Kaisers hinaus; sie trugen beide die Figuren, die die Kinder vorstellen sollten. Als sie sich dem Scheiterhaufen näherten, warf sich der Mann hinein, und die Schwester des Kaisers bat die Menge auseinanderzugeben, um nicht die unschuldigen Kinder brennen zu sehen. Die Menge zerstreute sich wirklich in dem Augenblick, wo man die Kinderfiguren ins Feuer warf. Darauf stieg der Mann aus dem Feuer, empfing das versprochene Geld und ging wieder nach Hause.

Nach diesen Ereignissen schickten die Minister dem Kaiser einen Brief, der ihm mitteilte, wie sie dem Befehle der Kaiserin Mutter gemäß die junge Kaiserin und ihre Kinder verbrannt hätten. Der Kaiser grämte sich sehr bei dieser betrübenden Nachricht und geriet in heftigen Zorn. Er befahl seinen Ministern, den Boten festzunehmen und bis zu seiner Rückkehr im Gefängnis zu bewahren. Als der Krieg bald darauf beendet war, kehrte der Kaiser in sein Land zurück. Sofort nach seiner Ankunft ließe er den Boten vor sich bringen und forschte ihn über alles aus, was ihm begegnet war, als er den Brief befördert hatte.

Der Bote begann darauf seine Reise zu erzählen. "Erhabener Kaiser," fing er seinen Bericht an, "Gott soll mich auf der Stelle vernichten, wenn mein Mund eine einzige Lüge vor dir ausspricht! Als ich mich auf den Weg machte, um dir den Brief zu bringen, begegnete mir eine reiche Frau und fragte mich, wohin ich ginge. Ich antwortete ihr, dass ich im Begriff sei, dem Kaiser einen Brief aus seinem Lande zu bringen; dieser Brief, fügte ich hinzu, teile ihm die Geburt seines Sohnes und seiner Tochter mit. Da lud mich die reiche Frau in ihr Haus, bewirtete mich mit gutem Wein, und ich trank davon, bis ich betrunken war. Dann legte ich mich hin, indem ich den Gürtel und alles, was ich an mir hatte, ablegte. Als ich aufwachte, beschenkte mich die Frau mit reichen Gaben und sagte zu mir, ich solle sie besuchen, wenn ich auf dem Rückwege wäre. Ich tat, was sie mir befahl."

Die reiche Frau war die Mutter des Kaisers. Sie hatte den Boten betrunken gemacht, um ihm den Brief, den er bei sich trug, fortnehmen zu können und einen andern dafür unterzuschieben, der besagte, daß die junge Kaiserin zwei Hunde geboren hätte, einen männlichen und einen weiblichen. Obwohl der Kaiser beim Empfang dieses falschen Briefes über eine so sonderbare Nachricht erstaunt war, liefs er sich nicht aus der Fassung bringen, und schrieb an seine Minister, sie sollten die Mutter und ihre Nachkommenschaft bis zu seiner Rückkehr bewahren. Mit dieser Antwort kam der Bote abermals zu der reichen Frau, und abermals machte sie ihn betrunken, nahm ihm den Brief fort und ersetzte ihn durch einen andern. Dieser andere enthielt den Befehl, die Kaiserin und ihre Kinder zu verbrennen, weil der Kaiser, so hiefs es darin, sie bei seiner Rückkehr nicht sehen wollte.

Als der Kaiser die traurige Nachricht gehört hatte, betrauerte er sehr die armen, unschuldigen Wesen und entrüstete sich sehr über die schuldige Betrügerin. Dennoch tat er seiner Mutter nichts Böses an und begnügte sich damit, sie zu verfluchen. "O meine Mutter," sagte er, "Gott möge dich gerecht bestrafen für das, was

du getan hast!"

Nun wollen wir sehen, was aus der jungen Kaiserin geworden Nachdem sie aus dem Palast entflohen war, wanderte sie lange, ihre Kinder bei sich tragend, durch das Gebirge. Statt jeder Nahrung nahm sie Früchte und Kräuter zu sich. Als der Winter gekommen war, sah sie sich gezwungen, nach den Dörfern hinabzusteigen und irgend eine Unterkunft zu suchen, um sich gegen die Kälte zu schützen. So kam sie zu einer Mühle, in der sie eine Frau sah, die so alt und schwach war, dass sie sich nicht einmal von der Stelle bewegen konnte. Und sie sagte zu ihr: "Liebe Alte, es ist sehr kalt draußen, und meine Kinder erfrieren; wirst du mir nicht erlauben, die Nacht bei dir zu verbringen?" Die alte Frau, die obendrein noch blind war, antwortete ihr: "Meine Tochter, ich sehe weder wer du bist noch wie deine Kinder aussehen, und dennoch sage ich dir: sei willkommen!" Und sie fing an zu erzählen: "Ich hatte früher viel Leute um mich," sagte sie, "aber mein Alter starb und meine Kinder auch, und in bin allein geblieben wie der traurige Kuckuck im Walde. Ich bin sehr alt geworden, und jetzt kann ich weder mahlen noch kochen, und habe weder Brot noch Mehl. Sei doch so gut und nimm, was an Mehl auf den Balken und auf der Erde liegen bleibt, und mache uns daraus ein Brot; denn der liebe Gott hat dich gerade zur rechten Zeit geschickt, um mir in meinem Alter zu helfen." Da erhob sich die Kaiserin, sammelte alles Mehl, das sich hier und da in der Mühle befand, und machte daraus ein Brot, das sie der alten Frau anbot. Und diese dankte ihr mit den Worten: "Frau, die Gott mir geschickt hat, um meine alten Tage zu versüßen, sei tausendmal gesegnet; ich habe nicht besonders viel, aber alles, was ich besitze, soll nach meinem Tode dir gehören." Und die Kaiserin sagte zu ihr: "Liebe Alte, wenn der liebe Gott es will, so bleibe ich bei dir bis zu deinem letzten Atemzuge, und werde dich achten wie meine Mutter." Und die alte Frau schwor auch, sie zu halten wie ihre eigene Tochter. Dann belehrte sie die

Kaiserin, wie man die Mühle in Gang hielt, und bald kannte diese das Handwerk ebenso wie ein Müller, und war imstande, ihre Kinder und auch die Alte zu ernähren.

Viele Jahre verflossen. Die alte Frau starb, und die Kinder der Kaiserin wuchsen heran. Eines Tages hielt der Kaiser, der zur Besichtigung seines Reiches umherreiste und von Dorf zu Dorf zog, in dem Dorfe an, bei dem sich die von der Kaiserin bewohnte Mühle befand, und ging in der Nähe auf die Jagd. Bei der Rückkehr befand er sich gerade vor der Mühle und ging hinein, von seiner Leibwache begleitet. Die Kaiserin, die ihn erkannte sobald sie ihn nur sah, und fürchtete, er sei gekommen, um sie verbrennen zu lassen, entfloh sofort, und die Kinder blieben allein in der Mühle zurück. Der Kaiser, der Durst hatte, bat. ihm zu trinken zu geben, und die Tochter der Kaiserin beeilte sich, ihm Wasser zu holen. Als der Kaiser den Krug aus den Händen des jungen Mädchens nahm, sah er an ihrem Finger den Verlobungsring, den er seiner Frau geschenkt hatte, auf dem sein und der Kaiserin Name eingegraben war. Er nahm den Ring und fragte: "Wer hat dir diesen Ring gegeben, meine Tochter?" Und das junge Mädchen antwortete: "Das ist der Ring meiner Mutter." - "Und wo ist deine Mutter? - "Eben war sie noch hier, aber als sie euch sah, ist sie fortgelaufen." - "Und warum ist sie fortgelaufen?" - "Darüber weiß ich nichts", antwortete das brave Mädchen; "vielleicht, weil sie nicht gut gekleidet war". Da befahl der Kaiser seiner Leibwache, die Frau zu suchen. Sie konnten sie nicht finden, weil sie sich in ein entfernteres Versteck begeben hatte als sie bemerkte, daß man sie suchte. Da befahl der Kaiser allen Bewohnern der Nachbardörfer, sie zu suchen. Diese begannen jeden Baum und jeden Felsen zu untersuchen und fanden die Frau schließlich und führten sie zum Kaiser. Als die Kinder ihre Mutter sahen, riefen sie: "Wo verstecktest du dich, Mutter? Komm doch. Dieser Mann sagt uns, dass er unser Vater ist." Und der Kaiser sagte auch: "Du brauchtest dich nicht zu verstecken, Kaiserin: ich bin dein Gatte". Die Kaiserin, die vor Furcht zitterte, antwortete ihm: "Ich weiß nichts davon, Kaiser!" Darauf der Kaiser: "Du weisst es wohl, aber du willst es nicht wissen, weil du Furcht hast; fürchte dich doch nicht, denn du hast genug erlitten". Und die Kaiserin: "In dieser Mühle habe ich mehrere Jahre gelebt, und der liebe Gott hat mich bis jetzt vor allen Übeln bewahrt". Und der Kaiser erwiderte: "Du hast dennoch Glück gehabt; denn du bist Kaiserin gewesen, und du wirst es wieder sein. Freue dich also!"

Dann reisten der Kaiser, die Kaiserin, ihre Kinder mit allen Leuten, die sie umgaben, nach der Hauptstadt in großer Freude. Man bereitete dort große Festlichkeiten, und der Kaiser befahl, das glückliche Ereignis drei Tage und drei Nächte in seinem ganzen Reiche zu feiern. Wie ich weiter oben gesagt habe, glaube ich, dass das Märchen, das ich hier übersetzt habe, von der *Manekine* herstammt.

Zunächst enthält die Manekine dieselbe Begebenheit wie das mazedonische Märchen. Bekanntlich will in der Manekine der König von Ungarn seine eigene Tochter Joïe heiraten; denn er hat seiner sterbenden Gemahlin versprochen, sich nur mit einer Frau "de son sanlant" zu verheiraten, und seine Barone, die er ausgeschickt hatte, um eine solche Frau zu suchen, fanden keine andere als die Prinzessin Joïe. Diese widersetzt sich und wird aus dem Palast ihres Vaters gejagt und in einer Barke ohne Mast und Steuer dem Meere preisgegeben. Sie kommt nach Schottland, "Li rois d'Escoce et d'Irlande" heiratet sie gegen den Willen seiner Mutter, die erzürnt sich nach Evoluic begibt. Später reist der König nach Ressons (Frankreich) zu einem Turnier; die Königin wird unterdessen von einem Knaben entbunden. Der Bote, der den Brief mit der guten Nachricht befördert, wird von der Königin Mutter betrunken gemacht, als er durch Evoluic kommt, und der Brief wird gegen einen andern umgetauscht, der die Geburt eines Ungeheuers meldet. Der König befiehlt, dass man bewahre "cele qui il a tant amee et la creature de lui". Der Betrug wird wiederholt, und der zweite falsche Brief befiehlt: "Ardés la, ne m'atendés mie!" Der Seneschall verbrennt zwei Figuren, und die "Manekine", wie man Joïe später genannt hat, wird wiederum in derselben Barke dem Meere preisgegeben. Sie landet bei Rom, wo ein Senator sie aufnimmt. Sieben Jahre später kommt der König auch nach Rom, und findet dort seine Frau. Die Königin Mutter wird eingemauert.

Die Manekine enthält nicht nur die Hauptmomente unseres Märchens, sondern auch viele Einzelheiten; die vielleicht charakte-

ristisch sind. Ich lasse einige Beispiele folgen.

In unserem Märchen beginnt die Heldin, die im Schiffe dem Meere preisgegeben ist und sich in Gefahr befindet, Gott um Rettung zu bitten; ebenso in der *Manekine*:

Or dist li contes que la bele Est toute seule en la nacele, On elle maine vie amere. Souvent requiert Diu et sa mere Que de cel peril le gietast Et que a bon port l'arrivast (v. 1069—74.)

In unserem Märchen schreibt der junge Kaiser, als er in den Krieg zieht, an seine Frau, wenn sie niederkäme, solle sie ihm mitteilen, womit sie niedergekommen sei; in der *Manekine* besiehlt der Kaiser dem Seneschall und den beiden Rittern, deren Hut er seine. Frau anvertraut:

Et s'ele acouche ains que reviegne, Nule perece ne vous tiegne Que vous ne me mandés errant De son cors et de son enfant La vraie nouvele et l'estat (v. 2559—63.)

Im Märchen sagt der Bote, als er die Kaisern-Mutter erblickt, selbst, daß die Kaiserin geboren habe, und läßt sie nicht die Sache selbst erraten (wie z. B. in den Miraculi de la gloriosa verzene Maria und in Ἡ τῶν ἀμαρτωλῶν σωτηρία); in der Manekine macht er es ebenso:

Je crois que ce sont les noveles Qui mout li devront estre beles, Car ma dame s'est acouchie. (v. 3043-45)

Im Märchen beklagt die Kaiserin im Angesicht der Marter, die man vorbereitet, nur die armen Kinder, und will sich freiwillig verbrennen lassen, wenn nur ihre Kinder gesund und unbeschädigt bleiben. In der *Manekine* tut die Heldin das Gleiche mit den Worten:

Mais puis que de moi est ensi Mes doux fix c'a il desservi? Qu'a il messait, ne pour quel tort Devera il rechevoir mort? ... Si ferai, sire, par couvent Que laissiés vivre mon ensant, Et de moi faites vostre gre.

(v. 3709-12, 3725-27.)

Im Märchen läßt man, als man im Begriff ist, die Figuren, die die Kinder vorstellen, ins Feuer zu werfen, die Menge auseinandergehen, damit sie den Betrug nicht bemerke. In der Manekine werden ähnliche Maßregeln getroffen:

Et il voient que li serjant Sont par derriere et par devant, Qui ne voelent que si engrès Soient qu'il le voient de pres, Pour chou qu'il ne s'aperceüssent Ne la guile n'aperceüssent. (v. 3933—38.)

Im Märchen fragt der Kaiser den Boten persönlich aus und erkennt erst auf diese Weise die Fälschung; ebenso in der Mane-

kine (v. 4405 ff.) usw.

Aber außer diesen Einzelheiten gibt es noch eine, die sich in unserem Märchen ebenso wie in der Manekine findet, und die in der Tat charakteristisch ist. Ich meine den Schlußmoment, wo der Kaiser die Kaiserin durch den Verlobungsring wiedererkennt. Wir haben gesehen, wie dies in unserem Märchen vor sich ging; folgendermaßen geschieht es im Roman Beaumanoirs (v. 5799—6566): Der König kommt in Rom an und steigt im Hause des

Senators ab, wo Joïe wohnt. Eines Tages, während er mit dem Senator spricht, beginnt das Kind der Königin, das sich im Zimmer befindet und in seinen Händen den Verlobungsring seiner Mutter hat (den Ring, den "li rois li donna le jour que il le couronna V. 6069—70) mit diesem Ring zu spielen. Zufällig fällt der Ring auf den Tisch gerade vor den König hin, der ihn sofort erkennt, sich sehr darüber wundert und den Senator auszuforschen beginnt, woher der Ring käme und was das für ein Kind wäre, das damit spielte. Da erzählt ihm der Senator Joïe's ganze Geschichte, führt ihn dann in das Zimmer, wo diese sich verborgen hatte, aus Furcht, daß der König sie bestrafen werde. ("Je croi qu'il me fera ardoir", sagt sie V. 5922); und dort findet der König seine Frau.

Der hier geschilderte Auftritt bietet, wie man sieht, eine überraschende Analogie zu dem Schlußmoment unseres Märchens. Und er findet sich so in keinem bekannten Werk, das die Geschichte des Mädchens ohne Hände enthält, außer in der Manekine. "L'anneau nuptial", sagt H. Suchier (Œuvres poétiques de Ph. R. de Beaumanoir I, introduction p. LVII), "qui est reconnu comme sien par le roi d'Ecosse, est propre à la Manekine, où il est sans doute dû à l'invention du poète." Deshalb glaube ich, daß das mazedonische Märchen trotz aller Unterschiede zwischen den beiden Dichtwerken¹ direkt von der Manekine abstammt und nicht von anderen Dichtungen, die ebenfalls zum Zyklus des Mädchens ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An Unterschieden zwischen der Manekine und dem mazedonischen Märchen fehlt es nicht, wie man schon hat bemerken können. Der größte und wichtigste besteht in dem Motiv der abgehauenen und wieder angesetzten Hand, das in dem mazedonischen Märchen nicht vorhanden ist. Das Fehlen dieses Motivs könnte vielleicht zu Schlüssen führen, die von dem unseren ziemlich abseits liegen, z. B. zu der Annahme, dass unser Märchen herstamme von La comtesse d'Anjou, Chronique anglonormande, Ystoria regis Fran-chorum, De origine inter Gallos et Britannos belli historia, Mai und Beaftor, Königstochter von Frankreich usw., Werken, die dies charakteristische Motiv Kongstochter von Frankreich usw., Werken, die dies charakteristische Motiv ebensowenig haben (Suchier, a. a. O., introd. p. LV, LVI). Indessen könnte man vielleicht, ohne auf diese Vermutungen einzugehen, sich die Sache durch die Annahme erklären, dass das Motiv von der abgeschnittenen und auf wunderbare Weise wieder hergestellten Hand sich ehemals in dem mazedonischen Märchen befunden habe (es besindet sich noch in andern südslavischen, hauptsächlich serbischen Märchen) und später verschwunden sei. Es gibt eine Stelle in unserem Märchen, die eine solche Vermutung zu erlauben scheint. "Es versammelten sich Leute, um das junge Mädchen zu betrachten", sagt das Märchen, als es das Austreten der Heldin in der Stadt nach der Flucht aus dem väterlichen Hause beschreibt. Weshalb betrachtete man es? Das Märchen erklärt später: "Weil man sah, daß es aus einem fremden Lande war." Indessen ist diese Erklärung nicht genügend, da der Umstand, dass das junge Mädchen aus einem andern Lande ist, zu unwichtig ist, als dass sich die Menge um es versammelte wie um etwas Übernatürliches und der Kaiser selbst an der Fremden Interesse nähme. Es wäre wohl möglich, dass das Märchen ursprünglich eine andere, befriedigendere Erklärung gehabt hätte: dem armen Mädchen waren die Arme abgehauen, und darum sammelten sich die Leute um es herum. Diese Erklärung musste durch die andere ersetzt werden, als das Motiv der abgehauenen Hand aus unserem Märchen verschwunden war.

Hände gehören. Wie und auf welchem Wege dies gekommen ist, wüßte ich kaum zu erklären. Wie im Anfang erwähnt, gibt es in der südslavischen Literatur unter den literarischen Dichtungen, die zum Zyklus des Mädchens ohne Hände gehören, nur die Übersetzungen der Historia de la regina Oliva, der Historia de la gloriosa verzene Maria und ή των άμαρτωλών σωτηρία. Aus diesen aber konnte unser Märchen nicht hervorgehen. Von der Manekine gibt es in der südslavischen Literatur (und ebenso wenig in der byzantinischen) keine Übersetzung, aus der unser Märchen durch literarische Überlieferung herstammen könnte. Man muß also annehmen, dass die Übertragung auf mündlichem Wege geschehen ist. In der Tat könnte man mit genügender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sich der berühmte französische Roman aus der Zeit Ludwigs des Heiligen durch irgend welche Spielmänner, Kreuzfahrer usw. bis auf die Balkanhalbinsel fortgepflanzt hat, im Laufe des Mittelalters, vielleicht sogar in der Zeit nach den letzten Kreuzzügen. Einmal war der Roman sehr beliebt, und existiert nicht nur in der Form, die Beaumanoir ihm gegeben hat, sondern auch in der eines Prosaromans, eines miracle und selbst einer chanson de geste (Suchier, Œuvres poét. de Beaumanoir, I introd. p. LXXXI, LXXXIV, XC). Sodann fehlt es im 13, und im Anfang des 14. Jahrhunderts nicht an Beziehungen zwischen den Königen aus französischem Blut und den slavischen Fürsten der Balkanhalbinsel. Der serbische König Milutin (1281-1321) unterhielt zahlreiche und freundschaftliche Beziehungen mit den Königen von Neapel aus dem Hause Anjou, Karl I. (1220-1285) und Karl II. (1285-1309), mit denen Milutins Mutter, die Königin Helene († 1314), verwandt war (siehe die Anmerkung von J. Radonić in Letopis Matice Srpske, 1906, I, 110). Ferner liegt der Ort, wo das mazedonische Märchen aufgezeichnet ist, in einer Gegend, die abgelegen und aller Zivilisation unzugänglich ist, so dass das Märchen dort gut bewahrt werden und charakteristische Züge seines Originals behalten konnte. Endlich gibt es kein Mittel, den Ursprung des mazedonischen Märchens und ebenso anderer südslavischer Märchen zu erklären, als wenn man zugibt, dass die Manekine mündlich bei den Südslaven verbreitet worden ist. Denn außer dem mazedonischen Märchen gibt es noch andere südslavische Märchen (neun serbische, ein slovenisches), die diesem Zyklus des Mädchens ohne Hände angehören, ohne von den literarischen Werken desselben Zyklus herzustammen, die in der südslavischen Literatur vorliegen. Diese Märchen, die alle mehr oder weniger entstellt sind, müssen auch von einer der französischen, englischen, deutschen, italienischen, lateinischen usw. Dichtungen herstammen, die die Geschichte des Mädchens ohne Hände enthalten, die aber nicht in der Literatur des slavischen Südens übersetzt waren. Es ist am wahrscheinlichsten, dass diese Dichtung die Manekine ist.

## Zur Kritik der altfrz. Artus-Romane in Prosa.

#### Robert und Helie de Borron.

Im XXXVI. Bande der Romania 1 habe ich behauptet, dass die von mir daselbst nachgewiesene Trilogie uns in den Stand setze, die letzte Phase der Entwicklung der altfrz. Artus-Romane in Prosa zu verstehen, dass derjenige, dem der Tristan und Palamedes bekannt seien, nicht versehlen könne, enge Beziehungen zwischen diesen beiden Romanen und der Trilogie zu erkennen, und endlich habe ich ebendaselbst die Hoffnung ausgesprochen, dass ich bald Gelegenheit haben würde, die Waffenbrüderschaft der beiden Helie und Robert de Borron von einem Punkte aus zu beleuchten, von dem man am wenigsten eine Beleuchtung derselben erwarten würde. Die genannten drei Punkte sollen den Gegenstand der gegenwärtigen Abhandlung bilden. Zu der letzten Phase - der Periode des Verfalls, deren zeitliche Grenzen ich am Schluss ziemlich genau werde bestimmen können - der Prosa-Romane rechne ich in erster Linie, die uns in zwei Hss. überlieferte Merlin-Fortsetzung, die unter dem Namen des Didot-Perceval2 am besten bekannt ist. Das nur in der Hs. No. 337 ff.  $115^3-294^d$  erhaltene Bruchstück einer Merlin-Fortsetzung.<sup>3</sup> Die in zwei Hss. überlieferte, von

The Queste of the Holy Grail, forming the third part of the trilogy

indicated in the Huth-MS. pp. 369—402; 543—590.

<sup>2</sup> Meinen Plan, hier an erster Stelle auf Grund handschriftlichen Materials den Beweis zu liefern, daß Robert de Borron, wenn er der allgemen anerkannte Verfasser des Joseph und Merlin bleiben soll, nicht den Didot-Perceval geschrieben haben kann, habe ich aus physischen Gründen ändern müssen. Die zweite Abhandlung soll nun dem echten Robert de Borron gewidmet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Teil II der Hs. 337, der mich schon seit Jahren bei jedem Besuche der National-Bibliothek beschäftigt hat, habe ich im vorigen Jahre photographieren lassen, nachdem Paul Meyer so freundlich war, mir die Versicherung zu geben, daſs, weder die "Société des Anciens Textes Français" vor der Hand eine Ausgabe desselben plane, noch, daſs sich in Gaston Paris' hinterlassenen Papieren eine Abschrift davon beſnde. — Teil II, den Paulin Paris bald für früher bald für später als den Lancelot hielt, so viel will ich hier kurz andeuten, hat mit dem, die Vulgata repräsentierenden Teil I, weiter nichts gemeinsam, als daſs beide von einem Schreiber willkürlich vereinigte Teile von zu verschiedenen Zeiten unternommenen Bearbeitungen eines ursprünglichen Merlin sind, der sehr wohl den Namen liure d'Artus verdient. Diese Version, nach der Lancelot noch nicht zur Taſelrunde gehörte, und die mit dem Tode

E. Hucher gedruckte Histoire de Grimaud und die erweiterte Hipocrates Episode; dann, als Ausgangspunkt einer Reihe von Romanen, die genannte Trilogie, deren Verfasser Robert de Borron sein soll, aber nicht sein kann; demnächst den zweiten Teil des dem Luce de Gast zugeschriebenen Tristan; ferner den trotz mannigfacher Bemühungen noch nicht wiedergefundenen, aber zweifelsohne noch vorhandenen conte del brait, und endlich den Palamedes, oder Guiron le courtors. Die letzten drei Romane werden, wie bekannt, einem gewissen Helie de Borron zugeschrieben, der, wenn er, was sehr unwahrscheinlich ist, ein entfernter Verwandter der Familie de Borron gewesen wäre, kaum den echten Robert gekannt haben, oder sein Waftengefährte gewesen sein kann. Im weiteren Sinne kann man zu dieser Periode die italienischen, portugiesischen und spanischen Übersetzungen bezw. Bearbeitungen und die Prophecies de Merlin des Mestre Richard d'Irlande rechnen, und als letztes Glied derselben die Kompilation des Rusticien de Pise<sup>1</sup> bezeichnen.

Ich bin von der Tatsache, dass Helie und Robert nicht sein können, was sie zu sein vorgeben, dass ihre Werke weder viel Originalität noch hohen literarischen Wert besitzen, und nur als Denkmäler einer vergangenen Literaturperiode wichtig sind, ebenso überzeugt wie diejenigen, die sich vor mir mit diesen Romanen beschaftigt haben. Anderer Meinung aber bin ich über die Beweggrunde, welche beide veranlasst haben, ihre Identität hinter den Namen Robert und Helie de Borron zu verbergen, denn ich halte beide - wie auch denjenigen, der dadurch, dass er sich für Gautier Map ausgab, der Kritik bisher unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg gelegt hat - für Franzosen, und diese Überzeugung haben die, nach Helie, zwischen seinem "roi henri" und sich selbst bestehenden Beziehungen nicht erschüttern können. Anders denke ich über die moralische Bedeutung ihrer Handlungsweise, die ich nach dem Massstabe des ausgehenden Mittelalters, und nicht nach dem unserer Zeit bemesse. Und endlich zu durchaus anderen Schlüssen komme ich in der Erkenntnis eines größeren Quantums literarhistorischer Wahrheit hinter den, das Gepräge der Unwahr-

Atus' endete, wie er z. B. von Huchown erzählt wird, ist die Quelle vieler Episoden des Lancelot gewesen, und hat auch zusammen mit der Perceval-Queste, die ursprünglich mit dem Lancelot vereinigt war, das Quellenmaterial zum Perceval li Gallois gebildet. Da auch die Galahad-Queste auf die Perceval-Queste zurückgeht, war Gaston Paris' Bemerkung (Litt. Franç, au Moyen Agr & 60 und 62) der Perceval de Gallois möge der Galahad-Queste zu grunde liegen, nicht so ganz unrichtig. Was den Perceval li Gallois anbetrifft, so bin ich entschieden der Meinung, daß derselbe nie zu einem Zyklus gehört hat, wie sein ganzer Charakter und seine Form zeigen, sondern daß diese Dichtung, die von höherem ästhetischen Werte ist als die Prosaromane durchschnittlich sind, stets ein selbständiges Werk gewesen ist. (Siehe S. 337, Nachtrag).

<sup>1</sup> Das von Rusticien de Pise in seinem Prologe in zwei Hss. der National-Bibliothek in folgender Weise erwähnte Buch: "cestui romanz fu treslaites dou liure monseigneur Odouard li roi d'Engleterre a celui tens quil passa outre la mer en seruice nostre sire Dame deu pour conquister le Saint Sepoucre" acheint eine Sammlung der hier genannten vier Romane gewesen zu sein.

scheinlichkeit deutlich an sich tragenden, fantastischen und überschwenglichen Einzelheiten, durch welche z.B. Helie geglaubt hat, seinen Zeitgenossen und der Nachwelt die Behauptung glaubwürdiger zu machen, er sei ein Verwandter und Zeitgenosse des wirklichen Robert de Borron gewesen.

Die unklare und irreführende Stelle am Schlusse der Estoire

del saint graal in vielen Hss.:

Ici finist lestoire de ioseph darimathie & de son lignage etc. auf die gewöhnlich Robert's Merlin unmittelbar folgt, hat wie ich gezeigt habe,1 den Schreiber der Huth Hs., oder schon denjenigen dessen Hs. er abschrieb, dazu geführt, Estoire plus Merlin durch Joseph plus Merlin zu ersetzen; mit welchen Folgen habe ich auseinandergesetzt. Derselbe Schluss, im Zusammenhange mit Robert's bekannten Angaben über seine zukünftigen, nie verwirklichten Pläne am Ende des Joseph und wahrscheinlich auch am Schlusse des Merlin, hat aber auch umgekehrt dazu geführt, die Estoire mit dem Joseph zu vertauschen, indem die Schreiber, mit gewissem Rechte, glaubten, die Estoire sei Robert's Joseph nach der Ausführung seiner Pläne. So haben die Schreiber, ohne sich bewußt zu sein, einen Fehler zu machen oder eine Unwahrheit niederzuschreiben, ohne die geringste Absicht gehabt zu haben zu täuschen, ohne daran zu denken, der Verfasser der Estoire wolle sich nicht nennen,2 Estoire plus Merlin für Robert's Werk ausgegeben, und so erkläre ich auf einfache und natürliche Weise das Erscheinen des Namens Robert de Borron am Ende und in der Estoire, Einmal zum Verfasser der Estoire, dem ersten Zweige des Zyklus gestempelt, ist es nicht wunderbar, dass Robert von späteren Schreibern auch andere Zweige desselben zugeschrieben wurden.

Zur Zeit als der Verfasser der Trilogie, von nun an kurz Pseudo-Robert genannt, den Plan zu seinem Roman entwarf, gab es sicherlich neben verhältnismäßig wenigen Hss. der metrischen, zahlreicheren der Prosaversion des Joseph plus Merlin, viele, die Estoire plus Merlin enthielten und diese Kombination klar und deutlich als Robert's Werk hinstellten.

In jedem Falle hat der Pseudo-Robert eine solche Hs.3 mit nur sehr geringen Änderungen zum ersten Buche seiner Trilogie,

<sup>1</sup> Romania XXXVI, 389-390.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Prolog der Estoire dürste geändert worden sein, als diese zum ersten Gliede des Vulgate Zyklus gemacht wurde. In Übereinstimmung mit der Bemerkung, dass der Versasser sich später nennen werde, lesen wir im Merlin von dem Ritter Nascien, einem Verwandten Joseph's: & cestui nascien raui puis li saint espris & len porta ou tierch chiel ou il uit apertement le peire & le sil & le saint esprit icil ot puis la sainte estoire en sa baillie & escrit de sa main propre par le commandement del saint maistre. & tant en escrist quil aiousta al liure blaise qui par merlin en fist ce quil en fist". (Add. 10292 f. 1422, b.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Hs., die der Pseudo-Robert benutzte, enthielt, wie aus dem spanischen Druck zu erschen ist, eine Interpolation der *Prophecies de Merlin* des Geoffrey of Monmouth. Das gleiche gilt von dem *Merlin* in der Didot-Hs. und, wie

und zum Masstabe für die Länge des zweiten und dritten gemacht. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Pseudo-Robert zu der großen Mehrzahl derer gehörte, die aus voller Überzeugung Estoire plus Merlin für Robert's Werk hielten, entweder weil sie den Joseph garnicht kannten, oder wenn er ihnen bekannt war, denselben für einen ersten Entwurf, die Estoire aber für die endgültige Redaktion ansahen.

Da der Pseudo-Robert kein bedeutendes Licht war, ein Urteil von dessen Billigkeit sich jedermann durch das Studium, um nicht zu sagen durch die Lektüre, der Trilogie überzeugen kann, und da er, allem Anschein nach, nicht wie Robert, als Ritter und Edelmann aus religiösem Eifer und aus Liebe zur Sache schrieb, sondern wie auch sein Waffengefährte, die Feder, seine Waffe, als menestrel oder Romanschreiber von Beruf führte, um Geld zu verdienen, so ist es keineswegs so wunderbar als es auf den ersten Blick erscheinen mag, daß er zu der richtigen und sehr weisen Überzeugung kam, es werde vorteilhafter für ihn sein, das Ansehen seines Werkes erhöhen, und demselben größeren Erfolg verschaffen, wenn dasselbe unter dem wohlbekannten Namen Robert de Borron's als unter seinem eigenen unbekannten erschiene. So erklärt es sich, wie Robert dazu gekommen ist, ohne sein Wissen und Wollen, Verfasser der Trilogie zu heißen.

Wer das Werk des Pseudo-Robert durchsieht, dem muss auffallen, dass derselbe häusig einen "messire Helie" erwähnt, den er als Versasser eines conte del brait, von nun an kurz Brait genannt, bezeichnet. An zwei Stellen, Huth-Merlin II, 57 und 198, sagt er von diesem Helie, derselbe sei sein Waffengefährte in der Jugend und im Alter gewesen, der aus Liebe zu ihm versprochen habe, bei der Übersetzung, vermutlich des lateinischen Buches zu helfen, um ihm, seinem Freunde, die schwere Ausgabe zu erleichtern und ihm zu ermöglichen, seinem Plane gemäß, die drei Bücher seines

Werkes gleich lang zu machen.

Welchen Wert auch immer diese Angaben haben mögen, eines geht aus denselben deutlich hervor, nämlich daß zwischen dem Pseudo-Robert und "messire Helie", dem angeblichen Verfasser des Brait ein gewisses Verhältnis literarischer Gemeinschaft oder Mitarbeiterschaft bestanden haben muß. Die Tatsache, daß der Pseudo-Robert immer nur Helie, und nicht Helie de Borron schreibt, beweist nicht, daß er ihn deshalb nicht für seinen Verwandten ansah. Das Fehlen des Familiennamens läßt sich auf drei Weisen erklären. Entweder tat er, was man heute noch in England tut, er nannte einen Ritter nur bei seinem Vornamen; oder aber er hielt es für selbstverständlich seinen Verwandten nur bei dem Vornamen zu nennen; oder endlich der Plan der beiden Waffengefährten, sich als Verwandte

aus E. Brugger's Mitteilungen aus Hss. der altfrz. Prosaromane Joseph und Merlin etc. in Romanische Forschungen B. XXV hervorgeht, augenscheinlich auch von der Hs. No. 1687 im Vatikan.

auszugeben ist erst später gereift. Übrigens ist sehr wohl möglich und wahrscheinlich, dass der Pseudo-Robert sich in einem Prologe oder Epiloge zu seiner Trilogie über sein Verhältnis zu Helie näher ausgesprochen hat; zu dieser Annahme berechtigt die Art und Weise wie Helie de Borron in seinem Prologe zum Palamedes von Robert spricht, indem er die Verwandschaft nur durch den Gebrauch des Familiennamens andeutet, während er in dem Roman selbst von Robert nur als seinem "compagnon" spricht. Nur an einer Stelle, in dem, gleich zu erwähnenden, Epiloge, der sich in der Tristan-Hs. No. 104 der National-Bibliothek befindet, schreibt Helie ausdrücklich, dass Robert sein "amis et parans charnex" gewesen sei.

Im zweiten Teile des Tristan, darunter verstehe ich die Fortsetzung des dem Luce de Gast zugeschriebenen Romans gleichen Namens, dessen Verfasser ja Helie, wie aus dem ebengenannten Epilog hervorgeht, auch sein soll, finden sich ähnlich, wie die Hinweise auf den Brait in der Trilogie, solche auf das Werk des Pseudo-Robert, welches "le liure de Robert de Borron" genannt wird. Während in den, noch dem 13. Jahrhundert angehörigen Hss., dieses "liure" ziemlich häufig angeführt wird, nimmt die Zahl der Erwähnungen, je späteren Datums die Hss. sind, stetig ab.

In E. Løseth's Analyse critique¹ sind eine ganze Reihe von solchen Stellen angeführt, deren Zahl man, wenn man Zeit und Mühe nicht scheute und den nötigen Raum hätte, verdoppeln oder verdreifachen könnte. Um den Charakter dieser Hinweise anzudeuten, führe ich drei Beispiele aus der noch dem 13. Jahrhundert angehörigen Hs. No. 12599 der Nat.-Bibl. und zwei aus der schon aus dem 14. Jahrhundert stammenden Hs. Add. 5474 des Brit. Mus. an:

No. 12599 f. 1122: Et qui cestui fait dont je vos faiz orendroit mention voldra veoir tot apertement si preigne le liure de mon seignor Robert de Borron quar cil le deuise tot clerement et por ce que il le deuise en celui liure ne le voill ge mie deuiser ou mien quar ce que messire Robert de Borron deuise ne voill ge pas deuiser autre foiz.

Ibid. f. 1512: Et qui ce voldra veoir apertement si prenge le liure de mon seignor Robert de Borron quar illec porra il veoir cestui fet en tel maniere com il auint etc.

Ibid, f, 221<sup>b</sup>: ainz le vos ai laissie a conter por ce que mesire Robert de Borron le deuise en son liure mes ge vos tornerai a autre chose qui apartient a cestui liure meismes que ge ne vos porraie mie laissier par raison sanz ma matiere corrompre.

Add. 5474: f. 142<sup>b</sup>: & qui vaudra sauoir par quel mestier & por quel senefiance il sieges auoit este ordenes par le sens merlin si uoie le liure mon seignor robiert de boron, car il le deuise moult clerement & le montre tout apertement ensi con la haute estoire du saint graal nous fait entendant.

<sup>1</sup> E. Løseth, Le Roman de Tristan . . . analyse critique Paris 1890, 80.

1bid. fol. 258°: & qui cest conte uaura oir quels cheualiers il fu si lise el liure mon seignor robiert de borron qui le deuise etc.

In keiner der vielen Stellen, die mir zu Gesicht gekommen sind, nennt sich der Verfasser, und man muß den Eindruck gewinnen, daß er sich nicht nennen will, weil er dem, in den Handschriften vorhandenen, Prolog gemäß für Luces de Gast gehalten zu werden beabsichtigt. Selbst wenn an einigen wenigen Stellen der Brait erwähnt wird, deutet nichts an, daß der Verfasser denselben als sein Werk angesehen wissen will. Eine solche Stelle ist die sehon von G. Paris angegebene, auch bei Løseth abgedruckte Anspielung auf den Brait in Hs. 12599 f. 242°:

Mes qui parfitement vodra oir les merueilles de ceste forsenerie si une lestoire desti prait, quar îlec porra il trouer apertement toutes less choses que mi sire Roberz lesse [a] conter en son liure por ce que li troi liure soient tout dun grant, quar pour autre chose ne fu translatee dautre part lestoire del brait fors por ce que len i meist les choses qui en cest liure seroient obliees a metre.

Auch im Prolog zum Palamedes, wenn Helie vom Tristan spricht, deutet nichts an, dass er als der Versasser desselben gelten wolle: de monseigneur Tristan niert mie cestui mien liure car el Bret en ai augues dit et de li a on proprement un liure fait.

Wäre Helie der Verfasser und wollte er nicht vermeiden sich als solcher zu erkennen zu geben, so hätte er sicherlich diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne auf die Verfasserschaft hinzuweisen.

In Modern Philology<sup>2</sup> habe ich gezeigt, daß fünf Sechstel des zweiten Teils des Tristan kaum mehr als eine Transkription des großten Teils der Vulgate-Queste und nicht unbedeutender Abschnitte des dritten Buches der Trilogie sind. Der ganze Schluß der meisten Tristan-Hs., mit Ausnahme eines oder zweier kurzer Paragraphen, ist nichts anders als Wort für Wort das Ende der Galahad-Queste der Trilogie, und gerade hier, und auf diese Tatsache weise ich ausdrücklich hin, hat der Pseudo-Robert wiederholentlich auf "messire Helie" und den Brait hingewiesen, wie aus der Hs. 343 der Nat.-Bibl., aus der portugiesischen Hs. No. 2594 der Wiener Hotbibliothek, und weniger oft aus dem Drucke der spanischen Demanda 1535, (weil dieselbe den Schluß der Vulgate-Queste enthält) zu ersehen ist.

In einigen Hss. in unmittelbarem Anschluß an den der Queste angehängten Abschnitt, der von Sagramor's Ankunft am Hofe Artus' mit der Botschaft vom Tode Tristan's und dessen Schwert und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der letzte Teil dieser Angabe ist sicherlich von dem gelehrten Schreiber hinzugefügt worden, denn Helie selbst würde kaum so geringschätzig von seinem Brait geschrieben haben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Galahad and Perceval Einleitung, Modern Philology vol. V pp. 291

Schild handelt, in anderen, nach dem gewöhnlich auf diesen folgenden Abschnitt, in welchem Boors' Rückkehr mit der Nachricht vom Tode Galahad's und Perceval's usw. erzählt wird, folgt dann ein Epilog.

In einer einzigen Hs., nämlich No. 104 der Nat.-Bibl., findet sich die ausführliche, von E. Hucher und E. Løseth 1 gedruckte und von Gaston Paris und vielen andern besprochene Version dieses Epilogs, die ich hier aber wegen Mangels an Raum nicht abdrucken kann.

In einer Gruppe von Handschriften findet man eine stark gekürzte Version dieses Epilogs, in der weder Helie noch der Brait erwähnt wird. Hierher gehören No. 757, 760 der Nat.-Bibl. und No. 25372 und 2539-40 der Wiener Hofbibl. Die Hs. Egerton 989 des Brit. Mus. enthält gleichfalls die gekürzte Version fügt aber, als die einzige Hs.,3 die mir bekannt geworden ist, nach den Worten "a mon pouoir" ausdrücklich hinzu:

Especialment du noble et tres bon cheualier tristan de leonnois et de la noble et tres plaisant rovne la belle vseut la blove rovne de cornouaille. Diese Handschrift datiert aber aus dem Jahre 1475! Die kurze Version enthalten ferner die Hss. No. 1463 und 336 der Nat.-Bibl., die erstere schaltet aber ein "et je meismes que sui apeles Helves de Boron", und erwähnt den Brait nicht, die letztere nennt Helie nicht, aber schreibt statt "liure" am Ende "liure du Bret".

Andere Hss. enthalten den Epilog überhaupt nicht, einige weil derselbe verloren gegangen, andere weil er tatsächlich niemals vorhanden war. Hierher gehören No. 97, 101, 349 und 12599 der Nat.-Bibl. und Royal 20. D. 11 und Add. 5474 des Brit. Mus.

In zwei Hss., nämlich No. 756 der Nat. Bibl. und No. 2542 der Wiener Hofbibl., erstere aus dem Ende des XVI., letztere aus dem XV. Jahrhundert datierend, ist dem Prologe des Luce de Gast ein kurzer Paragraph vorausgeschickt, der natürlich dem Epiloge seinen Ursprung verdankt, in welchem gesagt wird que missere Luces du Gail et missire Helys de Buron translaterent de latin en romanz la grant vstoire de mons. Tristan. Zur Kritik bedarf ich auch des Prologs den Helie de Borron seinem Palamedes vorausgeschickt hat, aber auch diesen kann ich hier wegen seiner Länge nicht abdrucken. Indessen ist derselbe nach der Pariser Hs. No. 338 von E. Hucher<sup>4</sup> und P. Paris<sup>5</sup> gedruckt worden. Diese Hs. stammt aus dem XV. Jahrh. Ich habe deshalb den Text mit der, A. D. 1352 datierten, in Italien angefertigten Hs. Add. 12228 des Brit. Mus. verglichen, aber nur einige ganz unwesentliche, für die Kritik wert-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Hucher, Le Saint Graal, I, 35—38; E. Löseth, Analyse 402—5.

<sup>2</sup> In F. T. Wolf, Über die Lais, Sequenzen und Leiche etc. Heidelberg 1841, 8° S. 240 ist diese Version nach der Wiener Hs. No. 2537 gedruckt.

<sup>8</sup> Gedruckt in H. Ward' Catalogue of Romances vol. I, 362—4.

<sup>4</sup> E. Hucher, Le Saint Graal I, 156—60.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Paulin Paris, Les Manuscrits François etc. Paris 1838, II, 346-51.

lose, Varianten gefunden. Einen Teil des Prologs nach dieser Hs. hat H. Ward¹ in seinem Katalogue gedruckt. Ich benutze diese Gelegenheit um zu erklären, daſs ich die Ansicht Paulin Paris' der Name des Palamedes sei hier irrtümlich eingeschoben,² nicht teilen kann, weil ich die bedeutende Rolle kenne, die Palamedes in der Trilogie spielt, von der Paulin Paris noch nichts wußste. Ich glaube daher, daſs Helie, wie er erklärt, seinen Roman nicht Guiron le Courtois oder Meliadus, sondern Palamedes genannt hat, und dies steht im Einklang mit der Bezeichnung desselben in einem historischen Dokument, das ich später benutzen werde. Bevor ich mich nun zur Besprechung des angeführten und angedeuteten Materials wende, dürſte es am Platze sein, einen Blick zu werſen auſ die Bemerkungen, die Gaston Paris zu diesem Gegenstande in der Einleitung zum Huth-Merlin³ gemacht hat.

Nachdem G. Paris nachgewiesen, was eigentlich auf der Hand lag, weil schon von Galahad dem Sohne Lancelot's die Rede ist, dass Robert de Borron nicht die suite du Merlin geschrieben haben könne, spricht er von messire Helie, der vielleicht Maistre Elie der Nachahmer des Ars amatoria des Ovid, oder der Anglo-Normanne Helyas der Verfasser der metrischen Version der Prophecies de Merlin, oder endlich Helie von Winchester der Übersetzer der Disticha des Cato gewesen sein könnte, der aber wahrscheinlicher ein Franzose gewesen sei. In seinem gerechten Zorn über den Betrug des Pseudo-Borron und seine Folgen verkennt, indessen G. Paris den ganzen Sachverhalt, denn er glaubt Helie habe nie existiert, sondern sei eine von dem Pseudo-Robert erfundene Persönlichkeit, während ein unbekannter Verfasser des Palamedes, angeregt durch jene Erfindung, sich zum ersten Male den Namen Helie de Borron beigelegt habe. Der Prolog zum Palamedes müsse zum Epilog des Tristan in enger Beziehung stehen, doch müsse letzterer später sein als ersterer, weil der Verfasser des letzteren Brait und Tristan für ein und dasselbe Werk halte, die in ersterem deutlich voneinander unterschieden seien. Die Liste derjenigen, die der Reihe nach aus dem lateinischen Buche geschöpft haben sollen, zeige zur Genüge an, dass der Verfasser dieselben nur wie wir dem Namen nach gekannt habe. Im übrigen folge der Epilog den literarhistorischen Angaben des Prologs, aber während in jenem die Verwandtschaft mit Robert durch die Worte "parans charnex" deutlich gekennzeichnet sei, deute dieser dieselbe nur durch den Familiennamen de Borron an. G. Paris schliesst mit den Worten: "L'auteur de l'épilogue joint à ce non des qualifications extravagantes, sur les quelles les critiques ont disserté bien inutilement. Tout cela doit être purement et simplement rayé de l'histoire littéraire."

1 H. Ward, Catalogue etc. I, 364-71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. Paris, Les Manuscrits etc. II, 346-51.

<sup>3</sup> Gaston Paris et Jakob Ulrich, Merlin Roman en prose du XIIIe siècle etc. 2 vols. Paris 1886, 8°.

Den letzten beiden Sätzen, sowie den Behauptungen, Helie sei ein Franzose gewesen, Helie habe den wirklichen Robert, Luce de Gast, Gautier Map usw. nur dem Namen nach gekannt, ein enger Zusammenhang bestehe zwischen Epilog und Prolog, und der Verfasser des Palamedes könne nicht für die Behauptung, Brait und Tristan seien identisch, verantwortlich sein, stimme ich rückhaltslos bei, in jeder anderen Beziehung aber lese ich die Umstände ganz anders, und ich bin überzeugt, auch G. Paris hätte dieselben anders erklärt, überhaupt eine andere Einleitung zum Huth Merlin geschrieben, hätte er die Trilogie erkannt, und wäre ihm deren Verhältnis zum Tristan, Brait und Palamedes klar geworden. Ich erwähne nicht, was E. Hucher¹ zu dieser Sache bemerkt, noch was A. Birch-Hirschfeld<sup>2</sup> über die bestätigende oder beweisende Kraft der beiden Schriftstücke zu sagen hat, und von E. Løseth,3 der eigentlich am besten ausgerüstet war, der Frage näher zu treten, kann ich nur berichten, dass er die Erklärung seines großen Meisters unbesehen angenommen hat, weil er, wie auch ich selbst, bis eigene Forschung mich tiefer hineinführte, an dessen Unfehlbarkeit auf diesem Gebiete fest geglaubt hat.

Was nun zunächst den Tristan-Epilog anbelangt, so steht für mich eines fest, und ich hoffe auch andere von dieser Meinung zu überzeugen: Der Epilog ist das unvollständige Werk des Helie, den der Pseudo-Robert so oft als den Verfasser des Brait nennt, desselben Helie, der sich im Palamedes-Prolog als der Verfasser des Brait bekennt, und im Roman selbst oft auf denselben und auf seinen Gefährten Robert de Borron hinweist, Dieser Helie hat diesen Prolog aber nicht zum Tristan, sondern zum Brait geschrieben, und nur durch den unglücklichen Zufall, daß der Epilog unvollständig einem Schreiber in die Hände fiel, der den Brait nicht kannte, ist derselbe an das Ende einer Tristan-Hs. geraten. Helie, der Verfasser des Brait und des Palamedes, ist sehr wahrscheinlich, aber nicht notwendigerweise, auch für den zweiten Teil des Tristan verantwortlich. Der Tristan bedurste keines Epilogs, da er ja Luces de Gast's Prolog hat, und da es nicht wahrscheinlich ist, dass einem Romane zwei sich widersprechende Schriftstücke beigefügt wurden. Wie der Schreiber dazu gekommen ist diesen Irrtum zu begehen, ist leicht zu erklären. Obgleich der Zusammensteller des Tristan, mag er nun Helie oder ein anderer gewesen sein, sich auf alle mögliche Weise bemüht hat, den Schein zu erwecken, als sei er der im Prolog genannte Luce de Gast, mag ihm das doch nicht gelungen sein. Dazu kamen nun die in den letzten 10 bis 12 Blättern der Trilogie-Queste vorhandenen Hinweise auf Helie und den Brait, auf die ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Hucher, Le Saint Graal I pp. 35-38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Birch-Hirschfeld, *Die Sage vom Graal* etc. Leipzig 1877. 8°. S. 227-42.

<sup>3</sup> E. Løseth, *Analyse* etc.

oben ausdrücklich hingewiesen habe. Beide Umstände zusammen, glaube ich, haben das Erscheinen des Brait-Epilogs am Ende einer

Tristan-Hs. herbeigeführt.

Da, wie ich dargelegt habe, der zweite Teil des Tristan mehr Schreiber- als Original-Arbeit war, ist es kaum zweifelhaft, dass Helie oder ein anderer sich bei der Zusammenstellung desselben des in solchen Fällen zu jener Zeit gebräuchlichen Verfahrens bedient hat, das ich bei meinen Studien der Romane wiederholt deutlich erkannt zu haben glaube. Der Autor gab einfach dem Schreiber an, welche Abschnitte, in welcher Reihenfolge, mit welchen Veränderungen und mit welchem verbindenden Texte derselbe aus einer, zwei oder mehreren Hss. abschreiben sollte. Die Funktion des Schreibers war dabei wichtiger als die des Autor's. War der Schreiber sorgfältig und gewissenhaft, ging die Sache gut, war er aber nachlässig und unzuverlässig und nahm er an dem Gegenstand seiner Hs. zu wenig oder zu viel Interesse, so waren die Folgen oft verhängnisvoll und bis auf unsere Tage reichend, denn dann geschah es, dass Angaben, die in dem alten Zusammenhange richtig und am Platze waren, in die neue Komposition hineingetragen, sinnentstellend, irreführend und verräterisch wirkten. 1 So gelangten die Hinweise auf Helie und den Brait aus einer Hs. des dritten Buches der Trilogie in die Tristan-Hs., von der No. 104 direkt oder indirekt abstammt, und die Folge war, dass der Sckreiber, irre geführt, den Brait und Tristan für identisch hielt. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass der Text des Epilogs im Archetypus der No. 104-Hs. ebenso unvollständig gewesen sein muß, wie wir ihn noch heute in dieser Hs. haben, denn sonst wäre selbst diesem Schreiber klar geworden, dass der Brait-Epilog nichts mit dem Tristan zu tun haben kann. Wer den Prolog zum Palamedes liest, der muss zu der Überzeugung kommen, dass Helie's Epilog zum Brait nicht mit den Worten li quex est appeles li brait geschlossen haben kann, und dass noch eine Erklärung des Wortes Brait und des Inhalts des Buches dieses Titels gefolgt sein muß. Wenn ich auch noch nicht imstande bin, im Original anzuführen, was Helie geschrieben hat, so kann ich doch schon jetzt dem Leser eine

¹ Die Tätigkeit und die Methoden der Schreiber der Hss. ja die Hss. selber sind von der Kritik bisher nicht in genügender Weise berücksichtigt worden. Inhaltsangaben und vereinzelte Hss., oder eine "Durchsicht der Pariser Hss.", können nicht zum Ziel führen. Wenn es erst möglich sein wird, auf der Grundlage meiner Vulgate Version of the Arthurian Romances (Carnegie Institution of Washington) ein systematisches Studium der Hss. zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten zu unternehmen, dann wird man erkennen, daſs "Erwartungen wie die von W. Foerster in seinem Erec (S. XXXVI) ausgesprochene, daſs sich ältere Redaktionen der ersichtlich mehrmals überarbeiteten Werke finden würden", sehr berechtigt sind, und daſs "den Nachſorschungen von Paulin Paris, dessen Auſmerksamkeit schon bei Abſassung seiner Manuscrits françois de la bibliothèque du roi vorzugsweise auſ die Prosaromane gerichtet war", wie es nur natürlich ist, da er der erste war, der sich der Auſgabe unterzog, und zwar mehr als Ästhetiker denn als Kritiker, gar manches entgangen ist.

gute Idee davon geben. Im ersten Teile des spanischen Druckes von 1535 befinden sich, wie ich in Romania angedeutet habe, zwei Fragmente des Brait. In dem zweiten derselben, im 338. Kapitel hat der spanische Herausgeber eine Erklärung in die Erzählung eingeschaltet, die er nicht selber verfasst, sondern aus derselben Quelle geschöpft hat wie die beiden Fragmente des Brait selbst, wo sie nur in einem anderen Zusammenhange sich befanden, höchst wahrscheinlich aus Helie's Epilog, dessen Schluß er scheinbar fast wortgetreu wiedergegeben hat. Leider ist dem Spanier dabei eine Ungenauigkeit in die Feder geflossen, wenn er sagt: "llaman este libro en romance el baladro del sabio Merlin", anstatt zu sagen en castellano, denn im Französischen ist das Buch nie anders als le liure or le conte del brait oder nur kurz le brait ohne Hinzufügung der Worte "du sage Merlin" genannt worden. Dieser Irrtum seines beinahe vor vierhundert Jahren lebenden Landsmann's hat im vergangenen Jahre Adolfo Bonilla y San Martin<sup>2</sup> zu dem noch gröberen Fehler Veranlassung gegeben, das zweite Buch der Trilogie "Baladro del Sabio Merlin" zu nennen.

Nueva Biblioteca de Autores Españoles. Madrid 1907. 8º.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich hatte die Stelle schon lange bevor ich Bonilla's Text zu Gesicht bekam, abgeschrieben, in dem dieses Kapitel nicht No. 339 sondern No. 338 ist:
"& sepan todos los que esta historia vieren assi los ricos como las otras gentes que aquel baladro que dio merlin que fue oydo sobre las otras bozes que sono tres leguas a todas partes & oy dia estan y los padrones que hombres buenos ay pusieron en a qual tiempo y estaran ay por siempre porque sea sabido por do fuela boz & fasta do lego el sonido della; ca sin falla esto fue gran marauilla & las candelas que el fiziera siempre arder de luengo tiempo que tenian los reyes treze que mato el rey artur quando venzio ha nero hermano del rey rion amataron se otras muchas cosas que acaecieron aquel dia que el murio que tuuieron los hombres por marauilla grande. E por esto llamman a este libro en romance el baladro de merlin que sera degrado oydo de todos caualleros & hombres buenos que del oyeron fablar: ca los buenos caualleros de aquel tiempo nunca fazian villanta ni la dirian si lo entendiessen pero que todos no guardauan esto mas mucho os contare de grandes noblezas & de grandes bondades de caualleria & ardimiento & cosas estrañas que fizieron los buenos caualleros de la tabla redonda & muchos otros que hombre no podria contar de quanto ellos fizieron & esto deuisa bien la hystoria del sancto Grial que es de creer & verdaderamente lo que viere que es de poner en este libro esto porne: & assi como los grandes caualleros & los grandes fechos que los buenos caualleros fizieron & las grandes proezas de Tristan & de Lançarote y de Galaz y de los otros caualleros de la tabla redonda: & los buenos caualleros escucharan degrado este libro por muchas cosas y fermosas y buenas que oyran de palacio & de cortesia que los buenos caualleros fizieron en aquel tiempo: & los buenos que se nombrar quisieren de las proezas y de las cortesias qui aqueste libro habla tirar se han afuera de hazer villania ni de hazer cosa que le mal este | mas esto digo de los buenos: mas no de los embidiosos & malos & brauos & profaçadores & maldizientes y de mala verdad & mentirosos: y que meten discordia y desamor entre los grandes señores se tienen por engañados muchas vezes: & para estos caualleros tales no fue este libro fecho: ni hizo dellos mincion | ca valdria por ende menos: saluo a lugares que dize de algunos forçadamente mas los altos y buenos lo veran & loaran lo que conuiene que guardaran en sus coraçones cortesia & verdad & mesura & bien hazer & seruir a dios y meteran todas estas cosas <sup>2</sup> Adolfo Bonilla y San Martin, Libros de Caballerias Ciclo artúrico.

Wenn man erwägt, was ich über die Tristan-Hss. gesagt habe, scheint es ebenso seltsam wie das Übersehen des spanischen Druckes durch G. Paris auf Seite lxiij von D. P. de Gayangos, Libros de Caballerias, dass niemand vor mir je daran gedacht hat, den so natürlichen Schluss zu ziehen, der Tristan-Epilog sei derjenige des Brait. Die Tatsache, dass dieser Epilog sich nur in einer einzigen Hs. befindet, während intelligentere Schreiber, die fühlten dass mit diesem Epilog etwas nicht richtig sei, denselben durch Unterdrückung der Namen "Helie" und "Brait" unschädlich machten, oder, noch besser, ganz wegließen, hätte zu denken geben sollen, die Schlussworte li quex est appeles li brait vom Tristan ausgesagt, hätten durch ihren Widersinn auffallen müssen. Weder die Trilogie, noch der zweite Teil des Tristan, noch die Fragmente des Brait und des Palamedes stehen ihrem Inhalte nach im Widerspruch mit meiner den bisherigen Auffassungen entgegenstehenden Behauptung, der Epilog in Hs. No. 104 sei Helie's unvollständiges Nachwort zum Brait; es bleibt mir daher nur übrig zu zeigen, dass die in den Romanen zu findenden, auf die Verfasser und ihre Werke bezüglichen Angaben sich damit im Einklang bringen lassen, ja dieselben bestätigen.

Der zweite Teil des Tristan setzt die Existenz der Trilogie voraus, das geht nicht nur daraus hervor, das ganze Abschnitte aus letzterer in ersteren aufgenommen worden sind, sondern auch aus verschiedenen Hinweisen auf den Tristan, die, wie die portugiesische Hs. und der spanische Druck beweisen, in dem franzö-

sischen Original vorhanden gewesen sein müssen.

Die Hinweise deuten an, daß der Pseudo-Robert denjenigen persönlich kannte, der sich der Aufgabe unterziehen werde,² den Tristan des Luce de Gast zu vervollständigen, und legen so die Vermutung nahe, daß derselbe Helie gewesen sei. Diese Vermutung aber verwandelt sich fast in Gewißheit, wenn wir eine Äußerung Helie's in Betracht ziehen, die, so lange der Epilog in No. 104 zum Tristan gerechnet wurde, ganz unverständlich war, nämlich:

que je autrefois me trauaillasse de faire un autre liure ou toute

la matiere fu contenu qui en cestui liure faut.

Diese Bemerkung muß sich auf den Tristan beziehen, weil nur dieser, den Angaben der Trilogie gemäß, und nach dem was Helie im Palamedes-Prolog sagt, alles über den Titelhelden des Tristan enthält, was im Brait nicht erzählt wird.

Wie aus allem, was der Pseude-Robert sagt, und aus Helie's eignen Worten im *Brait*-Epilog und im *Palamedes*-Prolog zu ersehen ist, muß der *Brait* entweder zu gleicher Zeit oder kurz nach oder kurz vor der Trilogie fertig geworden sein; der *Tristan*, da er schon einige Hinweise auf den *Brait* enthält, wenn dieselben nicht erst durch einen späteren Schreiber hinzugefügt sind, sollte nach dem *Brait* beendigt worden sein.

<sup>1</sup> Vergl. Romania, XXXVI, p. 548.

Ohne die Zugehörigkeit des Epilog's der Hs. No. 104 zum Brait zu ahnen, hat G. Paris schon erkannt, dass beide, dieser Epilog und der Palamedes-Prolog, in engen Beziehungen zueinander stehen müssen. Um wie viel mehr muss das der Fall sein, nachdem ich dem Epilog seinen richtigen Platz angewiesen und gezeigt habe, dass beide aus derselben Feder geslossen sind. Nichts in dem einen steht im Widerspruch mit dem, was im andern gesagt wird, beide ergänzen einander, der Prolog ist eine, in stärkeren Ausdrücken abgesafte Redaktion des Epilogs.

Im Brait-Epilog erklärt Helie, er habe nach vieler Mühe und Arbeit sein Buch beendet. So kann er nicht vom Tristan sprechen, dessen Autorschaft er garnicht beansprucht, und von diesem kann er nicht behaupten, daß er fünf Jahre daran gearbeitet habe, weil die Abschrift der Vulgate-Queste und der Abschnitte der Trilogie nicht so viel Zeit erfordert haben kann. Dem Könige "dieses" Landes sagt er dann, habe sein Buch wohl gefallen, und da derselbe gefunden, daß in dem großen lateinischen Buche immer noch vieles unübersetzt bliebe, habe er ihm, dem Helie, den Auftrag gegeben, noch ein zweites Buch zu schreiben. Dieses zweite Buch kann nur der Palamedes sein, und im Prolog zum Palamedes spricht Helie vom Brait als von seinem ersten Buche.

Die Tatsache, das Helie sein zweites Buch in der milden Jahreszeit, nach des Winters rauhem Wetter, begonnen habe, ist übereinstimmend im Epilog und im Prolog erzählt. Die extravagante Sprache, die Helie schon im Epilog führt, wird noch stärker im Prolog. Helie wird noch kühner und anmassender in seinen Ausdrücken, der König "dieses" Landes wird Heinrich und das Land selber England. Heinrich, der König von England, sein Herr und Gebieter, sagte er, habe ihm den Austrag gegeben, die Bücher zu schreiben, und ihn so reichlich für seine Mühe belohnt.

Helie lebte, wie aus seinem Werk hervorgeht, in der Regierungszeit Heinrich III; da er aber ein Zeitgenosse Robert de Borron's sein will, kann er mit seinem "roi henri" nur Heinrich II. meinen, der schon 1189 gestorben ist. Wäre Helie ein Engländer gewesen, so hätte er selbst in jenem Zeitalter nicht wagen können, sich in so nahe Beziehungen zu seinem Königshause zu bringen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Selbst als Franzose hat er es nicht für überflüssig gehalten, vorsichtig zu sein, nicht nur versetzt er alles, was er sagt, in die Vergangenheit, sondern er vermeidet es auch, die Namen der beiden Schlösser und ihre Lage näher zu bezeichnen, die er für seine Mühe als Belohnung erhalten zu haben erklärt.

Die Liste der Namen derer, die der Reihe nach aus dem lateinischen Buch übersetzt haben sollen, wird verständlicher, wenn wir uns, anstatt dieselbe durch die Brille des Kritikers des 20. Jahrhunderts zu prüfen, auf Helie's Standpunkt stellen, und die Motive in Betracht ziehen, die seine Handlungsweise leiteten. Helie galt es Namen von Männern zu finden, die wohl die Zeitgenossen Robert

de Borron's sein und zu Heinrich II in Beziehung stehen konnten. Luce de Gast, weil Helie selbst die Rolle desselben übernommen hat, und weil in dem Prolog zum Tristan, Luce de Gast¹ ausdrücklich erklärt, er habe zuerst in dem lateinischen Buche geschöpft, mußte, das ist klar, an der Spitze stehen. Dann kam der Name des Gasse li blons,² der nur Wace sein kann, und von dem Helie dunkel gehört haben mag, daß er ein lateinisches Buch, die Historia Britonum des Geoffrey of Monmouth, in französische Verse gebracht hat. Die Namen Gautier Map und Robert de Borron brachte Helie in Verbindung mit dem Lancelot, den wir noch heute als Vulgate-Version besitzen, und mit der Trilogie, und so ist alles nach Helie's Gesichtspunkt in chronologischer Folge angeführt.

Helie kann sehr wohl wie den Pseudo-Robert auch denienigen gekannt haben, der sich kurz nach dem 1210 erfolgten Tode des Gautier Map, mit so vielem Geschick (!) und mit so großer Sorgfalt (!),3 der Aufgabe beflissen hat, die Perceval-Queste im Lancelot durch die Galahad-Oueste zu ersetzen, und der sich, obgleich er, wie der Pseudo-Robert und Helie. Franzose war, durch die Annahme des Namens Gautier Map, die Autorität seines Werkes zu erhöhen bemühte, ja es ist sehr wahrscheinlich, dass die Art und Weise, wie dieser Pseudo-Gautier von seinem roi henri spricht, dem Helie die erste Anregung gegeben hat, im Prologe zum Palamedes ein gleiches zu tun. Nur wenn man annimmt, dass erst nach dem Tode Gautier Map's sein Name, ohne sein Wissen und Wollen, mit dem Lancelot in Verbindung gebracht worden ist, eine Annahme, die durch die Tatsache, dass, wie ich gezeigt habe,4 ursprünglich eine Perceval-Oueste mit dem Lancelot verbunden war, zeitlich möglich gemacht wird, kann man die schlichten, den Stempel der Wahrhaftigkeit tragenden Worte des Giraldus Cambrensis<sup>5</sup> über Gautier Map, die ein besseres Zeugnis sind als die Angaben aller Schreiber der Romane zusammengenommen, in ihrer ganzen literar-historischen Wichtigkeit erkennen.

¹ Wir besitzen keine einzige Hs., welche den Teil des von Luce de Gast geschriebenen Tristan unversehrt enthält; die Hss. sind alle schon durch den zweiten Teil beeinflusst und interpoliert. Es steht fest, daß Luce de Gast noch nicht den mit der Galahad-Queste vereinigten Lancelot kannte, und den Namen des Galahad im Prolog und an einer einzigen anderen Stelle (Vergl. E. Løseth § 206) ist ohne Zweisel spätere Interpolation. Luce de Gast's Tristan ist ohne Frage früheren Datums als der Vulgate-Lancelot.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. Thomas Warton, *Hist. of Engl. Poetry* ed. 1871 vol. II p. 75. "Whether written Eustace, Eustache Wistace, Huistace, Gasse or Gace the name through all its disguises is intended for one and the same person, Wace of Jersey" ets.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Modern Philology, Galahad and Perceval, Einleitung vol. V pp. 291

—322.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Expugnatio Hibernica, Opera V, 410 "Unde et vir ille eloquio clarus W. Mapus, Oxoniensis archidiaconus ... et nos in hunc modum convenire solebat: Multa, magister Geralde, scripsistis et multum adhuc scribits, et nos multa diximus, Vos scripta dedistis et nos verba etc." Vergl. P. Paris, Romania I, 471; A. Birch-Hirschfeld, Die Sage etc. S. 228—29.

Schließlich noch ein Wort über die Abfassungszeit der Romanreihe, die mit der Trilogie beginnt und mit dem *Palamedes* endet.

In einem den 5. Februar 1240 datierten Briefe<sup>1</sup> des Kaisers Friedrich II. "Litterae responsales ad secretum Messanae" besitzen wir ein historisches Schriftstück, welches den *Palamedes* erwähnt:

De LIIII quaternis scriptis de libro Palamides qui fuerunt quondam magistri Johannis Romanzor[i] quos nohis per notarium Symonem de Petramajore mictere te scripsisti, gratum ducimus et acceptum.

Nehmen wir an, das, da das Exemplar des Palamedes, von dem die Rede ist, schon einige Zeit im Besitze des Magister Johannes gewesen sein mus, bevor es das Eigentum des Kaisers Friedrich II. wurde, und rechnen wir, Helie's liberale Zeitangaben benutzend, fünf Jahre für die Bearbeitung des Palamedes und weitere fünf für die Zusammenstellung des Tristan und die gleichzeitig erfolgte Abfassung der Trilogie und des Brail, so kommen wir zu dem Ergebnis, dass die vier genannten Romane etwa zwischen 1225 und 1235 geschrieben wurden, diese Zeitgrenzen stehen im Einklang mit dem Datum,<sup>2</sup> das G. Paris für die Abfassung der Suite du Merlin angesetzt hat, nämlich zwischen 1225 und 1230.

Ich habe mit Absicht nicht die Formen Perlevax oder Pellesvaux gebraucht und stets Perceval li Gallois gesagt, weil ich überzeugt bin, welches auch immer der Zusammenhang des französischen Perceval mit dem amorikanischen Peredur sein möge, daßt diese Formen ihren Ursprung dem Irrtume eines Schreibers verdanken, der was oft geschehen ist, f mit l verwechselte. Die Reihenfolge der Formen, die ich alle belegen kann, ist ungefähr folgende: Percevaux, Persevaux, Persevaux, Persevaux, Persevaux, Pessevaux, Pessevaux,

H. OSKAR SOMMER.

J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Historia Diplomatica Frederici Secundi
 etc. vol. V. Pars II p. 722. Paris 1859. 4°.
 Huth-Merlin, Einleitung, vol. I p. LXIX.

Nachtrag zu Note 3 SS. 323-24. Die mehrmalige Erwähnung des Briant des Illes im *Perceval li Gallois*, (derselbe wird übrigens auch im *Conte del Graal* 29159, und in den Listen derer, die sich eidlich verpflichten auf die Graalsuche zu gehen erwähnt) und die nur in der Brüsseler Hs. zu lesende Angabe, dass ein Krieg des Briant und Claudius gegen Artus solgen werde, erkläre ich anders als R. Heinzel vorgeschlagen hat. Dieser Krieg, wahrscheinlich schon in dem ursprünglichen Merlin erzählt, bildete eine Episode in dem, noch mit der Perceval-Queste vereinigten Lancelot, wurde aber zugleich mit dieser bei der Zusammenstellung des Vulgate-Zyklus eliminiert, denn auch in dem uns bekannten Lancelot erfahren wir ebenso wenig wie im Perceval li Gallois, dass Claudas je von Artus endgültig besiegt wird. Was für ein Lancelot könnte wohl mit dem Perceval li Gallois vereinigt worden sein; in dem ersteren überlebt Guenievee ihren Gemahl; in dem letzteren stirbt sie lange vor ihm! Der Schreiber der Brüsseler Hs. fügte einfach der, in seinem Romane gemachten, Andeutung (Potvin I, 327) gemäß, daß Briant und Claudas einander Treue und Hilfe schwören, eine Schilderung dieses Krieges an. Der Schreiber der Brüsseler Hs., von dem sehr richtigen Gefühl geleitet, dass sein Roman füglich mit dem Verschwinden des Titelhelden enden sollte, unterdrückte diese Zugabe wieder, da er aber gewissenhaft war, deutete er an, was er getan mit den Worten: "Cist contes est mout lons et moult auentureus et poissanz mes li liures sen tera ore a tant trusqua une autre foiz".

# Etymologien 1

zum Andenken Constantino Nigra's.

## I. Ital. vernice "Firnis" und lat. Veronica

sind ein und dasselbe Wort und gehen beide auf  $\beta \epsilon \rho \epsilon \nu l \nu \eta$  zurück. Das soll in aller Kürze gezeigt werden. Die Ableitung ist nicht neu, sondern recht alt, sie steht sogar noch im Diez, den ich hier anführen muß: "Vernice it., sp. berniz, barniz, pr. vernitz,² fr. vernis eine Art Lack oder Glanzfarbe, daher engl. varnish, kymr. bernais, dtsch. firnis; vb. it. verniciare,³ sp. barnizar, pr. vernissar, fr. vernisser... Des wortes herkunft ist zweifelhaft. Billig geht man v. vb. vernir als dem einfachsten producte aus, daher vernis, it. vernice: es könnte im ahd. bernjan für brenjan "glänzend machen"... seine quelle haben, allein nie erweicht sich anl. dtsch. b in v... Ebensowenig Gewicht hat das dem ital. erst nachgeformte mittelgr.  $\beta \epsilon \rho \nu l \nu \eta$ . Darum verdient Ménage's erklärung den vorzug: vernir⁵ ist  $= \nu l \nu m \nu l$ . glasieren "glasieren"..."

Von vernir auszugehn, statt von verniz, kann ja richtig scheinen, wenn auch ital. verniciare oder gar das ebenso vorkommende vernicare eigentlich davon abraten sollte. Aber eine Betrachtung der lautlichen Bedingungen zeigt, daß von \*vitrinire\* nur das französische Verbum kommen könnte, d. h. daß alle anderen romanischen Sprachen den Firnis, die Ware mit dem Wort, von den Franzosen bezogen hätten. Dies ist angesichts der Verbreitung des Wortes in alter Zeit und noch dazu im Osten höchst unwahrscheinlich. Aber auch \*vitrinire\* paßt nicht recht, es gäbe ein verenir; es müßte also erst aus vitrinum = verin gebildet sein; dies Adjektiv

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich hatte eine Reihe von romanischen Etymologien bereit gehalten, um sie dem berühmten Meister der romanischen Etymologiekunst zu einem nahe bevorstehenden Gedenkttag zu widmen. Der plötzliche Tod des hochangeschenen Romanisten, einstmaligen Protagonisten der keltischen Philologie, glücklichen Volksliederforschers und ausgezeichneten Staatsmannes hat den Plan, den auch manche anderen Fachgenossen hegten, vereitelt. Ich werde diese Etymologien nach und nach in dieser Zeitschr. zu seinem Andenken abdrucken.

<sup>\*</sup> Füge hinzu: atr. vernis.

<sup>8</sup> Füge hinzu; aber auch vernicare!

<sup>4</sup> Von mir unterstrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> alf. heisst es auch , schminken', wie vernis , Schminke'.

<sup>6</sup> vitrinire selbst ist nicht zu belegen.

findet sich zwar im Provenzalischen, was Diez anführt, und dem auch ein alf. verrin entspricht, von dem das so häufige verrine, Fensterglas' abgeleitet ist. Eine Ableitung davon gäbe dann verinir, verenir (vgl. verinier) und konnte nur, wenn sie recht alt wäre, später vielleicht ein vernir gegeben haben (Fall des 2 nach dem Sonant r). Ich lege auf diese lautliche Schwierigkeit kein Gewicht, denn jemand könnte sie ebenso beseitigen wollen wie es seinerzeit G. Paris Rom. XIX, 287 ff. bei racostrer versuchte. Aber dann wäre das Wort in allen anderen Sprachen ein aus dem Altfranzösischen entlehntes Fremdwort. Damit stimmen aber gewisse Tatsachen nicht. — Schlagen wir vorerst Ménage selbst nach! Dort stehn zwei Absätze, der erste von Caseneuve, der zweite von Ménage.

(1) Vernis, du latin-barbare vernix¹. C'est ordinairement la gomme du genievre . . . M. de Saumaise, dans ses Exercitationes Plinianae, dit que ce mot vient de βερνίκης, βερνίκη, ou βερονίκη, que les Auteurs Grees Barbares prennent pour ce que nous disons vernis. Myrepse dans son Traité des Antidotes, chap. 327. Βερονίκης κυραλλίου: c'est-à-dire, vernis de cyral. Nicomedes: βερονίκη, ήλέκτρου δίνισμα: c'est-à-dire, du vernis, racture d'ambre. Car le vernis se fait de diverses matieres. Isaac Pontanus, dans son Glossarium Prisco-Gallicum: Galli hodie nostratesque purpurissum, sandycem et sandaracam, vernis indigitant. Unde vernissen iidem nos Germanique dicimus, fucare sandaracha, purpurisso inficere. Idem vernissing he, purpurissum. Caseneuve. Ein zweiter Absatz fährt dann fort:

(2) Vernis. De vernix: fait de βερνίκη, dit par contraction, pour Bepovinn. M. de Saumaise sur Solin, p. 1106. In Lexicis veterum Graecorum Medicis, beryllum etiam beronices nomine dictum invenio. Neophytus: βήρυλλος, οπός έστι δένδρου. έστι δε τὸ λεγόμενον βερονίκη. Quis umquam audivit beryllum esse arboris lacrymam? Sed bene quod addit, ita appellatum', το λεγόμενον Bepovian. Sic vocarunt Graeci recentiones quod antiquis fuit electrum, sive succinum. Idem Neophytus: ηλεκτρον, λίθος χουσοειδές άλλοι δέ φασιν ότι των αίγειρων 2 έστι το χομμώδες. έστι δε ή βερονίκη. Ergo et βήρυλλον et βερονίκη appellavere succinum quod ex arboribus sudat: et electrum gummi genus esse pularunt, cui nomen βερονίκης indidere. Aliae Glossae Medicae: βερονίκη, Bhoullos. Inde plane est quod hodieque tota ferme Europa gummi genus quoddam vocant vernicem: quod ex illo Graeco Bepovixn, vel βερνίκη, factum est, forte quod electri simile sit: nam et candidum est electrum et cereum et fulvum. Gummi juniperi sic vulgo vocant, quo pictores utuntur ad colores illuminandos. Ridicule igitur viri doctissimi, qui vernicem nostrum quasi vernum rorem dictum existimant, etc. M. (d. h. Ménage).

Fehlt Ducange, der blos vernicium, liquata juniperi lacryma hat.
 Über die "Weisspappel" als Harz und Bernstein produzierenden Baum
 den weiter unten zitierten Jacob S. 364.

Dies steht in meiner Ménage-Ausgabe, ed. Jault 1750, und ich weiß nicht, warum und wo Ménage diese einleuchtende und von ihm angenommene Ableitung später durch die von Diez angenommene, unmögliche, ersetzt hat. Denn daß die Griechen niemals mit dem fr. verniz oder dem it. vernice hätten ein  $\beta \epsilon \rho v l \kappa \eta$  oder gar ein  $\beta \epsilon \rho v l \kappa \eta$ ,  $\beta \epsilon \rho v v l \kappa \eta$  bilden können, liegt auf der Hand. Wie hätte man von verniz oder selbst it. vernice, also von z (ts) oder  $\delta$  (tš) auf ein  $\delta$  kommen können? Und woher hätte obendrein das Italienische sein vernicare?

Die Ableitung von vitrinus, die aus mehrfachen Gründen so unwahrscheinlich ist, ist seitdem allgemein angenommen worden. Einzig Mistral gibt kurz "du grec βερνίκη" und das Dictionnaire général bemerkt vorsichtig: Origine inconnue. — Dies all ist um so wunderbarer, als die alte Saumaise'sche Etymologie (denn er ist ihr Vater) schon vor uns ausgegraben worden ist: sie steht in einem seinerzeit sehr bekannten Buch, den Pathologiae graeci sermonis Elementa von A. Lobeck (Königsberg 1853), wo S. 314 zu lesen: Nomen proprium Βερνίκη id est Φερονίκη Veronica apud scriptores sacros et ecclesiasticos, idemque videtur appellativum βερονίκη sive βερνίκη quo graecitas inferior succinum insignivit. Dazu die Anmerkung 29: In latinitate media gummi sandaraceum quo utensilia obducuntur, vernix vocatur, francogallice vernis, germanice Fitnis, et vernix species succini.

Bevor wir zu dem späteren Ducange greifen, lohnt es sich vielleicht den großen Salmasius selbst einzusehen. In seinem staunenswerten Riesenwerk, den Plinianae exercitationes in C. 1. Solini Polyhistoria (Utrecht 1689), finden wir nach dem von Ménage abgedruckten Anfang noch folgende weitere Bemerkungen: (778 a D) Salmasius schliefst zuerst: Immo ex Beovixn (und nicht aus vernus , Frühlings'-) und fährt dann fort: Quo tamen vocabulo succinum proprie appellavit infima Graecia. Nicomedes: "Ηλεκτρου πτερυγόφορου, βερινίκην. Idem [Βερονίκη] ηλέκτρου δήνισμα. Hoc sensu capienda haec vox apud Myrepsum de antidotis CCCXXVII: βερονίκης, xοραλλίου, id est, succini, corallii. At bonus Fuchsius2 pro herba veronica accipit. Ab ea beronice electro genus nitri rubri dictum est βερνιχάριον, quod esset simile fulvo succino. Neophytus: Βερνιχάριον, το πυρρον νίτρον. Nicomedes: Βερνικάριον, νίτρον ξουθρον, οί δε ηλεκτρον, οί δε βερονίκην. Huius nitri mentio apud Myrepsum, quod perperam ab urbe Aethiopiae Berenice dictum autumat Fuchsius. Immo ab electri colore, ut ne mireris et vernicem inde nominatam. Serapio Sandaracham vocat vernicem, et similem esse potestate dicit karabe, id est, succino. Ut et Avisena. Unde igitur vernicem appellarunt, quod est nomen succini proprium. Bellunensis correxit sandaru apud Avisenam de vernice, ubi vulgo est

Die Ausgabe von 1694 ist gleichlautend, die von 1650 ist mir nicht zugänglich.
Der Übersetzer und Kommentator des Myrepsos (XIII. Jhd.).

sandaracha. Aliis sandarax dicitur. Diversum utique nomen a

Graecorum σανδαράκη.

Wenn wir jetzt zu Ducange greifen, finden wir vorerst dasselbe. was schon Saumaise zusammengetragen hatte. Eingeschoben hat er noch Eustath. ad Iliad. δ. ή δὲ τῶν ἰδιωτων γλῶσσα βερονίκην λέγει το ήλεκτρον (XII. Jahrh.). Dann wiederholt er Myrepsos mit der Fuchs'schen Erklärung, die gleichfalls zurückgewiesen wird. Es folgt Neophytos, dem er beifügt: Glossae iatricae ex cod. Reg. 1334 Βήρυλλος λίθος, τὸ λεγόμενον βερονίκην, was Saumaise kurz ohne Beleg verzeichnet hatte. Es folgt dann: Pro Sandaraca seu Vernice usurpat Agapius in Geoponico, cap. 158. 194. 224 ut βερνικιάζειν, pro Sandaracino diluto imbuere, seu vernice. Ital. vernicare, cap. 192. - Βερνικάριον, το νίτρον exponitur in Glossis Iatricis ex Cod. Reg. 190: Lexicon Nicomedis, Beovixápiov. νίτρον ἔρυθρον, οἱ δὲ ηλεχτρον, οἱ δὲ βερονίκην. Occurrit haec vox apud Galenum lib. 1. de compositione medicament. local. cap. 1. Nicol. Myrepsum sect. 1. cap. 180 Cod. Ms. editi vero 185, et alios. Vide Ruellium lib. 1. de Nat. Stirp, cap, 90.

Im Anhang desselben Ducange finden wir noch: βερνικάριον. το νίτρον ... οἱ δὲ βερονίχην und ebenso βερονιχάριον το πυδρον νίτρον (vgl. den Schluss bei Saumaise). Endlich βερονιxòs, color electrinus. Zosimus de ratione confectionis crystallorum: χύτρινον ὕελον τὸ λεγόμενον βερωνιχόν (also = Bernstein). Wenn wir die hier zitierten Autoren nachschlagen, finden wir nichts für uns Brauchbares mehr. Nur die von Ducange zitierte Stelle des Galenos (I, Jahrh.) muss hier noch angeführt werden. Zitiert war die Stelle auch von Fuchsius in seiner Myrepsosausgabe Sp. 63, wo sich auch die von Saumaise zurückgewiesene Verbindung mit der Stadt Berenike in Äthiopien findet: CLXXXV. berenicarii nitri] Hujus nitri Galenus etiam lib. I. de comp. med. loc. cap. I. meminit, quod sic ab oppido Troglodylarum Berenice appellatum esse videtur. Die Stelle bei Galenos lautet (ed. Kühn XII, 903): ἐθεάσασθε πολλάκις ἐμβάλλοντά με τὸν ἀφρὸν τοῦ νίτρου καί ποτε καὶ άυτὸ τὸ νίτρον ... δνομαζόμενον ὑπὸ πάντων ἤδη βερνίχιον.

Aus all dem lernen wir also folgendes: Schon im 1. Jahrhundert heißt allgemein das  $vi\tau\rho\sigma v$  (das mineralische Laugensalz, unser Natron), das man zur Seife oder zum Färben benutzt, beronikion. Daß dieses eine Ableitung von  $\beta \epsilon \rho \sigma vi\chi \eta$ , das später zu  $\beta \epsilon \rho vi\chi \eta$  zusammengezogen wird, ist klar. Dieses aber bedeutet in der älteren Zeit ,Firnis', den man aus dem pulverisierten Harz bereitet hat. Dessen Herkunft ist in den alten Texten nicht angegeben; später wird es als Baum und Stein bezeichnet, und zwar zuerst als Wachholderharz. Aber beronike, bernike heißt ebenso der ,Bernstein' und der Grund ist nicht schwer zu erraten. Daß dieser ein versteinertes Harz ist, wußte man wohl und daher dessen Benennung als ,Harz', gedacht wohl als ,Harzstein', nicht auffällig. Dabei wird auch ein rötliches Mineral so genannt und so gelangen wir zu andern Texten, die sowohl dieses Mineral, das zu verschiedenen

Zwecken, auch zum Schminken diente, als auch den 'Firnis' mit dem griechischen Namen  $\sigma\alpha\nu\delta\alpha\rho\acute{\alpha}\varkappa\eta$  oder  $\sigma\alpha\nu\delta\alpha\rho\acute{\alpha}\chi\eta$ , lat. sandarac(h)a bezeichnen. Es ist ein durch Schwefel rot gefärbter Arsenik, den Dioscorides V,  $PK\Theta'$  erwähnt und PA' behandelt (ed. Sprengel S. 787). Vgl. noch sandarax bei Ducange. Dieses Femininum sandaraca aus gr.  $\sigma\alpha\nu\delta\alpha\rho\acute{\alpha}\varkappa\eta$  (so hieß auch eine Hafenstadt am Schwarzen Meer) wurde später zum Neutrum sandaracum und lebt nicht nur heute noch als Fremdwort in dem Sandarach (eine Art helles Harz, 'Wacholderharz') unserer Apotheker, sondern auch im neufranz. sang-dragon, dessen Ableitung auch das Dict. gén. noch mit sang-dragon angibt, während dies wohl die (schon alte) Volksetymologie des unverständlichen Lehnworts ist.

etymologie des unverstandlichen Lehnworts ist.

Über Firnis, Bernstein, Sandarach und die Handelsbeziehungen des Orients ist, nach einer Mitteilung von Koll. Prym, K. G. Jacob, Neue Beiträge zum Studium des kaspisch-baltischen Handels im Mittelalter I. Neue Studien, den Bernstein im Orient betreffend' in Zsch. der Dtschen. Morgenl. Gesellschaft (Leipzig 1889) XLIII, S. 353—387 nachzusehen. Man erfährt dort das nötige über σανδαάους, das arabische karabe, senderus und das griech. σανδαράχη, wobei scharf geschieden wird zwischen der Sandaracha Graecorum und jener Arabum. Verwiesen wird dort noch auf I. Parkinson, Theatr. botan. London 1640 S. 1029 über den

Juniperus.1

Unser Wort  $\beta \epsilon \rho ovln\eta$  lebt, worauf mich F. Solmsen aufmerksam macht, noch heute im Neugriechischen als  $\beta \epsilon \rho vln,$  s. G. Meyer Neugriech. Studien (1893) IV S. 18, der das Wort unbesehen aus mlat. vernicium entstehen läßt. P. Kretschmer, der heutige lesbische Dialekt (1905), führt S. 411 dies Wort aus G. Meyer an:  $\beta \epsilon \rho vln,$  Firnis', mlat. vernicium, da it. vernice ein \* $\beta \epsilon \rho vln,$  erwarten ließe". Diese Bemerkung steht bei ihm in eckigen Klammern, die er dann anwendet, wenn er die italienische Herkunft eines griechischen Wortes anzweifelt. Damit trifft er genau die wunde Stelle; nur hätte das schon von G. Meyer, und zwar allein, ohne verniciare angeführte italienische Verb vernicare ihm zeigen müssen, daß auch das italienische Wort einen Stamm mit ursprünglichem k verlangt.

Wir kommen so zum Ergebnis, dass in einer recht alten Zeit bereits der Firnis bei den Griechen  $\beta \epsilon \varrho o \nu l \varkappa \eta$  hieß. Es handelt sich nur noch um die Herkunft dieses Wortes selbst. Wenn wir uns im Griechischen umsehn, finden wir dasselbe Wort als Eigennamen und zwar sowohl als weiblichen Personen- oder auch als Städtenamen.  $B\epsilon \varrho \epsilon \nu l \varkappa \eta$  ist die jüngere Lautform, die ältere

¹ Jacob S. 387 Anm. 4 weist ebenda Steinschneider's Versuch, das deutsche Wort, Bernstein' von βερνίεη abzuleiten (es liegt ziemlich nahe = \*bern(z)stein) ab, indem er die Form bürnesstein in einer Urkunde von 1264 nachweist. Die Germanisten (s. zuletzt Kluge<sup>6</sup>) sind einig, es vom Stamme, brennen' abzuleiten. — Vgl. noch im Nordischen brennustein 1316 in Norges gamle love III, (Christiania 1849) S. 118f.

Βερονίχη und diese ist die makedonische Lautform statt des ursprünglichen Φερενίχη. Die betreffenden Handbücher weisen eine ziemliche Zahl von weiblichen Personen und von Städten nach, die diesen Namen tragen. Die letzteren werden ihn wahrscheinlich von bestimmten Frauen erhalten haben.

Es bleibt dann für den Sprachforscher nur noch übrig, dass er, um seine Ableitung ganz einwandfrei zu machen, auch noch erkläre, wie dieser Eigenname dazu gekommen ist, eine im Handel befindliche Harzart und dann den daraus hergestellten Firniss zu bezeichnen. Hier müßte ein Schuchardt einsetzen, um in seiner meisterhaften und großzügigen Art diesen anziehenden Gegenstand zu behandeln. Mir fehlt dazu zwar nicht die Lust, aber wohl die Zeit und die Hilfsmittel. Es müßte eine Geschichte des Firnisses, dessen Ursprung und Verbreitung, also ein Stück Kulturgeschichte, geliefert werden. Ich fing an, hierfür, so gut es in Bonn möglich ist, zu sammeln und habe nach und nach einiges zusammengetragen - rari nantes in gurgite vasto, und habe mir danach auch eine Erklärung für den Bedeutungswandel ersonnen. Das nächstliegende war, an eine Stadt zu denken, die, sei es ein berühmter Fabrikationsort oder ein wichtiges Exportzentrum, eine Art Firnisemporium, gewesen wäre. An eine solche Herleitung hatte ja vor mir, ohne dass ich davon wusste, auch der oben erwähnte Fuchsius gedacht und mich wundert, dass ein so scharfsinniger Forscher wie Saumaise diesen Gedanken zurückgewiesen, während er selbst gar nichts vorgeschlagen hat. Aber ich kann auch jetzt noch nichts zur Stütze dieser Annahme anführen.

Dann wurde ich durch B. Langkavel, Botanik der späteren Griechen (Berlin 1866), auf eine andere Fährte geführt. Dort steht nämlich S. 98 unter No. 203: "Thuja articulata Vahl. (Fraas 261) Diosc. I, 787. Vgl. meine ausführliche Bemerkung in Zsch. f. d. Gym.-Wesen XV, 279), σανδράους, βερονίκη, βερνίκη." Danach wäre also ein anderer Weg klar: die Pflanze (Baum oder Strauch), die das Harz zum Firnis lieferte, hat ihm auch den Namen geliefert. Also auf die Suche nach der bei den Griechen βερνίκη benannten Thuja, der Harzspenderin! Der Gedanke, von einem harzspendenden Baum auszugehen, ist gewiss berechtigt, denn da der Firnis aus Harz bereitet wird, so muss das dazu verwendete Harz doch wohl von einer Pflanze stammen. Wenn also das griech. βερενίχη einen solchen Harzspender bedeutet hat, so wäre die Herleitung gesichert. Ich war nur etwas verwundert, dass so etwas dem so allbelesenen Saumaise hätte entgehen können. In dem Langkavel'schen Aufsatz, den sein Verf. selbst anführt, steht nun gar nichts, er handelt bloss von der Größe des Strauches. Ebenso wenig steht etwas bei Dioscorides; an der angezogenen Stelle (s. o.) handelt er nur von dem Sandarak. Also suchen wir in C. Fraas, Synopsis plantarum florae classicae (München 1875), einem ausgezeichnetem Buche. S. 261 heisst es nun da: "Thuja articulata Vahl. Lebensbaum. Θύιον Hom. Od. 2, 6. θύιον, θύια

Theophr. hist. 5, 5 in Nordafrika häufig. Davon σανδαράκη und σανδαράνη resina Sandarach Arist, h. a. 8, 24. Thyia und Cederus Mauritanica auch cetrus (besser cedrus xñooc der neueren Griechen). Die Wurzeln waren wegen ihres Masers berühmt. — θυίνη τοαπέζα Plut." Das ist alles. Von βερονίκη keine Spur! Ich frug dann noch Herrn Geheimrat Körnicke, den ausgezeichneten Kenner der Pflanzengeschichte, der mir bereits früher in ähnlicher Lage geholfen hatte (s. diese Zs. 23, 427 fg. bei der geschichtlichen Beweisführung für meine Etymologie von alf. parmain),1 der, kaum dass er die Stelle bei Langkavel gelesen, sofort seine Aufstellung für ganz verfehlt erklärte.2 Da ich natürlich auch die Veronica (officinalis), die ich von dem aus Bepovlun entwickelten lateinischen Frauennamen (s. weiter unten) Veronica nicht trennen zu können vermeinte, dabei erwähnte, übergab mir Körnicke aus einer seiner Mappen die Sammlung Veronica zur Einsicht. Dieses reiche Material, das ich am Schluss abdrucke, hatte leider mit unserem Versuch des Bedeutungswandels des Firnisses unmittelbar nichts zu tun und so ließ ich denn die ganze Sache liegen. Sie täte es auch jetzt noch, wenn nicht Ant. Thomas mir eben mitgeteilt, dass er eine neue Etymologie von vernis nächstens dem Druck übergebe. Ich teilte ihm kurz mit, dass ich sie seit Jahren behandelt und liegen gelassen habe und jetzt von ihm Belehrung über all das, was ich nicht hatte bringen können, erhoffe. Er aber drang auf Veröffentlichung meinerseits, dem er den Vortritt lasse, was hiermit geschieht.

Ich bleibe also vorläufig bei meinem Einfall, das Wort von einer Stadt herzuleiten, die dem Stoff ihren Namen gegeben hat, was ja so oft bereits für andere Fälle nachgewiesen worden ist, besonders für Kleiderstoffe, Waren u. ä. Beispiele sind wohl nicht nötig; doch möchte ich hier F. Solmsens ansprechende Erklärung des lateinischen boja, wofür schon Diez aus Paul. Festus: genus vinculorum tam ferreae quam ligneae zitiert, von dem Volksstamm der Boji, also boja, die Bojerin', nämlich eine Art der Fesselung, die die Römer von den Bojern in ihren Kriegen gelernt und übernommen hätten, s. KZ. 37, 23, vgl. Skutsch, Rom. JB. VI, I, 449 und

Walde, Etym. Wtb.

Dass der lat. Frauenname Veronica nicht, wie man bis jetzt erklärt hat (doch s. o. Lobeck), "von vera είχων oder ἐιχωνη (?) oder vera una είχων kommen kann, liegt auf der Hand; vgl. S. Vou de Luques S. 24 Anm. 1. Es ist, wie schon gesagt, das griech. Βερονίχη, das also zuerst Veronīca gab, dann der Analogie nach den zahlreichen Wörtern auf onīca angeglichen worden ist. Wie

<sup>1</sup> Derselbe ist leider vor kurzem gestorben und der von ihm so mächtig geförderten Wissenschaft entrissen worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie eine Durchsicht des gesamten Materials lehrt, hat Langkavel das für σανδαράχη geltende, als er mit ihr die βερον(αη in einigen Texten (freilich dort als etwas Verschiedenes!) zusammengestellt fand, eigenmächtig auf die letztere ausgedehnt und die Ausführungen von Fraas einfach missachtet.

er dann unserm "Ehrenpreis' von den Botanikern als lat. T. t. beigelegt worden, schien mir unlösbar. Körnicke schrieb mir auf eine spätere Anfrage darüber (10./3.6) darüber folgendes: "Der botanische Gattungsname "Veronica" wird in allen neueren botanischen Werken auf mannigfache Weise erklärt, aber stets falsch. Er ist einfach durch einen Druckfehler entstanden und sollte vetonica heißen. Hieronymus Braunschweig — Chirurg, Professor in Strafsburg, soll 110 Jahre alt geworden sein — schrieb 1500 in seinem Werke Liber de arte destillandi, das Buch der rechten kunst zu destillieren, über eine Pflanze "Erenbreiß" (unsere Veronica officinalis!!), welche er lateinisch veronica nennt. Nun ist r und t in dem Drucke außerordentlich ähnlich und der Setzer bekam statt t ein r in die Finger. Von demselben Braunschweig besitzen wir in Brunfels Novi Herbarii Tom. II, 1531/1532, p. 188 Hieronymi herbarii Apodixis Germanica ex qua facile uulgares herbas omnes licebit perdiscere. Hier ist "Erenbreis Vetonica" abgehandelt. — Wenn die Schriftsteller des 16. Jh. "Hieronymus" zitieren, ist (fast) immer Hieronymus Braunschweig gemeint. Merkwürdigerweise glauben die Neueren, z. B. Ernst Meyer in seiner Gesch. d. Bot,, es wäre Hieronymus Bock gemeint, ein Nachfolger des ersteren und sehr namhafter Botaniker. Hieronymus Braunschweig ist jetzt fast ganz vergessen und in der Geschichte der Botanik kaum genannt. Den falschen Namen Veronica hat Leonh. Fuchs in seiner Hist. stirbium in Fluss gebracht.

Als ich später meiner Verwunderung darüber Ausdruck gab, daß man den Namen einer Labiate (das ist die *Betonica*), einer Skrofulacee, wie der Ehrenpreis, habe geben können, wußte er

keinen Bescheid.

Schlussfolgerung. Der Firnis stammt nicht aus Frankreich, sondern aus dem Osten. Wie weit man nach Osten gehen soll, weiss ich nicht genau zu sagen; bei der Erinnerung an den Chinalack 1 und den japanischen möchte man über das bisher nachgewiesene, schon altgriechische βερενίκη noch hinausgehen. Das schon bei Galenos vorkommende βερενίχιον sichert das Stammwort βερενίκη auch schon für die alte Zeit. Das Wort ging dann mit der Ware nach Westen und kam nach Italien, wo es als vernice weiterlebt und ging von da aus nach den übrigen westeuropäischen Ländern. Es trat frühzeitig, was sich bei dem äußeren Aussehen des Bernsteins leicht erklärt, auch eine Ein- oder Vermischung des letzteren statt; man ist erstaunt, dabei die östliche europäische Welt, die Slaven, die Ungarn und die stammverwandten Bulgaren, die Walachen am Wort nicht beteiligt zu sehen, da der Bernstein doch frühzeitig auch schon im Norden Europas gewonnen und nach dem Süden exportiert wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lack ist ein undurchsichtiger Deckfirnis; der Firnis aber ein durchsichtiger, die Grundfarbe erhaltender Überzug. Im Laufe der Zeit werden diese Begriffe durcheinander geworfen.

Eine letzte Bemerkung sei dem Geschlecht des Wortes gewidmet. Im Griechischen finden wir  $\beta \epsilon \varrho \epsilon \nu l \varkappa \eta$  und  $\beta \epsilon \varrho \epsilon \nu l \varkappa \iota \nu$ ; auf welches von beiden geht das romanische Wort zurück? Da es italienisch vernice fem. heißt, so ist, da, wie wir sahen, vom Italienischen auszugehen ist, die Frage entschieden; es kann nur von  $\beta \epsilon \varrho \epsilon \nu l \varkappa \eta$  kommen. Ein  $\beta \epsilon \varrho \epsilon \nu l \varkappa \iota \nu$  konnte ital. nur verniccio masc. geben. Von dort kam es nach Frankreich, wo es masc. wurde und sogar ein Verb vernir bildete, und mit diesem Geschlecht dann weiter verbreitet worden ist.

Für einzelne Mitteilungen habe ich zu danken den Herren K. Binz, F. Buecheler, H. Jacobi, H. Menge in Bonn, C. Gerhards in Halle und K. Štrekelj in Graz.

Anhang. Βερενίκη, Veronica, Betonica (F. Körnicke's Material).

Dioscorides IV, 1. Cestron qui appellatur psicotrofon, quia in frigidis locis nascitur, hanc romani u ectonicam (Var. uetonicam, bectonicam) uocant.

Myrepsus, De antid. (Fuchsius) Sp. 9, Z. 93. vetonicae] graece legitur drosiobotanov. Sic autem vocat stirpem quam Graeci alia κέστρον, latini Vetonicam, nostri Betonicam appellant. Sp. 99. Lapidis haematis, sanguinis draconis... ueronicae, corallii] Graece est βερονικής.

Puto itaque intelligi a Nicolao (d. h. v. d. Verf.) stirpem quae in hodiernum diem Veronica vulgo dicitur. Est enim vulneraria, adeoque ad sistendum sanguinem apta, ut primo nostrorum de stirpium historia commentariorum tomo demonstravimus. Nach J. Sprengel S. 218 ist es Bernstein.

Simon Januensis clavis sanationis fol. 12. b. 2. Sp. Beronice pro vernice aliquando in antiquis libris invenitur.

Matthaeus Sylvaticus Lugduni 1334, cap. 96, fol. 34. B. a. Beronice id est hernix vel vernix. vernix quid est. l. sandaros. cap. 618, fol. 149. B. a. Sandaros (am Rand vernix)... est duarum specierum icegium lat. vernix. Scr. Est gummi cuiusdam arboris quae in christianorum partibus vescit (crescit?) dicte iuniperus.

Renzi, Collectio Salernitana (Napoli 1894) Glossar Alphila [S. 280 Betonica cestron idem (d. h. erba est), ut in Alexandro de splene.

- S. 281. cakabit (var. cachetia) sive karabe a vulgo dicitur lambra, est autem secundum quosdam gumma, cum potius videatur esse lapis.]
- S. 287 Deronica (unter D eingereiht) seu veronica, radix est parva, utroque capite gracili, in medio vero latior.
- [S. 312. Sanguis draconis, succus est cuiusdam herbae, non sanguinis ut quidam mentiuntur.]

Constantinus Africanus, ed. Basileae apud Henr. Petrum 1536. De gradibus S. 373: Beronici sunt radices albae et subtiles in India nascentes. Johannes Actuarius, Methodus medendi, Venetiis 1554, lib. VI, cap. I, p. 245: intrum molle ustum, quod etiam  $\beta \epsilon \rho ov lniov$  nuncupatur.

Platearius Circa instans B. c. 8, fol. 229, A. 1: Bernix ... est autem gummi cuiusdam arboris in ultramarinis partibus nascentis. In tempore estivo quaedam gummositas affluit. que actione caloris induratur. et sic siccatur et bernix dicitur. cuius tres sunt species: quedam autem est subcitrini coloris. quedam subrufi. quedam subalbidi ... quoniam pictores super alios colores ponunt ipsam ut melius luceant. et alios colores conservet. potestatem diu servari ... Nota quod bernix kakabe et ventosice idem est: sed bernix dicitur grece.

C. Gesner, Epistolae medicinales, ed. Casp. Wolphius 1577 (Tiguri) lib. 2, fol. 61, a: Electrum recentiores Graeci Eustathio (s. oben Ducange) teste βερονικην vocant, nimirum a latina voce vernix, quae tamen germanicae originis est. Bernstein. unde et bronuss (Vax. birnus) aut virnus. Et sic Veronicam interpretari oportet apud Nicol. Myrepsum in Antid. quibusdam: quod non intellexit Fuchsius, qui Antid. 327 veronicam non succinum, ut debebat. sed herbam vulgo a Germanis sic dictum Eerenpryss interpretatur.

Lenz, Botanik der alten Griechen und Römer (1859) S. 526. "betonica officinalis, wächst in Lakonien und Norditalien wild, ital. betonega oder betona. Nach Plin. 25, 8, 46; 26, 11, 67, 70, 72 haben die Vetonen in Spanien die Planze entdeckt, die in Gallien vettonica, in Italien serratula, in Griechenland Kestros und Psychotrophos genannt und für eine vortreffliche Arzenei gehalten wird."

Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg (1864) S. 478 (Veronica). "Die Erklärung durch vera una icon oder durch Veränderung des Namens Βερενίκη, wonach Veronica zu sprechen wäre, erscheint gezwungen; nach Kyber ist der Name durch Schreibfehler statt Vettónica entstanden, der bei Reinius (auch in der Form betonica) vorkommende Name einer in Lusitanien bei den Vectones oder Vettones (in der jetzigen Provinz Leon u. Estramadura) wachsenden Pflanze."

Ich füge noch hinzu: Bei Langkavel (s. o.) steht im Index βετονίκη 151, 25. Dort steht aber nur S. 59 βετόνικα Diefenb. Orig. Eur. 438 βιτονίκη, βετονίκη, βεντονίκη, βεντονίκη, das Sideritis syriaca oder Betonica alopecuroides sein soll, ferner βετώνικα 152. I, S. 60 verbena officinalis, Fraas 186, Diosc. 549. II, 598, aber das griechische Wort fehlt hier ebenso. Wenn man nun in dem ausgezeichneten Buch von Fraas (1845) nachschlägt, so ist S. 186 für die Betonica nichts zu finden, wohl aber, was Langkavel nicht zitiert, S. 175. "Sideritis syriaca L., syrisches Gliedkraut. Κέστρον Diosc. 4, I in frigidiss. loc. reperitur, herba caulem proferens tenuem, cubiti altitudine, quadrangulum, folia longa, molha, quernis similia, in ambitu incisa — odorata etc. Die Blätter von Betonica Alopecurus, die Sibthorp hierherzieht, passen allerdings besser der Form nach,

obgleich sie nicht mollia sind — allein sie sind durchaus nicht odorata, was von fast allen Labiaten in frigidissimis nur von S. syriaca und crelica gilt. Βετόνικα ist ein erst von den Neugriechen wieder erlernter Name! für viele und sehr verschiedene Arzneipflanzen am Parnaſs, analog dem νσσωπο. Betonica — a Vettonibus, Hispaniae genle — ist kein griechischer Name, daher der jetzt gebräuchliche βετόνικα am Parnaſs wohl nur dem Fragenden abgelernt ist. Die Betonica der Römer oder eigentlich κέστρον des Diosc. der Beschreibung nach mag eher B. alopecurus gewesen sein — aber Aegineta, lib. 7, unterscheidet die griechische Betonica (Sid. syriaca) vom κέστρον des Diosc., sowie noch deutlicher Galen. cap. 5, de sanitate tuenda, der das κέστρον der Celten von der Betonica trennt, und das syn. δαζίαραγον auch hierfür angibt. Der Name κέστρον paſst übrigens gut auf die Blätter der B. alopecurus, aber auch auf die Bracteen der S. syriaca!"

W. FOERSTER.

<sup>1</sup> G. Meyer (s. o.) führt S. 18 auch die βετονίκη an.

### Vinson über Iberisch und Baskisch.

Vinson hatte in der Revue de linguistique 1907 S. 1-23 (La langue ou les langues ibériennes) von neuem die iberisch-baskische Verwandtschaft bestritten; ich kritisierte diesen Aufsatz am Schluss meiner Abhandlung "Die iberische Deklination" (SB. der Wiener Ak. Ph.-h. Kl. 157, 2), welche Ende Mai im Drucke vorlag; Vinson hat nun darauf, mit Ausdehnung auf meine ganze Abhandlung, in jener Zeitschrift erwidert, S. 200-237 (L'ibère et le basque; réponse à H. Schuchardt). Ich würde mir eine Replik ersparen, gäbe es nicht nach wie vor Leute welche meinen: da ein so guter Kenner des Baskischen wie Vinson in den Überbleibseln des Iberischen nichts Baskisches zu entdecken vermöge, so werde es wohl mit dieser Verwandtschaft auch in der Tat nichts sein. So muss ich denn die Fundamente tiefer legen. Wenn Vinson sagt (S. 211 f.): "Le travail de Sch. ne démontre point que je me sois trompé. Il fait des hypothèses différentes, voilà tout", so sage ich: nein, das ist nicht alles, auch unsere Methoden sind verschieden, und es kommt darauf an festzustellen ob die Bekenner der Gleichung Iliberri = Iliberri "Baskomanen" sind oder ob nicht vielmehr die Manie auf Seiten der Leugner zu suchen ist. Ähnliche Vergleichungen wie die zwischen Iberisch und Baskisch werden auf so manchen andern Gebieten vorgenommen und über die zu befolgenden Grundsätze herrscht im großen ganzen keine Meinungsverschiedenheit. Zu einem positiven Ergebnis gelangt man dabei mit Hilfe verschiedener Elemente, die an sich sicher, wahrscheinlich oder möglich sind und durch ihre Zusammenfügung an Beweisfähigkeit gewinnen. Der Gegenpart muss diesem Verfahren folgen; er darf nicht wie es Vinson tut, das oder jenes, gleichsam als Stichprobe, aus dem Bau herausreißen und unter Benutzung des Umstandes dass die sprachgeschichtliche Gewissheit nicht an die mathematische heranreicht, auch das Bestbegründete mit dem Worte zu entwerten versuchen: "aber erwiesen ist es doch nicht". Und dann seinerseits Fragen und Einfälle in bunter Menge ausstreuen und iedem Einwand mit dem Worte begegnen: "aber möglich ist es doch". Manchmal freilich wendet er sich ohne weiteres zum Rückzug; so spricht er von gewissen, für mich übrigens gar nicht auffälligen Umständen der iberischen Inschriften welche

auf den Gedanken bringen könnten "que le déchiffrement n'a pas dit son dernier mot [wer behauptet denn das?] et qu'il y avait peut-être là une écriture mystérieuse, ancienne, un langage de convention", und setzt sofort hinzu: "Je ne le crois pas pourtant" (S. 211). Inschriftendeutungen welche, seien sie auch versehlt, doch auf einer bestimmten Grundlage ruhen, nennt er "fantaisistes", seine eigenen ganz aus der Luft gegriffenen "hypothétiques"; "mais je n'y tiens en aucune façon" (S. 230). Kurz, Vinson fegt wie ein Sturmwind über die Oberfläche dahin, wirbelt alles Bewegliche auf, hüllt alles Feste in eine Staubwolke. Ich erkläre mir das damit dass er mehr aus einem Gefühl der Verpflichtung als aus innerer Neigung sich dieser Angelegenheit widmet; sonst würde er wohl auch mit derselben Sorgfalt vorgehen wie bei seinen bibliographischen Arbeiten und nicht solchen Massen von Druckfehlern den Eingang verstatten. Diese sind gerade hier sehr störend; in derartigen Erörterungen müssen wirklich "die Tüpfelchen auf die i gesetzt werden".

Vinsons Aufsatz enthält eine längere Einlage in der er seine Ansichten über den alten Stand des Baskischen vorlegt. Zum Teil handelt es sich dabei um Bekanntes und Anerkanntes; eine Beziehung auf die "iberische Frage" oder auf meine Abhandlung nehme ich hier überhaupt nicht wahr, ebensowenig hat er, wie eine "Antwort" an mich wohl erwarten liefs, bei passenden Gelegenheiten meine andern Arbeiten berücksichtigt, mit Ausnahme eines Falles.1

<sup>1 (</sup>S. 216 Anm.) V. vermutet das das -r- welches sich in gewissen Formen des transitiven Hilfsverbs mit Zielpronomen findet, dem faktitiven -ra-entspreche, das also z. B. eman daraut nil me l'a donné" eigentlich soviel wäre wie: nil le fait avoir à moi donné". Aber wenn hier die besondere Bedeutung des Hauptverbs eine kleine Stütze gewährt, so versagen andere Fälle eine solche; z. B. hartu daraut nil me l'a pris" läst sich kaum fassen als: nil le fait avoir à moi pris". Ausserdem stünden mit einem so gedeuteten daraut im Widerspruch andere Formen desselben Verbs mit Zielpronomen (wie diezadan "qu'il me l'ait") ebenso wie gleichwertige Formen anderer Mundarten (wie bizk, deust nil me l'a"). Ich kenne keine ernstlichen Bedenken die gegen meine Herleitung des -r- aus dem -d- des Verbs -(d)u- (Bask. Stud. I, 45) erhoben worden wären. Jenes -ra- möchte V. auch in dem transitiven esa-erkennen, dessen Identität mit dem intransitiven isa- mir außer Zweifel steht (a. a. O. I, 20 ff.); die Verwandlung des stimmhaften -r- in das stimmlose -z-wäre ohne Beispiel, und auf ezarri "setzen" neben jarri "sich setzen" darf er sich nicht berufen. — (S. 217 ff.) Die Theorie von dem passiven Charakter des bask. Transitivs, welche von Stempf nicht allein und nicht zuerst vertreten worden ist, stellt V. eine andere, "bien meilleure" gegenüber. Sie ist aber in so nebelhaften Umrissen gezeichnet das man sie nicht näher ins Auge sassen kann, und das wird auch wohl ebensowenig verlangt wie "on ne me demandera pas, je l'espère, de justifier ici les restitutions que je propose". Nur die bestimmt geäußerte Möglichkeit das bask. nakus "er sieht mich" einst dem madj. látok "ich sehe" (ohne Objekt) entsprochen habe, weise ich nachdrücklichst zurück. Und ebensowenig vermag ich mir vorzustellen wie dauntza "sie liegen" ursprünglich ein "imparfait indéterminé" gewesen wäre; das n stammt allerdings, wie ich ja an der von V. angeführten Stelle gesagt habe, aus dem Imperfekt, aber zusolge einer Analogie. Das au für a möchte

Die Einwürfe Vinsons gegen meine "Iber. Dekl." erledige ich unter einzelnen Schlagwörtern.

Iberisch, Aquitanisch, Baskisch. Hier liegt einer der Hauptpunkte der "Frage". Für mich ist das Aquitanische, von dem uns ein paar hundert Personen- und Götternamen eine ziemlich deutliche Vorstellung geben, diejenige iberische Mundart auf welche das Baskische in gerader Linie zurückgeht. In ausführlicher und sorgfältiger Weise war dieses Aquitanisch behandelt worden von A. Luchaire in seinen Études sur les idiomes pyrénéens de la région française 1879. Man hätte erwarten sollen daß niemand sich eifriger und gründlicher, sei es ablehnend, sei es beistimmend, mit dem Buche beschäftigen würde als der Herausgeber der Revue de linguistique. Aber er zeigte es hier (noch 1879; S. 339 f.) mit nur wenigen Worten an, indem er hinzusetzte: "je me propose de revenir sur cet intéressant ouvrage. J'aurais notamment à présenter de nombreuses observations sur toute la partie du volume qui est relative à la langue basque, à son extension probable ancienne,

V. als "renforcement vocalique" ansehen. Aber was ist damit gemeint? wodurch wird eine solche Verstärkung hervorgerufen? Ich fürchte dass hier Guna und Vrddhi spuken. Das au von erauntzi (-tsi?) soll ebenso aus dem a von erasi entstanden sein; aber die Sache verhält sich umgekehrt (vgl. Bask. Stud. I, 42f.). — (S. 220 Anm.) V. bemerkt dass gewisse intransitive Verben im Bask. der transitiven Konjugation folgen, z. B. iluzkiak [welcher Md. gehört diese Form an? einer hochnav.?] argitzen du "die Sonne leuchtet", eig. "leuchtet es". Davon seien solche Fälle zu trennen wie arreit niri "folge mir"; aber das hat ja gar nichts besonderes an sich, warum führt er nicht vielmehr darrayot (mundartlich neben narrayo Bask, Stud. I, 41) an, das eigentlich ist: "ich folge es ihm", also vollständig zum ersten Beispiel passt (ich habe solche Verben unpersönlich-transitive genannt; jenes ist ziellos, dieses zielend)? - (S. 213) Eine Gruppe von Erscheinungen die ich in meinem "Bask. u. Rom." zu ordnen und zu ergründen mich ernstlich bemüht habe, in der Hoffnung dass andere die Arbeit fortsetzen würden, streist hier V. mit ein paar Worten, nämlich den Schwund und Zutritt anlautender Konsonanten ein paar worien, namich den Schwund und Zutrit anlautender Konsonanten im Bask. Ich bemerke dazu dals in garrathoin neben arrathoin "Ratte" und in katabute neben atabute "Sarg" südfranz. garri "Ratte" und catafau "Katafalk" hereinspielen, des gaztigar neben attigar, nicht sowohl "Linde" als (nach Lacoizqueta und Azkue) "Ahorn", das Ursprünglichere ist (von südfranz. agast "Ahorn") gr. äxagtog dass. + bask. i[n]ar "rundbl. oder span. Ahorn" ] thar, igar "trocken", "steif"; vgl. südfranz. asedur "Ahorn" ] acer durum) und das das aus dem folgenden wentsprungene g von span. guada [vielmehr guadi-, guad-] arab. wadī hier auch nicht vergleichsweise herau-zuziehen ist. — (S. 222) Gelegentlich der Abneigung des Baskischen gegen anlautende Tenues erinnert V. daran "qu'un allemand parlant français durcira ou adoucira une explosive là où, dans sa propre langue, il prononcerait une douce ou une dure". Sollte V. in der Tat nichts davon wissen dass die größere Hälfte der Deutschen keine Media kennt, und sollte er das schlechte Gehör der französischen Romanschrittsteller teilen, welche z. B. détestable aus deutschem Munde als tédesdaple hören? Unmöglich wäre es nicht, bringt er doch in demselben Hest seiner Revue unter dem Titel "Les beautés de l'Allemand" — offenbar um seine Landsleute zum Studium des Deutschen anzueifern — eine mit Druckfehlern gewürzte, sonst aber ganz ungesalzene Geschichte die in der Zusammensetzung gipfelt: Hottentotenstrottertrotelmutterattentaterlattengitterwetterkotterbeutelratte.

etc., etc." Ich wüßte nicht dass er diese Absicht je ausgeführt hätte, und auch die von mir ihm gebotene Gelegenheit auf das Aquitanische zurückzukommen, hat er sich nicht zunutze gemacht. Er sagt (S. 235): "Pour prouver que le basque a été parlé sur un territoire plus étendu qu'aujourd'hui, on a cité des noms à apparence basque qui figurent dans des exvoto et des inscriptions de toute la région pyrénéenne; mais cela peut simplement être le fait de voyageurs, comme la pierre de Cagliari et l'urne de Sicile sont des faits accidentels." Er fügt kein Wort hinzu; fassungslos verstumme ich.

Iberisch, Keltisch, Die Trennung der beiden Sprachen voneinander ist sehr wichtig, aber einen entscheidenden Einfluss auf die "iberische Frage" hat sie nicht. Dennoch sucht V. auch auf diesem Grenzbezirk nach Waffen gegen mich. Zunächst sagt er allerdings (S. 211): "si les races peuvent se mêler, les langues ne se mêlent point. Les Celtibères parlaient donc un idiome celte avec des mots et des tournures ibères, ou ibère avec des tournures celtiques." Die letztere Behauptung, welche mit der vorhergehenden in schroffem Widerspruch steht, wird S. 235 in etwas anderer Form wiederholt; sie deckt sich mit dem was ich S. 65 (unten) ausgesprochen hatte. An der zweiten Stelle heißt es nun aber: "Il est du reste remarquable que l'escuara moderne, dont le vocabulaire contient tant de mots latins, offre si peu d'éléments celtes, s'il est vraiment apparenté à l'ancien ibère.2 Wie kann uns denn das wundernehmen, wenn "il est remarquable que dans aucune inscription [iberische] n'apparaissent des mots d'emprunt, latins, celtes, puniques" (S. 211), was übrigens, bei unserem Verhältnis zu den Inschriften, eine recht kühne Versicherung ist? Die keltischen Lehnwörter die sich bisher im Baskischen haben ermitteln lassen, sind zwar an sich nicht allzu zahlreich, aber doch den Umständen nach nicht zu wenig; dass so viele davon zusammen mit echtbaskischen verschwunden sind, daran sind eben die lateinischen und romanischen Lehnwörter großenteils schuld. Und wir kennen sogar keltische Elemente die das Baskische mit dem Iberischen gemein hat, so -ko (vgl. -aca, -aga) und tegi, -gi. Das verkennt V. nun wieder; er sagt (S. 236) dass viele von den hispanischen Ableitungen baskischen Anscheins vielmehr keltisch seien, so -ko, -iko. Wäre nun aber auch im Baskischen gar nichts Keltisches enthalten, so würde das nicht das Geringste gegen seine Zugehörigkeit zum Iberischen beweisen; im Norden konnte ja das Keltische nachdrücklicher abgewehrt worden sein. Ein merkwürdiges Verfahren schlägt V. auch S. 236 ein. Er zählt zwei Dutzend Eigennamen aus hispanischen Inschriften auf,1 und setzt hinzu: "Bien habile

¹ Die Liste ist durch einige Drucksehler verunstaltet: atecina st. ataecina, cerepaeci st. cerenaeci, bandiaeapolisegus st. -osegus, mantunaecus st. cantunaecus, crougintoudadicoe st. -igoe. În welcher Inschrift steht ongiamunaecus oder etwas ähnliches? ist es vielleicht = aegiamunniaegus?

celui qui verra dans tout cela des radicaux basques!" Das glaube ich gern, jene Wortformen sind ja, wie V. selbst gleich darauf zugibt, wenigstens den Stämmen nach keltisch oder doch insgesamt uniberisch. Die Logik erheischte es iberische Namen vorzuführen um sie auf ihre Ähnlichkeit mit baskischem Sprachgut zu prüfen: das Vorhandensein solcher zu leugnen würde allerdings auf die einfachste Weise die "iberische Frage" lösen. Es ist bekannt wie stark unter den hispanischen Personennamen diejenigen keltischen Ursprungs vorherrschen; aber sie herrschen doch eben nur vor, selbst zufolge A. Carnoy Éléments celtiques dans les noms de personnes des inscriptions d'Espagne, Louvain 1907 (aus dem Muséon Bd. VIII), der überdies geneigt ist manche Namen für keltisch zu halten die es gewiss nicht sind, z. B. Urcico (von (p) orko- "Schwein"), Eturico (von (p) etro- "Vogel") S. 8 (s. Iber. Dekl. S. 36. 51); bei Veliagun S. 8 hat sich sogar das bask. belia (ohne Artikel bele) "Rabe" in ein keltisches Wort verwandelt. Die große Menge iberischer Ortsnamen wird doch auch V. nicht in Abrede stellen wollen?

Münzaufschriften. Die Lesung dieser und die Deutung der Ortsnamen sind die beiden Grundpfeiler für das Studium des Iberischen. Ich habe V. vorgeworfen daß er das was jahrzehntelange Arbeit so vieler Numismatiker errungen hat, ohne ein Wort der Kritik beiseite schiebt, um ohne ein Wort der Begründung einen Einfall von sich bezüglich des -s (-š) und des -cen u. ä. uns aufzutischen.¹ Und er wundert sich daß ich diesen Einfall nicht diskutiere (S. 230)!

Inschriften. Sie sind mir wie ihm fast ganz unverständlich; was ich für die Deklination ihnen entnehmen zu dürfen glaube, wird im folgenden Absatz berührt werden; hier beziehe ich mich nur auf Stammhaftes zu dem sich Baskisches vergleichen läßt. V. kann der Verlockung nicht widerstehen die Versuche der "Baskomanen" zu verbessern. Ich hatte bei der Form nersealn (-sna-) an Zusammenhang mit neska(to) "Mädchen" gedacht, welches für \*ner-ska (-ska ist Deminutivendung) stünde, hatte zugleich aber auf ner(h)abe "Bursche" verwiesen. V. sagt (S. 235): "je crois plutôt qu'il convient de le rapprocher [nämlich die zuerst genannte Form] de nerhabe 'domestique, célibataire mâle', dérivé de yabe 'maître'." Diese Etymologie ist mir zwar schon der Bedeutungen

¹ Die betreffenden Formen (S. 6) weisen in 7 Zeilen nicht weniger als 13 Druckfehler auf:

| untcesen | stscn, | iltres st. | -CS,   | segprices st. | še-,        |
|----------|--------|------------|--------|---------------|-------------|
| arsahshn | -qshn, | iltrescn   | -cscn, | hilanceiqs=   | hilauceiqš, |
| krncšan  | -ešqn, | alirin     | -rin,  | aregrads      | -gr-,       |
| aušain   | -ain,  | segprice   | še-,   | areigrads     | -gr.        |

negan back nicht, aber ich verstehe ale, wie jedech jake eine Ableitung von com Herr" vermittelst & uniter" sein könnte (ace sciail le 'magister operim' per, le commandem des esclaves"), day verstelle who mucht. Down only, some unterscholder with im "anno un hi we within he von cause "Hen" (vgl cabeta, janbeta, janualu "and bemåchtigen"), der bornt nach vielleicht wie gien von giene Mensh ( nor Vokal a, we in acadea neben acan usw.; : Whisherk Vgl Land 's 111) Von der Formel are De, arch, are a mucht are it went stoht on, auch olme data wir una den by krahen Schlussels bechenen, siemlich fest dats sie bezigt: "hier ruht" Man hat dann angenommen dala die betden letzten Buchstaben dem back see ger tulit" (auf Ganbsteinen) entsprechen; I lungegen sigt ('s set) "'s l'on tient poin le basque, il vaudiant mions lie area dad 'in l'an on ce lien', " Doch Aufiert er nofort interne and das acce on on I world, da 's oder & toble Mein Beckenken tit der data som meht "hier", sondern "dort" ("locatil de ar, cour's bedeuten whole! buch , have War able anlangt, no hagt e. ach ab ach die Dusterm für da aust" in ac entlegener seit über harpi when entwickely hatte, and fernor ob are ber emem solchen Lake inwondlen wire, oder gar auf backerchen Grabein angewendet and taken mem deed wonder V em data source 'il demonio' est abusivement employe poin is 'il est', par analogio avec l'espagnol on a remplace soment was. The Sache verhalt such their umgelehre. In uneven Sprichen pflegt der Unterschied zwischen Zu-Amillable if and Kepula verwischt zu som, das houst für bordes nur em Vorb zu gelten vuz, wer usu. Im Romanischen der Prienhenhalbinsel aber mit er schart hervor, sodats trots mancher abulation toluan bracison der widt mederation und Italiems ben an den Linduis einer vorarrahen Sprache godacht werden dart Wenn dominach and rat or " in 'your down and ' und im your. link was some halst, so halte ich das lotstere gegenüber dem franc bank www do gerado dexhalls fits dan Unpringlichere worl the section gogenither dom lar sie as ' publiane angle as ', that in '2', abor some ore', are ver ' core!' "we wolint or !") otwas Sekundaren ist.

Deklination In them Mittelpunkt steht für mich der Genetiv. Ich erkenne in dem 1888, 1888, 1888 welches in den lat. Inschilten zo haufig als Luding von Geschlechtsnamen erscheunf, den Genetiv achekingscher Richingen auf & dieze Endung finde ich wieder in dem 1888 überescher lüschriften und dem 1888, 1888 überescher Mitten und dem 1888, 1888 überescher Mitten ihre Mitten, ich zielle die gegenüber einerzeits das 1888 übereschen Merklinen als andern Kazus (lusti 18 derselben Adjektive auf 1888 auch einer des 1888 über Münzen als Gen Plin, entdecke 1888 als solchen auch in einer ließlicht und vergleiche einer zum Schlite die bask Genetivendung 1888 (Plin 1818). Min sollte meinen, V habe alles das gar nicht oder mit der großen Plüchtigkeit gelessen wenn et flägt (S. 223). "Peurquei 8 ein 8 seit il plutôt gentat qu'autre chose."

und wenn er fürchtet "que Schuchardt, songeant au basque, n'ait obéi à une sorte d'auto-suggestion". Ja, indem er fortfährt (S. 220): "ken qui est le génitif pluriel basque, est-il vraiment le correspondant des cn, cm, qm, om, gin etc. ibères?" und "d'autre part n'est-il pas aventureux et hardi d'assimiler cen, gin et com?", wiift er den Schein einer Verwirrung auf mich für die er ganz allein verantwortlich ist; denn ich scheide auf das Bestimmteste -ce-n, -ge-m und -om voneinander als Endungen ganz verschiedenen Wertes. Dass neroncen nicht bedeuten könne "der Narbonner" (Gen. Pl.), würde er wohl auch nicht so kurzweg behauptet haben wenn er seiner Aufmerksamkeit gewürdigt hätte was ich S. 37 f. inbezug auf jene Form sage. - Die Dativendung -i erschlielse ich aus Grab- und Weihinschriften. U. a. aus IV bei Hübner: mucci | Itra || zui (der drittletzte Buchstabe kann auch anders gelesen werden). V. gibt sie (S. 231) mit willkürlich gesetzter Worttrennung und mit k statt c wieder: nuke · iltra · zui, und da kommt allerdings das letzte Wort als für einen Dativ zu kurz heraus. Meine Erklärung von crougin toudadigoe1 als "der (Gottheit) von (dem) Tuda der Crovier (Γρουίων Τοῦδαι Ptol., "Grovi, castellum Tyde" Plin.) habe ich so genau analysiert dass wenn man auch die Begründung unzureichend fände, man doch über meine Auffassung nicht im ungewissen sein könnte. Und nun sagt V. (S. 23.4) von dieser und entsprechenden Formen: "on n'explique pas les e ou i ajoutés: est-ce le signe du datif? Ce seraient alors des datifs indéfinis, mais quel en serait le sens?" Es sind allerdings Dative ohne Artikel, aber aus einer artikellosen Zeit. V. weiß daß ich die Entstehung des Artikels aus dem dritten Demonstrativpronomen (har- "jener") vermutungsweise in etwa dieselbe Zeit wie die des romanischen Artikels setze? und deshalb gewisse Deutungen Giacominos beanstandet habe (Ztschr. 23, 177 f.). Ich weiß nicht was es nun heißen soll, die Basken würden heute, mit dem Artikel und mit -ko statt -tiko, Tudakoari oder noch eher Tudakarrari sagen. Wenn es bask, heifst - ich nehme das eine Beispiel Azkues - leku urrunetiko berria "die von einem fernen Orte kommende Nachricht", so wird wohl für das Iberische ein Tudatiko "von Tuda stammend", "nach Tuda gehörig" glaublich sein. Ich gebe V. seine

<sup>1</sup> Ich vermute dass Touda einem kelt, Toutā im Sinne des osk, touto "Stadt" entspricht; die Stimmhastwerdung der intervokalischen Tenuis, die in dieser kurzen Inschrift nicht weniger als dreimal vorkommt (zu dem gin für -cen vgl. -gun für -cun) würde in dem Ortsnamen so zu sagen amtlich geworden sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. selbst neigt sich wohl dieser Ansicht zu wenn er (S. 215 f.) meint das in der baskischen Grammatik die artikellose Form früher eine wichtigere Rolle gespielt habe als jetzt, wie man noch sage errege (nicht erregea) "der König". Ebenso wie ich (Ztschr. 30, 7) sieht er in dem -eta-gewisser Pluralkasus artikellose Formen, in deren sonstiger Beurteilung er allerdings ganz von mir abweicht (S. 229 Anm. 2). Über das -a in iberischen Ottsnamen wie Iria, Urbicua (vgl. Ztschr. 32, 80) bin ich noch nicht ins klare gekommen.

Äußerung über Giacominos Deutungsversuche zurück: "le linguiste italien rapproche l'ibère du basque moderne contemporain .... le basque a certainement changé depuis dix-neuf ou vingt siècles" (L'Année linguistique I, 177 f.). Mit demselben Unrecht vermisst V. in -ko-n den Artikel; "ajouter à ce ko le n génitif ne signifierait rien en basque" (S. 234); nein, aber warum auch im Iberischen nichts? - In einen starken Irrtum ist V. S. 233 verfallen: "On peut remarquer aussi que Sch. dresse des listes de suffixes particuliers, les uns aux légendes monétaires, les autres aux inscriptions; il y auroit eu, dans la même langue, deux systèmes différents; p. ex. le suffixe. cn. cen des médailles deviendrait ein dans les inscriptions." Zunächst ist -ein, -ein ein typischer Ausgang von Genetiven (wie -scen, -cen, -tn, -qm), nicht die Genetivendung selbst, welche -n (-en) lautet. Ich habe ferner gesagt dass -ein ein Genetiv des Plurals sein könnte und dann i für c stehen würde wie in der Münzaufschrift šalirin neben šaliren, die V. selbst anführt wie um mich zu widerlegen. Umgekehrt habe ich -gin, das nur eine Lautvariante von -cen ist, inschriftlich belegt. V. schliesst diesen Absatz mit den Worten (S. 234): "Je pourrais, pour tous les suffixes proposés, faire des objections analogues." Es ist ihm entgangen dass ich zwar den Instrumental auch, aber den Dativ und Aktivus nur in Inschriften vorgefunden habe. Meine Übersicht der iberischen Deklination, die ja auch von V. S. 224 wiedergegeben worden ist (was bedeutet Erit. statt meines Instr.?), enthält allerdings Doppeltes, aber ohne irgend welche Beziehung auf den Unterschied zwischen Inschriften und Münzaufschriften (Gen.: -n, nach o oder u: -m usw.). - Endlich sucht V. die Unhaltbarkeit meines Kasussystems durch eine sehr eigentümliche Probe darzutun: die 21 Wörter der Inschrift von Castellón würden demselben zufolge lauter Kasus sein. Da nun aber V. sowenig wie ich ein Nominativsuffix im Iberischen annimmt, so muss er gleich von vornherein die Möglichkeit zugeben dass neun Formen dem Verb angehören. Und er hätte doch bedenken sollen dass der Auslaut allein die Wortkategorie nicht erkennen lässt, wie lat. auris und audis, anni und veni, anno und amo usw. zeigen; warum soll denn einzig und allein noch sinekten dem Verb zugezählt werden dürfen? 1 Und zu allem Überflus bemerke ich dass wenn man den Kasus die Endungen zuteilt welche V. für sie vermutet, man keine günstigere Statistik erhält. Trotz alledem kommt V. zu dem Schluss: "l'arrangement grammatical serait tout à fait étrange. Les mêmes difficultés se présenteraient avec tout autre document" (S. 233). Hat man wohl überhaupt das Recht zu sagen: "Décidément, en tout ceci, on raisonne vraiment trop par à peu près" (S. 226), wenn man sich solcher "à beaucoup près" schuldig macht?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dieser Inschrift würde ich nach V. (S. 230) das 18. Wort argtco in arstco verbessert haben; davon findet sich bei mir keine Spur.

Ortsnamen. Aus ihnen hat man die erste Vorstellung vom Iberischen gewonnen und sie sind für dessen Wortstämme die einzige Quelle geblieben. Diese weisen ebenso deutlich wie die Nominalendungen der Inschriften i. w. S. auf das Baskische hin. So schlagende Übereinstimmungen wie Calagorris (im zweiten Teil) Ibarra, Ibarca (Iber. Dekl. S. 4) Iturissa, Urbicua, Biscargis (Ztschr. 32, 80 ff.), als trügerisch zu erweisen, hat niemand sich ernstlich bemüht; auch jetzt begnügt sich V. mit dem dogmatischen Ausspruch (S. 210) dass er in den iberischen Überresten weder Wörter, noch Wurzeln, noch grammatische Formen, noch "facies general" erblicke die an das Baskische erinnerten. Aber da er des "Steckenpferdes der Baskomanen" - in Wahrheit ist es nur eines unter vielen - gedenkt, nämlich des für verschiedene ()rte bezeugten Iliberri o. ä. (S. 212f.), so muss auch ich darauf zurückkommen. Obwohl er unmittelbar vorher gesagt hat: "il faut d'abord être sûr de la forme des mots ibères", führt er als in den iberischen Ortsnamenverzeichnissen enthalten "iliberi, illiberi, illiberri, etc." an. Ich habe gezeigt dass Illiberri ein Schreibsehler Kieperts ist und wo Iliberi steht, weiß ich nicht - die einzige wirklich, nämlich durch die Inschriften beglaubigte Form: Iliberri ist nicht aus V.s Feder gekommen. Ich sage, das ildurir der Münzen könne sachlich, aber nicht dem Laut nach dasselbe sein wie Iliberri; V. sagt: "je n'explique pas comment ildurir ou ilidurir [diese Lesung wird durch nichts empfohlen] a donné la graphie latine iliberi [so]". Kurz, an dem sicher iberischen Iliberri wird mit kleinen Stößen gerüttelt, um die fast oder ganz identische Gleichung mit bask. Ili-, Iri-, Uli-, Uri-, -berri, -barri leichter umwerfen zu können. V. sagt: "en phonétique générale, r a précedé lu. Woher weiss das V.? Oder vielmehr welchen Sinn hat überhaupt dieser Satz? Ich vermute dass V. die indo-eranische Ursprache, die das / der arischen Ursprache durch r ersetzt hat, mit der letztern verwechselt. Ich bringe Beispiele lateinischer Wörter deren / im Bask. zu r geworden ist, wie caelum } zeru. V. entgegnet: "Mais, je remarque que tous les exemples sont en e ou u [und soro neben solo, dem sich andere Fälle wie borondate anschließen?] et pas en i", übersieht jedoch dabei oritz neben olitz, und anderes von mir nicht erwähntes, auch echt baskisches, so bizk. estari für das in allen übrigen Mdd. erhaltene estali. Er fährt fort: "or, i a certainement plus d'affinités avec l qu'avec ru; das hätte er vom physiologischen Standpunkt erweisen und mit Beispielen aus der Lautgeschichte erläutern müssen. Alles das zeigt dass V. seinen Widerspruch nicht aufgeben will und doch nicht begründen kann.

Ilit-. S. 226 hält mir V., nach der Bekämpfung meines iberischen Kasussystems, "un autre exemple de raisonnement défectueux" vor. Ich vergleiche iberische Zusammensetzungen die in doppelter Form bezeugt sind, wie Iliturgi — Ilurgi mit baskischen

wie begitarte von begi und arte usw. Wenn ich auf solche andern Erklärungsmöglichkeiten, wie sie V. anbietet, keine Rücksicht nehme, so sehe ich das nicht als Mangel an. Denn es handelt sich bei ihnen um Lautveränderungen die nicht zu erweisen, auch durch keine Analogie wirklich zu stützen sind, vor allem um den Übergang eines intervokalischen k zu t. Man hat diesen in baitaiz "weil du bist" und entsprechenden Fällen finden wollen, aber die Analyse: bai + kaiz\* | haiz ist nicht richtig; das Präfix wird nicht von bai-, sondern von bait- gebildet (s. Museum X, 403, und dies ist auch Azkues Auffassung). Dagegen lässt sich auch baihincen bei Leicarraga (s. Einl. zu L. S. XL) neben baitingan bei Dechepare "weil du warst" nicht ins Treffen führen; jenes beruht auf Analogiewirkung. In baikare { bai + gare "weil wir sind" könnte an sich zwar die Tenuis durch den vorhergehenden Diphthongen hervorgerufen worden sein; aber dann müßten wir fragen warum ist hieraus nicht baitare\* geworden wenn baitaiz, baitinçan wirklich für \*baikaiz, \*baikingan stehen. Legen wir aber bait- zugrunde, so erklärt dies sowohl baitaiz, wie baikare (für \*bait-gare), und wir gewinnen eine genaue Parallele zu begitarte und bepuru "Augenbraue" (für \*begitburu "Augen-haupt"), bekaitz "Neid" (für \*begit-gaitz "Augeschlimmes"). Allerdings gibt es ein paar Zusammensetzungen mit su "Feuer" in denen -k- und -t- miteinander wechseln: sukopil, sutopil "Aschkuchen", sukalde, sutalde (eig. "Feuerseite") "Küche", "Herd"; aber hier muss das k zum ersten Worte gehören (vgl. sukatu "brennen"), um so mehr da opil { lat. ofella ist, und alde "Seite" möglicherweise rom. falda, halda "untere Seite", "Ausläufer eines Berges".

Ich habe Vinson nicht überzeugt, und er mich nicht. Nun meint er zwar dass solche Erörterungen nicht ohne Nutzen seien; das gilt aber doch nur dann wenn sich wirklich zwei Hypothesen gegenüberstehen oder wenn mit den Verneinungen und Bezweiflungen irgend welche positiven Darlegungen verknüpft sind. Ist auf den gegebenen Tatsachen ein unsicheres Gebäude errichtet worden, so reisse man es nur ein um ein festeres an seine Stelle zu setzen. Sind die Basken nicht der kleine Überrest eines großen Volkes, so beleuchte man die Umstände unter deren Gunst das Baskische wesentlich in den gleichen Grenzen und zwar keineswegs von der Natur sehr geschützten sich zwei Jahrtausende gegen Römer und Romanen zu halten vermochte; beweisen Ortsnamen wie Iliberri, Biscargis usw. nichts für die Verwandtschaft zwischen Iberisch und Baskisch, so zeige man wie leicht und wie häufig der Zufall solche Übereinstimmungen herbeiführen kann; bieten die Denkmäler jener alten Sprache im ganzen zu wenig Anklänge an diese neue, so setze man das durch Gegenüberstellungen anderer Verhältnisse in helles Licht, z. B. desjenigen zwischen den libyschen Inschriften und Ortsnamen und dem Berberischen; sind

die iberischen Endungen -cum, -cum u. ä. falsch als Genetive gedeutet, so bringe man eine bessere Erklärung von ihnen vor usw. usw. V. schließt mit dem baskischen Sprichwort: Wer mit "vielleicht" redete, täuschte sich nicht. Ich setze hinzu: aber traf auch nicht ins Schwarze.<sup>1</sup>

Nachschrift. Zu S. 351 Anm. Z. 18 von unten.

In dem mir eben zugekommenen 2. Hest der Rev. intern, des Ét. Basques von 1908 lese ich S. 255 in einer kurzen Anzeige Vinsons von Azkues Wörterbuch: "aztigar ou gaztigar n'est-il pas plutôt 'tilleul' que 'érable'?" Ich möchte die Gegensrage an Vinson richten — die er wohl aus der Ersahrung seiner Jugend leicht beantworten kann — ob denn die Linde nicht ein verhältnismäsig seltener Baum bei den Basken ist. Daher würde sich die Unsicherheit ihrer Benennung erklären (man sehe besonders ezki bei Azkue; Lacoizqueta gibt diese entschieden als Namen der Linde an). In einem eben zu St.-Jean-de-Luz erschienenen Büchlein von Guilbeau: Quelques extraits du vocabulaire basque enthält das Verzeichnis der Bäume S. 19—21 die Linde gar nicht; der Ahorn aber heist auch hier astigar, gastigar.

H. SCHUCHARDT.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich erlaube mir hier einen sinnstörenden Druckfehler Iber. Dekl. S. 67 Z. 17 zu verbessern: "dissimilierende" in "mouillierende".

## VERMISCHTES.

## Zur Wortgeschichte.

## 1. Sardische Etymologien.

## 1. bértula ,Quersack'.

bértula ist das Wort, mit dem man in allen sardischen Dialekten und auch im Korsischen (Guarnerio, Arch. glott. ital. XIV, 390) den Doppelsack bezeichnet, der hinter dem Sattel quer über den Rücken des Pferdes befestigt wird. Die bértula gehört zum sardischen Pferd wie die Flinte zum sardischen Reiter; die sardische Braut verehrt als erstes Geschenk ihrem Liebhaber eine mit selbstangefertigten Stickereien verzierte bértula. Die beiden Taschen des Quersackes heißen camp. is föddis, log. sas foddes = lat. follis. Eine Abl. von bértula ist imbertuláre log., -ái camp., -á nordsard.

, imbisacciare, gettar quà e là, disordinare'.

Der Ursprung des Wortes bértula scheint nirgends verzeichnet zu sein. Guarnerio, a. a. O., bemerkt: "etimo ignoto, ma siano ricordate le , equas ruralium quas bertolatas Longobardi vocant', di Alb. da Mussato ap. DC. ad voc." Dieses bertolatas gehört zweifellos zu mail. bérta = tasca, sacca, saccoccia, mett in berta = intascare (Cherubini, Voc. milanese-ital.), das auch im Venezianischen bekannt ist: berta: dicesi in gergo per ,tasca, scarsella, saccoccia'; meter in berta = intascare (Boerio, Diz. del dial. veneziano). Auch das schriftitalienische verta "Sack des Wurfnetzes" (la parte inferiore del giacchio, dove rimangon presi i pesci) mit der Abl. svertare == voltar la verta e fig. il ridire ciò che si sa su checchessia' kann von den obigen Wörtern nicht getrennt werden. leitet in seinem Nuovo vocabolario siciliano e italiano, Palermo 1868-72, s. v. vèrtula das sizilianische wie das schriftitalienische Wort von vertere ab ,perchè si rivolta sulle spalle o sull' arcione'. Giuseppe Gioeni, Saggio di etimologie siciliane, Palermo 1885, S. 293, folgt ihm, meint aber ,però la bisaccetta chiamasi vèrtula non perchè si rivolta sulle spalle o sull' arcione, ma perchè il panno rivoltasi in su per fare il sacco, cioè vien ripiegato'.

Die Ableitung von vertere kommt nicht in Frage. Zum sardischkorsischen bertula gesellen sich noch die gleichbedeutenden: siz. vértula, kalabr. viértula, Dial. von Bova: vértula (Scerbo), neap. vértola ,bisaccia e propriamente quella di pelle che si fanno i pastori e mandriani', übertragen auch ,mammelle grosse e pendenti dopo succiato il latte, mammelle di vecchia, vesciche' (D'Ambra).

Alle diese Wörter entsprechen lat. \*avertula von dem genügend bezeugten averta ,Felleisen aus griech.  $\alpha o \rho \tau \dot{\gamma}$  (s. die Stellen im Thesaurus L. Lat. und Walde, Lat. Et. Wb., s. v.).

## 2. Linnárzu, papizóne, sacaléttu.

Charakteristisch für die nuoresische Gegend sind die neben den Häusern errichteten freien Schuppen, welche Grazia Deledda in ihrem Romane ,Il Vecchio della Montagna', S. 95 folgendermaßen richtig beschreibt: "bizzaro riparo composto di quattro grossi tronchi ritti e ben piantati in quadratura, che ne sostenevano altri sette od otti incrociati, sui quali posava una discreta quantità di legna da ardere. Questa forte ed economica tettoia veniva utilizzata per riparo al bestiame da tiro quando dovevasi farlo pernottare in città." Am besten mag diese zugleich als Stall und als Holzlege dienenden Schuppen untenstehende Zeichnung veranschaulichen, welche ich der Güte meines Freundes Antonio Ballero in Nuoro verdanke.



Dieser Schuppen führt im Nuoresischen verschiedene Namen, welche nicht ohne Interesse sind:

- 1. In Oliena: linnátiu, in Dorgáli, Oráni, Ovódda, Orotelli: linnáržu, in Fonni: linnáržu, in Olollai und Orune: linnárju, in Orosei: linnaréra, alles = lign + ariu und Ableitungen je nach der Entwicklung von ri in den verschiedenen Dialekten (s. Verf., Lautlehre der südsard. Dialekte, § 182). In Fonni ist auch su pipu de sa linna gebräuchlich (pipu, camp. pizzu Spitze, Höhe). In Gavoi sagt man peddárju = pell + ariu, weil oft statt des Holzes auch Felle auf dem Dache lagern.
- 2. In Mamojáda: papižóne (dort pužóne Vogel = pull + eone), in Oliena auch: pabižóne (dort pužóne), in Nuoro: babižóne. Diese Wörter entsprechen genau lat. papilione Zelt (über die Entwicklung von ½ vgl. Verf., a. a. O., § 178). In Nuoro würde man \*papižóne erwarten, da dort intervokalisches -p- erhalten bleibt

(s. Verf., a. a. O., § 93); aber solche Störungen finden sich öfters und aus verschiedenen Gründen (vgl. Verf., § 172, S. 56). Hier ist schwer zu sagen, was die abweichende Entwicklung veranlasst hat.

3. In Orgósolo und auch in Olíena gebraucht man das Wort su sadalettu, in dem man leicht lat. \*catalectus erkennt, da in diesen Mundarten das e durch den Kehlkopsverschlusslaut ersetzt wird, s. Verf., a. a. O., § 61. Auch im Campidano ist kađalėttu gebräuchlich und bedeutet dort ,spandimento di varie cose in terra, come di frutte, paglia, fieno ecc.' (Porru), wozu man span. cadalecho Binsenlager' hinsichtlich der Bedeutung vergleiche.

## 3. camp. malloréddu , Art Knödel'.

Ein Lieblingsgericht der Südsarden sind die malloréddus, eine Art Knödel (gnocchi), welche Porru ganz unrichtig als , maccaronis istrangulaus' beschreibt. Die malloréddus haben mit den Makkaroni nichts gemeinsam; sie entsprechen so ziemlich den italienischen

gnocchi.

Ich sehe darin das von den Glossen überlieferte malleolus: Corp. Gl. L. IX 120, 1: molleolus (malleolus) hoc enim nomen auditur (hoc non manditur a) sed absorvetur quia vulgo glutto appellatur. Die Stelle spricht deutlich von einer Speise, die nicht durch Beißen und Kauen, sondern durch Schlucken verzehrt wird. Landgraf bessert matteolis, Leckerbissen'. Heräus, Sprache des Petronius, S. 16 ist mit dieser Besserung einverstanden; in der Anm. sucht er Zweifel durch folgende Bemerkung zu beseitigen: "Überliefert ist molleolus und malleolus. Ich vermute Kontamination der Glosse in der Weise, dass die Urglosse mateola; malleolus lautete, beides Bezeichnungen für einen Hammer, und dass die folgende Erklärung hoc non manditur auf Verwechslung von mateola und matteola beruht."

Das sardische Wort (li > ll regelmässig, s. Verf., a. a. O., § 178) spricht für malleolus, das als Ableitung von mallus "Flocke, Zotte" (vgl. mallo, -onis 1. ceparum viell. = Stiele der Zwiebeln, 2. eine Geschwulst am Knie der Tiere, Veget. 3, 48, Georges) leicht etwas

,aufgeschwollenes' wie die malloréddus bedeuten konnte.

Zu malloreddu gehört ohne Zweifel auch das bei Porru und Spano fehlende, aber von Atzeni<sup>1</sup> verzeichnete camp. ammalloraisi = raggrumarsi, das neben aggrummaist gebraucht wird, aber, wie Atzeni bemerkt, nur vom Blute. In dieser Bedeutung ist es im Campidano allgemein verbreitet; sánguni ammalloráu heisst "gestocktes Blut". ammalloraisi ist gewissermaßen malleolu + are + Reflexivpronomen; die Grundbedeutung ist wieder "Klümpchen bilden".

<sup>1</sup> Vocabolario Sardo-Italiano compilato da Emilio Atzeni. Cagliari 1897. (Es sind nur 37 Lieserungen bis zum Worte arrigu erschienen.)

### 4. Fonnes. boborissina ,Ameise'.

In dem an lexikalischen Eigentümlichkeiten reichen Fonni heisst die Ameise, sa boborissina'. Das Wort ist sonst in Sardinien nirgends gebräuchlich (dafür stets formika und Ableitung wie formizula). Es stimmt merkwürdig überein mit dem von Gustav Meyer, Et. Wtb. des Albanesischen s. v. verzeichneten scut. boberéše f. Ameise'. das nach diesem Gelehrten "aus serbisch mrav "Ameise" entstellt" ist, "mit der alb. Endg. -eše = lat. -issa". Wie würde sich der Gleichklang des mitten in den sardischen Bergen gebrauchten boborissina mit alban. boborése erklären, wenn letzteres wirklich slavischen Ursprungs wäre? Darf man nicht vielmehr an den weitverbreiteten Stamm bab-, bob-, bub- denken, mittels dessen überall Insektennamen gebildet werden? G. Meyer erwähnt selbst alb. búbε "Seidenwurm", in der Kindersprache "jedes Insekt", búbas m. "Wurm", serb. búba ,Insekt', bulg. bube ,Seidenwurm'. Man stellt das Wort, wie G. Meyer bemerkt, zu bombyx, vulgärlat. bumbes. Sehr bezeichnend ist die immer von demselben Gelehrten (S. 50) angeführte Glosse bombites μύρμηχες (C. Gl. L. II, 31).

Aus dem Sardischen ist dazu zu vergleichen camp. babballötti, Insekt im allgemeinen, Mauerassel', babbaúzzu log., nordsard., Insekt im allg.', camp. babbajóla "Marienkäfer', gall. babbaúčču ruju "Marienkäfer', babbaúčču de trigu "Kornwurm' und das von mir in Gáiro notierte babiródda "Heuschrecke". Noch eine Reihe ähnlicher Insektennamen führt Rolla, Fauna popolare sarda, Casale 1895, S. 8—9 auf, so babbói de sóli (Oristano) "Hirschkäfer", bibbirióla (Dorgali), "Marienkäfer", bobbói de aqua (Esterzili), "Kaulquappe", bobboi de fa "Bohnenwurm", bobboéddu de arena "Sandfloh" usw. Vgl. überdies neap. babbalúša "Schnecke" siz. babbučču, babalúči

, kleine Schnecke'.

Dass manche dieser Insektennamen an babbu und mamma angelehnt wurden, machen die Tierliedchen wahrscheinlich. So heist z.B. der Marienkäfer meistens babbajóla, an einigen Orten (z.B. Villacidro) aber auch mammajóla. Rolla, a. a. O., führt noch andere Beispiele an.

Dass auch boborissina ,Ameise' hierher gehört, scheint mir

zweifellos.

## 5. gáma, báma, áma ,Herde', ,Kleinvieh'.

Das Wort gáma hat die verschiedensten Deutungen erfahren, von denen aber keine befriedigt. Für Spano ist das Wort orientalischen Ursprungs; Guarnerio, Krit. Jahresber. I, 143 sieht darin ein germ. gamo, was Bartoli, Un Po' di Sardo, S. 150 in Frage stellt und was um so weniger wahrscheinlich ist, als das Wort ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Verf., Die sardische Volksdichtung, S.-A. aus der "Festschrift zum deutschen Neuphilologentag 1906", S. 299.

einheimischer Hirtenausdruck ist. Subak, A proposito d'un antico testo sardo, 1903, S. 8 setzt es =  $\ddot{a}\gamma\alpha\mu\alpha$ , ohne zu erklären, wie

dies griechische Wort in Sardinien verbreitet wurde.

Das Wort ist bereits altsardisch. Überall bedeutet es eine kleine Abteilung Kleinvieh. So heißt es deutlich in den Statuten von Sassari, Cap. CVI... aet facher soldos XX de Janua per cascatuna bestia grussa et prossa gama libras III, und im Statut von Castelsardo werden die bestias grossas der gama de berueghes gegenübergestellt. Auch die Carta de Logu spricht ausdrücklich von gama de sas berbeges, gama de sas cabras, gama de sus porcus.

Damit stimmt das heutige Sardische überein. Spano bemerkt ausdrücklich und richtig 'dicesi delle greggie, non degli armenti'. Daß neben gáma auch báma und áma vorkommt, entspricht den bekannten sardischen Erscheinungen der Anlautsveränderung. Es ist aber festzuhalten, daß gáma die verbreitetste Form und zugleich die der alten Texte ist. Im Südsardischen bezeichnet jetzt gamáda auch eine Schar Vögel (aber immer in Verbindung mit pillóni, also:

una zamáda' e billónis nach una zamađa' e bórkusu).

Zu diesem Worte gehören unbedingt die von Spano verzeichneten Verba und Ausdrücke: ameddare "unire un branco di bestiame con altro", im Marghine auch "allevare, allattare (dicesi degli agnelli), s. s. v. ammeddare; am(m)eddigare "succhiare il latte di due madri", am(m)eddiga, de méddiga, z. B. anzone de  $\sim$  "agnello grasso, che ha succhiato latte di due madri". Mir selbst wurde ameddare von einem Hirten in Bono als "abituare gli agnelli a star con altri" erklärt.

Die Grundbedeutung von ameddåre ist ohne Zweisel die "Milch von zwei Müttern saugen". Dann auch "ein Häuslein Kleinvieh mit einem andern vereinen". Dieses Begriffes des "paaren" ist man sich auch in den heutigen Dialekten noch deutlich bewust. Wenn wir daneben ein Substantiv amiddiga "Zwilling", nuor. gremiddike finden, werden wir nicht mehr länger zögern, den Hirtenausdruck ameddåre = \*gemellare zu setzen.

Wie verhält sich dazu gáma? Die gáma ist offenbar das, was durch das (g)ameddáre erreicht wird. Es erklärt sich als Rückbildung, welche bei der Häufigkeit des Nebeneinander von Substantiven und Verbalableitungen auf ..eddáre nicht allzu auffällig ist, vgl. lákku Wiege — lakkeddáre wiegen; konka Kopf, akkonkeddáre

traurig sein; u. ä.

Das Wort muss im Nuoresischen entstanden sein, wo ge- ge- erhalten bleibt. Vorton. e > a ist eine häufige Erscheinung im Sardischen. Das Nuoresische ist nun das eigentliche Hirtenland der Insel. Von hier wandern beim Nahen des Winters die Hirten in die Täler und in die Ebene, um dort Weideplätze für ihre Herden zu suchen. Ich habe schon in meiner "Sardischen Volks-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Enrico Besta, Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo, Modena 1899, S. 43 (Kap. CXCI und CXCII).

dichtung" (S. 243) darauf hingewiesen, daß sich in der Volksdichtung des Nuoresischen zahlreiche Wörter entschieden kampidanosischer Herkunft finden und das aus den Winterwanderungen der nuoresischen Hirten erklärt. Ebenso sicher erscheint mir, daß diese Hitten manchen logud, Hirtenausdruck in die Ebene verschleppt haben.1 Wie würden sich sonst manche entschieden logudoresische Wörter im Kampidanesischen erklären? camp, accou, Hufnagel' nur aus log, żou zu erklären, und es ist auch dies ein Hutenauschuck. Wenn "die Totenklage singen" auch im Kampidano attittat heifst, so sehe ich darin das aus dem Innern, wo Blutrache und Totenklage stets am meisten gepflegt wurden und teilweise noch bis heute bestehen, verschleppte attittäre, das ich, Sud. Volksdichtung, S. 285, = \*at-titiare, gleichsam zur Rache anfeuern, anschuren' gestellt habe (vgl. httbne ,Feuerbrand' - titione). In der gewohnlichen Bedeutung ,Das Feuer anfachen' ist at-titiare im Logudoresischen durch akkıkkåre verdrangt worden; aber das Kampidano gebraucht azzizzái in diesem Sinne, eine Form, die den dortigen Lautgesetzen entspricht, s. Verf., Lautlehre, \$5 166, 172. attittai muls also Lehnwort sein.

Auch gama darf zu diesen Wortern gezählt werden. Daß die Entlehnung sehon dem Altsardischen angehört, kommt dabei nicht in Betracht; denn die Winterwanderungen der Hirten sind bei diesem heute noch am Nomadenleben hängenden Volke gewiß uralt.

MAX LEOPOLD WAGNER.

# 2. Französische Etymologien.

### frz. Laceron.

Laceron, als Nebenform zu laiter on "Gänsedistel", Hasenkohl", sonchus I., kommt als volkstümliche Bezeichnung der Pflanze auch in verschiedenen Mundarten vor: pik. lacheron, mit pikardischem Einschub des n lancheron, auch lachon (s. Jouancoux, Etudes); voges. laiteron, laçon, lausson (Haillant, Flore Populaire des Vosges, S. 114). Auf einem offenbaren Versehen beruht die Angabe des Dictionn. Genér. s. v.: "semble dériver de lacer; se trouve au sens de lacs en afr." Afrz. laceron "lacet, filet" hat damit gewifs nichts zu tun. Die Pflanze ist nach dem milchigen Safte, den sie enthält, benannt, Substrat ist lactea. In den alten Wiener Dioscorideshandschriften aus dem 6. Jahrh. (s. darüber Zischr. XXXII, 23/26 und Archiv f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jetzt hat Denaustanu in seiner Abhandlung, "Din istoria migrațiunilor păstorești la popourele romanice", S.-A. aus "Buletinul Societaței filologice" III, Inkarest 1907, 20 S. auf die Wichtigkeit der Hittenwanderungen für die Sprachbetrachtung hingewiesen.

lat. Lexik. u. Gram. X, 100) ist  $\mathcal{E}\varrho\beta\alpha$   $\lambda \acute{\alpha}\varkappa\tau\epsilon\alpha$  (herba lactea) =  $\tau\iota\vartheta\dot{\nu}\mu\alpha\lambda\circ\varsigma$   $\acute{\eta}\lambda\iota\sigma\tau\varrho\acute{\sigma}\pi\iota\circ\varsigma$  (Wolfsmich) überliefert. Norditalien. erba lazza ,Euphorbia Characias' wurde Arch. Glott. Ital. XVI, 451 richtig als (herba) lactea erkannt ,dall' umor lattiginoso delle euforbie'; auch laceron und  $\tau\iota\vartheta\dot{\nu}\mu\alpha\lambda\circ\varsigma$  sind Euphorbien.

### afr. Landie.

Lat. landica 'κλειτορίς, tentigo, Kitzler', an dessen Echtheit noch Walde zu zweifeln scheint (richtiger urteilte schon Forcellini), hat sich mit derselben Bedeutung in afr. landie erhalten. Daſs wir es mit einem echt volkstümlichen Worte zu tun haben, erhellt aus den Belegen bei Godeſroy, insbesondere aus der häufigen Redensart: envoyer qqn à la landie sa mère (woſūr, vielleicht euphemistisch, auch lanterne, resp. lanterner vorkommt). Nach Jouancoux war es pikardisch: 'landie s. f. qui ne s'emploie plus, appartient au vieux picard, dans lequel il se disait en style burlesque pour fille, ſemme: approchez, venez, landies; — un autre crioit: che n'est qu'une landie.' Landie setzt landīca mit ī voraus; in einer Belegstelle bei Georges wird landīca gemessen. Den Ausdruck vermag ich in keiner andern romanischen Sprache oder Mundart nachzuweisen.

## Morgue.

Nach dem Vorgange von Grandgagnage und Littré, die nicht genannt werden, führt Sainéan Ztschr. XXXI, 269 frz. morgue 'mine fière' auf languedocien morga "museau' zurück. Es liegt nicht in meiner Absicht, die Ztschr. XXVIII, 605 ffg. versuchte Deutung des Wortes, die Sainéan nur in einer Anmerkung erwähnt, hier zu verteidigen. Es soll vielmehr der Nachweis geführt werden, dass mit den wenigen Zeilen, die Sainéan der Frage widmet, er den Ansorderungen nicht gerecht wird, welche diese an den Etymologen stellt.

Zunächst gibt es kein langued. morga "museau".¹ Die Angabe Grandgagnage's v. moron, dem Littré folgt, ist unrichtig: Sauvages und D'Hombres und Charvet kennen nur mourgo "Nonne"; auch Mistral, Azaïs und Piat, Diction. franç.-occitan. v. museau, musle, visage wissen nichts von morgo "Schnauze", ebenso wenig Vayssier, Dictionn. de l'Aveyron und Gary, Dictionn. du Tarn. Bei Honnorat findet sich v. morga, und zwar unter der Rubrik £tym., die einigermaßen befremdende Notiz: ce mot a été dit pour mourre [demnach wäre es nicht mehr in Gebrauch?]. Boucoiran, Dict. des Idiom. Mérid. kennt morgo f. "moue, mine, museau". Belege werden nicht gegeben, auch keine Ableitungen, während solche von mourre in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies wurde schon von Puitspelu, Pat. lyonnais v. morgô, richtig gestellt: , morga dans ce sens n'existe pas dans le lgd. ni dans aucun dialecte d'oc, à ma connaissance'.

großer Zahl vorhanden sind. Welche Autorität besitzen diese Angaben gegenüber dem Schweigen der andern Ouellen? Hat Honnorat etwa ohne weiteres auf das Provencalische übertragen. was Roquefort, Diction. Etymol., vom Französischen sagt: morgue \*mourre, anciennement la figure, le visage'? Ist Boucoiran ganz unabhängig von Honnorat? Bei Boucoiran ist noch die Bezeichnung der morgo als ,salle où l'on expose les novés' verdächtig, die doch nur dem französ. Worte von Hause aus eigen sein kann.

Prov. morgo ist auch: .entrée de la manche de certains filets. embouchure de la chausse du bregin'. Es liegt nach Sainéan , une application spéciale de la notion primitive de museau vor, das, wie frz. bouche, désigne ici analogiquement l'entrée ou l'ouverture d'un lieu, l'embouchure'. Aber prov. morgo ist auch noch, was S. nicht sagt, une coiffe d'indienne (des gens du peuple'): nun trifft es sich, dass frz. coiffe2 ein terminus technicus der Fischerei ist: nach Laveaux , coiffe se dit d'une espèce de filet à grandes mailles et évasé, que l'on met à l'embouchure d'un filet en manche', und nach Grimm ist Haubennetz, ein großmaschiges sehr weites Netz, welches vor den Eingang eines engeren Netzes gestellt wird' also ungefähr dasselbe wie prov. morgo; 3 man ist demnach nicht ohne weiteres berechtigt, bei diesem Worte von der Grundbedeutung .Schnauze' auszugehen.4

\*Morgo, Schnauze' ist also noch immer sehr zweiselhaft: fragen kann man, ob es sich aus der unbefangenen Beurteilung folgender von S. nicht herangezogenen bearnesischen (s. Raymond u. Lespy) Wortreihe gewinnen lässt: mourganh m. ,action de ronger, grognement, murmure sourd témoignant de mécontentement'; mourganhá 'ronger, grogner'; mourganhayre, qui ronge, qui grogne'. Soll man Zusammenhang mit mordere anerkennen oder ist man berechtigt, ein Primitivum morga ,Schnauze', resp. Kiefer anzusetzen? Auch wenn dies der Fall wäre, so wäre damit gemeinprovenç. morga ,museau' immer noch nicht gesichert. — Was ist ferner prov. mour goulhoun, pièce de fer qui tient suspendu à la vis le chapeau d'un pressoir', ,pivot au bas de l'arbre qui supporte la lanterne d'un moulin à huile' (Azaïs)? Darf man, wozu der Ausdruck chapeau verleiten könnte, auch hier an Ableitung von morgo , coiffe' denken?

<sup>1</sup> Sainéan nimmt mit recht an, dass fr. morgue, entrée de la manche de certains filets' aus dem Provençalischen entlehnt sei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies erinnert an ital, cogolaria , Garnreuse', friaul. cogól u. anderes,

das Schuchardt , An Mussasia' S. 31, besprochen hat,

<sup>3</sup> Man könnte fragen, ob morgo , coiffe' nicht mit morgo , Nonne' identisch sei, da, wie es im Larousse Illustré heist , les coiffes surent, dès l'origine, la coiffure monastique par excellence'; dabei sei auch an die Be-

deutungen von fr. calotte erinnert. Museau, bouche, gueule sind m. W. keine Fischerei-Ausdrücke, wohl aber goulot: nach Laveaux il se dit, en t. de pêche, d'une espèce d'entonnoir qu'on met à l'entrée des filets en manche et des nasses, pour que le poisson ne puisse pas échapper'.

1

Nach Sainéan hat morga , museau' die Bedeutung , air de bravade' angenommen et dans ce sens, répond exactement à son synonyme mourre, museau et air hautain'. Es kann dies nur mit einer wesentlichen Einschränkung eingeräumt werden: Wenn nämlich léva lou moure, prendre un air insolent, provoquant', avé forço mourre 'avoir beaucoup d'insolence', faire mourre de , mépriser, dédaigner' sich mit morgue, morguer berühren, so dürsen anderseits tiefgreifende Unterschiede nicht übersehen werden, ich meine: fiz. tenir des morgues, faire bonne morgue (= contenance); morgues = manières affectées (se prend aussi dans un sens favorable en Basse-Normandie); faire toute sorte de morgues1 (= tours, Kunststücke), avoir de la morgue, la morgue du pédant2: entsprechende Bildungen zu prov. mourre fehlen,3 und daher hat man kein Recht von einer , correspondance exacte' zu sprechen. Freilich, der genaue Grad begrifflicher Verwandtschaft zwischen beiden Wörtern ließe sich erst bestimmen, wenn man wüßte, ob ein etymologischer Zusammenhang und welcher zwischen ihnen besteht, und darüber schweigt Sainéan.

Sainéan weiss bestimmt, dass fr. morgue a été emprunté, au XVe siècle, du langued. morga , museau'. Schade nur, dass ein altprov, morga, gleichviel in welcher Bedeutung, weder bei Raynouard noch bei Levy bezeugt ist.4 Dagegen ist morgue im 15. Jahrh., morguer im 15./16. Jahrh. im Französischen nachgewiesen, um die Mitte des 17. Jahrh. finden wir es im Normannischen eingebürgert. Daher ist es wahrscheinlich, dass wir seine Heimat im Normannisch-Pikardischen suchen müssen und dass es erst vom Norden aus ins Provençalische eingedrungen ist. Dass prov. portá mourgo 5, garder rancune' im Französischen bis jetzt unbelegt ist, kann auf Zufall beruhen. Dass unser Wort, wenigstens in einer Verwendung, auch im Provençalischen echt volkstümlich sei, nahm ich früher an, indem ich mich Ztschr. XXVII, 605 auf nprov. mourgá, ravaler une branche, raccourcir un cep' berief. Ich bin heute der Überzeugung, dass dieses mourgá mit morque, air de bravade' nichts zu tun hat; es lässt sich nicht trennen von catal. morgunar, ein

> Je fais espinettes et orgues je fais toute sorte de *morgues*, je suis maréchal et charron. (s. Godefroy.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It. mutria f. muso, di persona che sta contegnosa e superba (mutria dottoresca), erinnert an morgue, doch ist sein Ursprung unsicher.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Un pouli mourre, un joli minois, beau museau' ist etwas ganz anderes als das soeben erwähnte (faire) bonne morgue.

<sup>4</sup> Azaïs bemerkt ausdrücklich, dass , mourgá dans le sens de morguer n'existe pas dans l'ancien roman'.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Damit vergleiche man im Thesaurus Glossarum v. morigero: mores portare vel mores sacere u. srz. porter la mine (d'un fripon). Überhaupt erinnert mine in lexikalischer Hinsicht vielsach an morgue (saire bonne mine, faire des mines). — Zu moro sus (Ztschr. XXVIII, 607 Anm. 1) sei nachgetragen, dass es nach dem Thesaur, Gloss, auch so viel wie sastidiosus, superbus ist.

Reis absenken, einlegen', das, wie Parodi Roman. XVII, 70 gezeigt hat, von lat. mergus, Pfropfreis' kommt. Durch das Einsenken wird der sarment llarch d'un cep' verkürzt, und diese letztere Bedeutung allein hält das provenç. mourgá fest. Zum Wandel von e zu o(u) unter dem Einflus des Labials ist bei Levy altprov. morgon (bei Mistral mourgoun), Meertaucher, Vogel' von

mergus zu vergleichen.

Man könnte nun versucht sein, den Gedanken Roqueforts (s. oben) wieder aufzunehmen und morgue zwar nicht mit prov. mourre, wohl aber mit dem gleichlautenden französischen Worte in Verbindung zu bringen, denn mourre ist auch alt- und neufranzösisch, insbesondere neupikardisch. Wenn indessen morgue etwa mourre + ica ware, so wurde man eher mourgue erwarten; anderseits kenne ich keine Stelle, aus der unzweideutig hervorgeht, daß morgue einst , museau, figure, visage' im konkreten Sinne bedeutet habe: in den frühesten Belegen ,tenir des morgues, avoir bonne morgue' ist es so viel wie , contenance, attitude'. Ob man zugunsten der Ansicht Roqueforts ein an das oben besprochene bearnesische mourganh anklingendes Argotwort morganer , mordre' (dans le jargon des voleurs) ins Feld führen darf, oder pik. mourchillonnor, mordiller' (s. Jouancoux), oder morguillon, reste de pain ou de fruit mordu', morguillonner, faire des restes' (ob nicht vielmehr zu mordiller?) (bei Orain, Gloss. du départ. d'Ille et Vilaine), lasse ich dahingestellt, zumal Sainéan dies alles nicht heranzieht.

Morgue besitzt auch noch die Bedeutung ,Leichenhaus'. Ursprünglich aber war die morgue ,le second guichet du Châtelet, où l'on tient quelque temps ceux qui entrent en prison, afin que les guichetiers puissent les morguer à leur aise, c. à. d. les dévisager attentivement' (s. Littré, Supplém.) , prendre leur signalement' (s. Godefr., Complém.); 1 also es war dort das eingerichtet, was man heute ,le service anthropométrique' nennen würde. Dass man darnach jenen Raum selbst morgue (als Postverbal zu morguer) genannt habe, leuchtet ein. Nach Sainéan hätten wir es wieder mit einer , application spéciale de la notion primitive de morgue , museau' zu tun , désignant analogiquement l'entrée ou l'ouverture d'un lieu': aber einmal ist eine derartige Benennung des Ortes, wo man , morguait les prisonniers' nichtssagend, anderseits sieht man nicht ein, warum man gerade das zweite guichet ,bouche, ouverture' genannt hätte (vgl. bei Littré, où du guichet étant passé dans la morgue'). Was endlich morgue, Leichenhaus' betrifft, so befand sich die alte morgue nach Larousse ,au fond de la Cour du Grand-Châtelet: à gauche de la porte du milieu sont deux petites portes, dont la première était la porte de la morgue'. Auch hier ist unerfindlich, warum man dies Pförtchen ,bouche, ouverture' genannt haben sollte.

<sup>1</sup> Nach Cotgrave, a certaine chaire, wherein a newcome prisoner is set and must continue some hours without stirring either head or hand.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII.

Wie es sich mit dem von Mercier gebrauchten Synonym von morgue, Leichenhaus' morne verhält, ist noch nicht aufgeklärt: da es m. W. in dieser Bedeutung sonst nicht bezeugt ist, so ist ein Versehen nicht ausgeschlossen. Nach Sainéan soll es ursprünglich so viel wie museau (dans l'ancien argot: bouche) sein und seine Erklärung von morgue, Leichenhaus' stützen: ich kann dazu nur ein Fragezeichen setzen. In den französischen Kolonien Amerikas bezeichnet morne, un monticule, c. à. d. un mamelon en forme de musle': der alte Name der morgue war aber nach Larousse Basse-Geôle.

Alles in allem genommen, fehlt es den Aufstellungen Sainéans an der rechten Unterlage, an einer überzeugenden Beweisführung.

A. HORNING.

## BESPRECHUNGEN.

La Vita Nuova per cura di Michele Barbi. [Firenze, Società Dantesca Italiana Editrice 1907 (= Opere Minori di Dante Alighieri, edizione critica 2. Band). CCLXXXVI und 104 S.]

Die schon vor 14 Jahren angekündigte kritische Ausgabe der V. N., mit welcher von der italienischen Dantegesellschaft in Florenz Michele Barbi betraut worden war, ist nun erschienen. Die ungewöhnlich lange Verzögerung erklärt sich aus der "scoperta di un nuovo manoscritto, molto importante, del quale non prima del novembre 1905 ho potuto avere sufficienti ragguagli" und aus altre cure, welche nicht näher bezeichnet werden. Doch läßt sich unschwer erraten, dass die ausgedehnte Tätigkeit des Herausgebers auf dem Gesamtgebiete der Danteforschung, seine aufopfernde und erfolgreiche Wirksamkeit als Schriftleiter des wertvollen Bullettino die Hauptsorgen waren, welche eine unvermeidliche Zersplitterung seiner Kräfte herbeiführten. Waren einerseits diese cure dem Werke nicht förderlich, so kamen Barbi andrerseits manche günstige Umstände zustatten. Die Verwertung der inzwischen erschienenen Arbeiten bot dem Herausgeber nicht unwesentliche Vorteile. Es kommt hinzu, dass freiwillige und gelegentliche Mitarbeiter (Vorrede p. IX/X) ihm ihre Unterstützung liehen, endlich arbeitete Barbi unter besonders günstigen Verhältnissen, weil ihm die besten und wichtigsten Handschriften (KMS) in Florenz zur Verfügung gestellt worden waren (Vorrede p. IX). Man durfte deshalb erwarten, dass diese neue kritische Ausgabe der V. N. den weitgehendsten Anforderungen der Kritik entsprechen und vielleicht manches Neue bringen würde; inwieweit diese Erwartungen gerechtfertigt werden, ist aus der folgenden Besprechung zu ersehen. Allzu günstigen Auffassungen beugt der Herausgeber selbst vor, indem er zugesteht (Vorrede p. VII): Il testo non si presenta con molte novità; ma non erano neppure da attendere, perchè di tutti i migliori Mss. già si erano valsi i precedenti editori.

Auf die kurze Vorrede (p. VII—X) folgt die umfangreiche introduzione (p. XIII—CCLXXXVI); darauf nach einem kleinen Druckfehlerverzeichnis 5 Tafeln im Lichtdruck, von welchen uns besonders jene interessieren, welche zuverlässige Schriftproben der 4 besten Handschriften (KMSTo) darbieten. Auf p. 3—104 steht dann der kritische Text der V. N.; beigegeben sind außer dem kritischen Apparat Erläuterungen und Anmerkungen, welche die in den Text aufgenommenen Lesarten zu rechtfertigen bezwecken.

Das 1. Kapitel handelt von den criteri fondamentali (p. XIII—XVI); das 2. gibt eine Beschreibung der Handschriften (p. XVII—LXXV). Es mag hier gleich erwähnt sein, dass nicht weniger als 76 Handschriften zu Rate gezogen wurden, von denen jedoch nur 37 das ganze Werk enthalten. Die übrigen bieten nur Bruchstücke oder bloss den dichterischen Teil desselben. Das 3. Kapitel (p. LXXVII—CXVII) bespricht die bisherigen Ausgaben, das 4. (p. CXX—CCI II) bringt Ordnung in die verwickelten Verhältnisse der handschriftlichen Überlieserung, welche durch 2 Taseln mit Stammbaum erläutert wird. Unter dem Titel Ortografia ist im 5. Kapitel (p. CCLIII—CCLXXXV) sehr kurz alles zusammengesast, was Bezug hat auf Rechtschreibung im weitesten Sinn des Wortes, Bewertung der Handschriften nach ihrer sprachlichen Reinheit oder ihrer dialektischen Färbung, Lautlehre (betonte und unbetonte Vokale, Konsonanten, ihre Verdoppelung, Assimilierung, Auslassung, Formenlehre des Artikels, Fürwortes, Zeitwortes, endlich Besprechung der lateinischen Stellen).

Die große Menge von Einzelnarbeiten, welche die sehr umfangreiche Introduzione enthält, erfordert für sich allein ein aufmerksames und eingehendes Studium. Mit einer wahren Hingebung scheint Barbi das Verwandtschaftsverhältnis der Handschriften studiert zu haben, und was er dabei geleistet hat, verdient rückhaltslose Anerkennung, die Ref. ihm umso lieber ausspricht, als er aus eigener Erfahrung weiße, eine wie dornenvolle Geduldprobe die Sichtung der Handschriften der V. N. bedeutet. Verhältnismäßig knapp sind die Abschnitte über die Laut- und Formenlehre ausgefallen, denen übrigens auch nur der Kenner ansieht, welch ungeheures Material erst bewältigt werden mußte, bevor das Ergebnis dieser äußerst mühsamen Arbeit in diesen wenigen Blättern zusammengedrängt werden konnte.

#### Im Einzelnen bemerke ich:

Die beste Handschrift K(A¹) hätte wohl auch eine genauere Beschreibung verdient und bei dieser Gelegenheit hätten auch einige Versehen der Herausgeber des Canzoniere Chigiano richtig gestellt werden können. Am Schlusse des berühmten Canzoniere (fol. 127 r⁰) ist die letzte Zeile hinter dem Texte, welche von einer Hand des XIV. Jahrh. geschrieben war, mit Tinte durchstrichen, jedoch von moderner Hand ebenfalls mit Tinte wieder hergestellt worden:

Liber est antonij dominj colucij de salutatis. Auf fol. 127vo steht von einer Hand des XVI. Jahrh. mit Tinte geschrieben die Notiz:

lodouicho. Girolamo digouanfrancescho. dinicholaio. dipiero dameleto esto inbotega. dibenedecto. di tucco manerj. echonpagnjo. efrancescho. dinjcholaio. dameleto fattj. addj 4. dimaggo. 154. Von derselben Hand steht fol. 1281º die weitere Notiz;

Amantissimo . mio . gouannj di serpierozzo cerbini ene unbuono.

Endlich lautet das fol. 127 ro stehende Sonett vollständig:

Sonetto fatto perlo schrittore
O sachro . santo . O felice . quellora

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die in Klammern beigefügte Bezeichnung der Handschrift bezieht sich auf meine kritische Ausgabe (vgl. Barbi, V. N. p. CXIII, 21 l).

chimincontraj . Insi¹benigna luce felice perchagone dellamia . luce chella sua. Inmagine . manda . allamemora Felice . se . Inneternno ¹ . ui dimora chomalpresente . Inme . tutta reluce felice ditalghuida . & tanto ducie ³ Se felice . & . chichol desire dimora Saro felice ⁴ . anchora doppo . lamorte che tale uirtu suamagine chonserua choffendere . nollapuo . linuida morte Pero . memoria . mia . e lariserua chefu principio . asi¹ benigna sorte.

Ich habe K(A) die beste Handschrift genannt und deshalb seinerzeit meiner kritischen Ausgabe zugrunde gelegt. Barbi schreibt p. CCLVII letzter Absatz: "I codici sui quali si può fare più sicuro fondamento per la nostra indagine sono i quattro più antichi rappresentanti delle diverze tradizioni manoscritte KSMTo; p. CCLV wird dem Schreiber von S die Rüge erteilt: il copista di S è molto disattento e scorretto", wenngleich: "i testi più sicuri sono K e S" (p. CCLVIII). Auch der Wert von M(B) wird mit Recht etwas herabgesetzt: "di M ed O non può farsi generalmente gran conto, perchè, trascritti da amanuensi toscoumbri, sono andati soggetti a un forte travestimento dialettale" (p. CCLVII) und "la spiccata tendenza di M a conservare l'e nelle protoniche e nei prefissi ci deve far diffidare di quel codice" (p. CCLXII), endlich wird die Handschrift To, welche in der Vorrede als molto importante<sup>5</sup> bezeichnet ist, meines Erachtens besser gewürdigt p. CCLIV: "da diffidare è piuttosto della copia del Boccaccio" und p. CCLVIII: anche To non può darci grande aiuto, non avendo saputo il Boccaccio guardarsi dalle sue abitudini e preferenze".

Aus diesen Urteilen Barbis geht klar hervor, dass K(A) die beste und in jeder Beziehung zuverlässigste Handschrift ist, sagt doch B. p. CCLXXXIV, 66 "poichè questo codice (K) è, di solito, assai fedele nel riprodurre ciò che c'è di più primitivo nella prosa della V. N." Freilich kann sich B. nicht enthalten, den Schreiber von K zu tadeln: "non appar molto intelligente (p. CCLIV). Dieses Urteil möchte ich gerade nicht unterschreiben, denn unter den Schreibern von KMS war er jedenfalls der verständigste und sorgiältigste. Ich schicke all das voraus, weil man erwarten möchte, B. würde nach dem Gesagten seinen laufenden Text aus K genommen haben, dessen Lesarten er überhaupt öfter ohne besonders ersichtlichen Grund bevorzugt hat. Das ist aber nicht der Fall.

<sup>1</sup> V. d. Hrsg. des Canz. fälschlich su gelesen.

<sup>2</sup> Nicht eterno!

<sup>3</sup> Nicht duce.

<sup>4</sup> Nicht felic!

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In sprachlicher Hinsicht ist diese Hs. offenbar nicht so wichtig; dagegen erlangt sie Bedeutung für die Beurteilung des Handschriftenverhältnisses, weil sie die von mir postulierte Hs. α ist, aus welchen die von der Niederschrift Boccaccio's beeinflußten Texte stammen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ich verweise auf das unten folgende Verzeichnis von Lesarten: 3, 28; 7, 33, 12, 59; 12, 113; 14, 70; 15, 7; 22, 43; 27, 20; 41, 21.

Gegen K(A) schien B. trotz der ausgesprochenen Vorzüge, welche diese Hs. auszeichnet, eine ganz unbegründete Abneigung zu haben; auf S(C) konnte er sich wegen der großen Lücke nicht stützen. So blieb B. keine andere Wahl als M(B) den Text zu entnehmen und ihn in sprachlichen Einzelheiten durch S(C) und bei falschen Lesarten durch K(A) zu bessern. Damit berühre ich den wunden Punkt — die Methode, nach welcher B. seinen Text hergestellt hat. Er spricht sich zwar nirgends darüber aus; die Nachprüfung ergibt aber das geschilderte Kompromißs zwischen M u. S. Daß B. M zugrunde gelegt hat, halte ich für eine unglückliche Wahl; denn dadurch verlor er von vornherein eine sichere sprachliche Grundlage und ließ sich infolgedessen zu einer einseitigen Umformung der sprachlichen Erscheinungen hinreißen, welche In offenen Widerspruch zu dem sprachlichen Bilde steht, das KMS zusammen und jede der genannten Hss. für sich allein bietet.

Postulierte toskanische Worttypen treten im Texte auf, wo die IIss. andere Formen aufweisen und der Hauptzweck, welcher durch dieses Verfahren erzielt werden sollte — Einheitlichkeit der Wortform und Schreibung · wird gerade dadurch gestört. Diesen Mangel scheint B. selbst emptunden zu haben, wenn er (Vorr. p. IX) schreibt: "Se a me puccia di procedere arbitrariamente(!) nella critica dei testi, lo mostra l'introduzione dove sono posti i fondamenti e i criteri dell' opera mia".

Einige Beispiele 1 mögen das Gesagte veranschaulichen;

|          | Barbi | K(A)  | M(B)  | S(C)    |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| 12, *67  | bon   | bon   | bon   | buon    |
| 13, 6    | buona | buona | bona  | bona    |
| 13,9     | buona | buona | bona  | bona    |
| 14,40    | buons | buona | buona | buona   |
| 25, 17   | buono | buono | bono  | buono   |
| 25, 66   | buono | buono | buono | bono    |
| 12, **94 | bona  | bona  | bona  | bona    |
|          | buon  | bon   | bon   | buon    |
|          | buon  | bon   | bon   | (Lücke) |
| 22, 9    | buon  | bono  | bono  | bon     |
|          | buon  | bono  | bono  | bon     |
| 22, 12   | bono  | bono  | bono  | bono    |

Gesamtzahl aller vorkommenden Fälle: 12; davon in Prosa; 10, im poetischen Teil: 2. Von den 10 Prosastellen sind

|    |       | diphthongiert | nicht diphthongiert |
|----|-------|---------------|---------------------|
| in | K(A)  | 5             | 5                   |
| 27 | M(B)  | 2             | 8                   |
| 27 | S(C)  | 3             | 6 (Lücke)           |
|    | Summa | : 10          | 19                  |

¹ Ich zitiere nach meiner Ausg. d. V. N., welche als Band 40 der Biblioteca Romanica kurz vor Barbi's Text erschienen lat; 12, \*67 bedeutet § 12 Verszeile 67; 12, \*\*\*494 = § 12, Reimwort in Vers 94. An der Hand des von mir gefertigten Wörterbuches der V. N. bin ich instande, die sämtlichen vorkommenden Formen bei Subst., Adj. etc. vollständig, bei Verben nahezu vollständig nachzuweisen, so daß die folgenden Außtellungen Anspruch auf relative, teilweise absolute Genauigkeit erheben können.

Zicht man M wegen seiner dialektischen Neigungen nicht in Betracht, so würde sich aus K und S das Verbältnis der zur Formen zu den z Formen gestalten wie 8:11, also jedenfalls ein Überwiegen der ze Formen ergeben. Bet Barbi weisen die Prosastellen das Verhältnis 9:1 auf, wir erhalten also das falsche Bild des Überwiegens der zur Formen, obwohl B selbst (p. CCL XII) von einer incertezza, also einem Schwanken zwischen den zu und ze Formen spricht. (Man vergleiche auch das folgende Stellenverzeichnis unter 22,91). Weinn übrigens eine Form häufiger vorkenmit als eine andere, so ist es darum noch lange nicht erlaubt, immer die häufigere Porm statt der weniger bäufigen einzusetzen. P. CCL XXII heifst es, "d) Congluntivo imperfictte Gerande einzusetzen RSM per la finale e od i nella 18 fer ona ung "ma pervale e"

### Verzeichnis der e. Formen.

| Stelle | K(A)         | S(C)           | M(B)         | Barbit       |
|--------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 34,9   | ассогдение   | acorgensi      | acorgeme     | вессотурная  |
| 3. 33  | avesse       | (Lücke)        | huenno       | Avense       |
| 14,42  | avense       | attenne        | BHPRHE       | AVPRSE       |
| 23, 85 | RVesse       | auessi'        | Auesse       | AVERNE       |
| 1, 33  | cercasse     | cercassi       | COTCABBO     | COPCARRO     |
| 23, 77 | chiamasse    | chiamana/      | clamanae     | chiamagae    |
| 39, 33 | comprendesse | conprehendensé | conprendent  | comprendens  |
| 22, 41 | conchiudease | conchiudense   | concludiane  | conchindense |
| 35, 19 | conchiudesse | conchiudesse   | conchindisse | conclidudeme |
| 12, 17 | conoscesse   | cononcenní     | conoscess/   | COMORCEARE   |
| 37.33  | disturbasse  | disturbasse 9  | desturbasse  | disturbasse  |
| 23, 11 | fosse        | fosse *        | . fosse *    | forme A      |
| 35, 2  | fosse        | fosse          | fonne        | femme        |
| 37, 32 | fosse        | fosse          | fonne        | forme        |
| 19,5   | facesse      | facenne        | facensi      | faceine.     |
| 40, 22 | manifestasse | manifestasse   | manifestance | manifestance |
| 35, 19 | parlasse     | parlasse       | parlassí     | parlame      |
| 3:35   | salutasse    | (Lücke)        | nalutanne    | nalutana     |
| 23, 71 | sognasse     | водпавве       | водпаве      | BORBARRE     |
| 17.5   | tacesse      | tacesse        | Ексенно      | Encoune      |
| 19, 4  | tenesse      | tenessí        | tenesse      | teneme       |
| 12, 54 | uncisse      | uncinné        | uncinne      | maciana      |

### Verzeichnis der f. Hormen.

| Stelle | K(A)       | S(C)       | M(B)       | Burbi      |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 41.5   | ademplessi | adempiesse | adimpiessi | adempiense |
| 22,44  | avessi     | MV0880     | auenni     | RVense     |
| 32, 14 | avessi     | avensi     | Riteras    | avend      |
| 38, 37 | avessi     | avensi     | Attenne    | aveni      |

<sup>1</sup> Reimwörter wie volesse 31, \*\*93 zählen nicht mit.

Non späterer Hand aus disturbassi korrigiert!
Zählt nicht mit, weil hei Harbi cana foces im Text atcht, also foces
3. sg. ist.

| Stelle  | K(A)           | S(C)             | M(B)           | Barbi           |
|---------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 40, 24  | avessi         | avesse           | auessi         | avesse          |
| 26, 22  | dessi          | dissi            | dessi          | dessi           |
| 33, 5   | dessi          | desse            | dessi          | dessi           |
| 14, 55  | dicessi        | dicesse          | dicisse        | dicesse         |
| 16, 2   | dicessi        | dicesse          | dicessi        | dicesse         |
| 27,6    | dicessi        | dicesse          | dicesse        | dicesse         |
| 19, 25  | divenissi      | divenisse        | deuenisse      | divenisse       |
| 18, 14  | douessi        | douessi          | douessi        | dovessi         |
| 20, 3   | douessi        | douesse          | deuessi        | dovesse         |
| 32,6    | douessi        | douesse          | douesse        | dovesse         |
| 9, 6    | fossi          | fossi            | fosse          | fosse           |
| 14,7    | fossi          | fossi            | fosi           | fossi           |
| 14, 32  | fossi          | fossi            | fossi          | fossi           |
| 15, 11  | fossi          | fossi            | fossi          | fossi           |
| 23, 23  | fossi          | fosse            | fossi          | fosse           |
| 23, 187 | fossi          | fosse            | fossi          | fossi           |
| 24,3    | fossi          | fosse            | fossi          | fosse           |
| 32, 12  | lamentassi     | lamentasse       | lamentasse     | lamentasse      |
| 41,2    | mandassi       | mandassi         | mandassi       | mandasse        |
| 41,4    | mandassi       | mandasse         | mandassi       | mandasse        |
| 21,3    | mostrassi      | mostrasse        | mostrassi      | mostrasse       |
| 7, 7    | parlassi       | parlasse         | parlasse       | parlasse        |
| 19,5    | parlassi       | parlassi         | parlassi       | parlasse        |
| 15, 10  | perdessi       | perdesse         | perdessi       | perdessi        |
| 19, 96  | perdessi       | perdessi         | perdesse       | perdessi        |
| 15, 19  | ponessi        | ponesse          | ponessi        | ponesse         |
| 15, 11  | potessi        | potessi          | potessi        | potessi         |
| 40, 18  | potessi        | potesse          | potesse        | potesse         |
| 42, 4   | potessi        | potesse          | potesse        | potesse         |
| 31,5    | ragionassi     | ragionassi       | ragionassi     | ragionassi      |
| 12,56   | seguitassi     | seguitassi       | seguitasse     | seguitasse      |
| 30, 15  | scrivessi      | scriuessi        | scriuissi      | scrivessi       |
| 30, 17  | scrivessi      | scriuessi        | scriuisse      | scrivessi       |
| 20, 8   | tractassi      | trattasse        | tractasse      | trattassi       |
| 23, 80  | mi vergognassi | mi uergognasse 1 | io uergognasse | io vergognasse. |

|            |     |                      |         |        |     |            | -            |
|------------|-----|----------------------|---------|--------|-----|------------|--------------|
|            |     |                      |         |        | da  | von auf -i | davon auf -e |
| Gesamtzahl | der | ${\bf vorkommenden}$ | Formen  | in K:  | 61  | 39         | 22           |
| 27         | 37  | 27                   | 22      | " S:   | 58  | 24         | 34           |
| 27         | 22  | 29                   | 22      | " M:   | 60  | 27         | 33           |
| - 27       | 22  | n                    | " bei   | Barbi: | 60  | 16         | 44           |
|            |     | Summa aller Fo       | rmen in | KSM:   | 179 | 90         | 89           |

Es kann also von einem Überwiegen der -e-Formen keine Rede zein, wenn man die sämtlichen Formen der 3 besten Handschriften in Betracht zieht; nur S und M zeigen mehr -e-Formen als -i-Formen und zwar S in

<sup>1</sup> mi von späterer Hand am Rande eingesetzt.

dem Verhältnis 34: 24, M 33: 27. Bei Barbi verschiebt sich aber das den è-Formen günstige Verhältnis auf 44: 16, während es in den Handschriften 89: 90 ist, d. h. also die i- und e-Formen sich fast genau die Wage halten. In K überwiegen sogar die i-Formen im Verhältnis von 39: 22. Das sprachliche Bild im Texte Barbi's entspricht also durchaus nicht der handschriftlichen Überlieferung; B. hat eben fast überall, wo er die Wahl zwischen der e- und i-Form hatte, die erstere einseitig bevorzugt (39, 33; 12, 17; 41, 5; 22, 44; 40, 24; 16, 2; 9, 6; 23, 23; 24, 3; 21, 3 etc.); ja er hat sogar mandasse und parlasse gelesen, obwohl die 3 besten Handschriften übereinstimmend mandassi, bezw. parlassi lesen (41, 2 u. 19, 5).

Ähnlich verfährt B. mit der Form omne, die er stets durch onne ersetzt, so dass man meinen möchte, omne läse keine der besten Handschriften; z. B.

|        | Barbi | K     | M    | S    |
|--------|-------|-------|------|------|
| 12, 84 | onne  | omne  | omne | ogni |
| 15,45  | onne  | ongni | ome  | ogne |
| 26, 53 | onne  | omne  | ogne | ogne |

Es ist also onne in den Text aufgenommen, obwohl keine der 3 besten Hss. onne liest,

Dass bei einer so ausgedehnten sprachlichen Untersuchung trotz aller Sorgsalt manches Versehen mit unterläuft, ist selbstverständlich und man würde dem Vers. Unrecht tun, wenn man ihm deshalb den Vorwurf der \*npoca esattezza\*\* (p. CXIV) machen wollte. Es mus jedoch sestgestellt werden, was tatsächlich unrichtig ist.

So wird p. CCLXIV no 10 behauptet: "MTo sempre tristitia"; gegen seine sonstige Gewohnheit hat M die Form trestitia § 31, 68. Bei ganz gleich gelagerten Fällen ist B. übrigens nicht immer gleichmäßig verfahren; z. B.

|         | K         | M         | S         | Barbi     |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23, 143 | trestiçia | tristitia | trestitia | tristizia |
| 36, 6   | trestitia | tristitia | trestitia | trestizia |

Ebendort ist zu lesen: "nei tre esempi di 'uirtuosamente' solo K ha uertuos-"; nun kommt das Wort nicht 3 mal sondern 6 mal vor (§§ 2, 9; 21, 31; 21, 35; 26, 18: 26, 70; 10, 14) und nicht K allein hat vertuos-, sondern auch M § 10, 14, welches B. sogar in den Text hätte aufnehmen müssen, wenn er konsequent geblieben wäre. Denn § 26, 70, wo die Hss. ebenso wie 10, 14 lesen, hat er vertuosamente beibehalten.

Ebendort, Zeile 4 von unten heißt es: "ma "similiante" solo in MOTo; aber auch K hat die Form 3 mal: § 18, 15, wo es B. allerdings nicht in den Text gesetzt, sondern in den kritischen Apparat (p. 42!) verwiesen hat; dann § 7, 36 und § 12, 23 bei der Übersetzung der lateinischen Worte, welche besser als Anmerkung unter den Text gepaßt hätten als an die Stelle, wo sie bei B. zu finden sind, nämlich bei der Beschreibung der Hs. (p. XIX).

Irreführend ist p. CCLXVIII nº 26 der sinnstörende Drucksehler proprietà für propietà; M non perde mai la ,r' ist demnach salsch; denn M liest ja § 8,55 auch propietà (proprietà an derselben Stelle des Textes p. 21 ist ebenfalls zu bessern!).

Unrichtig ist p. CCLXX "Io ho mantenuto soltanto 'Jesu' (gieso für

geso in der Klammer ist ein Drucksehler!); denn § 25, 54 hat B. auch Juno beibehalten.

Was die Rechtschreibung (im engeren Sinn) angeht, so befriedigt sie wenig. Von nebensächlichen Versehen, welche vielleicht auf Druckfehler zurückzuführen sind, 1 soll ganz abgesehen werden; aber die Behandlung gewisser Fälle, in welchen die alten Hss. durch ihre Einheitlichkeit ein gutes Beispiel darboten, ist nicht recht begreiflich.

Die Frage ob ct oder tt zu schreiben sei, wird in einem gänzlich belanglosen Falle (pretermictantur p. CCLXXXV, 68) genau geprüft; in den zahlreichen, wichtigeren Fällen wie intellecto, aspecto etc. wird einfach die moderne Schreibung beliebt, als ob die handschriftliche Überlieferung in ihrer Übereinstimmung und systematischen Folgerichtigkeit (Ausnahmen wie tucto, ecterno fallen kaum ins Gewicht) keine Berücksichtigung verdiente! Ebenso gleitet B. mit einigen Worten p. CCLXXV, 44 "non tengo conto di alcuni pochi casi d'assimilazione come ,illoro, illui ecc. trovando accanto a queste forme quelle dissimilate, e di rado concordando i testi nel porgere il caso d'assimilazione allo stesso luogo" über die 20 Fälle hinweg, welche in K und S vorkommen, während M nur § 13,51 illoro liest.

Wenn in den von Toskanern geschriebenen Hss. K u. S unter 26 Fällen 20 Fälle der Assimilation vorkommen, darf diese Tatsache ignoriert werden?

Ob orrore oder horrore, umiltà oder humiltà geschrieben werden soll, darüber lässt sich streiten, obwohl die zuverlässigste Handschrist K sast immer die Schreibung mit h bietet; dagegen ist es mir unbegreislich, dass B. die Formen o, oe, ai, a, ave, ae, anno, welche an 64 Stellen<sup>3</sup> vorkommen, modernisiert hat, obwohl KMS übereinstimmend und konsequent Formen ohne h zeigen. Darüber hätte B. gar nicht im Zweisel sein können, besonders wenn er Stellen wie § 15, 35 und 22, 62 würdigt, wo er c'hanno liest, während

|        | K      | M     | S      |
|--------|--------|-------|--------|
| 15, 35 | channo | caño  | channe |
| 22, 62 | canno  | chaño | canno  |

ganz deutlich auf Formen ohne & hinweisen, die diese 3 Hss. auch sonst immer bieten.

Übrigens warum schreibt B. § 7,25 und 19,34 ave, nachdem er doch auch § 37,20 ae in hae abgeändert hat?

<sup>1</sup> se statt sè: 29, 23; 29, 25; 29, 26; 35, 12; che statt chè: 19, 106; 19, 113; 19, 117; 21, 30; 22, 45; 37, 8; 39, 3 (chè 18, 26 für che ist sicher ein Druckfehler).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 12, 30; 12, 59; 12, 72; 12, 61; 12, 96; 31, 47; 13, 29; 13, 51; 26, 16; 39, 50; 22, 26; 38, 49; 41, 41.

<sup>8 7, 26; 7, 41; 9, 21; 9, 24; 19, 74; 23, 87; 8, 41; 8, 50; 8, 53; 8, 64; 8, 39; 9, 26; 22, 50; 22, 70; 23, 121; 4, 14; 7, 34; 8, 21; 9, 48; 12, 77; 12, 84; 14, 78; 18, 28; 19, 56; 19, 62; 21, 22; 22, 81; 22, 84; 22, 90; 23, 180; 24, 32; 24, 51; 24, 52; 25, 69; 26, 67; 27, 11; 28, 21; 31, 12; 31, 44; 31, 63; 31, 75; 32, 15; 33, 14; 34, 15; 34, 18; 38, 17; 40, 53; 41, 10; 7, 25; 19, 34; 37, 20; 13, 29; 15, 35; 22, 62; 25, 45; 25, 48; 31, 32; 31, 46; 36, 23; 39, 41; 39, 50; 40, 55.</sup> 

Zu den Lesarten im éinzelnen ist Folgendes zu sagen:

- 3, 28 Warum liest B. mit K: era la quarta de la notte stata, nachdem seine Hs. M era stata la quarta de la nocte hat u. S wegen seiner Lücke nicht in Betracht kommt?
- 5, II intesi haben KS; io intesi M; warum liest dann B. eo intesi?
- 6,3 volontade di volere ricordare, wie mit MS gelesen wird gegen volonta di ricordare von K ist eine Verschlechterung des Textes, welche 21,1 wiederkehrt. Die Stellen 16,2 und 19,2 hätten B. überzeugen können, dass er im Irrtum ist. Ich will noch sämtliche Stellen über voglia, volonta aus der V. N. hinzusügen 22,46: voglia mi giunse di domandare; 13,26: mi giunse volonta di scrivere parole rimate; 20,3: volonta lo mosse a pregarmi; 36,9: mi venne volonta di dire anche parole; endlich Conv. III 1,16 (Giul.): volonta mi giunse di parlar d'amore, welche zeigen, dass volere vermieden wird, sobald das sinnverwandte Substantiv voglia, volonta vorangeht, dagegen schreibt Dante:

31, 3 pensai di volere sfogarla

35, 13 sentii allora cominciare li mici occhi a volere piangere.1

- 7, 12 lo 'ntende KMS; lo intende bei Barbi; warum? auch sonst bevorzugt B. regelmäßig den Hiatus und folgt dabei der Hs. M, welche in sprachlichen Dingen doch sicher kein so zuverlässiger Zeuge wie KS ist.
- 7, 33 struggho KM<sup>1</sup>; mi struggo MS; B entscheidet sich für KM<sup>1</sup> und mit Recht; warum legte er denn nicht gleich K seinem Text zugrunde, wenn auf M wie so oft doch kein Verlass war?
- 7,36 Geremia profeta che dicono liest B. mit K; ich halte che dicono für eine Interpolation, welche auch in MS fehlt. Warum hat B. nicht die Hs. K zugrunde gelegt, deren Lesart er für die richtige hält?
- 8, 23 Die Ausführungen p. 18, 6 haben mich nicht überzeugen können, dass sovra de l'onore, wie B. meint, die ursprüngliche Lesart war; fora de l'onore in MM¹ wird doch richtig sein.
- 12, 5 sollenato; ich vermisse in der Anm. 23 p. 25 den Hinweis auf den Artikel, sollenare' von Paget Toynbee im Bulletin italien IV n° 3 (1904).

  Den beigebrachten Beispielen könnte hinzugefügt werden: Chiaro (d'Ancona-Comp. CCXLV, 37) Che mai nol gli solena Vegiendola tardare Ma radoppia dolere In gran manenconia.
- 12,59 Hier wird mit K vade gelesen, gegen MS, welche vadi haben (B.'s Angabe p. CCLXXX, 55, das uade in S stehe, ist falsch). Warum wurde nicht K zugrunde gelegt?
- 12, 87 che ne sa'l vero MK hätte als die difficilior lectio entschieden den Vorzug verdient vor dem alltäglichen che sa lo vero, welches B. aus S in den Text aufgenommen hat. Die entsprechende Prosastelle ist nur für den Sinn maßgebend; für die Form aber wird die dichterische Empfindung ausschlaggebend sein. Es ist außerordentlich wahrscheinlich, daß der Schreiber von S das "ne" einfach ausgelassen hat.
- 12, 99 un bel sembiante für in b. s. erscheint nicht als Verbesserung des Textes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beispiele für *voglia* mit Infinitiv: Inf. 33, 59; Purg. 17, 49; Purg. 25, 11; Purg. 28, 46.

- 12, 113 ched io parlo mit K gegen MS, die che io parlo lesen; Versehen?
- 14,40 B. liest mit MS onde lo ingannato amico, während K den Zusatz onde, di ciò accorgendosi l'amico mio, ohne ,ingannato' aufweist; B. sieht in diesem Zusatz eine Interpolation; wie mir scheint mit Unrecht; denn der Freund musste vor allen Dingen wahrnehmen, daß Beatrice mit den anderen Frauen über den Dichter spottete. Warum hat B. nicht wie sonst eine ,fusione' der beiden Überlieferungen vorgenommen, indem er etwa schrieb: nonde, di ciò accorgendosi, lo ingannato amico" ecc.?
- 14, 70 remane K wählt B. für den Text, nicht rimane M (S rimagno); warum wird er M untreu zugunsten von K?
- 15,7 avrestù (nicht avrestitu M, avresti S) setzt B. aus K in den Text; warum nicht gleich K zugrunde legen?
- 15, 24 e quand'io vi son presso ist die Lesart B.'s, ohwohl KMS E quando vi son presso haben, welches ohne Not aufgegeben worden ist; denn das quando io der divisione § 15, 40 in KMS ist doch nur ein Versehen des Schreibers.
- 15, 27 (u. 26, 38) MK: pô; dafür im Text mit S: può; genau ebenso sind die Fälle 19, 57; 19, 62; 40, 54, wo B. aber po (immer ohne Akzent!) gelesen hat. Konsequenz? 41, 21 wird mit K puote in den Text aufgenommen gegen MS, welche puo lesen.
- 18,8 era dimolto gentile parlare eleggiadro K, era donna di molto leggiadro parlare SM. Trotz der Anm. 2 p. 42 halte ich die Lesart von K für die richtige. Denn sie hat in 21, 21: novo miracholo e gentile ein Analogon. Übrigens lässt der kritische Apparat hier den Leser im Stiche!
- 19, 40 KMS: mi piace; Barbi: me piace; Druckfehler?
- 19, 54 ciò che li dona, in salute zu lesen, halte ich für verfehlt, weil in keiner der Hss. MKS eine Spur von in zu entdecken ist und eher in in der einen Hs. ein Irrtum sein kann, als das überall fehlende in der besten Hss. ein Abschreibfehler.
- 19, 76 dichi liest B. gegen diche KMS; Druckfehler?
- 19, 135 le, welches durch M beglaubigt ist, wird vom Herausgeber bevorzugt (K: la; S: lo); fragwürdige Besserung.

#### K M S

22, 9 come da bon padro come da bon padre come di buon padre a bon figliuolo, e da a bon figliuolo & da oda bon figlio a bon figliuolo & bon a bono padre padre

Barbi; come da buon padre a buon figliuolo e da buon figliuolo a buon padre

Dass mit den besten Hss. bon, bono zu lesen war, steht außer Zweisel; denn das erste buon in S hat keine Beweiskraft, weil der Schreiber an der Stelle arg zerstreut war und S auch sonst mit KM übereinstimmt. Auch die Wortstellung "e da buon figliuolo" (lies: e da figliuolo bono!) ist bei B. salsch.

- 22, 43 Mit presi tanta matera K kann ich mich trotz der Anm. 23 p. 53 nicht befreunden.
- 22,49 cominciai S, Barbi gegen comincia KM, welches auch der feststehende Ausdruck des Dichters in analogen Fällen ist, wird wohl keinen Anklang finden; zudem stützt sich B. bloß auf S; oder hat er noch andere Anhaltspunkte, die er im kritischen Apparat nicht angibt? Überzeugend wirken auch Lesarten wie 31,64 (no i) nicht; man wird sie für sehr gesucht erklären müssen. Vgl. 23,88 (cominciandomi) 19,54 etc.!
- 22, 61 qual, wie Barbi liest, scheint mir im Hinblick auf 31, 99 eine glückliche Verbesserung des Textes für quel (quale KM, quel S).
- 22,64 KS mi triema, mi trema M; bei B. ne triema. Nachdem die 3 besten Hss. übereinstimmen, warum soll ne gelesen werden? Der kritische Apparat versagt.
- 25, 19 poete erscheint im Texte, obwohl KMS poeti haben; da in diesem Falle wohl nicht an ein Versehen der 3 Abschreiber gedacht werden kann, so wird trotz der Bemerkung p. CCLXXVIII, 50 poeti zu lesen sein.
- 26, 35 dal cielo KM, di cielo S; warum liest Barbi da cielo?

|          | K             | . M       | S         | Barbi     |
|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| ∫ 26, 74 | medesimo      | medesime  | (Lücke)   | medesime  |
| 35, 12   | loro medesimo | se stessi | se stesso | se stessi |

medesimo und stesso geben den Gebrauch der alten Sprache wieder, nach welchem diese Wörter nach Pluralen von Fürwörtern und nach Wörtern weiblichen Geschlechtes unveränderlich sind (vgl. Tommaso-Bellini, s. v. medesimo). Ein Beispiel finde ich bei Murray Peabody Brush, Isopo Laurenziano, Columbus (Ohio) 1899 p. 160, 30: "Et quando egli si credono meglio guardare e ffare piùe coperte le cose ellino medesimo (so liest die Hs., wofür der Herausgeber . . . i eingesetzt hat) si manifestano ciò c'anno fatto e pensato".

27, 20 spiriti K, sospiri S, suspiri M¹; B. entscheidet sich für spiriti und rechtfertigt seine Auffassung durch die lange Anm. 13 p. 75. Wenn ich in meinem kritischen Text (27, 19) von meiner Hs. A(K) abgewichen bin, so lag ein guter Grund vor; der dort angeführten Stelle (34, 20 = § 34, 23 d. Ausg. in der Bibl. Rom.) füge ich noch hinzu: § 34, 40 ff:

e diceva (d. h. Amore) a' sospiri: "Andate fore!"
per che ciascun dolente sen partia.
Piangendo uscivan for de lo mi' pecto
chon una boce che sovente mena
le lagrime dogliose a li occhi tristi."

Jeder Zweifel an der Richtigkeit der Lesart sospiri muß schwinden, wenn man § 39 aufmerksam liest:

§ 39, 14 ff.: cominciai a pensare di lei si con tutto lo vergongnoso chuore, che li sospiri manifestavano ciò molte volte, però che tutti quasi diceano nel loro uscire quello che nel cuore si ragionava.

<sup>1</sup> spirti als Lesart von B in meiner krit. Ausg. (27, 19) ist ein störender Druckfehler!

Lasso! per força di molti sospiri § 39, 39 ff. che nascon de' pensier che son nel chore . . . . . . . . . . . . . . . . Questi penseri, e li sospir ch' eo gitto diventan ne lo chor si angosciosi ch' Amor vi tramortisce, si lien dole.

Es sind nicht die spirti, sondern die sospiri, welche bei ihrem Scheiden aus dem gepressten Herzen den Namen der Geliebten aussprechen:

- ed eschon for chiamando (die sospiri nämlich) la donna mia, per \$ 27, 21 darmi più salute.
- Ma quelli (d. h. sospiri), che n'uscian con maggior pena, venian \$ 34, 45 dicendo: "O nobile intellecto, oggi fa l'anno che nel ciel salisti!"
- però ch' elli (d. h. penseri e sospiri Zeile 47!) anno illor (li dolorosi!) \$ 39,50 quel dokce nome di madonna scritto.
- § 41, 38 Oltre la spera, che più largha gira, passa 'l sospiro ch'esce del me' chore
- § 41, 46 ff. Vedela1 tal, che quando 'l mi ridice, io non lo 'ntendo, si parla sottile al chor dolente, che lo fa parlare. So io che parla di quella gentile però che spesso recorda Beatrice etc.

Wenn übrigens auch hier K die richtige Lesart böte, so dass M zurückstehen muss, warum hat B. dann K nicht seinem Texte zugrunde gelegt?

- 33, 15 caro amico KS, caro M Barbi; damit ist eine Verschlechterung des Textes eingetreten, der in M durch Auslassung verstümmelt ist; dass amiso keine Interpolation ist, wie B. annimmt, geht aus § 33, I und besonders § 32, 2 ("secondo li gradi de l'amistade, è amicho a me immediatamente dopo lo primo) klar hervor; B. unterdrückt mit Streichung von amico gerade die eine der beiden Eigenschaften, welche der absichtlich so charakterisierten Persönlichkeit ein Anrecht auf eine besonders ehrenvolle Berücksichtigung gibt; die eine ist das Freundschaftsverhältnis zum Dichter, die andere das Verwandschaftsverhältnis zu Beatrice. Wie schon oben (6, 3; 7, 36; 14, 40) gezeigt worden ist, urteilt B. nicht recht glücklich in der Frage der Interpolationen.
- 39, 5 ne la quale K, in la quale S (von späterer Hand); in quale MBarbi; die von B. gewählte Lesart dürfte in der V. N. kein Analogon haben,
- 41, 16 Nachdem B. vi stae liest, muss seine Lesart: "si come peregrino, lo quale è fuori de la sua patria, vi staeu als eine glückliche Besserung des Textes bezeichnet werden.
- 41,41 B. liest mit KS piangendo, während ich mit M pungendo las (der kritische Apparat versagt!). Ich vermute, dass ursprünglich pingendo

<sup>1</sup> D. h. der sospiro, von dem Z. 42 gesagt ist: quand' elli è giunto etc. und wozu Z. 46 die Fortsetzung bildet; das vedela in Z. 46 nimmt das vede in Z. 43 wieder auf; beides bezieht sich aber auf das Subjekt sospiro.

stand, wie in der deploratoria des Cino da Pistoia (cf. Casini, V. N. p. 156) zu lesen ist: "Li spirti vostri trapassâr da poscia — per sua virtù nel ciel: tal è il desire — che Amor lassu li pinge per diletto".

In der Vorrede (p. VII) sagt der Herausgeber etwas selbstbewusst: "possiamo finalmente dir con sicurezza (sic!) se e quanto una data lexione sia attendibile; la qual sicurezza sinora mancava, o non si aveva intera, neppure per le lezioni nelle quali tutte le stampe concordassero".

Nun, ich fürchte, dass die "sieurezza" auch bei Barbi sehlt; das beweisen die bereits angesührten Ungenauigkeiten zur Genüge; und salls diese noch nicht für ausreichend erachtet werden sollten, können die solgenden groben Schnitzer eine unwillkommene Ergänzung und Bestätigung liesern:

- 39, 29 liest B. retrarre, obwohl KMS übereinstimmend trarre haben (der kritische Apparat versagt hier wieder); damit ist er in denselben Fehler verfallen, wie ich; denn es ist ein Irrtum, wenn ich in meinem kritischen Apparat retrarre als in A(K) stehend verzeichnet habe.
- 41, 11 In ove va lo mio pensero KMS zeigen die besten Handschriften und Ausgaben eine erfreuliche Übereinstimmung; bei B. ist zu lesen: ove va lo mio primo pensero, was jedenfalls falsch ist und auch durch keine Angabe des kritischen Apparates gerechtfertigt wird.

15, 35 lautet der Vers in KMS und in den Ausgaben ebenfalls übereinstimmend;

degliocchi channo dilor morte uogla K diliocchi cano dilor morte uogla M degliochi channo dilor morte uogla S

Wie kommt dann B. dazu, (ohne irgendwelche Angabe im kritischen Apparat) zu schreiben:

de li occhi, c'hanno di lor pianto voglia?

Derartige Fehler werden am wenigsten B. nachgesehen werden können, der mit dem Vorwurf der "poca esattersa" etc. rasch bei der Hand ist (p. CXIV); er mag daraus ersehen, dass auch er, trotz des besten Willens in den gleichen Fehler verfällt wie andere vor ihm, was übrigens in Anbetracht seines großen Materials zwar erklärt, aber doch nicht ganz entschuldigt werden kann.

Ungern vermisst man ein Glossar, sowie die Angabe der Textstellen, wo interessante Laut- und Formenbildungen in der introduzione erwähnt werden. Unpraktisch ist die Zeilenzählung, welche immer nur auf eine Druckseite beschränkt wird, statt durch den ganzen § durchgeführt zu werden. Die Einteilung in ,commi' (p. CCLXXXVI) entschädigt dafür doch nur teilweise.

Entgegen seinem Versprechen in der Vorrede (p. VIII Abs. 2) hat B. den kritischen Apparat oft sehr stiesmütterlich bedacht, wie schon an den Stellen 15, 35; 41, 11 und 41, 41 gezeigt worden ist; es ließen sich aber noch viele andere Stellen dieser Art beibringen, z. B. 10, 7, wo boce doch hätte erwähnt werden sollen (selbstverständlich auch an den anderen 4 Stellen, wo boce handschriftlich beglaubigt ist); 12, 99, wo man vergeblich nach Belegen für un bel sembiante pace sucht; 22, 64 (oben erwähnt); 23, 26, wo man im Unklaren bleibt, auf Grund welcher handschriftlichen Überlieferung ch'elle mi

faceano giudicare gelesen wird etc. In diesen Fällen wird man zur Münchener Ausgabe greisen müssen, welche durch B.s Arbeit nicht entbehrlich geworden ist.

Außer den schon gelegentlich angeführten Drucksehlern fielen mir aus: 19,64 quanto de ben statt di ben; 19,62, wo das Komma wohl nicht hinter quasi, sondern hinter forma stehen soll; 21,4, wo amore mit kleinem Anfangsbuchstaben gedruckt sein sollte.

Erfreulich ist mir, dass ich mich mit B. an solchen Stellen in Übereinstimmung befinde, wo ich in meiner neuen Ausgabe Verbesserungen angebracht habe, wie §§ 12,84; 22,56; ebenso freut mich, dass B. Lesarten bestätigte, welche vor Jahren bei der Besprechung meines kritischen Textes von A. Tobler u. a. beanstandet worden sind, z. B. advisi (p. XXIII Beck = p. XIV Barbi), wo Tobler adviso erwartet hatte (Herrigs Archiv NCVIII, 217); 9,27: allri, wo er allrui, wenn nicht altra als durch den Zusammenhang unabweisbar gesordert erachtete; 3,23: si ne gisse, wo er (ibid.) se ne gisse sür richtig hielt; 9,20 a gran tempi, was de Lollis in seiner Anzeige in der Cultura als Einschiebsel entsernt wissen wollte; 15,4 dischernevole etc.

Unser Schlussurteil können wir kurz dahin zusammenfassen: Barbi's Arbeit verdient schon um dessentwillen Lob und Anerkennung, weil er sich die Mühe und Arbeit nicht hat verdrießen lassen, um einen absolut zuverlässigen Text der V. N. herzustellen. Besonderes Lob verdient der Teil, in welchem das Verwandschaftsverhältnis der vielen Handschriften überzeugend dargelegt wird - eine Leistung ersten Ranges. Weniger befriedigt die Methode und der Text selbst, welcher der Hs. K(A) auch auf die Gefahr hin hätte entnommen werden sollen, dass die Übereinstimmung mit der Münchener Ausgabe eine auffallende geworden wäre; das sprachliche Bild hätte dadurch an Richtigkeit und Zuverlässigkeit nur gewonnen. Der kritische Apparat entspricht leider nicht den Anforderungen, welche man an ihn zu stellen berechtigt ist; denn er bietet durchaus kein klares Bild der handschriftlichen Überlieterung. Wie soll da der Leser "rifare, dove vogha (!), per suo conto, l lavoro del critico"? (Vorrede p. VIII 2. Abs.). Manches Versehen und verschiedene Ungenauigkeiten werden in einer 2. Auflage gebessert, Ergänzungen fund Verbesserungen vorgenommen werden müssen. Dann erst werden wir im Besitz einer Ausgabe des Jugendwerkes Dante's sein, welche alle billigen Wünsche befriedigt.1

FRIEDRICH BECK.

#### Zu Ztschr. 31, 646 Anm. und 651 f.

Zu meinem Bedauern habe ich übersehen was G. Vidossich Ztschr. 27, 751 über ven. ezo sagt und dass schon er ebd. 750 die Gleichung copese aucupenser aufstellt.

H. Schuchrdt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eben kommt mir (14. Sept.) das Bullettino della Società Dantesca vol. XIV fasc. 2º zu, welches auf p. 81—97 eine Besprechung des Buches von Barbi enthält,

# Zum Cancioneiro da Ajuda.

(S. Zeitschr. XXXII, 290.)

#### III.

V. 7994 quisesse; CV. quisse, fehlt.

V. 7997  $m[\epsilon]$  eu despaguer; CV. milheu d., auch eine nicht verzeichnete Lesart, welche die sehr zweifelhafte Textverbesserung unnötig macht. Man sehe noch V. 7880 und besonders 9499.

V. 7998 cambiei; CV. canbey, eine im Altportugiesischen häufige Form; man sehe z. B. Graal, 52, 28; 88, 5; 95, 37; 131, 12; canbar, C. Troy. 1, 215; cambear, cambeo 275. Auch sonst gehen Formen mit und ohne Hiatus-e oder -i nebeneinander her, wie z. B. limpho und limpo, Cron. troy. 1, 280; soberuja ib. 172; soberua 171; Graal, häufig.

V. 8001 e mi aquel a. f.; CV. emhaql a. f. Diese Lesart ist richtiger als diejenige des CCB. und die darnach in den Text aufgenommene, da das Metrum mi-aquel erheischt.

V. 8004 tan muito; CV. cā m.

V. 8005 pois la; CV. poyla.

V. 8007 seu ben; CV. sen ben.

V. 8008 se a per atal tevesse; CV. sen p. a. tenesse.

V. 8012 quitei; CV. q'rey.

V. 8013 per estivesse; CV. p ei amessey, was mit CCB. per ei amesse fast genau übereinstimmt und die Haltbarkeit der sonst sehr ansprechenden im Texte vorgebrachten Emendation etwas zweiselhaft erscheinen läst.

V. 8014 con melhor senhor e sei; CV. comelhor s. a sey. Auch CCB. hat comelhor. Siehe oben Zeitschrift 32, 134.

V. 8046—8047 Die Kommata im Innern dieser zwei Verse sind sinnstörend.

V. 8057 Die Änderung von esten in esta scheint unnötig.

V. 8233 Ben i mi-o ei logo d'aver. Der Sinn dieser blofs die Verskunst befriedigenden Zeile, mit der die Herausgeberin erklärt nichts anfangen zu können, wird klar sobald man nen statt ben liest. "Ich glaube wohl, dass ich niemals die Fähigkeit haben werde, Euch inniger zu lieben als ich es jetzt tue, noch werde ich sie (i. e. diese Fähigkeit) jetzt haben."

V. 8265 d[d'] entender; CCB. auer a e. Will man auera als dem Metrum zuwider durch das Präsens á ersetzen, so kann man das ohne Ergänzung der Präposition a tun (siehe V. 1426). Misst man aber das in den Zusammenhang sehr wohl sich fügende Futurum auerá zweisilbig au'rá (siehe dazu V. 4592), so läst sich mit der überlieserten Lesart wie solgt auskommen: que sen aj(a), averá entender. Auf jeden Fall ist das eingeschaltete d' unnötig.

V. 8279 per quen a ei; CCB. per que a ei, welche Lesart fehlt. Es sollte que[n] heißen. V. 10145 und 10244 ist que in der nämlichen Lage verschont worden, während V. 10185 die unverzeichnet gebliebene Lesart des CV., quē, durch que ersetzt worden ist. Man sehe betreffs dieser Fälle V. 457 und 898.

V. 8281 devi(a) amar wäre hier die wegen des Metrums anzusetzende Schreibung.

V. 8302 e be'-no poden pora si têer. Übersetzung: "Das mögen sie meinethalben (bei und für sich) denken". Nach dem Wortlaut der Hs. aber (por assy), der sich vortrefflich in den Zusammenhang fügt, heißt es hier eher: "Und wohl mögen sie es glauben" (wörtlich: so halten, ansehen). Wegen pora statt para und pera siehe oben zu V. 193.

V. 8354 Der Punkt nach coraçon muss fort, da die nächste

Strophe mit einem Relativsatz anhebt.

V. 8363 ja 'ssi; CCB. ja assy, welche Lesart fehlt.

V. 8452 punh' en al. Warum nicht punh(a), wie so oft?

V. 8453 se non'n a mia coita dizer; CCB. senō na mha c. d. Warum dieser Apostroph zwischen zwei Konsonanten, wo nichts abgestossen ist? Die hschr. Lesart besagt, im Einklang mit dem Schreibgebrauch der Zeit, nach welchem es entweder se non a oder se non na für se non la etc. heisst "(Obwohl ich nach nichts anderem strebe) als meine Pein auszusprechen". Siehe unten zu V. 8870.

V. 8509 Die Wiedergabe von gradoar durch "beschützen" ist unbegründet. Überall in den Liederbüchern ist gradoar ein Synonym von ben aver, mit dem es auch gerade in unserer Stelle verbunden ist, und bedeutet einfach: "Freude haben oder erleben". So z. B. CV. 654 E pois meu temp' assy me fal Amand' eu vos dev' a querer Ante mha morte ca viver Coytad' e pois non gradoar; Ibid. 728, I Ay fremosinha, se ben ajades; 4: Ay fremosinha se gradoedes. Vgl. noch V. 412, 764, 857; Alphons X, CM. 224, 5: Por que non podi' aver Fillo de que gradoasse Et que pois sa mort' en seu Auer erdeiro ficasse... Und V. 6676 verdeutscht die Herausgeberin selbst unser Wort ganz richtig durch "Gefälliges erleben".

V. 8523 revelar "löcken" (statt lecken; vgl. dröschen statt dreschen). Dieses schöne alte Wort ist an diesem Orte unpassend, weil es, wie jedermann weiß, veraltet und ungebräuchlich ist. Warum nicht "sich auflehnen, empören"?

V. 8565 Van-me; CCB. uayme. Da das im nächsten Vers

folgende Subjekt ein Plural ist, so liegt es nahe zu korrigieren. Dennoch scheint mir in diesem Falle kein genügender Grund dazu vorzuliegen. Man sehe wegen solcher Fälle z. B. Tobler, Vermischte Beiträge I, 189 ff., und Gräfenberg, in Roman. Forsch. 7, 540.

V. 8705—8769 (No. 389) Zu diesem discordo vgl. meine Ausgabe desselben Stückes in den Beiträgen z. roman. Philol. (Halle

1899), S. 484 ff. und 497 ff.

V. 8794 Eu perjurar m. p. Diese der Hs. entsprechende Lesung steht im Widerspruch mit der in den Var. enthaltenen Äußerung, dass statt der überlieserten Lesart E perj. m. p. richtiger

ohne die Konj. e zu lesen sei.

V. 8796 sab' a mia coita; CCB. sabha m. c. Anstatt der Vorlage gemäss sábi-a zu setzen, wie zu V. 6240 die Variante comha in comi-á aufgelöst wird, unterdrückt die Herausgeberin hier und V. 94341 den Halbvokal e und damit den Ausdruck einer schönen altportugiesischen Regel. An anderen Stellen finden wir die schon bei V. 7124 besprochene nicht sprachgemäße Behandlung, zufolge welcher der Halbvokal nicht tatsächlich unterdrückt, aber als der Ausstoßung bedürftig eingeklammert wird. So begegnet uns V. 7981 sab(e)assi statt sabe-assi oder sabi-assi, V. 8306 sab(e) (a que etc.) statt sabe-a oder sabi-a. In noch anderer Weise wird V. 9746 mit demselben Vorgang der Satzphonetik verfahren, der über das Wesen der andern Fälle hätte aufklären können. CCB. hat dort rogastesmh amiga, was im Text in rogastes mi, amiga aufgelöst wird, obwohl schon das Metrum zeigen musste, dass dieses mi nicht als silbenbildend anzusehen, vielmehr mit dem folgenden Vokal zu einer Silbe zu verbinden war. Also mi-, amiga etc., ein auch metrisch sehr lehrreicher Fall.

V. 8820 vergonha i á d'assi antr' as gentes andar; CCB. u'gonha ia dassi aut's gentes a. Statt vergonh(a) zu schreiben, wie es in dieser Ausgabe meistens geschieht, wenn eine Silbe als überzählig gehalten wird, empfiehlt man dem Leser in den Varianten vergonh' i á auszusprechen. Siehe das oben zu V. 105 Gesagte.

V. 8821 sabor ei; CCB. sabor e, was in den Varianten fehlt.

Setze e[i].

V. 8840 Die Ergänzung des ersten Hemistichs ist nicht richtig. Der erste Halbvers von V. 8834 ist der hier einzusetzende.

¹ Gelegentlich der Varianten zu diesem Verse (sbhha sobeja coita, wofür sabia mitgeteilt wird) stellt sich die Herausgeberin die folgende Frage: Talvez sābi-a, graphia phonetica por sabe-a? Schon früher bot sich in den vorhergehenden 417 Gedichten und öfters die Gelegenheit, das mh des CV. u. CCB. je nach dem Sinne in mi-a (illam), z. B. V. 8, 103, mi-d (habet) z. B. V. 9, 3293, 6824, oder in mi-a (ad), wie V. 202 etc., umzusetzen. In der Vorrede zu Bd. I des CA., S. XXI, heifst es im Widerspruch mit dem befolgten Verfahren und der angeführten Frage: Note-se a eufonica junção do pronome proclítico me, com o, a, os, as, ou com outros vocábulos que principiam com o, a, de onde resultou uma especie de ditongo secundário, crescente, mi-o, mi-a. — Wegen der identischen Behandlung von tonlosem Hiatus-e und -i im Romanischen sehe man noch das zu V. 7124 Gesagte.

V. 8849 Por quantos vezes m'ela fez chorar con seus desejos, coitan[do] d' andar. Die so verbesserte Stelle legt die Herausgeberin wie folgt aus: "wenn ich abzureisen fürchtete". Aber es handelt sich im ganzen Liede nicht vom Fortgehen oder Abreisen des Dichters. Und wo heisst coitar "fürchten" anstatt "bedrängen" (wie z. B. CM. 153, 2)? oder "sich beeilen" (wie z. B. Graal 52, 9; 107, 20)? Das Reflexivum coitar-se bedeutet, ohne de und den Infinitiv, "bedrängt, beängstigt sein", wie z. B. Graal 96, 31: ora vos nom acoytedes, dise el, ca se deos quiser, cedo ende seredes vingado; oder Cronica troyana 1, 206 etc. Man vgl. das heutige portug. coitar-se de alg. c. "besorgt sein um etwas". Mit de und dem Infinitiv bedeutet es ebenfalls "sich beeilen", wie z. B. Graal 62, 33: coytouse de acalçar Gallaaz; ebenso ibid. 92, 13; 93, 7 etc. Dasselbe gilt vom provenzalischen se cochar und span. cuytarse, wie Berceo, San Dom. 724 etc. Die gegebene Deutung ist also unbegründet. Ebenso die eingeführte Emendation. Die Vorlage (CCB.) hat coytādandar, was uns die ungezwungene Lesung coitad' andar "bekümmert sein" an die Hand gibt. Der Silbenzahl wegen kann man lesen desejos [e] coitad' andar, oder man kann statt der Konjunktion e das o von coitad[o] ergänzen. In diesem Falle, dem ich den Vorzug geben möchte, gehört con seus desejos zu chorar sowohl als zu coitadfol andar, und wir haben ein Beispiel von σγημα άπὸ κοινοῦ, zu dem man noch V. 8998-8999 sowie die von mir im Mussafia-Bande S. 45 nebst der einschlägigen Literatur beigebrachten Fälle vergleichen möge.

V. 8870 eran-n-as melhores; CCB. erā nas m. Diese Schreibung ist abzulehnen, da die Lesart der Vorlage die den altportugiesischen Texten durchgängig geläufige ist. Dasselbe gilt von V. 9661. Man sehe V. 8453 und das von der Herausgeberin selbst CA. I, S. XVI

über die schriftliche Darstellung solcher Fälle Gesagte.

V. 8890 Como lhi oj' oi falar; CCB. comolhi eiry o. f. Hier wird ein schönes altes Wort (= lat. heri) aus dem Weg geräumt. Vgl. CV. 772, 1—7, 13. Das eiry für einen dem Abschreiber zufällig in die Feder gestossenen Ausdruck zu halten sei, ist nicht

anzunehmen. Man kann lesen: Como lhi-eiri oi falar.

V. 8908 e outro tanto de Loulé; CCB. e atro ou ato deloule. In der überkommenen Lesart haben wir klar die aus allen Schwestersprachen bekannte Redeweise quatro tanto statt quatro vezes tanto, von der schon oft gehandelt worden ist. Man sehe z. B. Tobler, Verm. Beitr. 1, 150 ff.; Ebeling, Zeitschrift 24, 516 und meine Anmerkung (S. 217 ff.) zu Zeile 1665 des Cancioneiro Gallego-Castelhano, wo Beispiele aus dem Portugiesischen und Spanischen beigebracht sind. Dazu seien hier aus dem kürzlich von Leite de Vasconcellos veröffentlichten Livro de Esopo noch duas tanto und ähnliche Ausdrücke nachgetragen, welche der Herausgeber ohne Rücksicht auf die einschlägige Literatur anmerkt (S. 127).

V. 8960 Lies veesse statt veesse, welch letzteres nicht in den

errata steht.

V. 8963 que; CCB.  $\bar{q}$  (= quen), welche nicht verzeichnete Lesart richtig ist, wenn man, ohne damit den Gedankengang stören zu müssen, liest: "Und für ein großes Wunder hielte ich, meine Herrin, denjenigen, welcher jetzt wüßte, in welcher Weise er mir Gutes und Gerechtes erweisen könnte".

V. 9006 Die in den Varianten vorgeschlagene Ergänzung [en qu] ist ohne Zweifel die richtige und hätte statt [logo qu] in den

Text aufgenommen werden dürfen.

V. 9024 duvi; CCB. ouw. Diese Lesart ist ebenso gut als erste Sing., und kommt ja auch sonst neben Bildungen wie quigi, pudi im selben Liede vor. Die Herausgeberin läst selbst in mehreren Gedichten, z. B. V. 2272—74 (No. 94) und V. 4771—72 (No. 211) ouve und duvi ganz richtig nebeneinander bestehen.

V. 9027 aque; CCB. aq', nicht aq, wie in den Varianten angegeben ist. Es ist also aquí zu lesen, das sich vortrefflich in den Sinn schickt, und das vorhergehende Komma ist zu streichen.

V. 9087 mais ja nunca direi; CCB. ca. j. n. d. Die überlieferte Lesart ist vollkommen befriedigend. "Ich strebe darnach zu sagen—denn ich werde niemals all das Gute sagen können womit Du, Herr Gott, sie begabt hast". Zu den Varianten ist zu bemerken, da die Druckfehlerliste es nicht verbessert, dass man statt CB. 199

(180): (185) lesen muss.

V. 9121 Com(o) a mi; CCB. comaami (= coma a min). Nach dem oben zu V. 1505 Vorgetragenen müßte man nicht como, sondern come setzen. Nun kommt aber im Aport., wie bekanntlich auch im Provenzalischen, gerade im verkürzten Vergleich die Form coma auch außerhalb der strittigen Stelle vor, nämlich CV. 358, 19: Os grandes nossos amores Que mi e vos sempr' ouvemos, Nunca lhi cima fazemos Coma Brancafrol e Flores; und an der schon von Vising, a. a. O., S. 117, angezogenen Stelle CV. 270, 11: non sabera coma mh agradecer. Auch aus dem Canc. Resende ist diese Form zu belegen, ist aber, so viel ich sehen kann, bis jetzt verkannt geblieben. Obgleich nämlich Cornu<sup>2</sup> sowohl als E. Dias<sup>3</sup> den Ursprung von ou aus ao (ad illum) in Fällen wie chegou = chega o I, 32, 12-13, und parou = para o III, 412, 14-15, erkannten, lösten sie dennoch beide die Form comou II, 548, 26 und III, 424, 21 in como o auf, während wir es zweifellos auch hier mit dem Ergebnis von coma o zu tun haben. Dass es sich hierbei nicht um eine blosse Schreibweise handeln kann, ist klar. Siehe übrigens weiter unten das zu V. 10272 Gesagte. Auf den schon von Vising, a. a. O., genügend belegten häufigen Gebrauch der Form coma im späteren Portug, (übrigens schon Denis, S. 129 zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> CA. II, 413, wo diese Stelle angeführt wird, ist freilich auch dieses Beispiel des alten *coma* entfernt worden, doch wird diesmal *come* an seine Stelle gesetzt. Ein Beweis davon dass es sich in solchen Fällen nicht um ein Versehen, sondern um Verkennung des Sprachgebrauches handelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Romania 12, 256. <sup>8</sup> Zeitschrift 17, 130 u. 133.

V. 1326 hervorgehoben), im Provenz. und Italienischen, sowie auf die vor Jahren von Schuchardt gegebene Erklärung derselben, ist nicht nötig hier weiter einzugehen. Es genüge dargetan zu haben, dass in der obigen Stelle coma nicht anzutasten war. 1

V. 9172 Es ist est[e] zu schreiben.

V. 9191 eno; CCB. Eno. Es war also en-no zu setzen. Dasselbe gilt z. B. auch von V. 9430.

V. 9192 pode aver. Der Vers ist zu lang, wenn man nicht entweder, wie es in der vorliegenden Ausgabe häufig geschieht, pod(e) a. liest, oder besser wohl pode-aver, wie ja die Herausgeberin selbst z. B. pudi-acabar V. 2995 schreibt.

V. 9195 mengua[va]. Da CCB. mengua aufweist, so bedurfte es hier nicht einer Ergänzung, sondern lediglich einer Auflösung.

V. ()206 nunca veja, de quant' ama, prazer; CCB. nuca ueia de quāto a. p., welche Lesart nicht angegeben ist. Es hätte also, dem oft angewandten Verfahren zufolge, quant(o) geschrieben werden sollen.

V. 9212 (No. 408) Por que se foi a Rainha Franca. Herausgeberin fragt, ob man diesen Kehrreim in der so überkommenen Form beibehalten, und franca im Doppelsinne von "großherzig" und "französisch" auffassen, oder ob man lesen solle: Rainh' a França (also: "Weil die Königin nach Frankreich gezogen ist"). Die Entscheidung dieser Frage ist darum nicht leicht, weil franca sowohl als França nicht Reim, sondern nur Assonanz mit den in jeder Strophe wiederkehrenden Silben -anta ergeben. Diese Tatsache steht im Widerspruch mit folgender Äußerung, welcher die gelehrte Romanistin in Zeitschrift 20 (1896), 185, Anm. 7, Raum gegeben hat: "franca (im Reim zu branca). Sollte mit blosser Assonanz a França zu lesen sein, so wäre damit noch ein Point mehr für Jeanne de Ponthieu gewonnen."2 Wie wir gesehen haben, kann in diesem Falle von Reim von vornherein keine Rede sein. Da die genannte Fürstin Jeanne de Ponthieu, wie übrigens in dem bezüglichen lehrreichen Aufsatze in der Zeitschrift bemerkt wird, auch noch CV. 1008 auftritt, und ihre Rückkehr nach Frankreich geschichtlich ist, so dürfte die Lesung Rainh' a França wohl die richtige sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was den Zusammenstofs der beiden a in coma a min betrifft, so wird man hier, wie anderwärts (siehe zu V. 105) Kontraktion in einen Laut annehmen dürsen, die nicht nur dem heutigen Portugiesisch, sondern auch andern Sprachen eigen war und ist. Fürs Spanische sehe man z. B. Fitzgerald, Versification of Berceo's S. Dom., 49 ff.; fürs Franz. Tobler, Verm. Beitr. 1, 187.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In Z. 10 dieses Liedes liest die Hs. allerdings q braca. Zur Zeit als die angezogene Stelle für die Zeitschrift geschrieben wurde, mußte aber das betreffende sonst nicht schwierige Lied schon wenigstens éinmal gelesen worden sein, und auch eine erste Durchsicht desselben mußte genügen um zu zeigen, daß quebranta, wie es in der Ausgabe richtig heißt, die einzige sowohl dem Sinn als der Endung -anta der übrigen Strophen rechnungtragende Lesung sein könne, und daß an einen Reim mit franca daher nicht zu denken sei.

V. 9225 nulha cousa; CCB. nulla c., fehlt. Siehe oben V. 32. In der nicht ganz zutreffenden Verdeutschung der zwei ersten Zeilen des betreffenden Gedichtes ist die Übersetzung dieses Ausdruckes übergangen worden. Er bedeutet natürlich "kein Wesen, niemand"1, und die bezügliche Stelle heisst also: "Niemals hat Gott irgend ein Wesen recht geliebt noch sich des Bekümmerten erbarmt (obgleich er selbst in Kummer gelebt haben soll); denn wenn er mit dem Bedrängten überhaupt Mitleid hätte, empfände er es auch für mich" etc.

V. 9235 nen que filh' est de Sancta Maria. Der Mangel einer Silbe ist von der Herausgeberin übersehen worden. Da dies die einzige Stelle in unserer Lyrik, sowie auch im geistlichen Liederbuche Alphons X ist, in der ich est vor einem Konsonanten belegt finde, so scheint es mir angezeigt estsel zu lesen. Siehe zu dieser Form V. 15. In Urkunden lässt sich est allerdings vor Konsonanten

antreffen, z. B. Rev. lus. 7, 63; 8, 41—45. V. 9243 m' o f. p.; CCB. mho f. p. Diese Lesart, welche in den Varianten fehlt, sollte im Texte stehen, da ja CCB. hier die

einzige Vorlage ist. Man lese also mi-o.

V. 9343 seer'; CCB. esteuer. Man möchte wissen wie die Herausgeberin seer als conj. fut. rechtfertigt, mit welcher Form sie esteuer ersetzt, das wegen seines offenen e keinen reinen Reim zu fazer abgibt. Da, wie sie selbst sagt, Assonanzen und mangelhafte Reime in unsern Liederbüchern das eine oder das andere Mal vorkommen, so wird man das überlieferte und sonst in jeder Beziehung unansechtbare esteuer eben doch hinnehmen müssen.<sup>2</sup> Dass die Dichter der ersten Periode in solchen Sachen nicht viel peinlicher waren als ihre Genossen anderer Zeiten und Länder,3 mögen folgende Beispiele zeigen, denen man in den zwei italien. Abschriften des altport. Liederbuches und in den Marienliedern Alphons X. begegnet:4

## 1. Mangelhafte Reime:5

quis-fiz bei Denis Z. 2695-6 (Kehrreim); CM. No. 124, 135, 265; é-dê-fé, CM. 177; fé-palafre CM. 121; candeas-noveas-cadeas, ibid. 357: noveas-candeas-teas, ibid. 385.

2 Und dies um so eher als gerade in diesem Liede auch sonst Unregelmälsigkeiten (desigualdades) vorkommen.

3 Siehe z. B. E. Dias zum Canc. Res. in Zeitschrift 17, 117; A. Tobler, Vom franz. Versbau, 4. Aufl. S. 131 ff.

<sup>5</sup> Man beachte, das die nicht seltenen Fälle, in denen min mit i gebunden erscheint, und welche in der Ausgabe des CA. durch Korrektur entfernt worden sind (siehe CA. S. XVIII und Anm. 3), hier nicht berücksichtigt

werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Gebrauch von cousa und ren ist im Aport, sowohl als in den Schwestersprachen zu häufig als dass es der Belege bedürfte.

<sup>4</sup> Alle Fälle anzusühren, ist nicht nötig. - In den Varianten zum fraglichen Liede verweist die Herausgeberin auf den Reim conquis : fiz (= feci) V. 10369. Dort liegt aber, wie unten zu dieser Zeile bemerkt wird, nicht feci, sondern fidus vor.

#### 2. Assonanzen:1

anta-França, CA. V. 9210—9212 (Kehrreim); ar-al, CCB. 373; CV. 946, 949, 1106; pague-vāydade, CV. 1134; engano-mercado, CCB. 379; Elvas-hervas-servas-ela, CV. 1138; sesta-meestra, prestemeestre, CV. 1039; medo-Pedro, CV. 707; esforço-alboroço-moço, CV. 922; priol-melhor, CV. 1020; enfinga-cinta, CV. 347; longe-oi, CV. 764;² segrel-mester, CV. 1175; iogral-cantar. CV. 974.³

V. 9394 desengando ist sinnlos und unbelegt. In den Text gehört die überlieferte Lesart: sempre seredes en bando, die in den Varianten als die bessere vermutet wird. Sie gibt den geforderten Sinn: "Ihr werdet immer verbündet, einträchtig sein". Zum Ausdruck sehe man z. B. Bluteau s. v. bando und Lanchetas s. v. vando.

No. 422 In der Anmerkung zu diesem allerdings sehr schwierigen Liede erklärt die Herausgeberin, sie hätte für die dritte Strophe umsonst statt der überlieferten Reime in -i nach solchen in -ir sich umgesehen, welche denjenigen in der ersten und zweiten Strophe entsprächen. Das war insofern vergebene Mühe, als die überlieferten Reime in -i in der dritten und letzten Strophe, die oft Abwechslung eines oder mehrerer Reime zeigt, ganz richtig sind. Man sehe z. B. das allererste Gedicht der vorliegenden Sammlung und dazu Nos. 8, 31, 36, 84, 93, 103, 108, 109, 117 (?), 165, 176, 339, 408, 422, in denen allen der nämliche Fall vorliegt.

V. 9499 Quen me vir' e quen m' oïr. Die fehlende und von der Herausgeberin vergebens gesuchte Silbe lässt sich durch die Lesung msi] oir' (vgl. z. B. V. 10319) oder mse] oir' gewinnen. Denn dass unsere Dichter unbetontes me, wenn auch selten, doch im Hiatus zuließen, steht außer Zweisel. Da me, wie man bereits gesehen hat, in der vorliegenden Ausgabe éinmal (in den Varianten zu V. 652) trotz seiner Überlieferung in zwei Vorlagen ausdrücklich als ungebräuchlich erklärt, zweimal aber (V. 3506, 5240) dennoch stehen gelassen, und zwei andere Mal (V. 7997 und 8157) sogar gegen die Überlieferung eingeführt wird, so bleibt dem Leser statt einer klaren Einsicht in den Sachverhalt auch in diesem Falle nur die Wahl zwischen zwei einander entgegengesetzten Verfahrungsweisen. Es sei daher hier in aller Kürze folgendes über den metrischen Gebrauch der unbetonten Pronomina me, te, lle, se bemerkt. Es ist oben, zu V. 105, daran erinnert worden, dass der Canc. Resende diese Fürwörter im Hiatus verwendet. Der CA. bietet uns mindestens zwei (V. 652, 5240), wenn nicht drei (V. 3506),

<sup>?</sup> Aus diesen Beispielen erhellt, dass die von Frau Michaelis de Vasconcellos *Zeitschr*. 19, 524 ausgestellte Behauptung in betreff des Vorkommens der Assonanz bei unsern Dichtern nicht richtig ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicht eingerechnet sind hier natürlich die viel zahlreicheren Fälle, welche in den ungefähr fünfzig Parallelstrophenliedern volkstümlichen Gepräges vorkommen. Wegen dieser sehe man Denis, S. XCIV u. CXXV.

<sup>3</sup> Die zwei letztgenannten Fälle lassen sich durch Annahme der Formen segrer und iograr entsernen.

sichere Beispiele von me im Hiatus. Dazu treten aus Denis folgende Fälle: V. 1116: terria-me, e razom faria (= CV. 136, 20); V. 1789 Ela trabalha-se, a gram sazom (= CV. 167, 13), ohne des emendierten me in V. 1745 und der Beispiele in V. 1564 und 1566 des verderbt überlieferten Liedes No. LXXVI (= CV. 208) zu gedenken. Ferner aus den von Frau Dr. Vasconcellos in der Zeitschrift veröffentlichten Liedern zwei Fälle: CV. 1022, 18 (Zs. 20, 159) demo lev' esso que te eu criia; CV. 1199, 16 (= Zs. 25, 685) Pero d'Ambrõa achou-te en mal, während eine dritte, CCB. 461, 12 (= Zs. 20, 209) estendeu-se e bracejou, nicht sicher scheint. Diese Beispiele werden nun, wie man aus dem folgenden ersehen wird, durch das Zeugnis des 1889 veröffentlichten geistlichen Liederbuches Alphons X gestützt:

- 1. Me. me escarnecen 286, 6; me ora 343, 6,2 "val-me", e s'acomendaua 385, 3.
  - 2. Te kann ich im Hiatus nicht belegen.
- 3. Lle. feriu-lhi a 51, 8; 3 se lle ouvera 62, 7; moustrou-lle un 85, 8; obridou-xe-lle a noa 125, 16; antolleu-xe-lle assy 212, 11; acorreu-lle a 242, 6; tornou-xe-lle en al 292, 8; pediu-lle algo 305, 7; dar-lle a 369, 13: da-lle este 376, 6, 10; lle atan 394, 12; beyando-lle es Festas 7, 7; di-lle u 12, 9 (S. 585); lle ungiu, S. 604—5.
- 4. Se. Foi-sse a casa 9, 13; perder-se ouvera 75, 32; meteu-sse ao 97, 4; foi-sse a 105, 4; ergeu-sse et 145, 7; foi-sse a 251, 14; fillou-se a 269, 4; acolleu-se a 302, 2; fazer-se ome 313, 1; tornou-se al 376, 11; foi-sse et 392, 7; meteu-sse aa Festas 1, 24 (S. 571).4

V. 9516 Es wird hier gefragt, wie man aus dem überlieferten vay den nötigen Reim in betontes i erhalten solle. Da sich neben vais, vielleicht durch Einflus von estás, auch die Form vas findet,<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. 949 u. 2706 ist mi als betonte Form aufzusassen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Stelle ist mir allerdings nicht recht klar.

Im Hiatus sowie vor Konsonanten wird in der Regel me, lle geschrieben, vor Konsonanten aber auch mi, lli, wie z. B. 4,7; 5,7; 311,3; S. 601, 3 usw. Soll me vor Vokalen keine Silbe bilden, so wird das e entweder apostrophiert oder es wird zu jotartigem i, wie im Ajuda-Codex. Soll lle keine Silbe bilden, so verliert es in der Regel seinen Vokal (eine ziemlich seltene Ausnahme ist z. B. ein Fall wie pareceu-lleen 79,3). Neben se steht vor Konsonanten ebenfalls ti, z. B. 23,5; 54,13). Vor Vokalen verliert es entweder sein e, oder es wird, nach galic. Brauch, zu ch, oder es wird, nicht so häusig, sein e zum jotartigen i, wie z. B. 15,7 tio (Ausnahmen sind teescomungou 65, 34; teescaecemas 125, 20). — Se bleibt vor Konsonanten graphisch unverändert; vor Vokalen verliert es in der Regel sein e, wenn es nicht eine Silbe bilden soll. Fälle wie seesperto 68, 8; 87, 10; seescaeceu 103, 5; meteusseen 67, 4, bilden durchaus die Ausnahmen

sseen 67, 4, bilden durchaus die Ausnahme.

<sup>4</sup> Auf Fälle von Synalöphe, wie z. B. ouwe este 71, 12; ouwe en 78, 2, die bei Alphons X nicht so häufig sind wie in der weltlichen Lyrik, kann hier nicht eingegangen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe *Grundrifs* 1<sup>3</sup>, S. 1025. Vgl. dazu jedoch was Nunes in *Rev. lus.* 7, 37 über den Wandel von vais zu vas sagt.

so könnte neben vai auch analogisches va bestanden haben.¹ Am ratsamsten wird es aber doch wohl sein, nach vai das Adverbium [i] zu ergänzen.

V. 9519 [d'u nunca devia partir]. Für diesen von ihr selbst sehr geschickt ergänzten Vers hat die Herausgeberin umsonst einen Reim auf -i gesucht. Derselbe dürfte sich durch folgende leichte

Änderung gewinnen lassen: [d' u eu nunca partir devi].

V. 9522 Das aus den hschr. überlieferten Silben daytal richtig herausgelesene Reimwort doita ist in der Übersetzung unberücksichtigt geblieben. Doch kaum weil seine Bedeutung selbstverständlich ist. Der Ausdruck kommt in der alten Sprache öfters vor, und findet sich auch in den Mundarten.<sup>2</sup> Zu den Denis S. 120 angeführten Beispielen seien hier noch die folgenden beigefügt: S. Amaro (Romania 30, 508): E que depois que esta gente ouver devio esta terra e os deleytos della e viços, não te querram sayr della; Alphons X, Festas da N. S. I, 5: E nos roguamos a (scil. Sancta Maria) que sempre duitas A sas mercees de fazer en muitas, que nos defenda do dem' e sas luitas. Der Ausdruck doito de, en alg. c. bedeutet also, "erfahren, geschickt sein in etwas", wie das altspanische duecho3 und das provenzalische duch;4 während die Redensart aver doita alg. c. wohl am richtigsten durch "etwas erfahren haben", "an etwas gewohnt sein" wiedergegeben wird.5 Bei dieser Gelegenheit mag noch des Verbums doitear gedacht werden, welches mit mal verbunden "misshandeln" heisst (vgl. trager, mod. trazer, u. tratar), z. B. CV. 61, 1: E com' omen que quer mal doytear seus Naturaes sol non no provedes; CM. 182, 9: Mais longe o levaron Et mal o doitearon, E atal o pararon Com' hũa escarlata.

V. 9634 don[a] eu. CCB. don en. Die Ersetzung von en durch eu ist unstatthast, erstens weil en mit dem folgenden como die bekannte Konjunktion bildet, die wir ja in dieser Periode so häusig antressen (z. B. V. 1970, 3951 etc.), zweitens aber weil eu als betontes Wort am Beginn des zweiten Halbverses den Rhythmus stören würde.

V. 9639 Man schreibe [o] coraçon, da der Artikel nicht in der Hs. steht.

V. 9660 des quando. CCB. de oto. Das s sollte in Klammern stehen, und quanto ist aus den zu V. 3168 vorgebrachten Gründen wieder herzustellen.

V. 9683 e'-na, CCB. e na, fehlt. Anderwärts, z. B. V. 9831,

<sup>2</sup> Siehe z. B. Leite de V., Dial. Interamn. (Porto 1886), 15: era endoyto = era costume.

<sup>3</sup> Lanchetas, s. v.; Pidal, Gram. Hist.<sup>2</sup> § 122, 2 ducho (lat. ductus). Vgl. zur Etymologie auch Zeitschrift 19, 535, Anm. 5.

Lcvy, SW. s. v.
Vgl. noch Valladares, Dicc. Gallego-Cast., s. v. adoitar u. adoito.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Form findet sich einmal wenigstens CM. 125, 7, doch hat die Toledaner Hs. dort vai.

bleibt e no ungeändert. Die dort verzeichnete Lesart noa steht in der Vorlage in der vorhergehenden Zeile.

V. 9723—9724 Die in die Klammern verwiesene Übersetzung dieser zwei Verse ist die einzig befriedigende, und sie wäre wohl richtiger, wenn conhocer nicht durch "Klugheit", sondern etwa durch "Mäßigung, Gerechtigkeit" wiedergegeben worden wäre. Daßs dieses Wort, sowie conhocença, in diesem Sinne, also ähnlich wie mesura, von den aport. Minnesängern oft verwendet wurde, ist Denis S. LII u. 128 gezeigt, wo noch CV. 676, 25 und CCB. 115, 5 (= CA. V. 8814) als Belege hinzuzufügen sind. Man vgl. dazu das aprov. conoissenza (siehe Levy, s. v.; Sordel, Ensenhamen, vv. 245—254). — Die Bedeutung "Erkenntnis" hat conhocer z. B. V. 8653, wo auch richtig so übersetzt wird.

V. 9754 poen; CCB. poe. Man lese poen.

V. 9765 como cavaleiro. CCB. com (= come) c. Es ist also auch in diesem Falle come zu lesen statt des in den Text aufgenommenen como, welch letztere Form hier sowohl gegen den Sprachgebrauch als gegen die Paläographie verstöfst. Siehe das zu V. 1505, 9121 Gesagte.

V. 9826 que'-no. CCB. que no (= quen o). Da que'-no überliefertes quen no darstellen soll, ist es hier nicht am Platze. Das-

selbe gilt von V. 10037.

V. 9845 Der eingeführten und vorgeschlagenen Verbesserungen kann man entbehren sobald man pero einsilbig p'ro misst. Siehe

oben zu V. 4592.

V. 9906 que non devian fazer. CCB. que sse deui'a llor. Da die Herausgeberin, wie sie selbst sagt, aus den Buchstaben a llor das erforderliche Reimwort in -êr, welches dem Zusammenhang nach "sich des Redens enthalten" bedeuten muß, nicht zu gewinnen weiß, so ändert sie die überkommenen Silben zwar geschickt, aber etwas gewaltsam, in die oben stehende Lesung um. Da nun a offenbar zu deui gehört und der Zusammenhang ein Zeitwort im Plural der Vergangenheit verlangt, also devia[n], so haben wir es nur noch mit llor zu tun. In diesen Buchstaben ist nun unschwer der erheischte Infinitiv in -êr, nämlich sofrer, zu erkennen, welcher nicht nur "sich enthalten" bedeutet, sondern sowohl dem überlieferten Reflexivpronomen sse, als dem Reime und der Paläographie 1 Rechnung trägt. Gleich wie soffrer-se in der heutigen Sprache noch "sich bezwingen, sich enthalten" bedeutet, so finden wir es im Aport. und den Schwestersprachen im Sinne von "an sich halten, sich gedulden". So z. B. Graal, S. 78, 36: Ay, booa donzella, sofrete huu pouco e nom te mates assi, ca eu farei todo teu prazer. Ein schönes provenz. Beispiel enthält Fla-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Doppeltes ll steht in den italienischen Apographen des aport. Gesamtliederbuches öfters an Stelle von doppeltem ss, wie z. B. CV. 95, 5 (lli = f/i); ibid, 211, 18 (pallou = paffou). Siehe ibid, Appendice II, S. XXVII. Also llor = fo[fre]r.

menca V. 4077—4079: E ben cre que mi donz ausi So qu'eu li dis, mas suffris si, Quar donna es cuberta res, Zo dison, e sai que vers es. Vgl. noch ibid. V. 5408; Croisade contre les Albigeois, V. 3714; und Appel, Chrest. No. 18, 31.

Man lese also an unserer Stelle: que se devia[n] sofrer, und verstehe "welche (nämlich die Neugierigen) sich des Fragens ent-

halten, sich gedulden sollten".

V. 9932 Lies [vo']-lo, da vo ergänzt ist.

V. 9942 Das hschr. sapan steht für s'ajan, und entspricht also dem Sinne vollkommen.

V. 9959 terei. Warum nicht ter[r]ei?

V. 9994 ora /'ssi D. m. p.! CV. ora ssy D. etc. Weder die hschr. Lesart noch der Sprachgebrauch rechtfertigen hier den Gebrauch des Apostrophs. Siehe oben zu V. 2171. Die Schwurformel mit si begegnet ja auch in dieser Sammlung häufig.

V. 10062 se m'eu respons' (?) dar. CV. so meu tpos dar, oder, wie Monaci in einer Anmerkung vermutet, rpos d. Wie man aus dem Fragezeichen ersieht, zweifelte die gelehrte Herausgeberin, welche das in beiden italien. Hs. erhaltene, aber bis jetzt nur in der sehr verderbten Überlieferung des CV. zugänglich gemachte Lied mit gewohntem Geschick, wenn auch nicht vollständig, so doch in lesbarer Form herzustellen verstanden hat, selbst an der Richtigkeit ihrer Deutung. In der Tat ist respons dar nicht annehmbar, einmal weil das unmittelbare Aufeinanderfolgen zweier so stark betonter Silben wie spons dar den Rhythmus stören würde, dann aber hauptsächlich, weil wir statt respons im Portug. ebenso wie im Spanischen responso? erwarten und in der Tat auch finden. Statt respons oder responso bieten uns nun aber die Buchstaben der Vorlage eine überhaupt nicht mit resp, sondern mit rep anhebende Form, welche uns auf eine andere, hoffentlich die rechte, Spur bringt. Diese Spur möchte ich in dem Subst. reposta "Antwort" sehen, das wir z. B. Graal 78, 3; Canc. Resende I, 38, 3; 46, 22 etc., Christovam Falcão3, Sá de Miranda4 und bei Bluteau s. v. antreffen, und welches dem Volksmunde noch geläufig ist. Dürfte man nun annehmen, dass ein von dieser Partizipialbildung abgeleitetes Zeitwort ·×·reposlar "antworten" bestanden habe, ebenso wie sich z. B. zu pinsitum, pinsitare ein span. pistar, ital., provenz.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur als prov. Lehnwort, das uns ja allerdings nicht zu überraschen brauchte, dürsten wir diese Form gelten lassen. Siehe Lexique Roman s. v. respos far.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Canc. Baena no. 512 finden wir dat me responso (: Alfonso). Im Galic.-portug. scheint aber responso vorwiegend Kirchenwort gewesen zu sein.

Siehe z. B. Galicia Hist. 1901, S. 171 ff.

3 Ausgabe von E. Dias, S. 62, wo richtig auf das lat. reposita, von re-

ponere, hingewiesen ist.

Ausgabe von C. M. de Vasconcellos, Glossar s. v. Ebendaselbst ist neben responder auch reponder verzeichnet, eine Form die nach Valladares auch das Galic. kennt. Man sehe dort auch reposta, das aus dem alemtej. Dialekt ebenfalls belegt ist (Rev. lus. 4, 232).

pestar findet, so hätten wir das an unserer Stelle wohl geeignetste Wort.1 Trotz allen Suchens kann ich aber ein solches ·×·repostar

noch nicht belegen.

V. 10089 mandaria por én sal queimar. Da bei unsern Dichtern sowohl als in der Rechtssprache der Zeit mandar mit dem reinen Infinitiv die Regel ist (man sehe z. B. V. 575, 1826, 1827 etc.; Denis, V. 1756)2, so dürfte es besser sein, in unserem Falle por en[de] statt por én[a] etc. zu lesen.

V. 10093 come outras. CV. comouts (= com' out ras). Diese hschr. Lesart, welche man nicht verzeichnet findet, ist die allein annehmbare, da der Vers in der "verbesserten" Form eine Silbe zu viel hat. Zudem hätte das eingeschobene e eingeklammert

werden sollen.

V. 10102 que non vej' e moiro por veer alguen. In Zeitschrift 25 (1901), 145 ff., wo das uns hier beschäftigende Lied (No. 455) ebenfalls gedruckt ist, lesen wir in den Varianten zu diesem Verse das Folgende: "Die reimlose<sup>3</sup> Zeile ist Wiederholung von 12. Ein offenbares Schreiberversehen, das hoffentlich durch Einsicht des CB, zu berichtigen sein wird — besser als durch meine Konjektur". In der uns in der Ausgabe des CA, vorliegenden Fassung dieses Stückes fehlt nun nicht nur diese als siebente Zeile hinzugefügte Konjektur [: que ja non me pode fazer nenhun ben], sondern es wird überhaupt keine Verbesserung des betreffenden Verses versucht.1 Dieser Umstand erklärt sich vielleicht daraus, dass die Verarbeitung dieses Textes für die Ausgabe des CA. derjenigen für die Zeitschrift etwas vorausging. In diesem Falle wäre jedoch zu erwarten gewesen, dass bei der späteren Bearbeitung eines und desselben Gedichtes für die Zeitschrift die Herausgeberin auf die frühere abweichende Textgestaltung hingewiesen, wenn nicht dieselbe er-klärt hätte. Denn die Ausgabe des fraglichen Liedes in der Zeitschrift ist auch noch in andern Beziehungen von derjenigen im CA. verschieden, ohne dass auch hier am einen oder andern Orte diese abweichende Behandlung eines schon seit Jahren vorliegenden Textes begründet oder auch nur darauf aufmerksam gemacht wäre. In V. 10087, z. B. (= Z. 3 des Liedes) liest man Gil, in der Zeitschrift aber Gilses, weil, wie uns dort gesagt wird, eine Silbe sehle.

2 Mandar mit a und dem Inf, findet sich neben der andern Konstruktion

<sup>1</sup> Bei Bluteau begegnen wir der Ableitung repostada "unhöfliche Antwort"

später z. B. bei Camões. Siehe Otto, Rom. Forsch. 6, §§ 12 u. 31.

<sup>3</sup> Warum diese Zeile, welche wie die vorhergehende in alguen endet, reimlos genannt wird, ist nicht klar. Man kann hier ja ein anderes Reimwort erwarten, aber nur ein in -en auslautendes. Nicht nur ist der Reim vorhanden, sondern es ist sogar ein dobre.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Im CA. heisst es am Ende des metrischen Paragraphen unter diesem Liede: a não ser que os dois versos finaes estejam viciados. Darnach betrachtete also die Herausgeberin hier zwei Verse als verderbt, während sie in der aus der Zeitschrift angeführten Stelle nur von einem, nämlich dem letzten, als der Verbesserung, bezw. Ersetzung bedürftig redet.

In Z. 10, 11 und 16 aber, wo das erste Hemistich ebenfalls männlich ist, wird keine Silbe ergänzt. Es wäre auch kaum angegangen, und die Verbesserung von Z. 3 fällt hin. V. 10003 heißt es, wie wir gesehen haben, gegen die Hs. come outras, in der Zeitschrift aber com' outras etc. Welche von diesen beiden Fassungen als die richtigere gelten soll, weiß man nicht. Man vgl. noch Nos. 38, 166, 408.

V. 10166 Non vus and' eu per outras galhardias, wird übersetzt: "Keine anderen Wunderdinge erbitte ich". Aber wo war in der vorhergehenden, ersten Strophe, von Wunderdingen die Rede? Der Dichter sagte: "Da Ihr, Herrin, große Freude an meinem Tode empfindet, so wünsche ich, Gott möge Euch niemals das zeigen (d. h. gewähren), was Ihr begehrt" (nämlich meinen Tod), und fährt dann nach dem fraglichen Verse mit der Wiederholung desselben Wunsches fort. Was er also offenbar sagen will, ist: "Ich komme Euch mit keinen andern¹ Bitten, die etwa vermessen wären, aber darum werde ich Gott immer flehen" usw. Und gerade "Worte des Übermutes, der Vermessenheit" ist die Bedeutung von galhardias im obigen Verse, eine Bedeutung, die sich z. B. auch im Provenzalischen<sup>2</sup> findet und sich leicht mit anderen wohlbekannten Bedeutungen des Wortes galhardia, wie z. B. "Kraft", "Mut", "Kühnheit" in Einklang bringen lässt. Die Übersetzung durch "Wunderdinge" ist unbegründet.

V. 10168 Der CV. hat dos, nicht de, vossos dias, eine ganz annehmbare Lesart, die hätte verzeichnet werden sollen.

V. 10272 ao mundo; CV ou m. Auch hier ist ein eigenartiger Zug des Portug, der Wandel des Doppellautes au zu ou, verwischt worden. Und doch ist dieser Vorgang schon seit langer Zeit bekannt. Im CV., d. h. gerade der Liederhandschrift, welche uns den fraglichen Fall erhalten hat, bringt uns No. 1045 noch drei durch den Kehrreim gesicherte Beispiele desselben: de noyte ou luar, wodurch seine Verbreitung nicht besser hätte bezeugt werden können.<sup>3</sup> In seinem lehrreichen, 1883 veröffentlichten, Beitrage über die Satzlautlehre des Canc. Resende 4 sagt Cornu: "Trois ou quatre fois on trouve la graphie ou que j'ai rencontrée au lieu de ao dans des textes plus anciens". Dass wir aber hier nicht bloss eine Schreibung, sondern einen Lautwandel vor uns haben, zeigt der in den Mundarten zu beobachtende Übergang von ao über ou

<sup>1</sup> Wegen der Bedeutung von outras in dieser Stelle sehe man Canc. Gallego-Castelhano, S. 182, und die dort angeführte Literatur über den Gegenstand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe z. B. Levy s. v. <sup>3</sup> CA. II, 390, Anm. I, wo dieser Kehrreim angeführt wird, finden wir freilich das überkommene ou trotz seiner dreimaligen Wiederholung durch ao ersetzt. Das zeigt dass wir es auch an unserer Stelle nicht mit einem blossen Druckfehler oder ähnlichen Versehen zu tun haben.

\*\* Romania 12, 256. Siehe das oben zu V. 9121 betreffs para o, parou,

coma o, comou Gesagte.

zu o,1 Außerhalb des CV. finden wir ou statt ao (ad illum) nicht selten in gleichzeitigen portug. Urkunden.2 Und auch sonst ist ja der Übergang von au zu ou reichlich zu belegen. Man sehe nur in der Cron. troy. Formen wie outor für autor (2, 125), soude für saude (z. B. 1, 201, 217; Rev. lus. 7, 74); soudar für saudar, z. B. Cron. troy. 1, 174, 201, 217, 320; 2, 26, 103, 260; maloutia, CM. 321, 2; 367, 13 neben malautia ibid. 333, 4 etc. Es war also Grund vorhanden, unser ou unversehrt zu lassen.

V. 10369 que de valença en ben fis. CV. q. d. v. & b. fis. Die in den Varianten vermutete Lesung: é b. fis ist gewiss vorzuziehen. da sie einen bessern Sinn ergibt: "der fest auf seine Tüchtigkeit, Tapferkeit vertraut" (und durch Tüchtigkeit wirken will). Übrigens wird é b. f. in den errata der Vorzug gegeben.

H. R. LANG.

Siehe z. B. Rev. lus. 7, 39 und Grundrifs I<sup>2</sup>, 936 ff.
 Siehe z. B. Rev. lus. 7, 60 u. 73 ff. fecero ou dito Pedro Martiz; ou dauandito moesteyro etc.; ibid. 8, 40 u. 43 ff.

# Byzantinisch-Geschichtliches im Cliges und Yvain.

### I. Cliges.

Dass der Kern dieses Gedichtes, d. h. die Liebesgeschichte von Cliges und Fenice, mit dem Scheintod der letzteren, auf einer griechisch-orientalischen Quelle beruht, hat Foerster¹ völlig einleuchtend nachgewiesen und ist gegenwärtig m. W. allgemein anerkannt. Wenn auch die spezielle Quelle, der Crestien diesen Stoff entnahm, bisher nicht aufgefunden worden ist, so ist es doch sicher, das hier die aus dem Orient stammende Geschichte von einem Fürsten, der durch seine sich tot stellende Gattin betrogen wird, zu Grunde liegt, eine Geschichte, die meist von dem König Salomo erzählt wird, hier aber von Crestien bezw. seiner Quelle auf den

griechischen Kaiser Alis übertragen worden ist.

Etwas Geschichtliches hat man bisher m. W. in dem Crestien'schen Roman nicht entdecken können,² abgesehen etwa von dem Zuge des Gedichtes, dass der griechische Kaiser Alis eine Tochter des deutschen Kaisers heiratet, ein Zug, der nach Foerster, Einl. der genannten Ausg. S. III, möglicherweise mit der geschichtlichen Tatsache zusammenhängt, dass der byzantinische Kaiser Manuel I (1143—1180) sich im Jahre 1146 mit der Schwägerin des römischdeutschen Kaisers Konrad III (bei Foerster steht hier versehentlich K. IV) vermählte. Einer solchen Annahme steht aber Foerster selbst sehr zweiselnd gegenüber.³ Dagegen glaube ich in der byzantinischen Geschichte namentlich des XI., z. T. auch des IX. Jhd.s os starke Analogien mit unserm Roman gefunden zu haben, dass die Annahme, die Ähnlichkeit beruhe auf blossem Zusall, als sehr unwahrscheinlich zu betrachten wäre.

1 Einleitung der großen Cliges-Ausg. (Halle 1884) S. XV ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ganz im allgemeinen spricht Gröber (*Grundrifs* II, 1 S. 499) von "einer der orientalischen Geschichte geläufigen Thronbesteigungsintrigue" als einem Erzählungsmotiv des Crestien'schen Romans. Dieser Andeutung Gröber's steht G. Paris (*Journal des Savants* 1902, S. 440) sehr skeptisch gegenüber.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebenso unsicher, wenn auch nicht ganz unmöglich, ist die von Foerster S. XXXVII seiner letzten (kleinen) Cliges-Ausg., Halle 1901, geäußerte Vermutung, daße die von Crestien in sein Gedicht eingeführte Vermählung des griechischen Kaisers mit einer Tochter des deutschen auf die geschichtliche Tatsache der Verhandlungen zurückzuführen ist, die der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa mit dem byzantinischen Hose wegen Vermählung mit einer Nichte des Kaisers Manuel I führte.

Für die hier zunächst in Betracht kommenden geschichtlichen Verhältnisse des XI. Jhd.s stütze ich mich auf Lebeau, Histoire du Bas-Empire, nouv. édit. par Saint-Martin, continuée par Brosset, t. XV, Paris 1833; ferner habe ich benutzt Gfrörer: Byzantinische Geschichten Bd. III, Graz 1877. Von byzantinischen Geschichtsquellen aus dem XII. Ihd. ist für uns von Wichtigkeit namentlich Zonaras, dessen Epitome Historiarum im Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae herausgegeben worden ist und zwar der für uns hauptsächlich in Betracht kommende Bd. III von Pinder, Bonn 1897. Ferner sind zu nennen Skylitzes, dessen Breviarium Historicum bei Migne, Patrologia Graeca Bd. CXXII, 640 ff., und Glycas, dessen Annalen im Corpus Scriptor. Hist. Byz., Bonn 1836 von Imm. Bekker herausgegeben worden sind. Über diese und andere hier etwa noch in Betracht kommende byzantinische Historiker sowie ihre Beziehungen zu einander sehe man Hirsch, Byzantinische Studien Leipzig 1876 und Krumbacher's Gesch. der byzant. Lit., München 1891.

Um es nun gleich kurz zu sagen; ich betrachte den byzantinischen Teil der Erzählung Crestien's in mehreren wesentlichen Zügen als einen Reflex der wirklichen Geschichte des ersten Kaisers aus dem Komnenenhause, Isaac I (reg. 1057-59) und namentlich seiner beiden Neffen (Söhne seines Bruders Johannes) Isaac und Alexios I, welcher letztere 1081-1118 regierte und wegen seiner Beziehungen zum ersten Kreuzzug auch im Abendlande sehr bekannt wurde. Und zwar entspricht der ältere Alixandre der Dichtung dem älteren Isaac der Geschichte, der jüngere Alixandre der Dichtung und sein Bruder Alis dem jüngeren Isaac der Geschichte und seinem Bruder Alexios. Dabei ist zu bemerken, dass die beiden Brüder in der Dichtung als Söhne anstatt, wie in der Geschichte, als Neffen Alexanders des älteren = Isaac's des älteren bezeichnet werden - eine offenbar sehr naheliegende Änderung; dann, dass der Name Isaac, ohne Zweifel, weil er zu jüdisch und zu wenig griechisch erschien, in der Dichtung durch einen dem Namen Alexios (Alis) ähnlichen und echt griechischen ersetzt worden ist: Alexander (Alixandre), und zwar sowohl beim Oheim1 wie beim Neffen (in der Dichtung: Vater und Sohn), während der Name Alexios im Gedicht als Alis bewahrt worden ist.

r. Die Analogie der Dichtung mit der Geschichte tritt zunächst in dem hervor, was im Cliges von der Teilung der Herrschaft zwischen den Söhnen Alexanders, Alexander und Alis, erzählt wird.

¹ Die Gemahlin des älteren Alexander heifst Tantalis, ein Name (= Niobe), der dem Dichter aus den klassischen Autoren (so Ovid Met. VI, 211) bekannt war, der aber, wie ich vermute, von ihm für den ursprünglichen Namen Catharina eingesetzt worden ist, denn so hiefs die Gemahlin des älteren Isaac, vgl. Lebeau XIV, 422; Glykas 604; t für e ist ja außerordentlich häufig, vgl. unten über den Namen Cornix. Der fremdartige Name Tantalis mochte dem Dichter hier schöner und passender erscheinen als der sehr gewöhnliche Name Catharina.

Der letztere, obwohl der jüngere der beiden, wird von den Baronen des Landes zum Kaiser gekrönt, schließt dann aber mit seinem älteren Bruder Alexander einen Vertrag, nach dem er zwar die Krone und den Kaisertitel behält, die eigentliche Regierung aber Alexander überläßt (V. 2581—94). So leben die beiden Brüder längere Zeit, bis zum Tode Alexanders, friedlich nebeneinander, der eine als Titularkaiser, der andere als der wirkliche Herrscher.

Dies sonderbare Verhältnis, das den sonst in der mittelalterlichen höfischen Literatur zum Ausdruck kommenden Anschauungen über Fürstenrecht und Fürstenehre durchaus widerspricht, erscheint namentlich auch in einem Artusroman, da doch diese literarische Gattung ganz wesentlich der Darstellung der Ideale der damaligen Zeit gewidmet ist, in hohem Grade befremdlich und kann unmöglich von Crestien erfunden, muß vielmehr von ihm aus seiner Ouelle geschöpft worden sein. Dieser Zug hat aber eine auffällige und, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht zufällige Ähnlichkeit mit dem, was die Geschichte über das politische Verhältnis zwischen den beiden vorhin genannten Brüdern Isaac und Alexios berichtet, vgl. Zonaras III, p. 727, 731; Lebeau XV, p. 88 -89; 100-101. Als es sich im Jahre 1081 darum handelte, den politischen Wirren, die das byzantinische Reich an den Rand des Abgrundes gebracht hatten, durch die Wahl eines kräftigen Herrschers ein Ende zu machen, konnte dieselbe nur zwischen den Brüdern Isaac und Alexios Comnenos schwanken, die beide bereits Beweise hervorragender Tüchtigkeit gegeben hatten. Die Stimme des Heeres gab den Ausschlag: sie entschied für den jüngeren der beiden Brüder, Alexios, da derselbe bisher größere kriegerische Erfolge davongetragen hatte als sein älterer Bruder Isaac. Alexios wurde zum Kaiser (βασιλεύς) ausgerufen und mit der kaiserlichen Krone geschmückt (βασιλικον αναδείται διάδημα, Zonaras), der bescheidene und weise Isaac, der seinen Bruder sehr liebte, erhob nicht den geringsten Widerspruch, sondern begnügte sich willig mit der Stellung des, der äußeren Ehre nach, zweiten (Alexios erfand für ihn einen neuen Titel, der dies Verhältnis zum Ausdruck bringen sollte: σεβαστοχράτωρ), während er tatsächlich durch oft erprobten Rat (im kaiserlichen Staatsrat) einen maßgebenden politischen Einfluss ausübte. "Ce prince philosophe, se réservant l'autorité du conseil, laissait volontiers à son jeune frère (scil.: Alexios) la décoration de la souveraineté" (Lebeau). Wir sehen also: das Verhältnis der beiden Brüder in der Geschichte ist im wesentlichen dasselbe wie in der Dichtung. Und auch darin findet Übereinstimmung statt, dass in der Geschichte wie in der Dichtung der ältere Bruder (Isaac-Alexander) und ebenso auch dessen Gemahlin (Irene 1-Soredamors) im Tode dem jüngeren (Alexios-Alis) vorangingen.

 $<sup>^1</sup>$  S. über diese Zonaras III, p. 746; Lebeau XV, p. 4; vgl. Cliges V. 2595 —2623.

2. Die Heirat des Kaisers Alis mit der Tochter des (ungenannten) deutschen Kaisers führe ich nicht zurück auf die oben erwähnten, von Foerster angeführten Heiratsbeziehungen bezw. Heiratspläne zwischen deutschen Kaisern und Manuel I, obwohl ich die Möglichkeit annehme, daß auch sie auf die Dichtung mit eingewirkt haben können, sondern in der Hauptsache auf die Unterhandlungen, die der schon öfter genannte Kaiser Alexios I in den Jahren 1082 und 83 mit dem deutschen Kaiser Heinrich IV wegen einer Heiratsverbindung zwischen den beiden Höfen führte: er warb um des deutschen Kaisers noch unmündige Tochter Agnes für seinen Neffen und mutmasslichen Thronsolger, den Sohn seines Bruders Isaac.

Diesem Neffen des Kaisers Alexios entspricht aber in der Dichtung, den obigen Bemerkungen zufolge, Cliges, der Sohn Alexanders — Isaac's; wenn also am Schluss des Romans Cliges sich mit der Tochter des deutschen Kaisers vermählt, so findet dieser dichterische Zug seine Entsprechung in der angegebenen geschichtlichen Tatsache, das für den Sohn Isaac's des Jüngeren um die Hand der deutschen Kaisertochter geworben wird.

Aber die Ähnlichkeit zwischen den beiden Situationen, der geschichtlichen und der dichterischen, geht noch weiter. Die Geschichte (vgl. über die einschlägigen Verhältnisse Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Braunschweig 1868, Bd. III, S. 470, 536—38) berichtet, dass Kaiser Heinrich IV im Jahre 1079 in Regensburg, wo er sich damals grade aufhielt, seine kleine Tochter Agnes mit dem Herzog Friedrich von Schwaben verlobte; als dann, einige Jahre darauf, der griechische Kaiser Alexios um die Hand dieser selben Tochter Heinrichs für seinen Neffen anhielt (diese Heirat sollte ein Bündnis besiegeln, das der griechische Kaiser dem deutschen gegen Robert Guiscard antrug), schlug Heinrich, dem besonders an den zu erwartenden byzantinischen Hilfsgeldern viel gelegen war, dies Ehebündnis keineswegs aus, obwohl doch seine Tochter bereits verlobt war und obwohl er (Giesebrecht S. 538) "gewiss nie an eine Auflösung dieser Verbindung (mit Friedrich von Schwaben) gedacht hat"; er verhandelte vielmehr längere Zeit hindurch wegen der Ehe seiner Tochter mit Alexios' Neffen, die nie zu Stande kam. Vergleichen wir hiermit den Roman Crestien's, so finden wir hier auffallend ähnliche Verhältnisse. Alis (= Alexios) bewirbt sich durch eine Gesandtschaft (die den deutschen Kaiser in Reneborc, d. i. Regensburg, trifft, vgl. das oben über den Aufenthalt Heinrichs in Regensburg bemerkte) um die Hand der deutschen Kaisertochter. Obwohl dieselbe bereits mit dem Herzog von Sachsen verlobt ist, weist der Kaiser, ihr Vater, die neue Werbung keineswegs zurück; er sagt seine Tochter vielmehr dem neuen Bewerber zu, indem er ihn darauf hinweist, dass er die Braut

 $<sup>^{1}</sup>$  Seiner eignen Ehe war bis dahin noch kein männlicher Erbe entsprossen.

gegenüber dem Herzog von Sachsen, mit dem sie bereits verlobt sei, mitt Waffengewalt werde behaupten müssen, V. 2651 ff. Man sieht, es stimmt fast alles überein; ein Unterschied besteht darin, dass die Kaisertochter bereits verlobt ist nach der Geschichte mit dem Herzog von Schwaben, nach der Dichtung mit dem von Sachsen - eine Abweichung, die sich leicht zurückführen läßt auf eine Kunde von den langwierigen Kämpfen, die Kaiser Heinrich mit den Sachsen auszufechten hatte, da eine dunkle Erinnerung bezw. die Dichtung diese Kämpfe als Folge einer Beleidigung (eines aufgehobenen Verlöbnisses), die der Kaiser dem Herzog von Sachsen angetan hätte, auffassen konnte. Aus den vorstehenden Erörterungen wird auch, so hoffe ich, die Unrichtigkeit der von Van Hamel (Rom. XXXIII, 485) geäußerten Vermutung hervorgehen, wonach Crestien Fenice zu einer Tochter des deutschen Kaisers lediglich in Erinnerung an den Tristanroman gemacht hätte, wo (aber nur bei unserm Gottfried!) berichtet wird, dass Tristan auf seinen Reisen auch nach Deutschland gekommen und in die Dienste des Kaisers getreten sei.

3. Von den im Cliges sich findenden griechischen Namen sind, abegesehen von Alis, das unzweifelhast Alexios entspricht, die folgenden beachtenswert, die den Begleitern oder Gesellen des an Artus' Hof reisenden Alexander gegeben werden (V. 1281 ff.)<sup>2</sup>.

Ferolin de Salenique dürfte kein anderer sein als Nikephoros, mit dem Beinamen Melissenus (Νικηφόρος ὁ Μελισσηνός), ein Schwager der Komnenenbrüder Isaac und Alexios, der in den Jahren 1080 und 81, in den Wirren, denen die Thronbesteigung des Alexios ein Ende machte, eine bedeutende Rolle spielte. Alexios erteilte ihm den Titel Cäsar und die Herrschaft über Thessalonike, sodass also Ferolin de Salenique bei Crestien dem geschichtlichen Nikephoros von Thessalonike entspricht. Was die Erklärung der Namensform betrifft, so ist anzunehmen, dass die beiden Bestandteile des Namens (dass sie als solche gefühlt wurden, ist, wenn auch wohl nicht bei Crestien, so doch sicher bei dem Versasser seiner Quelle vorauszusetzen), nämlich Nike ("Sieg") und phoros ("Bringer") umgestellt wurden, wodurch ein auch sonst im

<sup>1</sup> Nur G. Paris, Journal des Savants 1902, S. 642 Anm. 4 scheint zu zweiseln.

Wenn Foerster (kl. Cliges-Ausg. von 1901, S. XX) und, ihm folgend, G. Paris, a. a. O., aus dem Umstande, daß diese Namen sich nur im ersten "von Kristian frei erfundenen Teile des Gedichtes" vorfinden, folgert, daß dieselben auf keinen Fall in dem von Crestien benutzten "livre" gestanden haben können, so kann ich mich dieser Argumentation nicht anschließen. Es handelt sich doch hier um die Namen von Griechen, die den griechischen Königssohn Alexander von Constantinopel nach dem Abendlande begleiten; und wenn auch die Kämpfe, die der Dichter sie dort bestehen läßt, von ihm frei erfunden sein mögen, so scheint mir daraus doch keineswegs zu folgen, daß ihre Namen nicht in seiner Quelle gestanden haben können. Ob er sie im ersten oder zweiten Teile seines Gedichtes verwendet hat, ist völlig gleichgültig.

Griechischen (s. Pape, Wörterbuch der griech. Eigennamen, 3. Aufl. Braunschweig 1863—70, s. v.  $\Phi_{EQEVINOS}$ ) vorkommender Eigenname entstand: Pherenikos (so bei Isaeus, Plutarch und auf Münzen von Dyrrhachium) bezw., mit o in der 2. Silbe (Dissimilation), \*Pheronikos \*Feronikos, daraus schließlich, mit analogischer Einsetzung der in französischen Personennamen häufigen Deminutivendung lin (z. B. Gocelin) Ferolin.1

Aus den Beziehungen zu dem älteren Isaac, dem ersten Komnenenkaiser, scheint sich ein anderer der hier in Rede stehenden Personennamen zu erklären: Licorides. Ich möchte denselben nämlich zurückführen auf Leichudes (Λειχούδης), den Namen eines Mannes, der unter Constantin IX Monomachos (reg. 1042—54) Logothet oder Finanzminister gewesen, aber bei ihm in Ungnade gefallen und abgesetzt worden war. Dagegen war er ein Günstling des im Jahre 1057 auf den Thron gelangten Isaac's I, der ihn sogar, obwohl einen Laien, auf den Patriarchenstuhl erhob, vgl. Lebeau XIV, 393, 425; Gfrörer, Byzantin. Geschichten III, 518—19; 628—29; Zonaras III, 670. Die Namensform Licorides steht für \*Licodes, woraus er einfach durch Erweiterung entstanden ist: Einschaltung der Silbe -ri-, nach dem Muster von Dioskorides, dem Namen des berühmten Arztes, der z. B. von Glykas in seinem Geschichtswerk S. 107, Z. 11 erwähnt wird.<sup>2</sup>

Die beiden Namen Torin (dafür in den Hdd. A und S Torni [in S verschrieben Toruj], das die ursprüngliche Lesart sein dürfte) und Cornix, die von dem Dichter zwei verschiedenen Personen beigelegt werden, halte ich für eigentlich identisch. Der Dichter hat aus einem Namen zwei gemacht: er bildete einen zweiten, indem er für das dem Namen eigentlich zukommende anl. t ein c setzte, das ja bekanntlich in den mittelalterlichen Handschriften dem t so ähnlich ist, dass die Vertauschung der beiden Buchstaben bei frem den Eigennamen ganz gewöhnlich ist; man kann wohl sagen, dass bei solchen die Setzung von t oder c ganz in das Belieben des Schriftstellers gestellt war.

¹ Deminutivform zeigt auch Neriolis neben Nerius, welcher Name gewiss nicht mit dem des griech. Meergottes zu identifizieren ist, möglicherweise aber mit dem eines kaiserlichen Palastes, der in der Nähe von Constantinopel gelegen war und in der byzantinischen Geschichte jener Zeiten mehrsach genannt wird (so z. B. Skylitzes, Migne CXXII, Sp. 417): Eria (Houx Plur., Gen. Holwy), mit èv verbunden: èv Holois, daher die beiden von Crestien gebrauchten Namensformen: Nerius (das anl. N stammt von èv) und Neriolis (Einschaltung von l zwischen o und i, wodurch der Anschein einer lat, Deminutivendung hervorgerusen wurde). Verwechslung von Orts- und Personennamen kommt ja bekanntlich, bei Herübernahme fremder Eigennamen, häufig vor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Dichter zeigt auch sonst Spuren von Kenntnis der griechischen Geschichte bezw. Kulturgeschichte. Dies zeigt besonders der Name Parmenides, den er einem der Genossen Alexanders gibt. Bei diesem Namen hat offenbar der Dichter an Alexander d. Gr. gedacht und seinen Feldherrn Parmenion, dessen Namen er aber mit dem des berühmten Philosophen, des Begründers der eleatischen Philosophie, verwechselte.

Diesen beiden Namen also entspricht meiner Vermutung nach eine Persönlichkeit, die unter dem vorhin erwähnten Kaiser Constantin IX Monomachos eine bedeutende Rolle spielte: Tornikes (Toprixng auch Toprixioc, mit dem vollen Namen Leo T., sehr häufig aber einfach Tornikes genannt). Er war ein Verwandter des soeben genannten Kaisers, erhob aber gegen ihn die Fahne des Aufruhrs. Nach anfänglichen Erfolgen (er wurde sogar von seinen Soldaten zum Kaiser ausgerufen) missglückte der Aufstand, und Tornikes wurde schliefslich gefangen und geblendet; dies geschah im Jahre 1047, 10 Jahre vor der Thronbesteigung Isaac's I Komnenos: vgl. Zonaras III. 625 ff.: Lebeau XIV. 340 ff.

Noch einige Jahre weiter zurück führen uns zwei andere unter den Genossen Alexanders aufgeführte Namen. Zunächst Carchedon aus Afrika (devers Aufrique). Über die Form dieses Personennamens sind die Hss. allerdings nicht einig: A liest Charquedon, was Foerster in der ersten (großen) Ausgabe in den Text gesetzt hat, P hat Carchedol, M Cachedor; die übrigen Hss. haben l in der ersten Silbe: Calcedon (S), Calcedor (BCTR). Diese Lesart Calcedor hat Foerster in der letzten (kleinen) Ausgabe in den Text gesetzt, sie ist aber zu verwerfen: schon die Erwägung spricht gegen sie, dass es für jeden auch nur halbgebildeten Abschreiber sehr nahe liegen musste, das sonst völlig unbekannte Carchedol oder Charquedon durch Calcedon (-or) zu ersetzen, wobei natürlich an die Konstantinopel gegenüber am Bosporus gelegene, u. a. aus der Kirchengeschichte, als Ort einer sehr wichtigen Kirchenversammlung (a. 451), bekannte Stadt Calchedon (Calcedon, Chalcedon; griech. Χαλκηδών, auch Καλχηδών) bezw. einen Bewohner derselben (Calchedonius, Χαλκηδόνιος) gedacht wurde, während umgekehrt für die Ersetzung von Calcedon durch Carchedon gar kein Anlass ersichtlich ist. Aber die auf die angegebene Weise zu erklärende Änderung erweist sich als eine Korruption durch den Zusatz, den die Abschreiber nicht beseitigen konnten: devers Aufrique. Wir müssen uns also, um das Ursprüngliche aufzufinden, nach einem afrikanischen Namen umschen, und da bietet sich alsbald das den Abschreibern in seiner griechischen Namensform Καρχηδών, Einwohner Καρχηδόνιος, unbekannte Carthago dar. Und zwar liegt hier m. E. zu Grunde die Geschichte von den Kämpfen zwischen den Byzantinern und Arabern auf Sizilien, die gewissermaßen das Vorspiel zu der Eroberung der Insel durch die Normannen bildeten. Im besonderen ist hier zu denken an die Kämpfe vom Jahre 1030. Die politische Lage auf der Insel war damals die folgende: Herren derselben waren die Araber (Sarazenen); die Herrschaft war aber geteilt zwischen zwei Brüder: Abulaphar und Abuchab (bei den byzantinischen Geschichtsschreibern Απολάφαρ und Απόγαψ). Als dieselben in Krieg mit den Byzantinern (Kaiser Michael IV) geraten waren, wandten sie sich um Hilfe an ihre Glaubensgenossen in Afrika, die in Kairwân, im Gebiet des alten Karthago's, der römischen Provinz Africa (von ihnen Ifrikijah genannt) herrschten. Die Hilfe wurde

reichlich gewährt, aber auch die Byzantiner brachten große Streitkräfte, zu Wasser und zu Lande, auf, die ihrem besten Feldherrn. Maniakes, unterstellt wurden und die noch durch eine Schar normannischer Ritter, darunter der berühmte Wilhelm Eisenarm (Brasde-fer) verstärkt wurden. Die Sarazenen wurden in dem genannten Jahr (1039) geschlagen und Messina, eine der wichtigsten Städte der Insel, von den Byzantinern erobert. Vgl. hierüber Gfrörer, Byzantin. Geschichten III, 180 ff.; Lebeau, Hist. du Bas-Empire XIV, 285 ff.; von byzantinischen Historikern Cedrenus (Kedrenos), ed. Migne in Patrologia Graeca CXXII, 514 und 516-17, sowie Zonaras III, 590-93. Die beiden letzteren nennen mehrfach den aus Afrika gekommenen arabischen Herrscher, dessen eigentlicher Name Omar  $(O\ddot{v}\mu\epsilon\rho)$  war,  $K\alpha\rho\gamma\eta\delta\dot{\rho}\nu\iota\rho\varsigma$  ( $\dot{\rho}$  K.) z. B. Zonaras III, 592: Ο δὲ Καρχηδόνιος, τὸν ὅλεθρον τῶν ὑπ' αὐτοῦ πεμφθέντων είς Σικελίαν μαθών, καὶ αὐτὸς είς την νησον ἐστράτευσε "der Karthager, nachdem er den Untergang der von ihm nach Sizilien gesandten erfahren hatte, unternahm selbst einen Kriegszug nach der Insel". Dieser von den byzantinischen Geschichtsschreibern Καργηδόνιος genannte sarazenische Herrscher aus Afrika findet sich im Cliges als Carchedon (dies ist ohne Zweifel die ursprüngliche, von dem französ. Dichter gebrauchte Form) devers Aufrique; derselbe ist von Crestien irrtümlicherweise als Grieche (Byzantiner) anstatt, wie es der geschichtlichen Wirklichkeit entspricht, als Sarazene und Feind derselben aufgefasst worden.

Dasselbe gilt hinsichtlich des von Crestien hier aufgeführten Genossen Alexanders, mit Namen Nabunal de Micenes: es ist kein anderer als der Sarazene Abulaphar, dessen Name zu \*Abular verkürzt, dann in \*Abunal und endlich, mit Anlehnung an den aus der altorientalischen Geschichte bekannten Nabuchodonosor (Naβovyoδονόσορ, oft bei Zonaras genannt), die Form Nabunal. Micenes, das bei Crestien als Heimat dieses Nabunal erscheint, beruht wieder auf einer irrtümlichen Auffassung der Quelle. Diese bot jedenfalls anstatt des griechischen Micenes (Mycen, Μυχηναι), das dem Dichter aus der antiken Sage bekannt war und an das er hier natürlich gleich dachte, vielmehr den sizilischen Städtenamen Messina oder genauer, in griechischer Form, Messene (MEGσήνη, auch Μεσήνη, so Zonaras III, 594, in der Erzählung der Er-

eignisse von 1030).

Aus der Geschichte derselben Ereignisse stammt möglicherweise auch der von Crestien gleich nach Nabunal genannte Acariondes (die meisten Hss. haben o in der zweiten Silbe), dessen Name an Arcadius erinnert, Akkus. Arcadium, griech. Αρκάδιον; Acariondes wäre einfach durch Umstellung der Buchstaben und Anfügung von -es aus Ἀρχάδιον gebildet. Ein Arcadius spielte nämlich in den Ereignissen von 1039 eine nicht unbedeutende Rolle; es war ein griechischer Renegat, der Syrakus besetzt hielt und heldenmütig in einer bei dieser Stadt gelieferten Schlacht gegen die Byzantiner kämpste und fiel - also dieselbe auf Seiten des französischen

Dichters bezw. seiner Quelle zu beobachtende Verwechslung von Freund und Feind wie bei den Namen Carchedon und Nabunal.

4. Was den Namen des Haupthelden, Cliges, anbetrifft, so ist derselbe vielleicht nichts anderes als das griechische  $\gamma\lambda\nu\varkappa\dot{\nu}\varsigma$  d. h. süß oder lieb, man vgl. den Namen Beaudous ("Liebsüß"), der von Robert von Blois dem Helden einer seiner Erzählungen gegeben wird.

Aber ich möchte doch einer anderen Erklärung den Vorzug geben, die, obwohl der soeben erwähnten ähnlich, so doch durch historische Beziehungen abweicht. Dieselben stellen sich folgendermaßen dar. Der S. 406 genannte Kaiser Michael IV verdankte seine Krone der Kaiserin Zoe, die, ehe sie ihn, nach dem Tode ihres Gemahls, des Kaisers Romanos III Argyros (reg. 1028—34), aut den Thron erhob, ein ehebrecherisches Liebesverhältnis mit ihm unterhalten hatte.¹ Dasselbe wurde begünstigt und vermittelt durch Michael's Bruder, den Eunuchen und Kammerherrn Johannes, vgl. Lebeau XIV, 256. In diesem sehe ich z. T. das geschichtliche Vorbild jenes Jehan, der als Vertrauter des Cliges demselben die wertvollsten Dienste bei dessen ehebrecherischem Liebesverhältnis zu der Kaiserin Fenice leistet.

Dass dieser Jehan als ausgezeichneter Baumeister dargestellt wird, der bei Konstantinopel einen prächtigen Turm oder Palast gebaut hat (V. 5555 ff.), scheint auf einer Verwechslung des als Kuppler zwischen Zoe und Michael dienenden Johannes mit einem andern byzantinischen hohen Beamten desselben Namens zu beruhen, der durch seine Geschicklichkeit und seine vielfachen Talente die Gunst des Kaisers Theophilos (reg. 829-42) gewonnen hatte und von dem Zonaras (III, 363) das folgende berichtet. Der Kaiser hatte einst Johannes (derselbe bekleidete damals das Amt eines syncellus, συγκέλλος, d. h. Geheimsekretär; später wurde er Patriarch) als Gesandten nach Bagdad geschickt. Von dort zurückgekehrt, schilderte er seinem Herrn in lebhaften Farben die Pracht des Palastes, in dem der Kalif residierte, und erregte dadurch in demselben das Verlangen, einen gleichen Palast zu besitzen: er befahl Johannes, ihm einen solchen zu bauen, und dieser entledigte sich in vollkommener Weise der Aufgabe, indem er in Bryas (ein in der Nähe von Konstantinopel, auf der asiatischen Seite, gelegener Ort) einen dem Kalisenpalast ganz gleichen erbaute: [δ βασιλεῦς] ἐπέταξεν ἐν τῷ Βούαντι δείμασθαί οἱ ἀνάχτορα τοῖς ἐν Συρία ξοιχότα εν απασι· καὶ ος επιστατῶν τοῖς τούτων δομήτορσι καὶ σχήματα διδάσκων καὶ μέτρα εύρους τε καὶ μήκους καὶ ύψους ταγύ τὰς οἰχοδομὰς ἐξεπέρανεν.

Die Zeitgenossen staunten über diesen Wunderbau, der an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Des jungen Michael außerordentliche Schönheit wird von Zonoras III, 582 hervorgehoben, vgl. Cliges V. 2761 ff., wo die glänzende Schönheit des jugendlichen Cliges geschildert wird.

Pracht alles bis dahin Gesehene übertraf. Es sind uns eingehende Schilderungen von diesem ausgedehnten Palastbau erhalten, siehe hierüber Lebeau XIII, 123. Eine Eigentümlichkeit desselben bestand darin, dass den oberirdischen Teilen desselben ebenso angeordnete unterirdische entsprachen, 1 eine Eigentümlichkeit, wie sie ähnlich auch von Crestien bei dem von Jehan gebauten Turm hervorgehoben wird, V. 5617 ff. Jener byzantinische Palast war von Gärten umgeben, ebenso wie der von dem französischen Dichter geschilderte Turm (V. 6400).

Noch mehr aber als dieser von Johannes für den Kaiser Theophilos erbaute Palast erinnert an den im Cliges geschilderten ein Haus, das Johannes für sich selbst erbaute, wie ja auch im Gedicht Jehan seinen wunderbaren Turm für sich selbst gebaut hat. Die Stelle, wo dies erzählt wird, findet sich bei Kedrenos<sup>2</sup> (Cedrenus) ed. Migne, Patrol. Graeca CXXI, 946 und lautet folgendermaßen: Τῷ δὲ γόητι Ἰάννη ἀδελφὸς ἦν σαρχιχός, ὄνομα τῷ ἀνδρὶ Άρσαβήρ. Τούτω προάστειον ήν κατά τὸ εὐώνυμον μέρος τοῦ Στενοῦ, οἰχοδομὰς ἔχον πολυτελείς, στοάς τε καὶ βαλανεῖα καὶ διατριβάς ἄλλας ἐπιτερπείς. Ἐκείσε δὲ ὁ γόης συγνάς ποιών τὰς καταγωγάς, ὑπογαιόν τι κατασκευάσας ἐνδιαίτημα και τῷ Τροφωνίου παρόμοιον, ὅπισθεν δὲ πυλίδας δημιουργήσας είσω τούς θέλοντας παραπέμπειν, τούς βουλομένους έδέχετο έν έχεινω τῶ πονηοῦ ἐργαστηρίω, και νῦν μὲν ἐταμιεύοντο μονάζουσαι τε καὶ άλλως γυναίκες τῷ κάλλει διαπρεπείς, αίς συνεφθείρετο, νύν δε ήπατοσχοπίαι και λεκανομαντείαι και γοητείαι και νεκυομαντείαι ένηργούντο etc., d. h. "Dieser Zauberer Jannes (andere Namensform für Johannes, Ywavvnc) hatte einen leiblichen Bruder, der Arsavir hiefs. Derselbe besaß ein Grundstück vor der Stadt (d. h. Konstantinopel), das prächtige Wohnräume, Säulengänge und warme Bäder und andere Ergötzlichkeiten enthielt. Da der Zauberer sich dort häufig aufhielt, erbaute er ein unterirdisches und dem des Trophonios ähnliches Haus; an der Hinterseite desselben aber machte er Pförtchen, um diejenigen, die es wünschten, einzulassen. In jener schändlichen Werkstätte empfing er diejenigen, die ihm zu Willen waren, und bald wurden

¹ Theophanes Continuatus, ed. Bekker, Bonn 1838, S. 140: Διὰ στύρακος πρὸς τὸν θεμέλιον αὐτοῦ κατιών τὴν αὐτὴν ἔχοντα τοῦ σχήματος εἰκόνα τε καὶ ὁμοἰωσιν εὐρήσεις, d. h. (Übersetzung am Fuſs des Textes): Hinc per styracem ad ejus ſundamentum descendens eandem cum superioribus figuram habere invenies ac compositionem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. über diesen byzantinischen Historiker, der gegen Ende des XI. oder Ansang des XII. Jhd.s seine Σύνοψις ιστοριών ("Compendium Historiarum") geschrieben hat, Krumbacher, Byzantin. Literaturgesch. S. 140; Hirsch, Byzantin. Studien S. 375. Kedrenos hat übrigens für die Zeit von 811 bis 1057 das Geschichtswerk des Skylitzes sast wörtlich abgeschrieben; "dieser Teil hat für uns also nur so lange einen Wert, als der griechische Text des Skylitzes nicht in einer eigenen Ausgabe vorliegt" (Krumbacher).

dort Nonnen und sonstige durch Schönheit ausgezeichnete Frauen verwahrt, mit denen er sich zu schaffen machte, bald wurde Wahrsagerei aus Leber oder Schüssel und Zauberei und Totenbeschwörung ins Werk gesetzt".

Diese Schilderung des von dem Zauberer Johannes, dem Geheimsekretär und späteren Patriarchen, erbauten unterirdischen Hauses erinnert in sehr auffälliger Weise an diejenige, die Crestien von dem Turm entwirft, den Jehan bei Konstantinopel gebaut hatte. Darin, dass derselbe sowohl ober- als unterirdische Stockwerke enthält, scheint er allerdings mehr dem Palast, von dem vorhin die Rede gewesen ist, den Johannes für den Kaiser Theophilos gebaut hatte, zu entsprechen; 1 sonst aber fallen eine Reihe von Ähnlichkeiten desselben mit dem Bauwerk, das in der zitierten Stelle des Kedrenos geschildert wird, in die Augen. Zunächst die Lage: beide Bauwerke, das geschichtliche (oder wenigstens durch Kedrenos-Skylitzes bezeugte) des Johannes und das von Crestien geschilderte, liegen außerhalb? der Stadt Konstantinopel, aber ganz nahe bei derselben. Dann eine Eigentümlichkeit in der Einrichtung des Baues, die dazu bestimmt ist, demselben den Charakter der Abgeschlossenheit und Heimlichkeit zu wahren bezw. zu verstärken: wie Johannes nur auf der Hinterseite des Gebäudes kleine, unscheinbare Pförtchen angebracht hat, die nur von den Eingeweihten, den Vertrauten des Besitzers, durchschritten werden, allen Andern jedoch unbekannt sind, so ist an dem Gebäude Jehan's äußerlich kein Tor oder Eingang zu sehen: der Baumeister

¹ Es wird indessen doch wohl anzunehmen sein, dass das von Kedrenos geschilderte  $\dot{\nu}\pi\dot{o}\gamma\alpha\iota o\nu$   $\dot{\epsilon}\nu\delta\iota\alpha\dot{\epsilon}\tau\eta\mu\alpha$  auch oberirdische Teile hatte; darauf deuten schon die  $\pi\nu\lambda l\delta\epsilon\varsigma$ , von denen in jener Beschreibung die Rede ist.

<sup>2</sup> Desoz la vile haben alle Hdd., mit Ausnahme einer einzigen, die gar keine Autorität besitzt (C) und die durch eine naheliegende Konjektur fors de la vile eingesetzt hat. Aber jene ohne Zweifel richtige Lesart Desoz la vile ist doch recht auffällig. Warum baut Jchan sein Haus unterhalb der Stadt, da es sicherlich nur darauf ankommt, daß es außerhalb derselben gelegen ist (so auch im Marques de Rome, ed. Alton S. 135, 2 Mal: hors, aehors)? Auch ist weder in dem Gedicht Crestien's noch m. W. sonst irgendwo in der mittelalterlich-abendländischen Literatur davon die Rede, daß Konstantinopel hoch oder auf einem Berge gelegen ist. M. W. hat das frz. soz, desoz niemals die Bedeutung, die man doch hier mit Recht erwartet: "außerhalb" oder "vor", vgl. frz. forsborc, forborc d. h. eine außerhalb oder vor der inneren Mauer oder der eigentlichen Burg gelegene Ansiedelung (später in faux-bourg, faubourg umgedeutet), niemals \*sozborc. Man kann sich hier nicht der Vermutung erwehren, daß der Verf. des lat. Textes, der aller Wahrscheinlichkeit nach Crestien vorgelegen hat, hier den Ausdruck suburbanum hatte, d. h. Landgut nahe bei oder vor der Stadt, und daß Crestien dies suburbanum irrigerweise durch desoz la vile wiedergegeben hat. Das lat suburbanum der Vorlage Crestien's wird aber nichts anderes sein als die richtige Wiedergabe des griech. προάστειον, das der oben zitierte Text von Kedrenos an dieser Stelle bietet, denn suburbanum entspricht in der Bedeutung genau dem gr. προάστειον. Und so drängt sich denn die Vermutung auf, daß gerade diese Textstelle des Kedrenos hier mittelbar der französischen Darstellung zu Grunde liegt.

und Besitzer hat mit solcher Kunst ein kleines Pförtchen in der Mauer eingelassen, dass kein Uneingeweihter es zu entdecken im

Stande ist (V. 5590-94; 5604-15).

Ebenso auffällig ist eine andere Analogie zwischen der Darstellung des byzantinischen Historikers und des französischen Dichters. Ich meine die prächtigen Wohnräume, von denen der griechische Text spricht, und die Ausstattung derselben mit allem, was zur Bequemlichkeit und Ergötzlichkeit der Bewohner dienlich ist, wie namentlich auch mit warmen Bädern (βαλανεία). Ganz ähnlich ist die Schilderung bei Crestien. Auch der französische Dichter hebt die Pracht der Zimmer des von Jehan erbauten Hauses hervor (V. 5560 ff.) und ebenso, dass das Haus mit allen zur Bequemlichkeit notwendigen Dingen, wie namentlich auch mit warmen Bädern, wohl versorgt ist (V. 5584: Sachiez, ci ne faillent li baing, Ne chose qu'a dame covaingne; 5624: Et s'est si aeisiez li leus — — Qu'il i a chanbres et estuves Et l'eve chaude par les cuves). Zu beachten ist auch, dass der französische Dichter mehrmals (V. 5585: chose qu'a dame convaingne; V. 5632: Qui voudroit leu aeisié querre, Por s'amie metre et celer, Mout li covanroit loing aler, Ainz qu'il trovast si delitable) hervorhebt, dass der von Jehan erbaute Turm oder Palast gerade für die heimliche Unterbringung einer geliebten Frau vortrefflich geeignet ist. Diese wie überhaupt fast alle Angaben des Gedichtes inbetreff dieses Bauwerkes sind völlig unbegreiflich, da nicht die geringste Erklärung darüber gegeben wird, wie Jehan (ein Leibeigener!) dazu gekommen ist, sich diesen prächtigen und namentlich zur verstohlenen Aufnahme von Frauen, die große Ansprüche an Bequemlichkeit stellen, geeigneten, z. T. unterirdischen Palast zu bauen. Alles, was vom Standpunkt des Crestien'schen Gedichtes selbst unverständlich bleibt, wird erst verständlich, wenn man annimmt, dass hier der zitierte griechische Text zu Grunde liegt und vom Dichter bezw. dem Verfasser seiner unmittelbaren Vorlage nur halb verstanden, jedenfalls aber ganz mangelhaft wiedergegeben worden ist. In jenem Text, der einen vollkommen klaren und einwandfreien Zusammenhang darbietet, wird ja bestimmt gesagt, dass das von Johannes errichtete unterirdische Gebäude gerade auch zur Aufnahme schöner Frauen, mit denen der "Zauberer" unsittlichen Verkehr pflog, diente und dienen sollte. Dass es prächtig und mit allen Annehmlichkeiten wie besonders mit Bädern wohl ausgestattet war, wird allerdings nicht direkt gesagt; da aber diese Züge unmittelbar vorher der Besitzung des Bruders des Johannes zugeschrieben worden sind, so lag es jedenfalls sehr nahe, sie auch dem Bauwerk des "Zauberers" beizulegen. Für einen nicht allzu genauen Benutzer jenes griechischen Textes waren die beiden Gebäude, des Johannes und seines Bruders Arsavir, nur schwer auseinanderzuhalten, umso mehr als die Bemerkung des griechischen Historikers, dass Johannes, der öfter in dem prächtigen Hause seines Bruders sich aufhielt, ein demjenigen des Trophonios ähnliches erbaute, bei nicht sehr genauer Beachtung

des Textes sehr leicht in dem Sinne aufgefast werden konnte, dass der Bruder des Johannes Trophonios hieß und daß Johannes ein Haus erbaute, das dem geschilderten seines Bruders Trophonios ähnlich war; man braucht nur anzunehmen (eine Annahme, die wohl nicht zu kühn ist), daß der anzunehmende lateinische Bearbeiter des griechischen Textes keine Kenntnis von dem berühmten mythischen Baumeister Trophonios (s. über denselben z. B. Preller, Griech. Mythol. II<sup>2</sup>, 501) hatte, dem u. a. die Anlage des unterirdischen Tempels von Delphi zugeschrieben wurde.

Auch, das Jehan bei Crestien ganz allein, ohne irgend welche Hilfe, seinen Wunderbau ausgeführt hat, wie aus V. 5550—51 und 5621 ff. hervorgeht, ist ein merkwürdiger Zug, der sich ebenfalls nur aus einer Nachricht von dem Hause des Zauberers Johannes erklärt. Denn die Errichtung eines so prachtvollen Palastes allein durch den Künstler, ohne Hilfe anderer Arbeitskräfte, ist doch sicher etwas Wunderbares, was nur durch Zauberei erklärt werden kann, wenn auch der französische Dichter dies nicht ausdrücklich

getan hat.

Dagegen hat Crestien dem Baumeister Jehan einen Zug beigelegt, der sich in der zitierten griechischen Textstelle nicht findet und der einer besonderen Erläuterung bedarf. Nach dem französischen Dichter ist nämlich Jehan nicht nur ein wunderbarer Baumeister, sondern auch ein ausgezeichneter Maler und Bildhauer, welche Künste er zur Ausschmückung seines Wunderbaues anwendet, V. 5550, 5619, 5640. Man könnte sich nun zwar auf den Standpunkt stellen, dass diese Kumulierung der künstlerischen

<sup>1</sup> Der zitierte Text macht entschieden den Eindruck, als wenn die historische Gestalt des Patriarchen und Zauberers Johannes (von seiner Schüsselwahrsagerei hat er in der Geschichte den Beinamen λεκανομάντις erhalten) wantsagerei nat er in der Geschichte den Beinamen AERAWOHATTIG erhalten sagenhaft umgestaltet worden ist. Dass er einen Bruder neben sich hat, der ein prächtiges Haus gebaut hat, das demjenigen des Johannes (das ist ja zwischen den Zeilen zu lesen) als Muster dient, kann mit dem Umstand verglichen werden, dass in der griechischen Mythologie der hochberühmte, ja göttliche Baumeister Trophonios (der ja in jener Textstelle genannt wird) auch einen Bruder neben sich hat, Namens Agamedes: "zwei Künstler, die immer zusammen genannt und speziell als Baukünster von Höhlen, Grotten, Schatzkammern und kryptenartigen Tempeln gedacht wurden" (Preller, a.a. O.). Bei dieser sagenhaften Umgestaltung, deren Spuren in dem Text des Kedrenos deutlich wahrnehmbar sind, konnten natürlich andere Sagen, die in irgend deutlich wahrnehmbar sind, konnten natürlich andere Sagen, die in irgend einer Beziehung verwandte Züge darboten, sich leicht an diese Persönlichkeit anheiten. So die orientalische Sage von der ehebrecherischen Frau, die ihren Gemahl (in der Regel ist es der biblische König Salomo) durch verstellten Scheintod betrügt und sich vermittelst dieser List entführen läst. Als Entführer dient nach einer russischen Variante (s. G. Paris, Journal des Savants 1902 S. 649 Anm. 2) ein Zauberer, der als Helser des Liebhabers der Frau auftritt; dieser Zug, die Zauberereigenschaft des Helfers, ist möglicherweise alt, wahrscheinlich aber erst durch die Verbindung der Scheintodsage mit der anzunehmenden Sage vom Kaiser Theophilos (der wegen seiner Prachtliebe, die besonders in seinen großartigen Bauten hervortritt, leicht an die Stelle Salomo's treten konnte) und dem Zauberer Johannes, der die ehebrecherische Gemahlin des Kaisers (= Theodora + Zoe) in seinem unterirdischen Wunderbau verbirgt, in die erstere Sage hineingekommen.

Fähigkeiten Jehan's keiner besonderen Erklärung bedürfe; ich glaube jedoch, dass dieser Zug auf einem kirchengeschichtlichen Umstande beruht, der hier berührt werden muss. Ich meine den Bilderstreit, der damals in Byzanz seit länger als einem Jahrhundert tobte und gerade unter jenem Kaiser, in dessen Regierungszeit uns die Gestalt Jehan's geführt hat (Theophilos), die denkbar schärfsten Formen angenommen hatte. Die Maler- und Bildhauertätigkeit Jehan's bezieht sich meiner Vermutung nach eigentlich auf die heiligen Bilder oder Bildwerke, deren Verehrung und ebenso natürlich auch Anfertigung vom Kaiser Theophilos bei schweren Strafen, ja selbst Todesstrafe, verboten war. Freilich entspricht die so aufgefaste bildnerische Tätigkeit Jehan's nicht der Geschichte, die uns jenen Johannes vielmehr (während seiner Patriarchenzeit) als wütenden Bilderfeind zeigt; aber es ist leicht erklärlich, dass die Dichtung diese Stellungnahme des geschichtlichen Patriarchen Johannes in das Gegenteil verkehrt hat, da es ihr widersinnig scheinen mußte, daß ein so großer Baumeister (als solchen stellen ihn ja auch die byzantinischen Historiker dar) ein Feind plastischer Bildwerke sein sollte. Zugleich wurden dieselben ihrem Charakter nach, aus heiligen in profane, verändert. 1 Dass Johannes' (Jehan's) Verhältnis zu den Bildern in dieser Weise verändert worden ist, hängt auch damit zusammen, dass er durch die Dichtung in nahe Beziehungen zu der ehebrecherischen Kaiserin (als ihr Helfer) gebracht worden ist.

Auch diese letztere, die Kaiserin Fenice der Dichtung, erinnert in einem merkwürdigen Zuge des Cliges auffallend an die Zeit des Kaisers Theophilos, wo die Bilderfeinde oder Ikonoklasten mit den grausamsten körperlichen Strafen gegen die Bilderverehrer oder Ikonolatrer wüteten. Dabei ist zunächst zu bemerken, dass die Kaiserin Theodora, die Gemahlin des bilderfeindlichen Theophilos, eine Bilderfreundin war und dass sie die Bilderverehrung nur insgeheim ausüben konnte. Als eines Tages der Kaiser doch Nachricht davon erhielt, wurde er sehr zornig, und es gelang der Kaiserin nur mit Mühe und nur mit List, den Erzürnten zu besänftigen, vgl. Lebeau XIII, 126; Zonaras III, 359.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch im Tristan, der bekanntlich in nahen Beziehungen zum Cliges steht, findet sich etwas Ähnliches, indem erzählt wird, wie Tristan in einer Felsenhöhle Bildwerke, die er selbst versertigt hat, aufstellt, namentlich das Bild seiner geliebten Isolde, das er zärtlich anredet und küst; auch hier wird ursprünglich eine Überlieferung von der verbotenen Bilderverehrung (die unter Kaiser Theophilos wegen der damit verbundenen Lebensgesahr nur insgeheim und namentlich in Felsgrotten und Höhlen ersolgen konnte, s. Lebeau XIII, 126; Theophanes Contin. S. 100) zu Grunde liegen, die aber, ähnlich wie im Cliges, ins Weltliche umgedeutet worden ist. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass ich das Verhältnis des Tristan zum Cliges nicht (wie es bisher geschehen) in der Weise aufsasse, dass das eine dieser beiden Gedichte die Quelle des andern ist, sondern das beide auf einer gemeinsamen Quelle (oder besser wohl: auf Quellen, die einander sehr nahe stehen) beruhen, die selbst byzantinischen Ursprungs ist. Ich muss es mir hier versagen, auf diese interessante Frage näher einzugehen.

Nun betrachte man die Szene, wo die Ärzte aus Salerno die scheintote Kaiserin in der gräßlichsten Weise quälen, indem sie dieselbe erst mit Riemen blutig schlagen und ihr dann geschmolzenes feuerflüssiges Blei in die innere Handfläche gießen; schließlich schicken sie sich sogar an, sie über einem Feuer zu rösten. Diese ihrem ganzen Hergang nach völlig unmögliche Szene kann, eben deswegen, vom Dichter nicht erfunden worden sein; es liegt hier vielmehr wahrscheinlich eine Überlieferung vor, die sich eigentlich auf die Qualen bezieht, die in der Zeit des Kaisers Theophilos und des Patriarchen und Zauberers Johannes viele Bilderverehrer (zu denen, wie gesagt, auch die Kaiserin selbst gehörte) auszustehen hatten. Zu den Strafmitteln, die gegen sie zur Anwendung gebracht wurden, gehörten nämlich ganz besonders auch diejenigen, die in dem Gedicht höchst seltsamerweise gegen die scheintote Kaiserin angewendet werden: Stockschläge (im Gedicht Riemen) und Brennen. Besonders zu beachten ist das folgende Vorkommnis. Ein Mönch, Namens Lazarus, wurde angeklagt, Heiligenbilder zu malen. Der Kaiser Theophilos ließ ihn zunächst durch Stockschläge gräßlich zurichten, dann aber, um ihn der Fähigkeit, Bilder zu malen, zu berauben, ihm die Innenfläche der Hände durch ein glühendes Eisen verbrennen und durchbohren. Der so gequälte Mönch wurde später, nach dem Tode des Kaisers Theophilos, ein besonderer Günstling der Witwe desselben, der schon mehrfach genannten Theodora. Vgl. Lebeau XIII, 125, 127.1

Wir sehen also, dass in gewisser Beziehung Theophilos dem Kaiser Alis des Gedichtes entspricht, und diese Analogie wird noch verstärkt durch die Umstände des Todes dieser beiden. Im Gedicht läst Alis, als er die Wahrheit über Fenice und Cliges erfahren, dieselben überall suchen und versolgen, aber die von ihm Ausgesandten kehren, da sie die Flüchtigen nirgends haben sinden können, unverrichteter Sache wieder zurück. Dies versetzt den

¹ Zonaias III, 364: Πέταλα ὁ τύραννος ἐκέλευσεν ἐκπυρωθέντα σιδήρεα τοῖς τοῦ Λαζάρον ἐπιτεθήναι καρποῖς, d. h.: "Der Tyiann befahl, auf die Handwurzeln des L. glühende Eisenplatten zu legen." Es ist bemerkenswert, daſs in einer kleinrussischen Variante der Sage von der ehebrecherischen, sich tot stellenden Frau (s. G. Paris, Journal des Savants 1902, S. 649 Anm. 2) derseiben auſ Beſehl Salomo's ebenſalls die ſſache Hand durch ein rotglühendes Eisen verbrannt wird, ein Zug, den ich, ebenso wie den vorhin ετwähnten der Zauberereigenschaſt des dem Liebhaber beigegebenen Helſers, auſ eine anzunehmende historische Sage von Theophilos, Theodora, Johannes und Lazaros zurückſūhren möchte, mit der die ohne Zweiſel ältere vom König Salomo und seiner ihn durch Scheintod betrügenden Gemahlin verschmolzen worden ist. Noch eingehender schildert Theophanes Continuatus, Bonn 1838 S. 103, die dem Lazaros auſerlegten Folterqualen; dabei wird hervorgehoben, daſs durch das glühende Eisen das Fleisch der inneren Handſſāche des Lazaros verzehrt, also die Hand durchbohrt wurde (ἐβόσκετο τὸ πῦρ τὰς σάρκας αὐτοῦ καὶ κατενέμετο), womit zu vergleichen ist, daſs sowohl im Cliges (V. 6008) als auch in den slavischen Formen der Salomosage (vgl. G. Paris a. a. O.) die Hände der scheintoten Frau durch Feuer (glühendes Blei oder Eisen) durchbohrt werden.

Kaiser in solchen Schmerz, dass er darüber den Verstand verliert, nichts mehr isst und trinkt und im Wahnsinn stirbt: "Tel duel ot que le san chanja, Onques puis ne but ne manja, Si morut come forsenez" (V. 6727 ff.). Sehr ähnlich ist das Ende des Kaisers Theophilos. Als er die Nachricht erhielt, dass der Kalif Mutasem die Stadt Amorium in Phrygien erobert hatte, versetzte ihn dieselbe in solche Trauer, dass er mehrere Tage lang nichts als und trank, ausgenommen eiskaltes Wasser. Hierdurch zog er sich eine tödliche Krankheit (Dyssenterie) zu. Als er sein Ende nahen fühlte, gab er Befehl, den um Kaiser und Reich hochverdienten Patricius Theophobos, den er im Verdacht hatte, nach der Kaiserkrone zu streben, und der, gewarnt, entflohen war, aufzusuchen, nach Byzanz zu bringen und zu töten, was auch geschah. Endlich, den letzten Tag vor seinem Tode, wurde er, wie einige berichten, von Wahnsinn ersasst, vgl. Lebeau XIII, 153: "Après ce dernier acte de cruauté, Théophile entra dans un délire causé par la persécution qu'il avait exercée. Il criait de toutes ses forces: Malheureux que je suis! on me déchire à coups de fouets. Il passa toute la nuit à répéter ces cris affreux".

Doch es ist Zeit, dass wir zu dem geschichtlichen Vorbilde der dichterischen Cliges-Gestalt zurückkehren. Wir haben oben (S. 408) gesehen, dass wir als ein solches den Kaiser Michael IV. (Bruder des Kammerherrn Johannes) ansehen können, mit dem die Kaiserin Zoe, Gemahlin Romanos' III Argyros, ein ehebrecherisches Liebesverhältnis unterhielt und den sie nach dem Tode des Romanos (1034) zu ihrem Gemahl und zum Kaiser erhob. Wäre es nun nicht möglich, dass der Verfasser der anzunehmenden, von Crestien bearbeiteten lateinischen Quelle diesen Michael mit einem andern Michael verwechselt hätte, der etwa ein Jahrhundert später am Hofe von Byzanz lebte? Ich meine jenen Michael mit dem Beinamen Glykas (ὁ Γλυκάς, von γλυκύς "süss"), der um 1150 sein Hauptwerk, seine Βίβλος χρονική (Annalen), geschrieben hat und im Jahre 1156, schwerer Vergehen angeklagt, ins Gefängnis geworfen und geblendet wurde (vgl. Krumbacher, Byzantin. Literaturgesch. S. 146), woraus hervorgeht, dass er am byzantinischen Hose keine unbedeutende Rolle gespielt haben kann, denn Blendung war ja die gewöhnliche Strafe für diejenigen, die den byzantinischen Machthabern in politischer Beziehung gefährlich schienen. Namentlich wegen dieses traurigen Ausganges des Mannes, welches lebhaftes Mitgefühl zu wecken geeignet war, konnte der Name Glykas (in der Regel wird bloss dieser Beiname gebraucht) wohl im Abendlande bekannt werden; daneben scheint es auch denkbar, dass dem Verfasser der Vorlage Crestien's eine Kunde von der Chronik des Michael Glykas zugekommen ist, dass er dann aber (absichtlich oder aus Missverständnis) den Namen nicht als den eines Erzählers byzantinischer Geschichten, sondern als den eines byzantinischen Liebeshelden und Kaisers verwendete, dessen geschichtliches Vorbild Kaiser Michael IV. ist. 1 — Dass aus Glykas sehr leicht die Namensform Cliges hervorgehen konnte, braucht wohl nicht erst begründet zu werden.

## II. Yvain.

Im Anhang meiner Schrift über Antike Quellen im altfranz. Merovingerzyklus (Leipzig 1907) habe ich die orientalisch-griechische Kybelesage als eine der Quellen des Chevalier au Lion nachzuweisen gesucht. Aber es scheint, dass der byzantinische Orient dem Dichter auch eine historische Quelle für diesen Roman geliefert hat. Bisher hat man in dem Gedichte Crestien's nichts historisches entdecken können; der einzige, der in dieser Richtung eine, noch dazu ganz unbestimmte Vermutung aufgestellt hat, ist Foerster, der in der Einleitung seiner letzten Ausgabe des Gedichtes (Halle 1906, S. XVII) die Frage aufgeworfen hat, ob nicht etwa irgend ein Ereignis der zeitgenössischen, in der vornehmen (französischen) Gesellschaft spielenden Chronique scandaleuse dem Dichter den Stoff zu dem Kern seiner Erzählung gegeben habe, wonach eine Witwe wenige Tage nach dem Tode des Gatten dem Mörder desselben die Hand zum Ehebunde reicht. Diese von Foerster angedeutete Möglichkeit kann man als solche sehr wohl gelten lassen. Bis aber ein entsprechendes Ereignis in der französischen Geschichte des XII. Ihd.s tatsächlich nachgewiesen wird, möchte ich indessen auf ein Ereignis aus der byzantinischen Geschichte des XI. Ihd.s ausmerksam machen, das eine sehr aussällige Ähnlichkeit mit der Heiratsgeschichte des Chevalier au Lion besitzt. Ich meine die Episode, worin die Kaiserin Eudokia und deren zweiter Gemahl, der Kaiser Romanos IV. Diogenes (reg. 1068-71) als handelnde Personen auftreten.

Die Analogie zwischen der dichterischen und der wirklichen Geschichte kann im allgemeinen in dieser Weise bezeichnet werden. In beiden Fällen handelt es sich um einen jugendlichen Helden, der in die Gefangenschaft einer verwitweten Fürstin geraten ist, gegen die bezw. gegen deren soeben verstorbenen Gemahl er sich schwer vergangen hat. Er sieht dem, allem Anschein nach sicheren Todesurteil von Seiten der gekränkten Fürstin entgegen, wider alles Erwarten aber verzeiht ihm dieselbe nicht nur, sondern mit auffallender Eile vermählt sie sich mit ihm, und zwar wird sie hierzu bewogen hauptsächlich durch die Rücksicht auf ihr Land, das durch auswärtige Gegner bedroht wird und dringend eines kräftigen und tapferen Herrschers bedarf. Dann verläßt der Held

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschichte von Michael IV., Zoe und Johannes wird von Glykas S. 584-585 der Bonner Ausgabe erzählt. Auf den Umstand, daß derselbe Glykas in seiner Naturgeschichte, die die Einleitung zu der Chronik bildet, S. 88-89 von dem unvergleichlichen Vogel Phoenix spricht, womit man den im Cliges der Kaiserin gegebenen Namen Fenice vergleichen könnte, dürfte doch wohl kein Gewicht zu legen sein.

seine Gemahlin, die ihm nur ungern Urlaub gewährt. In vielen Kämpfen gewinnt er hohen Ruhm, endlich aber trifft ihn ein schreckliches Unglück, und so hoch er vorher durch das Glück erhoben und begünstigt worden war, so tief sieht er sich nun in Verachtung und Elend hinabgestoßen. Hier hört die Analogie zwischen Geschichte und Dichtung auf, indem der Dichter seine Erzählung mit der nach mancherlei Abenteuern zu Stande kommenden Wiedervereinigung der beiden Gatten enden läßt, die der Geschichte widerspricht und wenigstens z. T. sicher auf der auch sonst in den Romanen Crestien's hervortretenden Neigung beruht, der Erzählung einen befriedigenden und glücklichen Abschluß zu geben.

Im einzelnen stellen sich die hier in Betracht kommenden geschichtlichen Verhältnisse folgendermaßen dar (vgl. Lebeau XIV, 462 ff.). Im Mai des Jahres 1067 war Kaiser Constantin X Dukas gestorben, indem er drei Söhne hinterliefs, die nach seiner testamentarischen Bestimmung unter der Vormundschaft seiner Gemahlin, der nunmehrigen Kaiserinwitwe Eudokia,1 blieben. Er hatte dieselbe kurz vor seinem Ende schwören lassen, nach seinem Tode sich nie wieder zu verheiraten, und das diesen Schwur enthaltende Dokument, unterzeichnet von der Kaiserin und den Senatoren, in die Hände des Patriarchen Xiphilinos gelegt, welcher in allen Staatsgeschäften der als Regentin eingesetzten Kaiserin als Berater zur Seite stehen sollte. Die äußere Lage des Staates gestaltete sich bald nach dem Tode des Kaisers äußerst bedrohlich, namentlich durch die Einfälle der Türken, unter dem Sultan Alp-Arslan, in Kleinasien. Der Untergang des Reiches schien fast unvermeidlich, wenn nicht eine kräftige Hand die Zügel des Staates ergriff und den vordrängenden Feinden Einhalt gebot. Und eine solche fand sich in der Tat. Es war Romanos (als Kaiser R. IV Diogenes), ein junger Mann vornehmer Abkunft (Enkel des oben erwähnten Kaisers Romanos III. Argyros), der sich durch tapfere Taten im Kampf mit den Feinden in Kleinasien bereits einen Namen gemacht hatte. Von brennendem Ehrgeiz erfüllt, strebte er nach der Kaiserkrone und bildete zu diesem Zweck bald nach dem Tode des genannten Kaisers Constantin Dukas eine Verschwörung, die aber entdeckt wurde. Sofort wurde er gefangen genommen und nach Konstantinopel gebracht, wo ihm der Prozess gemacht und er als Hochverräter verurteilt wurde. Die Kaiserin aber, die viel von seiner Tapferkeit gehört hatte, wünschte ihn, ehe sie das Todesurteil bestätigte, noch einmal zu sehen. Er wurde ihr vorgestellt und da er stattlich von Person und eine männlich-schöne Erscheinung war, machte er auf die Fürstin den besten Eindruck. Wie die übrigen Mitglieder des Staatsgerichtshofes, wurde auch

Der Name, den die Quellenfrau im Yvain trägt, Laudine, der bisher, soviel ich weiß, aus dem Keltischen nicht erklärt worden ist, sieht fast so aus, als wenn er nichts anderes wäre als eine lateinische Übersetzung des griech. Namens Εὐδοκία, d. h. "in gutem Rufe stehend".

die Kaiserin von lebhaftem Mitgefühl für den tapferen Mann ergriffen; ob sich dabei vielleicht auch Liebe einmischte, will Zonaras, der hier eine Hauptquelle für uns ist, zweifelhaft lassen; die öffentliche Meinung jedenfalls war die, dass die Kaiserin in ihrem Benehmen gegen den Verurteilten nicht durch Liebe, sondern lediglich

durch die Sorge für den Staat bestimmt worden sei.1

Was nun geschah, ist dies (vgl. Zonaras III, 685). Durch List weis Eudokia das Dokument, in dem sie mit einem Eidschwur erklärt hatte, sich nie wieder vermählen zu wollen, wieder in ihre Hände zu bringen, indem sie dem Patriarchen Kiphilinos vorspiegelt, dass sie ihre Augen auf dessen Neffen, namens Bardas, gerichtet habe und ihn auf den Kaiserthron erheben wolle. Durch diese Aussicht geblendet, bot der Patriarch seinen ganzen Einfluß bei den Senatoren auf, um sie zu veranlassen, in die Rückgabe jenes Dokumentes an die Kaiserin einzuwilligen. Bei den Verhandlungen mit dem Patriarchen bediente sich die Kaiserin der Vermittlung eines verschnittenen Kammerherrn, der ihr dabei, wie Zonaras III, 686 bemerkt, als Kuppler ( $\pi \rho o \alpha \gamma \omega \gamma \phi_{S}$ ) diente und der an die Rolle des Kammerfräuleins Lunete im französischen Roman erinnert, die ja in gewissem Sinne ebenfalls als Kupplerin aufgefast werden kann.

Die oben berührten historischen Ereignisse und Umstände entsprechen dem ersten Hauptteil der Crestien'schen Erzählung, der bis zur Hochzeit Yvain's mit Laudine geht. Aber auch der zweite Hauptteil weist verschiedene historische Analogieen auf.

<sup>1</sup> Zonaras (Bonner Ausg. III, 685): Συνέπαθεν μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ἡ βασιλὶς ἐπ' αὐτῷ καὶ οἶκτος ἔλαβε τοῦ ἀνδρὸς καὶ αὐτήν, εἰ δὲ καὶ ἔρως, οὐκ ἔχω λέγειν; un! vorher S. 683: Οὐ γὰρ δι' ἀκολασίαν αὐτήν φασιν οὐδ' ἡττηθεῖσαν ἡδονῆς ἑαυτῷ προσαρμόσαι τὸν Διογένη, ἀλλ' ὡς ἀνδρα δραστήριον καὶ τὸ πόλεμα δόκιμον καὶ τὴν ἰσχὺν ἀπαράμιλλον ἐπιστῆσαι αὐτὸν τῷ ἀρχῷ, ἱν' ἡ βαρβαρικὴ φορὰ ἐπισκεθείη ποσῶς, αὐτοῦ τούτοις ἀντερείσαντος τοὺς βραχίονας d. h.: Wie die andern, so wurde auch die Kaiserin von Milleid und Erbarmen mit dem Mann erriffen, ob auch von Liebe, kann ich nicht sagen — —. Denn man sagt, daſs sie den Diogenes nicht aus Zügellosigkeit oder der Sinnenlust nachgebend geheiratet habe, sondern ihn, weil er ein tatkräftiger und im Kriege erprobter und an Körperkraft unvergleichlicher Mann war, an die Spitze des Staates gestellt habe, damit der ungestüme Andrang der Barbaren etwas gehemmt würde, wenn derselbe ihnen die Arme entgegenstemmte.

BDie Rolle des Patriarchen, der sich bemüht, die Senatoren für die Wiedervermählung der Kaiserin günstig zu stimmen, erinnert sehr an diejenige des Seneschalls im Yvain, der den Baronen Laudinens die Notwendigkeit auseinandersetzt, dass sie durch Vermählung mit einem tapseren Manne ihr bedrohtes Reich schütze; vgl. Yvain V. 2079—2104 mit Zonaras III, 686 (Übersetzung der Bonner Ausg): Patriarcha senatoribus arcessitis ait tempora postulare regem, qui defendendam suscipiat rempublicam. "Romanum enim imperium", inquit, "si a muliercula et pueris solis administrabitur, haud ita multo post non remotae tantum provinciae et hostibus sinitimae peribunt, sed etiam suburbanae".

- I. Romanos entspricht in vollem Masse den Erwartungen, die seine Gemahlin, die Kaiserin Eudokia, auf ihn gesetzt hatte, indem er in heldenmütigen Kämpfen das Land siegreich gegen die Feinde, die in mehreren Schlachten völlig geschlagen werden, verteidigt; ähnlich Yvain, der die Hoffnung, welche die Herrin der Quelle auf seine Tapferkeit gesetzt hatte, in vollem Masse erfüllt, indem er die Ouelle siegreich gegen die Ritterschaft des Königs Artus verteidigt.
- 2. Im Frühjahr 1071 war in Folge einer Niederlage, die der Prinz Manuel Comnenos erlitten hatte, das byzantinische Reich in eine ähnlich bedrängte Lage geraten wie im Jahre 1067, nach dem Tode Konstantins X Dukas. Unter diesen Umständen erklärte Kaiser Romanos seinen Entschluß, sich wieder persönlich an die Spitze des gegen die Türken nach Armenien ausrückenden Heeres zu stellen, wie er es zu Anfang seiner Regierung mit so großem Erfolge getan hatte. Diesmal aber gab seine Gemahlin Eudokia ihre Einwilligung hierzu<sup>1</sup> nur mit großem Widerstreben. Es gab nämlich im kaiserlichen Palast mehrere sehr einflussreiche Männer, die dem Kaiser feindlich waren und ihn von dem persönlichen Oberbefehl über das Heer fernhalten wollten, weil sie von seinen zu erwartenden kriegerischen Erfolgen ein Schwinden ihres Einflusses befürchteten, so der "Cäsar" Johannes Dukas, ein Schwager der Kaiserin, und der Philosoph Psellus, dessen Schülerin dieselbe gewesen war. Diese Männer hatten der Kaiserin eingeredet, daß ihr Gemahl sie nur deswegen verlassen wolle, weil er ihrer überdrüssig geworden sei. Man höre, wie sich Gfrörer, Byzantinische Geschichten III, 757 hierüber ausspricht: "Der Basileus [d. i. Kaiser Romanos IV Diogenes] konnte erst abreisen, als sie [Eudokia] ihn entsendete, d, h. ihm die Erlaubnis zum Gehen gab; mit dem Urlaub aber zögerte sie darum so lange, weil man ihr in den Kopt gesetzt hatte, dass Romanos deshalb den Oberbesehl in Asien verlange, weil er sich in ihrer Gesellschaft langweile und seine Wohltäterin Eudokia nicht in dem Masse, wie er sollte, liebe. Gleich einem einfältigen verliebten Mädchen schmollte sie daher mit Romanos und liess ihn im entscheidenden Augenblick ihre Macht fühlen." Augenscheinlich ist die hier geschilderte Lage vom Jahre 1071 ganz ähnlich derjenigen, die Crestien in V. 2539-2639 seines Gedichtes geschildert hat: auch die Herrin der Quelle gibt ja ihrem Gemahl Yvain den Urlaub, den er begehrt, um in Turnieren (solche sind hier an die Stelle des historischen Türkenkrieges getreten) neuen Ruhm zu gewinnen, nur sehr ungern (nur deswegen, weil sie ihm die Erfüllung einer Bitte, ohne zu wissen, worin dieselbe bestehen wird, im voraus zugesagt hat) und zeigt dies sofort sehr deutlich, indem sie ihm für die Rückkehr einen Termin setzt,

<sup>1</sup> Romanos bedurfte seltsamerweise einer solchen, da Eudokia als Vorsitzende des Kronrates immer noch formell an der Spitze der Regierung stand.

dessen Versäumnis, wie sie bestimmt erklärt, ihre Liebe in Hass verwandeln werde.

3. In dem Feldzug gegen die Türken, zu dem Romanos nur mit Mühe von seiner Gemahlin Urlaub erhalten hat, trifft ihn eine furchtbare Katastrophe: er wird vom Sultan Alp-Arslan geschlagen, gefangen und tief gedemütigt (er muss sich zu Boden werfen, und der Sultan setzt ihm den Fuss auf den Nacken). In Konstantinopel wird er durch einen Kronrat für abgesetzt erklärt; demselben präsidiert seine Gemahlin, die nichts zu seinen Gunsten sagt oder tut. Damit vergleiche man das, was im Gedicht erzählt wird: auch über Yvain bricht, nachdem er den Termin, den seine Gemahlin ihm gesetzt, aus Gedankenlosigkeit hat verstreichen lassen, eine Katastrophe herein, indem Laudine, wie sie ihm bei der Erteilung des Urlaubs erklärt hat, diese Versäumnis, die sie für den Beweis mangelnder Liebe (V. 2746) ansieht, dadurch bestraft, dass sie ihm ihre Liebe und Gunst völlig entzieht und ihn durch eine Botin öffentlich, vor allen seinen Freunden und Gefährten (von denen niemand widerspricht) als einen gemeinen und hinterlistigen Verräter bezeichnen lässt.

4. Als nach der Niederlage des Kaisers Romanos die Feinde desselben am byzantinischen Hofe die Oberhand gewonnen hatten, wurde nach dem Zeugnis des Chronisten Nikephoros Bryennios (s. Gfrörer a. a. O. III, 835) gegen das damalige Oberhaupt des dem unglücklichen Kaiser freundlich gesinnten Komnenenhauses, Anna, die verleumderische Anklage erhoben, daß sie mit dem abgesetzten Kaiser in verräterischem (gegen die Interessen der Eudokia gerichteten) Einverständnis gestanden habe. Sie wurde von den parteiischen Richtern für schuldig befunden und, da man sich doch scheute, über die edle und hochherzige Frau das Todesurteil aus-

zusprechen, nach der Prinzeninsel verbannt.

Ich halte es nun für ziemlich wahrscheinlich, dass von der Dichtung diese historische Figur der Anna Comnena mit dem oben erwähnten Eunuchen-Kammerherrn, welcher der Kaiserin-Witwe Eudokia bei ihren Verhandlungen mit dem Patriarchen als Vermittler oder, wie Zonaras sagt, als Kuppler diente, vermengt und aus beiden zusammen die Figur des Kammersräuleins Lunete gestaltet worden ist. Von dieser erzählt ja Crestien (V. 3601 ff., 3661 ff.) etwas ganz Ähnliches wie die Geschichte von jener Anna: dass sie, nachdem Yvain bei der Quellensrau in Ungnade gefallen, von dem bösen Seneschall wegen ihrer Beziehungen zu Yvain des Verrates an ihrer Herrin Laudine angeklagt wird, worüber dann, mittelalterlicher Sitte gemäß, ein gerichtlicher Zweikamps die Entscheidung bringt.¹

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die obigen Bemerkungen sollen nicht etwa die Meinung zum Ausdruck bringen, das die dichterische Figur der Lunete lediglich den angegebenen geschichtlichen Ursprung hat: meiner Ansicht nach wurzelt dieselbe auch in der keltischen Sagenwelt, indem sie vom Dichter dem anzunehmenden keltischen Feenmärchen entnommen worden ist, worin (vgl. namentlich das

Um nun zum Schluss meine Ansicht über die Quellen des Cliges und des Yvain auszusprechen, so geht dieselbe dahin, dass Crestien für beide Gedichte sich einer- und derselben Quelle bedient hat, nämlich eines, höchst wahrscheinlich in lateinischer Sprache abgefassten Buches, das auf einer byzantinischen Chronik, etwa der von Kedrenos oder Skylitzes, beruhte, vielleicht auch eine Kompilation aus mehreren solcher Chroniken oder Geschichtswerke darstellte, wobei es wohl möglich, sogar wahrscheinlich ist, daß schon dies lateinische Buch außer geschichtlichen Tatsachen auch blosse Fabeln, wie z. B. die von der Gemahlin Salomo's und ihrem betrügerischen Scheintode, enthielt bezw. mit ienen vermengt hatte. Dasselbe würde also dem Dichter einerseits in den Geschichten von den zwei ersten Kaisern aus dem Komnenenhause (Isaac I und Alexios I), vom Kaiser Michael IV und seinem Bruder Johannes, endlich vom Kaiser Theophilos, seiner Gemahlin Theodora und dem Zauberer Johannes den Stoff zu seinem Clieges, andrerseits in der Geschichte von der Kaiserin Eudokia und ihrem Gemahl Romanos Diogenes den Stoff zu seinem Chevalier au Lion geliefert haben. In beiden Fällen hätte der Dichter diesen aus einem lateinischen Buch 1 geschöpften byzantinischen Stoft selbständig mit dem König Artus und seinem Hof in Verbindung gebracht, indem er zugleich in dem ersten Fall (Cliges) eine an diesem Hof spielende Liebesgeschichte (Alexander und Soredamors) frei erfand, in dem andern Fall (Yvain) durch Unterdrückung der griechischen Namen, Beseitigung der griechischen Umgebung und Übertragung der Heldenrolle von einem griechischen Kaiser auf einen bekannten Ritter der Artustafelrunde dem Stoff die ursprüngliche byzantinische Färbung völlig nahm und die Keltisierung des Stoffes noch dadurch verstärkte, dass er ihn mit einer Quellen- und Feensage verschmolz, die ursprünglich zwar ebenfalls griechisch-orientalischer Herkunft war (Kybelesage), in der Bretagne aber durch Lokalisierung im Walde von Broceliande eine durchaus keltische Färbung angenommen hatte.

Auf eine Möglichkeit, wie der Dichter des Chevalier au Lion auf den Gedanken gekommen ist, seinen von dem "livre" dargebotenen historisch-byzantinischen Stoff mit einer Quellen- und Feensage in Verbindung zu bringen, möchte ich hier, ohne besonderes Gewicht darauf legen zu wollen, noch hinweisen. Es scheint möglich, dass in der auf byzantinischen Quellen beruhenden Vorlage Crestien's d. h., wie ich annehme, dem Buch von Beauvais,

Märchen von Cuchulinn und Fand) eine Schwester der Feenkönigin erscheint, die als Vermittlerin zwischen dieser und dem Helden der Lunete des Crestien'schen Romans ähnlich ist.

¹ Dasselbe würde mit dem Buch der Kathedralbibliothek von Beauvais zu identifizieren sein, das bekanntlich von Crestien V. 18 ff. seines Cliges als Quelle dieses Romans bezeichnet wird, während er über die Quelle seines Yvain (vermutlich weil es dieselbe war wie diejenige des Cliges) gar keine Angabe macht.

und zwar in der Geschichte des Romanos Diogenes, Punkte vorkamen, die dem Dichter den Gedanken an eine solche Verknüpfung nahe legen konnten. Ich meine die folgenden beiden: a) Nachdem der Kaiser Romanos, mit Überschreitung des Grenzflusses Halvs, seinen letzten Feldzug gegen die Türken begonnen hatte (a. 1071), gelangte er bald in Armenien, dessen Fürsten mit den Byzantinern verbündet waren, zu einem Ort, der nach einer daselbst befindlichen und in der ganzen Gegend berühmten kalten Quelle benannt war, und schlug dort sein Lager auf (Zonaras ΙΙΙ, 696: εἰς τὴν λεγομένην Κούαν Πηγὴν τὸν γάρακα ἔθετο). Es war ein sehr anmutig gelegener Ort, dessen Reize durch eine große Menge von Obstbäumen erhöht wurden, deren Früchte grade reif waren. Die im kaiserlichen Heere dienenden und ein besonderes Korps bildenden Deutschen (genannt Nemizae Νεμίζαι, von dem slav. Niemetz, womit noch jetzt die slavischen Völker die Deutschen benennen) begingen hier arge Ausschreitungen, indem sie die Obsthaine des Ortes plünderten und verwüsteten; als der Kaiser mehrere der Übeltäter bestrafte, geriet das ganze Korps in Aufruhr, und es gelang dem Kaiser nur mit großer Mühe, sie zum Gehorsam zurückzubringen; vgl. Lebeau XIV, 489. Diese für den Kaiser Romanos höchst peinliche und gefährliche Episode des armenischen Feldzuges von 1071, deren Schauplatz die Umgebung der "Kalten Quelle" war, erinnert auffällig an das Quellenabenteur Yvain's, der wegen der von ihm hervorgerusenen Verwüstung des Waldes von dem Besitzer desselben zur Rechenschaft gezogen wird. Die Kälte der Wunderquelle wird im Roman ausdrücklich (V. 381) hervorgehoben. Dann beachte man, dass der mit dem Chevalier au Lion im Punkte des Ouellenabenteurs in engen Beziehungen stehende Lanzelet anstelle des wilden Waldes jenes Gedichtes einen mit dem herrlichsten Obst prangenden Paradiesgarten hat, s. die Yvain-Ausg. Foersters von 1906 S. XXXVII. - b) Bei der über Romanos Diogenes hereingebrochenen Katastrophe spielt ein Ring von sehr hohem Wert (er wurde auf 90000 byzantinische Goldstücke geschätzt) eine Rolle, den der Kaiser sich genötigt sah, dem siegreichen Sultan Alp-Arslan zu überlassen, ein Stein, der im Orient sehr berühmt war und, da er seines Gleichen nicht fand, Ορφανός ("Waise") genannt wurde; vgl. Gfrörer, Byzantinische Geschichten III, 794. Man vergleiche hiermit den Ring, den im Chev. au Lion Laudine ihrem Gemahl schenkt, der ihm aber bei der über ihn hereinbrechenden Katastrophe wieder entrissen wird.

Diese beiden historischen Momente also, die Crestien in seiner Vorlage gefunden haben kann, die "Kalte Quelle" und der Ring, die in der Geschichte des Kaisers Romanos eine Rolle spielen, haben möglicherweise wegen ihres märchenhaften (oder doch leicht ins Märchenhafte umzudeutenden) Charakters dem Dichter den Gedanken nahegelegt, den ihm vorliegenden byzantinischen Stoff mit einem ihm zufällig bekannt gewordenen Quellen- und Feenmärchen

zu verschmelzen.

F. SETTEGAST.

# Etymologien.

### ABC.

Auze oder abze (so auch im Pariser Alexandre), das seltsame frühspanische Wort, muß, wie Cornu Rom. X, 76 gezeigt hat, nach dem altportug. Adjektiv avezi- oder aviziboo, -mao beurteilt werden. Wenn er freilich daraufhin ein lat, avex von avis annimmt, das durch die avecica, -ita, -iña, -illa gestützt werde, so sind diese Diminutiva als sekundare Erzeugnisse von avecilla zu betrachten, wie mugercica usw., ist das sonstige Fehlen der notwendig alten Bildung befremdlich, auch das span, weibliche Genus neben dem fast ausschließlich masculinen der lateinischen -ex. Allerdings muß, da eine arabische Korrespondenz fehlt, iberische Herkunft bei dem abstrakten Begriff äußerst unwahrscheinlich ist, ein lateinisches Etymon gesucht werden, und das einzige was hier dem Laut entspricht (deuda pg. divida) ist der Name des Alphabets. Es konnte sich in der Verbindung mit bona, mala die Bedeutung Geschick aus Prinzip, Element herausbilden, aber auch eine Zaubersitte dahinter stehen, verwandt etwa mit dem bei Ducange Abeturium erwähnten rituellen Gebrauch describendi literas alphabeti in pavimento, ein Amulett in der Art der charta partila per abc, oder sonst ein Buchstabenspiel. Erbwörtliche Entwicklung dürfen wir ebenso gut annehmen, wie bei den Namen der einzelnen Buchstaben, it. acca, fr. ache, it. elle, fr. el etc. (die in das künftige romanische Wörterbuch gehören und in die künftige romanische Grammatik auch). Da die Einzelbuchstaben ital. doppelgeschlechtig, französisch ebenso mit Grammatikerregulierung, port. männlich, span. weiblich sind, stimmt auch das spanische Genus.

Mir erscheint die Sachlage zwingend, andern vielleicht nicht. Jeder Zweifel, auch über die Begriffsbildung, fällt weg angesichts von Dieterichs Abhandlung über die ABC-Denkmäler im Rheinischen Museum 1901, 77—105 (auf die mich Kollege Thumb aufmerksam macht), dem Nachweis ihrer zauberisch-mystischen Verwendung. Die nunmehr durch das romanische Wort eine gewifs willkommene Er-

gänzung erfährt.

Ich merke noch an, dass jenes vereinzelte portug. avizi- neben avezi nicht etwa mit ital. Abbici in Zusammenhang gebracht werden

darf. Es erklärt sich vollständig aus portugiesischen Mitteln; ebenso das toskanische bi neben sonstigem italienischem wie romanischem be aus unbetonter Aussprache im Herleiern.

### Buz.

Die von Covarrubias gegebene, von M. J. Müller aufgenommene Erklärung aus arab. bûs Kuss hat Dozy S. 376 kondemniert, weil es unnötig sei, einem Wort einen arabischen Ursprung zu geben, das sich auch im Persischen, Keltischen und Germanischen finde. Ganz abgesehen von der Beschaffenheit jener unter sich durchaus verschiedenen Worte (über das Keltische s. b. Thurneysen) ist es klar, daß die spanische Besonderheit nicht aus Irland, Persien oder Bayern geholt sein wird. Die vollständige Beschreibung bei Cov. lautet: y entre otras monerias que la mona haze es el buz, tomando la mano, y besandola con mucho tiento summis quod ajunt labiis y luego ponerla sobre la cabeça. Das ist kein keltisches und kein germanisches, auch nicht etwa mittelalterlich-französisches Zeremoniell, es ist orientalischer, hier zweifellos arabischer Brauch, und das Wort gehört zur Sache.

#### Baladrar.

Von den zu dem spanisch-port. Wort beigebrachten Etymologien hat die älteste von Diez balitar + ladrar und ihre Variante bei Caix balar + ladrar gegen sich, dass wir in einer derartigen jungen Bildung auch noch deutlich die erzeugenden Begriffe finden müßten, blöken + bellen ist aber nicht aus vollem Halse schreien. Bei blaterare (Meyer-Lübke) kann die Länge der Zeit allensalls über die Bedeutungsdifferenz hinweghelsen, aber der Laut ist unvereinbar da, wie ja schon Cornu angemerkt hat, die altpg. Form braadar lautet; die spanischen Svarabhaktierscheinungen aber wie gurupa, gurumete sind alle spät. Ich kann also auch heute nur Cornus Zusammenstellung mit balatro für einwandsrei halten, freilich nicht für mehr als eine Konjektur. Neben sie stellt sich eine weitere formale und begriffliche Möglichkeit, die eines niedersprachlichen barathrare, das Maul wie einen Abgrund ausreisen, vgl. srz. gueuler.

# Caffo,

it. ungleiche Zahl, leitet Schuchardt, Zts. 28, 98 von arab. afa Handrücken in der Bed. Kehrseite der Münze her. 1 Ich glaube, dass er mit dem ersten Gedanken an kaff Handsläche der Wahrheit näher war, habe mir schon vor langen Jahren zu Diez altes katal. caf gleich span. non, impar, und das berlinische "Kass" als Ausdruck

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das im Zusammennang damit besprochene patta ist, wie als Schachspielwort ins Franz. und Deutsche, natürlich auch als pata, patas, empatar = impattare ins Spanische übergegangen. Das aus dem übeln Tolhausen angeführte fam. pata meint pata es la traviesa.

der Abweisung angemerkt. Dies ist aber sicher das jüdische, mit dem arab. identische kaf, die emporgehobene flache Hand zeigt in der israelitischen Geberdensprache Ekel, in Neapel ist sie die schärfste Form der Abweisung, "gewogen und zu leicht befunden". Also zum Würfelspiel gehöriges international-hebräisches Rotwälsch, vgl. Gr. 12, 881.

### Courrier.

Ein Zufall hat mich Zts. 32,34 die Belege für corrieu bei Raynouard übersehen lassen; ich füge zu diesen noch den weit älteren, Sta Fides 517 Trames sus letras els correus hinzu und für das Katalanische vench un correu dels prohomens de Berga Cronica de D. Pedro IV s. a. 1344. Im 14. Jahrh. könnte man sich südfranzösische Entlehuung aus fr. correour noch zurecht legen, um 1100 läst sich die provenzalische Form nicht aus dem Norden holen, nach der Wortgeschichte auch nicht aus Italien. Sie ist als die altertümlichste zu betrachten, aus welcher die -erius usw. analogisch gewonnen sein müssen. In der Sta Fides steht sie im Reim mit feu, einem ebenso dunkelen Geschäftswort, das ebenfalls frühmittelalterlich sich von Südfrankreich aus verbreitet zu haben scheint.

## Gercer, Moineau, Bosco, Buisson.

Herzog bemerkt Zts. 31, 381 zu R. F. 15, 317: "schon Littré hatte charaxare vorgeschlagen". Das ist nicht zutreffend, Littré leitet, an Stelle der auch von ihm (was ich übersehen hatte) bei Ducange vorgefundenen richtigen Etymologie, gercer und charaxare von caracter ab. Wenn dann H. fortfährt "woneben wohl ein dem griech. γαράσσειν besser entsprechendes charassare bestand" so ist das angesichts des massenhaften spät- und mittellateinischen Auftretens von charaxare entschieden abzulehnen. Man kann höchstens fragen, ob nicht neben der besonders span, hervortretenden medizinischen sicher auf ἐγγάραξις, incharaxare zurückgehenden Bedeutung des franz. Wortes in diesem auch das scribere, pingere, cancellare (ausstreichen) des Simplex enthalten ist. Von dem durch das Verbum gesicherten caraxis bin ich ausgegangen und habe die ebenfalls in Gallien erhaltene griechische Betonung von incaustum angenommen, weil es schwer fällt für \*jarreissier im 13. Jh. im Verb und dem deverbalen jarse Skalpell, dann Ahle, den Ausfall der Mittelsilbe anzunehmen. Die orison neben achison bilden kein unbedingtes Hindernis, vgl. jedoch Anizy-Anisiacus. Merveille hatte merveillos neben sich, parvis lautet im 12. Jh. noch stets parevis, die serment, courcier, larcin werden erst im 14.-15. Jh. häufiger, selbst wenn carassare vorläge, würde das nicht viel helfen.

Wenn am selben Ort die vom Dict. gén. an zweiter Stelle gegebene Bedeutung von fortif. moineau als besonders gut zu der Erklärung aus medius stimmend hervorgehoben wird, dürfte es 420 G. BAIST,

untelich sem zu bemerken, dats diese die bis dahin (Finetière, Richelet etc.) allgemein ausschliefslich angegebene und zweifelles die an erste Stelle zu setzende ist. Ich habe sie als bekannt vorausgesetzt und, weil das Wort ins 15. lh. zurrickteicht, die Definition bisher nut in das 17., aus personlicher Kenntins das Vorhandensem der Sache seit dem 13. festgestellt. Die vom Diet. gea an eiste Stelle geruckte eines Turmes auf der Grabensohle un Bestreichung der Angreiter, ist mir nicht bekannt; die Anlage findet sich vereinselt in der Ubergangszeit um 1500, ist aber notwendig den l'urmen und Ecken vorgelegt. Ist die Angabe richtig, so tallt meme Deutung. Aber ich sehe nicht, wie sich die beiden Bedeutungen vereinigen lassen. Megnet bei Gdf., das ich mit meind idemin ierte, ist vielmehr ein Austallpfortehen zum Graben, das ebentalls in der Mitte der Kurtine zu denken ist. - Bei der grechischen Etymologie von Ame findet Herzog ungelöste Schwierigkenen, ich kenne um eine Schwierigkeit, später, ist Booxoe Hirt reichlich belegt, es kann also nicht wohl auch Weide bedeutet haben, wie das im Booxi (vgl. auch Corp. gl. lat. II, 258, 370; III, 431) gesichert ist. Die Losung ist nicht schwierig. Da lateinisch Es kann der Glückstall eintreten, daß lat, barea noch einmal zum Vouschein kommt, zur vollstandigen Sicherheit würde mit ein fruhmittelalterlicher Beleg für Joseph oder Joseph aus Unteritalien genugen. Ob er sich finden wird ist traglich, auch wenn das Wort ublich war, bei Schenkungen und Kanten seheint mir dort das Streben nach Abrundung zu tehlen, das in den nördlichen Ländern herrscht, Wemberge und Garten sind bevorzugt, auf Besitz am Öd-Linde schemt weniger Wert gelegt zu werden. Mit keltischer Herkuntt wurde sich die sichere Frbsassigkeit in Sudtrankreich und Norditalien wohl vertragen, nicht gut das ursprüngliche Fehlen in Nordfrankreich. Da sich nun überdies die Annaherung des ältesten Gebrauches an den Begriff der Werde direkt nachweisen lätst, kann man in der lautlichen Identität des griechischen Wortes kaum mehr einen Zufall sehen. Franc, beis als Erbform zu betrachten wird Bedenken tragen, auch wer nicht Aus aus Acce anerkennt; daneben steht aber noch es im Reim Beroul und Perceval-Forts.) und his address, Benout II, 2371. Dats hier mlat, Belege vor dem 12. Jh. tehlen ware an sich schon verdachtig und führt im Zusammenhang mit dem Lautbestand zur Annahme der Finwanderung im 10./11. Jh. (Roland).

Die Ähnlichkeit des Lautes zwingt noch zur Auseinandersetzung unt einer Gruppe von Ottsnamen, metow. Boxsum le Bus les-Baronnies (Drôme), Boxsum Buis (Saône et Loire), karolingisch die Buxea silva forêt de Boxe (Charente), Buxiacus Bucy-le-Roi (Loret) und Buxy (Saône-et-Loire), Buxiacus Bussy (Rhône), Buxartte Bouxières-aux-Dames (Meurthe-et-Moselle), Buxeriae Buxières (Meuse), Buxiacus Buxy (Saône-et-Loire) und Bucy le-Roy (Loiret), Buceacus Bussy la Pesle (Côte d'Or), Buciacus Bussy-Saint-

Georges (Seine-et-Marne) uud Boissieu (Isère), dazu die Dutzende der heutigen Bussieres, Buxieres, Boissieres, vereinzelt Boussières, Buissière, ebenso zahlreich die Bussy, Boissy, nebst den Boussac, Bussac, den Boussac, Boisset, in welchem zum Teil -elum stecken wird, etc. Sie können nur buxus sein. Dichte Buchsbestände müssen im Süden noch vorhanden sein, Mistral übersetzt bouisset mit lieu plein de buis, hallier, der Dict. Trevoux kennt massenhaftes Vorkommen in der Gegend von Lyon, Genf, Nantua, St. Claude, Dauphiné, das wilde Vorkommen reicht, wie mir mitgeteilt wird, bis in die Nähe von Basel und muß daher nach allgemein gültigen pflanzengeographischen Sätzen für den weitaus größten Teil Nordfrankreichs in Übereinstimmung mit unseren Ortsnamen bestehen oder bestanden haben. Wie bei der Eibe in Deutschland müssen langsamer Wuchs und hoher Wert, die Verwendung zu Behältern aller Art, Pfeifen, Schusterleisten usw, in der metallenen Neuzeit besonders zu Stöcken für den Holzschnitt, die Ausrottung herbeigeführt haben. Die Lautform bietet einen weiteren Beleg für den regelmässigen Wandel von nebentonigem ui zu u (daneben bui zu bi Bissières, Bissy, Bissey, bes. in Côte d'Or und Saône-et-Loire, vgl. bisson bei Thurot und Atlas ling. 187) und zeigt zugleich, daß von Anfang an buis neben bouis (letzteres für den Dict. Trev. vulgar), buisson (Eneas, Cour. Loois) neben bouisson (Roland) bestanden hat. Die zahlreichen -acus erlauben für o neben u keltischen Einfluss anzunehmen, ob hier der Anlaut einwirkte oder die Doppelgestalt von -dunum (Lyon, Châteaudun etc.) heranzuziehen ist, muß dahingestellt bleiben. Buisson vielleicht von buwea (Buisse, Bouisse, Boisse, Bousse, npr. bouisso touffe de buis), die Endung konnte sehr wohl in der Richtung differenzieren, daß die äußere Erscheinung des Buchswaldes, Dichte und Höhe den Sinn bestimmten; mit ut wegen buis wie cuisine wegen cuire, man wird sicher auch alt noch busson finden. - Prov. busca, fr. buche, it. (schwach) busco sind durchaus geschieden. It. buscare, nprov. bousca sind dringend der Entlehnung aus span, buscar (11. Jh. Cuervo) verdächtig; da hier jede Spur des Simplex fehlt, seit dem ältesten Auftreten die allgemeine Bedeutung suchen und nicht die besondere des Nachspürens auf der Jagd voransteht, muß man Bedenken tragen es mit prov. busca etwa in dem Sinn des franz. brisées in Zusammenhang zu bringen; mindestens ebenso unwahrscheinlich ist Zugehörigkeit zu dem span. fehlenden bosco und neupr. bousca gagner les bois, déguerpir. Wieder ein ganz anderes Wort ist afr. boise Splitter, auch Stecken, Trumm, boisette Reis, stets mit stimmhaftem s.

Neben jene romanischen Formen stellen sich nun germanische Entsprechungen. Zunächst die bei Försteman unter Buhs gegebenen Ortsnamen. Für Buchswilari 8. Jh., Buchsweiler wird durch seine südliche Lage in der Nähe noch vorhandener Standorte die Zugehörigkeit zu buxus gegeben; versprengte, jetzt vermutlich verschwundene Vorposten dürften vorliegen in den schweizerischen Puhsa (bei

Bern? o. Ih.). Pusaha Buchs im Kanton Zürich, und dem Buxcowe, Buchgau (Bern-Solothurn, 11. Jh.). Ferner in den unbestimmten Buxbrunno und Buxlare, Buchsolare (8. Jh.). Vielleicht selbst in Dürrbosslar bei Jülich. Von Busch findet sich in den alten Ortsnamen keine Spur, das ahd. (im 11. Jh. einmal verzeichnete) busc (brâmalbuse, Brombeerbusch), mhd. busch, bosch wird jeder Germanist als jung entlehnt bezeichnen, ebenso wie engl. busk, bush seit dem 13. Jh., isl, buskr, ndl. bosch, bos. Bouis, das zu der Bedeutung sich fügen würde, ist nach dem Auslaut unmöglich, es bleibt nur bosco, bois, bei dem aber wieder der Vokal sich nur mit altgermanischer Entlehnung von boscum vertrüge. Zugleich ist die Bedeutung zunächst nicht bois, bosco, sondern buisson, arbrisseau. Die geographische Verbreitung spricht dabei für französische Entlehnung. So werden wir auf jenes bos bei Benoit, bous, bouse aus Metz, bus aus Corbie bei Gdf. geführt: es scheint dort, wo der Buchsbaum nicht mehr oder nur versprengt vorkam, entlehntes bosc sich mit entlehntem bois gekreuzt zu haben, auch in der Bedeutung; weiterhin wäre auch im Norden und Osten durch die Verkehrssprache Trennung in Form und Sinn durchgesetzt worden. Unabhängig wurde prov. emboscar (imboscare) übernommen, als emboschier, emboskier, häufiger mit Einwirkung von buis, buisson und selbst busche als embuissier, embussier, embuskier. Neufr. embusquer gegenüber embûcher ist eine nördliche Form, die unter dem Einfluss des Italienischen sich durchsetzte. Es genügt auf Embuschement etc. bei Gdf. zu verweisen. Das Spanische hat emboscar aus dem Prov. und embuste aus afr. embuske überkommen, nicht die einzige nördliche Form, die dort zu verzeichnen ist.

Herzogs Referat hat mir den äußeren Anlaß gegeben, auf die drei Artikel zurückzukommen. Ich möchte dafür eine Anregung aussprechen. Unter Gercer hatte ich eine von derjenigen Meyer-Lübkes abweichende Anschauung über die Behandlung der griechischen Anlautskonsonanten vorgetragen, unter Bosco eine Erklärung von foresta versucht. Man wird dem Berichterstatter dankbar sein, wenn er auf solche Dinge mit zwei Worten hinweist.

## Houle.

Wogental, auch Woge, bei Rabelais mit h, bei Menage oule wie span. (a. d. Fr.) ola, widerstrebt der Erklärung aus der "hohlen" See in seinem Vokal. Es wird wohl nichts anderes sein als houle Topf, die Erklärung der Bedeutung gibt span. olla vom Wirbel im Meer oder Fluß.

In Betracht käme auserdem noch Menages undula, das an sich nicht übel ist, die lautliche Möglichkeit ist ohne weiteres zuzugeben. Épingle ist, wie ich wiederholt angemerkt habe, durch spiculum bestimmt, el aus enl beweist für sich nichts, aber es ist möglich, das in carole coronula steckt, trotz inula zu iluna in aunée. Weiter Zusammengehörigkeit mit houlette. Aber beiden steht das späte Hervortreten des Wortes entgegen.

### Manada.

Das von Diez zu mansio gestellte sp. Wort kann nicht dazu gehören, ist von asp. mesnada durch die Bedeutung scharf geschieden, von prov. mainada auch durch den Laut. Handvoll palst auf die Herde Kleinvieh begrifflich nicht, und man wird zunächst an afr. menée denken. Aber die genaue Bedeutung bietet npr. menado, Herde. Da menar asp. nicht einheimisch ist, malmenar bei Berceo entlehnt, nur Alex. 1798 unsicher menavan, menear entlehntes meneiier, so wird auch hier prov. Entlehnung vorliegen, die neben hato, kast. neben piara trat. Auffällig bleibt dabei nur an für en. Es scheint, dass bei der Aufnahme Anlehnung an manada Handvoll eintrat, die Einheitlichkeit auf der ganzen Halbinsel konnte durch die Herdenwanderungen bestimmt werden. Hier muß aber die Wortgeschichte einsetzen, die mir fehlt.

#### Peler.

Man pflegt mit Raynouard das Verbum in der Bedeutung des Schälens von peau abzuleiten: es gehört durchaus zu pilare. Die Bedeutung nähert sich éeorcher, bleibt aber überall getrennt, und das würde nicht der Fall sein, wenn pellis dahinter stände, prov. von der Feige, der Gerte, der Schweinszunge, franz. seit Roland ebenso schälen, nie schinden. Beim Abbrühen des Schweins, beim Enthaaren der Felle geht eben die Epidermis mit. Ebenso liegt bei se peler von der Krankheit der Verlust von Haar und Epidermis auf derselben Linie. Spanisches in beiden Richtungen mit den Nachbarsprachen gleichartiges pelar ist auch durch den Laut von piel geschieden.

# Pautonier, paute, peautre, paletel, paletot.

Diez IIa hat für die Gruppe des von ihm vorangestellten ital. palione zunächst lat. palitari genannt, das also wohl ein volksübliches Wort gewesen sei. Über das von ihm selbst angedeutete Bedenken ist nicht binwegzukommen, das einmal bei Plautus belegte Wort erscheint als eine Gelegenheitsbildung, das Simplex ist unromanisch. Auch ist eher das Französische in den Mittelpunkt zu rücken, worauf schon altital. paltoniere neben paltone, beide bei Boccaccio, hinweist. Auch provenz. steht pautom nur einmal spät bei Rayn., ist paulonier etwas stärker aber sein Auftreten ganz in der Art des nördlichen Fremdworts. Es kann eine Rückbildung gerade beim Schimpfwort, ital. noch begünstigt durch appaltone und poltrone, selbständig eintreten, es kann auch afr. pauton vorhanden gewesen sein nach pautonaille Mon. Guill. Im 13. Jh. wird hier pautonier rein scheltwörtlich, ungefähr gleich vilain, ribaud, truand, im 12. Jh. erscheint der Begriff noch zum Teil konkreter, im Tross wie garçon, nur bejahrter, z. B. Guill. le Marech. 568, er führt die Pferde Wace Rou III, 3001, ist Türhüter ib. 3007, 3018, schleppt in der Herberge Weinfässer Floire I, 1123, eher

Fuhrknecht oder Gelegenheitsarbeiter als geradezu Vagabund. Das von Diez an zweiter Stelle genannte ndd. palle Lappen, das Körting ganz weggelassen hat, habe ich eine Zeit lang für das richtige Etymon gehalten, da das mhd. Wörterbuch ein palte als "langen, groben Wollenrock, Pilgerkleid" aufführt. Bei näherem Zusehen ist dies masc. nur einmal im 15. Jh. belegt, bezeichnet allerdings ein Männergewand, von dem ein Schofs heruntergeschnitten wird, aber die nähere Definition entstammt der Identifizierung mit einem paldones bei Adam v. Bremen, das Herausgeberfehler für faldones war; der hairische Zins palte pannum censuale bei Schmeller zeigt nur, dass das ndd. Wort sich auch nach dem Süden verbreitet hatte. Ein pautet de toile bei Godefroy a. d. Gironde 1357 ist völlig isoliert, ziemlich sicher dafür pantet von pante, pente einzustellen. Scheinbar liegt im Wallonischen ein femininer Typus palta vor der sich allenfalls in Zusammenhang bringen liefse, paute, pate, pautin Getreidehülse, Spreu, einmal auch afr. bei Brunetto Latini: es ist das bekannte peautre1 mit der vom dissimilierten prestre-preste stammenden Permutation von -tre mit -te. Während diese Spur versagt, muss ein anderer Anklang vorläufig festgehalten werden. Bretonisches paotr, Knabe, Knecht, ist in seiner Herkunft dunkel, Henry, Lex. etym. du bret. mod., denkt an Entlehnung und nennt afr. pautraille, das peautraille ist, und engl. paltry das, älter palterly, ebenfalls zu pealtre gehören dürste; keines der beiden konnte das Substantiv ergeben, ebensowenig als das begrifflich unmögliche peautre selbst. Poltre Füllen an das man denken könnte, wäre paoulr nach saoud soldu, maout mouton, ao und aou scheinen genau geschieden. (Eine Ausnahme nennt mir Thurneysen in baot, vaot, voûte, auch diese immerhin ol, nicht ol). Der bretonische Auslaut lässt sich mit paltonier nicht vereinigen, aber wir dürfen bei der engen begrifflichen und örtlichen Nachbarschaft die Möglichkeit eines Zusammenhangs nach rückwärts nicht in Abrede stellen.

Erwägung verlangt in diesem Zusammenhang noch paletot, in Tournai 1403 palletot, daneben im 15. auf 16. Jh. paltot, palto, 1483 paltof, und paletoc palletoc seit 1455, bei Robert Stephanus bis Oudin, vgl. Thurot II, 172; die schon grammatisch gegebene Priorität des -oc wird bestätigt durch paltoquier bei Cotgrave, paltoquet, couillon paltoqué bei Rabelais, und durch bretonisch paltôk, englisch vollends,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von espeaute, espeautre erhält das Verbum espeautrer, espautrer, auch peautrer die Bedeutung ausquetschen, weil die Hülsen des Spelts beim Drusch nicht abfallen, auf einem besonderen Mühlgang entfernt werden müssen. Von da ist mit Präfixverkennung jenes peautre gewonnen. Ebenfalls von dem Verbum dürfte peautre in der Bedeutung Zinn oder Zinnlegierung kommen, it, peltro, mlat, peltis, engl. spelter Rohzinn, deutsch früher Spiauter Zink: wegen des Walzens und Schlagens des Staniols. Die Vernischung mit der Bedeutung Zink von der Legierung des Blattsilbers her. Peautre Steuerruder ist dunkel, läfst sich mit lat. plectrum (schwach bei Ducange) soviel ich sehe auch dann nicht vereinigen, wenn man ein verlorenes bretonisches Zwischenglied ansetzt, da anlautendes pl dort nicht die sonst sehr weit gehende Metathese erfährt.

wo das Wort schon seit Mitte des 14. Jh. (bis ins 16, s. b. Murray) gut belegt ist, gilt nur paltok, paltoke. Das e der französischen Mittelsilbe erklärt sich als Ausspracheerleichterung. Als Bedeutung nimmt Murray an "a short coat, sleeved doublet, or jack", letzteres auch in Frankreich Ducange s. v. Paltrok aus dem Prozess des Gil de Rays 1410 habentes disploides seu vulgari locutione paletoz, capellinas etc., vgl. ib. s. v. Displois; armatus quodam disploide gallice jaque; pourpoins ou palletogs 1455, une jaquette ou palletot 1456, in Lyon Tracht der archers usw., ausdrücklich mit Ärmeln 1446, "breve zwstimentum" Bovelles 1533, vieux mot Tabourot 1587, Bauernkittel Lassoue 1506, saie à manche descandant à micuisse Monet 1635, etwas verschieden von der Beschreibung die 1737 die spanische Akadèmie von dem im 16. Jh. entlehnten paltoque gibt: un género de copotillo de dos haldas, como escapulario, largo hasta las rodillas y sin mangas. Usan los en varias serranías, y antiguamente los usaron sobre las armas los soldados. Im 18. Ih. und nicht in Trevoux nur mehr als spanische Bauerntracht, ebenso im 19. ]h. bei Mozin als paleto, und hier und da in Dialektwörterbüchern mit ziemlich vager und nicht verdachtfreier Angabe der Beschaffenheit: kommt das Wort erst 1840 in Frankreich und England wieder in Gebrauch und zwar, wie die Belege bei Murray, Paletot, zeigen, zunächst mit sehr willkürlich wechselndem Inhalt. Bretonisches paltôk glaubte Le Gonidec in pallen oder pallin Decke und tôk Hut zerlegen zu dürsen, begrifflich ganz unmöglich; Diez hat dafür palla1 und toque gesetzt, nicht besser. Derselbe hatte außerdem an afr. paletel gedacht: an der Stelle, die er im Auge hatte, Trubert 2275, ist kein Gewand gemeint, die Mutter bindet, nachdem Trubert sich als Mädchen verkleidet hat, ihm neben dem Gürtel ein paletel um, sonst einen Flicken, hier einen Schmuckfleck, etwa Brustfleck oder Kopfbedeckung; ohne Beziehung zu pala, vielleicht vom kirchlichen palla? (s. b. Ducange). Palletaulx im 16. Jh. als Schiffertracht, palteau im 18. Jh., die Godefroy dazu stellt, sind unser paletot; im 14./15. Jh. ist wie wir jetzt wissen o aus eau nicht möglich. Endlich hat Carpentier, dem Frisch, Littré, Dict. gén. mit einigen Varianten im Detail sich anschließen, ndl. paltrok an die Spitze gestellt; ganz abgesehen von der Frage, wohin das r gekommen sei, erscheint es rein historisch evident, dass die im 16. Jh. von Kiliaen gegebene Form nur eine Verdeutlichung von paltoc ist, ebenso wie im 17. Jh. auftretendes paltsrok. Ableitung aus jenem Typus palta oder aus ndd. pall ist romanisch und germanisch nicht angängig, bretonisches paltôk ist durch den Laut als Entlehnung gekennzeichnet. Um das ndd. palt mit dem kymrischen Adjektivsuffix -awc zusammen

 $<sup>^{1}</sup>$  Läge nach Henry in jenem bret. pallen vor, das vielmehr afr. palie, pale ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von der Bedeutung velamen aus Grabtuch der Heiligen, Altartuch, dann corporale. In diesem Sinn italienisch lehnwörtlich, sonst nicht entwickelt, aber in der Kirche alltäglich. Afr. pale ist stets palie, nicht palla.

432 G. BAIST,

zu bringen, ist die Entfernung zu groß. Wir wissen also nur, daß das Wort zuerst in England auftaucht, eine Jacke bezeichnet, zunächst vorwiegend soldatisch scheint, und daß die ursprüngliche Form paltok ist. Wir müssen uns über die Grenzen unseres Wissens und der Wissensmöglichkeit klar bleiben: auch wenn einmal die kulturhistorisch notwendige Zusammenstellung der abendländischen Modenamen vorliegt wird das etymologische Dunkel, das über der guten Hälfte dieses Materials liegt, sich nur wenig lichten.

### Trâle.

Der Dict. gén. zieht der Diez'schen Ableitung eine keltische vor, mit Berufung auf bretonisch drask, alt drasgl, trascl, ohne sich näher darüber auszusprechen, ob die germanischen Formen als urverwandt oder als Entlehnung zu betrachten seien. Körting ignoriert das, nimmt auch keine Notiz davon, dass Kluge als die germanische Grundform bramstala betrachten möchte. Dem bretonischen Wort entspricht kymrisch tresglen, und Henry schließt auf ein keltisches tresklo, das für tredsklo stehe, welches zu breton. tred Staar gehöre. Wie damit zu vereinigen ist, dass er dieses selbst mit kymr. drudwy etc. auf keltisch trodi zurückführt, wird nicht ersichtlich. Dabei erscheint das Fehlen unseres Wortes im Irischen und Gälischen von vornherein verdächtig, gegenüber der Verbreitung in den germanischen Dialekten. Entscheidend dürfte sein, dass astla-assula breton. askleûden, kymr. asglodyn entspricht, s. Loth, Les mots latins dans les langues brit., S. 134, also auch hier bei alter Entlehnung stl > scl. Das kymrische e für a ist unbedenklich, vgl. z. B. breton. paska, kymr. pesgi pascere. Allerdings wäre dabei anzunehmen, dass das Wort in England schon zur Zeit der bretonischen Auswanderung sich verbreitet hatte und damals angelsächsisch das a in prostle noch erhalten war. Es würde das, ebenso wie bei der französischen Aufnahme von trâle, sich aus der Jagd mit Sperber und Schmerl und dem Vogelfang erklären, bei dem ja den wohlschmeckenden Drosselarten besonders nachgestellt wird. Dass kymrisch Sperber (bret. sparfel) und Falke (bret. falchan) fehlen, erklärt sich aus der angelsächsischen Bevorzugung des Habichtnamens mit Exponent.

### Tonto.

Diez hatte nicht ohne Grund EW. II<sup>b</sup> von dem italienischen Vorkommen des Wortes abgesehen. Es ist dort spät und selten, sieht aus wie einer der Hispanismen, die ja gerade beim Scheltwort mehrfach auftreten. Dafür hatte man aber in Italien gleichbedeutend und fast gleichlautend tondo von retundus, und ich dächte, daß das sp.-pg. Wort im 16. Jh. dorther gekommen ist. Homorgane stimmlose und stimmhafte kommen sonst ohne Zwang nacheinander, wenn aber auch noch der folgende Laut identisch ist, liegt ein

Anreiz zur Assimilation vor, wie er bei gros et gras mitwirken dürfte. In Italien reichte er nicht aus, bastione tonto (rund), das ich einmal in della Valle's Vallo finde, mag Druckfehler schlechthin sein, bei Entlehnung konnte er zur Geltung kommen und zur Alleinherrschaft führen, weil dem Begriff und seiner Nachbarschaft reduplizierende und alliterierende Formen zugehören, wie bobo, lelo, soso, fofo. Dass mir ein Vorkommen vor dem 16. Jh. nicht erinnerlich ist, bietet bei einem Wort, auf das ich nicht besonders geachtet habe, keine Garantie, findet sich ein älterer Beleg, so ist die hier gegebene Erklärung eliminiert, findet sich keiner, ist sie sicher.

G. BAIST.

## Podium in Südfrankreich.

In seiner Abhandlung "Ein Beitrag zur Geschichte der jotazierten Konsonanten in Frankreich" Ztschr. XXVII S. 675 wagte Juroszek die zwei Gebiete der dæ-Behandlung (y und dž) im Provenzalischen nicht näher zu bestimmen, weil ihm für diese Lautgruppe nur wenig Ortsnamen zur Verfügung standen. Nun bietet für diesen Zweck das Wort podium "Hügel", welches, soviel ich bis jetzt ermitteln konnte, als Ortsname auf West- und Südfrankreich beschränkt ist, ein vorzügliches Hilfsmittel. Das Wort kommt in dieser Verwendung nicht nur als Simplex vor, sondern auch in den Ableitungen \*podiolum und \*podiata¹, sodas wir imstande sind, auf Grund dieser Wörter beide Stellungen vor dem Tone und nach dem Tone, zu studieren, was hier geschehen soll.

#### I. Podium.

a) Wir werden nun zunächst die Verhältnisse auf dem linken Rhôneufer prüfen. Die Alpendepartements und das Südostfranzösische überhaupt zeigen di > y. Alpes-Maritimes. Die Beispiele für dieses Département habe ich aus Moris, Cartulaire de l'abbaye de Lérins geschöpft: 1. Puy-d'Amaury, nom de quartier aux environs de Grasse, erwähnt in einer Urkunde (a. 1046—1052) Podium Amalrici; 2. In demselben Arrondissement befindet sich noch Pibonson, quartier des environs de Mougins, con de Cannes, belegt mehrere Male als Pogium Bontione, cum Podio Pontiones (a. 1113), Poio Pontione (a. 1007 seu 1022), in Poium Bontionem (a. 1056). Zu bemerken ist hier die Zusammenziehung der Lautgruppe uy > i. 3. In demselben con und ar. finden wir noch Puy-Gros, nom d'un quartier de Mougins, belegt a. 1056 Poium grossum. Die Latinisierung zeigt uns die Form \*poi. Außerdem finden wir in demselben Cartulaire noch die Form Puay: loco dicto Puay de la Muayran (a. 1378), und loco dicto Puay Robaut (a. 1378), wo also die Diphthongierung des o vorliegt.

Basses-Alpes. 1. Puimoisson, cne con Riez, ar. Digne, belegt a. 1369 de Podio Moysono, a. 1003 in castro et villa que lingua

¹ Vgl. bei Mistral poujado (aprov. pojada) "montée, roidillon, pente ascendente", und für podiolum pouiau (rom. pouyau lieu élevé) "tas, monceau", en Velay. Die letzte Form kommt als Ortsname im Dép. Dordogne vor: Pouyau, Le Pouyau, Les Pouyaus.

rustica Pogium Muxone nominatur. Aus Cartulaire de Saint Victor de Marseille, hrg. von Guérard, habe ich noch 2. Le Puy, ar. Forcalquier, belegt Podium, 3. Puy-Michel, belegt a. 1089 vel 1090 Isnardus de Podio Michaelis anzuführen.

In Hülle und Fülle kommt dagegen Puy in Hautes-Alpes vor, wofür Roman's Dictionnaire topographique, 1884 einzusehen ist. Es kommt allein und in Verbindungen mit Adjektiven und Personennamen gegen fünfzigmal vor. Man findet da auch die obige Zusammenziehung uy > i: 1. Picomtal, a. 1277 Podium comitale; 2. Piponson (vgl. oben den Ortsnamen Pibonson): a. 1355 Podium Ponsonesium. Auch die Reduzierung des Triphthonges uei (s. Meyer-Lübke, Grammatik d. rom. Spr. I, § 193) zu ie findet man t. Piegüe: a. 1211 Podium acutum, a. 1211 Poiagu; 2. Pienault: a. 1263 Podium altum. Auch in einem Falle uei > e Pelleautier: a. 1288 Castrum de Podio Lauterio. In Belegen ist der alte Triphthong noch ersichtlich: Le Puy-Sanières: a. 1297 Podium Sagneriarum, a. 1386 aber Al Puey.

Savoie (Vernier, Dictionnaire topographique du département de la Savoie, 1897). Puy. Puygros zeigt in Belegen verschiedene Reduktionen des Triphthongen: de Podio grosso im 14. Jh., a. 1578 Puigroz, a. 1690 Piégros, im 18. Jh. Piégro und 1690 sogar Pigros. Deshalb wird wahrscheinlich hierher gehören Le Py, Name eines Dorfes.

Ain zeigt nur Puy, daneben einmal Le Pouy.

Isère: Le Puy dreimal, daneben einmal Le Pey. Beispiele aus Dictionnaire des Postes.

Drôme: Le Puy (Dictionnaire topographique von Brun-Durand, 1891) kommt zwölfmal vor; der älteste Beleg zeigt noch den Triphthong, a. 1492 Le Puey. Daneben finden wir die schon im Dép. Hautes-Alpes beobachtete Auflösung uei > ie: 1. Piégu: a. 1300 De Podio acuto; vgl. noch 2. Piéjoux, welches unbelegt ist. 3. Piégros: a. 1332 Podium grossum, a. 1391 Puygros, im 17. Jh. Piedgros. Die moderne Schreibung zeigt volksetymologische Anlehnug an pied: 1. Pied-Bel: belegt a. 1496 Podium bellum; 2. Piedgut: Pyegut, Puyagu a. 1563, also wie oben \*podium acutum. Dieses Pied findet sich meist in Verbindungen und kommt etwa dreisigmal vor.

Vaucluse. Nur zwei aus dem Dictionnaire des Postes geschöpfte Beispiele: 1. Puyméras, ar. Orange; 2. Puyvert.

Bouches-de-Rhône. Beispiele für dieses Département bietet Guérard, Cartulaire de Saint Victor de Marseille. 1. Peipin: a. 1177 (? Karte 759) Podium pini; 2. Peynier: a. 1110 Podium nigrum. Neben dieser Auflösung uei > ei findet man noch puy: 1. Puyloubier: a. 1040 Podium Luparium, die Latinisierung Poium Luparium zeigt auch die ältere Stufe poi. 2. Le Puy-Sainte-Réparade: Podium Sanctae Reparatae. Dazu noch aus dem Dictionnaire des Postes Puy-ricard und Puy-Gaillard.

Var. Beispiele aus Moris, Cartulaire etc. 1. Pibresson, quartier de la cne de Callian, ar. Draguignan: a. 1341 de Podio Bressono. Neben dieser schon beobachteten Zusammenziehung finden wir, wie oben, ei: Peymeyan, nom de quartier, in demselben Arrondissement: im 12. Jh. in Podio Meano. Aus Dictionnaire des Postes: Peygros und Les Puys.

Das linke Rhôneufer ist, wie wir sehen, einheitlich. Eine große Mannigfaltigkeit zeigt die Behandlung des Triphthonges, wofür Meyer-Lübke, Gr. I § 193 zu vergleichen ist.

b) Das ganze große Gebiet vom rechten Rhôneufer bis zur Einmündung der Gironde zerfällt dagegen in zwei Gebiete, in das y- und  $d\ddot{z}$ -Gebiet, die sich leider nicht streng abgrenzen lassen.

Gard (Dictionnaire topographique von Germer-Durand, 1868). Der Mehrzahl der Ortsnamen nach gehört dieses Dép. dem dž-Gebiete zu. Le Puech kommt über hundertmal allein und in verschiedenen Verbindungen vor; auch Les Puechs. Auch o > ie zeigt sich einmal: Piechaigu: a. 1461 Mansus de Podio acuto. Doch gibt es einige Ortsnamen, welche auf uei > ie hindeuten, also zum y-Gebiete gehören. Es ist aber zu bemerken, dass in diesem Falle podium nur in Verbindungen vorkommt, die Belege für di > ch zeigen: 1. Piégaren: a. 1233 de Podio garenco, a. 1789 aber Puech Garen; 2. Piéredon: Podium rotundum, Puechredon, vgl. viermal Puechredon in demselben Dép. Auch kommt hier die im Dép. Drôme beobachtete Schreibung Pied sechsmal vor: Pied-Méjan, vgl. ebenda Puech-Méjan.

Hérault (Dictionnaire topographique von Thomas, 1868) gehört fast ganz diesem Gebiete an. Puech, Le Puech kommt zwanzigmal allein und in Verbindungen vor. Der älteste Beleg stammt aus dem Jahre 1088: Castellum de Podio abonis, jetzt Puechabon. Auch o > io: 1. Pioch ou Puy-Maury; 2. Pioch ou Roc-Négre; 3. Le Pioch; 4. Pioch ohne Artikel. 5. Puech-Doussier noch 1841 Pioch-Toussiou. Auch q > e: 1. Pech, 2. Le Pech; 3. Pech-Aure: a. 1284 de Podio auri; 4. Pech-Coucut: a. 1169 Podium cocutum. Nur in einigen Verbindungen sieht man pui, die älteren Belege zeigen aber puech: 1. Puilacher: a. 1154 Poiglechier (für die Schreibung s. unten Pyrénées-Orientales); 2. Puissalicon: a. 1529 Puechsalicon; 3. Puisserguier: a. 1649 Puech Serguier. Nur Mas Delpy ou Le Py zeigt dj > y, doch fehlen für diesen Ortsnamen die Belege.

Aude. Bei De Vic et Vaissette: Hist. de Languedoc Bd. V. hiess Pech-Salamou a. 931 in ipso Poiolo; die heutige Form zeigt also kein Suffix. Dictionnaire des Postes hat noch: 1. Pecharic-elle-Py, 2. Belpech, 3. Le Pech, 4. Pechbusque, 5. Pech-Ramier, 6. Pech-Luna; 7. Le Puech-d'Acou. In Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administratif de Carcassonne, hg. von P. M. Mahul (1857 ff.) lesen wir in fast jedem Canton einige Pech, Peich meist in Verbindung mit Personennamen.

Nur zwei aus dem Dictionnaire des Postes geschöpfte Beispiele zeigen y: Puyvert, 2. Puicéhric (?).

Pyrenées-Orientales (Dictionnaire des Postes und Joanne, Dictionnaire géographique, administratif etc. 2. Aufl. 1869) gehört bekanntlich zum katalanischen Sprachgebiete (s. Grundrifs d. rom. Phil. I², S. 841; über dj. s. o. c. S. 857). Beispiele aus dem Dictionnaire des Postes: 1. Le Puig; 2. Puig-del-Mas; 3. Puygvalador; 4. Puigmal; 5. Belpuig; vgl. die Schreibung goig. Nur ein einziges Mal die Wiedergabe von dj., wie oben, durch ch: Puch, ar. Prades.

Ariège (Dictionnaire des Postes und Joanne) zeigt drei Formen: I. Poucch dreimal, Le Poucch; 2. Le Pech zweimal; 3. Le Puch. Außerdem finden wir drei Ortsnamen mit di > y: I. Peybernard; 2. Peycard; 3. Le Py. Das letztere kann auch pinus sein.

Tarn (Dictionnaire des Postes; Joanne, Dictionnaire géographique, administratif etc.). Auch hier kommt pui in Verbindungen vor: 1. Puybégon; 2. Puygouzon-et-Monsalvy; 3. Puicalvel (erwähnt auch in Mémoires de Batailler sur les guerres civiles à Castres et dans Languedoc 1584—1586, publ. par Charles Pradel); 5. Puylaurens findet sich bei De Vic et Vaissette o.c. Bd. V belegt als fundi Podii Laurenti, a. 1173 und a. 1162 Puillaurensis ecclesia. Heutiges pui erscheint in Belegen als poig, pueg; so Puycelci, a. 1176 in einer Urkunde in provenzalischer Sprache Poigcelsi; desgleichen Puimarcel (dans la cne de Penne); Poig Marcel; beide Belege aus dem Cartulaire des Templiers de Vaour, 1894. In diesem Cartulaire kommen solche Schreibungen mehrere Male vor: Poig, Puig (Gaillardz et Ameilz del) a. 1183; lo noguer del Pug a. 1143, Puigsegoz a. 1192. Vgl. noch die Ortsnamen Notre Dame de Pueg, Puech Andric, Pueg Cornet, Pueg de la Roca, Pueg Selsi, Pueg de la Garda in Archives historiques de la Gascogne, Bd. 26 (Les livres de comptes des frères Bonis, marchands Montalbanais du XIV. siècle). Dazu noch Pépelou ou Puppelou (Paul de Corneillan, sgr. de) in den oben erwähnten Mémoires de Batailler etc. und aus dem Dictionnaire des Postes Puy-Cheval, Puy-de-Dezès, Le Py. Sehr verbreitet ist auch die Wiedergabe durch ch: Puech-Auriol: belegt im Cartulaire des Templiers Poig Auriol. Sehr viele solcher Ortsnamen liest man in den oben erwähnten Mémoires etc.: Pech; Pech ou Puich; Puech, Pécharnié; Péchassaut ou Puechassault, noch im Namen Jacques Puech. Aus dem Dictionnaire des Postes noch: Puechoursi; Pechaudier; Le Pech; Pech-de-Fos; Pech-de-Salles; Le Puech; Puech-Amat; Puech-Bedel; Le Puech-Cabrié; Le Puech-Fabre; Puech-Malou; Puechredon; auch einmal Le Pioch.

Aveyron. Das Cartulaire de l'abbaye des Conques, hg. von Desjardins (1873), bringt Le Puy, belegt a. 1105 de Podio S. Mariae und das Dictionnaire des Postes Py. Die Mehrzahl der Ortsnamen aus dem erwähnten Cartulaire gehört dem dž-Gebiete: 1. Le Puech, a. 1063—1087 in Podio; ein gleichnamiger Ortsname kommt in demselben Cartulaire noch dreimal vor; 2. Puech-Venlous; 3. Puech-

4.38 P. SKOK,

Clergue, im 12. Jh. Poig (die Urkunde ist provenzalisch); 4. Puech-Mège, a. 997—1031 de Pojolo Mejano (vgl. oben Aude), der moderne Ortsname geht auf \*podium medium zurück.

Lozère. Dictionnaire des Postes bietet nur zwei Beispiele 1. Puylaurent; 2. Le Py und nur ein Beispiel für dz: Puech-del-Mont.

Ardèche. Nur ein Beispiel aus dem Cartulaire de Conques: Le Puech, belegt im 12. Jh. Pojetum sub Banna, wo also der moderne Ortsname das Diminutivsuffix -ittus abgeworfen hat.

Haute-Loire. Le Puy, a. 1254 Podium hiess früher Anicium, l'avesque del Poi in der Chanson d'Antioche, Appel, Prov. Chrestomathie S. 34, la cortz del Puey o. c. S. 70. Es findet sich noch die Auslösung qi > ey: 1. Peyboudry: in Podio Baldrico, a. 1256 Poi Baldric; 2. Peymion: mansus de Podio medio. Auch qi > e: Pepouget: mansus de Podio Pogeto, a. 1337 noch der Triphthong erhalten Puey Poget, eine sehr interessante Ortsnamenbildung! Alle diese Belege sind dem Spicilegium brivatense hgg. von Chassaing (1886) entnommen. Dazu noch ebenda Lo Poi del Montet a. 1271, Le Puy de Marelh a. 1294, Le Puy Gros a. 1294. Beispiele für dž sind mir nicht bekannt.

Cantal bietet größtenteils Beispiele für dž. Le Puech: im Spic. brivatense a. 1337 Lo Pueich; vgl. damit Puoich vert bei Peire d'Alvernhe, Appel, o. c. S. 119. Dictionnaire des Postes noch: Le Puech fünfmal und sehr oft in Verbindungen: Puechagut, Le Puech-Broussous, Puech-de-la-Garde, Puech-Delserieys, Le Puech-Mazzes, Puechmouson, Puechroux; außerdem noch die Form Peuch (soubro et soutro).

Lot (Dictionnaire des Postes) zeigt Beispiele sowohl für y als für dž. Puy-d'Issolu, Puy-l'Evêque, Puybrun, Puycalvel, Puyjourdes, Puy-Clavel, Puy-de-Corn, Puy-del-Claux, Le Puymerle, Py. Also lauter Beispiele für Verbindungen. Ebenso zahlreich sind die Beispiele für dž: Pech-Sirech, Pechaurie, Pechpeyroux (< \*podium petrosum), Pech-Castan, Pech-Caussen, Pech-de-Fos, Pech-Quizel, Pech-de-Galessie, Pech-del-Bras, Le Pech-d'Issepts, Pech-Long, Le Pech-Estève, Le Puech dreimal.

Tarn-et-Garonne (Dictionnaire des Postes, Joanne): Puyla-Garde, Puy-la-Roque, Puycornet, Puygaillard, Beaupuy, Puylauron.

¹ Da mir erst jetzt der Dictionnaire topographique du département du Cantal von Amé, 1897 zugänglich ist, so kann ich mich etwas genauer fassen. Auch hier lassen sich die schier zahllosen Ortsnamen Puech, Le Puech, Le Pech von den weniger zahlreichen Le Puy nicht abgrenzen. In 28 Gemeinden kommen beide Typen nebeneinander vor. Indessen scheint es doch, daſs die Puy-Ortsnamen hier späteren Datums sind. Puy-Cornil (cae d'Aurillac) hieſs z. B. noch 1739 Le Puech-Cornil. Lehrreich ist diesbezüglich die Bildung Le Puy-du-Peuch (cae de Boisset), montagne à vacherie, welche man nur dann verstehen kann, wenn man annimmt, daſs zur Zeit der Bildung dieses Ortsnamens nur die Form puy verständlich war. Die ältesten Belege für puy bieten Puy-de-Corme a. 1510 und Le Puy-Francou.

Mehrere Beispiele für dž: Belpech, Pech-Bély, Pech-Bernou, Pech-Bertie, Pech-Blanc, Pechboyer, Pech-Perdy, Pech-Buffié. Dazu noch Aupuech, belegt im Cartulaire de Marseille Poium altum, Rostagnus de Poio alto (a. 1044), wo man nicht weiß, ob sich Au- auf altus, oder al- (dat.) bezieht.

Haute-Garonne zeigt auch dieselbe Spaltung. Puységur; im Cartulaire de Saintonge, hg. von Grasilier (1871), I, XXV Podium acutum, wo das Adjektiv nicht stimmt. Aus Dictionnaire des Postes Puydaniel, Puymaurin, Pouy-de-Touges, Pouyastruc. dž: Péchabou, Pechbonnieu, Pechbusque; in Beaupuy-Belpech < \*bellum podium sind beide Formen vertreten; Pechauriolle, Le Pouech, Pech ou Puech, Pech.

Hautes-Pyrénées (Dictionnaire des Postes) gehört ganz dem y-Gebiete, Puydarrieux, Betpouy und Betpouey (< \*bellum podium, vgl. Betplan im Dép. Gers); Pouy und Pouey, Pouyastruc, Pouyferré und Poueyferré.

Gers (Dictionnaire des Postes) desgleichen. Saint-Puy ou Sempuy ist volksetymologisch entstanden aus \*Summum podium, belegt, in Roles gascones, hgg. von Bémont (1900) II 270 a. 1285 castrum Summi podii, so mehrere Male (II 447, a. 1789; II 297 dasselbe Jahr). Peydaounous, Peydané, Puycasquier, Puylausic, Puységur, Pouy-Roquelaure, Pouydragouin, Pouylebon, Poulyoubrin, Puy-Minet, Le Pouy.

Lot-et-Garonne (Dictionnaire des Postes) gehört auch teilweise diesem Gebiete an. Beaupuy, belegt in Roles gascones II 66 a. 1279 de Bello podio; Puy-Fort-Eguille (Dictionnaire des Postes schreibt Puyforteguille) ebenda II 124 a. 1281 de Podio Fortis Acus: Puymirol ebenda II a. 1287 "els habitadors del gran Castel"; Puymasson, Puymiclan. Beispiele für dž: Le Puch-de-Gontaud, belegt in Roles gascones II 163 a. 1283 de Podio. Dictionnaire des Postes bietet noch die Formen: Le Pech, Pech-Bardat, Pech-de-Bedel, Pech-de-Fargues, Pech-Delmas, Pech-de-Mauzac, Pech-Manieux, Pech-Moutier, Pech-redon (< \*podium rotundum, was sehr oft anzutreffen ist) und Le Puch.

Dordogne (Dictionnaire topographique von Gourgues, 1873) zeigt Puy, Pey und Pech, Peuch. Die Grenze läßt sich zwischen diesen zwei Typen, obwohl die Beispiele außerordentlich zahlreich sind, nicht genau angeben. Man kann nur soviel sagen, daß der ch-Typus häufiger südlich von Dordogne und Vezère vorkommt und nördlich von diesen zwei Flüssen nur sporadisch anzutreffen ist. Doch kommt Puy auch in dem Gebiete von Pech vor. In anderen Départements kann man sich wegen des Mangels an ausreichenden Beispielen nicht einmal ein solch ungefähres Bild machen. Puy, Le Puy kommt allein und in verschiedenartigen Verbindungen unzählige Male vor. Auch hier finden wir verschiedene Auflösungen des Triphthonges: uei > ei. Le Pey kommt ungefähr fünfzigmal vor allein und in Zusammensetzungen. Nur einmal uei > ie:

Pagner im 16. Ih. Prov Agut. Den alten Triphthong zeigt noch der Beleg aus 1434 Er Prov für Le Prov, a. 1328 mansus de Podio. Die Belege zeigen auch poi. Le Prov: El Pro; ein anderes Le Prov: a 1203 El mas den Per. Ein Beleg zeigt noch die Auflösung eu; Pro Chasser: a. 1403 Proc Chasser: — Le Proh kommt über siebzigmal vor. Auch o sen finden wu: Le Proch, sechzehnmal samt Verbischungen; der älteste Beleg aus 1451 Locus de Podio. Proch toucet sich in den Belegen für heutiges pui: Le Prov. a. 1462 Mansus del Proch, Proc Mige: de Proch-Meia, Proh-Mejol, sogar a. 1778 Pro-Méjot.

Corrège Dictionnaire des Postes). Auch hier zahlreiche Beispicle in pm; 1. Pur dreimal; eines von ihnen ist im Cartulaire ca l'abbave de Beaulieu von Deloche (1850) belegt circa a. 1076 A Pedie, Pia d'Arnac. Cartulaire de l'Uzerche hat noch: Puy (S. Voard), verschwunden, erwahnt gegen 1000; manso dal Pei, Per Alvenne in manso del Puer; Pur (Porcherie): Alpoi, und Per Roger (Condat): Por Roger; dazu noch lo Puev de Valencia. In der Note 10 Karte 31 o. c., werden noch mehrere solche Ortsnamen erwähnt. Auch für eh gibt es Beispiele: Peuch (bet. Atheux) Dictionnaire des Postes hat noch zwei Le Pouch, welche schwerlich hierher gehören werden. Le Pouch (ene Estivaux) identifizant Catulaire de l'Uzerche, c. 503, (allerdings mit peut-être) mn Mansus del Pour in patrochia d'Estival; desgleichen in Cartuane de l'abbaye de Beaulieu, mit villa Apoz a, 1061 1108. Nach De nonnanc des Postes kommt Par allein und in Zusammensetzungen gegen funfundzwanzigmal voi, Le Peuch gegen dreizehnmal.

Basses-Pyrénées (Dictionnaire topographique) gehört ganz dem 3-Gebiete an. Poet kommt siebenmal vor ohne Artikel und ebenso vielmal mit Le vor; Les Poets und dreimal Pouet.

Landes (Dictionnaire des Postes) desgleichen. Per zweimal, Ix Pouy, Pouydesseaux, Pouyblant,

Guende bietet groistenteils Beispiele für v.: Prynermand, belogt in Relos gascores II 240. a. 1285 castrum Podii Normanni;
h. Phi. Roles gasc. II 317 a. 1280 Johannes de Podio. Pov (che
de Flanagues), belegt in Cartulaire de Conques Prig, also Beleg
in el Dictionnaire des Postes bietet noch tolgende Beispiele: Le
Pris. Per alan, Per din Pra., Per-Guillem, Periande, Pereannin. Purder les Baras' reigt auch in Belegen dl: Roles gasc, a. 1255

Pugsbarban, a. 1253 Putuaran, a. 1254 Putvaruan¹; vgl. ebenda die Schreibung Tenencia del Puigs a. 1254. Auch gibt es Beispiele für ch: Le Puch (cne de Preignac): Roles gasc. II 130 a. 1281 Jordanus de Podio, o. c. II 309 a. 1289 en Gualhard deu Poch (allerdings sagt hier Bémont "peut-être"). Dictionnaire des Postes: Le Puch (cne Cabanac), Grand-Puch, Puch-de-Gensac. In Archives municipales de Bordeaux, Bd. III Registres de la jurade, lesen wir die Namen: Guilhem de Pey; tor de Pey-Miqueu, à Bordeaux; au senhor de Puch; château de Puy-Paulin: a. 1408 a. Puchs-Paulin, Puch-Paulin; dann noch folgende Namen: Amaniu de Puchs; Peyroat de Puchs; Pey de Puchs-Baudric; Johan de Puchsbon; Guilhem de Puchsligey.

Charente-Inférieure, Charente, Haute-Vienne, Creuse und Vienne zeigen nur y. Cartulaire de Baigne hgg. von Cholet (1868) bringt folgende Ortsnamen Puy-Chabrun: in de Podio Cabruno; Puy-Grelier: Podio greloso; Puy-Mangon: Podio Mangor, Mangore; Puy-Rigaud: Podio Regali. Leider ist seine Bemerkung im Index sub v. Podio allzu allgemein: "Podio. Il est fait mention, dans le Cartulaire, de dix-neuf localités ayant une même racine, qui se traduit en français par les mots Peu, Puy, le Peux, le Pucch, le Pey, le Pê." Es fehlt nämlich die Identifizierung dieser Ortsnamen. Cartulaire de Saintonge von Grasilier, hat noch Puyraveau: Podium Rebelle; in decima de Poi Chaven.

Charente: Pcygros, Pcymis > \*podium medium; Puy-lu-Lac; Puy-Moreau. Aus Creuse nur die Form Puy.

Vienne (Dictionnaire topographique von Redet, [1881] bietet noch die Form Le Peux, Le Peux-Pintureau: a. 1218 Podium-Pectureau. Einige von diesen Ortsnamen sind auch als de Puteo, Le Poix, Le Poix, Poez, Poux belegt, so daß sich hier ein Zusammenfall von podium und puteus ereignet hat. Auch in Deux-Sèvre's (Dictionnaire topographique von Ledain [1902]) ist diese Form anzutresten. Dictionnaire des Postes zeigt sie noch in Allier (le Peux dreimal), Charente (siebenmal), Charente-Insérieure, Puide-Dôme (Les Peux), Haute-Vienne (le Peux). Über die Entwicklung von oi, uei in Anjou und Poitou teils zu  $\ell$ , teils zu oe s. Meyer-Lübke Gram. I § 190.

Die bisherigen Erhebungen kann man also folgendermaßen zusammenfassen. Languedoc zeigt völliges Überwiegen des dž, y tritt sporadisch auf; Gascogne dagegen völliges Überwiegen des y. Die nördliche Grenze des dž-Gebietes geht durch den Süden von Ardèche (ar. Largentière), Lozère (ar. Marvejols), Cantal (ar. St. Flour, Murat, Aurillac, Mauriac), Corrèze (ar. Tulle, Brives); Dordogne (ar. Périgueux) und erreicht endlich Gironde (ar. Libourne, Bordeaux). Von Bordeaux geht weiter die westliche Grenze bis ar. La Réole, durch Lot-et-Garonne (ar. Marmande, Nérac, Agen), Tarn-et-

<sup>1</sup> Vgl. bei Mistral pohts, poht s. v. Pue, Puech.

442

Garonne (ar. Moissac, Montauban), Haute-Garonne (ar. Toulouse, Villefranche-de-Lauragais) und erreicht im Süden Ariège (ar. St. Girons, Foix). Die Grenzen des y-Gebietes ist nicht nötig an-

zugeben, da y sporadisch überall anzutreffen ist.

Es soll erwähnt werden, dass einige Male für moderne Puy in den Belgen puteus erscheint. So im Dép. Dordogne: Le Puy (cne du Coux): a. 1446 Cumba de Puteo; desgleichen für Le Puy (cne de Millac-d'Auberoche) a. 1533 Mansus vocatus de Puteo; Le Puy (cne de St. Victor): a. 1308, Mansus de Puteo. Puy-Berty (métairie, cne de Vern) erscheint sogar im Jahre 1267 als Lo Potz Berti, desgleichen Puy-Pinhol (cne de Mont-Caret): Al Potz Pinhol 13. Jh. Vgl. mit diesen Fällen die falsche moderne Schreibung Puits-Lault (Herault), gegen 1031 Podium altum, dann Puichault, wo man sieht, dass der moderne Schreiber infolge der gleichen Aussprache pui und puits verwechselt hat. Einen ähnlichen Fall bieten auch Le Puy-du-Cerf (Gard): a. 1352 ad Fontem de Podio Severio, a. 1552 aber Le Puits-du-Cerf; Puy-du-Meule (Drôme): a. 1485 in Puteo Mele und Puy-Neuf (Drôme): a. 1504 În Puteo Novo. In Cartulaire de Sauxillanges, hgg. von Doniol, werden im Index als Belege für eine und dieselbe Ortschaft Pois, Poi, Podium, Pui und Puteus zusammengebracht; ad puteum qui vocatur Jurnacus (carte 646) wird S. II als podium aufgefasst. Le Puy (H.-Loire) erscheint in Spicilegium briv. a. 1267 als (Praepositus de) Puteo. Diese Fälle kann man sich nur dann erklären, wenn man nordfranzösischen Einfluss annimmt. Entweder hießen manche von den obenerwähnten Ortschaften tatsächlich puteus > potz und dieses polz wurde dann französiert in puits gleich geschrieben, aber nach vielen Le Puy (vgl. in Südfrankreich viele Ortsnamen Bois, während nur Bosc lautgerecht ist), oder es bestand von Anfang an Podum > Puy, welches man nach puils < puteus schlecht latinisiert hat. Auch in Archives muncipales de Bordeaux, Tome complémentaire (Bordeaux vers 1450), lesen wir S. 130 Pulz de Malamort, latinisiert Podium, Puteus de Malamorte; S. 282 für Rua deu Pulz Crabey die Latinisierungen rua Podii Cabrerii, rua de Putei Crabey, auch Puch Crabey, was ganz verständlich wird, wenn man sich vor Augen hält, dass im Bordeaux (s. Mistral) auch puteus > puch wird.

Es existiert auch \*podia von podium in der Toponomastik. La Puye (Vienne): a. 1106 Podia, a. 1109 Podia inter Calviniacum et Englam, a. 1203 Puia, a. 1268 Poya (Dict. topogr.). Vgl. La Pouye (Dordogne) und Les Poyes (Ain). Indessen dürften viele La Pouge mit nprov. poujo [aprov. posga, vgl. La Pouge (Dordogne): a. 1330 la Posga] = étendue de pays ordinairement en friche et traversée par une route ou un chemin, en bas Limousin (Mistral) zusammenhängen.

# II. Ableitungen.

Betrachten wir jetzt die Ableitungen und zwar zunächst dj' > y.

Hautes-Alpes zeigt dieselbe Behandlung vor und nach dem Tone. Le Poët: a. 1349 Mandamentum de Pogeto. Le Poet kommt noch gegen zehnmal vor; Les Poets. Savoie desgleichen: Le Povet zweimal. Ebenso Ain: Le Poyel. Auch teilweise Drôme. Hier kommt siebenmal Le Poet vor. Le Poet-Laval (one du con Dieulefit): Poietum vallis, Pogetum vallis, a. 1301 Le Puy de la Val (dieser Beleg beweist, dass man den Zusammenhang von Poet mit podium gefühlt hat), a. 1529 Lou Poyt de la Val, a. 1573 Poyt Lava. Lo Poët-Sigillat hiefs a. 1251 nur Lo Poy. Interessant ist Le Point (cne de Rousset), welches a. 1492 Lou Peu Dotan hiefs, a. 1616 im Diminutivum Le Poit, schon 1629 volksetymologisch umgedeutet Le Pont und jetzt gar Le Point. Le Pouvet und Les Pooyets. Le Povet ist noch anzutressen in Isère, Loire, Haute-Loire, Pui-de-Dôme [fünfmal, für dieses letztere Département sind noch Beispiele aus Cartulaire de Sauxillanges: vinea illa del Poiet (carte 935); Poiet territorium (carte 2)], Ardèche (Le Puyet). Dordogne zeigt auch hier Spaltung: Le Pouvet kommt dreimal vor. Allen diesen Ortsnamen liegt das Suffix -ittus zu Grunde.

Podiolum ist ebenso zahlreich. Dordogne hat Pouyol, Pouyou, Le Pouyou, Le Pouyoulet, und podiolum noch einmal mit dem Suffixe-olum: Pouyoulou. Landes: Puyol-Cazalets, Puyeou. Basses-Pyrénées; Puydo fünfmal: a. 1327 Puyou; Les Puyos: a. 1682 Aux Puyoos.

\*Podiata: La Pouyade (Dordogne) achtmal, der älteste Beleg aus 1307 La Poyada; Les Pouyades. Gironde: La Pouyade: in Roles gascones I Index Arnaldus de Poiada). Hierher noch La Poya (Ain, fünfmal) und La Poyat (Savoie, dreimal), geschrieben auch

a. 1738 Poias, Povas.

Größer ist dagegen das dž-Gebiet. In Var, Bouches-du-Rhône, Drôme, Alpes-Maritimes, Vaucluse, wo wir nach dem Tone, nur y konstatiert haben, finden wir vor dem Tone nur dž. Pugel-Rostang (Alpes-Maritimes): in Cartulaire de Lérins belegt Podietum Rostagnum, I. Bd. S. 189 Podiettum, Rostagnum (11. Jh.), II. Bd. de Podio Rostani a. 1378, a. 1256 Pogetum, Pojetum. In demselben Dep. noch Puget-Thiniers, belegt ebenda Pojetum castrum, Pojet, Pogit, Pogio a. 1141, Poium a. 1046-1066. Puget findet sich noch in Var dreimal (Le Puget-près-Cuers, belegt in Cartulaire de Marseille Pogetum, Pojetum, Pugetum, Pujetum), Vaucluse, Tarn, Haute-Garonne (Les Pugets), Aude. Drôme bietet Pouzet siebenmal und einmal Le Pouzet. Le Pouget ist häufig: im Dép. Lozère dreimal, in Puy-de-Dôme dreimal, in Dordogne neunzehnmal (der älteste Beleg hier aus a. 1321 de Pojeto), Lot dreimal, Aveyron fünfmal (in Cartulaire de Conques in Pogeto a. 997-1031), Hérault dreimal, Cantal fünfundzwanzigmal, Ardèche einmal, Haute-Loire einmal, Tarn zweimal. Gard bietet die Schreibung Le Poujet viermal (der älteste Beleg aus a. 1347 Pogetum), ebenso Cantal zweimal.

Podiolum > Pujol (Bouches-du-Rhône), im Cartulaire de Marseille Poiolum Gauceranni; auch noch Le Pujol. Drôme: Pou-

zoulas (bei Cassini Poujoulas). Dordogne: Poujol neunmal, der älteste Beleg aus a. 1318 El Poiol. Poujol (cne de la Tour-Blanche) erscheint als (Noble de) Pouzols, dann noch dreimal Pouzol, Le Pouzol, Pouzols und Au Pujol, Las Pujols, Pouzoulou. Cantal bietet auch mannigfaltige Formen: La Pogiolle, Pougéol (Villaige de Poughol a. 1667) La Poujolade, La Poujolie und nur vereinzelt La Pouvolle. Es ist nicht sicher, ob auch der Name des Dorfes Poujols (cne de St.-Martin-de-Maurs), belegt 1613 Pouiols, 1618 Pouzoulz und 1629 Lespouzolz, hierher gehört, da auch \*Puteolis nicht ausgeschlossen wäre. Gironde: Pujol-Cazalet in Roles Gascones II, 396 a. 1289 Pyhol, Pujols. Le Pujol [Tarn, Lot-et-Garonne, H.-Garonne (hier noch Pujolet, Pujos) zweimal, Aude dreimal]. Pujo (Hautes-Pyrénées), Poujou (Ariège) und Pujos (Gers) dürften wahrscheinlich noch hierher gehören. Le Poujol (Aveyron) in Cartulaire de Conques in Pojolo (II. Jh.), hier noch Poujol, Poujols, Poujoulet. Gard hat Poujoulas, latinisiert a. 1463 ad Poiolaci und Les Poujolasses. In Hérault dreimal Poujol; Le Poujol: a. 1060 Podiolum; Poujols dreimal; gegen 1110 Poiols; Poujolet. In Ardèche: Le Poujol.

Podiata > La Poujade (Dordogne) zehnmal, der älteste Beleg aus 1192 in Pojade); Poujade (haute et basse, Aveyron); La Poujade (Gard fünfmal, der älteste Beleg aus 1522 La Pojada; Hérault; Corrèze viermal, im Cartulaire de Beaulieu belegt a. 1032—1060 in alio loco qui vocatur ad illa Poiade). Im Dép. Cantal La Poujade zweimal und La Pouzade einmal; dazu Le Bourg-de-Pougéade, a. 1778

la Poghade.

In diesem Falle geht also die Grenze des dž-Gebietes vom Norden des Dép. Alpes-Maritimes (aus Basses-Alpes habe ich leider keine Beispiele) durch die Mitte des Dép. Drôme, Ardèche (cne Casteljan, Banne), Haute-Loire (cne Lavoûte-Chillac), Puy-de-Dôme (cne Bromont, Marcillat), Corrèze, Dordogne (der nördlichste Punkt vielleicht Verteillac) bis Gironde (Bordeaux, Libourne ungefähr); von da ab die westliche Grenze durch Lot-et-Garonne (ar. Villeneuve-sur-Lot), Gers (cne Loupiac), Hautes-Pyrénées (ar. Tarbes). Es ist zu bemerken, dass dieses Gebiet viel einheitlicher ist als dasjenige des ch. Sie decken sich auch nicht.

P. Skok.

# Etymologien.1

Zum Andenken Constantino Nigra's.

## II. Altfr. musgode

im Alexius, L 254: n'en fait musgode, por le suen cors engraissier ist seit G. Paris' inhaltreicher Anmerkung in seiner großen Ausgabe (1872) S. 186. 7 nicht mehr behandelt worden. Bloss J. Storm schlug in Rom. (1873) II, 85. 6 eine Etymologie vor: ahochd. muos-gådem = ,Speise-Kammer'. Der Schwierigkeit, dass dann dem alfr. q ein deutsches a entsprechen müste, war er sich wohl bewusst; er versucht sie in folgender Weise zu beheben: La seule difficulté que fasse cette dérivation, c'est le o de la syllabe accentuée; mais comme l' a germanique est en général traité autrement que l' alatin (er verweist auf Diez Gr. I, 306)2, il pourrait bien être rendu irrégulièrement par o. On peut comparer vogare, voguer de l'allemand wogen qui était dans l'ancien haut-all. wagôn (Diez Wtb. I, 447). Le a tonique allemand prend souvent un son intermédiaire entre e et au français, ou même tout à fait le dernier de ces deux sons. -Cette prononciation sourde de a en allemand a pu remonter au moyenâge, ce qui est démontré pour certains mots par l'orthographe: ainsi en haut-all. on trouve holon à côté de halon "vocare, arcessere"; mohta et mahta "polui" (Grimm Dsche. Gr. I3, 78. 9); allem. mod. holen, mochte. - Ce composé germanique étant adopté par le français a dû se conformer à la loi romane qui exige l'accentuation de la dernière partie de la composition. Ainsi le germanique múosgadem, avec accent secondaire múosgadem, est devenu en français musgode.

Ich überlasse es den Germanisten, sich mit dieser lautlichen Ausführung abzufinden. Zum Glück ist es für uns Romanisten gleichgültig, ob es gådem oder \*gådem gelautet hat. Wie ich zeigen werde, entspricht keine der beiden Formen den vorliegenden lautlichen Tatsachen in dem rätselhaften musgade. Desgleichen ist das von Storm vorgeschlagene muos ebenso abzulehnen — es ist als Grundlage des altfranz. müs unmöglich und man wundert sich, daß G. Paris in der Romania s. Z. sich nicht etwa in einer Fußnote, wie er stets zu tun pflegte, dagegen ausgesprochen hat. Es hat

aber auch nach ihm niemand dagegen Einspruch erhoben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe S. 338, Anm. I.

<sup>2</sup> Dort ist aber für unsern Fall nichts zu holen.

Ich hatte, seit dem ich den Alexius im Kolleg oder Seminar traktiere, stets bei dem Wort an mein heimatliches mauke gedacht, das im ganzen Riesengebirge gebräuchlich ist (ganz vereinzelt eine rätselhafte Nebenform maute) und die genau, wie das altfranzösische Wort und seine neufranzösischen Fortsetzer bedeutet: "heimliches Versteck für Obst" und dann auch für andere Gegenstände angewandt wird. So munkelte man unter uns, die Kinder der Reichen hätten sogar jedes eine Geldmauke! Die gleiche Bedeutung, der gleiche Anlaut u. a. veranlassten mich, dem deutschen Wort und seinen Synonymen in ganz Deutschland nachzugehn und so geschah es, dass ich, des germanistischen Kompasses nicht teilhaftig, endlich, nachdem ich ein Meer von Einzelheiten gesammelt, ratlos die Sache liegen liefs. Als ich jetzt im Seminar wiederum das Wort behandelte, musste ich die eben in dieser Ztschr. 31, 715 aufgestellte neue Ableitung für unser Wort besprechen. Giulio Bertoni ist sehr kurz: Er erwähnt die (von Storm selbst eingestandene) Schwierigkeit mit dem a > o und fährt dann fort:

Musgoe paraît plutôt provenir de muc (d'où a. fr. mucier, sic. am mucciari, cacher, etc. Schuchardt, Rom. Et. I, 38) et gôd (bonum). Pour le français mucier M. Mackel, p. 20 pense plutôt à une dérivation allemande mūźźon, et déjà Diez aveit considéré le mot comme de provenance germanique. Mais, en tout cas, il me semble que mus[gode] est apparenté au verbe mucier et que son étymologie est bien muc + gôd ou muź + gôd. En a. français on eut muce, cachette, et le mot est resté dans les patois de plusieurs provinces dans le sens de "trou"

et "brèche" God. V, 373.

Bei dem am Schluss herangezogenen muche (musse) hätte er leicht, wenn er einige französische Patoiswörterbücher eingesehen hätte, genauer übersetzen können: "Versteck" (ebenso die Ableitung muchette uss.), also dem Sinne nach dem musgode entsprechend. Und doch hat das von Bertoni vorgeschlagene Wort mit dem mus in musgode nichts zu schaffen, wie die elementarste Überlegung sofort lehrt: von einem A-Verbum ist eine Zusammensetzung — Verbalstamm (ohne e!) + zweites Wort unmöglich; es könnte und müste nur Verbalstamm-e + zweites Wort ergeben. Aber auch sonst entspricht der Bertonische Vorschlag in keiner Weise dem altfranzösischen Wort — er verletzt für beide Stämme feststehende Lautregeln; er erklärt ferner in keiner Weise, wie das deutsche "Gut" auf einmal ein Femininum geworden sein soll ohne eine nähere Bezeichnung durch ein feminines Substantivum.

Wir müssen vorerst, unabhängig von jeder Ableitung, das altfranzösische Wort für sich und dessen lautliche Verhältnisse einzeln

vornehmen:

I. Der erste Teil lautet mus — es ist also sicher, daß darnach kein a folgte; denn es hätte ja mus p geben müssen. Daß dieses s ein wirkliches, ursprüngliches s ist, also kein g, g, wie Bertoni vorschlägt, gewesen sein kann, lehren seine weiteren Schicksale. Die spätere Entwicklung zu murpe läßt darüber keinen Zweifel

übrig. Ein solches r kann nur aus früherem s, aber nie aus einem z, c entstehen: also ist Bertoni's Vorschlag auch von dieser Seite, abgesehen von dem oben schon von mir angeführten, fehlendem -e-, abzulehnen. Aber auch Storm's muos ist ebenso unmöglich; denn das franz. müs, späteres (weil vortonig) mi, kann nur von einem

ursprünglichen mūs kommen.

2. Nicht besser steht's mit dem zweiten Stamme. Er lautet gode, und da entspricht ihm, um mit Storm fertig zu sein, das vorgeschlagene \*godem schon gar nicht; denn entweder war das germanische hypothetische o offen; dann müßte es altfranzösisch ein  $\ddot{u}_{0}$ ,  $\ddot{u}_{e}$  geben, heute =  $\ddot{o}$ , was also nicht stimmt. Oder es war im Germanischen geschlossen, dann mußte es gode geben, das dem sicheren altfrz. o ebenso widerstreitet. Aus demselben Grund ist obendrein auch noch Bertoni's gôd ebenso unmöglich.

Es ist nicht schwer, aus der Vergleichung der altfranzösischen

Formen die nötige Grundform zu erschließen.

Die älteste Form gibt L. mit seinem musgode im Alexius, wo beim anglonormannischen Schreiber das o der Schreibung bereits ein offenes o anzeigt. Dieses offene o ist aber obendrein gesichert durch den Reim: deslo-e in dem von G. Paris bereits angeführten Conte dévot. Das Wort ist seit 1872 noch einige Mal nachgewiesen worden, wenn es auch eigentlich recht selten ist. Es erklärt sich diese Seltenheit leicht dadurch, dass das Wort, welches ursprünglich, wie eine eingehende Untersuchung zeigt, ein "geheimes Versteck für Obst und ähnliche Gegenstände, deren Herkunst offenbar nicht immer ganz klar war" bedeutet hat, nur auf dem Land möglich war, wie es denn sich im Französischen nur durch die Übertragung auf einen versteckten ,Schatz' hat in der Schriftsprache halten können. Auch das deutsche Mauke usf, ist nur auf dem Lande bekannt und verschwindet in allen größeren, vom Land unabhängig gewordenen Städten.

In derselben Sammlung der Vies des saints Pères steht's noch einmal im Reim murgo-e oder murjoe, s. God. (f. 20b - das entsprechende Reimwort hat er nicht angegeben); ferner (s. Weber S. 7) murjoe: joe , Wange'. Es steht ferner murgoe im Test. Jehans von Meung Méon 34 (bei God. murjoe nach Vat. zitiert) in einer auf g-e reimende Strophe. In den Miracles N. D. steht es zweimal, einmal murjo-e (: escro-e) 35, 1121 und meurjoye (: soie) 3, 1070. Endlich kommt dazu aus God. ein langes Zitat aus Ars. 3527, wo mujoes (: joes , Wangen') in einer pikardischen Handschrift sich findet. Durch die vielen r-Formen ist so das s von musgode L völlig gesichert, so dass die Formen ohne s (und ohne r) sich als sekundäre, spätere erweisen. Man vgl. mugot in SM (Alexius), mujoe der Arsenalhandschrift und das schon von G. Paris aus einem

lat.-frz. Glossar beigebrachte migoe: pomarium.

Hier machen wir Halt und untersuchen die Lautverhältnisse des zweiten Bestandteiles. Die Hss. schwanken zwischen -gode, -goe, -got einerseits und zwischen -joe, joye andererseits. Dem entsprechen auch die heutigen Patoisformen. Leider fehlt mit so vielen wichtigen und überwichtigen Wörtern auch unser Wort im Atlas' und hier in Bonn fehlen mir die Mittel, um dem Wort in allen einzelnen Patoiswörterbüchern! nachzugehn. Ich beschränke mich also darauf, das von anderen Vorgebrachte hier zu vereinigen: G. Paris brachte bereits bei außer neufrz. mugot (woraus magot sich später entwickelt hat, man vgl. manace, mantun, prametre, tamez u. ä.), migot Rouchi (Hécart, Sigart), Norm. migaut (Du Méril), migoe Bessin (Calvados, God.), dem ich Hague (Manche, s. Fleury) hinzufüge, nigo wallonisch (Grandgagnage) einerseits, andererseits mijou, meurjou Anjou (G. Paris), und eine Ableitung meurjolee; migeot Le Maine (ib.) und migeoter, nachreifen in dem Versteck' (ib.), woher das neufrz. mijoter mit eigenartig veränderter Bedeutung. Unter mugot führt God, außerdem noch an mugot für Boulonnais, H.-Normandie, Vallée d'Yères (hier g berechtigt), dann migaut für Bayeux (Calvados) in der Normandie. Aus allen diesen Formen folgt mit Sicherheit, dass von einem o auszugehn ist2 - ein solches o kann aber nur auf ein ursprüngliches au zurückgehen. Ein a wäre ganz unbrauchbar; denn ein ga konnte nur ein gié geben, das sich nirgends findet. Wenn aber ein au anzusetzen ist, dann folgt ferner daraus, dass gau nun je nach der Landschaft sich verschieden entwickeln muss, nämlich im Pikardischen und dem NO. der Normandie ein go, im Rest von Frankreich ein go, späteres jo (žo). Und so sind die zwei verschiedenen, schon im Altfranzösischen und auch heute noch vorkommenden Formen mit g und ž sofort erklärt. Freilich stimmt die Verteilung der heutigen Formen nicht streng mit der provinziellen Grundlage; beim Fehlen des Wortes im Atlas läßt sich nichts Näheres sagen. Es muß dann in den Teilen Frankreichs, wo ein g statt des ž steht, fremder Import oder Beeinflussung angenommen werden.

Wir kommen also auf eine Grundform \*mūsgáuda, neben der eine männliche Form musgáudu anzunehmen ist; freilich ist eher von musgáuta auszugehen, schon wegen d in musgode. Wie jedermann bemerkt, hat ja lat. \*gauta (aus gábata) dasselbe lautliche Ergebnis gehabt. Und wenn das Wort, das ja als "Wange" im Romanischen weiterlebt, eine Bedeutung "Tasche, Versteck" entwickelt hätte, möchte man leicht dasselbe auch hier heranziehen. Und auf die Gefahr hin, allzu großer Kühnheit oder gar einer überreichen Phantasie geziehen zu werden, will ich hier einen auf diesen Voraussetzungen beruhenden Erklärungsversuch wagen — wem er nicht paßt, braucht ihn ja nicht anzunehmen. Ich seh in dem ersten Wort, das unbedingt, wie wir sehen, auf ein mūs zurückgehen muß, das deutsche mūs "Maus", das mit dem von uns erschlossenem \*gáuta, das sicher eine Art Ver-

<sup>1</sup> Es fehlt in Südfrankreich ganz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn die eine oder andere Patoisform heute auf u (statt auf q) ausgeht, so spricht das nicht dagegen; vgl. neufrz. joue, clou u. ä.

steck bedeutet hat, verbunden worden ist; also ein mit der Maus in Verbindung gebrachtes Versteck. Und da erinnere ich daran, dass die Maus, und zwar unsere Hausmaus (s. Brehm II (1883) S. 362 f.), wie längst bekannt ist, sich bei darbietender Gelegenheit gern eine reiche Speisekammer anlegt. Sie schleppt allen möglichen Vorrat, besonders Nüsse, in ihren Schlupfwinkel, wo sie sie "bis zu einer halben Elle hoch in Winkeln auftürmt und so regelmäßig und zierlich fest aneinander geschlossen und mit allerlei Abfällen von Papier oder Kleiderstoffen überdeckt, dass man hierin kaum ein Werk der Hausmaus vermuten möchte". Unser Wort hiesse dann einfach "die Vorratskammer, das Obstversteck der Maus". Nun möchte man gern auch noch das zweite Wort, das "Versteck" bedeuten muß, etymologisch bestimmen. Und hier bin ich nun weniger fest von der Richtigkeit meiner Erklärung überzeugt. Wenn ich nur recht wüßte, woher eigentlich das romanische gauta, it. gota, pr. gauta, altf. jode (Psalter), heutiges joue herkommt. Das "Essgeschirr oder Schüssel gábata" macht mir nicht nur semantologisch Schwierigkeiten. Vielleicht kann man aber dieses gauta ,Wange' doch für unser Wort verwenden. Es hiesse scherzhaft , Mauswange' und ich denke dann an die bekannten Wangen- oder Backentaschen des Hamsters, der ja durch seine großartig angelegten Vorratskammern so bekannt ist, daß ich dafür unsern Brehm nicht anzuführen brauche. Es läge dann auch eine unmittelbare Verbindung von "Wange" und "Versteck", und dann .Vorratskammer', da der Hamster seine Vorräte in seinen Backentaschen vom Fundort zur Vorratskammer trägt. Es stände der Gattungsname statt des Sondernamens. Es steht dem nur eine Kleinigkeit entgegen — der Hamster kommt, wie in den Büchern zu lesen, in Frankreich überhaupt nicht vor. Anzunehmen, er sei dort zuerst vorgekommen und dann ausgerottet worden, hilft nicht viel - es hätte dann auch sein Name (das Französische hat nämlich keinen eigenen für das Tier) mit verschwinden müssen. Vielleicht aber haben die Franken, die ihn aus ihrer Heimat her wohl kannten, das Wort gebildet; freilich wäre es dann, wenn gauta > gabata lateinisch ist, eine Zwitterbildung. Aber auch hier kann später ein ursprünglich germanisches Wort durch das romanische ersetzt worden sein.

Bei weiterem Suchen finden wir nun in Du Cange ein magaldus, das er Vestis seu tunicae species, vel Pera, vel mantica, a veleri gallico magaut, eodem sensu. Lit. remiss. ann. 1398 in Reg. 153. Chartoph. reg. ch. 314: Dictus Girardus de verbis procedens ad verbera, remoto caputio a capite suo, et exuto Magaldo seu ,fagel', malitiose irruit in dictum exponentem. Dies Wort ist mir unklar, ebenso wie sein Synonym fagel, worüber auch Duc. s. v. nichts zu finden. Darnach käme ein fagellus vor, das auf fragellus hinweist, an dessen Stelle aber nichts steht. Wenn es wirklich mit unserem Wort identisch sein sollte, was recht unsicher ist, dann ist es natürlich nichts anderes als ein Rückschlus aus mago, das man magot, magaut

schrieb und auf -aliam ebenso analogisch zurückführte, wie ein eriam auf raliam zurückgeht. — Ich brauche wohl nicht austrüühren, daß ein ursprüngliches mas- (e ier mas-) galde unmöglich die landliche Unterlage von margiek sein kann: denn es müßte dam das durch ursprüngliches i gestützte e erhalten geblieben sein lits auf den heutigen Tag und alle Formen wie mager, niger usf. wirm unmöglich: andererseits häne ein au > zi unmöglich schon im XII. Jahrhundert ein e geben konnen. Wohl hätte aus ursprünglichem in alter Zeit ein sekundäres zi entsteben können, wie ja rimanisches ginnen, katal guber, moden, gehre ergab: vgl. sonstiges aldire aus urudire u. ä.

Am Frie des Artisels magnethe verweist Du Cange auf mans. Wenn man es nachschlägt, findet man: Moss. a telem Gallie Mossa. Pers. Parks, keane. Mossel serm nes XVI. Jahrh. fol. 130: Communication para um protamas semper habere autres jaura nes appeness to somm norma, tel pouce ferre in Moss nestra: mei legenium sit Manca, Gall. Manche.

Ich weils mit diesem mans nichts zu machen; aber das dabei herangezogene Lakifranz, manusor, das bei Godefroy u. a. nach ihm herumspukt, taucht hier zum ersten Male auf. Du Cange selbst hat dafür keinen Beleg und behandelt das Wort auch nicht. Unter mann: verweist nun God, auf magana, und dom steht tatsächlich ein mattat, mattat. Das letztere steht in einem Zitat aus Du Fail, Comes d'Euway, f. co", éd. 1585 und ist sicher = nfiz. mag. 4 theimilisher Schatzt, Was aber macou in Monstrelet Chron. II, 40. Soc. de l'H. de Fr. bedeuten soll, kann ich mit Sicherheit nicht angeben: Fut or front the tone les there, thorrenes, the saily, motanty, un res et augres telles les ugues servient mis ust. Heilst es .Proviantniederlage", also aus dem mug v., heimlicher Obstversteck" entwickelt? Aus einer dieser Quellen geriet das Wort in das Diet, gen., wo s. v. magne es heilst: dérèt, de magne, was richtig ist que l'influence de Town from, magaan, plas anciennement masaan, polibe, learee, dierigross incomune; welches alfra macons entschieden zu bezweifeln ist. Dais mature und mager ein und dasselbe Wert sind, scheint mir sicher. Wie freilich die stimmliafte Guttaralis in so später Zeit irgendwo stimmlos werden konnte, ist mir aber dunkel, ebenso woher erst im XVI. Jahrh, auf einmal noch das s in magnant hineingekommen ist. Vielleicht so'lte durch die Schreibung die damals irgendwo örtlich etwa vorkommende vortonige Vokallänge ausgedrückt werden. Oder hat man es mit einem s-haltigen, ähnlich klingendem Namen in Verbindung gebracht?

Schlufs: Ein altiranz marcai, macraai ist nicht aufzninden!

Was die Bedeutung von musg ist und seinen späteren Formen anlangt, kann nur für die älteste Stelle ein Zweifel bestehen: Alexius (251)! De lie niende ist del herber: dem Hause seines Vaters, wo

Das lateinische Original fehlt — die Strophe ist Einschub des französischen Bearbeiters.

er unter der Stiege haust) li vint, Tant en retint, dont son cors en sostint. Se li'n remaint, sil rent as poverins. N'en fait musgo le por son cors engraissier. Hier ergibt sich als unmittelbare Bedeutung , Speisekammer', , Niederlage für die Speisereste', was ja Storm zu seiner Ableitung geführt haben dürfte. Aber alle andern Stellen sichern , heimliches Versteck', was hier ebenso gut passt, und daher als Grundbedeutung anzusetzen ist. Wie die Mundarten lehren, in Übereinstimmung mit den alten Texten, handelt es sich um ,heimliches Versteck' für Obst zum Nachreifen und ähnliche Sachen, dann für Geld, und in letzterem Sinne lebt es im neufrz.

magot fort.

Und hier setzt die auffällige Übereinstimmung mit den deutschen Wörtern ein, für die man die drei Typen 1. mauke, 2. maute f. und 3. mutich m. ansetzen kann. Mich interessiert vor allem das erste Wort, weil ich es in meiner Kindheit so oft gehört und dann, aus dem fernen Riesengebirge auf Umwegen nach dem Rhein versetzt, hier erfuhr, wie unsere beiden, anscheinend so verschiedenen Mundarten, doch aus derselben Quelle, dem Fränkischen, stammen, da das Riesengebirge und zwar auf seinen beiden Abhängen im XI./XII. Jahrhundert und noch später von der Gegend zwischen Rhein und Mosel aus kolonisiert worden ist. So erklärte sich mir, dass ich viele ganz auffällige, dem Hochdeutschen fremde Vokabeln meiner Heimat hier wieder vorfand.1 Ich habe dann für dies mauke im Kolleg und außerhalb desselben gesammelt, durch Kollegen und ehemahlige Schüler2 mir ebenso Auskunft verschafft und so die allgemeine Ausbreitung der mauke leicht nachweisen können. Das Wort geht durch Deutschland hindurch von Westen nach Osten und ebenso über Bayern nach Süden (Tirol, Inntal maunke, Eisack maungke), Schwaben usf. Die rheinischen Formen sind recht mannigfaltig: mutš, motš, muts, mautš, moš, mötš, aber auch muk (Neumagen Mosel); im Wuppertal, Westfalen usf. muke, mok, dann folgt mute (Solingen). Aber muk und mut3 wird mir auch für das Aachener Land angegeben, moik für Cleve, Geldern, muts, muly, moudy Oberhessen, mauche Schwaben, mauk, mauke (Worms) usf. Doch all die Formen interessieren uns bloss, weil die Bedeutung

<sup>2</sup> Dankbar gedenke ich der Herren Englert, Morsbach, M. Förster, Behrens, L. Wiese, F. Stolz, E. Martin, E. Görlich, H. Breuer. Für das franz. Wort erhielt ich Auskunst von Gillier on und durch Wilmotte

von Prof. Feller in Verviers.

<sup>1</sup> Es müsste für die Germanisten ein anziehendes Thema sein, aus einer Vergleichung der (fränkischen) ,Riesengebirgsmundarten' (,schlesisch', wie man bisher sagt, ist wenig passend, da diese Bezeichnung die ganze österreichische, ebenso bedeutende Hälste ausschließt) mit den rheinländischen Mundarten auf den Zustand der rheinischen Stammsprache zur Zeit der Trennung zu schließen. - Für die österreichische Seite des Riesengebirges ist zu benutzen das folgende Buch, das vielleicht nicht allgemein in den Fachkreisen bekannt ist: Franz Knothe, Wörterbuch der schlesischen Mundarten in Nordböhmen. Hohenelbe 1888.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ist aber anderswo auch ein verschiedenes Wort und bedeutet dann , Schlamm '.

und das Geschlecht (fast immer fem.) alle mit dem Altfranzösischen übereinstimmen. Aber freilich eine stammhafte Zusammengehörigkeit zwischen \*mūsgaula und all diesen Formen ist nicht zu finden; man vermist immer das s im Deutschen. Da könnte nun eine Form, die Dortmund und der dortigen Gegend eigen ist, auffallen, nämlich murke. Es fallen einem die französischen Formen mit dem r ein. Herr Prof. Görlich in Dortmund hat mir durch einen Kollegen und durch Schüler der dortigen höheren Schulen dafür reiches Material besorgt (28. Mai 1905). Dieses r aber ist sekundär; denn um diesen r-Distrikt herum herrscht überall wieder nur müke u. ä. Kollege Jostes in Münster, den L. Wiese wegen der Münsterländischen Formen betragt hatte, fand einen Iserlohner Hörer, der auch murke angab und auch so buchstabieren wollte; "es stellte sich aber heraus, dass er alle tonlangen u und i mit einem nachfolgenden r versah, 1 auch wo dieses etymologisch nicht berechtigt war. Er kam dann selbst zur Überzeugung, dass auch hier ein tonlanges  $\bar{u}$  vorliege. Der andere, aus Paderborn, sprach mūəke" (30. Mai 1905). Man vgl. damit (Mitteilung Görlichs) múake in Heinr. Köppen. Verzeichnis der Idiotismen in Dortmund und dessen Umgegend 1887 (als Manuskript gedruckt). Aber die u sind nicht nur in murke kurz, sondern ebenso in muke der Umgegend, so z. B. Eichlinghofen (1 Stunde westlich von Dortmund), dagegen im Bergischen heißt es nach Angabe von dort gebürtigen Herren mûke (mit langem u), während man in Soest miuke spricht.

Zu diesen Formen von mauke, neben die sich recht vereinzelt ein maute stellt, gehört der Bedeutung nach ganz und dem vielseitigen Gleichklang nach ebenso ein drittes Wort mutich, das bereits² Weigand s. v. behandelt und mit mauke zusammengehalten hat. Es geht von Hessen durch nach dem Süden — nach der Schweiz und durch Süd-Osten nach dem Elsas. Er verweist bereits auf althd. mûttû "Vorratskammer", das sich ebenso³ in den Althd. Gll. (Steinmeyer-Sievers) findet II, 627, 50 zu Georg. I, 182 "horrea" mûttun, dazu aus einem alph. Vergilglossar 'horrea' mutocha Ahd. Gll. II, 679, 24; "mûttun ist N. Pl. das schw. fem. mûtta, mutocha N. Pl. eines abgeleiteten st. masc. mutoch, der offenbaren Grundform von unserem muttch. Dass dann die Nebensorm muttich unberechtigt ist, beweist der Mangel des Umlautes: die Sache liegt wie bei manch (aus manag) und manig, wo gleichfalls das Fehlen des Umlautes gegen i entscheidet."

Damit kommen wir zu dem dritten Wort, zu mutich, das genau dieselbe Bedeutung hat. So viel ich seh, sind alle drei Wörter

<sup>1</sup> S. den Zusatz am Schluss dieses Aufsatzes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man findet ebenso bereits bei Schmeller alles Wissenswerte; jetzt kommen noch dazu die vielen Idiotika und mundartlichen Wörterbücher. Das von ihm zitierte mauten "Vorrat von Obst", das Weigand zu diesem mutich stellt, gehört aber zu maute, Nebenform von mauke, wie die durch Bayern bis nach Tirol durchgehende Nebenform mauke sichert.
<sup>3</sup> Mitteilung von Prof. E. Schröder an Morsbach 25. Mai 1905.

nur im Grimm zu einander gestellt und einheitlich behandelt, dort auch ein lautlicher Erklärungsversuch für alle drei Wörter aus einem Grundwort vorgenommen. Alle anderen trennen entweder alle drei, oder stellen mauke und maute dem mutich gesondert gegenüber, während andere wieder maute zum letzteren ziehen. Das schlimmste ist (und das verwundert im Grimm nicht wenig), dass sogar ein viertes ganz verschiedenes Wort, nämlich mutich, mutch, Kehrichthaufen', anderswo , Schlamm, Moorerde', mit unserm mutich identifiziert wird, was ich unbedingt ablehnen muß. Ich bin wenigstens außer stande, so verschiedene Sachen durch geheime Schliche der "Semantik" zu vereinen. Ebenso ist mir, und man möge dem Nichtgermanisten es nachsehen, wenn er diese Frage genau so behandelt, als wenn es romanische Wörter wären, ganz sicher, dass alle drei Wörter auf dieselbe Unterlage zurückgehen; dies sichert die Bedeutung und die lautlichen Übereinstimmungen. Ferner ist mir wenigstens klar, dass mauke und maute im Riesengebirge (und dann auch anderswo) nicht zu trennen sind; denn wie und woher hätte dort z. B. im westlichen Teil, wo über hundert Ortschaften mauke haben und mitten hinein versprengt zwei maute vorkommen, ein fremder Stamm hineinschneien können? Man schiebe nicht Einwanderung aus verschiedenen Provinzen vor; die streng einheitliche Mundart dieses Teiles schliesst jedes fremde Element aus. Dass nun mutich und das mndl. muedeke 1 usf. ein und dasselbe Wort sein müssen, erkennt schon Weigand an, und ebenso (dies bestätigt mir Kollege Wilmanns, der mir auch sonst Auskunft gab) erklären sich die rheinischen Formen muts u. ä. nur aus diesem Grundwort.

Und es ist dem Romanisten schmerzlich am Schluss feststellen zu müssen, dass ein Zusammenhang dieses germanischen Wortes mit dem französischen nicht herzustellen ist, trotz der gleichen Bedeutung, des lautlich gleichen Wortanlautes und der beiderseitigen sichern germanischen Herkunft. Aber diese Formen scheinen mir doch für die alten Franken (sie fehlen ja ganz im Provenzalischen) das Vorhandensein von solch geheimen Verstecken und daher auch die Existenz eines sie bezeichnenden altheimischen Vokabels zu sichern.

Zusatz zu S. 452. (Prolegomena zu ostfrz. cler, Schlüssel'.)

Es wäre das derselbe Artikulationsvorgang, mit dem ich schon seit langen Jahren die merkwürdige, von mir bereits im Lyoner Isopet S. XXXV f. besprochene Lautform cler (statt clef), Schlüssel' zu erklären versuche. Die dort angeführten Fälle von unorganischem -r sind, wie schon dort geschehen, zu sondern: 1. die Fälle bloßer Suffixvertauschung, wie dointier > daintié (vgl. noch in anderen

 $<sup>^1</sup>$  Seit G. Paris (Alexis S. 117) sind diese verschiedenen, noch heute, z. B. in Zeeland  $(m\ddot{u}^ike)$  lebenden Formen oft erwähnt worden.

Texten umgekehrt vergié > vergier), wo Suffixvertauschung vorliegt und 2. die wirklichen, durch die heutigen Mundarten gesicherten Fälle wie cler. In meinem Aiol behandele ich solche Fälle S. 443, wo Poitiers, Angiers aus Peitieus, Angieus, ferner estrier > estrieu, niers (> \*nieus), lor > la ou aufgezählt sind; ferner führe ich dort an lieur (Paris lieu), das aber kaum hierher gehört, sondern mit dem bekannten neveur > neveu, umgekehrt prieu > prieur, als Folge der Verstummung des -r anzusehen ist. Das dort noch angeführte mor (mais) weiß ich überhaupt nicht unterzubringen. Falls es hierher gehört, müßte eine Entwicklung máis, ma, mo, móu vorausgegangen sein. Wohl aber stellt sich hierher Escler > Slavo neben Esclé (Slavum < \*Esclou). Ich sammle seit langer Zeit für diese eigentümliche Lauterscheinung und werde sie einmal zusammenhängend behandeln. Sie zeigt sich zerstreut in vielen Einzelfällen der heutigen französischen Mundarten - zu einer durchgehenden Lautentwicklung ist es dabei m. W. nirgends gekommen. Auch gewisse lautliche Vorgänge des Rätoromanischen bringe ich damit

in Zusammenhang.

Dieser Erklärungsversuch geht von folgender lautlichen Tatsache Als Kinder wurden wir in meiner Heimat, dem westlichen Riesengebirge, auf gewisse Aussprachen von Mitschülern, die aus benachbarten Orten stammten, aufmerksam und versuchten wohl auch, sie nachzusprechen, indem wir stets ein r dort hörten, wo wir selbst keins sprachen. Es sind dies Fälle wie zon ,sagen' (z ist stimmhaftes s), während die Nachbarn zoun, jene aber zorn sprachen. Dazu gehören Arnau, Freiheit und, wie ich aus dem bereits oben angeführten Knothe S. 10. 17 und 26 ersehe, auch Gradlitz. Der Lautwandel ist ziemlich verbreitet und betrifft dort stets ein auf a beruhendes, späteres ō; also: mort, Magd', zorn, zort, gzort, sagen, sagte, gesagt', ebenso bei ,fragen', ,schlagen', ,Wagen' (currus), , klagen', , jagen', aber nicht bei , Waage', , Nagel', , Magen', und was besonders auffällig, auch nicht nach "plagen, zagen, nagen" - wohl Einfluss der Schriftsprache. Hierher gehört noch hor Haue' eine Art Hacke zum Ausroden der Steine aus dem Acker. ebenso ,hauen' = 1. mähen, 2. schlagen, das aber in Freiheit diese Entwicklung nicht hat. Ich erkläre mir diesen Vorgang so, dass die Länge des Vokals zu einem vokalischen Nachklang, also zu einer fallenden Diphthongierung führte, und zwar, da es sich um den Nachklang eines hohen o handelt, um den Nachklang eines u. Dabei gerät das Zäpfchen in Schwingungen, und man hört ein leises r. Da sich die Sprache durch das Ohr (vorsprechen) verbreitet, so wird, da in jenem Sprachgebiet nur ein Zungenspitzen-r sich findet, dieses hintere r später auch so gesprochen. Da ich leider nicht, wie ich gern möchte, diese Erscheinung an Ort und Stelle prüfen kann, wandte ich mich an einen auch als Dialektschriftsteller wohl bekannten, in besonderem Ansehen stehenden Fachmann, Herrn Joseph Demuth, Oberlehrer in Marschendorf, den Verfasser von "Der politische Bezirk Trautenau" (Trautenau

1901). Außer den obigen Fällen schrieb er mir hierüber am 18. Januar 1904: "Ich behaupte nun, dass die r in sôrn, sorsch (2. Person), sôrt dadurch entstehen, dass die Zungenspitze, ehe sie etwas anderes tut, gewis zittert. Anders in soart, gesoart, soart, hier bleibt die Zungenspitze ganz ruhig und das r wird kaum hörbar im Hintergaumen und zwar entstellt etzeugt. In hôr "Haar ist es ein Zittern, ganz gewis ebenso in hôr "Haue"." Gerade die letzte Beobachtung entscheidet die Frage sicher. Was die mittleren Lautformen  $\widehat{oar}$  (statt  $\widehat{or}$  — in meinem Geburtsort Wildschütz und in Trautenau sprechen wir nur  $\widehat{o}$ ) anlangt, die mir ganz unbekannt waren und über deren örtliche Verbreitung ich nichts zu sagen weiß, so sind dieselben offenbar die Vorstuse des späteren  $\widehat{or}$ , und die unmittelbaren Nachsolger des ursprünglichen  $\widehat{o}^u$ . — Dieselbe Frscheinung kann sich aber, wie es scheint, auch nach anderen Vokalen entwickeln, freilich nicht im Riesengebirge.

W. FOERSTER.

## VERMISCHTES.

### I. Zur Textkritik.

## I. Zu Rolant 1158 (renges).

Roland ist nach der Schlucht geritten,

Portet ses armes, molt li sont avenanz,
[Et] son espiet vait li ber palmeiant,
Contre le ciel vait la more tornant,
Laciet en som un gonfanon tot blanc,
Les renges [d'or] li batent jusqu'as mains.

Was sind die renges? Das Wort kommt schon im ältesten Alexius vor, wo Z. 72 der Heilige li (der eben angetrauten Braut) comande les renges de s'espee, was G. Paris erklärt: "les renges de l'épèc sont probablement les boucles à l'aide desquelles on l'attache à la ceinture", was kaum richtig sein kann, da nach ausdrücklichem Zeugnis (s. A. Schultz II, 14) die Schnallen in so alter Zeit noch unbekannt waren. Sie kommen erst im Laufe des 13. Ihd. vor; vgl. auch rinca im Ducange. Es werden also doch Ringe irgend welcher Art am Gurt angebracht gewesen sein, die ihm selbst den Namen gaben. (Das Wort fehlt bei Gautier, Chevalerie). Es bedeutet ausschliesslich den Gurt des Schwertes. In unserer Stelle ist aber nicht von der espec, sondern vom espié die Rede und dazu passen die renges gar nicht. Dies fühlte schon G. Paris, der a. a. O. hinzusügt: "Il paraît avoir le même sens que "franges" dans ce passage" (unsere Stelle), was Gautier im Glossar seiner Schulausgabe wiederholt. Das kann aber renges, wie schon die Ableitung zeigt, nie bedeuten. Unsere Stelle muß also verderbt sein. Wir greifen nach der V. L.: M hat dafür li bande ad or, ein Wort, das so gebraucht in der gesamten Epik nicht wiederkehrt; in der Plusstrophe des C fehlt die Zeile; die ganze übrige Überlieferung hat les langues d'or, was der Sinn verlangt und selbstverständlich ist. E. Stengel hätte es daher, da er seinen Text meistens auf den jüngsten Hss. aufbaut, einsetzen sollen. Es sind die ,Fransen', oder bandartigen Ausläufer des Lanzenfähnchens, das in der Abbildung bei Gautier, Chevalerie S. 709 (vgl. auch 708) gut zu sehen ist. Du

Cange behandelt es unter lingua vexilli, Carp.: "banderole en forme de langue", wozu Henschel Part. 7716 confenon o langues trusque al arçon beifügt. Es fehlt bei Sternberg. Die Länge dieser "Zungen" ist im Roland wie im Willame nicht zu groß; wenn der Ritter den Speer in der Hand hält, mit der "Spitze" (dies, nicht "Schneide", h. more) in die Höhe, so hängen sie bis zur Hand herab, im Willame 319 (ebenso wie an unserer Rolandstelle) De si qu'as poinz li batirent les langes (= 1546); im Widerspruch steht damit freilich 138, der lückenhaft überliefert ist. Erst später, wie Gautier S. 711 richtig bemerkt, werden diese "Zungen" sehr lang: Jerusalem 427: desi a l'esperon, G. Bouillon (Hipp.) S. 63 dusc'as piés balians.

Es ist klar, dass im O [f]renges zu bessern ist, sei es dass ein Spielmann den Text dem anglon. Schreiber diktierte, was ja auch einiges andere sehlerhaste erklären würde, sei es, was andere Stellen mehr empsehlen, dass der Schreiber gedankenlos espie mit espee verwechselte (er sprach beides gleich) und daher die renges des letzteren eingesührt hat.

W. Foerster.

#### 2. Zu Gormond 102.

Der tapfere Eodon von Champagne hat dem bösen Gormond arg zugesetzt, und ihn mit seinen wuchtigen Schwerthieben beinahe niedergeschlagen:

Ja l'ëust mort icist (Eode) por veir,

100 Quant a lui lança uns Ireis,

Soz li (Eodon) ocist son lon moreis.

102 <sub>n</sub>A!", dist Gormonz or en sordeis,

"Vos fussiez miez en Estampeis! Perdu avez vostre moreis,

105 Vos nel recoverrez des meis. Ci remeindrez ensemble o mei, Ostel prendrez al bruierei."

Ich habe Heiligbrodts Satzabteilung und Interpunktion hier wiedergegeben, wonach en sordeis zu dist Gormonz gezogen ist. Die Anmerkung zu der Zeile 102 (S. 575) sagt: "sordeis . . ., urspr. Neutrum des Comparativ, von sordiclius abgeleitet . . ., doch wird es häufig als Substantiv angewendet in der Bedeutung 'Schmach, Schande', hier wohl 'Hohn, Spott' . . ." Er versteht also die Stelle so: "sprach da G. zu seiner Verhöhnung (des seines l'erdes beraubten Eodon)." Dem ist zu widersprechen. Einmal heißt sordois kaum je 'Schmach, Schande' und ganz sicher nicht 'Hohn, Spott'. Ich finde es blofs als 'Schade, Ungemach', und zwar stets noch als Komparativ gefühlt, also eigentlich "die schlechtere Lage". Dann ist aber unsere Zeile sinnlos. Nun ist aber die gewöhnlichste

und häufigste Verwendung unseres Wortes in der Formel or est sorders "jetzt ist's (steht's) schlimmer (als es früher war)" allgemein bekannt — ich brauche wohl zu den zahlreichen Belegstellen Godefroi's die meinigen nicht beizufügen. Und so hatte ich denn s. Z. ohne weiteres gebessert:

"A!", dist Gormonz, "or est sordeis!"

= ,Jetzt geht's Euch schlimmer (= sehr schlimm), (da Ihr Euer Pferd verloren habt und zu Fuß seid, während ich noch zu Pferde bin'. Als ich nun vom Verleger die schöne und empfehlenswerte, dabei verhältnismäßig billige Faksimileausgabe des A. Bayot¹ zugeschickt erhielt, wofür ich ihm bestens danke, trieb mich die Neugier zu erfahren, was denn eigentlich in der Hs. stünde. Dort steht, was ich vorausgesehen, das einzig richtige est und zwar in der bekannten Abkürzung ē:

### A dist Go2md' o2 ē surdeis,

sodass jeder Zweisel ausgeschlossen ist und man sich wundert, dass A. Bayot den Lesesehler seiner Vorgänger nicht berichtigt hat; denn auch er druckt das falsche en in seinem Text S. IX:

a dist Gormund or en surdeis.

W. FOERSTER.

# II. Lexikographie.

## 1. Zum saint Vou de Luques.

In der Abhandlung, welche Foerster über das saint Vou de Luques in den "Mélanges Chabaneau" veröffentlicht hat, findet man S. 8—9 verschiedene Stellen angeführt, welche zeigen, daß das Crucifix von Lucca in Frankreich sehr bekannt gewesen ist. Hierzu sei bemerkt, daß die erste derselben, aus dem "Ogier" stammende, schon von Godefroy VIII, 298 c unter vou de Lucques verzeichnet worden war; derselbe bringt auch noch eine weitere, von Foerster nicht genannte, aus dem "Rainouart" bei (welche er nach der Handschrift zitiert und die ich nicht kontrolieren kann), sowie außerdem zwei Belege aus einem Prosatext des vierzehnten Jahrhunderts.

Interessanter noch sind drei von Foerster angezogene Stellen aus provenzalischer und nordfranzösischer Dichtung, welche auf die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gormond et Isembart. Reproduction photocollographique ... avec une transcription littérale, par A. B., Brüssel, Misch & Thorn 1906. XIII kl. fol. und 8 vorzügliche Lichtdrucktaseln. Preis 5 fr.

von ihm a.a. O. herausgegebene Spielmannslegende hinweisen, und von denen übrigens eine, diejenige aus Jubinal, Jongleurs et trouvères, Godefroy nicht entgangen war. Diesen letzteren sei noch eine vierte hinzugefügt; sie findet sich in denjenigen sehr umfangreichen Partieen des "Folcon de Candie", welche Tarbé nicht zum Abdruck gebracht hat, V. 2834—5 (ich zitiere nach meiner später zu veröffentlichenden Ausgabe) und lautet:

Or les gart Dex, qui fist parler s'ymage, quant vint a Luques parmi la mer a nage.

Die beste Handschrift des Folcon (Bibl. nat. f. fr. 25518) zeigt allerdings lui für Luques, aber da mir eine afrz. Form Lui für die Stadt Lucca nicht bekannt ist¹, und auch, wenn man an Luni denken wollte, wohin ja nach der Legende das Kruzifix zuerst gelangte (s. Foerster l. c. S. 11), eine Änderung des handschriftlich Überlieferten notwendig wäre,² so habe ich ohne großes Bedenken das aufgenommen, was an dieser Stelle die Hs. Bibl. nat. f. fr. 778 schreibt³, nämlich Luques.

Wie es bei Peire von Alvernhe heißt, daß das Voutz von Lucca sprach (s. Foerster S. 5), so heißt es an unserer Stelle, daß Gott (= Christus) sein Bildnis reden ließ, und da dies im altfranzösischen Spielmannsmirakel der Fall ist, übrigens nicht nur einmal (V. 457—9), sondern zweimal (V. 469)<sup>4</sup>, so bildet sie neben der Aliscans-Stelle für jenes Mirakel ein zweites Zeugnis aus nordfranzösischer Dichtung des zwölften Jahrhunderts.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch in , Amadas et Ydoine' begegnet nur Luque (2664) oder, wie im Spielmannsmirakel, Luques (3023, 4603, 4610).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist wahr, dass die Änderung nicht erheblich wäre, wenn man Lun schreiben wollte, in welcher Form der Ort Luni im ,Ogier' V. 5975 begegnet.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Boulogner Handschrift hat für V. 2835 den etwas ganz Anderes bietenden Kurzvers: Car mout lor croist grant paine.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Herausgeber schreibt freilich an dieser Stelle: Et dist Genois: "Il n'est point rachutés", läßst also den Spielmann sprechen, was, wie er selbst unter dem Texte bemerkt, in den Zusammenhang nicht paßst. In den "Besserungen und Nachträgen' am Schlusse des Bandes geht er S. 1112 sogar so weit, diesen Vers mitsamt dem vorausgehenden, den er gleichfalls schon S. 44 unten angesochten hatte, streichen zu wollen, und das ist recht aussaltend, da er unmittelbar darauf die von Appel zu V. 469 vorgenommene Schreibung (ohne etwas zu bemerken) ansührt: Et dist: "Genois, il n'est point rachatés", wodurch das Kruzisix Subjekt wird, Genois in die Anrede gelangt und die ganze Stelle sosort in die beste Ordnung kommt. Beiläusig bemerkt, wäre es nicht einmal nötig, Genois als Vokativ zu fassen, indem es ja auch Obliquus sein und et dist Genois heißen kann: "und es sagte zu Genois'; die gleiche Aussaung wäre auch bei V. 449 möglich.

#### 2. Afrz. mout, mancher'?

Tobler spricht VB. II<sup>2</sup>, 49 (1906) von der adjektivischen Verwendung von singularischem tant und quant und fügt in einer Klammer hinzu: ,von multus geben die beiden nördlichen Sprachen wohl keine Belege, da sie das Wort zwar auch als Adjektiv und nicht nur im Plural verwenden, im Sinne von ,mancher' jedoch maint gebrauchen'. Hierzu wird in einer Anmerkung ein provenzalischer Beleg für mot ,mancher' beigebracht, und es werden aus dem ,Sone' zwei entsprechende Beispiele (V. 13349, 15204) augeführt, wo aber Tobler, wie er sagt, der Lesung nicht recht traut.

Für das Provenzalische hat bald darauf Levy im S.-W. auf die Stelle e mot autra postat der Hs. R im Briefe Rambaut's auf -at hingewiesen (vgl. auch das kleine Glossar zu meiner Ausgabe), sowie verschiedene Beispiele aus der Albigenserchronik aufgeführt (warum nicht auch tropa mota vegia V. 43?), und ich vermag diesen nur noch ein weiteres anzuschließen, nämlich aus dem Ensenhamen von Garin dem Braunen V. 448 (Appel, Poés. prov. inéd. p. 21):

De cortesia es leus lo diz e'l teners greus, qu'en moltas guisas meira e en *molta* maneira.

Was das Nordfranzösische angeht, so möchte ich auf zwei Stellen im "Folcon de Candie" aufmerksam machen, die als V. 5427 und in den Varianten zu V. 5055 meiner Ausgabe zu finden sein werden. In der Hs. Bibl. nat. f. fr. 774 heißt es da von Bertran: Sus l'erbe vert en let mout refroidi, und in der Boulogner Hand-

schrift lauten V. 5054—5: La ou josterent li XXX as cent I ot des lor et des nos mout sanglent, wobei ich nicht vergessen will zu bemerken, dass die übrigen festländischen Handschriften an diesen Stellen maint ausweisen. Es will mir nach Obigem scheinen, dass man die Lesung in den genannten Versen des "Sone" nicht zu bezweiseln braucht und dass man die Existenz eines vereinzelt begegnenden altsranzösischen mout "mancher" wird anerkennen dürsen. Nur frageweise möchte ich noch einen Passus in Barlaham und Josaphas ed. Appel V. 37 ff., welcher sich nur in der Handschrift von Monte Casino findet, berühren:

Jadis, au tans des anciiens Estoit molt maus, mais que li biens Florisçoit plus et ert en face.

Ist hier *molt*, wie Appel S. LXVIII angibt, wirklich Adverbium, und liegt nicht vielleicht auch hier die Bedeutung 'mancher' vor, die gut zu dem Folgenden passen würde?

O. SCHULTZ-GORA.

#### 3. Noch einmal foubert.

In den "Mélanges Chabaneau" hat Counson einen Artikel veröffentlicht Noms épiques entrés dans le vocabulaire commun, in welchem es sich auch mit foubert beschäftigt. Dazu sei es erlaubt zu bemerken, dafs ich über jene Bezeichnung schon in dieser Zeitschrift XVIII, 134 in einem Aufsatze "Zum Übergange von Eigennamen in Appellativa" gehandelt¹ und festgestellt habe, dafs zuerst Scheler zur Berte 875 auf das Wort hingewiesen hatte, darauf zwei weitere Belege von Tobler im Jahrbuch XV, 260, ein vierter von Chabaneau unter falbert im Glossar zu den "Deux manuscrits provençaux" und ein fünfter von Godefroy beigebracht worden waren. Ich benutze die Gelegenheit, um noch zwei neue Belege, die ich mir seitdem notiert habe, anzuführen. Der eine stammt aus dem "Jeu du garçon et de l'aveugle" ed. P. Meyer und steht im Jahrbuch VI, 166:

He! par la panche saint Gillain! bien me cuidies ore *Foubert*! mais je vous di . . . .

Der zweite ist bei Tarbé in den "Chansonniers de Champagne" p. 56 zu finden, wo es in einem Liede heißt:

L'en connoist bien au regart femme qui set de barat; tost a son foubt (schreibe foubers) trouvé.

So wären denn sieben Stellen im Ganzen zusammengebracht. An den meisten derselben ist die Bedeutung "Einfaltspinsel", "Tölpel", "töricht" durch den Zusammenhang gesichert, und dazu stimmt auch das von Godefroy nicht verzeichnete tr. afouberter "Jem. anführen", "betrügen", das im fablel "Des "III. dames qui troverent l'anel au conte" (Montaiglon und Raynaud, Rec. gén. VI, 7) begegnet und im Glossar des sechsten Bandes auch zutreffend übersetzt wird. An anderen freilich scheint der Sinn "Betrüger", "listig", verschlagen" näher zu liegen, und hierzu würde wieder das foberter bei Adam de la Hale (s. Godefroy) passen, welches dort "betrügerisch sein" bedeuten dürfte.

Wenn Counson fragt: fobert a-t-il été nom propre d'un trompeur ou trompé fameux, ou n'est-il qu'un nom commun devenu nom propred, so sei zum ersten Teil dieser Frage bemerkt, dass ich schon a. a. O. S. 134 Anm. 3 (unter allem Vorbehalt) auf den Abt Fulbert,

den Onkel der Héloïse hingedeutet habe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es überrascht, dafs Counson dessen nicht gedenkt, da er doch den Artikel kennt und ihn an anderen Stellen zitiert.

O. SCHULTZ-GORA.

## III. Zur Wortgeschichte.

## I. Rum. nastur 'Knopf'; it. nastro 'Band'.

Auch nach den das Für und Wider sorgfältig erwägenden und klar darstellenden Ausführungen Puşcarius (Etym. Wörterb. der rum. Spr. I Nr. 1156) bleibt der Zusammenhang zwischen lat. nassa 'Fischreuse' und rum. nastur 'Knopfschlinge, Knopf' begrifflich zweifelhaft. Lat. nassa erscheint an zwei Stellen bildlich: nusquam hercle ex ista nassa ego hodie escam petam Plautus Mil. glor. 581 und ex hac nassa exire constitui bei Cicero ad Att. 15, 20, 2, aber diese übertragene Verwendung nähert uns auch dann dem Rumänischen nicht, wenn wir im zweiten Falle mit Georges 'den Kopf aus der Schlinge ziehen' übersetzen. Denn wenn wir auch nastur mit 'Schlinge' wiedergeben können, so ist eben die Schlinge, aus der man gegebenenfalls den Kopf zu ziehen hat, eine ganz andere als die durch nastur bezeichnete. Die Begriffsweite des deutschen Ausdruckes ermöglicht seine Verwendung in einem Bilde, das mit demjenigen, für das sich der Römer des Wortes nassa bediente, eine gewisse Ähnlichkeit hat. Dass das aber nicht genügt, um nassa und nastur zu verbinden, liegt auf der Hand.

Nach Puşcariu bedeutet im Mazedonischen nastur 'Knoten, Spange, Schnalle, Knopf', es ist also offenbar ursprünglich jene Öse oder Schlinge, durch die der Knopf gezogen wird, und diese Öse mag man wohl als kleine Reuse bezeichnet haben. Das scheint mir ein besserer Weg der Begriffsentwicklung, nur möchte man doch noch eine weitere Stütze haben, besonders da, was auch Puşcariu in Erwägung zieht, das Wort als Bezeichnung eines Kulturgegenstandes aus Italien entlehnt sein kann, oder da vielleicht eine bestimmte Art des durch die Öse geschobenen Knebels die Gestalt

einer Reuse hatte und darum \*nassulum genannt wurde.

Ich glaube nun, das Wort noch an einer Stelle nachweisen zu können in einer Bedeutung, die die Entscheidung in der Frage ermöglicht. Ital. asola, das das ist, was naslur offenbar ursprünglich war, lautet im Abruzzischen nach Finamore pásela, auch mit Suffixtausch pasola, worin man wohl asola + passare zu sehen hat. Daneben kommt aber auch násela vor, das zur Not dieses selbe asola mit dem n des unbestimmten Artikels sein könnte, dem aber ein nassela zur Seite steht, dessen ss nach anderer Richtung hinweist. Nássela ist nach der Form die korrekte Wiedergabe eines \*nassula, nach der Bedeutung eben jenes Mittelglied zwischen Lateinisch und Rumänisch, das bis jetzt gefehlt hat.

Die Frage, ob nassa oder naxa die richtige lateinische Form sei, wird durch das rumänische Wort zugunsten von nassa entschieden, vgl. nicht nur rum. coapsă aus coxa sondern vor allem maz. frapsin aus fraxinus, das dieselbe Tonstellung zeigt.

Man könnte auch noch einen andern Weg einschlagen, um das begriffliche Verhältnis von lat. nassa, abr. nassela, rum. nastur zu verstehen. Man könnte nämlich, da nassa auf eine Wurzel nad

,knüpfen' zurückgeht (Walde S. 405) als Grundlage 'Geschlinge' annehmen und von da einerseits zu nastur, nassela andrerseits zu nassa gelangen. Aber ich habe eine große Abneigung gegen solche Konstruktionen, weil ich noch bei keiner den Eindruck des Zwingenden bekommen habe. Zudem kann ich mich nicht ohne weiteres dazu verstehen, für ein Wort, das 'Reuse' bedeutet, 'Netz' als Grundlage anzunehmen, denn eine Reuse ist kein Netz¹ und nassa heißt nicht 'Netz'. Doch damit komme ich Schuchardt ins Gehege.

Wie sich nassela und nastur verhalten, hat Puşcariu ganz richtig dargestellt. Auf der Stufe \*nastla aus \*nassula fand Zerdehnung zu nastula statt. Diese Zerdehnungen einmal zusammenzustellen und ihre wortgeschichtlichen Bedingungen klar zu legen, wäre eine nicht ganz leichte aber interessante Aufgabe. Man versteht, wenn römische Schriftsteller, sei es nun Plinius, sei es einer seiner Vorgänger, das Wiscla, das sie hörten, glaubten in der Schriftsprache als Vistula wiedergeben zu müssen, nicht in volksetymologischer Anlehnung an fistula wie O. Keller (Lateinische Volksetymologie S. 9) meint, sondern weil das was sie fiscla sprachen, fistula geschrieben wurde. Aber weshalb ist \*nastla wieder zu \*nastula geworden, oder weshalb annuclus, wofür lateinische und romanische Belege zu geben nicht not tut, zu \*annutulu, neap. annutele 'einjähriges Rind'?

Puscariu hat auf diese Zerdehnungen eine kühne Theorie aufgebaut. Auf der Stufe kl (ich würde lieber sagen kl') wäre k palatalisiert worden, dann Zerdehnung eingetreten und dieses jüngere k nun im Italienischen und Rumänischen zu ts, nicht zu č geworden, vgl. Jahrb. des rum. Inst. XI, 126 ff. Ich möchte mich weder für noch gegen diese Theorie aussprechen, aber doch bei diesem Anlass auf ein Wort hinweisen, das danach sich sehr wohl erklärt, sonst bisher ein morphologisches Rätsel war. Capitulum 'Brustwarze' ist vertreten durch log. kabiyu, kamp, kabiğğu, tar. siz. kal. kapikkyu, und durch die Weiterbildung auf -ellum: bell. kavedel, fri. čavidiel, aberg. cafdel, bol. romg. cavdel und andere norditalienische Formen bei Mussafia Beitrag 43, dann auch Westrätisch und andrerseits Abruzzisch und Neapolitanisch, vgl. Zauner Körperteile 148. Nun aber tosk. capezzolo? Zauner setzt \*capitiu an, aber man findet dies letztere nirgends in dieser Bedeutung und ein -ezzolo gibt es außer in corbezzolo nicht, welch letzteres man aber auch dann nicht heranziehen könnte, wenn es im Sprachbewusstsein sich zu corbo gesellt. Nimmt man eine Zerdehnung nach Puscarius Theorie an, so ist alles in Ordnung und capezzolo gehört mit capetielle cavdel und capikkyu zusammen.

Was schließlich noch ital. nastro betrifft, so möchte ich es von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn ich für Waldes ungemein verdienstliches Wörterbuch einen Wunsch hätte, so wäre es eine scharfe Angabe der Bedeutung. Unter nassiterna heifst es nun schon 'nicht zu nassa Netz'. Solche Ungenauigkeiten können den, der ruhig darauf weiter baut, leicht zu Falle bringen.

rum. nastur völlig trennen. Die beiden Wörter stehen sich nämlich keineswegs so nahe, wenn man ihre Bedeutung etwas genauer ins Auge faßt. Nastro heißt 'Band, Streifen', man vergleiche namentlich auch hier bildliche Ausdrucksweisen wie il fume s' avvolge come un nastro; il sole fa un nastro u. dgl., die uns weit abführen von der asola. So werden wir für nastro und wallon. nåle auf got. langob. nastila, für berg. bresc. nestola, niestola auf ahd. nestil geführt. Nur kommt auch da das Toskanische formell nicht auf sein Recht, man müßte \*nastola\* erwarten. Ich kann mit meinen Hilfsmitteln im lombardischen r-Gebiet \*nastor nicht nachweisen, aber ich glaube trotzdem, daß die Annahme, nastro sei ein Lehnwort aus dem Lombardischen, und hier direkt aus langob. \*nastila\* entstanden, die richtige Lösung sein wird.

Nastro und nastur sind wieder ein Beispiel, wo in nahe verwandten Sprachen lautlich scheinbar identische Wörter bei schärferer Betrachtung als nicht zusammengehörig erscheinen; freilich decken sich hier die Bedeutungen nicht so völlig, wie etwa bei  $\vartheta \varepsilon \acute{o} \varsigma$  und deus, an deren Zusammenhang ja noch so viele glauben, die nicht Berufssprachforscher sind, für deren Zusammenstellung der Berufs-

sprachforscher heute nur ein Lächeln haben kann.

W. MEYER-LÜBKE.

## 2. Span. añusgar.

Larramendi hat für span.  $a\~nusgar$  'nichts reden können, als wenn einem die Kehle zugeschnürt wäre, zornig werden, böse werden',  $a\~nusgarse$  'befestigen vereinigen' ein bask. anusca 'Kehle' zur Hand. Dagegen wäre wohl mancherlei einzuwenden, z. B. die Vertretung von bask. n durch  $\~n$ , von c durch g und vielleicht auch die Bedeutung des Reflexivums. Der Haupteinwand aber ist wohl der, daſs weder de Azkue noch van Eyss dieses baskische Wort oder ein nahe anklingendes kennen, daſs, wie Schuchardt mir auf eine Anſrage mitteilt, tatsächlich auſser Larramendi es keiner gebucht zu haben scheint. Da wird man ſūglich auſ die Deutung verzichten, besonders wo sich eine lautlich und begrifflich befriedigende aus dem Lateinischen leicht bietet.

Neap. nurękę 'Knoten' führt auf \*nodicum, vielleicht besser auf \*nodicare: auf \*innodicare oder \*annodicare hat Subak, a proposito di un antico testo Sardo S. 10 log. annojare 'unire, far nodo, cicatrizzare; dicesi delle ferite e degli alberi', innojadorzu 'giuntura, piegatura' innojare 'slogare le ossa' zurückgeführt. Ich habe einige Bedenken, da zwar der Schwund des d nicht aber j aus g im Logudoresischen üblich ist, es sei denn, die Worte gehören jenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu inn- im Sinne von exn- oder disn- vgl, innerviare unu boe 'troncar i nervi, i tendini'.

Mundarten an, die nach Campus, Fonetica del dialetto logudorese 40 payare (pacare), payu (paucu) sagen. Sonst würde \*nodulare wohl besser passen. Wohl aber entwickelt sich aus \*annodicare spanisches añusgar durchaus regelmässig. Die ursprüngliche Bedeutung liegt in der reflexiven, eine übertragene in der objektiven Verwendung vor.

W. MEYER-LÜBKE.

## 3. Rom. "umsonst" aus arab. $b\bar{a}til$ .

Die Wörter welche im Mittelpunkt der folgenden Untersuchung stehen, entsprechen unserem umsonst in seinen drei Bedeutungen: "ohne Entgelt" — "ohne Erfolg" — "ohne Grund". In der letzten aber pflegt das Wort nur mit der Verneinung gebraucht zu werden: "er hat es nicht umsonst gesagt", hingegen: "er hat ihn um (für) nichts und wieder nichts geschlagen". Alle drei Begriffe hängen eng miteinander zusammen, und so kann ein Ausdruck der für einen gilt, leicht auf einen andern übergleiten, insbesondere indem ein erlangbarer, aber nicht verlangter Gegenwert mit einem verlangten, aber nicht erlangten verwechselt wird oder das Ziel mit dem Ursprung (in vanum: ex vano; so frustra "ohne Erfolg" und "ohne Grund"). Umsonst und vergebens haben den Weg von "gratis" zu "frustra" eingeschlagen; mit dem umgekehrten haben wir es bei den hier in Aussicht genommenen romanischen Wörtern zu tun. Daher muß ich, indem ich der Kürze wegen die Bedeutungen vermittelst kursiver Zahlen bezeichne, die obige Ordnung umändern: 1 = "ohne Erfolg", 2 = "ohne Entgelt", 3 = "ohne Grund"; diese dritte Bedeutung spielt eine minder häufige Rolle und pflegt in den Wtbb. von der ersten nicht deutlich geschieden zu sein, wird aber meistens sich an sie anschließen (weit seltener an die zweite: gratuito, -amente).1

Es hat mich das Interesse an der Methode zur Beschäftigung mit dem Gegenstand angeregt. Salvioni Spigolature siciliane, serie I a (Rc. del R. Ist. Lomb., serie II, vol. XL, 1907) S. 1056 bespricht siz. amm-, 'mmátula, regg. ambátula, kal. 'mbátula, 'nvátulu, 'mmáttulu, neap. mmátula 1. Ich bemerke dass ich 'mbatula nicht als kal. angeführt finde,2 wohl aber als siz. (bei Mortillaro und Traina) kenne, und füge aus Sizilien hinzu: sanfrat. bätula (Stud. glott. ital. I, 126) und piazza-arm. a mátula (Roccella). Es wird aber wohl nur ein Zufall sein wenn nur aus Sizilien und dem benachbarten Reggio Formen auf -a belegt sind und nicht auch aus dem übrigen Kalabrien. Hat doch auch Neapel -a oder vielmehr hatte es; denn

<sup>1</sup> Lehrreich ist Galat. 2, 21, wo der griech. Text δωρεάν und die Vulgata gratis hat, aber andere lat. Übersetzungen frustra oder sine causa, und die romanischen en vain usw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Doch, aus Monteleone, von S. Mele 1891.

Galiani sagt (1780), mmatola, nvatola sei "voce per altro più Siciliana che nostra .... infatti oggi da noi si dice nvano, e non più nvatola", und er führt ein Beispiel aus der zweiten Hälfte des 17. Ihrhs. an (mmatola), d' Ambra aus der ersten Hälfte des 18. (mmatula). Puoti, Andreoli u. a. haben das Wort gar nicht (ebensowenig Nittoli aus den irp. Mdd.), und zum Überfluss versichern mich Lebende dass es heute dort ganz unbekannt ist. Das siz. Wort ist noch mit merkwürdigen Bedd. gebucht: parrari (a)mmatula "parlare grasso, sboccatamente, disonestamente, con soverchia libertà" und grassu (grossu, longu) (a)mmatula "lanternone senza moccolo, moccolone, bacchillone, uomo da nulla". Das letztere erinnert an mentula, aber mehr noch an matula ("numquam ego te tam esse matulam credidi" Plaut.); Mortillaro und Macaluso haben sogar siz. mattula im eig. Sinn des lat. Wortes, doch wohl nur als "voce nobile", wie Accattatis kal, orinali verzeichnet. Wenn nun Salvioni von diesem südital. 'mmatula usw. das oberl.-graub. adumbatten r trennt, hingegen das (mittel- und süd-)sard. debádas, indebádas 1 1, aber mittelsard. auch 2, damit vereint, aus beiden ein ital. \*in badola "rekonstruiert" und das tt in 'mmáttulu als nicht etymologisch bezeichnet, so sind das alles Bestimmungen die gar nicht vorgenommen werden können ehe die Herkunft von 'mmatula festgestellt ist. Um aber das letztere zu erreichen, müssen wir zuerst eine Rohgruppe aus sämtlichen dem 'mmatula laut- und begriffsähnlichen Wörtern bilden und dann innerhalb ihrer die Entwicklungsreihen aufzudecken uns bemühen (s. Rom. Etym. II, 1 ff.). Beschränkt man sich auf eine Gruppe so wie sie sich gerade darbietet, und denkt nicht daran sie in dem angegebenen Sinne zu vervollständigen, so kann es leicht geschehen dass der entscheidende Punkt, derjenige von dem das Licht ausstrahlt, außerhalb liegen bleibt. Salvioni übersieht dass das sard. (in)debadas ein Lehnwort ist, nicht sowohl, wie Spano sagt, aus dem Spanischen als, wie sich schon 1832 bei Porru findet, aus dem Katalanischen. Dieses bietet uns nämlich debades, endebades = val. debades, debahes 1, 2, mall. debadas 1 (Raynouard verzeichnet auch altkat. en bac'a). Daran schließen sich prov. de bada, de badas (letzeres auch Rom. 21, 214, 216) 1, 2, en bada, en badas 1, 3, südfranz. de-bado, endebados, en bado, en bados, à bado, tunt d'à bado, bados 1, 3, altfranz. de bade, en bades 3, frankoprov. de bada 1 (wie mir Gauchat schreibt, in der ganzen franz. Schweiz, von Neuenburg bis Wallis, nicht wie es scheine, im Berner Jura; gebucht ist genf. de bade bei Humbert, jur. débada bei Bridel), altmail. (bei Bonvesin) zwar nicht de bada (Mussafia Beitr. S. 32 Anm. 1), aber in bada 1 (Seifert Gloss. S. 17), gen. de badda 2 und mit Schliefsung des Ringes nordsard. badda, dibadda, in dibadda 1. Randaccio Dell' idioma . . . . genovese S. 166 fand dies di badda 2 in einem tosk. Text des 14. Jhrhs., nämlich der Tavola ritonda, hrsg. von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist natürlich ein Irrtum wenn Porru 1832 indebddas mit "non invano" übersetzt.

Polidori in der Bolognaer Sammlung Bd. 8 (1864); man sehe dessen Anmerkung zu der Stelle auf S. 303, besonders aber seine im "Spoglio lessicografico" (Bd. 9) S. 58 gegebene Erläuterung des Ausdrucks. Der Cod. Magl. bietet hier di bando (der Sienaer imbando) und diese Lesung wird für die beste gehalten. In der Tat findet sich di bando 2 (nach Val. 1) auch noch später in der Schriftsprache, so bei A. Caro und bei G. della Casa. Lebendig ist dieser Ausdruck im Venetischen (schon im 15. Jhrh. de bando "umbsust" Mussafia Beitr. S. 32); insbesondere von. de bando 2, auch 1, triest. vic. südtir. de bando 2, bell. de bant 2 (auch 1 in far de bant "operare inutilmente"?, Pajello übersetzt vic. far de bando: "far per niente"), und reicht noch etwas ins Emiliasche hinein, wenigstens in der Wendung ferr. (Nannini, nicht Ferri), mirand, magnar d' band, mant, magnar ad band "umsonst essen" (Valentini hat: mangiare il pane di bando). In der Romagna tritt dafür d' banda 2 ein; wie es scheint, wieder mit weiterem Gebrauch. Nach Norden hat sich die andere Form noch ausgebreitet: friaul. di band (= -t), gredn. de bant, amp. usw. de ban (s. Alton Stóries S. 127) 1, 2. Der jüngste und gründliche Durchforscher des Zentralladinischen, C. Battisti hat es in der Verbindung mañar de bant bis nach Trient gefunden, aber nicht mehr im Nonsberg. Im Westladinischen, und zwar im Oberländischen, begegnen wir statt dessen einem adumbatten (-an; schon bei Nauli 1618 [nidwald.] kommt dies vor, wie sich Gartner anmerkte); es steht ganz vereinzelt da. Ich trete nun eine Rückwanderung an, nehme in Südfrankreich, und zwar in der Gaskogne noch (arm.) en manles I und (bearn.) en bal(l)es, embales, a l'endebales I auf, und treffe schliefslich jenseits der Pyrenäen span, de balde 2 (auch 3? das formell zu ast. de baldre 2 gehörige altspan. baldrero bedeutet: "freiwillig, ohne Beweggrund geschehend"), en balde 1, port. debalde 1, embalde I.

Das nun ist der feste Punkt von dem aus sich alles ordnen lässt. Der arabische Ursprung von balde ist schon seit Jahrhunderten erkannt oder vielmehr er ist nie verkannt worden (s. insbesondere Dozy im Engelmannschen Gloss,); in das helle Licht das ihn umfliesst, vermag ein germ. bald- auch nicht den geringsten Schatten zu werfen. Es ist eine ganze Wortsippe aus dem Arab. ins Span.-Port. übergetreten; das Verb (batal "vergeblich sein") II. battal, IV. abtal "vergeblich machen", "entkräften", "verstümmeln" } baldar, bāṭul als Adj. "müſsig" } baldo, als Subst. "unnütze Sache" } balda, als Adv. 1 und auch 2 (s. z. B. Beaussier Dict. arabe-fr.), auch mit Präposition fi ibatil, bi lbatil de, en balde. Das -ld- für -d'l- -fl- wird durch zahlreiche Wortformen lat. Ursprungs hinlänglich gestützt; ich führe nur eine davon an weil ich sie nirgends besprochen sehe und weil es ein Homonym ist: balde port. "Schaufel", "Düngerschippe", "Eimer", span. "Eimer" | batulus (9. Jhrh. DC.), das Stammwort zu batillus (v-, -um) | span. badil. Aus der Abstammung des span. en b-, port. embalde ergibt sich ohne weiteres die des südital. 'mbatula, und diese ist in der Tat von De Gregorio und Seybold Stud. glott. ital. III, 226

verzeichnet worden. Demnach durste Salvioni hier gar nicht an ein lateinisches Grundwort denken, am wenigsten an einen Zusammenhang mit badare. Wir haben in unserem Falle parallele Entlehnungen; die Ergebnisse sind dem Lautcharakter der verschiedenen, wenn auch verwandten Sprachen gemäß verschieden; die Quelle ist eine und dieselbe, das nordwestafrikanische Arabisch. Im Westen fand, was aus den allgemeinen Verhältnissen sich erklärt, eine breitere Einströmung statt, im Osten eine schmalere; hier wurde das einzelne Wort, nicht die ganze Sippschaft, und nur in seiner älteren Bedeutung 1 aufgenommen. Für die Bed. 2 pflegt das Arabische des Ostens, schon Ägyptens, andre Ausdrücke zu verwenden, bes. balāš, bilāš, sogar das Maltasche scheint fil bātal nur als 1 zu kennen, für 2 bietet wenigstens Mamo diesen Ausdruck nicht. Sonst erstreckt sich der Stamm btl mit entsprechender Bedeutung durch alle semitischen Sprachen; so hat z. B. das Neuhebräische bātēl "wertlos", batlān "Müßiggänger", betēlīm "wertlose Dinge", "Bettel". So könnte man vielleicht für diese südromanischen Wörter an einen auch semitischen, aber früheren und östlicher gelegenen Ursprung (seitens jüdischer oder syrischer Kaufleute; s. Ztschr. 28, 154 f.) denken, wenn nicht der angegebene durch alle begleitenden Umstände sicher gestellt wäre. Über das -ul- für -il- oder -el- und das -a und -u der süditalienischen Formen brauche ich mich wohl nicht auszulassen; nur dem -tt- widme ich ein Wort. Das 'mmattulu bei Accattatis S. 443<sup>b</sup> (zweimal) und 519<sup>b</sup> ist schwerlich ein Druckfehler, obwohl im ital.-kal. Teil S. 71b 'mmatulu (zweimal) steht. Es wird sich kal. mattulu (regg. mattula) "Heubündel", (cat.) "rohe Baumwolle" (vgl. irp. mattolo, abr. mattele, mittelsard. mattulu usw. "Bündel", siz. mattula "rohe Baumwolle") eingemischt haben,1

Alle andern von mir oben zusammengestellten Wortformen sind nur Fortsetzungen der zuletzt besprochenen; dafür zeugen Gleichheit der Bedeutung und Ähnlichkeit der Lautgestalt: bald-, batul- \ bal-, bad-, band-, manl-, auch die Übereinstimmung in den Präpositionen. Man wird mir wohl kaum die Möglichkeit eines zufälligen Zusammentreffens entgegenhalten, und etwa auf das aus dem Türk. stammende serb. badava 1, 2, 3 (auch "müßig": badava sjediti "müßig dasitzen"; vgl. badavadžija "Schmarotzer", "Müßiggänger") sich berufen wollen. Daß ein arab. Wort der Alltagssprache sich so weit nach Norden ausgebreitet hat, ist nicht unerhört; ich erinnere an das Ztschr. 28, 135 ff. Anm. verfolgte yandūr. Besonders ist die Bed. 2 sehr geeignet dem ihr zugehörigen Ausdruck zur Internationalität zu verhelfen; man denke an das lat. gratis das in den romanischen und germanischen Sprachen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wohl doch nur bei Accattatis selbst. So wenigstens nach G. De Giacomo, der mir auf jede Frage hinsichtlich kalabrischer Dinge bereitwilligste Auskunft gibt. Er meint das Wort ('mmatulu, 'nvatula, 'matula) komme nur stellenweise in Kalabrien vor, z. B. zu Cetraro, nicht zu Paola; werde aber selbst da wo es nicht ortsüblich sei, in Liedern verwendet. Der Südosten (Otranto, Bari, Lecce) kenne es nicht.

herrscht, und insofern es sich um ein Adverb handelt, an ital. bizzeffe, dessen arabischen Ursprung Caroline Michaelis 1870 im Jahrb. f. rom. u. engl. Lit. nachwies (die Bedenken die ich ebenda 1871 dagegen erhob, waren unberechtigt). Der Übergang des arab. bātil in berberische Sprachen fällt bei der großen Anzahl der araboberberischen Wörter nicht ins Gewicht, ebenso wenig, aus entsprechendem Grunde, der des span. de balde ins Baskische (debalde[z] 2 bei Fabre, nicht bei Azkue), aber bemerkenswert ist es dass im marokk. Arab. neben bātal in der Bed. 2 auch debaldi gesagt wird (Lerchundi). Nicht alle gegebenen Einzelheiten der ganzen Gruppe vermag ich mit Sicherheit zu beurteilen, teils weil sie selbst der tatsächlichen Ergänzung bedürfen, teils weil noch gewisse Nebenfragen zu erledigen sind. Als den schwierigsten Punkt betrachte ich das Verhältnis des kat. -bades zum span. balde. Jenes kann nicht unmittelbar aus diesem hervorgegangen sein, wie das mit dem bearn, bales (vgl. altspan, deballe) der Fall ist; kaum auch umgestaltet durch einen äußern Einfluß, sei es der Reflex solcher Gleichungen wie span. albayalde = port. alvayade | arab. albayad, sei es die Einwirkung eines altrom. badare, mit dem ja, hier im Süden wenigstens, keine breite noch starke Berührung stattfand. Diejenigen welche das kat. Wort unmittelbar aus dem Arab, herleiten, treffen eher das Richtige. Nur ist zu bedenken dass wenn span. balde mit den Wortformen lat. Ursprungs wie molde, espalda, tilde übereinstimmt, kat. bades von den entsprechenden motllo, espatlla, titlla abweicht, und das legt die Annahme nahe, es gehe auf die span. Vorstufe von balde, nämlich \*badel zurück. Das arab. ! tritt im Span. und Port. bald als !, bald als d auf; öfters in den gleichen Wörtern, z. B. span. albudeca, port. pateca { arab. al-bittīha, span. adobe, kat. atoba { arab. at-tob. So auch port. arratel, alt arretel und arredel { arab. ar-ratl; das Spanische hat arrel (alt), arrelde, arrate. Wie hier -l nach -te- geschwunden ist (nur zufälligerweise wohl fehlt ein Beleg für \*arrade), ganz ebenso in -bades (mit dem adverbialen -s). Von den beiden Formen der iberischen Halbinsel bald- und badhat nur die letztere sich jenseits der Pyrenäen ausgebreitet. Das beruht nicht nur auf den allgemeinen sprachlichen Verbindungen, sondern auch auf dem Verhältnis zu homonymen Formen des Nordens. Dem arabo-rom. bald- stand ein germano-rom. bald- so verschiedener Bedeutung gegenüber dass es sich mit ihm nicht verschmelzen, aber auch nicht vertragen konnte. Span. port. baldiamente 1 und südfranz. baudamen, -omen "kühn", "froh" stoßen nur im Bearn zusammen: baudementz hat den einen und den andern Sinn (im ersteren heisst es auch baudadementz ganz wie port. baldadamente). Hingegen begegnet kat. bad- in dem altromanischen badare etwas Begriffsähnlichem. Diez weist diesem Verb als zweite Bedeutung zu für Ital. Prov. Altfranz.: "verweilen, harren, vergeblich harren", und Labernia verzeichnet für kat. badar neben "gaffen" auch die: "müſsig sein", welche dem arab. Verb (batal, auch battal, so u. a. malt.) eignet. Das Spanische besitzt wenigstens entsprechende

Adjektive dazu: baldío, (veraltet) baldero "müſsig" (bask. [bizk.] baldro "Müßiggänger"), und denen kommen entgegen prov. badiu "Tropf", badaire "Gaffer" (schweiz.-franz. [freib.] badair "désœuvré, qui n'a rien à faire, qui a la bouche béante" Bridel). Das postverbale bada, von welchem de bada unmittelbar abgeleitet scheinen könnte, hat freilich im Kat. und Prov. nur den Sinn von "Schildwache"1; im Ital. den eigentlichen, doch nur in den Verbindungen stare a bada "müssig sein, harren, zaudern", tenere a bada "hinhalten", und gerade da haben di, in bada 1, 2 kaum Boden gefasst. Immerhin werden wir sagen können dass, verdankt auch bad- { bātil dem badare selbst nichts von seiner Ähnlichkeit mit ihm, es doch dieser Ähnlichkeit zum großen Teil seine starke Verbreitung verdankt; es liegt also wesentlich die gleiche Ursache vor wie bei jenem Empordringen von plumer an Stelle von peler, das kürzlich von Gilliéron und Roques unter die Lupe genommen worden ist. Allerdings ist das adverbiale bad- im Norden und Nordosten noch über die Grenze von badare vorgedrungen, und damit zugleich über die Grenze innerhalb deren ein intervokalisches d, primäres oder sekundäres, lateinischer Wörter bleibt. Ob de-bad- begrifflich von badare beeinflusst worden ist, vermag ich vorderhand nicht zu sagen; manche Gebrauchsweisen müssen noch auf ihren Ursprung untersucht werden, wie altkat. de badas "manchmal" (an eine Zusammenziehung von de vegadas für a v. kann doch nicht gedacht werden), südfranz. (dauph.) de-bado "voilà bien! évidemment, à la vérité" und Azaïs zufolge (cév.) de bada "sofort", (bez.) tant de-bado oder dabado "deshalb" ("il a gagné son procès, aussi est-il trèscontent"). Die Bed. "obwohl", welche für d, de, en bado (que) gebucht ist, lässt sich leicht aus I herleiten (vgl. kat. baldament "obwohl") ebenso die von Azaïs für de-bado angegebene Bed. "jedoch".

Wie mit \*in vano 1 sich \*in dare (= ital. in dono, sard. auch a s' indonu) 2 zu ital. indarno (s. Ztschr. 31, 719) gemischt hat, so auch span. en balde 1, gask. en bales 1 zu gask. enmanles 1 für \*en banles (vgl. span. de balde + en don } altspan. en baldón 2 und baldono "wohlfeil"). Kaum ist in ähnlicher Weise ital. di bada zu di bando (di banda) 2 geworden. Die Bedeutung des Substantivs bando macht es zwar nicht wahrscheinlich dass aus ihm allein diese adverbiale Verbindung erwachsen ist, immerhin mochte es dem herangewehten Samen als Nährboden dienen. Ganz unzulänglich ist eine Erklärung wie wir sie bei Tommaseo u. Bellini lesen:

¹ Das forez. à la bado " à l'abandon" (Mistral) ist gewiss nichts anderes als das à bada "délaissé, sans surveillance", welches mir Gauchat anführt, z. B. ne fō pa lāsi a bada la mayzō; das bedeutet aber "man muss das Haus nicht offen stehen lassen" und das von Godefroy angezogene gens. être à la bade "être libre" hat gewiss eigentlich eine solche beschränkte Verwendung. Dieses bado, bada gehört also zu badare "gähnen", "klaffen". Bress. bada "plaisanterie" (Godefroy) scheint zwar dem franz. badiner usw. nahe zu stehen, aber man beachte das das altsranz. bade "plaisanterie" (Bos) aus dem Adverb en bades, de bade "par plaisanterie" herausgeschält worden ist.

"Di bando per Gratuitamente vien forse dall' essere certe cose per bando vendute quasi per nulla, ovvero fatte comuni a molti." Valentini hat: di bando "von Seiten der Obrigkeit; it. mit obrigkeitlicher Bewilligung"; stammt das aber nicht etwa aus Duez, wo dem "2. gratis, pour rien" vorhergeht: "1. qui n'est point deffendu, qui se vend avec permission"? Ebenso hat vor ihm Oudin, aber ohne die beiden Bedeutungen zu scheiden; vermutlich ist die erste nur eine hypothetische, zur Erklärung der zweiten angesetzte. Ich finde keinen Beleg für di bando im Sinne "von Amtswegen" o. ä., welcher zu "unentgeltlich" hinüberleiten könnte. Wohl aber wird für corte bandita (eig. "ausgerusener Hos"), "offenes Haus", "offene Tafel" (halten) mundartlich corte di bando gesagt (z. B. mant. cort ad band); daran mochte sich mangiare di bando "umsonst speisen" anschließen. Vielleicht wurde durch dieses corte di bando "wo man umsonst speist" auch die casa di bando hervorgerufen "wo man umsonst wohnt": parm. ca d' band, mant. casa 'd band, ferr. casa ad band, romagn. ca d' banda (ven. star in casa de bando). Oder es hat mit dem andern Ausdruck nur einen parallelen Ursprung: es wurde ein der Gemeinde gehöriges mietfreies Haus für die Bewerbung öffentlich bekannt gemacht; Malaspina sagt: "La nostra ca d' band è l'alloggio gratuito che un comune concedeva a qualche suo stipendiato, come un tempo usava farsi." Aber ven. star de bando, friaul. stâ di band = ital. stare indarno "müssig da stehen" lässt sich schwer mit einem solchen di bando in Zusammenhang bringen; es gehört zunächst zu piem. stè d' bada = ital. stare a bada (s. oben); weiter ab steht südtir. esser de bando "essere in libertà, non essere adoperato" (vom Hausgerät), was an span. baldio, alt baldero "brach", "unbenutzt" (von Grundstücken) erinnert.

Ob das oberl.-graub. adumbatten zum Sprengel des kat. endebades oder dem des südital. a'mbatula gehört, lasse ich dahingestellt. Im erstern Falle würde sich bater eingemischt haben (vgl. oberl. batterlar neben baderlar "schwatzen"; dieses t(t) für d reicht weit nach Süden) und das -n neben dem von oberl. pursepen, pierten, perpeten nicht wunder nehmen. Im Engadinischen findet sich nichts ähnliches; doch das Wort das bei Bifrun dem adumbatten zu entsprechen pflegt, verdient zum Schluss eine Bemerkung da es bisher nicht bemerkt worden zu sein scheint - Pallioppi hat es nicht, Carisch hat es im Nachtrag: "abeich\*, -a. nichtig, leer. Tit. 2". Aber es ist kein Adjektiv, sondern ein Adverb, wie gerade die angezogene Stelle (richtig Tit. 3, 9) zeigt, wo es allerdings ein prädikatives Adjektiv vertritt: "ellas sun mêl nüzzaisles & abeich." Bald ist, wie hier, abeich geschrieben (Cor. I, 15, 58. II, 6, 1. Gal. 2, 21. Col. 2, 18. Thess. I, 3, 5), bald abêch (Marc. 7, 7. Gal. 2, 2). Wie leich, züich ein lac(us), suc(us) darstellen, so abeich ein a bac-, und ich erblicke darin lat. ad vac(u)um für in vacuum 1, wie die Vulgata (Cor. II, 6, 1. Gal. 2, 2. Phil. 2, 16) neben in vanum (Marc. 7, 7) hat | mittel- und nordsard. in bacu (fagher in bacu, far in vacuo,

mancare"1); die Präposition wie in ital. a vuoto 1. Einen andern engad. Beleg für -b- \{-vv- vermag ich allerdings nicht zu geben. Dieses abeich entspricht also auch seinem Ursprung nach dem synonymen gask. en baganau(d) 1 von baganau(d) "eitel", "müßig", welches zu gask. bagan(t) "müßig" gehört (vgl. Rolland Flore pop. IV, 158 Anm.) und weiterhin zu sard. bagantinu, -iu "unangebaut", bagadiu "ledig" u. a.

H. Schuchardt.

#### 4. Rum. se uita "schauen".

Rum. uita "vergessen" und se uita "schauen" pflegen in den Wörterbüchern getrennt zu werden, auch in den etymologischen. Das erstere geht auf \*oblitare zurück; das letztere wird von Cihac auf \*tuitare, von Puscariu "nach einer mündlichen Mitteilung Meyer-Lübkes" auf \*obitare zurückgeführt. Aber es ist nicht genau wenn P. mă uit übersetzt: "betrachte"; es ist "schaue", z. B. mă uit pe fereastră "ich schaue aus dem Fenster", mă uit în oglindă "ich schaue in den Spiegel", ma uit la prieten "ich schaue auf den Freund", und nur in Verbindungen der letzten Art kann es mit unserem "ich betrachte" wiedergegeben werden. Ebenso wenig genau ist die Angabe P.s: "Schon im Lat. heisst obire visu oder oculis .betrachten . " Es bedeutet soviel wie "etwas vor einem oder ringsum einen Ausgebreitetes mit den Blicken durchwandern, mustern". P. vergleicht dazu das istrorum, obidi "betrachten" (nach dem Gesagten wird man es begreiflich finden wenn ich dafür einige Beispiele wünsche; in Byhans Glossar fehlt das Wort), welches vom kroat. obići "herumgehen" stamme; indessen ist es nicht angezeigt hier einen "Sinnesübergang von 'herumgehen', dabei [!], , sein Augenmerk auf den in der Mitte sich befindlichen Gegenstand richten' zu ,betrachten'" anzunehmen. Das slaw. Wort entspricht unserem "begehen, bereisen, durchwandern (eine Gegend, ein Land), besuchen (einen Freund usw.)". Hiermit will ich nicht behaupten dass ein Verb welches eigentlich bedeutet: "den Blick (über etwas) schweifen lassen", nicht schliesslich bedeuten könne: "den Blick (auf etwas) festigen". Ein ernstes Bedenken aber gegen die erwähnte Herleitung finde ich in dem reflexiven Gebrauch des rum. Verbs.

Gerechtfertigt wäre eine Trennung der beiden Verben wenn die alten Texte oder die Mundarten ungleiche Formen für sie darböten. Das ist meines Wissens nicht der Fall. Allerdings sind von se uita "schauen" überhaupt keine Nebenformen verzeichnet; das hängt jedoch mit seinem örtlich und zeitlich beschränkten Vorkommen zusammen; wo es z. B. jetzt in den Psalmen steht, haben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Su beatu faghet in bacu "il fortunato la fa in salvo"; Spano scheint vor faghet ein non ausgelassen zu haben.

die ältesten Übersetzungen căuta. Die Bedeutung "schauen" erklärt sich zwanglos aus "sich vergessen". Im Deutschen (und entsprechend in andern Sprachen, z. B. lat. oblivisci sui) braucht man "sich vergessen" in mehrfacher Übertragung, so lobend (bes. im Pz. "selbstvergessen"): "seinen eigenen Vorteil vergessen", tadelnd: "die Pflichten des äußern Benehmens vergessen", im mor. S. gleichgültig: "seine eigenen Umstände, sein eigenes Wesen vergessen" = "sich in einer andern Lage, an einem andern Ort, als einen ganz andern fühlen". Ein solcher Zustand wird durch einen innern Trieb ausgelöst (Verzückung) oder durch einen äußern Eindruck (Entzücken), vor allem durch einen Anblick: wie uns ein Anblick "fesselt", "hinreisst", wie wir in ihn "versunken" sind, so auch "vergessen wir uns selbst über ihn". Soeben lese ich in einem Nachruf an Ed. Bacher: "Vor einem Bilde das ihn anzog, konnte er sich stundenlang vergessen." Wenn der Deutsche sagt: "er läst seinen Blick auf ihm ruhen" (rum. este tot cu ochir la el), "er kann den Blick nicht von ihm wenden", so sagt der Madjare im Superlativ: "er vergisst sein Auge auf ihm", rajta felejti a szemét. Dieselbe Wendung in einem ganz besondern Sinn: mintha anyja a milói Vinus arcán feledte volna szemeit valaha "als hätte ihre Mutter sich einst an der Statue der Venus von Milo verschaut" [eig. "ihre Augen vergessen"] aus Jókai bei Simonyi Deutsche und Ungarische Redensarten S. 307ª (ist nicht megcsodálni valamit noch madjarischer für "sich an e. verschauen"?). Dem trans. felejteni (feledni) magát gleichwertig ist intrans. (el) feledkezni magáról, und man sagt so auch ohne magáról, z. B. rajtam felejtkezik el szemed Simonyi M. Határozók I, 144, b aus Vajda, wörtlich "dein Auge vergisst (sich) an mir (über mich)", nicht etwa "vergisst auf mich", wie es in Östreich für "vergisst mich" üblich ist. Simonyi führt mir noch an: a terhes asszony ráfeledkezett valamely nyomorékra "die schwangere Frau hat sich an einem Krüppel verschaut". Zu Anfang des 17. Jhrhs. verzeichnete A. Molnár in seinem Wörterbuch rěá-feledkëzik "adstupet", also in gleichem Sinne wie rea-bamul, "adstupet" (s. M. Nyt. Sz. I, 809. 168). Letzteres ist eig. "er gafft, starrt darauf"; vgl. "magokat elfelejtők [sich selbst vergessende], bámulók [gaffende, staunende]: exstatici" in einem Wtb. aus dem Anfang des 18. Jhrhs. (s. ebend. I, 810). So auch heute noch mundartlich: ráfeledkëzik "merően bámul valamire" (M. Nyr. 15, 573). Ich meine also dass rum. se uita ursprünglich nichts anderes besagt als "mit offenem Munde dastehen", "gaffen", was heute heisst: se uita cu gura căscată. Der Weg aber von "gaffen" zu "schauen" schlechtweg ist sehr gangbar; ich erinnere nur an lat. mirari "staunen", das mit "gaffen" in der Bed. "staunend schauen" zusammentrifft und im Rom. zur Bed. "schauen", "anschauen" gelangt ist. Ital. badare, wie madj. bámulni ursprünglich "mit offenem Munde dastehn" (vielleicht mit ihm lautbildlich verwandt; neben bám- findet sich alt und mdl. báv-, bav-), hat sich in gleicher Richtung entwickelt: "mit Aufmerksamkeit schauen",

aber auch überhaupt: "Ausmerksamkeit schenken", "(auf etwas) achten", wie das rum. Verb, z. B. nu trebue să te uiți la ce a zis

= non devi badare a quel che ha detto.

Damé führt uila "regarder" auch als transitiv an; das scheint aber nur für den Imperativ uile zu gelten (z. B. Uile, maïca, urîtul Iarník și Bârseanu Doine S. 274, DLX, 1). Dieses wird also kaum als reflexives ui-te gefühlt, woraus nach Puşcariu ui! "schau" abgetrennt sein würde; und wie verhält es sich mit der Vorstuse uilete \{ uilă-te \}

H. SCHUCHARDT.

5. Larva (zu Ztschr. 32, 241).

Das von Oudin und Duez gebuchte ital. larva "Steinplatte" scheint für \*larra zu stehen; Ive erinnert mich an istr. (vall. pir. gall. siss.) lávera, (rov. dign. fas.) láura "flaches, glattes Steinchen wie sie die Kinder beim Spielen gebrauchen" (ital. piastrella, muriella), - und, wie er mir mündlich mitteilt, werden auch die platten Steine mit denen die Hirtenhütten bei Dignano gedeckt sind, so bezeichnet —, welches Wort er in seinen Dial. lad.-ven. dell' Istria S. 105 bucht, mit Hinweis auf Nigra Arch. glott. ital. 14, 284 ff. Von den an der letztern Stelle unter I angeführten Wortformen entspricht lautlich den istrischen nur eine genau und gerade diejenige welche Nigra in eckige Klammern setzt, also wohl geneigt ist beiseite zu schieben: triest. lazera "scaglia" (so Kosovitz²; in 1 noch "scheggia"); aber geborene Triester geben mir dafür die Bedeutung des istr. Wortes an. Dieses trägt Nigra, neben gleichbed. logud. laéra, Arch. 15,488 zu jener Gruppe I nach welche er auf gr.  $\lambda \tilde{\alpha} \mathcal{F} \alpha \varsigma$  beziehen möchte. Aber sie, sowie die an sie angeschlossenen Gruppen II, III und IV (14, 285-287), bedarf einer neuerlichen gründlichen Untersuchung; vorläufig bemerke ich dass das griechische Wort ganz auszuschließen ist und daß labi (labes, labina) und lapis als Quellen deutlich erkennbar sind. Bezüglich des letztern verhält sich Nigra nicht ganz ablehnend; zu der Erwähnung des valdaost. labje "Schieferplatte" fügt er hinzu: "se pur non c'entra lapide, come nel can. lapjass, masso di pietra". Zu ital. lavagna, brozz. lavëss "Schiefer" vgl. das gleichbed. bask. (hochnav. niedernav. lab. soul.) lapitz; zu südfranz. lavo, labasso, lab-, lavencho "platter Stein", "Steinplatte" das gleichbed. ast. llábana. Die durch wenige andere Wörter (die im Romanischen nicht fortleben) vertretene Deklination -is, -idis konnte in der lat. Volkssprache ganz erlöschen (also lapis, lapis; den Ablativ lapi hat schon Ennius), zu lapi- sich ein \*lapa gesellen (lapis kommt auch weiblich vor in ältester wie in jüngster Zeit und nur so "lapide) und davon Ableitungen gewonnen oder eher noch lapide durch Suffixvertauschung zu "lapula usw. umgebildet werden. Gegenüber von petra mit allgemeiner Geltung würde lapis den flachen oder platten Stein be-

deutet haben; so auch ital. lapide (-a), span. laude (-a). Das Adjektiv lapideus liegt dem ital. laveggio "Topf" zugrunde (märk. lapiggiu aus dem Anf. des 17. Jhrhs.; vgl. bask. lapiko Bask. und Rom. S. 45). H. SCHUCHARDT.

> 6. Culercia (zu Ztschr. 31, 664).

Das Bedenken wegen des r in culercia | \*culeccia wird durch die Fälle von "geminazione distratta": rci / cci in der Md. von Velletri (Studi rom. V, 47) behoben: bisarcia, capercio (= ecchio), scaperciatore, cularcia (= accio), scacarcino ("Stutzer"). Diese Formen sind übrigens keineswegs so vereinzelt wie es auf den ersten Blick scheint. Röm. caperchio, cularcio, scacarcio "Furchtsamkeit", scacarcione "Furchthase", sfilarcio finden wir bei Belli; Ive nahm zu Carpineto Romano bisarcia, cularcia auf; märk. caperchio neben capeccio bietet das Wtb. von 1768; sien. capercio verzeichnet Fanfani im Sinne von caparbio. Die Erklärung dieses r bleibt vorbehalten; Kontaminationen sind hier schwerer erkennbar als in dem sforgio (-are, -oso) ( sfoggio + sfarzo das ich mir einst aus römischen Texten des 17. Ihrhs., von Berneri oder Peresio, aufgezeichnet hatte.

H. SCHUCHARDT.

# 7. Span. macoca "Bärteldorsch".

Ich lese in Azkues baskischem Wörterbuch II, 264c: "TAKOT (B, G), pez algo menor que el tonino, respira á flor de agua, vulg. macoca1". Der hier höchst ungenau bestimmte Fisch ist der Bärteldorsch, breite Schellfisch = gadus barbatus Bl. (gadus luscus L.) oder auch der Zwergdorsch = gadus minutus L. (gadus luscus Bl.); beide Fische werden, wie schon aus den lat. Bezeichnungen erhellt, miteinander verwechselt. Auch dieser baskische Fischname stammt wie fast alle übrigen aus dem Romanischen: franz. tacaud (tacaut, tacot, taco, tacand, tacard u. ä.), welches in dem angegebenen Sinn an der südwestlichen Küste Frankreichs, von der Bretagne angefangen, üblich ist (es gehört auch dem Bretonischen an; s. Rolland III, 113); bayonn. tacar aber wird für den Weissling = gadus merlangus L. angegeben. Bask. takot wird vermutlich nicht nur in Bizcaya und Guipuzcoa, sondern auch im Labourd gebräuchlich Mit diesem Namen will ich mich jetzt nicht weiter besein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Azkue hat sich in dankenswerter Weise die Sammlung baskischer Fischnamen angelegen sein lassen; nur bleiben wir zu oft im unklaren um welcher. Fisch es sich eigentlich handelt. Ich frage mich z. B. ob nicht etwa der folgende Artikel (II, 8a) zu dem hier besprochenen in irgend welcher Beziehung steht: "MAKON (B-l), guaito [?], cabruza [?], pececillo de entre peñas, negro y malo para comer."

schäftigen, sondern mit dem spanischen Ausdruck, der mir sonst nirgends begegnet ist. Macoca kann nichts anderes sein als franz. malcot "Bärteldorsch". Dieses selbst aber, obwohl bei Sachs verzeichnet, ist kaum sehr weit verbreitet; Rolland hat es nicht, Duhamel II, 1, 136 weist es Brest zu, während er sonst für die Bretagne wie für den Nordwesten andere Ausdrücke darbietet. Da dieser Fisch vorzugsweise in den nördlicheren Meeren vorkommt (aber auch Portugal kennt ihn, als fanéca1), so empfiehlt es sich nach einem germanischen Ursprung seines Namens zu suchen (vgl. guitau, welches Duhamel als das entsprechende bretonische Wort angibt, zu engl. whiting pout, und das ebenda angeführte norm. baraudgode zu engl. power cod). Und wir brauchen nicht weit zu suchen; das Holländische gewährt bolk, genauer steenbolk (daher auch d. Steinbolk) für den Bärteldorsch (so wenigstens nach Nemnich; anderswo wird bolk als "Merlan" angegeben), und darüber sagt Franck Etym. Wb.: "Bolk vr., een soort van schelvisch"; voorheen ook bollick (bolling, bolg), tevens in den zin van ,kabeljauw'; beantw. aan mnd. bulk, bulik, bullek, bolk, kabeljauw', mhd. bullich, nhd. bolch, kabeljauw', welke benaming ook op andere vischsoorten wordt toegepast; of de hd. namen van een soort van zalm belche, balche m. (vr.) daarmede verwant zijn, is niet uitgemaakt." Kluge ist weniger vorsichtig; er leitet das seit 1561 gebuchte Bolch "Kabeljau" mit Belche "eine Salmart" aus mhd. balche = ndl. bolk ab; dieses Balche, Belche gehört ganz wo andershin (s. Ztschr. 30, 725). Wie innerhalb des Germanischen das Wort bolk zu erklären sei, darüber weiß auch Franck nichts sicheres zu melden; ich gehe dem Worte nur auf seinem weiteren Wege nach. Poule de mer, wie nach Duhamel der Bärteldorsch zu Fécamp (Norm.) heißt, gilt allerdings auch für andere Fische, mag aber hier sich volksetymologisch auf bolk gründen; ähnlich verhält es sich mit bogue, welches nach Lemarié (s. Rolland a. a. O.) an der franz. Westküste für den Zwergdorsch vorkommt, während dieses Wort eigentlich einen mittelländischen Fisch, den box boops Bp. bezeichnet. Sollte auf bolk nicht etwa auch d. Pollack, engl. pollack, -ock, holl. pollak = gadus pollachius L. und weiter engl. pollard "junger Kohlfisch" = gadus carbonarius L. und gadus virens L. zurückgehen? doch ist zu beachten dass engl. (auch niederd.) poll "Kopf" bedeutet und schon für sich von verschiedenen starkköpfigen Fischen gebraucht wird, ferner daß der (junge) Kohlfisch norw. pale, ä.-dän. palli heisst. Ein älterer Zusammenhang besteht vielleicht zwischen Bolk und alt- u. mdl.-franz. molue, moulue (wall. molowe, moleuwe), südfranz. mouluo (bord. mouluoue) "Kabeljau" - gadus morrhua L., sowie ähnlichen Namen anderer Gadiden (s. Ztschr. 30, 724 Anm. 1); daran lehnt sich wohl holl. molenaar = gadus merlangus L. und gadus minutus volksetymologisch an. Das m { b würde in malcot, macoca wiederkehren;

¹ Gal. fanęca, ast. fañeca, bask. (guip. hochnav.) paneka (= franz. tacot, wie bizk. takart = vulg.-span. paneca, Azkue).

das letztere könnte auf einer Angleichung an murc. macoca "Art Frühfeige" beruhen, heist doch der Zwergdorsch in Sizilien pisci ficu, zu Neapel fica (s. Ztschr. 28, 444). Jedenfalls beruht siz. bacaficu, das nach Costa (Carus II, 572) für denselben Fisch gebraucht wird, auf einer Vermischung jener beiden Ausdrücke. Eine dritte gleichbedeutende siz. Form mancanu (nach Rafinesque) kommt franz. malcot ziemlich nahe. Endlich frägt es sich ob wir nicht das germ. rom. Bakeljau usw. = gadus morrhua hier anschließen sollen, sei es dass bolk-, balk- zu bakl- umgestellt, sei es dass bak- für balkmit irgend einem andern Fischnamen (ich erinnere an franz, lieu "Pollack" Bask. u. Rom. S. 26) zusammengesetzt wurde (vgl. das eben erwähnte bacaficu). Aus Bakeljau wurde dann durch weitere Umstellung germ. rom. Kabeljau usw., und dies mit Umdeutung zu südfranz. capelan "Zwergdorsch", dem dann schließlich das Spanische curadillo, abadejo "Pollack", in den Wtbb. "Kabeljau" nachbildete. Das bask. (guip.) bakailao, (hochnav.) bakailo, (bizk. niedernav. lab.) makailao, (bizk.) makailo (auch südfranz. macaiau neben bacaiau nach Mistral) kann in dieser Entwicklung nur eine untergeordnete, unwesentliche Rolle gespielt haben. In Anbetracht der lautlichen Beziehungen zu so vielen gleiches oder ähnliches bedeutenden Wortformen halte ich demnach jetzt - der allgemeinen Ansicht entgegen, bak- für älter als kab-, wenn auch dieses weit früher bezeugt ist. Doch lässt sich vielleicht die andere Ansicht mit neuen Gründen stützen. Vgl. Uhlenbeck Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. 11 (1892), 225 ff. und Beitr. z. Gesch. d. d. Spr. 19, 328 f. sowie meine Bemerkungen dazu ebenda 19, 543. 20, 344.

H. SCHUCHARDT.

# 8. Kymr. efr "Taumellolch".

Der kymr. Name für "lolium temulentum" ist efr, efre (mit Singularendung efryn, Plur. efrau); er entspricht im allgemeinen gewiß dem franz. ivraie (norm. ivrée, ivrae), aber wie im besondern? Es fehlt bei Loth. Im Bret. heist die Pflanze dreok, draok, welches von dré6 "angeheitert", "etwas betrunken" abgeleitet wird. Aber kymr. drewg, engl. (alt und mdl.) drawk, drauk, holl. dravik, franz. droc, altfranz. droe, droye, norm. droue, drouille, niedermain. dreu, wall. drawe, drau, dro, welche teils dieselbe Pflanze, teils ähnliche bezeichnen, fügen sich dieser Herleitung mit Mühe. Wenn anderseits die germ. Wörter zum d. Trespe (mdl. Trebse) gestellt werden, so erheben sich nicht mindere Bedenken.

H. SCHUCHARDT.

# 9. Mlat. ladasca "ein Insekt".

In den altengl. Corpusglossen, die dem 8. Jhrh. angehören, findet sich ladasca : piae; daraus stammt wohl das ladasca : pie der Kleopatraglossen, ebenso wie cragacus: styria (s. Ztschr. 31, 653 f.) aus jenen in diese übergegangen ist. Da hundes-pēo, -pīe soviel ist wie "Hundsfliege", so wird pēo, pīe eine allgemeinere Bedeutung gehabt haben (van Zandt Cortelvou Die altengl. Namen der Insekten S. 74). Ich vermute dass ladasca für \*lagasta (Umstellung der Verschlusslaute mit verbleibendem Kehlkopfverhalten) steht ! locusta; südfranz. langasto, lagast u. ä. bedeutet "Zecke", auch "Pferdebremse".

H. SCHUCHARDT.

#### Io. aoace.

Adverbul local agace are, în limba română, două sensuri deosebite, opuse chiară: I "hier, hierher",1 II "dort, dorthin".2 Am relevat faptul acesta sì cu altă ocazie; explicarea pe care am dat' o atuncia cred însă că o pot înlocui cu alta, mai bună. După toată probabilitatea avem a face cu un homonim, și -oace derivă, în sensul I din hoc-ce,4 iar în sensul II din illac-ce.5 In toate limbile romanice adverbele locale ale apropierii se reduc la hic, hoc, și hac, așă încât -oace < hocce trebue pus pe aceeași scară cu ice < hicce (acì < eccu-hic, acice < eccu-hicce); iar adverbele locale ale depărtării se reduc la illic, illoc, illac, deci -oace < illace-ce se alătură cu acolo < eccu-illoc.6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> În limba literară nu se găsește decât în compozițiile încoace, într'acoace "hierher". Dialectal aflăm însă la Moți și în Bibor formele: a oacea = aicea. Frâncu-Candrea, Rotacismul, 48; aoaşia = aicea. Viciu, Glosar, 16; uats, cats (Moți), auats (Bihor), auasa (Câmpeni-Surduc, Boiul-din-sus). Weigand, Jahresbericht, IV, 325. — La Aromâni, alături de compozițiile: ncod = încoace. Papahagi, Basme aromâne, 653; ancoațe = "hierher", comunicat de P. Papahagi, și: ayatse = hier. Weigand, Aromunen, II, 296; aoațe = act. Papahagi, B. a. 528. — La Megleniți: oați = act, acilea. Papahagi, Megleno-Românii, 102. — La Istroromâni: oț, oța — hier, hierher. Pușcariu, Studii istroromâne, I, 22, 7; 22, 36 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Numai în Bihor: aoace = acolo. Convorbiri literare, XX, 1004; aoaci

<sup>=</sup> acolo. Revista critică-literară, IV, 336.

\* Zeitschrift, XXIX, 634—635; Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache, I, No. 14.

A spus' o mai întâiu Hasdeu, Etymologicum magnum Romaniae, 1251, întrebându-se mirat, dacă al doilea sens al lui aoace, cel de "dort", nu e cumvà o greșulă a lui Pompiliu, care 1-a notat. A repetat'o de curând Philippide, Zeitschrift, XXXI, 292, fără să-i bată la ochi cele două sensui. Nici Candréa-Hecht, Les éléments latins de la langue roumaine, 33, derivand din cecu-hoc pe arom. acó "dort", n'a explicat greutatea semantica.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cel d'intâiu care a derivat pe arom. aud din illac e Meyer-Lübke, Rom. Gramm. III, § 475, fără să explice, e adevărat, piedecile semantice și formale, dar deschizând și de astădată, ca de atâtea alte ori, printr'o notă fugitivă, calea cercetărilor următoare.

<sup>6</sup> Meyer-Lübke, L. c., unde trebue adăogat pe lângă hic și hac și forma hoc, păstrată și aiurea, nu numai în limba română. — Ibi, care a lăsat câteva urme în limbile romanice, s' a păstrat în limba română numai în compoziție cu hic: eccu-hic-ibi > +acii (franc. ici < hicibi). Tot astfel hac: eccu-hic-hac > acia (engad. quia, aquia). Derivarea lui încoà < eccu-hac propusă de Cihac,

Înainte de a trece la partea formală, mai aflăm un sprijin pentru părerea noastră și în faptal că în limba română găsim o confuziune neașteptată în privința sensului celor mai multe adverbe locale. Astfel: încod, care din punct de vedere formal nu poate fi decât (în +) eccu-illac însemnează "hierher", tot astfel arom. aud, megl. ud "hier, hierher", deși derivă din illac; dimpotrivă arom. aco, deși corespunde unui eccu-hoc însemnează "dort"; chiar lui aci < eccu-hic "hier, hierher", îi corespunde la Aromâni din Epir alsia, cu sensul "dort".¹ Încurcătura aceasta devine explicabilă numai admițând existența unui homonim, care să-i servească de bază. Într'adevăr, îndată ce -uace puteà însemnă și "hier(her)" și "dort(hin)", cuvântul -ud "dort(hin)" a putut primi și sensul "hier(her)", pe care l-a păstrat mai în urmă. Tot astfel încod (eccu-illac) a fost apropiat de încoace (eccu-hoc-ce), primind sens il acestuia, mai ales că existà acice — aci.

Cât despre partea formală, etimologia -oace < hoc-ce nu întâmpină nici o greutate. S' ar părea însă că cealaltă etimologie, -oace < illac-ce nu corespunde regulelor fonetice recunoscute până acuma. Cred, dimpotrivă, că-mi va succede nu numai să arăt contrariul, ci să dau o soluție și mult discutatei probleme a prefacerii cuvântului stella > stea și a lui illa > ea, a, o. Nu țin de oportun să înșir din nou toate părerile exprimate în chestiunea aceasta, ci trimit pe cetitor la expunerile lui Tiktin,² la critica ce i-a făcut' o Weigand³ și la cel mai nou articol al lui Goidanich,⁴ arătând numai rezultatul la care se poate ajunge aducându-se în discuție un moment nou, de natură cronologică.

Ettmayer a atras de curând<sup>5</sup> atențiunea noastră asupra unui loc din *Comment. Einsidl.* (*Gramm. Lat.* VIII, p. CXV), unde se vorbește despre pronunțarea "aspera" a lui *ll* în cuvintele *sella* și *stella*. Pe când deci în toate celelalte poziții *l* lung între vocale

Dictionnaire, I, 56 și susținută de Moser, Jahresbericht X, 421 am respins'o în Zeitschrift, XXIX, 634—635. De curând etimologia aceasta a fost reluată de Densusianu, în J. A. Candrea — O. Densusianu, Dicționarul etimologic al limbii romîne, No.115—116: auà, auace < ad-hac, ad-hace, "devenit \*aa, de unde, prin epentesa unui u între vocale în hiat, audu. D. s'a gândit de sigur la forma steaua pe care și-o explică din stea + a. Vom arătă însă în cele următoare că explicarea aceasta e greșită; afară de aceaa nu cred că a-din auace etc. să derive din lat. ad, ci el se datorește aceleiași analogii (cfr. acolocolo, acicea-cicea, aci-ci, aici-ici) ca si la pronume (acest-cest, acel-cel, aistist) și ca în span. aht, alti, alti etc. Cu totul neprobabilă e etimologia propusă de Byban pentru istrorom. ofa, "vom lat. ecc' hic über atši mit Tonverschiebung." Jahresbericht VI, 298.

<sup>1</sup> Pușcariu: Elymol. Wörterbuch der rum. Sprache, I, No. 14.

<sup>2</sup> Zeitschrift, XXIV, 319 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jahresbericht über die Fortschritte der romanischen Philologie, VI, 150 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Note rumene, în Studi Romansi, pubblicati dalla Società Filologica Romana a cura di E. Monaci, extras din vol. V.

<sup>8</sup> Zeitschrift, XXX, 653.

aveà un sunet "exilis", în grupul élla el erà velar (= "asper"). Românii au moștenit de la Romani trei soiuri de l intervocal: 1. un l "exilis", care se reduceà la ll (exceptând cazul 2): caballus, \*pellavare (= perlavare), sau când se găseà în cuvinte împrumutate din grecește: \*scalambus;¹ acest l s'a conservat până azi: cal, spălà, scălâmb.
2. Un l velar în grupul élla: steta, eta (= illa, illac; cât timp s'a pronunțat lung acest l nu putem ști). 3. Un l cu tendință de a se pronunța velar, când erà scurt: mola, felicem; acest l a devenit

r: moară, ferice.1

Aici ne vom ocupà numai de cazul 2. Soartea lui t în grupul  $\ell lla$  a fost cea cunoscută din atâtea alte limbi: vocalizarea. S' a spus deci în curând: steya. Cât despre eta, înainte încă de ajunge la forma eya a avut să sufere altă schimbare. Știm anume, din compararea tuturor limbilor romanice, că pronumele ille și-a păstrat vocala inițială numai când erà accentuat și și-a pierdut-o în poziția neaccentuată de articol; tot astfel a amuțit vocala inițială din adverbele locale illac, illic, illoc. Românii au moștenit deci pe lângă forma accentuată eta > eya și o formă neaccentuată eta > ya (paralel cu eta > ya). Faptul acesta trebue reținut pentru priceperea celor ce urmează.

s' au conservat până în ziua de azi.

Ne rămâne deci să urmărim soartea cuvintelor illa și illac  $> \mu a$ . Vom aveà de deosebit trei cazuri:

- 1. Pronumele [i]llam >  $\mu a$  în forma conjunctă erà lipsit de orice accent secundar. Astfel a neaccentuat trecù în ă, iar grupul  $\mu \ddot{a}$  se prefăcù în mod regulat în o: laudando illam > lăudându -o (cfr. laudando illum > lăudându -lu). Cfr. Weigand, l. c.
- 2. Pronumele [i]l/a devenit articol aveà un accent secundar; de accea a nu s'a prefăcut în  $\check{a}$ . Într' un timp străvechiu trebue să se fi spus:

casa [i]lla > cása-ṇà
fronte[m] [i]lla[m] > frúnte-ṇà
nĭve[m] [i]lla[m] > \*né-ṇà > neá-ṇà
rea[m] [i]lla[m] muliere[m] > \*ré-ṇà (> reá-ṇa) mul'eare

 $<sup>^1</sup>$  Am arătat cu altă ocazie (*Convorbiri literare* XXXIX, 307 sqq.) că trecerea lui l>r s'a întâmplat după ajungerea stadiului l. Tot acolo s'a vorbit despre \*scalambus.

die[m] [i]lla[m] > zi-uà stella [i]lla > steá-uà stella [i]lla fi]lla formosa > steá-uà uà frumoasă.

Cât timp va fi durat stadiul acesta, nu putem sti. Înainte de despărțirea dialectetor însă (și independent de amuțirea lui u intervocalic, arătată în cele premergătoare), acest u din ud, ajuns și el acum în poziție intervocalică în urma poziției enclitice și proclitice a articolului, a amuțit, de câte ori nu urmà imediat după accent, deci s'a zis, ca azi: casa (contras din casa-a), fruntea, steaua a frumoasă; dar neaua, reaua, zina, steaua. (Cfr. dá-o-as, dar púne-as, Goidanich, op. cit. 9. Cfr. și zi, articulat zi-ua, dar amiázăzi, articulat: amiázăzia Psaltirea 1651, amiázăza Dosofteiu.)

Existând însă paralelismul casa "das Haus" — casă "Haus" s'a putut creà ușor alături de steaua "der Stern" o formă nearticulată steauă (> steao) "Stern". Forma aceasta analogă e azi singura cunoscută în unele dialecte, astfel la Aromâni. Dar putem presupune cu siguranță că și Aromânii întrebuințau mai de mult forma sted, căci pronumele aced, ed, care nu sânt supuse articulațiunii, deci nu întrunesc nici condițiile care au dat naștere analogiei, nu se găsesc subt forma \*aceauă, \*eauă.1 (Tot analogică e forma nea, grea, în loc de \*ne, \*gre, precum ar rezultà din lat. nivem, grevem.)

3. Adverbul local ua s'a păstrat în legătură cu elementele prefixale a-, (a)c- și cu elementul sufixal -ce: aud, în-cod, auáce (aoace), într'acoace, une-ori cu sens schimbat, precum s'a arătat mai sus.

În afară de funcțiunea aceasta de adverb independent, el s'a mai conservat și cu altă funcțiune: în legătură cu pronumele demonstrativ, întărind demonstrațiunea, ca în friaul. kel-la, fran. celui-là etc. Papahagi îmi comunică, că alături de formele ațel = acel și ațela = acela (Basme aromâne, 544) e foarte răspândită, la Aromâni, și forma ațelga = acela. Forma aceasta, curioasă la prima vedere, se explică foarte bine printr'un ecce-illu-illac > ațelu-ua. Cum rămânem însă cu forma acela, care se găsește și la Aromâni și e singura cunoscută la Dacoromâni? Ea se poate explică în două feluri: Sau că forma mai veche acelua a fost despărțită în acelu + a și, când nu s'a mai pronunțat u final, acest -a s'a lipit de acel, - sau rămânem pe lângă explicația veche, pe care am dat'o cu altă ocazie,2 că acela < acelful-là. Sânt anume indicii că illac s'a păstrat în limba română și subt forma la. La Megleniți3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Argumentul acesta al lui Tiktin, l. c. e decizător. Cfr. și arom. meao 

<sup>8&#</sup>x27; kola = dort. Weigand, Vlacho-Meglen, 33; cola = acolo, mai cola = mai încolo; ncola = în colo, di od ncola = de acl încolo; an-cola = încolo. Papahagi, Megleno-Românii, 69, 99, 55.

și Istroromâni¹ există, cu sensul "dort, dorthin" un adverb cola, care nu poate fi, din punct de vedere al sunetelor, decât eccu-illac (ital. colà, span. acullá, v.-portg. acolá). Meyer-Lübke (Rom. Gramm. III, § 475) a arătat că, prin analogia lui loco, adverbal illoc a primit accentul pe silaba din urmă (cfr. v.-fran. iluec). E posibil ca accentuarea aceasta să fi trecut, prin extensiune, și asupra lui illac, așà încât colà să trebue pus pe aceeași treaptă cu aclò (< eccu-illoc). În cazul acesta conservarea lui l se explică fără greutate, ca în macellarius > macelár, \*pellaváre > spăláre, medullaris > mădulár.

SEXTIL PUSCARIU.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Din materialul mieu inedit.

# BESPRECHUNGEN.

Die altfranzösischen Motette der Bamberger Handschrift, nebst einem Anhang, enthaltend altfranzösische Motette aus anderen deutschen Handschriften, mit Anmerkungen und Glossar herausgegeben von Albert Stimming. Dresden 1906. (Gesellschaft für romanische Literatur Band 13.)

Die Sammlung altfranzösischer Motette, welche Gast. Raynaud 1882—84 aus Handschriften, die sich in Rom, Montpellier, Paris, London und Oxford befinden, herausgegeben hat, erfährt durch den vorliegenden Band eine erwünschte und wichtige Ergänzung, denn in der Zwischenzeit ist von dieser Dichtungsgattung auch aus deutschen Bibliotheken mancherlei neues ans Licht gezogen worden. Wilhelm Meyer aus Speyer stiefs, zunächst auf der Suche nach lateinischen Motetten begriffen, in einer Bamberger Handschrift — datiert (!) von 1271 —, dann in einer kleinen Wolfenbütteler und zwei hschr. Fragmenten auf den Bibliotheken zu München und Darmstadt, auch auf eine Reihe afr. Stücke. Es ist sein Verdienst, die Frage nach dem Ursprung des Motetts, von dem man bislang nur wußte, dase es seine Entstehung dem Bestreben nach einer reicheren Ausgestaltung des mittelalterlichen Kirchengesanges verdankte, nicht nur wieder ausgerollt, sondern einer, wie mir scheint, richtigen und glücklichen Lösung entgegengeführt zu haben.¹

Um nämlich die Melodien der kirchlichen Gesänge abwechslungsvoller zu gestalten, fügten die geistlichen Komponisten an besonderen Stellen innerhalb der Gesänge Koloraturen ein, die von zwei oder mehreren Oberstimmen gesungen wurden, während die Unterstimme, der Tenor, die alte, bekannte Melodie hielt. Anfangs kürzeren Umfangs und von einfacheren Formen, wurden diese Koloraturen immer umfänglicher und kunstreicher komponiert; ja, sie gelangten im Laufe der Zeit zu solcher Ausdehnung und Vielgestaltigkeit, dass die ursprüngliche Melodie völlig als Nebensache galt, sie selbst aber als die Hauptsache betrachtet wurden. Je länger sie wurden, um so härter empfand man die Beeinträchtigung des Wohlklanges durch die unausgesetzte Wiederholung des Vokals der gesungenen Silbe. Um diese zu vermeiden, zugleich auch, um das Gedächtnis beim Vortrage der reichgegliederten Melodien zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilh, Meyer (aus Speyer), Der Ursprung des Motett's, vorläufige Bemerkungen. (Nachrichten der K. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen, philol.histor. Klasse 1898, Heft 2 S. 113—145.) In erweiterter Form in desselben Verf.'s Ges. Abhandlungen zur mittelalterl. Rythmik, Berlin 1905, II, S. 303—341.

unterstützen, welche von den Sängern in sehr vielen Fällen aus dem Kopfe gesungen werden mußten, kam man in Frankreich im 12. Jahrhundert auf den guten Gedanken, eigens Texte zu versassen, um sie den neuen Kompositionen unterzulegen. Das war, wollte man nicht überhaupt auf jede dichterische Behandlung verzichten, gar nicht leicht; aber je mehr technische, namentlich Reim-Schwierigkeiten zu überwinden waren, um so mehr konnte man zum Preise des Höchsten beitragen, um so voller sein Lob erklingen lassen. Das Textdichten nach einer rein musikalischen Vorlage erklärt die dithyrambische Weise der so mannigsaltig sich darbietenden strophischen Formen mit ihrer — wiewohl nur scheinbar — prinziplosen Aneinanderreihung von bald längeren, bald kürzeren Versen, die an passenden Stellen durch den Reim gebunden werden. So ist aus einer musikalischen Form heraus eine neue Dichtungsform entstanden.

Während man nun anfänglich sich darauf beschränkt hatte, mit dem neuen Liedtexte an den von der Unterstimme gesungenen alten inhaltlich anzuknüpfen, ging man bald einen Schritt weiter und nahm die neuen Liedtexte als Vorbilder für andere, welche, um der Koloraturmelodie zu genügen, natürlich wiederum in der Zahl der Verse und Silben — auch der Reimsilben — mit der Vorlage übereinstimmen mußsten. (Meyer gibt S. 123/4 ein Beispiel für ein solches Weihnachtslied, das nach dem Vorbilde eines Osterliedes verfaßt worden.) Mit der Loslösung dieser neuen, zu selbständiger Geltung durchgebildeten musikalisch-poetischen Kunstform aus dem Kirchengesange geschah der erste Schritt zu ihrer Verweltlichung. Als sie auch in Laienkreise drang, ja, dort sich bald vieler Beliebtheit erfreute und eifrig gepflegt ward, war es nur natürlich, daß man, an Stelle des lateinischen, nun französischen Text verwendete und sich, je länger je mehr, von dem ersten, ernsten, religiösen Grundton desselben entfernte.

Das ist, in den wesentlichsten Zügen wenigstens, und soweit es für die afr. motets in Betracht kommt, der Kern der Ausführungen Wilh. Meyer's, die vom Herausgeber des vorliegenden Bandes für seine Einleitung nutzbar gemacht sind.

Auch das afr. motet — dieser Name wurde in Kürze auf die aus Komposition und Text neugeschaffene Einheit übertragen — verließ mit dem Inhalte des Textes sehr bald das rein kirchliche Gebiet und machte stoffliche Anleihen auf fast allen Gebieten der afr. Lyrik; vor allem der Pastourelle, der Romanze, der chançon de la mal mariée, der chançon de femme, der chançon d'amour, ja, wiewohl vereinzelt, des salut d'amour und des envois, und die Stücke religiösen Charakters treten der Zahl nach durchaus in den Hintergrund. Um uns das stoffliche Bild noch bunter erscheinen zu lassen, finden wir an zahlreichen Stellen auch Refrainverse in die Liedtexte, namentlich der chançon d'amour hineingeflochten; auch begegnet man unter den eigentlichen Liebesliedern nicht selten Stücken, die wie aus Gemeinplätzen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine solche Art der Textherstellung zu einer fertigen Komposition ist auch heute noch nicht unüblich, beschränkt sich aber auf Gelegenheitsdichtungen für gesellschaftliche Zwecke, Karnevals- und Singspielhallen-Lieder, sowie auf solche parodistischen Inhalts. Übrigens hat sich auch Eug. Labiche dieses Verfahren in einer Anzahl seiner Comédies und Comédies-Vaudevilles zu Nutze gemacht.

höfischen Lyrik, ja sogar aus Refrains mosaikartig zusammengesetzt, höchstens mit ein paar selbständigen Versen verkittet sind. Daher stehen gerade diese an dichterischem Wert hinter den motets der anderen Gattungen zurück und mögen die Veranlassung gewesen sein, dass das Urteil von Gast. Raynaud (Motets I pg. XVIII-XIX) über die Kunstform im ganzen so wenig wohlwollend ausgefallen ist. Wollte man jedoch auf diesem Gebiete viel Ansprüche auf dichterischen Gehalt oder gar Originalität erheben, so wäre das m. E. übel angebracht, weil nämlich die Mannigfaltigkeit des Textinhaltes in enger Beziehung zu der Entstehungszeit der motets steht, und diese eine recht späte ist. Da so ziemlich alle Gattungen der afr. lyrischen Dichtung durch sie Verwertung gefunden haben, so werden motets in französischer Sprache - und das verdiente Erwähnung, ja Hervorhebung! - erst entstanden sein, als jene bereits in vollem Schwunge waren. Früher, als im ersten Viertel oder Drittel des 13. Jahrhunderts kann das jedoch nicht der Fall gewesen sein, mit größerer Wahrscheinlichkeit sogar erst im zweiten Drittel; dann aber ist der neuen tranzösischen Dichtungsform rasches Erblühen und lange Blüte beschieden. Ihre Pflege geschah vor allem im Norden und Nordosten, aber auch in Franzien. Doch ist bei dem verhältnismässig geringen Umfang der Stücke, auch bei den motets der Bamberger und Wolfenbüttler Hs., eine genauere Lokalisierung als etwa "der Pikardie zugehörig" nicht gut möglich, und das will sprachlich nicht eben viel bedeuten (vgl. Einl. S. XX).

Die Zahl der zu strophischen Gebilden vereinigten Verse geht bis zu 52 hinauf und bis zu 4 herab, je nach der musikalischen Vorlage; die der Silben innerhalb der Verse schwankt zwischen I und 12, mit einer gewissen Vorliebe erscheint aber der 7-Silbner gebraucht. Schmuck und Bindeglied der Verse ist einzig der Reim. Dass der textliche Inhalt der auf die beiden Singstimmen sich verteilenden Strophen meist ein verschiedener, und nur in wenigen Fällen eine Beziehung zwischen ihnen in dieser Hinsicht herzustellen ist, wäre noch hinzunehmen. Aber wie hat man sich mit der Tatsache abzufinden, dass die beiden Strophen fast aller motets an Zahl, und vielfach auch an Bau der Verse ungleich sind?1 Wie wurde da beim Vortrage der Ausgleich hergestellt? Die Lösung dieser Frage wird wohl zunächst einem Kenner mittelalterlicher Musik vorbehalten bleiben, aber der Philologe wird sie einstweilen stets von neuem aufwerfen müssen. Konnte der Herausgeber, dem diese Tatsache gewiss nicht entgangen, und der die Bamberger und Wolfenbütteler Hss. selbst eingesehen, nicht vielleicht darauf zurückkommen?2

Von den hier im ganzen mitgeteilten 89 Stücken sind aus der Bamberger-Hs. (A) acht Stücke bisher ganz unbekannt, nämlich Nr. 3, 11, 12, 19, 41, 44,

<sup>1</sup> In Nr. 33, wo Str. b = Str. a ist, gibt sich b deutlich als weltliche Nachahmung von a kund, das einen religiösen Charakter trägt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am Schlusse des Bandes angelangt, sehe ich, wie der Herausgeber auf einen Aufsatz von Friedrich Ludwig "Über die Entstehung und die erste Entwicklung der lateinischen und französischen Motette in musikalischer Beziehung" in den ,Sammelbänden der Internationalen Musikgesellschaft' (VII, 517—28) verweist. Der Band ist mir, obwohl auf der Kgl. Bibliothek in Berlin vorhanden, als "nicht verleihbar" bisher nicht zu Händen gekommen. Über zwei andere einschlägige Schristen: P. Aubry et A. Gastoué, Recherches sur les "Tenors" latins dans les motets du XIIIe siècle, Paris (Champion) 1907 und Pierre Aubry, Rech. s. l. "Tenors" français dans les motets du XIIIe siècle' eb. werde ich an anderer Stelle kurz zu berichten haben.

55, 56, von zweien Nr. 28 und 30 nur deren Abschnitte a und c; von Nr. 28 war das Stück b zwar schon aus einer Hs. von Cambrai gedruckt, aber an einer Stelle, wo man es kaum sucht (Dinaux, Trouveres IV, 25). Aus der — inkl. sechs Doubletten — 142 Stücke enthaltenden Wolsenbüttler Hs. (W) hat der Herausgeber hier nur 36 aus anderen Hss. nicht bekannte wiedergegeben, dazu von einem 37 sten — dessen Schlusabschnitt schon bei Raynaud steht — den Eingangsteil. Die 16 Stücke der Münchener Hs. (Mü) hatte schon früher K. Hofmann gedruckt. Eine Wiedergabe der übrigen Stücke aus W. war zwar nicht unbedingt nötig, aber es wäre wünschenswert gewesen, die Varianten derjenigen Stücke vor sich zu haben, welche diese Hs. mit der von Montpellier gemeinsam hat. Jedenfalls haben wir im ganzen 44, bezw. — wenn die Einzelteile mitgerechnet werden — 46 bisher unbekannte Stücke vor uns [n. b! Nr. 10a u. 30a von A schon bei Guy, Ad. d. l. Hale pgg. 79 u. 83].

Ihrem Texte hat Stimming ganz außerordentliche Sorgfalt zugewendet, hat ihm erklärende Anmerkungen angefügt, in denen er sich auch vielfach, wenngleich ganz unauftällig, mit Raynaud's Texten auseinandersetzt und ihn mit einem sehr brauchbaren Wörterbuch versehen lassen. Der Refrainnachweise hat sich Rud. Adalb, Meyer angenommen.

In einigen wenigen Fällen weichen meine Ansichten von denen des Herausgebers ab; ich will diese Stellen im folgenden verzeichnen.

Bamberger Motette.

- I a 6 par son deduit (scil. d'Amours). Das Wb. gibt deduit "Vergnügen". An dieser Stelle wohl zunächst "durch ihre Verlockung, Verführung" (de-ductus), dann freilich weiter entwickelt in der Bedeutung; hier "durch das Vergnügen an ihr" (veranlasst), vgl. dazu auch Ebeling zu Auberee v. 60, S. 67—68.
- 2 b 10 statt des wäre wohl besser dés (Würfel) gedruckt worden; ebenso
  - 3 b 1 Pascour st. pascour.
    - 12 (Ann.) estampie freilich in diesem Vers, aber nicht lediglich, die den Tanz begleitende Musik' (vgl. eb. v. 15 und 16).
    - 16 1. mout st. mont (Druckf.).
    - 21 wohl besser Semikolon st, Komma.
  - 4 b 3 atour Wb., Beschaffenheit'. Hier nicht etwa, Wesen'?
    8—9 Der von R. A. Meyer in der Anm. S. 146 hierzu angeführte Refrain

    He Dex verrai je ja le jour que soie amis? (Rayn. Nr. 2064) findet
    sich ebenso Rom. Bibl. XVIII S. 135 (zu 2 IV 9).
  - 5 a 4 u. ö. dieu, warum nicht Dieu?
    - b 9 fast wörtlich Rom. Bibl. XVIII S. 261, Nr. 23a III 1. 10 Das Wb. gibt für peser ,verdrießen', vielleicht besser ,in Kummer versetzen', ,traurig stimmen'.
  - 6 a 6 fierté gibt das Wb. als , Stolz', was schon eine Zeile vorher steht, hier vielmehr , Grausamkeit'.
    - b 3 vielleicht! hinter Dieu (vgl. 16 b 10).

<sup>1 1</sup> a 10 warum resjöi, ebenso 1 b 24, 22 a 2 öy; 4 a 10 W 11 a 9 äie; 5 b 8, 9 a 6, 13 a 1, 22 b 10 u. ö. jöir; 11 a 8 päois; rõime 33 a 7; 43 a 14 lõier, fläinte W 11 a 6? Ich wüfste nicht, welche gleiche lautliche Berechtigung solcher Schreibung zugrunde läge.

18 Souvent bildet doch wohl einen Vers für sich.

- 8 b I amouretes hier vielleicht am besten ,Liebesfesseln'.
  I—2 Häufiger Gemeinplatz und Refrain; 3—4 Gemeinplatz.
  18f. Zu diesem Refrain vgl. auch Raynaud Mot. I Nr. CXXXIV v. I—4, S. 150.
- 10 a 2—9; vgl. dazu Guy, Ad. d. l. Hale pgg. 83—4.

  11 Viés et nouvel; nouvel hier nicht, wie das Wb. angibt ,neu', sondern, wie aus dem Zusammenhang ersichtlich = jung. Vgl. auch Godefroy, Dict. suppl. s. v. [Man spricht im deutschen von ,jungem' Wein, freilich V. v. Scheffel "nur ein einziger Schoppen ,neuer' sei dem Trauernden erlaubt", Gaudeamus, Letzte Hose, wo man afrz. und nfrz. nicht jeune, sondern nouvel sagt. S. Godefroy, Dict. suppl. s. v. und Darmesteter-Hatzfeld, Dict. gén. s. v., welcher Molière, Amph. III<sub>2</sub>, le nouveau donne fort dans la tète' heranzieht, was bei Livet, Lex. d. l. lg. de Molière wie das Wort überhaupt fehlt.]

15 traire a sa fin fehlt Wb.

- 20 anfant gibt das Wb. als ,Kind'; hier, wie auch sonst häufig im afr. = Jüngling, vgl. schon Alexius-Lied v. 35, 54, 116, ebenso mhd. kint.
- 11 a 9 sehr häufiger, als Refrain gebrauchter Gemeinplatz, z. B. Rom. Bibl. XVIII S. 260 zu 23 a I 8—9 en simple plaisant brunete ai tot mon cuer mis. Refrain-Charakter haben außer den erwähnten noch manche andere; z. B. 17 a 1—4, 5—6; 20 b 9; 25 a 30, 42—43 u. a. m.
- 12 a 4 statt mi hier vielleicht m'i (wegen v. 2 bois).
  - b to Bien me doi oposer | Quant mi convient soulete le bois passer.

    Der Hsg. will auf oposer die durch Godefroy s. v. belegte Bedeutung ,délibérer' anwenden. Man wird hier, meine ich, auskommen können mit der allmählich aus der lat. entwickelten Bedeutung ,ich widersetze mich' (scil. d. Umstande), ,es ist mir entgegen, zuwider'.
- 14 a 4 hinter joie würde ich statt, ein; vorziehen.
  - 10 truans gibt das Wb. wohl zu stark als ,Landstreicher'; hier eher, auch dem Zusammenhange entsprechender ,Bettler'.
- 16 a I vgl. dazu eb. 34 a 22 (= Raynaud, Mot. I, 218).
- 19 a 12 esbaudir (fehlt Wb.) hier = , erheitern'.
- 21 b 3 wohl eher, statt;
- 22 b 7; statt, hinter deservie.
- 23 a 3 douchour (fehlt Wb. an dieser Stelle) hier etwa , Wonne'.
- 25 a 15 sourcis... traitis. Wb., wohlgeformt', wohl eher ,langgezogen', vgl. dazu 38 a 16 biau nés traitis (gestreckt, langgezogen).
- 27 a 24 abëie; warum nicht abeie, wie 27 b 15 abeiete?
- b 20-21 die letzten 2 Zeilen fast gleichlautend mit Bartsch, R. u. P. I 33, wo sie in allen Strophen als Refrain gebraucht werden.
- 29 a 5 zu tant mi fait la nuit sospirer vgl. Rom. Bibl. XVIII S. 137.
- 30 a 22-23 sind vielleicht 4 Verse, da blasmer zu penser reimt.
- b 1-2 je me cuidoie tenir | desoremais de chanter | mais Amors usw. Lyrischer Gemeinplatz, der schon im Aprov. anzutreffen sein wird.

- c 8 pour sa grant biauté morrai vgl. Rom, Bibl. XVIII S, 242 zu 17 III 9.
- 31 a 8-9 ähnlich eb. 15 III 9 S. 238.
  - b 6 ne ja n'en quier mon cuer oster fast wortlich eb. 12 II 5-6 S. 231.
- 32 a 7 enpoirier Wb., schädigen' hier wohl, herunterziehen, verklatschen'. 8 eslever hier etwa, erwecken'.
  - 17-18 vgl. Rom. Bibl. XVIII Nr. 28 III 5 S. 271 und 4 IV 1 S. 202.
  - b ; statt , hinter jolis.
    - 25 statt mi hier wohl m'i, nämlich in den Schmerzen.
    - 30-31 dürfte, ebenso wie 33 a 11-12, mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo als Refrain anzutreffen sein.
- 35 a 18 Eine ähnliche, auch als Refrain gebrauchte, stereotype Wendung, vgl. Rom. Bibl. XVIII S. 137 und Raynaud, Mot. II 36, 3 (S. 104).
  - b 11, 14-15 stereotype Wendungen.
- 37 a 13 lies est st. es (Druckf.).
- 38 a 3-6 stereotype, wohl auch als Refrain gebrauchte, Wendung.
  7 los Wb., guter Ruf', wohl höher zu fassen, Ruhm, Preis' (nämlich den ihr andere zuteil werden lassen).
- 39 b 4-6, 7-8 stereotype Wendungen.
- 40 a 13 de bon essai; derselbe Ausdruck, nur in weniger unverfänglicher Anwendung, Bartsch, R. u. P. III 42 v. 39.
  - 28 Der Dieu d'amours bereits 24 a 15; vgl. auch in dem Gedichte Venus la déesse d'am. ed. Foerster Str. 245.
    - 35 departir hier , sich trennen', die Stelle fehlt Wb.
- 43 a 16 raviser Wb., genau betrachten', hier wohl, von neuem betrachten'.

  b Das ganze Stück ist aus Refrains zusammengekleistert.
- 48 b 6 car qui bien aimme il ne vit mie, vgl. dazu W 26 5-6 Qi donc n'aime, rien ne vaut | Ne de cuer n'a mie.
- 49 a 10-15 vermutlich zusammengestellte Refrainverse.
  - b I-2 der Refrain steht als solcher auch Rom, Bibl. XVIII S. 252 22 III 10-11.
- Zu 50 a 5-6 hätte ich im Zusammenhang mit v. 7 gerne eine Anm. gesehen.
- 52a 4-6 Die Bedeutung ,melden' für mander, welche das Wb. gibt, erscheint mir nur für den Fall passend, dass v. 5 parenthetisch gefasst wird; sonst wohl eher ,bezeichnen', ,klar machen'.
- 53 a 10—11 Noch Raynaud, Mot. I 36 v. 10—11 S. 56; s. a. Rom. Bibl. XVIII S. 136.
  - b I l. mout.
- 55 b 13 vielleicht drei Verse durch Abteilen hinter sai und mourrai; betr. des Reimes vgl. 15 a 20—21.

#### Wolfenbütteler Motette.

W. 3 a 6 Die Foim voër (videre) ist, glaube ich, ganz anders als , durch Umstellung' entstanden, wie der vom Herausgeber in der Anm. angeführte Meyer-Lübke (Gramm. 195), allzu buchstäblich vorgehend, annimmt. Ich glaube, daß veeir durch Differenzierung des unbetonten Vokals zunächst zu voeir wurde (vgl. desespoair W 5 a 18 und die Anm. dazu). Der Diphthong ei hatte wiederum die Neigung zur Monophthierung also

> voër; dann aber entstand, um die Artikulationsweite zwischen o und e auszugleichen, ein euphonisches j geschrieben i, also > voier. Diese Erklärung ist nicht ganz so einfach, aber, wie ich meine, den lautlichen Verhältnissen entsprechender als die Meyer-Lübke's.

- 5 a 4 möchte ich lesen Dont ja cointe rien no m'en a ci enluminade. 14 statt jai vielleicht j'ai.
- 8 a In dem von Stimming nicht mit angeführten Schluss des Stückes, den R. A. Meyer S. 184 auszulegen versucht hat, wird wohl statt doulcour mesblai, ensi vif . . . et joienz zu lesen sein doulcour m'esblai ensi, vif et joiens. Zwei Reime auf i gehen ja vorher.
- 8 c 11 l. tant | et cetera. Tant ist der eigentliche Anfang des Stückes (vgl. v. 2).
- 10 a Zu dem Wortspiel mit pris vgl. Rom, Bibl. XVIII S. 348.
- 15 a 6 lies wohl istrai, ebenso 23 a 21.
- 16 a 3 1, mout.
- 19 a 13 noter hier vielleicht , trällern'.
- 24 a 17 ff. Die in diesen Versen enthaltenen Anspielungen Rois n'aimme mie Chevalerie, Roume clergie Ne prise mie, Fors gant mestier en a erlauben wohl, die Abfassungszeit des Stückes etwas näher zu bestimmen. Nach dem Inhalte dürfte es nicht vor dem Regierungsantritte Philipps IV (1285) gedichtet sein; vielleicht um 1295, als der französische König die Geistlichkeit besteuerte.
- 26 a 7 tressuer Wb., schwitzen', hier, vom Herzen, wohl besser, sieden'.
- 29 a 11 ma dete nicht wie der Hrsg. in der Anm. meint, "meine von mir einzulösende - Schuld", sondern die mir (scil. fato) debita = , bestimmt', , versallen' war. Schon im lat. in diesem Sinne, vgl. Georges Wb, s. v.
  - 13 Ich glaube nicht, dass si cum dit la brete in si me d. l. br. geändert werden braucht, wenn man nur hinter v. 16 statt Punkt ein Komma setzt, also die in den Zwischenversen stehende Antwort gleichsam parenthetisch fasst: "Als nun die Spröde sagte, . . . . da ergriff ich ihre Hand". Allerdings wird der Satz ein wenig lang, aber nicht wesentlich länger, als der Eingang v. 1-8.
  - 14-16 A la tor de Tornai, sor la torete. Die in dem Wortspiel liegende Abweisung - in deutscher, mehr volkstümlicher Wiedergabe , wo Katz und Mäuse sich besuchen' -, erhält durch die Allitteration eine besonders schnippische Wendung.
- 33 a 9 de bruit. Wenn die Stelle nicht verderbt ist, dann vielleicht = vor Aufregung, vor Verwirrung.
  - 19 Komma oder Semikolon hinter den Vers.
  - 40 pertuis hier = Ausweg.
- 36 a 14 vos savez (= vossavez) ist hier lediglich lautliche Schreibung für vos avez.

#### Münchener Motette.

- 7 a 6 voir wohl zwischen Kommata.
- 9 a 16 Den etymologischen Zusammenhang zwischen pape (hier freilich = Papst) und papelart, welcher Stimming, wohl infolge des von Gautier

de Coincy gebrauchten Wortspieles sehr verdächtig erscheint, möchte ich, mit Änlehnung an Scheler, doch nicht so ohne weiteres zurückweisen. Das Wort könnte gut — wiewohl nicht früh — in niederdeutscher Form durch Flandern zum Norden Frankreichs gedrungen sein.

14 a 4 prendre congié hier = , Abstand nehmen', , ablassen'.

Wie man sieht, habe ich vorstehend alles zum Texte gehörige zusammen besprochen, obwohl die Anmerkungen des Herausgebers von den Nachweisen der Refrains, welche Rud. Adalb. Meyer besorgt hat, und die nur der Vorläufer einer größeren Arbeit über diesen Gegenstand sein sollen, sich getrennt finden. Es hätte sich m. E. empfohlen, die jeweiligen Refrainnachweise, etwa mit Kenntlichmachung durch den Druck, unmittelbar den Anm. zuzusetzen, denn ihre örtliche Trennung macht die Handhabung des Buches unbequem, mit dem die Veröffentlichungen der Gesellschaft für romanische Literatur um einen wertvollen Band vermehrt worden sind.

GEORG STEFFENS.

Archivio Glottologico Italiano. Bd. XVI. Turin, Löscher 1902-1905.

I—7. C. Salvioni, Di dun per un nella poesia popolaresca alta italiana. Die namentlich im erzählenden, seltener im lyrischen Volkslied, gar nicht in der Umgangssprache vorkommende Verwendung von dun statt un muß einen literarischen Ursprung haben und sie hat ihn in der altnordital. Ausdrucksweise cantare d'una canzon novella, entendere de una legenda, audire de uno sermone, wo das Respektivobjekt sast gleichwertig ist mit einem Passivobjekt, so daß dann das nicht mehr verstandene dun sür jedes, also auch für subjektivisches un eintreten kann.

7-8. eng. sobža, sobča 'Stuhl, Sessel' mit Huonder RoF. XI, 433 zu sublica, vgl. Ztschr. XXIII, 529. Weitere Beispiele von Betonung der vorletzten Silbe alter Proparoxytona.

9-27. V. de Bartholomaeis, Contributi alla conoscenza dei dialetti dell' Italia Meridionale ne' secoli anteriori al XIII. II. Spoglio del Codex Diplomaticus Cajetanus. Nicht so reichhaltig wie der Codex cavensis bietet doch auch diese Sammlung mancherlei Beachtenswertes. Für die Geschichte von -arius ist hervor zu heben, dass nur cabaleri e zeigt und dass ihm ein caballara zur Seite steht, also das bodenständige Wort mit II, das im Suffix abweichende auch mit einer Behandlung des Stammkonsonanten, der nicht italienisch ist; für -cl- wird meist -ccl- geschrieben, doch ist die Aussprache wohl sicher kky, da sich für pl einmal pi findet; ob in molimentum, das C. I. L. VIII, 2269 belegt ist und in Nord- und Süditalien vorkommt (s. die Belege bei Puşcariu 1109) moles eingewirkt habe, ist fraglich, es mag einfache Dissimilation vorliegen. Boleiatu eine Art Netz hat nichts zu tun mit ven. vólega (so, nicht voléga ist nach Boerio, Vidossich, Ive zu betonen), sondern gehört zu den von Schuchardt Rom. Et. II, 170 f. behandelten Wörtern; geneccum 'ein Teil des Hauses': ist nicht geneceum zu lesen, da doch offenbar gr. gynaeceion vorliegt?

28-68. V. de Bartholomaeis, Un' antica versione del Libro di Sydrac in volgare di Terra d' Otranto. Ein alter Text aus einer Gegend,

die bisher nur durch die moderne Sprache vertreten war, verdient besondere Aufmerksamkeit, Freilich seit wir gelernt haben, lebende Dialekte ebenso genau oder noch genauer zu studieren wie mittelalterliche, werden uns letztere nicht viel neues lehren und ihr Hauptwert besteht nur darin, dass wir ermessen können, in wie weit, was wir heute beobachten, schon alt ist, dass sie uns namentlich in der Formenlehre die Entstehung der Neubildungen verfolgen lassen und dass sie lexikalisch vieles bringen, was später verloren gegangen ist. Im einzelnen natürlich lernt man immer mancherlei, so nun auch hier wieder besonders bei der sorgfältigen und umsichtigen Art, wie der Herausg. die sprachlichen Eigentümlichkeiten des Textes behandelt hat. Einzelne Formen sind nicht ohne Schwierigkeit. Dass misi 'Monat' auch Singularform ist, versteht man, paise statt paese gehört fast dem ganzen Süden an (It. Gr. § 83), hat also jedenfalls mit dem Umlaut nichts zu tun; der Plur. ricchicce dürfte einen Sing. riccheççe voraussetzen, vgl. Ztschr. XII, 297, XXIV, 504 und die Beispiele in § 50. Neben chobe 'piovve', chuy 'più' stehen soffla, sufflao, fragiella, affrigire. Die zwei letzteren sind Buchwörter und zeigen die so weit verbreitete Wiedergabe von fl durch fr, da wo altes fl zu fl', fy usw. geworden ist. Sie sind also indirekte Zeugen dafür, dass in Erbwörtern fl sich verändert hat. Wenn nun der Schreiber trotzdem bei soffla bleibt, so erklärt sich das vielleicht daraus, dass er nicht weiss, wie er die palatale Spirans, zu der fl hier wird, wiedergeben soll. Vgl. übrigens sonsiamento 56, 34, das auch in § 38 fehlt. Konsonantendehnung scheint unter ähnlichen Verhältnissen aufzutreten wie im Altlogudoresischen, vgl. die Beispiele von § 37 mit Altlog. § 33. Auch hier wie im ganzen Süden (Altlog. S. 60) facies, nicht facia. Eine andere Übereinstimmung mit dem Sardischen ist le persuni, wozu der Singular 60, 2 la persone lautet (also nicht Übergang von I zu II, wie es § 51 heisst). Vgl. zum Sardischen jetzt Wagner Ztschr.-Beih. XII, 16. - Beim Perfektum wäre die 3. Sing. auf à zu erwähnen, vgl. Sidrach si cessa . . e risguarda e seche, 50, 3; grida ad alta voche e disse 7, 25. Ein paar Bemerkungen über die Syntax, namentlich über das Verhältnis der tonlosen und betonten Pronomina wären erwünscht gewesen: per lui librare 59, 42 zeigt eine zwar auch sonst im älteren Italienischen nicht unerhörte aber doch seltene Verwendung; vgl. auch inde für in 60, 30, oder eine Verwendung von a wie in quando foy formatu lo corpu a nostro Segnor deo 62, 28. In dem beigegebenen Textabdruck hätten offenbare Fehler doch wohl korrigiert werden dürfen: 41, 46 l. senno statt sonno, 52, 4 destructo statt destracto; 53, 8 wohl smagati (vgl. 52, 42), 53, 33 fehlt nach prendere ein carne, 60, 13 1. diabolo statt biabolo; 62, 16 peccato statt paccato und fore statt fare. Das Glossar bietet einiges Interessante, so cierta 'Kot' zu dem bisher in Sardinien nnd Tirol nachgewiesenen cerda, zugleich als umgekehrte Schreibung ein Beleg für rt zu rd, ispecza 'Dichtigkeit', worin \*spissia, afr. espoisse zu stecken scheint.

69-104. C. Salvioni, Egloga pastorale in dialetto bellunese rustico del Sec. XVI.

104, C. Salvioni, lomb. verti 'müssen' 'oportere' scheint mir fraglos richtig. Schwieriger ist mail. arte, berg. artá valm. tartá, das mit vertí auf eine Stuse zu stellen schon darum nicht recht geht, weil vertí daneben steht. Für Ascolis art' è könnte artà sprechen, das eigentlich art' a darstellt, vgl.

è bissena und ha bisogna (abbisogna), dagegen, dass das Versmass bei Bonvesien A 400 art verlangt und, worauf schon Seiffert hingewiesen hat, der Umstand, dass arte die Bedeutung von epus nicht zu haben scheint.

105-161, 333-365. E. G. Parodi, Studi liguri 3. Il dialetto di Genova dal secolo XVI ai nostri giorni. Eines der wichtigsten Resultate der natürlich sehr gründlichen Forschung ist der Nachweis, dass das Genuesische einst ie aus e besessen hat. Da ich nicht zu denen gehöre, die ie als gemeinromanisches oder gar lateinisches Axiom hinnehmen und wo es nicht erscheint, sich mit der billigen Annahme einer nicht der Begründung bedürfenden Rückbildung helfen, so halte ich es um so mehr für meine Pflicht darauf hinzuweisen, dass Parodi's Beweissührung einwandstei ist, wie ich sie denn auch in Gröber Grundt, It, 711, ohne Einschränkung angenommen habe. Im einzelnen bleiben ja noch Schwierigkeiten. Man bemerkt, dass ella fast stets bleibt, dass ellu fast stets selbst z. B. in nwelu (novellu) durch ellu ersetzt wird. Nun findet sich ja eine gewisse Vorliebe für -illu in Süditalien und Sardinien (R. G. II, 400), aber hier sowohl vor -u wie vor -a, wogegen im Gen, die Verteilung je nach dem Ausgang auffällt, so dass man an iellu ella als Grundform denken möchte; furestu kann man nicht dagegen einwenden, da \*forestis die Grundlage ist, nicht estus, auffälliger sind andere Beispiele wie supressu 'copressu' und der Mangel einer entsprechenden Erscheinung bei o; nesu 'nescius', nessa pessa erinnern an fr. nice, nièce, pièce, wo ie zu Grunde liegt, so dais man vielleicht auch hier mit ie rechnen darf; in adesu 1 \*adexcito kounte x, d. h. is, also wieder iei vorliegen, vielleicht si in spresa 'Eile'. Auch teiviu wird alteres tieivio voraussetzen. - In einem Dialekte, der in so weitem Umfange die zwischenvokalischen Konsonanten tilgt, spielen die Vokalkentraktionen eine große Rolle und ihnen ist denn auch ein besonderes Kapitel gewidmet. Nicht weniger wichtig und ganz neu sind dann die Angaben über Vokalquantität, - Neben gewöhnlichem pin aus plenus kommt an der Riviera auch ien vor, wodurch die Ztschr. XII, 296 gegebene Erklärung stark erschüttert wird; Parodi erwägte die Möglichkeit, dass \*implire zu empir geworden sei und dann pin nach sich gezogen habe. - In skuryd 'scuriada' S. 340 mochte ich nicht Bewahrung von r unter Einflus von skuri 'vertreiben' sehen, sondern einen Beweis dafür, das das Wort zu corrigia gehört, vgl. Ztschr. XXIII, 478, XXVII, 369.

161. C. Salvioni, mercansta erklärt sich wie democrasia, abbasia usw. aus altem mercantia. Oberhalbst. repleká 'niederknien', airol. piaké 'schweigen', amail. piaco 'ruhig', \*placicare, zu placare 'beruhigen'; ven. baroal 'Dachfenster' für \*bajoral zu it baja, abbaino. Es ist nicht ganz klar, welches baja S. meint. Handelt es sich um das 'Bai' bedeutende Wort, so ist das abzulehnen, da dieses Wort baia lautet, iberisch-baskisch und im Italienischen Lehnwort aus dem Spanischen ist (Lithl. 1906, 234),2 das andere baja liegt

<sup>1</sup> desu wird 49 unter e, 19 unter i angeführt. Tosk. desto, lecc. disitu können für leitteres, genauer für dexcitare sprechen. Discitare R. V, 177, dem Körting Sp. 337 'den Vorzug' gibt, während er in der Anmerkung de-excitare als 'selbstverständlich richtig' bezeichnet, liegt begrifflich ob.

Baist's Einwände Ztschr. XXXII, 31 verlangen eine neue Prüfung. Wenn man durch die Bocche di Cattaro fährt, so folgt der Baja di Topla, Baja di Teodo, Baja di Krtole nach Passierung der Catene der Golfo di

begrifflich fern. Da der betreffende Verbalstamm batare lautet, so ziehe ich die von S. in der Note in Betracht gezogene Möglichkeit, dass \*batatorio vorliege, vor, da doch auch mons. bayett aus batett entstanden sein kann, vgl. It. Gramm. § 200; crem. grogol, begrifflich und etymologisch identisch mit it. crocchio.

163—173. S. Pieri, La sibilante fra vocali nell' Italiano. Das, wie ich schon Gröbers Grundr. I<sup>2</sup>, 677 f. anerkannt habe, richtige Ergebnis der Untersuchung ist, dass s in Erbwörtern stimmlos, in Fremdwörtern stimmhast ist, dass natürlich in Fällen wie cressma aus cresma ebenfalls der tönende Laut erscheint. Ich zögere auch nicht in bisogno ein Lehnwort aus besoin zu sehen und suche die Heimat von paese und des weitverbreiteten paise im Lande der pagi. Schwierig bleiben Fiesole, asola, isola, appisolo, tosare, sposare, misura, muso. Ich würde die vier ersten zusammensassen und sür Lsol- eine Sonderentwicklung annehmen; den drei andern stehe ich ebenfalls ratlos gegenüber. Am Schlus wird noch si besprochen, wo sich nun allerdings deutlich ergibt: nach dem Tone g, vor dem Tone c. Die Ausnahmen wie Ambrogio erklären sich leicht, agio gehört überhaupt nicht hieher, ciliegio muss danach aus Oberitalien stammen.

174. C. Salvioni, misox cref 'avanzo del fieno nella mangiatoia', Postverb. zu crodá 'fallen'; auf demselben Verbum beruht veltl. criente 'Getreidehülse'; piem. lomb. lifrok, lomb. piac. lifron 'Fresser' zu lefri 'Lippe', ebenso lomb. lifon 'träge' zu deutschem 'Lippe'.

175—182. G. J. Ascoli, Ancora della sibilante tra vocali nel Toscano. Dem Pierischen Satze, das s in Lehnwörtern stimmhaft, sonst stimmlos sei, stimmt Ascoli insosern nicht zu, als er annimmt, dass dasjenige lat. s, dem einst ein ns vorausgegangen war, stimmlos sei, jedes andere aber stimmhaft, d. h. dass also rimaso usw. berechtigtes stimmloses, ucciso berechtigtes stimmhaftes s habe. Die These ist aber wesentlich komplizierter, als die Pierische; misura stimmt auch hier nicht; asino, casa, naso mit ihren stimmlosen s 'potranno aver lume da criterii etimologici non ancora assodati'; fuso 'die Spindel' wird mit fundere zusammengestellt, ohne dass ein Versuch, die Bedeutung zu erklären, gemacht würde; dass lat. -osus aus -onsus entstanden, nicht dieses ebenso eine umgekehrte Schreibung sei, wie thensaurus, wird als selbstverständlich vorausgesetzt, während die heutige Etymologie in Übereinstimmung mit der besseren Überlieserung das Umgekehrte annimmt. Bei allem Scharssinne trägt die ganze Theorie doch zu sehr den Stempel der Spitzfindigkeit, namentlich hat Ascoli hier wie anderswo der Wortgeschichte,

Risano und der Golfo di Cattaro. Außerhalb der Bocche begegnet di Baja di Traste. An der Baja di Topla liegt das Fort Spagnuolo aus dem Jahr 1538, da die Spanier Verbündete der Venezianer waren. Die Catene sperrten die innere Bucht gegen Venezianer und Spanier ab. Das scheint mir doch dafür zu sprechen, daß hier Spanien maßgebend ist. Gegen Entlehnung des span. Wortes aus dem Franz. sprechen historische und sprachliche Gründe. Das genuesische badła kenne ich nicht, Casaccia gibt baja, und wenn es existiert, muß es so aus dem Katal. übernommen sein, da badła badare, die Baist herauszieht, auch nicht gen. sind und es, da im Gen. zwischenvokalisches t fällt, auch nicht sein können. Das Baskische hilft nicht, da badia 'Bay', von de Azkue mit ? versehen, offenbar Lehnwort ist. Aber natürlich besagt das nichts.

dem starken Einflus des Lateinischen und Französischen auf die tosk. Schriftsprache viel zu wenig Rechnung getragen.

183—218. C. Salvioni, Cronaca e bollettino bibliografico. Wertvolle Bemerkungen, namentlich zum Ascolifestband.

219-244. C. Salvioni, Spigolature friulane. ajine 'Knöchel' zu agina das Treiben, Trift (it. aggina), Eile (ait. agina usw.) ermangelt der begrifflichen Rechtsertigung; beta 'mit jemandem umgehen' habitare; boule 'Beere' bacula; chazzis 'Gabeldeichsel' zu frz. échasse usw. mit Schwund des anlautenden s, wofür mancherlei Belege gegeben werden, doch möchte ich, wenn die Deutung richtig ist, von \*lis schazzis ausgehen, wo das anlautende s mit dem -s des Artikels verschmolzen ist; checul 'stotternd' Schallwort, vgl. monf. keké 'stottern' (auch frz., vgl. Alt. lingu. bredouiller); chialart 'Blick' eine Verschränkung von chialade und \*ward, wodurch das Suffix -ard, mit dem ich Rom. Gramm. II, 519 nichts habe anfangen können, aufgeklärt ist; ven. calumar aus calare 'sehen' + allumare, was mir wahrscheinlicher scheint als die Verbindung mit caligo Ztschr. XXVII, 614; cividin Einwohner von Cividale und andere Fälle, wo die den Bewohner bezeichnende Silbe an den Stamm, nicht an den Ausgang des ON. tritt. Die Sache verdiente eine eingehende Untersuchung. Cividin kann aus \*Cividadin entstanden sein, während allerdings Albetese zu Albettone deutlich die eigentümliche Bildung zeigt; cuadri 'Heu' chordus; disconzi 'vom Joch losbinden' -cojungere; donge 'bei' aus dlonge zu longus, doch ist dl > d nicht befriedigend erklärt; dorie 'Wasserfurche' aquatoria; dusinte 200, tresinte 300. S. möchte darin Spuren eines Plurals centa sehen, was mir bei dem Mangel jeder älteren Spur eines solchen Plurals wenig wahrscheinlich ist. Warum könnte nicht das alte duocenta sich ebenso gut halten wie ducenti? Ein Grund weshalb die eine oder die andere Form vorgezogen wurde, liegt nicht vor, duecente passte zu trente usw. recht gut. Der tonende Laut (duzente, s. Gartner, rator. Gr. § 200) weist ohnehin auf alte verwachsene Formen; entin 'Pfropfreis' aus frz. enter; favite 'Zaunkönig' zu fava, dazu nun andere Bildungen auf -it; fenili 'Heuschober' und andere Fälle von -li statt -il, da -li und -l im Plural zusammenfallen; frerada 'Spur' zu fragare; glagne 'eingefädelter Faden' \*aculanea; gness, agniss 'auch, noch' anche esso; luta 'heftig begehren' luctare; maine 'Gesellschaft' manica; measa, masia 'das Feld pflügen' maggesare; mete, metide 'mittelmässig' medietas; naulintmentri 'ungern' aus non volendo; nogland 'Eichel' nucula + glande; panali 'Besen', pennacchio, vgl. dazu Ztschr. XXII, 400 f.; parie 'zusammen' mit obw. sper usw. 'bei' zutreffend auf paria zurückgeführt; pea 'anbinden' zu pigliare; peschá, folchá 'treten' pestare bezw. follare gekreuzt mit calcare, doch dürste letzteres eher fullicare darstellen, wie auch Pieri Ztschr. XXX, 300 meint; picul 'Erbsen' als piciul zu lesen, ven. pezzolo; racli 'grüner Zweig' zu lomb, raca; rati 'Rettig' aus dem Deutschen; rauezs , Reihe aufgehängter Trauben' zu rota; ravoi 'Rebschoss' zu \*repulliare; refe aus deutschem 'Reff'; rinchin 'Ohrring' mit n von dem deutschem Worte; salugée 'Saturei'; sánzit 'Blutkraut', eine Bildung wie lenzit zu inguine, schate 'Schachtel', Rückbildung aus scatola; scrodea 'schinden' \*excuticare unter Einfluss von \*excorticare; setá 'erwarten' dissimiliert aus steta vgl. dazu Z. Kenntnis des Altlog. S. 36; sfisá 'Knospen treiben' von Plural fis 'filios' aus; sium

'Schlaf' aus \*sumju; spresed 'bitten' \*precicare von precor oder Abl. von prece mit idjare; tacc 'Dachs' aus dem Hochdeutschen; tama 'wie' tan[to co]me; tas tai Kurzsormen von tutte, -i; udrzine 'Pflug' zu volgere, doch bleibt die Bildung unverständlich; steckt nicht brganon irgendwie darin?; vidrigni 'ausschießen von schlechtem Samen' zu vieri Brachseld aus vetere; ON. auf -as wären alte Lokative aut -aci; auf -nins aus älterem nis: nici; ethnische Adj. auf -ass '-aceu'. Frz. slageolet geht mit romagn. fabiol, friaul. slambul u. a. auf \*flabeolu, zu slare, \*flabrum zurück. Einleuchtend. Auch prov. slaujol, über das S. sich eines Urteils entschlägt, passt dazu, s. Ztschr. XXVII, 565.

245-332. C. Salvioni, Illustrazioni sistematiche all' Egloga pastorale. Eine wie zuerwarten umsichtige und gründliche Darstellung der in diesem Bande publizierten aus Treviso stammenden Texte. In einem interessanten Exkurse S. 932, I wird die Entwicklung von ausl. -ie -uo in den ven. em. Mundarten berührt. Ist es wirklich nötig, zwischen abol, pia und neubol, pi die Mittelstusen ie ie anzunehmen? Liegt die Sache nicht vielmehr so, dass entweder der Ton auf dem i bleibt und nun der folgende Vokal angeglichen wird oder dass der Akzent auf den solgenden Vokal rückt, i zu j wird und der Vokal nun bleibt, also ie entweder ie, i oder zu ye? Von den mancherlei anderen wichtigen Exkursen will ich hier nur hervorheben, dass buco mit veltl. bog 'Loch', berg. bög 'leer' zusammengebracht und zu vocuus gestellt, bugio aus einer Vermischung von pertugio und \*boco erklärt und für das u von buco ebenfalls bugio pertugio verantwortlich gemacht werden. 1 - cesar scheint einmal in der Bedeutung 'sich zurückziehen' vorzukommen, was S. veranlasst cesso 'Abort' dazuzustellen. Die Frage, ob recessus, secessus oder \*cessus die Grundlage der ital. Worte bildet, ist mit Sicherheit wohl nicht zu beantworten. Reflexives cessare entspricht auch in der Reichssprache ritirarsi, vgl. Crusca cessare VI, da aber recessus im Lateinischen mehrfach vorkommt (nicht nur wie Pieri meint in dem Erfurdter Glossar, s. Georges), scheint es mir richtiger, dabei zu bleiben. - lagar wird mit Diez aus einer Vermischung von legare 'hinterlassen' und lasciare erklärt. Ich habe Bedenken. Legare ist ein juristischer Ausdruck, von dem mir trotz des levent. liyé 'vermachen' nicht feststeht, wie weit er wirklich der volkstümlichen Sprache angehört. Tedenfalls also bezeichnet er nur eine ganz bestimmte, eingeschränkte, man darf wohl auch sagen seltenere Bedeutung aus dem großen Begriffsumsang von lasciare, so dass ich mir zwar die Umgestaltung von legare nach lasciare, nicht aber die umgekehrte denken kann. Kommt lagare im Sinne von legare vor? Frz. laier jedenfalls nicht. - In marmoria für memoria möchte ich nicht Vermischung mit einem nicht belegten \*marmoia annehmen, sondern die Entsprechung von neap. triatro. Das r am Schluss der zweiten Silbe wird an derselben Stelle in der ersten schon gesprochen, vgl. Meringer und Meyer vom Versprechen S. 32 ff. Bei razza am generatio machte mich der Umstand stutzig, dass razza im Toskanischen schon in der Intelligenza vorkommt und ich nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter den Beispielen findet sich faccendo cessare ogni persona und ansi il vedrai cessare da te, wo aber nicht, wie in Treviso, subjektive Verwendung, sondern die altromanische Weglassung des Reflexivums beim Inf. vorliegt.

recht sehe, auf welchem Kulturweg das Wort von Venedig sich ausgebreitet hat. Frz. race and span, raza habe such ich stets als italienische Lehnwörter betrachtet. Da narassa > rassa möglich ist, nicht aber umgekehrt, und jenes sich aus generatio erklären lässt, stimme ich S. zu. Degegen können mich die S. 312 beigebrachten venez, Beispiele vom Schwand des zwischenvokalischen e nicht überzeugen, dass im Trentinischen, das nicht Venezianisch ist, Jaruna zu lang werde. - Für baler 'aufhören, nachlassen', dessen Verbreitungsgebiet Gartner, Zischr. XVI. 4:8 angegeben hatte, wird auf Parodi, Rom. XXVII, 304 verwiesen, der G.'s Angaben noch etwas erweitert und als Elymon eine Ableitung von rollie ansetzt, die auch in französischen Dialektwortern verliegen sell. Gegen den französischen Teil dieser Zusammenstellar gen habe ich schon krit. Jahresber. V. I. 111 vom begrifflichen Standpunkte aus Einwendungen erhoben; die Bedeutung der italienischen Wörter vermag ich vollends nicht mit valler zu vereinigen. Gartner denkt an Zusammenhang mit dem dunkeln balkar 'aninoren'. Das kann sein, bleibt aber solange bedenklich, als wir nicht wissen was balkar ist (Schuchardt, Rom. IV, 253 kommt zu keinem rechten Resultat, Nigra AG XIV, 355 befriedigt lautlich nicht. Ich wurde keine Bedenken tragen soulur mit 'austanzen' zu übersetzen und selbst oder gerade in der puschl. Bedeutung 'sterben' eine ja, wenn man will, trivole, aber doch keineswegs fernliegende Metapher sehen. scagna Bank' wird auf seamnis zurückgeführt und beiläung die Frage aufgeworfen, ob stranns nicht aus soanne mit epenthetischem r entstanden sei. Ich habe Litbl. 1884, 369 mich dahin ausgesprochen, dass im Lomb, und vielleicht noch weiter in Oberitallin mn zu & werde. Sowenig ich auch jetzt mir die Sache lausphysiologisch zurechtlegen kann, so kann ich doch gegenüber daño, scaño, soloña, soño mich nicht überzeugen, dals hier überall i-Ableitungen vorliegen, nicht vielmehr eine lautliche Umgestaltung. Und was soranna betrifft, so kann man zwar die Berechtigung von S. Erklärung nicht abstreiten, wenn man die vielen ähnlichen Fälle sieht, die er S. 318 Aum. bringt, aber andrerseits kann man doch in. eeran nicht wohl von dem italienischen Worte trennen. écran aber ist mit einer Grundlage, die mn aufweist, nicht vereinbar. scat 'bastone' ist offenbar deutsches 'Schaft' und daher ein Beispiel für die Behandlung von ft, das man aber natürlich nicht als Beweis dafür anführen kann, dals zwischen septe und nordostit, set eine Zwischenform \*sefte bestanden hat. Da das Wort auch 'Pfeil' bedeutet, wird man scatona 'verwun iet' und friaul, season 'Flaumfedern, Milchhaar', die S. unmittelbar danach verzeichnet, wohl dazu stellen durfen. - Bei za agni dies 'seit 10 Jahren', das S. aus [sono]s. erkiart, kann man fragen, ob nicht za a (habet) vorliegt. vgl. frz. jadis aus ja a dis nach Gröber, Mis. fil. lingu. 44, span. cara für cara a, Rom. Gramm. III. 155, Tobler, Verm. Beitr. 13, 227 Anm.

332. Piem, ardsi 'Plauregen' mit gelehrtem atio. Die piem. Form lässt auch in it, acquasso nicht wohl das Sufix asso aus accu sehen.

366. Friaul. bose 'Käfer' velti., tess. bau usw., eigentlich Affektwort zum Ausdruck des Ekels.

367-369. G. Vidossich, Etimologie: legger la vita 'tadeln' eigentlich 'die Leviten lesen'; Mileiale ein weiteres Beispiel für s statt t vor Hiatus-i; ven. skaya 'Achselgrube' maschalion (μασχάλη); ven. solo 'Schleife, Knoten' \*laqueoius, begrifflich aussprechend, formell so zu erklären, dass la als weib-

licher Artikel gefasst unter dem Druck der männlichen Endung durch el ersetzt wurde.

369—370. C. Salvioni, Etimologie. Eng. brievler 'wimmeln' identisch mit gleichbedeutendem it. brulicare. — Viver. skendi 'herabsteigen' scheint Einflus von scandere zu zeigen. Aussällig stimmt dazu nordirz. dekkälre Rom. Gramm. I, S. 200, dessen Ausdehnung man jetzt Atl. Lingu. 383 erkennen kann, und das natürlich auch dann als alt aufzusassen wäre, wenn es nicht schon z. B. in der Geste de Liège vorkäme. — Lomb. śūża 'Russ' wird gegen Ztschr. XXIV, 557 auf sudia (Ztschr. XXIV, 428) zurückgeführt. Mit dieser Grundlage sind aber zwei später Ztschr. XXX, 461 gefundene und die französischen Formen unvereinbar. Ist die Reihe sūcida < sūži(d)a < sūža im Lombardischen wirklich unmöglich?

371-392. Rassegna bibliografica, Wichtiger Artikel Salvionis über Zauner, Die romanischen Namen der Körperteile und Guarnerios über Bonazzi, Il Condaghe di San Pietro de Silki; G. Campus, Fonetica del dialetto logudorese; Sulla questione dell' intacco del C latino, W. Meyer-Lübke, Zur Kenntnis des Altlogudoresischen.

394-477. C. Salvioni, Appunti sull' antico e moderno lucchese. Vgl. Ztschr. XXX, 298 ff. Ergänzungen zu der Arbeit von Pieri Arch. glott. XII, 107 ff. und namentlich eingehende etymologische Untersuchungen und, wie in allen Arbeiten des Verf., für die schwierigeren lautlichen Erscheinungen eine erstaunliche Menge von Beispielen. Eine Anzahl Bemerkungen seien auch hier gestattet. Attuire für tosk. attutire bedeutet in Città di Castello 'abbattere', was eine Bestätigung von Ascolis Herleitung aus totus sein soll. Dagegen ist einzuwenden, dass frz. tuer mit seinem u einer derartigen Herleitung unwiderleglich widerspricht (portug. tudo wird heute niemand mehr so auffassen wie es Ascoli AG. I, 36 getan hat) und dass es auffällt, auf dem tottus-Gebiet Ableitungen von totus anzutreffen. Auch begrifflich ist die Sache denn doch nicht so einfach. Frz. tuer 'tödten' und it. attutare, -ire 'beruhigen, beschwichtigen, dämpfen' vereinigen sich unter dem Begriff 'das Feuer löschen', den \*attutare \*attutiare in vielen Mundarten hat, und zwar 'löschen' zuerst in der Weise, dass man das Feuer zudeckt während der Nacht, um vor einem Umgreifen des Brandes beim offenen Heerd sicher zu sein. Das führt auf lautlich korrektes tutus und erklärt auch abbattere. Bei Ascolis Erklärung kann man an deutsches 'alle machen' denken, aber man müsste doch, wo es sich um eine relativ junge Bildung handelt, Spuren von 'finire, compire' treffen. - Zu baglioncello 'Strassenjunge' wird neap. guaglionciello verglichen. Auffällig ist dabei, dass die südlichen Formen, abr. guajone usw. stets gu haben, das mit b schwer zu vereinigen ist. - Bassoglia, regg. vassora 'Getreidewanne' wird mit vassoio 'Präsentierteller', das S. zutreffend aus missorium + vas erklärt (Rom. XXXI, 794), zusammengebracht. Wenn nun auch tosc. vassoja eine 'Getreidewanne aus Holz' bezeichnet, so habe ich doch begriffliche Bedenken. Die 'Getreidewanne' ist kein Kübel, d. h. kein nicht durchlässiges, nur oben offenes Gefäs, sondern eine Art Sieb. Lautlich stimmt portg. vassoura 'Besen', galliz. basoira id., die deutlich auf \*vessoria zu verrere zurückgehen. Danach kann vassora zunächst den Getreidebesen bedeutet haben, vgl. für die weitere Entwicklung it. viglia AG. XIII, 419. Das durchgehende a mag von vannere und dessen Ableitungen

Die Verschiedenheit im Konsonanten zwischen \*vessoria von verrere und \*versorium 'Pflug' (veron. versor u. a., MB. 190) erklärt sich nach der Gröbers Grundr. I, 471, § 27, 4 gegebenen Regel. — calena 'Nebel' wird mit span calina usw. zusammengestellt. Mit Unrecht. Wir müssen scheiden zwischen \*calina 'Wärme, Hitze', wie Baist Ztschr. XXVIII, 108 richtig bemerkt, und den Abkömmlingen von caligo 'Finsternis'. Eine Verbindung zwischen den zwei Begriffen ist mir nicht recht verständlich. Sie wäre vielleicht auf dem Wege 'Heerrauch', was das span. Wort bedeutet, möglich, ist aber wenig wahrscheinlich. Neben span, calina 'dichter Nebel zur See' steht gleichbedeutend katal, calima, als nautischer Ausdruck. Ist es κάλυμμα? Ich kann die Bedeutung weder agr. noch ngr. nachweisen. - Mit fistione aus quistione ware auch farcheduno aus qualcheduno It. Gr. § 185 zu vergleichen. - In friggito möchte ich nicht eine direkte Fortsetzung von frigidus sehen, sondern einen Latinismus, da digitu doch eben dito, nicht wie im Südosten dišitu lautet. - Ansprechend ist garf. friggere 'Gänsehaut haben' zu frigere 'frieren', aber abzulehnen die Verknüpfung von rum. friori 'Fieberschauer' mit \*frigora, da g im Rumänischen so wenig schwindet wie d. Hätte, wie S. meint, interrogare zunächst rum. \*interroa gegeben, so würde doch ein Wandel zu intreva, înterba im Rum. wieder völlig beispielslos sein, wogegen interrogare zu \*interguare für den Schwund des mittleren Vokals in vorbi aus vorovi eine genaue, in dessen Einfluss auf einen der umgebenden Laute in usca aus exsucare eine weitere Parallele hat. Man kann auch annehmen, dass der Ersatz von inter durch intre ein intreguare statt intreogare mit sich gebracht habe. Auf alle Fälle bleibt man innerhalb der Gesamtentwicklung des Rumänischen bei diesen Reihen, was bei Salvionis Erklärung nicht der Fall ist. - Dass frinestra eine Verschmelzung von finestra und \*frinesta sei, halte ich nicht für richtig und nicht für nötig, es handelt sich um einen ähnlichen Vorgang wie der vorerwähnte. - gita 'corteo, compagnia, gruppa di persone delegate a un ufficio' erinnert auftällig an alog. kita 'Schar, Gefolgschaft', das ich Altlog. 58 auf accita zurückgeführt habe. Lautlich lassen sich die Wörter schwer vereinigen, wenn nicht etwa lucc. gita eine Anlehnung an gire zeigt. Direkte Ableitung von letzterem ist begrifflich schwierig. -Interessant sind malifactori, benivoglienti, menipossenti, die wohl dafür sprechen, dass in Fällen wie molti contenti, Rom. Gramm. III, § 130, oder in le mano longhe stese, S. Franc. Rom. 14 einfache Attraktion vorliegt. - Für mostione 'Schnake' wird ein \*mostia aus \*muscula angenommen, also zwei nicht belegte Formen. Einfacher ist es, da ja allerdings mostione für moskyone stehen wird, auf einer Stufe, wo se noch palataler war, Einfluss von mosca auf moscione anzunehmen, also muska + mustjone.1 - mucca 'Kuh, Kalb mit ganz kurzen Hörnern' wird zu lomb. mok 'abgestumpft' gestellt, d. h. also die zweite Bedeutung des luccaschen Wortes als die ursprüngliche angenommen, wobei die Verschiedenheit des Vokals durch ein \*muccare 'abstumpfen' erklärt wird. Ich ziehe es vor, in mucca ein Schallwort zu sehen, das in seinem Ausgang durch vacca bestimmt ist, vgl. deutsches 'Muhkuh'. Die kosende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Verbreitung des Wortes mag erwähnt werden, das J. Moreiro Estudos da lingua portuguesa I, 194 muchões als gleichbedeutend mit mosquitos erwähnt. Die Herleitung von mustio liegt auf der Hand. Ob Isidors mustio wirklich von mussum und nicht vielmehr von musca stammt?

Färbung, die das Schallwort hat, erklärt seine Verwendung namentlich für das junge Tier. — Das begriffliche Verhältnis von ritrecine 'Wursnetz' und molinoar. verstehe ich nicht, da mir die Anschauung für das letztere sehlt. Wenn aber Salvioni vall. mag. roežna 'Mühlrad' damit vergleicht, so ist an span. rodezno, astur. rudedinu, pg. rodizio zu erinnern, die auf rota, nicht auf rete beruhen. Auch asüdit. rotizinu 'Quirl' gehört hierher. Sollte Pieri Ztschr. XXVIII, 187 Anm. nicht auch so gedacht und nur aus Versehen auf Caix's Zusammenstellung mit rete hingewiesen haben?

477-478. C. Salvioni, crem. scutumaja 'Beiname' zu costume; lomb. rierat 'Fledermaus' aus ride - rattus.

479-487. S. Santangelo, Il vocalismo del dialetto di Anderno, Es handelt sich um eine sizilianische Mundart. Bemerkenswert ist, dass e i und o, u nicht unter i bezw. u, sondern unter sehr geschlossenem e, o zusammenfallen, während e, o unter allen Umständen diphthongieren und zwar sowohl die alten e q als auch die etymologisch auf e q beruhenden der Schriftsprache: sirienu, fuorma 'Gestalt, Form' neben forma 'Schuhleisten'. Für au wird ebenfalls uo angegeben. Ich zweifle. Oru 'Gold' zeigt in sehr vielen Mundarten, die au bewahren, das o der entsprechenden Schristsprache, vgl. nprov. or neben aprov. aur, sard. oru statt \*aru usw.; auffälliger sind uodiri und cuosa, denen aber tauru, addauru und sauru 'Art Fisch' gegenüberstehen, die gelehrt sein sollen, was namentlich bei den zwei letzteren wenig wahrscheinlich ist, da sauru nicht lateinisch, sondern griechisch ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass cosa, godere auf die siz. Reflexe eingewirkt haben, ist auf der anderen Seite bei der starken Beeinflussung des Sizilianischen durch die Reichssprache sehr groß. Die Gestaltung der Vokale ist stark vom Satzakzent abhängig: aneddu dargientu, argentu vévu. Der Verf. spricht sich gegen Schneegans Affektdiphthonge aus. In der Tat kann das Beispiel ummi skappisari i piedi, i pedi nuda l'aju sich ganz ungezwungen aus der Satzbetonung erklären. Nicht weil, wie Schneegans meint, der zweite Satz die Erklärung des ersten ist, steht pedi, wogegen der im Schmerz gerufene piedi bietet, sondern weil dort piedi, hier nuda den Ton im Satz hat, erscheint pedi in zwei Formen. Weitere Mitteilungen wären allerdings erwünscht. Schließlich läuft aber doch alles darauf hinaus, dass die Diphthongierung an die Betonung geknüpst ist.

487—490. C. Salvioni, bugliolo, bugno. In scharssinniger Weise wird das Wort, das in der einfachen Form buglio namentlich den nördlichen Mundarten (und dem südostfranz., vgl. Atlas linguistique écuelle) angehört und 'Trog, Wassertrog, Quelle, Bienenkorb' bedeutet, auf \*bullium zu bullire zurückgeführt und bulla 'Sumpi' in Piemont und Tessin ebenfalls als Postverbale von bullire gefast. — Ven. vaneza 'Gartenlaube', tosk. auch maneggio zu maneggiare; fri. puinte 'Hese' \*ponita.

491—516. P. E. Guarnerio, Il Sardo e il corso in una nuova classificazione delle lingue romanze. Vgl. dazu Bartoli, Un po di Sardo Archeografo Triestino III, I, 135—139, Campus, Bulletino bibliografico sardo IV, 13 ff. Verf. zeigt zunächst an sprachlichen Charakteristiken und an der historischen Entwicklung, wie berechtigt es ist, das Sardische als eine selbständige romanische Sprache zu bezeichnen, und weist dann das Korsische den zentralitalienischen Mundarten zu. Es ist zu bedauern, dass dieser letztere Teil der

Untersuchung so kurz ausgefallen ist, da es gerade hier galt, entgegenstehende Ansichten zu prüfen. Gewiß wird man Guarnerio recht geben, daß der 'Tipo cismontano' Korsikas durchaus nicht sardisch ist; aber ebenso sicher ist es der 'Tipo oltramontano'. Wenn ich also ohne weiteres zugebe, daß die Zuteilung des Korsischen zum Sardischen, wie ich sie Einf. § 23 vorgenommen habe, in dieser Allgemeinheit nicht richtig ist, und wenn ich mich freue, durch meine Behauptung einen so schönen Artikel wie den Gus hervorgerusen zu haben, so scheint mir doch die Frage für Korsika noch einer weiteren Erörterung zu bedürsen.

516. C. Salvioni, Boulanger weist das Wort in der Valle Anzasca nach. 517—548. G. Toppino, Il dialetto di Castellinaldo. Sorgialtige und gründliche Lautlehre einer ostpiemontesischen Mundart. Bemerkenswert ist, das jedes i in labialer Umgebung ü wird: saramüt 'salnitro', Flüp 'Philipp' usw.

548. C. Salvioni, Santhià aus Sanct Agata woraus \*Saintaá, \*Sainta, Santia und dieses mit th geschrieben, um der Lesung Sanzia vorzubeugen.

549-590. C. Salvioni, Poesie in Dialetto di Cavergno (Valmaggia). Rassegna Bibliografica: P. E. Guarnerio über A. Solmi, La costituzione sociale e la proprietà fondaria in Sardegna.

Mit diesem von Salvioni redigierten und durch eigene Arbeiten ungewöhnlich reich ausgestatteten Bande schließt vorläufig das Archivio ab — ein großer Verlust für die italienische Dialektkunde, da nach diesem einen Bande zu schließen der Direktionswechsel die Zeitschrift nicht von der Höhe, auf der sie durch ihren Begründer stand, heruntergebracht hätte.

W. MEYER-LÜBKE.

Romania. No. 143, Juillet 1907.

No. 143.

J. Bédier, Les chansons de geste et les routes d'Italie (Suite). -5. Mortara et 6. Pavie. - 7. Borgo San Donnino. - Zur prinzipiellen Bedeutung der ganzen Artikelserie gesellt sich diemal das hohe Interesse, das die berührten Fragen für die Entstehungsgeschichte der Ogiersage haben. In Mortara ruhten Amicus und Amilus; sind es französische Epenhelden, die man hier in Italien lokalisiert hat? oder hat nicht vielmehr die Lokalsage ihren Weg ins französische Epos gefunden, weil Mortara am Pilgerweg liegt? In ciner Reihe von Texten wird das Ende dieses Freundespaares mit der Desiderius Schlacht in Verbindung gebracht. Wie B. nachweist, schöpfen diese Texte ihre Kenntnis von Karls Longobardenzug und von Autcharius dem Franken, der mit Karlmanns Kindern nach Italien flüchtete, aus der Vita Hadriani; sollte nicht auch die Chevalerie Ogier das, was sie positives von Ogier weiss, aus derselben Quelle haben? Mit anderen Worten: die Ogiersage kann schwerlich auf französischem Boden fertig entstanden sein, sie hat sich vielmehr von Meaux nach Italien hinübergesponnen, dem Pilgerwege entlang, wo Novalese, wo Mortara, wo Pavia die Erinnerungen an den Longobardenzug des Frankenherrschers lebendig erhielten, und wenn diese Erinnerungen nicht ein wesenloses Schemen sind, sondern eine Fülle historischer und unhistorischer Einzelheiten bieten, so verdanken es die Italiener und durch sie auch die Franzosen dem ausführlichen Bericht der Vita Hadriani und der Verquickung jener Erinnerungen mit bodenständigen Sagen, besonders mit der Amicuslegende von Mortara. — Die hier wieder so deutlich hervortretende Bedeutung der Via Francese, des Pilgerwegs nach Rom, bekundet sich auch in der Rolle, die der bescheidene Lokalheilige S. Domin in einer Reihe von nordfranzösischen Epen gewonnen hat; wären nicht so viele Pilger an seinem Heiligtume vorbeigezogen, so hätte sein Name schwerlich ein so lautes Echo jenseits der Alpen wecken können.

A. Jeanroy, La passion nostre dame et le pèlerinage de l'ame de Guillaume de Digulleville. Zeigt, dass das kürzlich in der Rev. d. langues romanes XLIX, 495 veröffentlichte Gedicht aus Digullevilles Werk stammt, allerdings vom Epitomator bedeutend erweitert worden und am Schlusse ganz geändert ist, wobei es übrigens nicht ohne Missverständnisse abgelausen ist.

H. O. Sommer, the Queste of the Holy Grail forming the third part of the trilogy indicated in the suite du Merlin Huth Ms. Der erste wichtige und sichere Nachweis ist, dass von der spanischen Demanda del sancta Grial, die 1535 in Toledo gedruckt worden ist, ein zweiter Druck von 1535 aus Sevilla bestanden hat, von dem einige Exemplare noch existieren, und dass das Toledoer Exemplar des Brit. Mus. tatsächlich ein aus beiden Drucken zusammengebundenes ist. Diese spanische Übersetzung und die vollständige portugiesische Demanda ergeben nun gegen G. Paris und Wechssler als sats sicheres Resultat, dass eine Trilogie: die Graalgeschichte, Merlin- und Graalsuche, tatsächlich bestanden hat, welche Trilogie, für Italien, Spanien und Portugal die Grundlage für die Kenntnis der Artusromane bildete. Der Vers. zeigt dann weiter, wie dadurch namentlich das Verhältnis der Perceval-Redaktionen in ein neues und sicheres Licht gerückt werden.

A. Thomas, Deux Quatrains en patois de la Haute Marche imprimés à Paris en 1586. Der Hauptwert dieser zwei Vierzeiler besteht in ihrer Existenz, sofern sie ein Interesse für Dialektdichtung im XVI. Jahrh. bekunden, und darin, dass sie bestätigen, dass die Veränderungen, die die Verschiedenheit zwischen Altprov. und Neuprov. bedingen, damals schon vollzogen waren. Der Hg. hat mit üblicher Gründlichkeit und Sachkenntnis alles geboten, was für die literarische und sprachliche Würdigung und Deutung des kleinen Denkmals geboten werden konnte. Weiter reichend ist die Bemerkung, dass das prov. amaisnar, das aus alter Zeit nicht belegt ist, aber als amoind in einem der Gedichte erscheint, die Grundlage für pprov. ameind, frz. amener, it. ammainare usw. 'die Segel einziehen' bilde. Das scheint mir sachlich unmöglich. Amaisnar bedeutet 'ans Haus gewöhnen', vinz. mwind 'zähmen, beruhigen', march. se amoind 'sich beruhigen', also liegt offenbar ein Ausdruch der Viehzucht im weiteren Sinne vor. Das Einziehen der Segel ist aber keineswegs ein 'beruhigen'. Es findet statt, wenn der Wind so stark ist, dass bei vollem Segel das Boot umgeworsen werden könnte, oder bei Windstille, wo die Segel keine Verwendung finden. Der Begriff 'calmer' ist zudem für eine so konkrete Handlung zu abstrakt. Sachlich ist auch das merkwürdigerweise vom Dict. gen. festgehaltene amener schwer zu rechtfertigen und lautlich schon gar nicht, da afr. amaine (Ztschr. IV, 182) doch amene,

höchstens ameine ausdrückt, formell befriedigend und sachlich ansprechend ist das von Flechia Arch. Glott. IV, 372 aufgestellte \*invaginare als neap. Form.

M. L. Wagner, Le développement du latin ego en Sarde. Zeigt, dass das in einzelnen sard. Md. vorkommende ego erst sekundär aus eo entstanden ist, gibt eine Übersicht über die geographische Verteilung der verschiedenen Formen (deo, žeo, eo, ego usw.) und erklärt sie überzeugend.

#### MÉLANGES:

- M. Roques L'évangéliaire roumain de Coresi 1561. Beschreibung der Budapester Handschr. des bisher nur nach einer unvollständigen Bukarester bekannten Evangeliars und Abdruck der Stellen, die in letzterer fehlen.
- A. Thomas, Une représentation d'Orson de Beauvais à Tournai. Mitteilung einer Notiz die eine Aufführung vom 9. August 1478 erwähnt.
  - A. Thomas, Henri Baude a Tulle en 1255.
- A. Thomas, guéde aus germ. waisd. Vgl. dazu Gundermann Ztschr. f. d. Wortf. VIII, 114. Das Verhältnis der romanischen und germanischen Formen ist schwierig. Vergleicht man af. brosder und ital. brustare (Ztschr. XXIV, 142), so müßte dem guaide ein \*guasto entsprechen. Man wird also it. guado auf die langob. Entsprechung von ahd. weit zurückführen, dann aber ein zunächst lomb. Wort darin sehen, da langob. wait im Tosk. \*guato lauten müßte. Dagegen kann frz. guède auf waisd beruhen, würde dann also beweisen, daßs altes sch noch innerhalb des Fränkischen bestand, als fränk. ai nicht mehr zu a wurde. Und wie erklärt sich das frz. \*e? Ein got. waizda -un würde passen, aber widerspricht nicht der Vokal? Oder soll man entsprechend got. wizdila ein got. wizda zu Grunde legen, das auch frz. guède ergeben hätte? Um die Doppelformen wizd- waizd- kommen wir ja auf keinen Fall herum. Der Reim mit Galveide im Guillaume d'Angleterre kann nicht entscheiden, ob e oder ai zu Grunde liegt.
- A. Thomas, afr. vegen, vigean 'place publique' aus vicanus, um so wahrscheinlicher, als vicus im Lat. 'Strasse' bedeutete (vgl. röm. vicolo 'Gässchen' und Arch. lat. Lex. XIV, 301 ff.), die Sinnesänderung also dieselbe ist wie bei platea.
- A. Thomas, prov. nogalh aus im IX. Jahrh. bezeugtem nucalium. Aber dieses nucalius wird doch wohl erst wieder auf das Ntr. plur. nucalia zurückgehen.
- A. Thomas, Mots obscurs et rares de l'ancienne langue française. Supplément.
- J. W. Bourdillon, Le jaloux qui bat sa femme weist das Büchlein als aus einer der Marotschen Ausgaben des Rosenromans stammend nach.

#### COMPTES-RENDUS:

Glossaire hébreu-français du XIII. siècle p. p. Mayer-Lambert et Louis Brandin (A. Th.); W. E. Delp, Étude sur la langue de Guillaume de Palerne, suivie d'un glossaire (A. Th.); Recueil des historiens des croisades ... Documents arméniens, tome II Documents latins et français relatifs à l'Arménie (P. M.); Lodewijk van Velthems Voortzetting van den Spiegel Historiael (1248-1316) ... uitg. d. H. Van der Linden an Willem de Vreese (G. Huet); Die altfransösischen Motette der Bamberger Handschrift ... hg. von A. Stimming (G. Raynaud); A. Dressler, Der

Einfluss des altsranzösischen Eneas-Romane auf die altsranzösische Literatur (J. J. Salverda de Grave; P. M.).

### PÉRIODIQUES:

Zeitschrift f. rom. Philologie XXX, 6 (Mario Roques, P. M., A. Th); Zwölfter Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig, hgg. von G. Weigand (Mario Roques); Revista Lusitana VIII (P. M.); Bulletin de la société des anciens textes français XXXII, 1906 (P. M.); Neuphilologische Mitteilungen hgg. vom Neuphilologischen Verein in Helsingfors 1905, 1906 (P. M.).

## CHRONIQUE:

Nekrologe auf C. Nigra, kurze Berichte über neue Bücher.

W. MEYER-LÜBKE.

Revue des langues romanes. Tome XLIX. Janvier-décembre 1906.

S. 49-62. L. E. Kastner, Les versions françaises inédites de la descente de saint Paul en Enfer. Es wird hier die anonyme Version der Hs. Bibl. nat. f. fr. 2094 mitgeteilt, von der Brandes, Visio S. Pauli ungefähr hundert Verse abgedruckt hat und die litterarisch höher steht als die übrigen Bearbeitungen des Stoffes. V. 2 darf man wohl rimer für armer conjizieren. V. 39 Ausrufungszeichen nach ami. V. 44 Komma nach Alez. V. 70 Punkt nach n'avoient. Die Verse 71-2 dürsten hinter V. 74 gehören. V. 93 wird aqui für anqui zu lesen sein, vgl. iqui V. 182. V. 99 besser s'i, Die Schreibung orfenes (V. 125) konnte bleiben, wenn auch natürlich das Wort zweisilbig ist. Tilge Doppelpunkt nach aise (V. 152) und setze Punkt nach munde (V. 154). V. 161 ist unbefriedigend; vielleicht ist ja soit ce qu'ele n'ait repos zu schreiben, d. h. ,trotz vieler Qualen'. Handschriftliches lonbril (= l'onbril) in V. 201 war zu belassen. V. 217 l. male. Zu escoeceour (V. 292) wäre eine Bemerkung erwünscht gewesen; Godefroy belegt nur einmal escoceor. Handschriftliches tounat (V. 320), das = tounast sein soll, war beizubehalten. V. 430 muss nos hinter pechiez treten; wegen monde für mondes vgl. V. 162 Po = Pos. V. 452 hat + 1.

S. 63-68, 302-320. A. Vidal, Comptes des clavaires de Montagnac (1436-7). Publikation des am besten erhaltenen Teiles der Register von Konsulatsrechnungen der Commune Montagnac (Hérault). Dieselben bieten ein nicht unerhebliches lexikalisches Interesse dar, welchem der Herausgeber auch mit einem Glossar im folgenden Bande (S. 61-7) Rechnung getragen hat. Bequemer für den Leser wären entsprechende Bemerkungen unter dem Texte gewesen; zudem scheint jenes Glossar nicht vollständig zu sein: man vermist z. B. stima 4, viguassa 15; bora, das mit vase des fossés (ob zutreffend?) glossiert wird, fehlt bei Raynouard, musste also ein Sternchen erhalten. Wie hat man die erste Hälfte von Z. 2 in No. 63 zu übersetzen?

S. 89 ff. Bibliographie. F. Wulff, Petrarch at Vaucluse (F. C.).

S. 97-219, 369-426. F. Castets, Les quatre fils Aymon. Herr Castets, der mit einer Neuausgabe der vier Haimonskinder beschäftigt ist, macht hier zunächst dankenswerte Mitteilungen über die Natur der alten

Ausgaben sowie über die Handschriften, namentlich die la Vallière-Handschrift, nach welcher er den Inhalt des Epos angibt. Darauf stellt er eine umfangreiche Untersuchung über den Ursprung und die Entwicklung des Zyklus an, welche man nicht ohne Interesse liest, auch ohne daß man dem Verfasser auf seinem hypothesenreichen Gebiete überallhin zu folgen vermöchte. Stellenweise vermißt man die Übersichtlichkeit, so hätte z. B. S. 214 ein neuer Abschnitt gemacht werden müssen. Zu S. 203 A. 1 wiederhole ich, daß Maugis von Amalgis kommt, s. diese Zeitschrift XXII, 435- Für die Erklärung von Reignaut (S. 205 A.) genügt die Form Reginhald.

S. 220—229. A. Jeanroy, Notes critiques sur la Passion de Semur. Textbesserungen zu der von Émile Roy herausgegebenen dem 15. Jahrhundert angehörigen Passion. Die Handschrist ist oft von Roy und mehrsach auch noch von Streblow in seiner Leipziger Dissertation (1905) verlesen worden, aber sie enthält auch eine Reihe von Fehlern, welche J. gleichfalls bessert. Daran schließen sich Bemerkungen über das Glossar sowie metrische Erörterungen.

S. 241 ff. Bibliographie. E. Lintilhac, Le théâtre sérieux en France au moyen âge (C. C.). — Une nouvelle Bibliothèque d'auteurs Espagnols (E. Martinenche). — R. Menéndez Pidal, Manual elemental de gramática española (E. M.). — J. Anglade, Le troubadour Guiraut Riquier (F. Castets). — A. Boselli, Le Jardrin de Paradis (F. C.). — D. H. Carnahan, The prologue in the old French and Provencal Mystery (F. C.). — U. Levi, I Monumenti del dialetto di Lio Mazor (F. C.). — K. Lewent, Das alt-provenzalische Kreuzlied (F. C.).

S. 268. Chronique. Jubilé du professeur Chabaneau.

S. 273—298. J. Calmette, La correspondance de la ville de Perpignan de 1399 à 1450 (suite). Es wären sprachliche Anmerkungen erwünscht gewesen, so gleich zum ersten Schreiben.

S. 299—301. G. Bertoni, Sulla vita provenzale di S. Margherita. Weitere Besserungen zum Texte, zu welchem Chichmarev selbst schon auf einem besonderen Beiblatte zur Revue eine Reihe nachträglicher Korrekturen geliesert hatte. Wenn bei V. 160 bemerkt wird, dass die Hs. poleia zeige, so mag das richtig sein, aber dieses dürste doch = peleja sein, welches dem Sinne genügt, und ein Verweis auf sp. polea (ein polieja, das Körting fürs Provenzalische verzeichnet, wird von Raynouard nicht belegt) ist schwerlich am Platz. Ins (V. 663) steht ja bei Chichmarev. Dass V. 753 die Hs. ius ausweist, möchte ich kaum glauben, oder aber es wird ins dafür zu schreiben sein, vgl. V. 1006. Bei V. 882 braucht man nicht no (li) pot zu schreiben, da das li sich anlehnen kann. Aussallend ist, dass B. nicht V. 493 berührt, s. diese Zeitschrift XXVIII, 633—4. Statt V. 76 l. 74, statt V. 1334 l. 1346 (Zeile 11 von oben), statt V. 1334 l. 1384 (Zeile 11 von oben). Es bleibt noch immer vielerlei an dem Denkmal zu bessen übrig.

S. 321-351. L. E. Kastner, Les versions françaises inédites de la descente de saint Paul en Enfer (suite). Publikation der Descente, welche sich in der Bible des Gottfried von Paris findet und die eine Erweiterung der vierten lateinischen Redaktion darstellt. V. 80 s'em part. V. 104 destruiant. V. 121 quele. V. 131 graillant. V. 180 sont. V. 270 cheville[s]. V. 372 hat —1, also ist vous hinter ne einzufügen. V. 378 ist dedens vous ait der

Hs. vollkommen richtig und beizubehalten. V. 394 la seue. V. 443 schreibe II. für i. V. 478 m'orrois. V. 565 und 566 sind umzustellen. V. 717 g'ëusse. V. 770 streiche das [es] und schreibe es palles (,in die Gaumen'). Die S. 339 unten stehende Ziffer 725 ist nicht richtig. V. 824 Komma statt Punkt nach deguerpi. V. 1046—7 sind mit teilweiser handschriftlicher Änderung zu schreiben: S'aumosne ne aucun bien fet Ne l'i fet parvenir et tret. V. 1051 d'eus. V. 1127 setze Komma nach huee und belasse das folgende chacun estrive der Hs. V. 1130 kann der Satz nicht mit sont beginnen, schreibe also s'ont tost ale. Für la poise in V. 1142 ist wohl l'adoise zu vermuten. Das in Ordnung zu bringende ist damit noch nicht erschöpft.

S. 352—361. J. Ulrich, Mots intéressants ou rares fournis par les Épîtres du Nouveau Testament de Bifrun.

S. 262 ff. Bibliographie.

- S. 427-449. L. E. Kastner, Les versions françaises inédites de la descente de saint Paul en Enfer (suite et fin). Die Version, welche hier nach Brit. Mus. Addit. 15606 dargeboten wird, und welche noch in verschiedenen anderen Hss. überliefert ist, beruht wieder auf der vierten lateinischen Redaktion. Sie ist in vierzeiligen Alexandriner-Strophen abgefaßt, doch treten nach V. 86 Achtsilbner ein, um mit V. 137 wieder dem Alexandriner Platz zu machen. Der Schreiber war offenbar ein Burgunder; die dialektischen Züge hat K. eingangs zusammengestellt. V. I ist am Schlusse fehlerhaft. V. 4 tilge das erste que. V. 44 ist ein nos nicht vor per ce, sondern dahinter einzuschieben. Die zu V. 67 vorgeschlagene Korrektur ergibt -2. In V. 89-91 ist die Konstruktion nicht verständlich. V. 95 ist doch wohl angoisouse zu lesen. V. 151 qu'il. V. 159 war mit P. Meyer se einzusetzen. V. 171 Komma nach d'anfer. V. 217 l, forment s'en esmaia. V. 264 ergibt die Einfügung von nos + 1. V. 449 hat -I. Der Sinn des zu V. 447 Vorgeschlagenen ist mir dunkel. V. 455-6 Komma nach menans, da das folgende qui = qu'il ist (,denn er verliert infolgedessen das Paradies'). V. 465 n'ont. Auch hier bleiben noch manche wenig klare Stellen übrig. Viele Druckfehler sind in einer nachträglichen Liste verbessert worden, aber lange nicht alle, besonders nicht die auf S. 429 stehenden.
- S. 451. Bibliographie. L. Constans, Chrestomathie de l'Ancien Français (M. G.). M. Niedermann, Phonétique historique du latin (Grammont).
- S. 495—520. A. Boselli, La Passion Notre-Dame. Abdruck der 641 Verse umsassenden Dichtung, welche die Hs. Pal. 106 der Kgl. Bibliothek zu Parma überliesert. Bei den eigentümlichen Grundsätzen, welche der Herausgeber in der Einleitung entwickelt, kann der Kritiker aus Bemerkungen zum Texte verzichten.
- S. 546 ff. Bibliographie. M. Roques, Méthodes étymologiques (Grammont). Nueva Biblioteca de Autores Españoles (Martinenche). G. Cohen, Histoire de la mise en scène dans le théâtre religieux français du moyen âge (Rigal). V. Brusewitz, Étude historique sur la Syntaxe des pronoms personnels dans la langue des félibres (J. R.). H. Wendel, Die Entwicklung der Nachtonvokale aus dem Lateinischen (J. R.). E. Löseth, Le Tristan et le Palamède des manuscrits français du British Museum (F. C.).

### Romanische Forschungen. Band XVII. XVIII. XIX.

XVII (Febr. 1904) enthält den 6. Band von C. Decurtins, Rätoromanische Chrestomathie, der ober- und unterengadinische Texte des 17. Jahrhunderts bringt. Im Vordergrund steht im Engadin des 17. Jahrh. das religiöse Interesse: Wir finden Übersetzungen und Paraphrasen aus der heiligen Schrift, Übersetzungen von Katechismen und Gebeten, Kontroversschriften von katholischer und protestantischer Seite, tendenziös gefärbte geschichtliche Darstellung einzelner Episoden aus den dortigen Religionskriegen, einen Todtentanz, eine dramatisierte Geschichte der heil. Cäcilie und besonders geistliche Lieder. Daneben ist auch die politische und patriotische Seite vertreten, ferner Gelegenheitsgedichte, eine Selbstbiographie des Joan Pitschen Saluz aus der Einleitung zu dessen Genesisübersetzung (S. 364) etc.

XVIII (Febr. 1905). C. Decurtins, Rätoromanische Chrestomathie, 7. Band, bringt ober- und unterengadinische Texte aus dem 18. Jahrh. Die geistliche Literatur wird noch im Jahrhundert Voltaire's reichlich gepflegt, wir finden geistliche Lieder und Betrachtungen in Versform (auch solche von einer Frau: Mengia Vielanda), Predigten, Gebete, die Übersetzung eines deutschen Martyrologiums. Daneben finden wir vertreten: die Geschichtsschreibung in fortlausender Darstellung und als Exempelsammlung, lexikalisch sehr interessante Rezeptenbücher, eine Probe eines romanisch-deutschen Glossars (112), Übersetzungen von deutschen Volksbüchern, Briefe, einen "Liebesgarten" mit eingehenden Unterweisungen, wie sich der Liebhaber zu benehmen habe. — Alle Bände der Decurtinsschen Chrestomathie zeichnen sich durch große Fülle und stoffliche Mannigsaltigkeit aus, sie sind nicht nur für den Sprach- und Literaturforscher, der in diesem Zweige der romanischen Philologie arbeiten will, unentbehrlich, sondern liesern auch dem Historiker und Kulturhistoriker schätzbares Material.

XIX. H.1 (Januar 1905). G. Wenderoth, Estienne Pasquiers poetische Theorien und seine Tätigkeit als Literarhistoriker weist nach, dass P. als Theoretiker ganz von dem Geist der Plejade erfüllt war. Auf der einen Seite tritt er warm für seine Muttersprache, die sich ebenso gut wie die klassischen zur Dichtkunst eigne, und die nationale Metrik ein, und verwirft das ewige Übersetzen und die sklavische Nachahmung der alten. Anderseits sind ihm diese doch immer das Vorbild, das man durch eingehendes, fleissiges Studium zu erreichen und zu übertreffen bemüht sein müsse, und zwar legt er dabei das Hauptgewicht auf die stilistische und rhetorische Ausschmückung und die Kunst, eingehend zu beschreiben. Im Gegensatz zu seiner Zeit hat sich P. aber eine relativ große Kenntnis der altfranzösischen Literatur selbstständig erworben und schätzt sie hoch. Bei dieser Würdigung jedoch sowie bei der Beurteilung seiner Zeitgenossen und deren Vorgänger steht er völlig auf dem Boden der Renaissance. Beim Rosenroman gefallen ihm besonders die Sentenzen, das lehrhafte Element und die Beschreibungskunst; die von ihm benützte Liederhaudschrift, in der W. die heute unvollständige Hs. L erkennt, hält P. für die Sammlung der Lieder eines einzigen Dichters (Thibaut de Navarre), in dessen Werk er einen zusammenhängenden Liederkranz à la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fortsetzung aus RF. XII (5. Band der Chrestomathie), in dem solche des 16. Jahrh. vorliegen.

Petrarca erkennen möchte und worin ihm jene Stellen am meisten zusagen, die an die rhetorische und stilistische Manier des Petrarca am stärksten gemahnen. — Dies sind die wesentlichen Resultate von W.'s fleisiger Arbeit, die uns ein gutes Bild von den Anschauungen und Geschmacksrichtungen jener Zeit entwirft.

S. 76. R. Reis, Die Sprache im "libvre du bon Jehan" des Guillaume de Saint-André. Das Substrat dieser Arbeit bildet die Reimchronik des bretonischen Schriftstellers Gu. d. S.-A. aus dem Ende des 14. Jahrh. Die Arbeit ist als Materialsammlung recht nützlich, wenn im einzelnen auch manche Fehlgriffe vorkommen. So kann fieble (S. 97), schon früh belegte Form für foible, nicht durch eine "I-Erweichung oder -Vokalisation" zustande gekommen sein: die Persektsormen ami usw. können nicht durch das Partiz. und den Infin. ami, amir hervorgerusen sein, die viel weniger verbreitet sind, als jene (97 Anm.); die Formen mainront, maineront (§ 41) kommen wohl von mener, da von vortonig e die Rede ist; aber dann können sie nicht nach dem Infinitiv maindre (manere), sondern nur nach den Präsensformen maine usw. gebildet sein; tourne § 44 hatte nicht o, ebenso wenig enfourne; peuent § 47 gehört zu α, nicht zu ξ; in § 50 3b liegt nicht q vor; dass in aler ein Doppel-l vereinfacht sei, ist eine nicht begründete Annahme (§ 70). § 99. Die Form cuens mag immerhin dem Dichter unbekannt sein, aber der Reim conte: compte (computu) beweist nichts dafür noch dagegen, ehenso wenig wie der Reim pou : Pou (§ 100) auf eine Aussprache \*fou, jou, lou schließen lässt; die Form mains (minus) beweist natürlich nicht, dass nach Labialen ue zu e reduziert war, da vor Nasal ai der korrekte Vertreter von e ist, usw. Das wichtigste ist der Abschnitt über die Metrik, oder besser, er wäre es, wenn R. sein Material ausführlicher mitgeteilt und besser gesichtet hätte. Der Dichter scheint nämlich, wie seine Silbenzählung lehrt, in der Behandlung des auslautenden dumpsen e seiner Zeit voraus zu sein und es im weiten Umfang elidiert zu haben. Doch vermisst man hier vielfach die genauern Angaben. So wäre S. 84 unten und S. 85 s. a, b. anzugeben gewesen, ob die Worte choses, sages, promesses, aiment, alerent usw., bei denen das stumme e im Verse nicht gezählt erscheint, sich nur vor Vokalen oder auch vor Konsonanten finden; im ersten Fall hätten wir dann einen sichern Beweis dafür, dass -s, -nt um jene Zeit in der Bretagne verstummt waren, der zweite Fall könnte nur auf eine Verstummung des e, selbst vor lautendem s, wie eine solche auch bei auslautendem -e bezeugt ist, hinweisen. 1 Daraus ist ersichtlich, dass man zu Resultaten gelangen könnte, die für die Aufhellung bisher ziemlich dunkler Punkte der französischen Sprachgeschichte von Wichtigkeit wären, wenn dieser Punkt behandelt wäre, wie man es wünschte. Vor allem scheint nach S. 89f. auch die Möglichkeit erwogen werden zu müssen, ob sich G. nicht eine freiere Behandlung des Verses gestattet als sonst üblich war, ob nicht vielfach der Herausgeber sich verlesen, der Kopist falsch abgeschrieben hat. Eine Kollation mit der Hs. wäre jedenfalls sehr erwünscht.

S. 130. P. C. Juret, Etude grammaticale sur le latin de S. Filastrius, Genaues Studium der grammatischen Eigentümlichkeiten des Kirchenschrift-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die wenigen Verse, die R. S. 84 unten und S. 85 oben ansührt, scheinen für die erste Eventualität zu sprechen. 1192 spricht nicht dagegen, da bei dem allgemeinen Deklinationsverfall statt Nom. *Charles*: *Charle* zu lesen sein könnte.

stellers Fil., von dem nur das Werk "Diversarum hereseon liber" erhalten ist. J. zeigt gutes Verständnis für die sprachliche Entwicklung und philologischen Scharfsinn, vermöge welcher Gaben es ihm glückt, die meisten der von dem Her. Marx vorgeschlagenen Emendationen und angenommenen Lücken als unnötig zu erweisen. - Der Löwenanteil fällt der Syntax zu; das Lexikon, das manches Interessante aufzuweisen scheint, ist nicht mitbehandelt. Verf. zieht mit Glück die romanischen Sprachen zur Erklärung der vulgären Einflüsse in der Sprache des Fil, heran; dagegen kommen die Romanisten bei der Lekture seines Buches nur wenig auf ihre Rechnung; die meisten vulgären Züge, die sich bei F. finden, sind bereits aus anderen Quellen wohlbekannt. Ich zitiere: S. 142 cauculus für calculus; S. 145 qui = quae; S. 146 jubeat = jubebat; S. 154 ff. die Statistik der Demonstrativpronomina, S. 168 Komparativ als Superlativ verwendet; S. 170 sic u. ita zur Verstärkung der kopulativen Verknüpfung; S. 179 scriptum fuisse statt scriptum esse usw.; S. 212 dicens ad Thomam usw., 224 de zur Einführung des Ortes der Abstammung; 227 de lege ('conformément à..') und noch mancherlei auf den Gebrauch der Präpositionen bezügliches; 275 die Verteilung der Modi nach quod, die sich der romanischen nähert.

H. 2 (Mai 1905). S. 321. A. Sechehaye, L'Imparfait du Subjonctif et ses Concurrents dans les hypothétiques normales en français untersucht an Hand eines reichen Materials den Gebrauch von Tempus und Modus in der hypothetischen Periode des Alt-, Mittel- und Neufranzösischen. Die Arbeit ist mit vorzüglicher Methode unter steter Berücksichtigung des Sinnes und mancher anderer die Wahl des Ausdrucks beeinflufsender Momente ausgeführt, und statistische Übersichten gestatten uns, die Verschiebungen im Machtbereich der einzelnen konkurrierenden Verbalformen genau zu verfolgen. S. hat sich aber nicht mit der Sammlung und Vorführung seines Materials begnügt, sondern sucht die Erscheinungen auch zu erklären, und auch dieser Teil der Arbeit ist ihm gut gelungen. Kleinigkeiten übergehend, möchte ich nur gegen eine seiner Erklärungen hier Bedenken äußern. Der Indic, Imperf. in hypothetischen Nebensätzen potentieller oder irrealer Natur scheint später aufzutreten als der Konditionell in hypothetischen Hauptsätzen. Allerdings nicht viel später, er erscheint bereits im Computus, Bestiaire, Lapidaire, RRou, Ben, de St. More, Chrétien, fehlt also hauptsächlich blofs in den "ältesten Textenul, Chanson de Rol., IVLR. S. schliesst daraus, dass er erst durch den Konditionell selbst ermöglicht wurde, durch den engen formellen Zusammenhang, den er mit diesem hatte. Nun wird bekanntlich im Italienischen noch heute der Indic. Imperf. im irrealen Bedingungsatz mit perfektischer Bedeutung gebraucht: L'avrei fatto se tu me lo chiedevi, Ieri si io stava bene sarei uscito (Beeinflussung durch den Konditionell im Hauptsatz ist hier, wo der Kond. mit dem lat. Perfekt gebildet ist, ausgeschlossen), anderseits ist der Kondit, noch weit in die altfrz. Zeit binein (in andern roman. Sprachen noch länger) im perfektischen Sinn verwendet worden; sollte da kein Zusammenhaug mit der franz. Konstruktion bestehen? Hat nicht doch 2 das

Übrigens glaube ich nicht, dass perdut erent Jon. 21 die Tempusbedeutung des Impers. bewahrt.
 Wie schon Tobler wollte.

Französische dieselbe Tempusverschiebung für die Kombination In dik. Imp. + Condit. in vorhistorischer Zeit durchgemacht, die es für Konj. Plusq. + Konj. Plusq. in historischer durchmachte? Wie erklärt sich sonst das ital. Imperfektum? — Ein abschließendes Urteil in solchen Dingen wird sich wohl erst fällen lassen, wenn auch die andern romanischen Sprachen in den Kreis der Beobachtung gezogen sind, wo bekanntlich noch andere "Konkurrenten" des Konj. Imperf. bestehen. Auch aus lateinischen Dokumenten der Übergangszeit würde sich vielleicht manches finden lassen, was zur Aufhellung der Frage beiträgt.

S. 407. Fr. Fiset, Das altfranzösische Jeu-parti gibt eine ausführliche auf das gesamte bisher bekannt gewordene Material sich stützende Darstellung dieser eigentümlichen Art des Streitgedichtes, die im 13. Jahrh. in Frankreich blühte, F. handelt erschöpfend über alle in Betracht kommenden Punkte: Thema, Verlauf des Streites und Kampfmittel, metrische Form, Versasser. Nur eine nicht unwichtige Frage: "Wie wurden diese Jeux-partis vorgetragen?" bleibt unbeantwortet, wohl weil man hier auf blosse Hypothesen angewiesen ist. Nimmt man an, dass diese Dichtungen - vielleicht mit Ausnahme der 503 ff. erwähnten fingierten Jeux-partis - zur "Aufführung" bestimmt waren und zum ersten Mal etwa bei Festlichkeiten von den beiden Dichtern abwechselnd vorgetragen, resp. gesungen wurden, so erklären sich manche sonst auffallende Einzelheiten. So erklärte sich mit einem Schlage, dass gelegentlich auch zwei oder drei Personen gemeinsam das Wort führen (S. 503); das hätte man sich also als ein Duett, resp. Terzett vorzustellen. Es erklärt sich ferner, dass, obwohl in den meisten Dichtungen zwei Richter angerusen werden, die den Streit entscheiden sollen, ein Urteilsspruch nirgends überliefert ist, obwohl unter den angerusenen Richtern die gewandtesten Jeu-parti-Dichter selbst: Adam de la Halle, Jehan Bretel, Lambert Ferri vorkommen. Diese Anrufung sollte wohl eine Ehrung sein, mit der man entweder hochgestellte Persönlichkeiten oder die Häupter der Dichterschule überraschte und es wäre kaum möglich gewesen, dass diese ihr Urteil überhaupt in metrischer Form oder gar in den speziellen verwickelten Formen der Dichtung improvisierten. Auch der Name Jeux-partis scheint für diese Auffassung zu sprechen. - Eine sehr erwünschte Beigabe ist der Abdruck von sechs bisher unedierten J.-P. aus zwei vatikanischen Hss.; die letzten beiden setzen dem Verständnis manche Schwierigkeiten entgegen, erläuternde Anmerkungen wären willkommen gewesen. I 4 d scheint man juge lesen zu müssen 'ich hatte Euch gegenüber das richtige Urteil abgegeben' od, ä. - III 2 e Que . . . qui (= qu'il) kann bleiben. V I Die vatikanischen Hss. scheinen das richtige zu bieten; interpungiere: Le quel cuidiez vous sans faille Qui miex vaille Por ami faire valoir Et vivre [abh. von faire] a mains de bataille: Ou [entweder] qu'il faille . . . V 6b Die Änderung scheint überflüssig. VI 3b jouoit. - Der Verf. hätte denen, die seine Arbeit benützen, Mühe erspart, wenn er in dem Verzeichnis S. 542 f. die Seiten beigefügt hätte, wo er von den einzelnen Dichtungen spricht.

S. 545. E. Fehse, Sprichwort und Sentenz bei Eustache Deschamps und Dichtern seiner Zeit. Die Sprichwörter sind nach den Ideenbereichen, denen sie entnommen sind, geordnet: anorganische Natur, Pflanzenreich, Tierreich usw. Auf die 232 Nummern umfassende Sammlung folgen Bemerkungen über Einkleidung, Länge, grammatische Form, Alter und Herkunst der Sprich-

wörter u. a. Wie unvorsichtig es ist, aus dem Nichtbelegtsein eines Sprichwortes auf sein Alter zu schließen, erhellt daraus, daß 2 der nach F. angeblich "aus der 2. H. des 14. Jh. stammenden Sprichwörter" in der kleinen Sammlung enthalten sind, die Fiset in der vorhergehenden Arbeit aus den Jeux-partis zusammenstellt: 163 Mal du prestre dit on qui blasme ses reliques in der Form: Mieus vaut le prestre taire Que blasmer son sanctuaire (S. 463) und 223 la fin loë l'œuvre als la bone fin fait l'ouvrage loeir (S. 461). — Ein Schlagwörterverzeichnis erleichtert das Finden.

S. 595. J. Ulrich, Drei romanische Fassungen der beiden Jakobsbrüder. a) Druck aus dem Jahre 1522, stark venetianisch gefärbtes Italienisch, 54 Stanzen. Die Gefährten heißen (bloß im Titel, im Gedicht sind sie nicht genannt) Costantino da Siena und Georgio da Genova. b) Druck Treviso 1750. 44 Stanzen. Namen der Gefährten: Costantino aus Genua und Buonasede aus Rom. c) "le dit des trois pommes", nach der Ausgabe von Trebutien, Paris 1837, altsranzösisch, 80 monorime Alexandrinerstrophen. Keine Namen. — Allen drei Fassungen ist gemeinsam, daß der eine Freund den andern bereits getöteten durch Intervention des h. Jacob zum Leben erweckt, wosür dieser durch das Opser seiner Kinder, wie in Amis und Amiles, jenem zur Heilung von dem Aussatz verhilft. Die Vorgeschichte ist sehr verschieden: in a) eine lange mit dem eigentlichen Thema nicht im Zusammenhang stehende Reisespisode des einen Pilgers, in b) eine Episode, wo die Schuld einer Räuberbande ähnlich wie in der bibl. Geschichte von Susanna und Daniel zu Tage tritt; in c) finden wir das Motiv von der "Freundesprobe".

S. 633. G. Baist, Wortgeschichtliches: banse = ndd. banse, nicht gth. banste, auf das banste zurückginge. bouleau nicht betulla, sondern keltisch \*betvullu zu betv (?). bride nicht germ.brîde, sondern me. bridel. bu(i)ron: wendet sich gegen die Ableitung aus bûr und bringt ein im 9. Jahrh. belegtes buria damit zusammen. cagot: vorausgesetzt, dass die Ableitung von bret. kakouz richtig sei, so wäre der Wandel Aussätziger > Heuchler durch die bret. Vorstellung veranlast, dass die K. Nachkommen der nach dem Fall Jerusalems verstreuten Juden sind. caraffa, von pers. karâba oder arab. karâc unter Einfuss des Geschlechtsnamens Carrafa conjogle: besser wäre KR. 284 conjoncles, co(n)jongles herzustellen; bedeutet 'Jochbogen', nicht 'Joch'. corma, vulg. arab. korma. guige hinge entweder mit deutsch wiede oder mit deutsch Weide zusammen. hot, hocq, ho 'Schar' wall. = ndl. hoop. pieton aus pieter = mlat. peditare. royaume wäre regimine > reūme. toenard: älteste Form des Wortes tudenarda in altengl. Glossen. triege altstz. 'Weg' zu treten.

H. 3 (Juli 1906). S. 641. J. v. d. Driesch, Die Stellung des attributiven Adjektivs im Altfranzössichen. Die sleisige, übersichtliche Arbeit zerfällt in zwei Teile; der erste (als Dissertation erschienene) behandelt die Stellung des attributiven Adjektivs in der französischen Prosaliteratur des 13. Jahrh. (den großen Historikern jener Zeit), der zweite jene in der französischen Übersetzungsliteratur des 12. (und 13.) Jahrh. (Oxf. Ps., C. Ps., IVLR, Dial.-Greg., Pred. h. Bernh.). Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die Gröber'sche Formel, wonach das vorangestellte Adjektiv affektisch attribuiert, das nachgestellte verstandesmäsig distinguiert. Verhältnismäsig selten mus D. zu andern Beweggründen greisen, um die Stellung des Adj. in einzelnen Fällen zu erklären. Einige Bedenken teile ich mit El, Richter, aus deren Rezension

der Dissertation im Archiv für d. St. n. Spr. CXVI S. 438 ff. ich verweise. Im zweiten Teil hätten alle Beispiele als nicht beweisend gestrichen werden können, wo die frz. Wortstellung mit der des Originals übereinstimmt. Dadurch wäre nicht nur etwa die Hälfte des Raumes gespart worden, sondern auch die Fälle, wo ein Gegensatz zwischen lat. und frz. Wortstellung sich zeigt, wären ihrer Wichtigkeit gemäß besser hervorgetreten.

E. HERZOG.

### Studj romanzi, editi a cura di Ernesto Monaci. IV.

M. Pelaez, Un nuovo testo veneto del 'Milione' di Marco Polo. Un cod. del secolo XIV, attualmente nella Biblioteca Casanatense di Roma, contiene un frammento in dialetto veneto del 'Milione' il quale rappresenta un testo assai più ampio e compiuto rispetto all' altra redazione veneta già nota e conservata in parecchi manoscritti. E così il frammento stesso è indipendente dalle versioni latine; viceversa ha intimi rapporti col più antico testo francese, di cui è traduzione. Risulta così che già nel Trecento i viaggi furono volgarizzati nell' idioma patrio di Marco Polo, e forse già si leggevano in questo linguaggio vivendo ancora l' autore di essi se, come pare, il codice deve assegnarsi ai primi anni del secolo. Segue la stampa del frammento con spogli grammaticali e lessico.

G. Vidossich, La lingua del Tristano veneto. Ancora uno studio sul veneto: il fortunatissimo fra gli antichi dialetti italiani. È noto che questa redazione del Tristano è contenuta nel codice palatino di Vienna n. 3325. Porta la data del 1487, data che si riferisce alla copia, e non alla composizione, la quale risale agli ultimi decenni del Duecento. La lingua è notevole come indizio di quella tendenza ad un volgare illustre nell' Italia Superiore, che altri ha di recente osservata. Una breve introduzione, sobria e precisa come sono di solito i lavori di questo giovine romanista, è seguita da utili spogli grammaticali e da un lessico anche troppo abbondante.

- C. Merlo, Grillotalpa vulgaris. Ricerca abbondante e diligente sui moltissimi nomi italiani e francesi di questo insetto.
  - S. Pieri, Ancora delle esplosive sorde tra vocali nell' Italiano.
- P. E. Guarnerio, L'antico campidanese dei sec. XI—XIII secondo le antiche carte volgari dell'archivio arcivescovile di Cagliari. Queste carte videro la luce per opera di A. Solmi nell'Arch. stor. italiano, dispensa 2ª del 1905, e giovano a farci conoscere il dialetto campidanese in una forma arcaica della quale pochissimi e non sempre fidi documenti si avevano finora. La costituzione del campidanese in tipo idiomatico indipendente e diverso dal logudorese già durante i secoli XI—XIII apparisce ora evidente. Il Guarnerio ce ne dà un ampio spoglio grammaticale seguito dal lessico, così che anche per questo dialetto si avrà d'ora innanzi una sicura base di studio. Solamente si desidera qualche notizia dei costrutti e delle forme sintattiche: notizia che non dovrebbe più mancare in ricerche linguistiche di simil genere.

V. de Barchelomaels. Il provere Chardon de Crossiles. Popo che il Brakelmann ebbe distinua la persona di Chardon de Reims da Chardon de Croisilles, questi rimane autore di sole due cannoni amorose. Il d. R. interpetrando gli acceent che vi si trovano intorno ad Evaro de Brienne e ad un re innominato, argomenia che il suo moriero debba collocarsi tra i più amichi, insieme e anot prima di Hugues d'Old e Chrestien de Troyes. "Chardon mene adesse a oclicoarsi allato a questi due, e ad ingressare questo antichismo cicle di trovieri dei qual si hanno così scarse nominer. Toria l'argomentazione è ingegnosa, se pon sempre egualmente solida. Un ponto essentate — che Ecart e il ce Luigi VIII out sone indirinati gli evaro d'una canonce si tromassero insieme in Termasanta — mi sembra un po' incerte, percicè se il primo emusi è fatte a 'monseignor Erart mon bon seignor de Briene' ecc., il secondo incontincia

A Montroial m' en iras d' autre part; si fai savoir lo roi de moie part ecc.

S. Sacradgelo. Comuns burons n. III. Giusia correctione di un Suevi in sacri.

Notivite. È da notare l'elenco degli scritti e studi dialettali e di folicire falle Marche, i quali si invarione raccolti nell'Esposizione regionale marchigiani di Massrata escate-antichno 1003. Si danno anche indicazioni su alcuni testi volgari antichi negli archivi delle Marche.

PAGLO SAVJ-LOPKE,

## NEUE BÜCHER.

Charles Onlmon. Sur un exemploire de Paseln amosé par Sanse-Beuve. Fans Henri Leclert, 1908, 11 S. ans "Balletin du Bibliophile».

Sainte-Beure benutzte ein Exemplan der Ansgabe von F. Génin, das er mit Worterklärungen mutgeteilt wurd ner "assenpt" zu v. 510 "aplomme", krunschen Bemerkungen zur Einleitung Génin's, dessen kühne Hypothesen Sainte-Beuve kurz auferugt, begiettet. Es feigen Aussüge aus einer ausführlichen und feinsinnigen Inhaltsangabe det fance "die sont tous cognine comme dans Turcaret mais d'est glus gui et d'une jovanite plus franche", so faist S.B. sein Urteil éter Patelin ausammen.

F. En. Schnebegans.

#### Druckfehler.

Zescher. XXXII S. 334. Z. 23. Statt cere lies ser wie in silen von mir geschenen Korrekturen gestanden hat. H. Sch.

# Koordinierende Verknüpfung negativer Sätze im Provenzalischen.<sup>1</sup>

# I. Bedeutungs-, bezw. Gebrauchsunterschied von ni, e, o.

Die Funktion negative Sätze zu verbinden im Provenzalischen ausschliesslich dem Worte ni zuweisen zu wollen, wäre nicht mehr und nicht minder gerechtfertigt, als etwa bezüglich des Lateinischen zu sagen, dass dort neque allein dieser Aufgabe diene. So wie mit letztgenanntem eine Anzahl anderer Wörter, z. B. neve, et non, aut konkurrieren, so mit dem provenzalischen ni die beiden Konjunktionen e und o. Nun ist bekannt, dass, während der Gebrauch von neque, einer wirklichen Negation, auf negative Sätze eingeschränkt ist, ni sich auch häufig genug zur Verknüpfung positiver Nebensätze findet. Was jedoch die näheren Umstände seines Auftretens betrifft, so wäre es ein Irrtum, zu meinen, sein Gebrauch ließe sich durch Aufzählung einer gewissen Reihe von Satzarten, in denen ni - neben seinem hauptsächlichen Vorkommen in verneinenden Sätzen - auch im Falle der Position stehen könne, hinlänglich bestimmen.<sup>2</sup> Dass sich in den hierfür in Betracht kommenden Sätzen, vor allem in negativen, dann aber auch in

¹ Das meiste von dem nachstehend für das Provenzalische Festgestellten gilt ohne weiteres auch für das Altfranzösische, so daß danach Perle's Angaben ("Die Negation im Altfranzösischen", Bd. II dieser Zeitschr. S. 19—21, wo der Gebrauch der Konjunktion ne erörtert wird) zu vervollständigen, bezw. berichtigen wären.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Diez, Gr. III<sup>4</sup>. p. 434; Stimming im Glossar zu seinem Bertran de Born; Appel in seiner provenzal. Chrestomathie. Von den bei Diez aufgeführten Fällen ist, selbst wenn man im übrigen seinen Standpunkt adoptiert, der dritte: "nach der privativen Präposition: ses porta ni ses clau" unter allen Umständen zu streichen, da (mehrere) Ausdrücke mit wiederholtem ses, mögen sie nun als Attribute, als Prädikate oder als Adverbialien auftreten immer nur nach den für die Verknüpfung solcher geltenden Regeln verbunden werden, ohne daß der negative Inhalt des ses auf die verknüpfende Partikel irgend welchen Einfluß ausübte. Finden sich doch Verbindungen von zwei oder mehr Ausdrücken mit ses mittels e und o auf Schritt und Tritt! Nur wenn das durch ses ausgedrücktes Abwesenheits-Verhältnis eine Mehrheit von Begriffen betrifft, so findet sich zur Verknüpfung derselben häufig — keineswegs immer — mi. Dann ist aber ses nur ein Mal gesetzt und das von ihm ausgedrückte negative Verhältnis umfaßt und beherrscht jene ganze Anreihung. Hat je der der angeknüpften Ausdrücke ses vor sich, so ist die Kopula genau dieselbe, wie bei den anderen, "nicht negativen" Präpositionen.

solchen positiven, deren Inhalt sich als weniger gewiß, als weniger feststehend darstellt, wie in hypothetischen, konzessiven - sei es dass sie in konjunktionaler oder in relativer Form auftreten sowie in fragenden Sätzen in der Regel ni als Verknüpfung findet, liegt nicht daran, dass dieses mit jenen Satzarten im Laufe der Zeit eine gewissermaßen gewohnheitsmäßige Verbindung eingegangen wäre, sondern vielmehr daran, dass in jenen Fällen das Verhältnis der aneinanderzufügenden Sätze (oder Satzteile) eben häufig ein solches ist, wie es im Provenzalischen durch mi zum Ausdruck gebracht wird. Wo der Sprechende ein anderes Verhältnis im Sinne hat, da sind - ebensowohl in negativen Sätzen wie in positiven der vorhin aufgezählten Arten - die Konjunktionen e und o nicht nur gestattet, sondern unter Umständen unbedingt erfordert, wofern der Gedanke des Sprechenden zu völlig adäquatem Ausdruck gelangen soll. Und wenn sich auf der anderen Seite in positiven Sätzen weit überwiegend e und o als Verknüpfungswörter finden, so liegt auch dafür der Grund nicht in einer vermeintlichen "positiven Färbung" dieser Konjunktionen, sondern lediglich darin, dass bei positiver Aussage, Gedanken-, Willensäußerung das Verhältnis der zu verknüpfenden Teile fast immer ein solches ist, wie es durch jene beiden Partikeln ausgedrückt wird.

Damit drängt sich die Frage nach dem Bedeutungsunterschiede unserer Konjunktionen auf, mit dessen Feststellung dann auch diejenige ihrer verschiedenen Gebrauchsweise gegeben wäre. Er läßt sich etwa so formulieren:

- e drückt ein ausgesprochen additives Verhältnis aus (also wie im Deutschen "und", im Französischen et usw.).
- o drückt ein ausgesprochen disjunktives, d. h. ein dilemmatisches, ein exklusiv-disjunktives Verhältnis aus (ist also schärfer sondernd als das deutsche "oder", franz. ou usw.).

ni nimmt insofern eine Mittelstellung zwischen e und o ein, als der es Gebrauchende auf eine Präzisierung des Verhältnisses verzichtet, sei es, weil er dazu außer stande wäre oder weil er keinen Wert darauf legt, es dem Hörer beziehungsweise Leser überläßt, sich für additives oder disjunktives Verhältnis zu entscheiden, oder seinerseits über diese Frage hinwegzugleiten. Inwiesern ein solcher Mangel an Präzision gelegentlich von Vorteil ist, wird sich an den weiter unten folgenden Beispielen zeigen.

¹ Das Deutsche, allerdings nicht das volkstümliche, sondern das im Ausdruck behutsamere amtliche und wissenschaftliche Deutsch, hat sich ein diesem prov. ni analoges "neutrales" Wort in dem hier schon öfters, z. B. wenige Zeilen vorher ("Hörer, bezw. Leser") gebrauchten Adverb "beziehungsweise" geschaffen. Daß es die Gegner des "papiernen Stils" heftig befehden, ist begreiflich; ob sie es aber en pleine connaissance de cause tun, d. h. ob sie die volle Eigenart der Bedeutung des Wortes und der keineswegs unwichtigen

Der angegebene Bedeutungsunterschied tritt besonders deutlich in solchen Sätzen zu Tage, in denen sich verschiedene unserer Partikeln neben einander gebraucht finden, z. B. Demandatz cui ni quals es l'onor S'es loing o pres. Guir. Born. M. W. 183, 4. - /a vilan no deu hom planher, S'il ve bratz o camba franher, Ni ren de sos ops sofranher. B. Born ed. Stimming 27, 25. - Et pregut la (sc. Beatrix) per dieu que li des conselh, sil diria son cor ni sa voluntat o si morria celan et aman. Biogr. des Raimb. Vaqu. M. W. 359. - Qu'aissi serai justiziatz ... Sil sieus gens cors blancs e prezatz M'es estrans Ni m'estai iratz. Guir. Born. M. W. 185, 7. - Hier hatten wir überall positive Sätze; aber dasselbe Nebeneinander verschiedener kopulativer Partikeln bei verschiedener Art des Verhältnisses findet sich auch in negativen Sätzen, wozu weiter unten Beispiele gegeben werden sollen.

Zunächst noch etwas zur Erläuterung des oben angegebenen Unterschiedes zwischen e. o und ni.

Wenn es in einer Verordnung der Stadt Tarascon vom 27. November 1422 heisst: Item que nenguna persona . . . non auze . . . vendre vin a barrals de saumada (Saumtierfässer?) o ad autres barrals a nenguna persona sensa licencia . . . Bartsch Chr. 398, 18, so drückt das o exklusive Disjunktion aus: "weder die eine noch die andere Art Fässer", jede für sich genommen; e würde Addition ausdrücken: "Es soll niemand Wein in solcher und zugleich solcher Art Fässer verkaufen, jede allein würde vielleicht gestattet sein; bei ni wäre das Verhältnis unbestimmt gelassen, auf Sonderung der beiden Fälle ausdrücklich verzichtet, also etwa: "sei es nun in der einen und der anderen Art, oder sei es in jeder allein (in der einen oder der anderen)". - Nehmen wir eine Dichterstelle: Per qu'eu el seu senhoratge Remaing tot vencudamen Pos non trob meilluramen Per fors' o per agradatge. P. Raim Toul., Bartsch, Chr. 89, 17. Das o bedeutet wieder, dass das eine ohne das andere gemeint ist: "da weder Gewalt (allein) noch Willfährigkeit (allein) mir hilft". Die Kopula e würde beide Begriffe als zusammengehörig, z. B. als Teile eines Ganzen — in dem Sinne, dass beide vereint erst das rechte Verhalten eines Liebenden ausmachten - hinstellen. Und ni würde wieder das Verhältnis unbestimmt lassen; es würde sowohl der forsa wie dem agradatge den Erfolg absprechen, ohne irgend etwas darüber auszusagen oder auch nur anzudeuten, ob jedes für sich - mit Ausschluss des anderen oder ob beide zusammen, gemeinschaftlich, angewandt worden. -

Rolle, die es (eben als Vermittlungswort) spielt, erkannt haben, darf hier wie in andern ähnlichen Fällen bezweiselt werden. Verständnis für seine Begriffsschattierungen scheint nicht gerade die starke Seite der "Sprachreiniger" zu sein. In der Sprache bedeutet jedes auf Grund von Prinzipien unterdrückte Wort einen Verlust.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. W. = Mahn, Werke der Troubadours, Berlin 1846—82 und M.G. — Mahn, Gedichte der Troubadours, Berlin 1856—1868.

Oder: Wenn der Dichter seinen kläglichen Seelenzustand bei dem Fernsein der Geliebten durch die Wendung, er könne kaum "ja" noch "nein" sagen, ausdrücken will, so wäre an sich ebensowohl dafür A penas sai dir oc o no als auch A penas sai dir oc e no als auch A penas sai dir oc ni no denkbar; aber jedes mit einer besonderen Färbung des Sinnes. Dass der Dichter die letztgenannte Ausdrucksweise gewählt hat, wird sofort verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ihm bei seiner drastischen, übertreibenden Ausdrucksweise nichts ferner liegen konnte als eine genaue Bestimmung des Verhältnisses zwischen oc und no, eine präzise Angabe darüber, ob seine sprachäußernde Kraft nur beim Versuche des Nacheinandersprechens beider Wörtchen oder schon bei einem einzelnen von beiden versage. - Oder endlich: Will der Dichter der Flamenca (v. 2367 ff.) sagen, dass, da das Herz Herrscher und Vater aller Sinne ist, jeder der letzteren zu ihm eilt, seinen Willen zu erkunden, wenn es Leid bezw. Freude hat, so würde cant ha mal e be von gleichzeitigem Leid und Freud, mal o be von getrenntem d. h. abwechselndem, sprechen; cant ha mal ni be, das der Dichter gewählt hat, berücksichtigt ebensowohl den Fall gleichzeitigen als den gesonderten Vorhandenseins beider Zustände. Sechs Zeilen später sagt der Dichter durchaus treffend: pos mals o bes dins los fai tornar (sie nach innen treibt) und drei Zeilen weiter: cant es mescladamens (gemischt!) bes e mals.

Nach dem Dargelegten wird es nicht mehr befremden, wenn sich an manchen Stellen in den verschiedenen Handschriften verschiedene Partikeln finden, ohne dass es immer möglich wäre, eine sichere Entscheidung zu treffen. So heisst es M. W. I, 203 Str. 5 bei Guir. Born .: Qu'ieu non cug qu'anc fos natz, De Karlemagn'en say, Reis per tant bel essay Mantengutz e presatz, während Diez, L. u. W. 145 (nach Hs. B) Mentaugutz ni presatz gibt. -Oder: ... si vol, mi pot vas si atraire Per tal coven que nom sia vendutz L'onors nil bes que m'a en cor a faire. B. Vent., Bartsch, Chr. 60, 4. Die Variante dazu hat els bes (lies el bes). - An der folgenden Stelle verdient o ohne Zweisel den Vorzug, indes ist ni doch auch noch allenfalls haltbar, natürlich unter Aufgabe disjunktiver Auffassung: No sai si s'es orgoills ni mals talens Bartsch, Chr. 72, 16 (Beatr. de Dia nach Hs. B.) "Ich weiß nicht, ob es Stolz ist, noch böser Wille" d. h. "... noch weiss ich, ob es böser Wille ist" (vgl. "bezw." böser Wille), während o (nach Hss. MR) viel einfacher bedeutet: "Ich vermag nicht die Entscheidung zu treffen zwischen Stolz und bösem Willen".

Auch das kann nicht auffallen, dass sich unter ganz gleichen Verhältnissen einmal die eine, das andere Mal die andere Partikel findet. So: Pero "propheta" e "papa" no uolun s el nominatiu plural, mas en totz los autres cas lo uolun Don. prov. 6, 6. — Hingegen ... "porta" ni "pan" ni "vin" non son paraolas de lemosin Ras. trob. 79, 40.

Fällen der bisher erwähnten Art, d. h. solchen, in denen

alle drei Partikeln, wenn auch mit verschiedenem Sinne, denkbar waren, stehen nun solche gegenüber, in denen durch den Gedankeninhalt eine oder gar die beiden anderen völlig ausgeschlossen sind.

Schon der oben angeführte Satz No sai si s'es orgoills o mals talens wird als hierhergehörig angesehen werden können. anderer Fall, wo wegen der offenbaren exklusiven Disjunktion e und ni nicht passen würden, ist: Qui no vol prendre son plait o sa mercei Wilh. IX, Bartsch Chr. 32, 7, während in dem ähnlich geformten: E diz que non volo prendre dreit ni lei ib. 31, 36 wo es sich um zwei gleichsam zur Auswahl gestellte Synonyma handelt, ni durchaus angemessen ist. - O und ni hingegen sind ausgeschlossen in: Ab pauc no perdicy mas amors e l'arlimen Wilh. IX, MG. 173, 8, nicht etwa, wie jemand meinen könnte, weil der Satzsinn "vorwiegend positiv" ist: "beinahe", sondern lediglich, weil es sich um ein Additionsverhältnis handelt, welches auch in einem durchaus negativen Satze e erfordern würde. - Ges non promes sol pan et aiga, Aisi con fan a l'ospital, Als compainos de son ostal Flam. 1749, wo das Verhältnis der zu verbindenden Begriffe ein ein für alle Mal feststehendes additives, dasjenige von zwei zusammen ein Ganzes bildenden Teilen ist. - Quar si non fosses pros e rics (Text: risc) Ja de mi non agras pensat Flam, 5029. Wieder würde o nur einen der beiden Begriffe zulassen, ni ihr Verhältnis zu einander als unbestimmt oder gar unbestimmbar bezeichnen. Der Dichter aber will sie als eng zusammengehörig bezeichnen, ihre Nennung bildet eine Art Hendiadyoin, eine mittels Bezeichnung zweier Teilvorstellungen gegebene Umschreibung des einen Begriffs "edeldenkend" und erheischt demnach e. - Nicht weniger angemessen, ja erforderlich, ist das e in Per merceus prec qu'om non puesca mesclar Lo vostre cors fin, lejal, vertadier, Humil e franc, cortes e plazentier Ab mi, dompna, ... B. Born (ed. Stim.) 15, 3. - Hier sei auch eine Stelle aus der Übersetzung des Johannisevangeliums, Kap. 15, V. 4 hergesetzt, wo das nec des Grundtextes mit bewußter Abweichung durch e wiedergegeben ist, weil es sich um ein unverkennbar additives Verhältnis handelt. Die Vulgata hat dort: Sicut palmes non polest ferre fruclum a semelipsa, nisi manseril in vite, sic nec vos, nisi in me manserilis. Die prov. Übersetzung: Aissi cum l'eissermens no pot portar fruith de se meesme, si no permanra en la viz, aissi fachamen e vos si e me no permanret.

Vielleicht ist, obwohl im Vorstehenden alles Erforderliche über Bedeutung, bezw. Gebrauchsweise, unserer drei kopulativen Konjunktionen gesagt ist, dem einen oder anderen der Leser mit einer gruppierenden Übersicht der wichtigsten Fälle gedient, in denen sich e und o in negativen Sätzen finden. Es lassen sich drei Hauptgruppen aufstellen, von denen die dritte - der Natur der Sache nach - für o in Wegfall kommt.

I. Sätze negativer Form, aber — infolge "doppelter Negation" — positiven Sinnes:

Beispiele zu e: Sim peza, mas non er laissat Qu'ieu de mal dir no ls (sc. los lauzengiers) combata E ja del plus nom sapchon grat Car mos cors totz non los mata. Raim. Aur. M. W. 75, 2. -Non pot esser remasut, contra cel non volon tronço e que cendat . . . noi sion romput. B. Born (ed. Stim.) 23, 32. — Si m'apodera'l jois em vens Que'm meravilh cum o sofris Quar non dic e non embrugis Cum sui aissi guais e jauzens. B. Vent. M. W. 16, 2 "Ich begreife nicht, wie ich nicht ... "d. h. "Ich müßte doch eigentlich sagen und ausposaunen ... " - Mas de mil sovenha Que ges lai ... Ab si not retenha C'ades nom tornes retraire So star e son captener. P. Alv., Appel Chr. 62, 7. — No i es uns, nol poscatz tondre 'e raire. B. Born (ed. Stim.) 43, 7. — Que vos etz tals que non a dona el mon que per cavayer e per servidor nous degues retener. M. W. I, 359 Biog. des Raim. Vaqu. - Hom nos deuria tarzar De ben dir e de melhs far. P. Vid. 19, 21. - Ja nom entenda Deus mest sos prejadors S'eu voill la renda Dels catre reis majors Per c'ab vos no m valgues Merces e bona fes. G. Cab. Bartsch Chr. 76. 25. — Qu'anc no fui tan lunhatz d'amor Qu'er non sia sals e gueritz. Jaufre Rud. ed. Stimming IV, 31. — Ges eu nom desconort . . . Que non chan em deport E no m'ajut Cum cobres Autafort. B. Born. (ed. St.) 21, 1, wo zwischen den beiden synonymen ersten Verben sogar nur e, mit Weglassung des unbedingt zu ergänzenden non gesetzt ist.

Beispiele zu o: E il nen i a ome negun tan pur (keinen einzigen) La mort Girart ne parle o ne la jur. G. Ross 1004(0).

— Anz mais non vit beltat ne li gechis O trobes auchason o l'escharnis ib. 363 (wo wiederum non nur einmal gesetzt ist) "dass er sie nicht schmähte oder ihr (nicht) etwas vorzuwersen fände oder sie (nicht) verspottete".

2. Sätze, in denen sondernde Gegenüberstellung, Abhebung des einen als eines Besondern von einem gleichfalls Besonderen beabsichtigt ist, sei es, dass dieselbe schon in der Natur der Sache, ("einmal ... sodann", "einerseits ... andrerseits", — "... und auch") oder nur in dem Wunsche, in der Absicht des Sprechenden liegt.

Beispiele zu e: Mais de las donnas non cove Qu'ieu las vos do, qu'ieu noi ai re E eu no us voil tal causa dar Que non puescas en dreg portar. Flam. 763. — E noi gart diluns ni dimartz Ni setmanas ni mes ni ans Nim lais per abril ni per martz Qu'ieu non tracte cum venha dans A celz quem fan tort E ja'b mi per fort Non conquerran trei Lo pretz d'un correi. B. Born 20, 25. — Guillems respon: Non sap ques fa E ja ben leu non li valra. Flam. 2336. — Negun jorn non passet (sc. Flamenca) la porta, Si non es festa ni dimergues, E non es cavallier ni clergues Adonc pogues

ab leis parlar. Flam. 1424. - Non saupron motz qu'en Archimbautz Intret, e non fon grans l'esclaus. Flam. 7561. - ... ausi (sc. Guillems) ben totas sas horas, Nom pert una tart ni aboras E non giquis el salm un vers. Flam. 4369. - E dis: «Eu deu ben dir: Ai lassa! Mas cel que dis , Oilas!' no ns lassa E non es malautes ni pres...» Flam. 4136. — ... mica no s'en repent E invers deu no'n fai emendament Boeth. 11. (Nach Bartsch Chr. 1, 11, dessen "E invers" mir hier doch den Vorzug vor Hofmann's und Meyer's "Ni evers" und Appel's "Enivers" zu verdienen scheint.) ... e ja a dieu non playa Que ja vas me fass'aital falhimen Qu'autra'm deman e que de lieys m'estraya ("und dass ich von ihr ablasse") Peirol M. W. II, 10, Str. 3.

Beispiele zu o: E tenguatz lo per vilan qui no l'enten O dins son cor voluntiers non l'apren Wilh. IX, M. G. 171, 2. - Item que nenguna persona de calque condition que sie non auze ni prezumisca vendre vin a barrals de saumada o ad autres barrals a nenguna persona sensa licencia ... Bartsch, Chrest. 398, 18. - ... morrai, pel cap Sant Gregori, si nom bayza en cambr'o sotz ram. Wilh. IX, Appel, Chrest. 12, 17.

3. wo - bei Anreihung gleichartiger Satzteile - entweder bewusste Addition mehrerer (als Teile eines Ganzen) zusammengehöriger Begriffe, oder auch Synonymität vorliegt.

Z. B. Anc mais nuils hom non vi fiera ("Jahrmarkt" - in der 2. Ausg., Z. 100, negus statt nuils) Ni a Liniec ni a Prois Que i agues tant e vars e gris E drap de seda e de lana. Flam. 187. — Qu'ieu non vuolh aver Bergonha Sens temer e sens celar B. Born (ed. St.) 39, 31. — Morrai per mo nescies Quar nol vau mostrar e dir La dolor quem fai sofrir. P. Raim. Toul. — Et on plus i consir niei pes Meins i trop de luec e d'aisina. Flam. 5105. - Pero d'un fat coratge Nos pot partir us rics pessatz Orgoylhos e desmezuratz. Guir. Born. M. W. I. 185 Str. 4.1

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass sich in negativen hypothetischen Sätzen die Anknüpfung mittels e und o erheblich häufiger als die mit ni findet, was darauf hindeutet, dass der Provenzale - wie wohl auch der nisi (statt si non) brauchende Lateiner - sich der eigentümlichen, von derjenigen gewöhnlicher negativer Sätze innerlich verschiedenen Natur solcher hypothetisch negativen Sätze besser bewufst war, als es gemeinhin der Deutsche ist, der in mangelnder Empfindung für diesen Unterschied geneigt ist, das häufige e (statt mi) in ihnen um so befremdlicher zu finden, als gerade positive hypothetische Sätze sehr oft ni aufweisen. Ich

Stimming (Anm. zu B. Born 39, 22) nimmt zu Unrecht an mehreren Fällen des Gebrauchs von e Anstoss, weil die betreffenden Sätze negativ sind. An keiner der von ihm zitierten Stellen ist e nach dem hier Dargelegten irgendwie auffällig, in einigen ist es das einzig Mögliche.

gebe noch einige Beispiele zur Erläuterung, wenngleich die Sache sich durch sich selbst wohl schon zur Genüge erklärt: E domnei no vei grazit Silh domn'el drutz non es fals. Parn. Occit. 45, 21. - Per vos morrei, so m ditz ades paors, Si no us en pren merces e chauzimens. Arn. Mar. M. W. 150, 5. - E s'accordat nos o acsem, E nonz o destorbes paors, E noi acsem aitans auctors (Zeugen), Bem pogram dir . . . Flam. 4031. — C'anc a bon pretz non ateis Rics hom, si jois e jovens e valors north fon guirens. B. Born (ed. St.) 38, 42. - A penas sai dir oc ni no, Quan no vey vostre guay cors gen E la fresca cara rizen P. Capd. M. W. I, 341 Str. 5. - Si Folcos d'Angeus nol socor El reis de cui eu teuc m'onor ... Wilh. IX., Bartsch, Chr. 32, 34. — Si ben non es savis e pros ... ib. 33, 3. — Tot cor que per amor si doilla Tengas per dur si ben noil passa E noil trafora e noil cassa Cil mescla tan quel rescaliu Las plagas d'amor tro el viu ("wenn der Vogelsang sowie die Abendmilde ihm die Wunde der Liebe nicht aufreisst.") Flam. 2680. — E c'el no la'n crees E deu fruit no manjes, Ja no murira hom Chi ames nostre don Bartsch, Chr. 20, I. - In folgendem Satze ist das non, wiewohl zu beiden Verben gehörig, nur zum ersten gesetzt: Si eu no vengues e agues parlat a euz ... Ev. Joh. 15, 23, wo auch der lateinische Grundtext nur einmaliges non aufweist: si non venissem et locutus fuissem.

#### II. ni.

In lautlicher Beziehung sei zunächst bemerkt, dass neben der Form ni, und keineswegs nur für die älteste Zeit oder in französisch gefärbten Denkmälern, auch die Form ne existiert 1 z. B. Ella (sc. la Mort) nol pren, ne no'l en fai semblant. Boëth. 119. — En pargamen nol vid escrit Ne per parabla non fu dit Del temps novel ne de antic. Alex. 9. - Non fo de paraula grezesca Ne de lengua serrazinesca S. Fid. Agen. 34. — S' ap mi donz nom val fatz ne ditz Non sai per que chantes ja mais. G. St.-Didier M. W. II, 49 Str. I. — Que res non es, ne eu non sai ib. 46, 4 und noch öfters. Dass ni vor einem vokalisch anlautenden Worte stehen dürse, bestätigen auch die Leys d'amors I, 24: De la dicha regla qu'on no meta vocal denan vocal ne son exceptadas estas dictios quar tot jorn nos son necessarias, so es a saber: ,qui' e ,si' e ,ni'. — Beim Zusammentreffen mit i tritt entweder Elision des i von ni also; n'i, oder Zusammenziehung beider Wörter zu niei ein. Doch vermag ich für letzteres Verfahren Belege nur aus dem Roman de Flamenca beizubringen. Beispiele: Que anc om non fes plus N'i ac so cors entent Bartsch, Chr. 21, 14. — Guerra vol c'om sanc espanda E c'om foc n'abras E que ja non sia las De donar, n'i meta ganda

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Raynouard, Lex. rom. s. v. ni IV, p. 306 und Gramm. rom. p. 426. Dazu Schweighäuser Biblioth. de l'École des Chartes III esérie, t. 2 (1852) p. 146 f.

B. Born (ed. St.) 18,17. — Et on plus i consir niei pes Meins i trop de luec e d'aisina. Flam. 5105.

In syntaktischer Hinsicht ist zunächst zu betonen, dass ni im Provenzalischen für sich selbst überhaupt keine negative Kraft mehr hat, auch nicht einmal die einer "halben" Negation1 (Diez, Gr. III, 420), dass es vielmehr, wo es sich an der Spitze negativer Sätze ohne ausdrücklich hinzugefügtes no findet, nur die negative Kraft eines vorangehenden non auf den von ihm eingeführten Satz (bezw. Satzteil) hinüberleitet diesen als dem Wirkungsbereiche jenes non mit angehörig kennzeichnet. Wird doch niemand das deutsche "oder" (franz. ou) als Negation (auch nicht als "halbe") darum bezeichnen wollen, weil man sagen kann: "Einer der nicht singt oder spielt oder malt . . . " (statt des - abgesehen natürlich von einer gewissen Ausdrucksnüance - gleichbedeutenden "Einer, der nicht singt, noch spielt, noch malt"). Negationsübertragend finden sich ja gelegentlich auch e und o gebraucht, wie wir in den schon zitierten Sätzen: Ges eu nom desconort Que non chan e'm deport E no m'ajut Cum cobres Autafort. B. Born 21, 1. - Si eu no vengues e agues parlat a euz ... Ev. Joh. 15, 23. - Ainz mais non vit beltat ne li gechis O trobes auchason o l'escharnis. G. Ross. 363 (o) gesehen haben.

Hinsichtlich der Frage nun, in welchen Fällen es bei wirklicher Verneinung no verlangt und in welchen es des Negationsworts entraten kann, lässt sich folgendes als Regel aufstellen:

1. Wenn ni — was allerdings verhältnismässig selten ist und nur da geschieht, wo es sich um Erläuterung, Spezialisierung, Angabe einer Folgerung und Ähnliches handelt - einen vollständigen negativen Satz an einen positiven anfügt, so ist beim Verbum des durch mi eingeleiteten Satzes no unerlässlich.

Zum Beispiel: E qui la gleisa de Sancta Maria de Nemse ni las maisons avescals ni ... ni ... ni la vila de Garonz om (anakoluth, trotz des Anfangs mit E qui) te tollia, aitoris l'en serai per totas las sadons que m'en comanras per te o per ton messatge, ni non esquivarai que non posca esser somons per te o per ton messatge . . . Charte 1174, Bartsch, Chr. 99, 9. - Senher Conratz tot per vostr' amor chan, Ni ges noi gart amic ni enemi. B. Born (ed. St.) 4, 22. -Don, mestier vos arant jove e entic, N'eu ne vos pois faillir au ver (Text: verai) afic ("noch kann ich Euch im entscheidenden Augenblick im Stich lassen) G. Ross. 631(0). — Tuich miei desir son en lieis solamen, Ni de ren als grans enveja nom pren. Peirol, M. W. II, 16 Str. 2. — Amics n'Andreu, camjat son mei dezire Ni ja d'amor non serai mais gauzire. P. Capd., Bartsch, Chr. 126, 15. - E li ric home cassador M'enojont elh buzatador Gaban de volada d'austor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Solche gibt es im Prov. (und auch wohl im Altsranz.) überhaupt nicht, da ausser non (nonca) keines der etymologisch auf latein. Negationen beruhenden Wörter verneinende Kraft hat.

("die Liebhaber von Waldgeiern, die mit dem Habichtflug prahlen") Ni ja mais d'armas ni d'amor Non parlaran mot entre lor B. Born (ed. St.) 37, 40. — Mout m'es esquius lo parlamens Quem nafr'em vens, Si que mos sens Fug e desvai, Ni ja mais chanso no farai...

P. Vidal 28, 45.

Das durch die vorstehenden Beispiele veranschaulichte Verfahren bezüglich der Setzung von no tritt mit solcher Regelmäßigkeit auf, entspricht auch so ganz der sonstigen (unten genauer zu erörternden) Rolle, die ni in negativen Sätzen als Bindewort spielt, dafs, wo sich einmal in Hss. Durchbrechung unserer Regel zeigt, Misstrauen und Vorsicht geboten ist. Mag das Wegbleiben des no in folgendem Falle noch begreiflich und damit akzeptabel sein: Ben las (= las salutz, Liebesgedichte) aprendon e decoron (lernen sie auswendig) E gardan ben non las aforon, Ni volon qu'autre las aprenda Ni un mot per ellas n'entenda. Flam. 7119, weil der vorangehende Satz negativen Sinn hat ("Sie möchten beileibe nicht, dass sie ihnen abhanden kommen"), ja, in dem subordinierten Teile sogar ein non enthält, das dann (logisch ungenau) in Gedanken leicht als Ansatzpunkt für das (dem gardan koordinierte) Ni volon . . . genommen werden konnte - obschon auch hier, namentlich im Hinblick auf andere ähnliche Versehen der Flamenca-Hs., der Ersetzung des Ni durch No nichts im Wege stände. Bedenklicher schon liegt die Sache in: E Jaufres ven daus l'autra part Pensan, ques cuja que fost tart Poira Brunesen convertir, Nis cuja que puesca avenir Qu'ella per ren s'amor li don, Car tant es de bella faisson... Bartsch, Chr. 248, 9, wo der vorangehende Satz zwar auch noch negativen Sinn hat ("er wagt nicht zu hoffen, dass er ...) diesen aber nur durch fort tart ausdrückt, ein non überhaupt nicht aufweist, so dass es sich doch wohl empfiehlt Nos cuja que puesc'avenir einzuführen. Und geradezu notwendig erscheint mir die Ersetzung von ni durch no in Ab franc vol et ab cor humil Soi totz sotz sa senhoria, Ni ai cor que m'en desapil, Sim dures mil ans ma via ... Appel, Chrest. 32, 53 (Lanfranc Cigala) wo der vorangehende Satz nicht die leiseste Spur negativer Färbung zeigt. (Natürlich ginge auch - im Anschluss an Hs. K.: Qu'eu ai cor no m'en desapil oder Ähnl.) Gegenüber unzähligen Stellen, in denen ni seine negative Färbung immer nur einem non oder nonca verdankt, erscheint es mir nicht angängig, ihm im einzelnen Falle die Fähigkeit, selbständig einen Satz zu negieren, zuzuerkennen.

- 2. Hat der vorangehende Satz die Negationspartikel (non oder nonca), so gelten bezüglich der Frage, ob dieselbe bei ni zu wiederholen ist oder nicht, folgende Regeln:
- a) Wiederholung von non nach ni findet nur statt vor einem Verbum finitum; sie ist ausgeschlossen, wenn das durch ni Angereihte nur ein Satzteil (ohne eigenes Verb) ist. Z. B. Non es lo sers majer de so senior ni l'apostols maer de celui chi lo trames Ev. Joh. 13, 16. Pus hom genser (l. gensor) non pot trobar Ni huelhs

vezer ni boca dir . . . Wilh. IX, M. G. 176, 6. - Ara sia queus voill'amar ("Gesetzt nun, dass ich Euch lieben wollte") Vos nous poires de mi aizir Ni eu de vos nulz tems gausir. Flam. 2862. — Dass dabei auch heterogene Satzteile durch ni verbunden werden, zeigen: No sai messatge tan cortes ni que melhs celes totas res. Arn. Mar. Bartsch, Chr. 94, 28. - Qu'om no sap tan dous repaire Cum de Rozer tro qu'a Vensa, Si cum clou mars e Durensa, Ni on tau fis jois s'esclaire. P. Vidal 17,8. — In folgendem Falle ist ein hinter dem Verb stehender Satzteil durch ni einem vor demselben stehenden angefügt: Mas non pot esser, pos amors Non o vol ni midons, so cre. Folqu. Mars M. W. I, 318 Str. 5. Ja sogar ein (die Negation einschränkender) Ausdruck mit mas kann sich dazwischenschieben: Qu'anc no camjei mon talen, Ni non am flor ni ramel Mas per leis ni chan d'auzel. P. Vid. 1, 46.

- b) Hat aber der durch ni angereihte Satz ein besonderes Verbum finitum, so ist die Wiederholung des no erforderlich außer wenn ni und das Verbum finitum, eng verbunden sind, in welchem Falle no nach Belieben gesetzt oder weggelassen werden kann. Als "eng verbunden" aber gelten beide, wenn sie entweder unmittelbar neben einander stehen oder doch nur durch solche Wörter getrennt sind, die mit einem von beiden eine organische Einheit bilden. Und zwar sind dies:
- a) für ni: gewisse, die Negation näher bestimmende Adverbien des Masses oder Grades wie mais, anc, tant, die, nachdem sie schon bei dem vorangehenden no gestanden haben, durch ihre Wiederholung bei ni dessen negationsübertragende Kraft verstärken. Z. B. ... e'l (= e li) vedet que mais no'l fos denan ni mais cantes d'ela e dels sieus prex d'ela ("und von seinen Bitten in betreff ihrer) Biogr. von Arn. Mar. Mahn Biogr. 2 XIX. — Molher bel'e plazen avia E sela que anc no falhi Vas nulh home ni hanc sofri Precx de nulh hom'en s'encontrada . . . R. Vid. Appel, Chr. 5, 46. — ... car res tant non esglaja Vostres guerriers ni tant lor desplai ges Con faria·l vostre acortz (wie eure - d. h. der Genueser — Einigkeit) Bon. Calvi, Bartsch, Chr. 276, 6.
- β) für das Verbum: die bekannten "unbetonten" Wörter (Fürwörter und Adverbien) die auch zwischen no und das Verb treten können, zu denen in gewissen Denkmälern z. B. S. Amanz, Gir. de Rosilho, Flamenca (vgl. v. 3521 mudar lanz em = lai nos mudarem "wir werden dorthin übersiedeln") noch sai und lai (oft sa und la geschrieben) kommen. Auf die Darbietung von Beispielen für Nichtwiederholung des no kann hier nicht nur in Anbetracht der großen Häufigkeit solcher Fälle sondern auch darum verzichtet werden, weil die anschließende Kontroverse Anlaß zur Vorführung einschlägiger Sätze bieten wird. Belege für Wiederholung von no bei Trennung des ni vom Verbum werden etwas weiter unten geboten werden.

Für die Frage der Wiederholung oder Nichtwiederholung von no nach ni hat nämlich Stimming im Glossar zu seinem Bertran de Born unter ni eine andere Regel aufgestellt. Er sagt: "non kann fehlen, wenn Subjekt und Tempus des Verbs sich nicht ändert". Der Unterschied beider Aufstellungen springt in die Augen. Von Wechsel oder Nichtwechsel von Subjekt und Tempus war vorhin überhaupt nicht die Rede; dort war die Frage der Wiederholung oder Nichtwiederholung lediglich von der Innigkeit der Verbindung von ni mit dem Verbum finitum abhängig gemacht. Beide Regeln können demnach nicht richtig sein, entweder ist es nur die eine oder nur die andere - wofern sie nicht etwa beide falsch sind. Natürlich habe ich auch die von der meinigen abweichende Aufstellung Stimmings gebührend geprüft. Das Ergebnis war, daß, während mir eine zuverlässige Stelle mit fehlendem no bei einem von ni durch andere als die unter  $\alpha$  und β aufgeführten Wörter getrennten Verb nicht zu Gesicht gekommen ist, sich Sätze, in denen das zweite Verb trotz Wechsels des Subjekts oder des Tempus ohne no gesetzt war, ziemlich häufig fanden. Ich führe einige an.

Subjektswechsel: M'amigua, —ieu no sai qui s'es ("wer sie ist") Qu'anc non la vi, si m'aiut fes, Nim fes (sc. ella!) que m plassa ni que'm pes, Ni no m'en cau. Wilh. IX. M. G. 175, 5. - Bel semblan n'ai en parvensa Que gen m'acuoill em ressona, Mas del plus nom fai cossensa, Nis taing que tan aut me seigna Ni tant rics jois m'en deveigna. P. Alv. M. G. 2, 3. - Et anc no galiet ni trais Son amic nis pauzet color ("schminkte sich") Nil qual ("noch tut es ihr not"), quar cela qu'en leis nais, Es fresca cum roz'en pascor. P. Vid. 22, 49. — E quar non posc morir Ni es dreitz qu'om s'aucia . . . P. Vid. 4, 8. — Nom fai chantar amors ni drudaria Nim fan chantar flors ni folhas ni brutz Que l'auzel fan ... P. Vid. 34, 1. — Qu'anc de l'ora qu'eu fui natz Mais nom destreis amistaz (Liebe) Ni'm senti mals ni dolors. Alph. II Bartsch, Chr. 87, 7. — Car donzela cridiva Non es fort agradiva Ni l'esta d'avinen (noch steht es ihr gut). Aman. des Escas ib. 329, 22. — Qu'el mon non a nulh afaire Don eu tan consire, Ni aug de leis ben retraire Que mon cor noi vire. B. Vent. ib. 64, 11; wo allerdings wieder (unlogischer) Anschluss an den unmittelbar vorangehenden subordinierten Satz statt an den etwas weiter abstehenden Hauptsatz vorliegen könnte. - Auf das Beispiel B. Born 31, 17 macht Stimming selbst im Glossar (s. v. ni) aufmerksam.

Tempuswechsel: Mas anc no fo plus fis amans De mi, ni es ni er ja mai. P. Vid. 26, 27. — E ja norm desesper per tan Qu'anc de re non passei son man Nim vuelf per nulh autre dezir. P. Raim. Toul. M. W. 134, 3. — Per c'anc norm plac nim platz sobransaria Folqu. Mars. Bartsch, Chr. 124, 10. — De qual guisa guerrai ("werde ich gesunden") donquas, Cant cil cui am non mi vi unquas Ni sap quim so ni sap quem fa? Flam. 2743. — . . . assats

D'autres mestiers malvatz Qu'ieu non dic ni diria. Am. des Escas Bartsch, Chr. 330, 2. - Selbst über Strophenschluss hinweg: Qu'anc de tal ric nom paguei jorn ni mes. || Nim pac d'amor ni de son senhoratge P. Vid. 35. ("Denn nie gefiel mir ein solcher (d. h. böser) Reicher. Noch gefällt mir ... ".) Etwas verdächtig dürften folgende beide Stellen erscheinen, weil doch faire als stellvertretendes Verb ohne ein (auf das Vorangegangene hinweisendes) Objekt-"es" zu stehen pflegt. Quan d'aquo quamjey, nom jauzi Ni o faray ni anc no fi. (Hs.: Quanc daquo quamiey, nom . . .) Wilh, IX. M. G. 178, 3. — Coc me (es schmerzte mich sehr) mas ieu per tot aquo Nom mogui ges Ni o fevra qui m'aucizes ... ib. 173, 10. Man könnte fast auf den Gedanken kommen, dass hier in nio eine Verschleifung von ni und no und damit eine Art Seitenstück zu den bekannten Kontraktionen loi und lai vorliege. Doch findet sich wohl auch sonst gelegentlich o bei stellvertretendem faire z. B. Flam. 2425: Non la veira . . . Si non o fai tota cuberta.

Dass auch beim Wechsel des "Genus Verbi" - von welchem natürlich streng genommen in den romanischen Sprachen keine Rede sein kann - no nicht erforderlich ist, würde ein Satz wie: Qu'anc hom de mon linhatge Ni de major valor assatz Non amet tal Nin fon amatz. Guir Born M. W. I, 185, Str. 3 veranschau-

lichen.

Lassen sich also zahlreiche Beispiele für Fehlen des no bei Wechsel von Subjekt und Tempus beibringen, so dürfte es schwer fallen, zuverlässige Belege dafür zu finden, dass etwa trotz (der oben näher definierten) Trennung des ni vom Verbum diesem nicht no zugesetzt wäre. Hingegen weisen zahllose Beispiele die in unserer Regel als unerlässlich bezeichnete Wiederholung von no auf.1 Ich setze zur Veranschaulichung ein paar hierher: Qu'ella non sab lo mal qu'eu trai Ne eu nol aus clamar merce. B. Vent. M. G. 969, 2 (eu ist kein tonloses Fürwort, also muss non wiederholt werden). - Pus ab midons nom pot valer Precs ni merces nil dregz qu'eu ai, Ni a leis no ven a plazer Qu'ieu l'am ... B. Vent. Appel, Chr. 17, 49. — E cel qui conseill me querra noill er vedatz Ni us de mi non tornara desconseillaz Wilh. IX., Bartsch, Chr. 29, 25. - Per zo no l volg Boëcis a senor, Ni gens de lui no volg tener s'onor. Boeth. 47. — Ja per dormir non er de Coberlanda Reis dels Engles ni conquerra Yrlanda Ni tenra Angieus ni Monsaurel ni Canda, Ni de Peiteus non aura la miranda (die Warte) B. Born 13, 10. — Guillems non aus (= audit) ni ves (= videt) ni sen Nils oils non mou, ni ma ni boca. Flam. 2357. - Und erst recht notwendig wird natürlich das zweite non bei mehreren oder bei längeren trennenden Ausdrücken z. B. E no vuelh que'm sia aizida

<sup>1</sup> Danach wäre auch Meyer-Lübke's für das Provenzalische zu weit gefaste Regel (Gr. d. r. Spr. III, 748): "Werden dagegen zwei Verba verbunden, so genügt, außer im Französischen, beim zweiten das einfache nec und auch sonst wird wohl gelegentlich das non unterdrückt" zu vervollständigen,

Ni ja mais parlar non quier. B. Vent., M. W. 30, 7. - Mas er noi vei mon pro ni l'i enten (sc. im Singen und in der Fröhlichkeit) Ni de midonz mais socors no m'aten. Peirol, M. W. II, 16, Str. 1. — Ren per autrui non l'aus mandar — Tal paor ay qu'ades s'azir - Ni ieu mezeys - tan tem falhir - No l'aus m'amor fort assemblar Wilh. IX., M. G. 176, 8. — Ein Satz in welchem die Anknüpfung mittels ni über einen positiven Satz hinweg geschieht: E aquesta canso no li valc ren, e si en fes un'autra que ditz: "Qui per nesci cuidar Fai trop gran falhimen". Ni aquesta no l valc re eisamen que ma dona Alazais lo volgues tornar en grassia . . . M. W. I, 338 (Biogr. von P. Capd.). — Ja sogar über neun positive (Hauptund Nebensätze) hinweg: Et la dompna li respondet g'el non era hom qe neguna dompna li degues ni far ni dir plazer, q'el era lo plus fals hom del mon, gant el era partitz de sa dompna g'era si bella e si gaia usw. Nach dieser energischen Abkanzelung macht sich Richart de Berbesilh reuemütig zu der ersten verlassenen Dame auf. Jedoch: ne agella nol volc retener . . . Appel, Chrest.

122d, 27ff.

Wenn nun in all den Fällen, wo ni in "enger Verbindung" mit dem Verbum finitum steht, die Wiederholung bezw. Unterdrückung von no in das Belieben des Sprechenden gestellt ist, so sollte man doch meinen, dass - wenigstens von Hause aus das hierauf bezügliche Verhalten nicht von vernunftloser Willkür beherrscht worden sei, sondern dass ni ohne no vielleicht vorzugsweise bei Anreihung synonymer Verba - vgl. den oben angeführten Satz, Flam. 2357: Guillems non aus ni ves ni sen ... - oder etwa bei Wiedernolung desselben Verbs in anderer Form, in anderem Tempus - vgl. Mas anc no fo plus fis amans De mi, ni es ni er ja mai V. Vid. 26, 27 -, ni mit no hingegen bei verschiedenartigen, materiell oder formell einander weniger nahestehenden oder etwa des Nachdrucks halber stärker voneinander zu sondernden Ausdrücken seine Stelle gehabt habe. So findet sich in der Tat in den ältesten, leider nur unvollständig mitgeteilten Urkunden Rayn. Choix II, p. 40 ff. die Weglassung des no fast nur bei sinnverwandten Wendungen: ... non las te tolrei ni t'en tolrai p. 41 - ... non decebrei te Ermengarz ... del castel quem vocant Mirapeis, nil te tolrei ni t'en tolrei nil te vedarei ni t'en vedarei p. 43. - Andrerseits ist dort aber in solchen Fällen das non auch wiederum ganz gewissenhaft wiederholt, vielleicht infolge eines bei so wichtigen und meist misstrauisch verklausulierten Abmachungen wohl begreiflichen Strebens nach Genauigkeit und sorgsamer Sonderung der einzelnen Begriffe. So z. B. p. 40: Ermengaus ... nol li tolra ni nol li devedara ni no l'en decebra nec societatem non aura... und so noch öfters. Den Dichtern, vor allem den Versund Reimkünstlern, mochte die durch die Möglichkeit der Wiederholung und Nichtwiederholung des no gewährte Beweglichkeit bezüglich der Silbenzahl in ähnlicher Weise willkommen sein, wie z. B. den modernen französischen Dichtern die aus der Variabilität

des Wortausganges bei encor(e), jusque(s), guère(s), Jacque(s) usw. entspringende Bewegungsfreiheit, von der, so weit ich sehen kann, die allermodernsten immer noch ebenso gern Gebrauch machen, wie die früherer Jahrhunderte. Doch sei dem, wie ihm wolle, sicher ist, dass es schwer halten würde, für Weglassung oder Setzung des no nach ni in jedem einzelnen Falle triftige Gründe ausfindig zu machen. Denn wenn auch Synonymität der Ausdrücke oder Analogie der Satzform das Fehlen desselben in folgenden Sätzen allenfalls begreiflich machen würde: No sui estrayns ni suy privatz Wilh. IX, M. G. 175, 2 . . . Per ben e per honor Qu'ai fag a la gensor, Que no m val nim socor B. Vent. M. W. I, 13 - . . . quan vei la bella Que'm solia acuillir Qu'aras no m' appella Nim fai vas si venir Lo cors sotz l'aissella M'en vol de dol partir. B. Vent., M. G. 144, 2. — Per qu'ieu'l prec n'aja membransa . . . Que nos camje per paraulas nis vir B. Vent. M. G. 133, 3. — Domna, ja mais esparvier no port ni cas ab cerena ... Beatr. M. W. 84, 8. - ... tals mi tem qu'era nom ve nim au. P. Vid. Bartsch Chr. 112, 14. -E neguna terra non tenia ni possezia B. Born Razo zu 13,5 - und andrerseits die Verschiedenheit der verbundenen Verba die Wiederholung des non in folgenden: Anc non aic dreyt ni no'm fes tort Wilh. IX M. G. 175, 6 (ein absichtliches Paradox). - Ella nol pren, ne no l'en fai semblant Boeth. 119 u. n. ö. —, so findet sich doch in vielen Fällen das non auch bei Synonymität z. B. Tant am la bel' e la tenc car . . . Que de ren als non l'aus prejar Ni re nol quer ni nol deman B. Vent. M. G. 928, 4. — Ar mi posc eu lauzar d'amor Que nom tol manjar ni dormir . . . Ni no n badalh ni no n sospir. P. Card. Bartsch Chr. 174, 13 sowie andrerseits kein non bei Nichtsynonymität: No tem peccat ni sap que s'es vergonha P. Vid. 43, 6. -Mas eu sui cel qu'anc nom gabei nim feis Ni volgui trop parlar de mi mezeis ib. 45, 43, ja sogar bei Antonymität, wie: ne no m conort nim desconort Appel, Chr. 42, 6. (Dazu vgl. die oben schon gegebenen Beispiele.)1

# III. $ni \dots ni (\dots ni \dots ni \text{ usw.}).$

Diez behauptet Gr. III<sup>4</sup>, 420, dass die negierende Kraft von ni durch Wiederholung gehoben werde, so dass es für sich selbst schon verneine und führt als Beleg für das Provenzalische Parn. Occ. 153 an: Qui a vos se fia ni a amors ni paria, eine dem be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine zum Studium der *ni*-Frage besonders geeignete Stelle findet sich, leicht zugänglich, Bartsch Chr. 174, 13 in einem dort abgedruckten Gedicht von Peire Cardenal, dessen 3 erste Strophen (30 Verse) aus Aneinander-reihungen von vollständigen oder unvollständigen Sätzen mittels *ni* bestehen und Beispiele für alle wichtigeren der oben erwähnten Fälle bieten. Es finden sich außer 7 durch *ni* angefügten Satzteilen, 31 vollständige negative Sätze mit *ni*, von denen 21 ohne *non* stehen — 2 davon trotz neuen Subjekts, 1 trotz neuen Tempus, während 10 *non* aufweisen, mehrere trotz unverkennbarer Synonymität.

kannten Schmähgedicht Guillem von Berguedans auf den Marquis von Mataplana entnommene Stelle, die sich auch Bartsch, Chr. 120, 28f., hier mit der besseren Schreibung n'i a, findet. Doch Diez hat sich in der Auffassung derselben geirrt. Denn sie bedeutet nicht: "Wer Euch vertraut, hat weder Liebe noch Umgang", sondern: "Wer Euch vertraut, bezw. Liebe oder Umgang mit Euch hat", mit der auf des Marquis Unsittlichkeit hindeutenden Fortsetzung: "der möge sich davor hüten, ob er auch am Tage mit Euch umgehe, es zur Nachtzeit zu tun". Ni ist hier also gar nicht Negation, sondern reiht positive, hypothetisch gefärbte Relativsätze aneinander. Die Frage ist nun, ob mit dem gegebenen Belege auch die von Diez aufgestellte Behauptung selbst hinfällig wird. Ich möchte wenigstens für vollständige, d. h. ein Verbum finitum aufweisende Sätze - diese Frage in der Tat bejahen. Denn die Beweiskraft der wenigen Stellen ohne no, die angesichts der unzähligen mit no von vornherein fast gleich Null ist, wird, abgesehen von der apriorischen Unwahrscheinlichkeit, dass, wenn einfaches ni mit einem Verbum finitum des Negationswortes niemals entraten kann, dieses bei zwei- oder mehrfachem ni entbehrlich sein sollte, noch durch Sondererwägungen erheblich geschwächt. Wenn es nämlich Flam. 5,342 heist . . . e cil d'esta terra Que veson con hom mi soterra Tota viva e'm fai languir A gran dolor, a mi venir Ni auson ni volon ni deinon und in dem Gedicht Quant l'aura doussa s'amarzis von Cercamon bei Appel, Chrest. 13, 25 Ni muer ni viu, ni no garis, Ni mal no m sent, e si l'ai gran (wo mir übrigens die Kommata entbehrlich erscheinen), so ist einmal zu bedenken, dass bei der raschen Aufeinanderfolge der ni-Ausdrücke der Schreiber nach einem mehr oder weniger flüchtigen Blick auf die ganze Stelle unter dem Eindruck der zahlreichen ni leicht das Versehen begehen konnte, ein solches schon vor das erste Verb zu setzen, auch wenn die Vorlage hier no enthielt: sodann dass nicht nur die eine Handschrift der Flamenca eine erhebliche Zahl von Schreibversehen gerade hinsichtlich der Negationswörter aufweist, sondern dass die Cercamon-Handschriften ebenfalls noch an anderen Stellen Negationsversehen zeigen, z. B. v. o unseres Gedichts, wo statt ni ren tan greu non covertis, D und J ein ni covertis haben, also wiederum fälschlich ni statt no. Mir scheint also kein Anlass, an der Geltung der Regel zu zweifeln, dass nicht nur einfaches ni, sondern auch zwei- und selbst mehrmalige ni selbständiger negativer Kraft ermangeln und dass bei ihrer Verbindung mit finiten Verben negativer Sinn mindestens beim ersten durch no zum Ausdruck gebracht werden muss (vgl. die oben gegebenen genaueren Regeln); und ich würde als Herausgeber nicht Bedenken tragen, an den beiden angeführten Stellen: Non auson ni volon ni deinon und No muer ni viu zu schreiben (wie es ja Flam. 2357 denn auch heisst Guillems non aus ni ves ni sen).

Mehr Berechtigung oder ich möchte vorsichtiger sagen: mehr Anspruch auf Beachtung scheint mir jene Behauptung Diez' für Sätze ohne Verb zu haben, nicht zum mindesten darum, weil, wie wir oben gesehen haben, auch einfaches ni niemals no zu sich nimmt, wenn sich nicht ein Verbum finitum anschließt. Und in der Tat schreibt Raimon Vidal in seinen Rasos de trobar 71, 24: ... las paraolas i a de tres manieras, las unas son aiectivas et las autras substantiuas et las autras ni l'un ni l'autre. Nun wird es immer eine missliche Sache sein, bei einem so geschulten und des Lateinischen so kundigen Grammatiker, wie es R. Vidal ist, mit Bestimmtheit zu behaupten, dass er nicht gelegentlich in einem verkürzten Satze (ohne Verb) nach Analogie des lateinischen nequeneque auch prov. ni-ni in voll negativem Sinne gesetzt habe. Sicher aber ist, dass, falls er es wirklich getan, er sich damit eines dem provenzalischen Sprachempfinden zuwiderlaufenden Latinismus schuldig gemacht hätte. Und so scheint es bis auf weiteres doch wohl erlaubt, an versehentliche Weglassung eines non son zwischen las autras und ni l'un ni l'autre zu glauben, um so mehr, als sich bald danach (71, 35) tatsächlich mas cellas (sc. paraolas) del auerbi et de la coniunctio et de la prepositio et de la interiectio, per car (= per ço car) singularitat ni pluralitat non an ni demostron genre ni persona ni temps ni sostenon ni son sostengudas, non son ni l'un ni l'autre findet. Auch wenn es im Elucidari, Bartsch Chr. 370, 19 heißt: Empero aquela cena es mot noblament ordenada, quan si fa en temps convenient, no trop tost, ni trop tart und nicht ni trop tost ni trop tart, so scheint mir das dafür zu sprechen, dass der Verfasser von der nahe liegenden Verwendung eines, Korresponsion ausdrückenden Doppel-ni durch die Scheu, ni - selbst in unvollständigem negativem Satze - ohne no, d. h. als wirkliche Negation zu gebrauchen, zurückgehalten worden ist. So wird denn Diez' Aufstellung, dass die negative Kraft von ni durch Wiederholung gehoben werde, selbst für Sätze ohne Verb als mindestens zweifelhaft gelten müssen,

Es bleibt noch zu bemerken, dass der Provenzale für die sondernde Gegenüberstellung mehrerer Begriffe durch mehrere einander korrespondierende ni, (entsprechend dem lat. neque-neque, dem franz. ni-ni, dem deutschen "weder-noch" usw.), keine allzu große Vorliebe gehabt zu haben scheint, wie auch nicht für mehrmaliges Korresponsions-e oder -o. Die einfache Anfügung durch e, o oder ni ist bei weitem häufiger als die Markierung des korrespondierenden Verhältnisses durch Setzung der Konjunktion auch zum ersten Begriffe, so dass man auf den Gedanken kommen könnte, letztere sei nicht ohne besondere Gründe, wie z. B. Besorgnis vor Missverständnissen, oder Wunsch nachdrücklicher Gegenüberstellung, zur Anwendung gekommen. Doch wenn sie sich auch vorzugsweise bei konträr entgegengesetzten Begriffen findet, so ist ihre Verwendung hierauf keineswegs beschränkt, wie denn andrerseits Kontrastbegriffe oft auch ohne Kennzeichnung der Korresponsion einfach mit einander verbunden sind.

Es seien hier einige Beispiele verschiedenartigen Verfahrens trotz ziemlich gleichartiger Umstände — nebeneinander gestellt, wobei wieder betont sei, dass, wenn auch von jedem Falle nur immer ein Beispiel gegeben wird, die Sätze mit einmaligem ni er-

heblich häufiger sind als die mit Doppel-ni.

Dieselben Ausdrücke in verschiedener Behandlung zeigen: Eu o dic per chastiamen Al rei Johan, que pert sa gen, Que non lor socor pres ni lonh. B. Born (ed. St.) I, 30 (p. 221). Hingegen: Que gensor ni melhor non sai Vas nulha part ni pres ni lonh. Jaufre Rud. V, 10. - Oder: Que farai doncs domna, que sai ni lai Non puesc trobar ren ses vos que bom sia. Uc de St.-Circ, Bartsch, Chr. 157, 34. Hingegen: Quar eu non vei ni sai ni lai Neguna re plus que far sueill. Flam. 5807. — Oder: Seus sui e no m posc giquir De leis tan ni quan. G. Faidis, Bartsch, Chr. 144, 18. — Hingegen: Quant se reguarda, non a ne tan ne quant. Boeth. 115. — Oder: ... jorn ni noit non podia pausar M. Biogr. XI, 6. — Dagegen: Mas ilh non o fan ni lo jorn ni la nueg. Bartsch, Chr. 347, 42. - Noch einige Fälle zwiefachen Verfahrens bei zwar nicht gleichen aber doch analogen Ausdrücken: Qu'eu non ai paren ni fraire Don tant o voilla saber. P. Alv. Appel Chr. 62, 13. — Dagegen: Oue and ni coms ni reis non fon de ren creutz. Crois. alb. Bartsch Chr. 186, 23. - E pogram guerir ses afan Que ja no'n traysses pauc ni gran (ohne dass ich irgend wie Leid davon erduldete) P. Raim. Toul. M. W. 134 (II) 2. - Dagegen: e non ai retengut Ni pauc ni pro per negun autr'afaire. ib. 139, 4.

Noch einige vereinzelte Sätze. Nur ein ni bei Verbindung von Synonymen: Car non ai loc de vos vezer, Joi ni deport non pose aver Arn. Mar. Bartsch, Chr. 95, 15. - C'aisso m tol tot mon afaire Car no sui fals ni trichaire. B. Vent. M. G. 68, 2. - Non ai mais fiansa En augur ni en sort. B. Vent. M. G. 144, 3. -Anc fer ni fust noy mentaugui Wilh. IX. M. G. 173, 3. - C'anc dons Constans l'enganaire Joi ni joven non jauzi. Marc. Bartsch, Chr. 54, 25. — E car non puesc aver joi ni solatz... B. Vent. M. W. 28, 4. — Qu'a mi non val bes ni lauzors, Ni los mals dite ni motz avars. R. Aur. M. W. 71, 1. - Dagegen korrespondierendes ni bei (mehr oder weniger) synonymen Ausdrücken: D'amor non dey dire mas be Quar non ai ni petit ni re. Wilh. IX. M. G. 178, 2. - Pero non hai ni senhor ni vezi D'aquest afar aja cor ni talan. B. Born (ed. St.) 17, 3. — Attal non tenon ni razon ni mezura. Bartsch, Chr. 348, 26. — Ne portent en bataille ne vair ne gris. G. Ross. 2790. - Voluntiers amassey l'autrui E non gardei ni qual ni cui. Folqu. Mars. M. W. I, 332. — Degus guarsos No ac que fos ni pros ni bos. Lun. Mont. Bartsch, Chr. 363, 13. — . . . car non es pas expedien ny al realme ny al rey d'aver en son realme son enemic. Bartsch, Chr. 402, 26. - . . . et non avia plus ni filh ni filha. B. Born (ed. St.) Razo zu I. 10. - Non restet en lur terra ni devins ni devina. Raim. Fer. Bartsch, Chr. 340, 8. —

... Quar XVI cavalz de Castella, Que non fo meinz ni fres ni cella (= "mit Zaum und Sattel") I gazanet ... Flam. 7800.

Bei gegensätzlichen Begriffen findet sich einmaliges ni in: Non ai que prenga ne no posc re donar Ni noit ni dia no faz que mal pensar. (Boeth. 89), wo freilich - wenn man nicht gerade Asyndeton annehmen will, so dass dann das ni vor noit mit dem vor dia korrespondierte - neben dem den angefügten Satz einleitenden ni ein zweites (zu noit gehöriges) nicht mehr möglich war. 1 Ni patz non a gilos mati ni ser. P. de Barjac, Bartsch, Chr. 199, 4. - ... Que hom mais no vis fach aital per home ni per femna en est segle ni en l'autre qu'es passatz. R. Aur. Bartsch, Chr. 69, 15. - Car eu non am mi ni autrui. B. Vent. M. G. 68, 1. - Dagegen Doppel-ni: A lieis servir non gardei re Ni nueg ni jorn, ni mal ni be, Ni dans ni pros ni pauc ni res R. Vid. Bartsch, Chr. 224, 16. - E de la man tener dic tan Que non li ten ni pro ni dan. Bartsch Chr. 155, 30 (Gauc. Faid).

Sind mehr als zwei Begriffe aneinander gereiht, so findet sich - abgesehen von irregulären Arten der Verknüpfung, wie z. B.: n'i (= no i) remant cruiz ni chasse, gone ne fros, Ne bons pailes rodas, dras vielz ne nos. Gir. Ross. Appel, Chrest. 1, 65, wo (mit einer Ausnahme) Gruppen von zwei (unter sich mit ni verbundenen) Begriffen ohne ni aneinander gefügt sind, oder: Non laisse aver en France bon car ne leu Ni rente en sa anor, cenz ne tonleu, Tot no's face venir aiqui ... ib. 1, 16, wo jedem der beiden (durch einmaliges ni verknüpften) Hauptbegriffe als Apposition ein (auch nur einmaliges ni aufweisendes) Doppelglied beigegeben ist - ni ebensowohl in gleicher Zahl (d. h. auch vor dem ersten Begriff), wie in einer um eins geringeren Zahl (d. h. nur vor jedem der folgenden) gesetzt, ja, bei drei Begriffen bisweilen nur ein Mal, indem der zweite dem ersten asyndetisch angefügt ist. — Beispiele für den seltenen Fall gleichzahliger ni: Et el s'estava ab sa molher en Normandia, que noit ni jorn mais da leis nois partia ni manjan ni beven ni durmen ni velhan. B. Born. (ed. St.) Razo zu I, Z. 23. - Hingegen ein ni weniger: Dim a'n Rotgier et a totz sos parens Qu'ieu non trob mais ,omba' ni ,om' ni ,esta' (d. h. solche Reime) B. Born. (ed. St.) 29, 43. - Nom pot far tortura Vens ni glatz Ni estatz Ni caut ni freidura. P. Alv. Bartsch, Chr. 79, 24. — E vau rasonan Son pretz, e non blan Duc ni rey ni amiran. P. R. Toul. M. W. 139, 6. - Non chant per auzel, ni per flor, Ni per neu, ni per gelada, Ni neis per freich, ni per calor, Ni per reverdir de prada, Ni per nuill autr' esbaudimen Non chan ni non fui chantaire, Mas per midons . . . R. Aur. M. W. 77, I, ein Fall, der zeigt, dass dem Provenzalen sieben Anreihungen mittels ni nicht zu viel werden und der auch als eine Art ἀπὸ zovov-Verfahrens insofern bemerkenswert ist, als alle jene Aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht liegt hier ein Fall von ἀπὸ κοινού-Konstruktion vor.

drücke mit ni in der Mitte zwischen zwei negativen Verben stehen, zu deren jedem sie in gleicher Weise gezogen werden könnten. — Non a aver ni amic ni parent Boeth. 128. — Einmaliges ni bei drei Gliedern: . . . per lieis que nom vol retener Que nom manten jorn, terme ni covens. B. Born (ed. St.) 29, 38. — Man darf wohl annehmen, dass es sich hinsichtlich der Art und Weise der Anreihung mit ni nicht anders verhalten haben wird als mit e und e0, dass also Feststellungen inbetreff des einen — seien sie auch nur negativer Art — zugleich der Erforschung des Versahrens bei den beiden anderen zugute kommen dürsten.

TH. KALEPKY.

## Die fränkischen Elemente der Mîrmans Saga.

Die Ansichten über Quellen und Herkunft dieser, wie es scheint im XIV. Jhd. aufgezeichneten altnordischen Saga (in dieser Abhandlung durch MS abgekürzt) sind noch sehr schwankend. Kölbing, der Herausgeber derselben (Riddara sögur, Strassburg 1872, S. 139 ff.) hält sie für die Bearbeitung eines lateinischen Textes, gibt aber auch die Möglichkeit einer französichen Grundlage zu. 1 G. Paris (Romania II, 357) neigt mehr zu der Annahme germanischer Herkunft, während Storm, dessen Ansicht Darmesteter (De Floovante, Paris 1877, S. 98) sich aneignet, die Saga entschieden für die Übertragung eines französischen Gedichtes hält, was auch Mogk, Paul's Grundriss II, 872-73, als ziemlich wahrscheinlich betrachtet. Rajna (Origini dell' epopea francese, Firenze 1884, S. 134 Anm.) möchte dagegen lieber skandinavische oder auch, wegen der Erwähnung des englischen Königs Ethelred, angelsächsische Herkunft annehmen. Zuletzt hat über die Saga eingehend gehandelt Zinzow in einem Programm des Pyritzer Gymnasiums unter dem Titel: Die erst sächsisch-fränkische, dann normannische Mirmannsage nach Inhalt, Deutung und Ursprung, Pyritz 1891, S. 1-20, und, als Nachtrag dazu, in dem Programm des folgenden Jahres (Pyritz 1892) S. 9-16: Zur Mirmannsage; ich zitiere diese beiden Abhandlungen mit Zinzow I und II. Seine Ausführungen über die mythische Bedeutung der Saga, wonach Mîrmann der Sonnengott oder ein Sonnenheld sein soll, haben mich zwar durchaus nicht überzeugt und sind jedenfalls sehr hypothetischer Natur (weshalb auch Mogk a. a. O. sie entschieden ablehnt); dagegen halte ich seine Ansicht über die Herkunft der Saga im wesentlichen für zutreffend. Auch ich bin der Ansicht, dass dieser Stoff in der Hauptsache fränkischer Herkunft ist.<sup>2</sup> Ursprünglich in deutscher (fränkischer) Sprache behandelt, kam der Stoff dann zu den romanischen Nachbarn und Reichsgenossen der Franken und wurde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch einen Artikel Kölbing's über die Mîrmans Saga in der Zeitschr. f. dtsche Philol. III, 313—316, sowie dessen Beiträge zur vergleichenden Geschichte der Poesie und Prosa des Mittelalters, Breslau 1876, S. 136.

Nur darin stimme ich ihm nicht bei, dass er die Sage als eine ursprünglich sächsisch-fränkische bezeichnet, da ich eine Beteiligung auch der Sachsen an der Ausbildung dieses Stoffes für wenig wahrscheinlich halte.

von ihnen in ihrer eigenen, der französischen Sprache,1 dargestellt, höchst wahrscheinlich in poetischer Form. Von den Franzosen kam er dann, im X. oder XI. Jhd., zu den in Neustrien angesiedelten und frühzeitig romanisierten Normannen, die ihm mancherlei spezifisch normannische Zutaten beigaben. Ein diesen Stoff behandelndes, in französischer Sprache abgefastes Gedicht wurde, so nehme auch ich an, von einem normannischen Geistlichen (Zinzow [I, 17] glaubt, dass es ein Angehöriger des berühmten Klosters Mont Saint Michel war, was immerhin möglich ist) ins Lateinische übertragen, ein Vorgang, für den es ja in der Geschichte der französischen und deutschen Volksepik manche Beispiele gibt, man denke an das Haager Fragment und das lateinische Walthari-Lied, Diese anzusetzende lateinische Fassung liegt, so werden wir anzunehmen haben, der uns erhaltenen nordischen Saga unmittelbar zu Grunde. Dass der Verfasser dieser letzteren einen lateinischen Text vor sich gehabt hat, geht mit großer Wahrscheinlichkeit aus der lateinischen Form vieler Eigennamen (so Lucidarius, Florentius, Valintinus, Placidus)2 und namentlich aus christlichen Gebeten in lateinischer Sprache, die gewissen in der Saga auftretenden Personen in den Mund gelegt werden, hervor. Ganz besonders auffällig (worauf schon Zinzow I, 18 hingewiesen hat) ist eine Stelle in der Hd. C (Kölbing S. 191 unter dem Strich), wo Justinus in Bezug auf den soeben von ihm erschlagenen Heiden Lucidarius (hier Ludarius) sagt: Fuisse (1.: Si fuisses) christianus, ef bû vaerir kristinn, þå værir þû göðr riddari. Der Verfasser der Saga fand hier offenbar in seiner lateinischen Vorlage den Satz: Si fuisses christianus,

treten.

Auf diesen für eine lateinische Vorlage sprechenden Umstand hat schon Kölbing in der Einleitung seiner Ausgabe, S. XLVII, aufmerksam gemacht; Storm (Darmesteter, De Floovante S. 98) macht dagegen geltend "semper nomina formae latinae a scribis (d. h. den nordischen Schreibern) submissa esse (cf. Karlamagnus Saga)", was in dieser Allgemeinheit jedenfalls unrichtig ist, man vgl. z. B. die Thidreks Saga; übrigens wird Storm's Argument auch hiniällig durch in der Saga vorkommende Eigennamen wie Placidus, die rein

lateinisch und nicht bloss latinisiert sind.

¹ Auf das Französische weist die Form einiger Eigennamen, wie Roger, latinisiert Rogerus, auch der Pferdename Bevard, der doch wohl nichts anderes ist als der aus dem franz. Volksepos so bekannte Name Baiart, während der Schwertname Dyrumdali = Durendal sowie der Pferdename Marmori = dem in der Chans. de Rolant, ed. Stengel, V. 1572 vorkommenden Marmorie von dem altnordischen Verfasser der Saga vielleicht nicht direkt dem französischen Heldengedicht, sondern der in der Karlamagnus Saga enthaltenen Übersetzung des Rolandsliedes entlehnt sind. Endlich erwähne ich als für die Beurteilung der Quellenfrage der MS wichtig den Namen Böring (Darmesteter: Baering), der hier (vgl. die unten folgende Inhaltsangabe) einem heidnischen Herzog aus Spanien gegeben wird, welcher einen Einfall in das christlich gewordene Frankenreich macht. Dieser Name ist nämlich ohne Zweifel identisch mit dem Namen Berel, der im franz. Volksepos (schon im Haager Fragment) einen spanisch-sarazenischen Fürsten bezeichnet, der mit den Franken bezw. Franzosen Krieg führt. Was die Namensform betrifft, so ist die germanische Endung ing, die patronymisch, aber auch deminutiv ist, an Stelle des in dem Namen Borel als Deminutivendung autgefafsten -el getreten.

bonus eques fuisses.<sup>1</sup> Den lateinischen Vordersatz behielt er hier ausnahmsweise, durch ein bloßes Versehen, bei, fügte dann aber gleich die nordische Übersetzung hinzu, so daß nun der lateinische Bedingungsatz seiner Vorlage und der altnordische der Saga unmittelbar nebeneinander stehen.

Der Untersuchung der Saga auf ihre Quellen hin schicke ich eine Inhaltsangabe voraus; denn wenn auch bereits Darmesteter (oder eigentlich Storm, der sie ihm geliefert) in seinem Buch über Floovant, S. 96—97, und, ausführlicher, Zinzow I, S. 1—9 eine solche gegeben haben, so halte ich es doch für unerläßlich, auch

hier in Kürze den Gang der Handlung anzugeben.

Zu den Zeiten des Papstes Clemens und des römischen Kaisers Nero, als alle Völker nördlich der Alpen noch Heiden waren, regierte im Frankenland König Hlödver, der mit einer Herzogstocher aus Ungarn, Namens Helena, vermählt war. Zu derselben Zeit herrschte im Sachsenland zu Mainz (Meginzaborg) Herzog Hermann, vermählt mit Brigida, der Tochter des ungarischen Königs Jading (Darmesteter: Joding). Der Herzog war wegen seiner Güte und Gerechtigkeit allgemein beliebt, seine Gemahlin dagegen, die schön, klug und in den Wissenschaften wohlbewandert war, wegen ihrer Härte und Herrschsucht gefürchtet. Sechs Jahre lang blieb die Ehe kinderlos. Als dann Brigida ihrem Gemahl mitteilt, dass sie sich guter Hoffnung fühlt, nimmt derselbe die Kunde durchaus nicht freudig auf, denn ihm hatte geträumt, dass Brigida eine schreckliche Schlange in ihrem Gewand habe und dass diese, als er sie wegreißen wollte, ihn gebissen habe. - Die Herzogin gebiert einen Sohn, der Mîrmann genannt wird. Er wurde sehr stark und glich an Schönheit seiner Mutter. Diese unterrichtete ihn frühzeitig in den Wissenschaften, und mit Eifer las er die lateinischen Bücher, die sie ihm gab (Kap. 1-2).

Als Mîrmann 13 Jahr alt geworden ist, wird er zur Vollendung seiner Ausbildung, namentlich in den ritterlichen Künsten, zu dem mit Herzog Hermann befreundeten König Hlööver nach Frankreich geschickt, welcher ihn sehr freundlich aufnimmt und ihm den besten Lehrer gibt, der in Paris zu finden ist. Einige Zeit danach stirbt die Königin Helena, deren Ehe mit Hlööver kinderlos geblieben war, und obwohl dieser seinen geliebten Pflegesohn ("flöstri") Mîrmann zu seinem Nachfolger bestimmen will, wird er doch schließlich durch den Rat seiner Hofleute bewogen, sich mit Katrîn, der Tochter des englischen Königs Adalrâd, zu vermählen.

¹ Zu beachten ist, abgesehen von der z. T. stehengebliebenen lateinischen Form, auch der in diesem Satze ausgesprochene Gedanke, der ohne Zweifel aus einer französischen Chanson de geste, der Vorlage des anzunehmenden lateinischen Textes, stammt; man vgl. z. B. Ch. de Roland, ed. Stengel V. 3163, wo der Dichter die Schilderung der kriegerischen Erscheinung des heidnischen Admirals Baligant mit dem bewundernden Ausruf schließt: Dέs, quels vassals, s'oüst chrestientet (der Karlamagnus Saga fehlt bekanntlich diese Stelle, wie der ganze Abschnitt).

Die junge Königin wendet dem schönen und ritterlichen, zugleich höchst tugendhaften Mîrmann verbrecherische Liebe zu und sucht

ihn vergeblich zu verführen (Kap. 3-6).

Um diese Zeit kam der vom Papst Clemens gesandte heilige Dionysius nach Frankreich und bekehrte Hlööver und Mîrmann sowie das ganze Frankenvolk zum Christentum. Diejenigen, die ihren Heidenglauben nicht aufgeben wollten, flohen teils nach Spanien zum Herzog ("jarl") Böring (in Darmesteter's lateinischer Analyse: rex Baeringus), teils nach Sachsen zum Herzog Hermann. Als dieser von dem Glaubenswechsel seines Sohnes hört, schreibt er dem König Hlööver einen Brief, worin er ihm deswegen heftige Vorwürfe macht und ihn auffordert, ihm alsbald den Sohn zurückzusenden (Kap. 7).

Der nach Hause zurückgekehrte Mîrmann hat eine lange Unterredung mit seinem Vater, der ihn wegen seines Glaubenswechsels mit Vorwürfen überhäuft, wogegen sich Mîrmann verteidigt, indem er mit beredten Worten die Vorzüge des Christentums gegenüber dem Heidentum auseinandersetzt. Endlich kann der Herzog seinen Zorn nicht mehr bemeistern, er springt auf und schlägt mit seinem Schwert Ylfing dem Sohn eine Wunde; dieser zieht seinerseits das Schwert und erschlägt den eigenen Vater; dann bemächtigt er sich des Schwertes Ylfing und reitet unangefochten, beklagt von den Sachsen, die ihn, ebenso wie seinen Vater, sehr liebten, nach Frankreich zurück (Kap. 8—10).

Bald darauf macht Herzog Böring von Spanien einen Einfall in Frankreich, wird aber von Mîrmann im Zweikampf besiegt und getötet, die Feinde zurückgeschlagen. Zum Dank dafür erhält Mîrmann von Hlöðver den Herzogstitel ("jarlsnafn") und ein Drittel

von Frankreich (Kap. 11).

Von seiner Mutter mit trügerischen Worten eingeladen, begibt sich Mîrmann wieder nach Sachsen, um auch sie der Segnungen des Christentums teilhaft werden zu lassen. Sie empfängt ihn mit erheuchelter Freundlichkeit und vergiftet ihn dann, indem sie ihm eine Schale Met zu trinken gibt. Nach Frankreich zurückgekehrt, wird er am ganzen Leibe vom Aussatz ergriffen; nur seine Augen bleiben so schön wie zuvor, weil er, ehe er trank, das Zeichen des

Kreuzes über sie gemacht hatte (Kap. 12).

Da kein Arzt Mîrmann's Krankheit heilen konnte, zog er sich in ein einsames Haus zurück, wo nur zwei treue Diener, Guðifrey (Goddefrey) und Rogerus, ihm Gesellschaft leisten. Endlich bittet er den König Hlöðver, ihn für tot auszugeben und dem Anschein nach in einem Sarge begraben zu lassen. So geschieht es, und Mîrmann wird im ganzen Frankenlande herzlich betrauert. Unterdessen aber reist er, von seinen beiden treuen Dienern begleitet, heimlich nach Italien, wo er sich Justinus nennen läßt. In Salerno wendet er sich an einen berühmten Arzt, der jedoch erklärt, er könne ihm nicht helfen; wenn überhaupt irgend jemand, so könne dies nur Cecilia, die wegen ihrer Schönheit und Heilkunde hoch-

berühmte Tochter des Königs Wilhelm von Sicilien. So reist er denn weiter zu dieser, nach Valerina (Var.: Valeriaborg) in Sicilien

(Kap. 13-14).

Cecilia heilt Mîrmann mit einem Balsam; der Gerettete vergilt die Wohltat, indem er den heidnischen König Lucidarius von Danubium, der sie mit Gewalt zur Ehe nehmen will, im Zweikampf tötet. Erst jetzt gibt er sich zu erkennen; der König Wilhelm gibt ihm die Hand seiner Tochter Cecilia und dazu ein Drittel seines Reiches (Kap. 15-21).

Mîrmann nimmt Urlaub von seiner Gemahlin und begibt sich nach Frankreich zum König Hlöðver, um auch diesen an der Freude über seine Wiedergenesung Teil nehmen zu lassen. Bald darauf stirbt Hlöðver, und nun bringt es seine Witwe Katrîn durch Fälschung von Briefen und durch Zauberei! dahin, dass Mirmann seine Gemahlin für untreu und ehebrecherisch hält und dass er

schliesslich sogar Katrîn heiratet (Kap. 22-23).

Cecilia, von diesen Dingen in Kenntnis gesetzt, macht sich mit 300 Rittern, selbst in kriegerischer Waffenrüstung, auf und begibt sich, indem sie unterwegs den Namen eines Grafen Iring (Hiring) von Venedig annimmt, nach Köln. Den hier residierenden König von Sachsen bewegt sie zum Kriege gegen den nunmehrigen Frankenkönig Mîrmann, indem sie darauf hinweist, dass dieser jetzt, nachdem er sein eheliches Weib verlassen und eine andere geheiratet, keine Hilfe mehr von seinem Gott zu erwarten habe. Bei Vifilsborg stoßen beide Heere aufeinander; ein Zweikampf zwischen Mîrmann und Iring-Cecilia soll entscheiden; jener wird besiegt und gefangen nach Köln geführt, ebenso die böse Königin Katrîn. Diese wird im Gefängnis zur Strafe für ihre Verräterei von Cecilia durch einen Schlag an den Hals getötet, ihrem Gemahl aber gibt sie sich zu erkennen, und die Versöhnung findet statt. Beide kehren nach Sicilien zurück und regieren hier nach König Wilhelms Tode zwanzig Jahre lang mit Weisheit, Glück und Ruhm. Ihr Leben beschließen sie beide im Kloster (Kap. 24-26).

Suchen wir nun das Geschichtliche in dieser Erzählung herauszuschälen, so tritt uns dasselbe zunächst in Gestalt einiger Eigennamen entgegen. Sofort fallen uns die beiden Namen Hermann und Iring auf. Es ist unzweifelhaft, dass wir es hier mit Namen zu tun haben, die der thüringischen Geschichte bezw. der fränkischen Sage vom Thüringerkrieg des Jahres 531 angehören. Hermann ist seinem Namen nach der letzte König der Thüringer, derselbe, den die Geschichte mit dem vollen Namen Hermanfrid oder auch Irminfrid, Ermenfrid nennt. Iring aber oder, wie er hier auch genannt wird, Hiring 2 ist seinem Namen nach derselbe, der in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MS S. 197 Z. 9: Svå er sagt at pat mundi varla vera gjörningalaust, d. h.: "So wird erzählt, dass das kaum ohne Zauberei geschehen konnte". <sup>2</sup> Über die im Altdeutschen, namentlich im Altfränkischen häufige Vorsetzung eines h vgl. Zeitschr. XXXI, 601.

der fränkischen Sage vom Thüringerkrieg als der vertraute Berater des Königs Hermanfrid erscheint; vgl. hierüber Rajna, Origini S. 05—105; Kurth, Hist. 1011 ics Mirovingiens S. 347—354.

Aus einem geschichtlichen Thüringerkönig (Hermanfild) ist nun allerdings in der Sage oder Dichtung, die der MS zu Grunde liegt, ein Sachsenherzog (Hermann) geworden. Aber dies ist keineswegs auffällig, da die fränkische Sage die Sachsen und Thüringer, iene beiden heidnischen Völker, mit denen die christlichen Franken so oft, zuweilen auch gleichzeitig, Krieg führten, zu vermengen geneigt sein mußte. Vgl. hierüber Rajna, Origini S. 124, 128 und namentlich 144 Anm. 1, wo dieser Gelehrte als eine Folge der in der Sage eingetretenen Vermengung der Sachsen und Thüringer den Umstand bezeichnet, daß es dem Forscher kaum möglich ist, in den seiner Kritik unterliegenden Sagengebilden jene beiden Völker deutlich zu unterscheiden: Distinguere nettamente le due

popolazioni sarebbe impossibile.

Eine Analogie zwischen Geschichte und Dichtung in sachlicher Beziehung ist zunächst darin zu erblicken, dass Hermann in der MS, wie Hermanfrid in der Geschichte, Heide ist, Hermann's Sohn Mirmann dagegen Christ, ebenso wie Hermanfrid's Sohn Amairini. Dieser letztere, der Katastrophe von 531 entronnen, trat später in den Dienst des byzantinischen Kaisers Justinian, der ihn als Befehlshaber (appor) gegen die an der Donau wohnenden heidnischen Gepiden sandte, aus welchem Kriege Amalafrid als Sieger zurückkehrte, s. Prokop, Bonner Ausg. II, 593, Z. 18 bis 594, Z. 11. Mit diesem geschichtlichen Zuge vergleiche man den dichterischen Zug der MS, dass der von seiner Krankheit genesene Mirmann (der also hier dem geschichtlichen Amalafrid entsprechen würde) Heiden aus dem Donaulande ("Danubium", MS 180, 1) bekämpst und besiegt, und zwar im Dienst eines Königs von Sicilien (eines Landes, das sich zur Zeit jenes Gepidenkrieges unter der Herrschaft Justinian's befand), wobei er sich Justinus nennen läfst (aus Salnectia im Bulgarenland MS 184, unter dem Strich Z. I, womit ohne Zweifel Saloniki gemeint ist; Var.: Salestria, was an Silistria erinnert). Bei dem Namen Justinus an den des Kaisers Justinian zu denken, liegt bei dieser geschichtlichen Anknüpfung sehr nahe; ich möchte ihn aber doch lieber anders erklären, indem ich ihn mit dem Namen eines Feldherrn im Dienst Justinian's identifiziere. In demselben Heere nämlich, das nach jenem Bericht Prokop's Justinian gegen die Gepiden nach der Donau sandte, befand sich als Befehlshaber, außer dem genannten Amalafrid, auch Justinus, Sohn des Germanus, eines Neffen jenes Kaisers. Dabei beachte man noch folgenden Umstand. Die Gepiden, gegen die Amalafrid und Justinus gesandt wurden, waren Nachbarn der römischen Provinz Valeria, wie seit Diocletian1 der östliche Teil von Pannonien genannt wurde. Hiermit ist zu vergleichen, dass

<sup>1</sup> Vgl. Budinszky, Ausbreitung der lat. Sprache, Berlin 1881, S. 174.

sich in MS Justinus nach Valeria (Var.: Valerina, auch Valeriaborg, s. Kölbing's Register der Eigennamen) begibt, das hier als eine sicilische Stadt erscheint, und dass er von hier aus den Kriegszug gegen die aus dem Donauland gekommenen Heiden unternimmt. Dieser Name Valeria, den man in der wirklichen sicilischen Geographie vergebens suchen wird, ist m. E. von besonderer Wichtigkeit. Zinzow I, 17 meint, dass Valeria oder Valerina für Palermo, den Namen der Hauptstadt von Sicilien, stehe, und in gewissem Sinne hat er wohl nicht Unrecht; aber es ist doch klar, dass die sonst nie vorkommende Einsetzung von Valeria für Palermo1 auf einem besonderen Grunde beruhen muss, und diesen sehe ich in der in MS eingetretenen Vermengung von geschichtlichen Überlieferungen, die sich auf den Kaiser Justinian und den Gepidenkrieg, in dem auch der Sohn Hermanfrid's eine Rolle spielte, beziehen. mit solchen, die sich auf die Normannenherrschaft in Sicilien und den König dieses Landes Wilhelm II (auf diesen hat schon Zinzow I, 20 hingewiesen) beziehen. — Ob der im Aspremont (ed. Bekker, Abhandlungen der Berliner Akademie von 1847, S. 7 a) vorkommende Heide Justin, der aus dem Orient nach Italien gekommen ist, um die Franzosen zu bekämpfen, mit dem auf den geschichtlichen Feldherrn Justinus zurückzuführenden Justinus der MS identisch ist, will ich dahingestellt sein lassen; unmöglich ist es jedenfalls nicht.

Was dann den in MS als Herzog von Venedig (S. 200: Fenis oder Fenidi) bezeichneten Iring anbetrifft, dessen Namen die zur Bekämpfung oder eigentlich Wiedergewinnung ihres Gemahls Mîrmann nach Norden reisende Cecilia annimmt, so ist dieser Iring ursprünglich sicher kein anderer als derjenige Iring, der in der deutschen Heldensage in enger Verbindung mit Hermanfrid erscheint.<sup>2</sup> Die Analogie liegt darin, das in der MS eine Person,

Dieser Städtename findet sich bekanntlich häufig im franz, Volksepos, und zwar stets mit P (Palerne), nie mit V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. über diese Verbindung Rajna, Origini S. 104. Noch unser Nibelungenlied zeigt sie in solcher Verbindung, in dem sie hier beide vereint gegen die (ohne Zweisel als Franken gedachten) Nibelungen am Hose des Königs Etzel kämpsen, ed. Lachmann Str. 1968: "Dô wart gewäsent balde der degen Irinc, Unde Irnvrit von Düringen, ein küener jungelinc." Irinc wird in diesem Gedicht (z. B. Str. 1965) genannt "von Tenemarke", während der dem geschichtlichen Thüringerkönig Irminstrid (Hermanstrid) entsprechende Irnvrit hier demgemäß mit dem Zusatz "von Düringen" erscheint. In die Verbindung mit Dänemark ist aber Iring sicher nicht als Thüringer gelangt, sondern weil er von der Sage später als Sachse ausgesäst wurde, denn die Sachsen sind es, die in der fränkischen Sage und Dichtung, der Geschichte ungesähr entsprechend, als mit den Dänen gegen die Franken verbündet dargestellt werden, so im Nibelungenlied, wo Liudger von Sachsen und Liudgast von Dänemark als Verbündete gegen die Wormser Fürsten streiten, die auch in diesem Falle nicht etwa als Burgunder, sondern als Franken aufzusassen sind. Es liegt also auch hier, in dieser Verpflanzung Iring's nach Dänemark, eine Vermengung der Thüringer mit den Sachsen zu Grunde, ebenso wie in der mit der Geschichte im Widerspruch stehenden Angabe der MS, daß Hermann (— Hermansfrid der Geschichte) Herzog von Sachsen (statt von Thüringen) ist.

die sich Iring nennt, einen sächsischen (ungenannten) König zum Kriege mit den Franken treibt, der auch tatsächlich ausbricht (vgl. die oben gegebene Inhaltsangabe der MS), denn ganz dieselbe Handlungsweise wird in der sächsischen Überlieferung, die uns in der Chronik Widukind's aufbewahrt ist, Iring, dem Ratgeber des thüringischen Königs Hermanfrid, zugeschrieben (vgl. Rajna, Origini S. 97),1 indem in dieser berichtet wird, dass Hermanfrid dem Gesandten des fränkischen Königs Theoderich, welcher ihm die Thronbesteigung dieses letzteren anzeigt, auf den Rat seines Vertrauten Iring eine beleidigende Antwort gibt, die mit Notwendigkeit den Krieg mit den Franken herbeiführen muß und auch wirklich herbeiführt. Man sieht: wenn auch in MS Iring nicht in Beziehungen zu dem sächsischen Herzog Hermann (= Hermanfrid) gebracht wird, wie eigentlich zu erwarten, so doch in Beziehungen zu einem sächsischen König, und, worauf es vor allem ankommt, die Rolle, die er bei diesem König spielt, indem er ihn zum Kriege mit den Franken treibt, ist in MS dieselbe wie diejenige, die in der genannten sächsischen Chronik Iring zugeschrieben wird,2 nur dass bei Widukind der zum Kriege mit den Franken gedrängte Herrscher ein Thüringer, in MS ein Sachse ist, welche letztere Abweichung von dem ursprünglichen Verhältnis, die übrigens vollkommen der vorhin berührten Verwandlung Hermann's aus einem Thüringer in einen Sachsen entspricht, auf die oben angegebene Weise zu erklären ist. Wir können also in gewissem Sinne sagen, dass der geschichtliche Thüringerkönig Hermanfrid in MS nicht nur durch

¹ Nachdem der Krieg ausgebrochen und König Hermanfrid, von den Franken besiegt und in seiner Hauptstadt belagert, in große Bedrängnis gebracht worden ist, spielt, der bei Widukind vorliegenden Überlieferung zufolge, Iring die Rolle eines seinem Herrn treu ergebenen schlauen Vermittlers, indem er durch seine Geschicklichkeit den fränkischen König zu dem Entschluß bringt, die Belagerung aufzuheben. Eine ganz ähnliche Rolle spielt, der Darstellung Gregor's zufolge, im burgundischen Kriege vom Jahre 500 Aridius (vgl. Kurth, Hist. poét. des Mérovingiens S. 254 ff.); noch ähnlicher dem thüringischen Iring in dieser Rolle des treuen Ratgebers und schlauen Vermittlers ist der Blancandrin des Rolandsliedes. Ich stehe nicht an, die Vermutung auszusprechen, daß diese beiden epischen Gestalten, Aridius und Blancandrin, von der Sage und Dichtung nach dem Muster der Sagengestalt Iring's gebildet worden sind.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Aus der Rolle, die in *MS* Iring spielt, könnte man geneigt sein (wie Zinzow wirklich tut), auch den Sachsen einen Anteil an der Ausbildung der Sage, die der *MS* zu Grunde liegt, zuzuschreiben, aber eine Notwendigkeit hierzu liegt nicht vor. Denn wenn auch Iring von Gregor und den ihm folgenden fränkischen Chronisten nicht genannt wird, so liegt darin keineswegs ein Beweis, daß die fränkische Volksüberlieferung denselben nicht kannte, und das bekanntlich fränkischer Sage entsprossene Nibelungenlied, wo er, wie schon bemerkt, neben Irminfrid-Irnfrid aufgeführt wird, macht es im Gegenteil wahrscheinlich, daß er auch in der fränkischen Überlieferung eine Stelle hatte; daße etwa diesem Zuge des Nibelungenliedes eine sächsische Überlieferung zu Grunde liege, ist ja gänzlich ausgeschlossen. Ich halte also (vgl. oben S. 533) eine Beteiligung auch der Sachsen an der Ausbildung der Mirmannsage für wenig wahrscheinlich.

den Sachsenherzog Hermann vertreten wird, sondern auch durch den ungenannten sächsischen König, dessen Berater Iring-Cecilia ist.

Was die Versetzung Iring's von Thüringen nach Venedig betrifft, so findet sich dieselbe, wie in MS, auch in der deutschen Heldensage, wie die Thidreks Saga Kap. 15 bezeugt, wo er Erik genannt wird (vgl. Zinzow II, 10), und hängt mit der Anknüpfung dieses Helden an die ostgotische Sage bezw. das den Amalern verwandte Geschlecht der Wölfinge zusammen, die in der soeben genannten Saga (l. c.) zu Tage liegt. Diese Anknüpfung aber beruht ohne Zweifel auf dem geschichtlichen Umstande, dass Amalaberga,1 die Gemahlin des mehrfach genannten Thüringerkönigs Hermanfrid, eine Nichte des großen Gotenkönigs Theodorich war. Übrigens findet sich, als Zeugnis für diese Sagenverknüpfung, der Name des ostgotischen Heldengeschlechtes der Wölfinge auch in der MS, welche dem Schwert, das zuerst der Sachsenherzog Hermann, dann sein Sohn Mîrmann führt, den Namen Ylfing beilegt; das ist ja nichts anderes als die nordische Form von Wölfing. Die in MS (ed. Kölbing S. 153) dem Leser aufgetischte Geschichte, wonach einst ein Wolf die Leiche eines Mannes mit umgürtetem Schwert in seine Höhle geschleppt hätte, wo dann später das Schwert gefunden und wegen des Fundortes, der Wolfshöhle, Ylfing genannt worden sei - diese Geschichte ist offenbar eine von solchen, wie sie das Mittelalter zur Erklärung von Eigennamen zu erfinden pflegte.2

An die Ostgoten bezw. an ihren großen Krieg mit den Byzantinern unter Justinian (in den sich, wie bekannt, auch die Franken einmischten) erinnern auch zwei Namen, die in der MS römischen Rittern beigelegt werden, die Mîrmann-Justinus im Turnierkampf besiegt: Valentinus oder, wie es hier lautet, Valintînus (so in Hd. C; die in den Text gesetzte Form Valternir ist sicher verderbt) ed. Kölbing S. 182 und Petrus S. 183. Was den ersteren betrifft, so nennt Prokop in seinem Gotenkrieg (Bonner Ausg. II S. 26, Z. 15) im Heere Belisar's den Reiterführer Valentinus, und ein Petrus erscheint bei Prokop (II, 25, 8 ff.) als Gesandter des Kaisers Justinian, damit beauftragt, dem Gotenkönig Theodat Krieg

anzukündigen.

¹ Der Name Amalaberga oder Amalabirga (diese letztere Form findet sich z. B. in den Excerpta Valesiana § 70, ed. Gardthausen als Anhang seiner Ammian-Ausgabe) erinnert an den Namen Brigida, den Hermann's Gattin in MS führt: Verkürzung germanischer Namen durch Fortlassung des ersten oder des zweiten Bestandteiles ist ja eine bekannte Erscheinung, z. B. altn. Hildr für Brynhildr, s. Paul's Grundr. III² S. 660 Anm.; Berga oder Birga wäre dann zu dem bekannten Namen Brigida (Brigitte) umgedeutet worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit dem Schwertnamen Ylfing = Wölfing (Benennung nach einem Geschlecht oder Volk) vergleicht sich der im Biterolf und dem Nibelungenlied (s. W. Grimm, Deutsche Heldensage<sup>3</sup> S. 106) vorkommende Schwertname Waske (= Vasco d. h. Baske oder Gascogner); ähnlich der im Ogier (s. Langlois, Noms propres) vorkommende Name Sarrazine, der das Schwert des Heiden Brunamont bezeichnet.

Von den Thüringern und Goten wende ich mich nun zu demjenigen Volke, das an der ursprünglichen Ausbildung der Mirmannsage ohne Zweifel den Hauptanteil gehabt hat; den Franken. Nach der MS regiert in Frankreich während des größten Teiles der hier erzählten Begebenheiten der König H.ödver, von dem berichtet wird, dais er mit seinem Volk vom Heidentum zum Christentum übertritt. Insofern ist er natürlich mit Chlodwig, dem ersten christlichen Frankenkönig, zu identifizieren. Damit stimmen nun allerdings nicht überein die zuerst freundlichen, dann feindlichen Beziehungen Hlödver's zu dem Sachsenherzog Hermann, in welchem wir ja den Thüringerkönig Hermanfrid zu erblicken haben, denn solche Beziehungen der Franken zu Hermanfrid fanden nicht während der Regierung Chlodwigs, sondern während derjenigen seiner beiden Söhne Theoderich's I und Chlothar's I statt. Diese beiden letzteren waren es ia, die im Jahre 531 das Reich Hermanfrid's zerstörten. Es wird anzunehmen sein, dass der Hlödver der MS, dem Namen und der Person nach, nicht nur dem Chlodwig oder Hlod-wig der Geschichte entspricht, sondern auch, in beiden Beziehungen, dem eben genannten Chlothar oder Hlod-han: H. Fer also nach Person und Namen eine Verschmelzung von Historic mit Historic Was im besondern den Namen betrifft, so hat Histier sein z von dem Namen des Vaters (Hist-wig), die Endung -er von dem des Sohnes (Hlol-hari). Hivover entspricht der im Französischen vorkommenden Form Fioevier (s. Mackel, Germanische Elemenie S. 135, ohne Beleg) oder Cioevier (so im Auberi le Beurguignen, s. Darmesteter, De Floovante S. 90). Über diese letztere Form hat gehandelt Rajna. Origini S. 152. Derselbe erblickt in Circuier lediglich die Darstellung des germ. Hlod-wig, doch gibt er zu, dass "Lohier pul aver cooperato, esercitando un'attraziene. Ich halte diese vermutungsweise von Rajna geäußerte Ansicht für die allein richtige; sie gilt auch für den uns hier beschäftigenden Namen H. Towr, der hiernach ein Mischungserzengnis von Hird-wig oder Hied-wig (frz. Cicevis) mit Hlod-hari (frz. Lehier) darstellt.

Ja, ich glaube sogar, dass außer Chlodwig und seinem Sohne Chlothar I noch ein andrer Frankenkönig mit Namen Chlothar den Anspruch erheben kann, zu dem Namen und der Person des Hlodver der Saga mit beigetragen zu haben: Chlothar II, Sohn Chiperich's und Fredegundens. Ich halte es nämlich für wahrscheinlich, dass in die Erzählung der MS auch Dinge und Ereignisse mit hereinspielen, die der Lebens- bezw. Regierungszeit Chlothars II (584—628) angehören.

Zu dieser Ansicht führen zunächst gewisse geographische Angaben der MS. Ihr zufolge ist der Sitz des sächsischen Herzogs Hermann, des sagenhaften Vertreters des Thüringerkönigs Hermanfrid, nicht ein der thüringischen Geographie angehöriger Ort, sondern vielmehr Meginza, d. h. Mains. Später (so S. 201, 18; 208, 9) wird Köln am Rhein als der Herrschersitz des Sachsen-

königs genannt. Beide Städte, Mainz wie Köln, haben bekanntlich nie zu Thüringen bezw. Sachsen gehört, vielmehr stets zu dem alten ripuarischen Frankenlande, das einen wichtigen Teil von Austrasien bildete. Ferner ist sehr auffällig der Reiseweg, den Mîrmann einschlägt, um von Mainz, der Residenz seines Vaters, nach Reims, dem Sitze des Frankenkönigs Hlödver, zu gelangen: er reitet mit seinen Begleitern zunächst den Rhein herauf bis Basel, dann nach Vifilsburg (bekanntlich der mittelalterliche deutsche Name von Avenches = Aventicum, gelegen ca. 15 Kil. südöstlich von Neuchâtel in der Schweiz, unweit des Murtener Sees), von dort nach Frankreich, wo sie den König in Reims finden: Ridu beir bâ upp með Rîn til Boslaraborgar; eptir hat til Vifilsborgar ok hadan î Frakkland, ok frêttu [erfuhren] at Hlöðverr konungr var î Reinsborg, MS ed. Kölbing S. 144: und denselben geographisch höchst seltsamen, weil einen ungeheuern und ganz unsinnigen Umweg beschreibenden Reiseweg schlägt Mîrmann auch ein, als er mit seinen Begleitern von Reims nach Mainz zurückkehrt: Rîđa peir af Reinsborg ...; peir ridu til Vifilsborgar ...; hêldu fram ferdinni [setzten die Reise fort] ok ridu ofan med Rîn bar til er beir kômu til Megenzuborgar, S. 151. Auch der Zweikampf der Königin Cecilia gegen ihren ungetreuen Gatten Mîrmann, nach dessen für Mîrmann unglücklichem Ausgang sein Heer die Flucht ergreift, findet bei Vifilsburg statt (S. 203, Z. 21). Nun liegt aber tatsächlich, wie Mainz und Köln im fränkischen Austrasien, so Vifilsburg in Burgund, und der sonderbare Reiseweg, den Mîrmann einschlägt, um von Mainz nach Reims und wieder zurück zu gelangen, nämlich über das in Burgund gelegene Vifilsburg, welcher Ort in MS, was wohl zu beachten ist, zum Sachsenlande gerechnet wird - dieser Reiseweg kann m. E. nur dadurch erklärt werden, dass der Verfasser der zu Grunde liegenden französischen Dichtung bezw. die fränkische Sage, welche dieser Dichtung zu Grunde liegt, sich Austrasien und Burgund zusammen als ein Reich vorgestellt hat, das in MS als Sachsenland (Saxland) bezeichnet wird, gegen-

mit umfasst), konnte u. a. eine Episode aus dem Bruderkriege von 610-612,

<sup>1</sup> In der Regel heisst es im Deutschen Wiflisburg. Dass die Erwähnung dieses Ortes in MS, wie Zinzow I, S. 13 und 17 meint, aus dem bekannten altnord. Itinerar nach Rom und dem heil. Lande, wo dieser Ort genannt wird (Symbola ad geographiam medii aevi, ex monumentis itslandicis, ed. Werlauff, Hauniae MDCCCXXI, p. 17) stammt, ist entschieden abzulehnen, denn, so muß man fragen, wie wäre der Vers. der MS, vorausgesetzt, dass er das Itinerar kannte, darauf versallen, von den zahlreichen in demselben erwähnten deutschen Orten gerade Vissisburg sich auszusuchen und nicht nur als Station deutschen Orten gerade Vifilsburg sich auszusuchen und nicht nur als Station auf dem Reiseweg Mainz-Reims, sondern auch als den Ort des Kampfes zwischen Franken und Sachsen zu bezeichnen, gerade diesen Ort, der seiner Lage wegen dafür am allerwenigsten passend erscheinen mußte? So ungeheuerlich verkehrt darf man sich seine geographischen Vorstellungen nicht denken; der Grund für die besondere Wichtigkeit, die er in seiner Erzählung diesem Orte zuweist, mußs vielmehr in seiner Vorlage, der anzunehmenden lateinischen Bearbeitung eines französischen Gedichtes, gesucht werden.

2 Zu der Auffassung Austrasiens als Sachsenland (das aber auch Thüringen wit umß fatt) konnte u. a. eine Enisode aus dem Bruderkriege von 610-612.

über dem neustrischen Reiche, das hier als Frankenland Frakk-

land) bezeichnet wird,

Durch diese geographischen Erwägungen werden wir dazu geführt, die historischen Quellen von MS, abgesehen von jener ursprünglichen Grundlage, die es mit den Beziehungen des Thüringerkönigs Hermacfrid zu den fränkischen Königen zu tun hat, auch in jener Zeit der fränkischen Geschichte zu suchen, wo Chlothar II (= Hööver der MS, in Neustrien != Frakkland der M.S., die Königin Brunhili dagegen 'seit dem Jahre 593, zuerst im Namen ihres Schnes Childeberts II, dann im Namen ihrer Enkel Theuderichs II und Theudeberts II in Burgund und Austrasien regierte, welche beiden Länder zusammen, wie wir gesehen haben, in MS als Sachsenland (Saxland, erscheinen. In der Tat zeigt die Geschichte der Regierung Brunhildens bezw. ihres Sohnes und ihrer Enkel ganz auffallige Analogien mit der Erzählung von M.S. Es handelt sich hier hauptsächlich um zwei von Brunhild angestiftete Kriege zwischen den Frankenkönigen: den vom Jahre 600, wo Chlothar von Theuderich und Theudebert angegriffen und bei Doromellum (frz. Dormelles in der Gegend von Sens) geschlagen wurde (Fredegar lib. IV, cap. 20), und den von 610-612, in dessen Verlauf der mit Ch'othar verhündete Theuderich von Burgund seinen Bruder Theudebert von Austrasien in zwei großen Schlachten, bei Toul und bei Tolbiacum (Zülpich), besiegte. Diese geschichtlichen Ereignisse sind in M.S noch deutlich erkennbar, wenn sie auch hier, was ja bei ihrer sagenhaften Umgestaltung natürlich, ja notwerdig erscheint, vielfach aus ihrer ursprünglichen Verbindung gerissen und durcheinander geworfen worden sind.

Gehen wir zu einer etwas eingehenderen Vergleichung über. Wie im Jahre 600 auf Anstiften der Königin Brunhild ihre beiden Enkel, die Könige von Burgund und Austrasien, den neustrischen König Chlothar angreifen und besiegen, so erklärt in MS auf Anstiften der Cecilie, die in diesem Fall der Königin Brunhild entspricht, der ungenannte König von Sachsen (— den vereinigten

von dem noch mehrfach die Rede sein wird, beitragen. Nachdem nämlich der austrasische König Theudebert bei Toul (a. 611) geschlagen worden war, sammelte er ein neues Heer, das aus Sachsen und Thürugern bestand. Daß aber von der Sage auch Burgund als Sachsenland bezw. ein Burgunder als Sachse aufgefafst werden konnte, sehen wir an Bertoald, dem burgundischen Hausmeier aus jener selben Zeit, der Zeit Brunhildens, denn nach Suchier's ohne Zweifel das Richtige treffenden Vermuung ist dieser Bertoald von dem französischen Volksepos, bezw. der demsenden zu Grunde liegenden Sage in einen Sachsenherzog verwandelt worden. — Den Ausdruck Suzland der MS in dem Sinne aufzufassen wie es im Altnord, zuweilen ohne Zweifel geschiebt, nämlich = Deutschland im allgemeinen, liegt hier für uns durchaus keine Nötigung vor, um so weniger als durch eine solche Annahme die Seltsankeit des Reiseweges Mainz-Reims über Burgund und die Verlegung des Kampfplatzes zwischen Franken und Sachsen nach Vrifisburg ja offenbar nicht beseitigt würde; grade das aber ist es, worauf es uns hier ankommt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Gestalt der Männerrüstung tragenden und sich Iring nennenden Cecilie, die den König von Sachsen zum Kriege mit Frankenland treibt, hat

Königreichen Burgund und Austrasien der Geschichte) Mîrmann, dem Nachfolger Hlööver's und König von Frakkland (= Neustrien der Geschichte), den Krieg, und Cecilie entscheidet denselben zu Gunsten der Sachsen durch ihren Zweikampf mit Mîrmann, indem nach dessen Besiegung sein Heer die Flucht ergreift.

Diesen Kampf zwischen Cecilie und Mîrmann, der den Krieg zwischen den Herrschern von Saxland und Frakkland entscheidet. verlegt die MS in die Nähe von Vifilsburg; das ist, wie oben schon bemerkt, das alte Aventicum, Avenches, das der Geschichte zufolge in dem burgundischen Reich Brunhildens bzw. ihres Enkels Theuderich liegt, und auch diese geographische Angabe von MS hat eine historische Quelle, indem sie auf einem geschichtlichen Ereignis beruht, das wir aus Fredegar's Chronik, lib. IV, cap. 37 kennen und das gewissermaßen das Vorspiel zu dem oben erwähnten Bruderkriege zwischen Theuderich und Theudebert (610 -612) bildete. Nämlich im Jahre 610 machten die zu Theudebert's austrasischem Reich gehörigen Alemannen einen Einfall in das Gebiet von Aventicum-Vifilsburg, schlugen die zur Abwehr herbeieilenden burgundischen Grafen in die Flucht und kehrten mit einer großen Menge von Gefangenen und mit Beute beladen wieder nach Hause zurück. Dieser Kampf im "pagus Aventicensis" fand nach Fredegar's Bericht bei "Wangas" statt, das mit Wangen bei Solothurn oder mit Ober-Wangen bei Bern zu identifizieren ist, also jedenfalls im Norden (Nordosten) von Vifilsburg liegt. 1 Damit ist zu vergleichen, dass in MS das Zusammentreffen des sächsischen und des fränkischen Heeres ebenfalls im Norden von Vifilsburg stattfindet: Setti tjöld sîn û heiðar þær er liggja fyrir norðan

eine doppelte Grundlage: sie ent pricht einerseits dem sagenhaften thüringischen Iring (s. oben S. 539), andrerseits der geschichtlichen Königin Brunhild. Auch Beziehungen zu der Brünhild der Nibelungensage sind möglicherweise vorhanden: beide, Cecilie und Brünhild, haben kriegerischen Sinn und kämpfen in kriegerischer Rüstung mit Männern, Brünhild mit ihren Freiern, Cecilie mit ihrem Gatten; auch das Gewand, in dem sie zum Streite gehen, stimmt überein: wie Brünhild, so zieht auch Cecilie ein seidenes Gewand über die Brünne, vgl. Der Nibelunge Nöt, ed. Lachmann Str. 408: Ein wäfenhemde ställn leite un diu meit, und MS S. 201 Z, 7; silkhifüp yfir brynnu. Beiden wird durch Trug und Zauber einer Frau (MS cap. 22) der Gatte (Verlobte: Mirmann bezw. Sigfrid) genommen, sodaß derselbe sich von der Gattin (Verlobten) abwendet und eine andere heiratet. Beide endlich sind zauber- und keilkundig. Vgl. über diese Eigenschalten der Brünhild und ihre Beziehungen zu dem Frankenkönig Gisbert (– Sigibert) meine "Antiken Elemente im altfranz. Merowingersyklus" Leipzig 1907 S. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der geschichtliche Charakter dieser Erzählung Fredegar's ist nicht zu bezweifeln, um so weniger als es sich hier um ein Erignis handelt, das in der burgundischen Schweiz geschah, denn aus diesem Lande stammt ju der arsprüngliche Verl. der sog. Chronik Bredegar's, wahrscheinlich sogai (nach dem Hg. der Chronik, Krusch) aus der Stadt Avenches selbst. Was den deutschen Ramen derselben betrifft, der von einem Alemannenfürsten H'ibil bergenommen ist, so kommt er bei Fredegar, neben dem romanischen, ebenfalls vor (so lib. II, cap. 40).

Vîfilsborg (MS S. 203, Z. 20) "er [Mîrmann] schlug seine Zelte auf den Feldern auf, die nördlich von V. liegen".

Nach alledem halte ich es für sehr wahrscheinlich, das, wenn MS den Kampsplatz zwischen Franken und Sachsen bzw. zwischen Mîrmann und Cecilie in die Gegend von Visilsburg verlegt hat, diese topographische Angabe auf eine Überlieserung von dem soeben erwähnten geschichtlichen Ereignis, das in der Nähe (im Norden) jener Stadt sich abspielte, zurückzuführen ist. Auf dieselbe Quelle wird auch die Erwähnung dieses Ortes als Station auf dem sonderbaren Reisewege Mîrmann's von Mainz nach Reims zurückgehen.

Wir sehen also: der in MS berichtete, in einen Zweikampf zwischen Mîrmann<sup>1</sup> und Cecilie auslaufende Krieg zwischen den Franken und Sachsen entspricht im allgemeinen sowie auch hinsichtlich seines für den Frankenkönig unglücklichen Ausganges den geschichtlichen Verhältnissen des Jahres 600, dagegen die Verlegung des Kampfplatzes in die Gegend von Vifilsburg denen des Jahres 610. Was sich aber in MS unmittelbar an jenen Kampf anschließt, entspricht dem, was Fredegar (lib. IV, cap. 38) zum Jahre 612 berichtet. Es ist dies: Nachdem Theudebert von Austrasien, der ein neues, aus Sachsen und Thüringern bestehendes Heer gesammelt hatte, von Theuderich bei Zülpich geschlagen worden war,2 entfloh er, wurde jedoch gefangen genommen und nach Köln vor den Sieger gebracht, der ihn dann gefesselt nach Cabillonum (Chalons-sur-Saône) bringen liefs. Wer erkennt diese durch Fredegar bezeugte geschichtliche Tatsache nicht sofort in der Erzählung der MS wieder, wonach Mîrmann nach dem unglücklichen Ausgang seines Kampfes mit Cecilie und der Flucht seines Heeres gefangen nach Köln gebracht wird?

Das der Bruderkrieg von 610—612 der fränkischen Sage und Dichtung Anlas zur Betätigung gegeben hat, geht nicht nur aus der soeben berührten Erzählung der MS, sondern auch aus

¹ Insofern, wie wir gesehen haben, Mîrmann der sagenhaste oder dichterische Vertreter eines merowingischen Königs ist, könnte man geneigt sein, auch seinen Namen auf den Geschlechtsnamen der Merowinger zurückzuführen; die Veränderung des zweiten Elementes könnte auf Angleichung an den Namen seines Vaters Hermann beruhen. Das i der ersten Silbe freilich bliebe unerklärt, und ich lege überhaupt auf diese Kombination, da sie doch recht unsicher ist, durchaus kein Gewicht; immerhin dürste sie weniger unwahrscheinlich sein als die ganz haltlose (übrigens auch nur mit Vorbehalt geäußerte) Vermutung Rajna's, der (Origini S. 134 Anm.) bei Mîrmann an Murman, den Namen eines bretonischen Königs des IX. Jhds., denkt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In diesem Punkte hat die Sage, wie wir sehen, die geschichtlichen Verhältnisse umgekehrt, denn in MS sind es ja die Sachsen, die siegreich bleiben. Dies beruht ohne Zweifel auf einer Vermengung der Ereignisse von 612 mit den oben angegebenen von 600; auf derselben Vermengung beruht dann natürlich auch die Änderung, die von der durch MS bezeugten Sage hinsichtlich der unmittelbaren Folge des Kampfes eingeführt worden ist: das nämlich nicht, wie der Geschichte entsprechen würde, der Sachsenkönig, sondern Mirmann, der König von Frakkland = Neustrien, gesangen genommen und nach Köln gebracht wird,

andern Denkmälern hervor. Wie Kurth in seiner Histoire poétique des Mérovingiens S. 417—424 in überzeugender Weise nachgewiesen hat, bewahrt das Liber Historiae deutliche und sichere Spuren der umgestaltenden Tätigkeit, die von der Sage an der geschichtlichen Wirklichkeit jenes Krieges geübt worden ist, und es ist kaum daran zu zweifeln, dass die hierauf sich beziehende fränkische Sage auch in episch-dichterischer Weise, also sagen wir: in epischen Liedern und später vielleicht in einer Chanson de geste, Gestaltung gewonnen hat. Der Bericht des Liber Historiae, welcher durch seine sofort auffallende epische Färbung sich von dem vorhin angeführten kurzen und trockenen Bericht Fredegar's (IV, 38) sehr entschieden abhebt, umfast die Kapitel 38 und 39 jenes Werkes und lautet in

den wesentlichen Punkten folgendermaßen.

Brunhild stachelt fortwährend ihren Enkel Theuderich zum Kriege gegen seinen Bruder Theudebert, indem sie seine Begierde anreizt, sich des in Köln befindlichen Schatzes seines verstorbenen Vaters und des Reiches Theudebert's zu bemächtigen, mit dem Hinweis darauf, dass derselbe als der Sohn eines Kebsweibes seines Vaters gar nicht sein Bruder sei. Theuderich wird hierdurch zum Kriege gegen Theudebert bewogen. Der letztere wird in einer Schlacht bei Tolbiacum (Zülpich) geschlagen und entflieht nach Köln. Seine ripuarischen Untertanen, deren Gebiet von Theuderich verwüstet wird, bitten diesen um Gnade, die er aber nur unter der Bedingung gewährt, dass sie ihm Theudebert lebend oder tot zur Stelle schaffen. Sie begeben sich darauf zu Theudebert und richten ihm eine angebliche Botschaft seines Bruders aus, dass er demselben den Schatz seines Vaters ausliefern solle: dann werde Theuderich mit seinem Heere abziehen. Um diese Forderung zu erfüllen, betrat Theudebert mit den angeblichen Abgesandten seines Bruders den Palast, in dem sich der Schatz befand. Aber als die Truhen geöffnet worden waren und Theudebert darin nach den königlichen Schmucksachen suchte, zog einer von jenen das Schwert und tötete ihn. Den abgehauenen Kopf steckten sie auf die Mauer der Stadt; Theuderich zog alsbald in dieselbe ein und bemächtigte sich des Schatzes. Die schöne Tochter des Ermordeten wollte er heiraten; da aber trat ihm Brunhild entgegen mit den Worten: "Wie kannst Du die Tochter Deines Bruders zum Weibe nehmen?" Er aber antwortete: "Hast Du mir nicht gesagt, dass es nicht mein Bruder wäre? Warum hast Du mich dies Verbrechen begehen lassen, dass ich meinen Bruder getötet habe?" Und damit zog er sein Schwert und wollte sie töten; nur durch die Hilfe der Edeln, die sie umgaben, gelang es ihr, in ihr Gemach zu entkommen. Von wildem Hass erfüllt, liess sie darauf ihrem Enkel durch die Hand eines ihrer Diener einen Gifttrank reichen. Ahnungslos nahm er ihn zu sich, verfiel in eine Krankheit und starb ("Elanguens inicum spiritum in peccatis deficiens mortuus est").

Wie Kurth, l. c. S. 421 nachgewiesen hat, ist ein Hauptteil dieser Erzählung des Liber Historiae, nämlich die Geschichte von

einem fränkischen König, der, während er sich über seine Truhe beugt, um aus derselben Kostbarkeiten für einen verwandten König hervorzuholen, von Abgesandten dieses letzteren ermordet wird. nichts anderes als die Wiederholung eines alten epischen Motivs, das in der Merowingersage schon früher Verwendung gefunden hatte: in der von Gregor von Tours in seinem großen Geschichtswerk (II, 40), ohne Zweifel nach mündlichen und sagenhaften Ouellen, erzählten Geschichte von Chloderich, dem Sohne des ripuarischen, in Köln residierenden Königs Sigebert, welcher, nachdem er diesen seinen Vater auf Anstisten Chlodwigs (der sich des Reiches Sigebert's bemächtigen will) hat umbringen lassen, von Abgesandten jenes verräterischen Königs ermordet wird, während er sich über eine Truhe beugt, um aus derselben Schmuckgegenstände für Chlodwig hervorzuholen. Es ist ohne Zweifel ein uraltes, märchenhaftes Motiv,1 das in der fränkischen Sage an verschiedene merowingische Könige geknüpft worden ist: zuerst an Chlodwig und seine Verwandten Sigebert und Chloderich (Gregor II, 40), dann an Brunhild und ihre Enkel Theuderich und Theudebert (Liber Historiae), andrerseits aber auch an Brunhildens Gegnerin Fredegunde und ihre Tochter Rigundis (Gregor IX, 34, s. Anm. hier unten).

Meine Meinung geht nun dahin, dass wir auch in MS, und zwar in dem ersten Hauptteil der Erzählung, der von den Beziehungen Mîrmann's zu seinen Eltern sowie zu Hlööver handelt, einen Nachhall jener Geschichten finden, die uns von Gregor (II, 40) über Chlodwig, Sigebert und Chloderich, sowie im Liber Historiae über Brunhild, Theuderich und Theudebert erzählt werden. Und zwar ist anzunehmen, dass der Chanson de geste, auf der die MS ohne Zweisel beruht, eine Fassung der Brunhildensage zu Grunde lag, die zwar in den wesentlichen Zügen der im Lib. Hist. überlieferten entsprach, einen wichtigen Zug aber der von Gregor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vergleiche das deutsche, hauptsächlich (vielleicht nicht zufällig!) auf fränkischem Gebiet verbreitete Märchen vom Machandelboom (Grimm No. 47), wo die böse Stiefmutter den Knaben veranlasst, sich aus der Kiste einen Apfel zu langen und, während er sich über die Kiste beugt, den Deckel zuschlägt, dass ihm der Kopf abgeschnitten wird. Der Knabe wird in einen Vogel verwandelt, und dieser schenkt dem Vater eine goldne Kette, die er auf seine Bitte von einem Goldschmied erhalten hat; dies macht den Eindruck, als wenn es sich auch hier ursprünglich nicht um einen aus der Truhe zu langenden Apfel, sondern eine goldene Kette oder dergleichen gehandelt habe. Auch in der fränkischen Merowingersage findet man eine Darstellung dieses alten Motivs, welche diesem deutschen Märchen näher steht als die im Liber Historiae und von Gregor II, 40 gegebene. Nämlich derselbe Gregor erzählt an einer späteren Stelle seines Werkes (IX, 34), offenbar sagenhaft, wie nach dem Tode des Frankenkönigs Chilperich dessen böse Witwe Fredegunde, die ihre Tochter Rigundis hasst, derselben das heuchlerisch-sreundliche Anerbieten macht, aus dem in einer Truhe ("arca") befindlichen Schatz des Verstorbenen sich zu nehmen, was sie wolle, und als die Tochter sich tief in die Truhe hinabbeugt, um aus derselben Kostbarkeiten hervorzulangen, den Deckel zuwirft, um ihre Tochter damit zu ersticken, was ihr auch gelungen wäre, wenn jene nicht durch herbeieilende Dienerinnen gerettet worden wäre,

(II, 40) aufbewahrten Sage von Sigebert und Chloderich entlehnte: die Tötung des Vaters durch den eigenen Sohn. Vergegenwärtigen wir uns nochmals die einzelnen Elemente jener beiden

Erzählungen der fränkischen Chronisten.

Zunächst Gregor: ein in Paris residierender fränkischer König (Chlodwig), der sich des Schatzes und des Reiches eines in Köln herrschenden Verwandten (Sigebert) bemächtigen will, reizt den Sohn desselben (Chloderich) zur Ermordung des Vaters auf, und der Sohn lässt in der Tat den Vater umbringen. Dann lässt er auch diesen Sohn, während derselbe über eine Truhe, die den Schatz des Ermordeten enthält, sich beugt, durch Abgesandte ermorden.

Dem gegenüber Liber Historiae: ein Frankenkönig (Theuderich). der sich mit dem in Paris residierenden (Chlothar) verbündet hat, lässt seinen Bruder (Theudebert), nach dessen Reich und Schatz (dem Schatz seines verstorbenen Vaters) seine Großmutter (Brunhild) ihn lüstern gemacht hat, in dessen Stadt Köln, während er (der Bruder) in einer jenen Schatz bergenden Truhe nach Kostbarkeiten sucht, durch Abgesandte (eigentlich: Untertanen dieses Herrschers von Köln, die sich mit jenem in verräterische Verbindung gesetzt und sich für Abgesandte desselben ausgegeben haben) ermorden. Bald darauf entsteht ein Streit zwischen jenem König (Theuderich) und seiner Großmutter: er zieht das Schwert gegen sie; nur mit Mühe wird sie von ihren Mannen gerettet. Dann lässt sie, von Hass und Rachsucht erfüllt, ihrem Enkel durch einen Diener einen vergifteten Trank reichen, der ihm Krankheit und Tod bringt.

Sehen wir, was aus diesen Elementen in MS geworden ist. Ein in Paris residierender fränkischer König (Hlöðver) sendet den Sohn (Mîrmann) eines in Mainz 1 residierenden Herzogs (Hermann) zu diesem seinem Vater. Der Sohn erschlägt den Vater, worauf er alsbald zu dem Herrscher von Paris zurückkehrt, der ihn sehr freundlich empfängt. Auf Einladung seiner Mutter begibt er sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An die Stelle von Köln, das bei Gregor (II, 40) und dem Lib. Hist. und ebenso auch im zweiten Hauptteil von MS erscheint, ist in dem hier in Betracht kommenden ersten Hauptteil der Saga die Stadt Mainz getreten. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass dieser Name hier für Metz eingetreten ist, die Residenz des in unsern Geschichten eine Hauptrolle spielenden Königs Theudebert, wo auch (nach dem Lib. Hist.) der Streit zwischen Theuderich und Brunhild sowie die Vergistung Theuderichs ersolgt. Die Ortsnamen Metz und Mainz (altdeutsch Meinz, aber auch Menz oder Mentz) konnten sehr leicht verwechselt werden, und es ist z. B. sehr wahrscheinlich, dals der im Nibelungenliede erscheinende Ortwin von Metz ursprünglich wenigstens derselbe ist wie der Ortwin von Meinz oder Menz, der in der Rabenschlacht genannt wird (s. Grimm, Deutsche Heldensage<sup>3</sup>, Register). Wie hier in der Rabenschlacht, so wird auch in der unserer Saga zu Grunde liegenden Überlieferung Mens oder Mainz an Stelle des ursprünglichen Metz getreten sein, das als Residenz der austrasischen Könige offenbar für das fränkische Volksepos weit größere Bedeutung hatte als jene Stadt am Rhein. Auch Müllenhoff spricht sich (Haupt's Zeitschr. VI, 440) in dem Sinne aus, das in der deutschen Heldensage die Herkunftsbezeichnung von Metz ursprünglicher ist als von Meinz.

bald darauf in seine Vaterstadt zurück und wird von jener mit heuchlerischer Freundlichkeit aufgenommen. Sie zeigt dem Sohn die Schätze und Kostbarkeiten des Vaters, die nun, so sagt sie, sein eigen seien, und führt ihn zuletzt in ein Vorratshaus, das unter der Erde lag und zwei Stockwerke besaß. In das untere Stockwerk, wo die Wein- und Metvorräte lagerten, konnte man nur durch eine vermittels einer Falltür geschlossene Öffnung oder Luke gelangen, die sich im Fußboden des oberen befand und von der eine Stiege zu den Fässern hinabführte. Die Mutter führt den Sohn in diesen Weinkeller hinab, steigt dann die Stiege wieder hinauf und läfst dem unten stehenden Sohn durch einen ihrer Diener einen vergifteten Trank reichen, worauf sie mit haßerfüllten Worten die Falltür zuschlägt und sich entfernt. Durch diesen Trank verfällt Mîrmann in eine unheilbare Krankheit (Aussatz).

In dieser Darstellung von MS sind die vom Lib. Hist. und von Gregor (II, 40; aber auch Gregor IX, 34 [s. oben S. 548] ist hier mit zu berücksichtigen) auf bewahrten merowingischen Geschichten noch deutlich wiederzuerkennen. Der König von Neustrien (Paris), nämlich Chlodwig bezw. Chlothar II, erscheint in MS als der in Paris residierende König von Frakkland, Namens Hlöðver. Der Königssohn, der auf Anstiften des in Paris residierenden Frankenkönigs seinen Vater ermordet bezw. ermorden lässt (Lib. Hist.: verbündet mit dem neustrischen König; seinen Bruder) erscheint in MS als der sächsische Prinz Mîrmann, der, im engsten und herzlichsten Verhältnis zu seinem Pflegevater Hlödver stehend,1 seinen eigenen Vater erschlägt. Dem von den fränkischen Chronisten erzählten Durchsuchen der väterlichen Schätze entspricht in MS das Vorzeigen derselben von seiten der Mutter; endlich der Vergiftung Theuderich's durch seine Großmutter, die Vergiftung Mîrmann's durch seine Mutter.2

In dieser Vergiftungsgeschichte der MS entspricht also die sächsische Herzogin Brigida der gotisch-fränkischen Königin Brunhild, wie sie andrerseits als Gemahlin des Sachsenherzogs Hermann der gotisch-thüringischen Königin Amalaberga entspricht (vgl. oben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In diesem vor wie nach dem Vatermord bestehenden herzlichen Verhältnis zwischen Hlööver und Mirmann scheint noch etwas von der ursprünglichen Sagenüberlieferung durchzublicken, wonach der Vatermord auf Anstiften des Königs von Paris erfolgt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Zug der MS, dass die Mutter über dem soeben vergisteten Msrmann die Falltür zuschlägt, erinnert an das oben S. 548 berührte Zuschlägen des Truhendeckels bei Gregor IX, 34 und im deutschen Märchen. Übrigens ist die ganze Vergistungsgeschichte der MS ziemlich verworren und psychologisch höchst unbefriedigend, was darauf beruhen wird, dass hier verschiedene Sagenüberlieserungen zusammengesiossen sind: I. Geschichte von einem Prinzen, der beim Durchsuchen des väterlichen Schatzes von Mördern getötet wird; 2. von einem Prinzen (Gregor IX, 34: Prinzessin), den die böse Mutter (Stiesmutter) beim Durchsuchen des Schatzes durch Zuschlagen des Truhendeckels tötet oder zu töten sucht; 3. von einem Prinzen, den die böse Mutter (Großmutter) bald nach einem solchen Durchsuchen vergistet (Lib. Hist.).

S. 541). Die Sagengestalt der Brigida kann demnach als eine Verschmelzung jener beiden historischen und zugleich sagenhaften Gestalten der Amalaberga und der Brunhild betrachtet werden.1 Was zunächst die thüringische Königin betrifft, so rühmt ihr Oheim, der große Ostgotenkönig, namentlich die hohe geistige Bildung, die sie besass (Cassiodorus, Varior. IV, 1; vgl. Kurth l. c. S. 361); die Sage aber stellt sie als bösartig und grausam dar: "iniqua atque crudelis" nennt sie Gregor (III, 4, nicht III, 5, wie durch ein Versehen Rajna, Origini S. 95 zitiert), dessen Urteil ohne Zweifel das der Sage wiederspiegelt. - Ganz ähnlich ist auch das Urteil, das einerseits die Geschichte, andrerseits die Sage und Dichtung über die westgotische Prinzessin und fränkische Königin Brunhild gefällt haben. Dass sie tatsächlich einen hochbedeutenden Geist und hervorragende Bildung besafs, ist bekannt; andrerseits schreibt ihr aber die Sage, ganz ähnlich wie jener gotisch-thüringischen Amalaberga, einen bösartigen und grausamen, zu Freveltaten und Verbrechen neigenden Charakter zu, ja die Sage machte sie schliesslich zu einer Zauberin, wobei allerdings auch Einmischung der denselben oder doch (wenigstens den Lauten nach) fast denselben Namen tragenden Walküre Brünhild anzunehmen sein dürfte, vgl. Kurth, l. c. S. 429.2 Aus den trefflichen Ausführungen, welche dieser Gelehrte dem Fortleben jener tragischen Gestalt der Weltgeschichte in der Sage gewidmet hat, hebe ich hier die beiden folgenden Sätze (S. 404, 431) heraus: "Brunehaut a été atrocement calomniée par tous ceux que contrariait l'absolutisme de son gouvernement. - L'épopée, après avoir fait d'elle une grande criminelle, l'a finalement transformée en une espèce de magicienne."

Vergleichen wir nun mit diesen beiden Gestalten der Geschichte und Sage, welche in eine zu verschmelzen bei ihrer großen Ähnlichkeit der Sage sehr nahe liegen mußte, die Brigida der MS, so wird alsbald eine ganz auffällige Übereinstimmung sich herausstellen. Bei der Charakterschilderung, die gleich zu Anfang der Saga (S. 139, Z. 21 ff.) von der Gemahlin Hermann's entworfen wird, ist es namentlich ihre aus heidnischen Büchern geschöpfte hohe Bildung und Wissenschaft, die unter ihren Vorzügen hervorgehoben wird: Speklarmâl ok veraldar vizka, sû er hon hafði numit af heiðnum bökum, stöðust henni ekki hinir beztu klerkar, ok sigraði hon með snildarorðum konunga ok klerka, ef orðaskipti åttu við hana,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man könnte auch was den Namen betrifft, auf den Gedanken kommen, dass Brigida eine Verschmelzung von Amalaberga mit Brunhild darstellt, insofern die Verkürzung von Amalaberga, durch Fortlassung des ersten Elementes (vgl. oben S. 541 Anm. 1), und die Bildung eines mit Br anlautenden Namens eben auf die Einmischung des Namens Brunhild zurückzuführen wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieselbe Vermengung der historischen Brunhild mit der mythischen Brünhild der Sigfridsage wird auch für die in den Reali di Francia vorkommende Gestalt der spanischen Fürstin Sibilla, die sich mit Gisberto (= Sigibert und = Sigfrid) vermählt, anzunehmen sein, vgl. meine "Antiken Elemente im altfranzösischen Merowingerzyklus" S. 51—52 und oben S. 545 Anm.

d. h.: "Was Weisheitsrede und Weltweisheit betrifft, die sie aus heidnischen Büchern geschöpft hatte, so waren ihr die besten Gelehrten darin nicht gewachsen, und sie übertraf mit klugen Worten Könige und Gelehrte, wenn sie mit ihr ein Gespräch hatten". Dem gegenüber wird aber, ganz wie bei jenen beiden gotischen Prinzessinnen der Geschichte, ihr grimmiger, herrschsüchtiger und gewalttätiger Sinn hervorgehoben: Hon giördist grimm ok rîklynd svû at hat skyldi standast um hâ stôrmâl er hon vildi at vaeri, d. h.: "Sie wurde grimmig und herrschsüchtig, sodals es in allen wichtigen Angelegenheiten so geschehen musste, wie sie es wünschte". — Und was ganz besonders an Brunhildens fortwährenden und erbitterten Kampf mit dem hohen Adel erinnert, ist, dass hier als Beweis ihrer Herrschsucht und Grausamkeit namentlich ihr schroffes und feindseliges, nicht den geringsten Widerspruch duldendes Verhalten gegenüber den Großen des Reiches betont wird, welche bei jeder Gelegenheit an Vermögen, Leib oder gar Leben von ihr gestraft werden: En rîkismenn, ef heir maeltu î môti henni, baronar eða jarlar eða riddarar, þá fêngu peir brâtt af henni fjarskaða eða limalat eða með öllu liftat, d. h :: "Aber die Großen des Reiches, wenn sie ihr (der Brigida) widersprachen, Barone oder Grafen oder Ritter, da bekamen sie gleich von ihr Vermögensschaden oder Gliederverlust oder gänzlich Lebensverlust" - ein höchst auffälliger Zug, der den Anschein erweckt, als ob nicht Herzog Hermann (der doch sonst in MS keineswegs als Schwächling oder Pantoffelheld gezeichnet wird), sondern seine Gemahlin Brigida das Regiment in Sachsen führe, ein Zug, der also zu der Erzählung der MS selbst gar nicht passt, der sich aber sehr gut durch die Annahme erklären würde, dass dieser Charakterzug der Brigida ursprünglich von der geschichtlichen Königin Brunhild stammt, die bekanntlich lange Jahre hindurch in Austrasien und Burgund tatsächlich, wenn auch formell im Namen ihrer Söhne und Enkel, Alleinherrscherin war und diese Alleinherrschaft mit großer Kraft, ja Strenge gegenüber dem widerspenstigen Adel aufrecht zu erhalten wußte.

Schließlich ist noch hervorzuheben, dass auch Brigida, wie die sagenhafte Brunhild, als Zauberin gedacht ist, denn S. 170, Z. 9 fährt der Vers., nachdem er erzählt, wie Mîrmann den von der Mutter (durch einen Diener, wie im Lib. Hist., vgl. oben S. 547) ihm dargebotenen vergisteten Trank zu sich genommen, solgendermaßen son: Ok begar var sem vatni köldu vaeri helt ysir hann, ok fann hann begar at gjörnigar våru i druckinum, d. h.: "Und alsbald war es als ob kaltes Wasser über ihn gegossen wäre, und er be-

merkte alsbald, dass Zauberei in dem Tranke war".

Wir haben oben gesehen (S. 548), daß dem in MS erzählten Vatermord Mîrmann's der von Gregor (II, 40) erzählte Vatermord Chloderich's entspricht. Die beiden Geschichten weisen allerdings, abgesehen von andern Punkten, einen erheblichen Unterschied auf: Chloderich läßt seinen Vater durch abgesandte Mörder umbringen,

Mîrmann dagegen verübt eigenhändig den Vatermord. Diese Abweichung der MS von der durch Gregor außbewahrten Sagengestalt, die wir doch wohl als die ursprünglichere werden ansprechen dürfen, glaube ich durch die hier anzunehmende Einmischung der Oedipus-Sage erklären zu können, in der bekanntlich der Held selbst seinen Vater erschlägt; denn jene antike Sage¹ steht, eben durch das Motiv des Vatermordes, der uns hier beschäftigenden fränkischen Sage sehr nahe und konnte daher leicht

mit derselben vermengt werden.

Die soeben geäußerte Vermutung wird durch die Wahrnehmung gestützt, dass sich in der MS auch noch eine andere Spur der Oedipussage findet. Ich meine den Zug, das das Königspaar Hermann und Brigida lange Zeit hindurch (sechs Winter, S, 140, Z. 13) kinderlos bleibt, was sie beide sehr beklagen.<sup>2</sup> Als dann Brigida ihrem Gemahl mitteilt, dass sie sich guter Hoffnung fühle. bekundet er keinerlei Freude darüber, verweist vielmehr auf einen bösen Traum, den er kurz zuvor gehabt, wonach eine Schlange, die er in Brigidens Gewand gesehen, ihn bei dem Versuche, sie wegzureißen, derart gebissen habe, daß er völlig kraftlos wurde (S. 140, Z. 15 ff.). Brigida will ihn beruhigen, der Herzog aber kann die bösen Ahnungen, die durch den Traum in ihm erregt worden sind, nicht los werden, zeigt auch nach der Geburt des Sohnes keinerlei Zuneigung zu ihm; und als später Brigida den Vorschlag macht, den 13 Winter alt gewordenen Sohn nach Paris zum König von Frakkland zu schicken, damit er sich dort in den Wissenschaften vervollkommne, äußert er höchst unfreundliche Gefühle gegen seinen Sohn: Gjarna vilda ek at hann foeri î brott ok kvaemi aldri aptr, d. h.: "Gerne wollte ich, dass er fortginge und nie wiederkäme", S. 142, Z. 32.

Die Analogie mit der Oedipus-Sage liegt hier auf der Hand: Laïus (= Hermann) hat von seiner Gemahlin Jokaste lange Zeit hindurch kein Kind; bekümmert hierüber, wendet er sich an das Orakel von Delphi,<sup>3</sup> das ihm verkündet, falls ihm ein Sohn ge-

<sup>2</sup> Dieser Zug findet sich auch im Märchen vom Machandelboom, nicht aber die andern hier aufzuführenden Übereinstimmungen zwischen MS und

Oedipus-Sage,

<sup>1</sup> Über die Oedipus-Sage im Mittelalter vgl. Constans, La légende d'Oedipe, Paris 1881, S. 95—130, sowie desselben Gelehrten Einleitung zu der Ausg. des Roman de Thèbes (dessen Verfasser seiner Bearbeitung der Thebaïs des Statius eine aus andern Quellen geschöpfte Darstellung der Oedipus-Sage als Einleitung vorangestellt hat) S. XCIX ff.; endlich auch meine "Antiken Elemente im Merowingerzyklus" S. 22 ff.

getreten. Dass in demselben der vatermörderische Sohn durch eine Schlange dargestellt wird, erinnert an die thebanische Sage, wonach das kadmeische Königsgeschlecht von einem Drachen abstammt ("draconteum genus" bei Hyginus); vgl. meine "Quellenstudien zur galloromanischen Epik" Leipzig 1904, S. 168, wo der Zug des Eledus, dass der Mutter der Serena diese Tochter kurz vor der Geburt im Traum unter dem Bilde einer Schlange erscheint, auf eben jene thebanische Sagenüberlieferung zurückgeführt wird.

boren werden sollte, werde dieser den Vater töten. Laïus läßt darauf den Sohn, der ihm geboren wird (Oedipus) aussetzen, derselbe wird aber gerettet und zu Polybus, dem König von Korinth, gebracht, der ihn, da er selbst von seiner Gemahlin Periboea keine Kinder hat, wie seinen eigenen Sohn auferzieht. Diesem korinthischen König Polybus entspricht in der von MS bewahrten Sage der König von Frakkland, Hlööver, der auch von seiner Gemahlin (Helena) keine Kinder hat und daher den aus dem benachbarten Saxland gekommenen Fürstensohn Mîrmann wie seinen eigenen auferzieht (er nennt ihn seinen "föstri" d. h. Pflegesohn, so S. 145, Z. 12) und zu seinem Nachfolger machen will. Man beachte auch, daß in beiden Fällen (MS und Oedipus-Sage) der Jüngling den Vatermord begeht bald nachdem er den Pflegevater verlassen hat.

Zum Schluss will ich einen Umstand anführen, der für uns hier, wo es sich um die Einmischung der thebanischen bezw. Oedipus-Sage in die merowingische Sage, im besondern diejenige von Brunhild und dem durch sie angestifteten Bruderkriege, handelt, nicht uninteressant erscheint. Wie schon Constans, Légende d'Oedipe S. 146, angemerkt hat, legt der Chronist Aimoin v. Fleury († 1008, vgl. Gröber, Grundriss II, I S. 265 und 305) in seiner Historia Francorum (lib. IV, cap. 1; in Migne, Patrol. lat. Bd. 139, Sp. 766) dem König Chlothar II in seiner Anrede an die von ihm so bitter gehaſste Brunhild, als dieselbe nach Beendigung des Bruderkrieges (a. 613) als Gefangene vor ihn geführt wurde, u. a. die beiden ersten Verse der Thebaïs (Fraternas acies alternaque regna profanis Decertata odiis, sontesque evolvere Thebas) in den Mund. Nachdem nämlich Chlothar ihr den Tod von zehn Frankenkönigen (auch seines Vaters Chilperich) vorgeworfen, fährt er folgendermaßen fort: Fraternas acies alternaque bella, quae profanis decertata sunt odiis, revolvere pudet, quae tu excitans in mutuam necem nepotes animasti tuos, ut frater fratrem interimeret.

F. SETTEGAST.

## Cantare in französischen Ortsnamen.

Sehr viele französische Orts- und Flurnamen gehen zurück auf einen Typus canta (2. Pers. Imper.) + (Vokativ von einem) Vogelnamen; vgl. Meyer-Lübke, Rom. Gram. II S. 580 § 547 und Suchier im Grundriss I² S. 831. Früher schon hat auf diese Ortsnamen A. Darmesteter, Traité de la formation des mots composés, Paris 1875, S. 199 Fusnote 6 hingewiesen. Auch widmet ihnen einen Artikel Egli, Nomina geographica, 2. Ausl. Leipzig 1892. Es soll aber schon jetzt hervorgehoben werden, dass diese Bildung auch in Italien und Spanien verbreitet ist, worauf ich bei einer anderen

Gelegenheit zurückzukommen gedenke.

1. Alauda, s. die mundartlichen Formen bei Mistral (Lou Trésor dou félibrige) I, 66 und Rolland (Faune populaire de la France, 1.-6. Bd., Paris 1877-1883) Bd. II S. 205. Hierher wird gehören Chantelauze, welches im Dép. Puy-de-Dôme dreimal vorkommt, s. D[ictionnaire des] p[ostes], bei Mistral Chantolauso in der Auvergne, ebenda noch ein Familienname De Cantalauze. Ganz moderne Schreibung zeigt Cantelose (Haute-Garonne, D. p.) Chantalaude (Landes D. p.) 1 stimmt mit alaudo nach Mistral "bordelais", laude, welches nach Rolland a. a. O. in Gironde vorkommt; in Archives municip. de Bordeaux (im Bande Bordeaux vers 1459 S. 489) lesen wir die Bemerkung "... Cantealaude ... sont très nombreux dans le département de la Gironde." Die Form Cantelaube, Cantelauvette ist in Périgord anzutreffen, das erstere zweimal in Gourgues D[ictionnaire] t[opographique du dép. de la Dordogne, Paris 1873]2 ohne Belege. Ebenda wird für Chantelauvette als älterer Beleg Tenentia de Cantaloba a. 1399 angegeben. Falls die Identifiizierung richtig ist, so haben wir hier einen Fall volkstümlicher Etymologie. Es wurde da nämlich laubo (auch lauvo) < alauda und loba < lupa wegen gleicher nordfranzösischer Aussprache vermengt und durch das Deminutiv lauveto ersetzt, was auch nordfranzösisch alouette begünstigte. Ziemlich verbreitet ist auch Chante-

<sup>1</sup> Ch beruht selbstverständlich auf dem nordfranzösischen Einflusse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Abkürzungen D. p. bezw. D. t. bezeichnen Dictionnaire des postes bezw. die Sammlung von Dictionnaires topographiques. Der vollständige Name eines von letzteren wird der Kürze halber nur einmal bei dem betreffenden Dép. genannt.

Alouette (Dordogne, D. t., in Isère zweimal, in Loire desgleichen,

Allier, Beispiele aus D. p.).

2. Avicellus ist auch sehr verbreitet. Im Dép. Dordogne D. t. Cantauzel, Chantauzel. Es ist nicht sicher, ob hierher Cantelouzel, welches in demselben Dép. zweimal vorkommt, gehört. Die Bildung ist ungewöhnlich, da man im mittleren l den Artilel annehmen sollte, was aber gerade bei den Ortsnamen von diesem Typus vereinzelt dasteht.¹ In Archives historiques de l'Albigeois 3. fasc., haben wir noch den Namen (Pierre Dumas, sgr. de) Cantausel. In Hérault s. Thomas, D[ictionnaire] t[opographique du dép. de l'Hérault, Paris 1868] Cantaussel, Cantaussels zweimal; in Hautes-Alpes s. Roman, D[ictionnaire] t[opographique du dép. des Hautes-Alpes, Paris 1884] Chantaussel dreimal; wegen ce > ss vgl. die Formen bei Mistral aucèu, aucel, aprov. ebenso manchmal geschrieben, s. Meyer-Lübke, Rom. Gram. § 445; moderne Schreibung zeigt Chantossel (Puy de-Dôme, D. p.) Die Bildung kommt mit dem Artikel vor: Le Chantoiseau s. Dictionnaire topographique du dép. du Haut-Rhin. Solche Fälle werden wir noch einmal antreffen. Im großen ganzen kann man für diese Ortsnamen die Artikellosigkeit als Regel aufstellen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß wir in Champ-d'Oiseau (Côte-d'Or, con de Montbard) dieselbe Grundlage zu suchen haben, da wir in Longnons Pouillés de la province ecclésiastique de Lyon, Paris 1904 lesen: Cantus avium (XIVe siècle), was nur eine falsche Latinisierung von \*Chanteoiseau sein kann. Im Dép. Deux-Sèvres D. t. finden wir fünfmal Chantoiseau. Chantdoiseau s. Redet, Dictionnaire topographique du dép. de la Vienne, Paris 1881, Name eines Kastels, könnte eine falsche Interpretation darstellen; es ist belegt a. 1416 Chamdoizeau, a. 1446 Chantdoyseau. Chantoiseau findet man nach D. p. noch in Charente, Loire, Oise, Sarthe, Seine-et-Marne.

Außerdem ist diese Bildung auch als Appellativum gebräuchlich. Bei Mistral heißt Canto-Aucèu (und andere Formen) — appeau avec lequel on attire les perdrix; auch eine Ableitung davon mittels-aire < ator: Cantoaucelaire, cantucelaire — chausseur à la pipée ist

vorhanden.

3. Caille: Chante-Caille (Isère, Loir-et-Cher; D. p.); Chante-caille dreimal im Deux-Sèvres D. t. als Name eines Pachtgutes (ferme), als Flurname und als Name einer Mühle.

4. Corvus, die dialektischen Formen s. bei Mistral und Rolland II S. 106 ff. Im Dép. Gard s. Germer-Durand, Dict. topogr. du dép. du Gard, Paris 1868, heißt ein Berg Cantecorps, belegt a. 1402 als Podium de Cantocorpo, a. 1429 de Canto-Corpz. Neben dem obigen Cantaussels (Herault) ist dieser Ortsname der einzige, wo man im Auslaute -s hat. Es ist unsicher, ob hierher Cante-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allerdings kann man hier auf Cercalmont (vgl. auch die Lesart Cercamon bei Appel, Prov. Chrestomathie, S. 53 Fussnote), den Namen des bekannten Troubadours aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts hinweisen, nach Suchier a. a. O. = Durchsuch die Welt.

Cort und Chante-Cor (beide aus Dordogne D. t., das letztere zweimal) hierher gehört, vgl. auch cor, corn < cornu. In Cartulaire de l'abbaye de l'Uzerche (Corrèze), hg. von Champeval, Paris-Tulle 1901 finden wir Chantecorp (bei Juillac) belegt in der Urkunde 1097 judex de Chantacorp (a. 1036—1060 ungefähr), dazu noch Geraldus de Chantacorp. Chantecorps s. Ledain, Dict. topogr. du dép. de Deux-Sèvres, Poitiers 1962 belegt a. 1110 Cantacorvus, a. 1379 aber geschrieben Champtecor. Die Schreibung champte- werden wir mehrere Male antreffen. Bei Mistral findet sich noch Cantecorps im Dép. Tarn-et-Garonne und der Eigenname Cantecor.

5. Cuculus ist auch ziemlich verbreitet. Chante-Coucou (Hautes-Alpes, Vienne, für beide D. t.); Cante-Cogul (Gard, D. t.) belegt 1233 Cantacogul; Cante-Cougol (Dordogne D. t.); Chantecoucou (Deux-Sèvres, D. t.), belegt a. 1630 Chantecoqueu. Dazu kommt noch aus Mistral Canto-Couguou, près Nîmes et près Vaucluse, Cante-Coucou

près la Ciotat.

6. Duc als Vogelname, s. bei Mistral du, duc = oiseau nocturne, ainsi nommé à cause de son cri, und Rolland II, S. 51 ff. Canteduc, l'une de sept collines du Nîmes romain (Gard, D. t.), erst 1861 Puech-Canteduc genannt. Chante-Duc, ein Wald im Dép. Hautes-Alpes D. t. kann auf falscher Volksetymologie beruhen; in den Belegen heißst es nämlich a. 1428 Campum Ugonem, dann Champ dugou; es ist wohl anzunehmen, daſs \*Champ d'Uc (Nom. von Ugon) falsch durch Chanteduc ersetzt worden ist. Im Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, hg. von Guérard (Paris 1857) finden wir eine Ortschaft (de) Cantadux (usque ad passum de Biol) (charta Nro 482, a. 1042); desgleichen im Cartulaire de Sauxillanges, en Auvergne, hg. von Doniol, (Clermont-Paris 1864) in der Urkunde Nro 722 Cantaduc (regnante Rotberto rege Francorum). In Cartulaire de St. Chaffre (Collection des Cartulaires Dauphinois, Bd. 8) heiſst Chanteduc (Haute-Loire) villa de Cantaduco.

7. Fauvette > \*falu + itta (vgl. Körting Wbch.3, Nr. 3609) nur in einem Beispiele. Ein entlegenes Dorf (écart) im Dép. Dordogne

heisst Chante-Fauvette.

8. Auch fouin, s. Rolland II, S. 285 = La fauvette grise, nur in einem unsicheren Beispiele vertreten: Chantefoin (Vendée D. p.). 1

9. Gallina nur zweimal *Chantegeline* (Dordogne, D. t.) belegt a. 1397 *Cantus Gelinae*; *Cantegaline* (Tarn, D. p.) und einmal *Chante-Poule* (Dordogne D. t.).

10. Gallus: Cantogal (Hérault, D. t.); Cantegal zweimal (Dordogne, D. t.) und einmal in demselben Dép. Chante-Gal. Im Dép.

Lozère Chantejal bei Joanne, Dict. topogr. II, 844. Chantegeau, maison en ruine (Vienne, D. t.); der Beleg aus a. 1551 Chantejau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darmesteter a. a. O. sagt für diesen Ortsnamen: "pourrait être champ de foin". Doch erscheint derselbe Name bei Joanne, Dictionnaire topographique et administrative, Bd. II S. 844 auch als Name eines Baches "sur les granits, quartz, porphyres du Bocage poitevin" in demselben Dép. Dieser Umstand scheint eher für meine Ableitung zu sprechen.

zeigt deutlich, dass der Ortsname hierher gehört. In demselben Dép. noch ein anderes Chantejau, ein Pachtgut (ferme). Aus Mistral noch Cante-Gau, près Graveson (Bouches-du-Rhône). Die Bildung ist auch als Appellativum gebräuchlich. Canto-Gau, Cantogal bedeutet bei Mistral "Orchis, plante". Über die Verbreitung des Wortes gallus für coq s. Rolland VI S. I. Es kommt auch die Bildung coq ebenso zahlreich vor: Chante-Coq s. Merlet, Dict. topogr. du dép. de l'Eure-et-Loir, Paris 1861, Chantecoq (Loire), belegt bei Longnon, Pouillés Bd. IV. Cantus Galli, Gallicantus; Marne, s. Longnon, Dict. topogr. du dép. de la Marne, Paris 1891, belegt gegen 1222 Chantecoc; Eure, s. de Blosseville, Dict. topogr. du dép. de l'Eure, Paris 1878 (hier wird eine "maison isolée" so genannt); Morbihan (hier ein écart et lande s. Rosenzweig, Dict. topogr. du dép. du Morbihan, Seine, D. p.); Cantecoq (Seine-Inférieure D. p.).

11. Geai kann ich nur in einem Dép. belegen. Chantegeay (Vienne, D. t.) hieß a. 1773 Chantegeay, womit man die Form gai, welche im Afrz., Aprov., in der Normanndie, in Berry etc. vorkommt, bei Rolland II, S. 143 vergleichen soll. In demselben Dép. finden wir noch dreimal denselben Ortsnamen, wovon einer a. 1580 Chantegaiz, a. 1628 aber Chantegeay geschrieben wird, der andere aber a. 1514 Champtejay. Man sieht also, daß die palatalisierte

Form die ältere ersetzt hat.

12. Gracula ist nur in einem Beispiele nachweisbar: Chantegraille (Haute-Loire, D. p.); vgl. die Formen graio, agraio bei Mistral

und bei Rolland II S. 107 f.

13. Grus ist nicht ganz sicher nachzuweisen, da mir für Chantegrue (Creuse, Doubs, beides aus D. p.) die Belege fehlen. Da wir bei Rolland II S. 368 grus auch in der Form grou m. (Malmédy) sehen (vgl. Meyer-Lübke, Rom. Gram. I § 279 S. 234), so dürfen wir vielleicht hierhetziehen Chante-Gros, welches zweimal im Dép. Dordogne D. t. vorkommt. Zwei Chantegros im Dép. Deux-Sèvres D. t., wovon eines a. 1419 als Chantegro, das andere aber merkwürdig a. 1529 als Chantegruau und a. 1567 als Chantecruhault belegt ist, sind deshalb höchst unsicher. Desgleichen ein Dorf im Dép. Vienne D. t. Chantegros, a. 1530 Chantegreou, Chantegroulx, Chantegroux a. 1621 Chantegrue, a. 1861 aber volksetymologisch Champde-Gros geschrieben. Ebenda finden wir ein anderes Pachtgut (terme) Chantegrue. Chantegros noch im Dép. Haute-Vienne D. p.

14. Milan nur in der Form im Dialekte von Périgord miaulo, midulo s. Mistral: Chante-Miaule zweimal im Dép. Dordogne D. t. Doch vgl. auch Rolland II S. 245, wo miaule für merle ange-

geben wird.

15. Ungemein verbreitet ist \*merulus, merula. Da ließen sich Beispiele aus allen Départements anführen. Aus dem Dép.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darmesteter a. a O. sieht in gros ein Adverb, was sehr unwahrschein- ist,

Dordogne D. t. dreimal Cante-Merle; Canta-Merle, Cantemerles (beides in Hérault D. t.). im Dép. Vienne D. t. Chantemerle neunmal, u. zw. fünfmal als Name von (ferme) Pachtgütern, zweimal als Name von Häusern, als Dorfname etc. Chantemerle noch in Lot-et-Garonne zweimal, Tarn, Tarn-et-Garonne, alles aus D. p. Chantemerle viermal in Puy-de-Dôme D. p. Für Chantemerle (Aveyron) bringt Cartulaire des Conques, hg. von Desjardins, Paris 1873, a. 1107 den Beleg (quo pergitur) Cantumerulo. In Hautes-Alpes D. t. erscheint Chante-Merle zweimal, der älteste Beleg rührt her aus dem Jahre 1317 Chantameruli. Auch einmal als Name eines Baches im Dép. Gard Cantemerle, belegt aber a. 1280 als Candomergal. Das Verhältnis des Beleges und der modernen Form ist nicht klar. Für Chantemerle (achtmal in Savoie) bringt Vernier in Dict. topogr. du dép. de la Savoie, Chambery 1897, den ältesten Beleg locus qui vocatur Cantatmerulus, gegen 1050. Ebenso zahlreich ist diese Bildung in Nordfrankreich vertreten. Chantemerle (Eure-et-Loir D. t.), belegt a. 1070 Cantamerula, a. 1119 Cantumerula, Camptumerula (solche Latinisierung haben wir schon oben angetroffen). Chantemerle s. De Soultrait, Dict. topogr. du dép. de la Nièvre, Paris 1865, hat einen ähnlichen Beleg a. 1355 Communes de Camptu-Merula; desgleichen noch Chantemerle (Loiret, belegt Cantus Merule; Marne, belegt Cantumerula, s. Longnon, Pouillés IV.). Deux-Sèvres D. t. hat elfmal Chantemerle, belegt gegen 1180 de Cantamerlo, gegen 1150 Canta Merula und a. 1435 Champtemerle; Aube s. Boutiot et Socard, Dict. topogr. du dép. de l'Aube, Paris 1874, zwei Dörfer Chantemerle, belegt a. 1080 Cantumeroli, a. 1095 Cantimerula; Marne D. t., hier a. 1062 Cantumerula; Aisne s. Matton, Dict. topogr. du dép. de l'Aisne, Paris 1877; Mayenne s. Bouteiller, Dict. topogr. du dép. de la Mayenne, Paris 1878, hier kommt die ostfranzösische Form Chantemesle achtmal vor, auch mit Adjektiv Le grand Chantemesle und Le petit Chantemesle. Nach D. p. findet sich Chantemerle noch in Ain dreimal, Charente, Charente-Inférieure zweimal, Côtesdu-Nord, Jura zweimal, Maine-et-Loire, Nord, Oise, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne dreimal, Seine-et-Oise. Hierher gehören noch Chantemêle im Dép. Eure-et-Loire, Mayenne und Chantemelle im Dép. Seine-et-Oise, alles aus D. p. Rolland II S. 245 gibt an, wo mesle > merle, mêle, mèle vorkommt; s. auch Meyer-Lübke, R. Gr. I S. 401, § 474. Auch kommt von Chantemerle eine Ableitung mittels -arius vor: Bois de Chantemeslière (Mayenne, faisait partie des forêts de Craon, d'après un aveu de 1461).

16. Für perdrix besitzen wir auch ziemlich alte Belege. Der älteste mir bekannte Beleg findet sich in dem Cartulaire de St. Victor: seda de Canta Perdice in territorio Podii Luperii, jetzt Canteperdrix (Bouches-du-Rhône), aus dem Jahre 1046—1050. In Hautes-Alpes D. t. heißt ein Berg Chante-Perdrix. Im Dép. Gard D. t. kommt Chanteperdrix viermal vor, der älteste Beleg a. 1553 Canteperdis. Chanteperdrix (Ardèche, D. p.). Nordfrankreich bietet keine Beispiele. Canto-perdris, Cantoperdise bedeutet bei Mistral

noch als Appellativum I. "lande, terrain inculte", dann 2. "garou, arbrisseau dont les perdrix mangent le fruit" und 3. "appeau, sifflet pour attirer les perdrix. Welche von diesen Bedeutungen unseren Ortsnamen zugrunde liegt, läfst sich vorläufig natürlich nicht ermitteln. Es kommt offenbar nur die erste und zweite Bedeutung in Betracht.

17. Pica. Chantepie (Eure-et Loir D. t., belegt gegen 1080 Cantans Pica), 1 gegen 1190 Cantapia; Dordogne D. t. (hier als Name eines Felsens); Vienne D. t.; in Calvados s. Hippeau, Dict. topogr. du dép. du Calvados, Paris 1883, siebenmal Cantepie, als hameau, village, ferme, der älteste Beleg a. 1177 Canta pia; hier wird Chantepie a. 1847 volksetymologisch Champ-de-Pie geschrieben; Eure D. t. bietet Cantepie zweimal, hier heißt ein Tal Chantepie, belegt a. 1228. Mayenne D. t. bietet zehnmal Chantepie als Name von ferme, hameau, village, château und moulin. In D. p. findet sich Cantepie noch je zweimal, im Dép. Manche, Seine-Inférieure und Lot-et-Garonne; Chantepie in Ille-et-Villaine, Indre-et-Loire, Manche, Orne, Sarthe dreimal, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise zweimal.

18. Pinson ist enthalten nur in einem Belege Chanta Pinso

a. 1170 (Dordogne).

19. Turtur auch nur in einem Beispiele: Chantourterelle (Seine, D. p.), eine Form, die sich durch Haplologie erklärt.

Nicht nur die Vögelnamen, auch einige Insektennamen werden

mit canta verbunden.

20. Cigale. Ein Pachtgut im Dép. Gard D. t. heisst Cante-

Cigale. Das ist das einzige Beispiel.

21. Weit verbreitet ist grillus, s. die mundartlichen Formen bei Mistral und Rolland II, 287. Der älteste Beleg ist mir aus dem Cartulaire de Conques bekannt: Cantagrel, Cantagrelo a. 997 bis 1004, jetzt Cantagrel in der Kommune Espeyrac (Aveyron); Cantagrel (Lot D. p.). Hierher gehört wahrscheinlich trotz der Orthographie noch Chantagrêle (Puy-de-Dôme D. p.). Die Form grel wird von Rolland a. a. O. für Beziers, von Mistral für Gascogne angegeben. Im Dép. Dordogne D. t. Chantegrel dreimal. In demselben Dép. finden wir eine andere Form, die etwas ungewöhnlicher ist: Cante-Greil, welches zehnmal vorkommt; das eine davon ist belegt a. 1351 merkwürdigerweise Cantegruelh, a. 1462 En Cantegrelly. Vgl. damit aprov. grilh, auch modernprovenzalisch; Mistral und Rolland a. a. O. geben noch an für "roman" greill. Bei Magen et Tholin, Archives d'Agen, Villeneuve-sur-Lot 1876 haben wir den Namen (J. de) Cantagril a. 1234-35, vgl. die Form gril, die nach Mistral Languedoc angehört. Dazu noch Cantegril (Haute-Garonne, Gironde, beide aus D. p.), Chantegril (Corrèze D. p.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser in seiner Art vereinzelte Beleg ist auch von Suchier a. a. O. erwähnt, ist aber nur als eine blosse Latioisierung zu sassen. Die angeführten Belege zeigen uns, dass die mittelalterlichen Schreiber im ersten Teile auch cantus sehen wollten. Sie trachteten sich also den Ortsnamen irgendwie zu erklären.

Cantegrit kommt zweimal vor im Dép. Landes, vgl. bei Mistral grit für "bordelais". Vgl. auch Chantagret (Loire D. p.). In Archives municipales de Bordeaux, Bordeaux 1867—1878 (im Bande Bordeaux vers 1450, S. 119) treffen wir an noch eine andere gascognische Form: "loco vocato Cantagric".1 Dazu noch ein Dorf aus Vienne D. t. Chantegrelet zweimal, bei Cassini geschrieben Champ Grelet; vgl. bei Rolland a. a. O. die Form grelet, welche für Poitou angegeben wird. Auch eine Ableitung mittels -ariu haben wir von dieser Bildung in demselben Dép. Chantegrelière, ein (ferme) Pachtgut.

Auch zwei Froschnamen kommen mit canta vor.

22. Rana ist außerordentlich reich verbreitet, über die mundartlichen Formen s. Mistral und Rolland III S. 65. In Hautes-Alpes D. t. hies Chante-Reine, ein écart, a. 1458 Chanta reynetta, also in der Deminutivform, welche Rolland a. a. O. als aprov. angibt (rainéta). Cante-Rane (dreimal in Dordogne D. t.); Canterane (Lotet-Garonne D. p.); Canteranne (Pas-de-Calais D. p.). Auch einige Male mit dem Artikel: La Canteranne (Pyréneés-Orientales D. p.); La Chantraine im Dép. Nord zweimal; La Chantereine, ein Flurname, im Dép. Eure D. t.; Cantereine (Pas-de-Calais, Tarn, beide aus D. p.); Chanteranne (Pui-de-Dôme, 2 Haute-Vienne, beide aus D. p.). Nach D. p. kommt Chantereine vor in Ardennes, Loire, Haute-Saône (hier als Name einer Mühle), Seine-et-Marne, Seineet-Oise zweimal, Var. Mayenne D. t.; Eure D. t. Im Dép. Aube D. t. heisst ein Brunnen Chantereine ou Chantereigne, Chantereigne, ein Pachtgut in demselben Dép., ist belegt a. 1205 Canturana, im 18. Jh. aber Chantereine; vgl. die Form ragne, raigne, welche Rolland a. a. O. für Champagne, Aube etc. angibt. Eine andere Schreibung zeigt Chanterenne (Moselle D. p.), Name eines Pachtgutes und einer Mühle, belegt a. 1317 Chanteraine, a. 1514 Chantereine, a. 1557 Chantraine, a. 1762 Chanterène. Die moderne Orthographie ist aber noch a. 1483 anzutressen. Chantraine ou Chantereine (Deux-Sèvres D. p.); Chantraine (zweimal Meuse s. Liénard, Dict. topogr. du dép. de la Meuse, Paris 1871); Aisne D. t., hier belegt a. 1177 Cantarana; Chantraine ou mieux Chanteraine s. Roseroth, Dict. topogr. du dép. de la Haute-Marne, Paris 1903, welches zunächst Wawra a. 1167, dann a. 1228 Chanterayne hiefs. Chanteraine: im Dép. Aisne D. t. viermal als Name eines Baches, eines Pachtgutes und zweier Dörfer; im Dép. Meuse D. t. zweimal als Name einer Quelle und einer "maison isolée"; im Calvados Canteraine als Name dreier Dörfer; in Haute-Marne D. t. als Name einer zerstörten Mühle, belegt a. 1263 En molin que on apelle Chanteraine. Hierher wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. jetzt Atlas linguistique Nr. 660 (Grillon).

<sup>2</sup> In meiner Arbeit, die mit den Suffixen -âcum etc. gebildeten südfranzösischen Ortsnamen, Beihefte 2, S. 163 (443) habe ich einige solche Ortsnamen auf den Eigennamen \*Cantarius zurückgeführt, was wegen Chantérac (Dordogne) und Cantiran (Gers) auch möglich ist. Eine sichere Entscheidung, welche Erklärung die richtige ist, wird vielleicht die erst zu gebende Belehrung über die Bedeebescheffscheit diesen Orts zwäglichen. über die Bodenbeschaffenheit dieser Orte ermöglichen.

562 P. SKOK,

gehören auch der Name einer Mühle in Eure D. t. Cantrain. Bei Godefroy II S. 57 ist noch manches zu finden.

23. Graissan = crapaud kann ich nur bei Mistral nachweisen;

Cantagraissan, près de Bernis (Gard.).

Merkwürdigerweise kommt canta auch mit Tiernamen verbunden vor, was darauf hinweist, dass die Bedeutung von cantare hier nicht allein "singen" ist. Man könnte nicht sagen, dass diese Art jünger ist als diejenige, wo canta mit Vögelnamen verbunden erscheint.

24. Lupa ist zahlreich vertreten. Wir finden in Cartulaire de Conques für Cantaloube (Aveyron) den Beleg a. 997—1031 Cantaluppa, im 12. Jh. Cantalopa. In Cartulaire de Sauxillanges Cantaloba (Urkunde N¹º 475 Breve episcopi Stephani Claromontensis quem fecit libenti animo pro anima sua). Chanteloube (Hautes-Alpes D. t., der älteste Beleg aus a. 1195 Cantalupa, ebenda heißt, ein Gletscher Chanteloupe. Im Dép. Dordogne D. t. Chanteloube sechsmal und Canteloube; Chanteloube (Deux-Sèvres D. t., ein Dorf.); in Cartulaire de l'Uzerche Chanteloube (cne Sabon), belegt im Namen Aldiardis de Chantaloba (charta 978), Chanteloube (Vienne ein Dorf und ein Bach; nach D. p. ist noch vorhanden in Ardèche, Cantal, je zweimal in Corrèze, Creuse, Puy-de-Dôme, Vienne und Haute-Vienne, dreimal in Haute-Loire); Chantelouve (Savoie zweimal, Cantal D. p.; Isère; und einmal mit dem Artikel La Chantelouve (Sarthe D. p.). Mistral hat die Bemerkung "nom de lieu frequent dans les montagnes".

25. Ebenso zahlreich ist lupus. Der älteste Beleg stammt aus 804 terra de Cantalupis für Cantaloup (Herault D. t.), auch in der Romanischen Formenlehre S. 580 § 577 angeführt. Cantalupis wird wahrscheinlich eine Latinisierung für prov. \*Cantalops 1 sein, vgl. damit Cantecorps (Gard.). Im Dép. Basses-Pyrénées s. Raymond, Dict. topogr. du dép. des Basses-Pyrénées, Paris 1863, nur ein Beispiel: Candeloup, a. 1385 Candelop. Woher kommt hier nt > nd? Im Dép. Dordogne D. t. Cantaloup zweimal. Bei Magen et Tholin, Archives d'Agen: a. 1301 (Arnaudus de) Cantalupo. Dazu noch aus D. p. Canteloup, dreimal im Dép. Gironde. Sehr verbreitet ist Chanteloup in Nordfrankreich, nach D. p. in Charente-Inférieure zweimal, Ille-et-Villaine, Indre, Indre-et-Loire dreimal, Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire zweimal, Manche, Orne, Puy-de-Dôme zweimal, Saône-et-Loire; Sarthe viermal, Seine-et-Marne zweimal, Seine-et-Oise dreimal. In Eure-et-Loire D. t. finden wir drei Chanteloup als Namen von zwei hameau und eines Pachtgutes; der älteste Beleg stammt aus dem Jahre 1110 Cantalupus, die anderen Belege zeigen die Form lou; in Vienne D. t. neunmal Chanteloup als Name von vier Pachtgütern, zweier hameaux, eines Dorfes, einer zerstörten Mühle, einer maison isolée und eines Teiches; in Aube erscheint viermal, zweimal als Name von hameau, je einmal als

Vgl. auf dem katal. Gebiete Cantallops (Provinz Gerona) bei Del Castillo, Gran diccionario geográfico, estadístico y historico de España, Barcelona 1890.

Name eines Pachtgutes und einer Mühle; in Deux-Sèvres D. t. sechsmal; im Calvados D. t. dreimal als Name von hameau und eines Pachtgutes, in diesem Dép. noch siebenmal die Form Canteloup; der älteste Beleg dafür a. 1180 Cantelupus, der Beleg für die Ortschaft im con Troarn zeigt im Jahre 1184 pikardische Form Canteleu, die anderen zwei Belege aber Cantelo, Cantelou; im Eure D. t. Cantelou viermal als Name von hameau, ferme und eines Baches, in Belegen sehen wir auch hier pikardische Formen, a. 1434 Canteleu, dann a. 1635 Canteleu für einen anderen Ortsnamen, welcher a. 1615 Cantellou heifst; in demselben Dép. noch Canteloup, a. 1207 Cantilupus, ebenda noch viermal Chanteloup. Mayenne D, t. hat elf Chanteloup, fünfmal als Name von Pachtgütern, viermal als Name von hameau, je einmal als Name von village und einer Mühle (hierfür der Beleg aus XI. Jh. R. de Chantelo). Hier finden wir auch eine Ableitung mittels -arius: La Chantelouvière, ein Pachtgut. Die Form leu findet sich sogar in Calvadose zweimal: Canteleu; in Nord D. p. dreimal und Seine-Inférieure 1 D. p.; Canteleux zweimal im Dép. Pas-de-Calais. Über die Verbreitung von leu, leû s. Rolland I S. 105, vgl. auch Meyer-Lübke, Rom. Gram. I § 121 S. 127.

26. Nur ein Beispiel für renard: Chanterenard (Cher).

27. Ebenso nur ein Beispiel für rugo bei Mistral II, 822 = animal maigre, décharné, vieux, allerdings nur für Alpen angegeben;

Canterugue (Ariège, D. p.).

Außerdem gibt es noch eine Anzahl Verbindungen, deren zweiten Teil ich bis jetzt nicht ergründen konnte. Vollständigkeitshalber seien sie auch angeführt: Chanteheu (Meurthe, D. t., und Chanteheux (Meurthe) gehören höchstwahrscheinlich zusammen. S. die Belege für diese zwei Ortsnamen in Lepage's Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, Paris 1862. Chantelays (Meurthe); Chante-Baron (Hautes-Alpes); Chante-Cheu, Chante-Egrijole, Chante-Faye, 2 Chante-Toile alles aus Dordogne. Chantabord und Chantebile aus Savoie. Chantebuzin in Deux-Sèvres, s. in Ledain's Dictionnaire topogr. du dép. de Deux-Sèvres, Poitiers 1902 zahlreiche Belege für diesen Ortsnamen. Chantebrault, Chantegain, La Chantegeolière, Chantegrolle, alles aus Vienne, s. Dictionnaire topogr. von diesem Dép.; Cantemarche (Eure D. t.). D. p. bietet noch Chantabry (Charente-Inférieure), Chantafrey (Cher); Chantelaye (Manche), Chantemanche (Seine-et-Marne), Les Chantemaules (Indre-et-Loire).

¹ Nach Atlas linguistique Nr. 783 (loup) zeigen diese zwei Départements heute die Form lū.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darf man in Faye \*fagia sehen? Das würde stimmen mit Cantefage (Lot D. p.). Man vergleiche mit solcher Bildung auch Chantepierre, welches zweimal als Name eines Pachtgutes und eines hameau's im Dép. Mayenne D. p. vorkommt, ebenda auch mit dem Artikel: La Chantepierre, ein Pachtgut. Ein anderes Chantepierre in Aube D. t.

## Sur le texte de la "Pharsale" de Nicolas de Vérone.

Nicolas de Vérone. l'auteur bien connu de la Passion, auquel M. A. Thomas a restitué la seconde partie de l'Entrée en Espagne et toute la Prise de Pampelune, est un bon poète. On ne doit pas le confondre avec tant d'autres faiseurs de vers franco-italiens, par exemple, avec ce Nicolas de Casola, dont l'excellence des rimes n'égale certainement pas l'abondance. Nicolas de Vérone on l'a déjà remarqué - sait trouver parfois des accents de véritable poésie, et s'il n'avait pas trop négligé la forme, il nous eût laissé des œuvres, qui n'auraient pas seulement, à nos yeux, un intérêt historique et linguistique. Je me propose d'aborder ici uniquement l'étude de sa Pharsale, et je ferai observer d'abord que ce poème renferme plusieurs passages d'une remarquable vivacité. Quelquefois, il faut l'avouer, le mérite revient en partie à Lucain, son modèle; cependant, on ne peut lui nier une certaine inspiration dans des vers comme ceux, où le poète parle de Cornélie, inquiète du retour de Pompée (vv. 2224-2236) et d'autres encore.

La Pharsale est renfermée dans un manuscrit de la Bibliothèque cantonale de Genève: ms. français 81, imparfaitement décrit par Senebier dans son catalogue. La première partie de ce manuscrit est formée par la chronique, que l'on est convenu d'appeler du "ménestrel du Comte Alphonse de Poitiers"; suit notre Pharsale, que M. Wahle, sur les indications de M. Ritter, a découverte et publiée dans la collection de Stengel. L'ai constaté que l'édition Wahle contient un certain nombre d'erreurs, qu'il est bon, sans doute, de rectifier. Le manuscrit, du reste, ne présente aucune difficulté à la lecture, étant écrit très clairement et soigneusement

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Thomas, Rom. XVIII, 162 a identifié le ms. de Genève avec le nº 11 du catalogue (1407) de Gonzague. Mais je dois avouer que je ne suis pas tout-à-fait convaincu de cette identification. Le numéro des feuillets ne présenterait pas de grandes difficultés, étant donné que l'on peut compter, ou non, les pages de garde du ms., mais l'écriture me parait du XVe siècle avancé et je note que l'initiale de la Pharsale représente deux griffons combattant, ayant chacun, comme armoiries, un aigle noir sur champ d'or. L'un d'eux a la tête surmontée d'une couronne. Ce ne sont certainement pas les armoiries de Gonzague. Le ms. pourrait donc être une copie exacte du ms. Gonzague faite pour quelque grand seigneur de la haute-Italie. Les miniatures me font penser à Bologne.

et datant des premières années du XVe siècle. Néanmoins, M. Wahle ne s'est pas bien rendu compte de certaines particularités du manuscrit et il a négligé surtout, sans raison plausible, comme nous le prouverons tout-à-l'heure, les corrections nombreuses faites sur le texte même. Voici l'idée que M. Wahle s'est faite de ces corrections: "Es sind im Text mehrfach Korrekturen vorhanden, deren viele, wie aus ihrer modernen Form hervorgeht, von einer weit jüngeren Hand nachgetragen sind, während andere, im Duktus der Handschrift gehalten und mit demselben Material hergestellt wie diese, ursprünglich zu sein, scheinen. Bei Herstellung des Textes habe ich die ersteren als nicht vorhanden betrachtet". Or. ces lignes ne sont pas exactes, étant donné que la forme des lettres n'est nullement moderne et que les corrections, dont parle M. Wahle, doivent être attribuées vraisemblablement au même copiste, qui a écrit notre manuscrit, ou tout au moins à un correcteur contemporain. Voici pourquoi: plusieurs vers corrigés par cette main, que M. Wahle appelle à tort "eine weit jüngere Hand", sont marqués d'une petite croix, ce qui indique que ces vers devaient être retouchés. Or, ces retouches n'ont pas toutes été exécutées; mais quelquefois, quand cela était nécessaire au sens du vers, on a raturé un ou plusieurs mots et remplacé ceux-ci par d'autres corrects. Par ex., cela est arrivé pour le vers 426, dont les derniers mots sont écrits sur une rature et la petite croix, à la fin du vers, se distingue encore. Ces corrections sur rature étant dues visiblement au copiste de toute la Pharsale, il s'en suit au moins que le correcteur était contemporain du copiste. On pourrait aussi en déduire que le correcteur est le copiste même. Nous verrons que d'autres faits confirment cette supposition. Voici comment je me représente la chose: le copiste a voulu faire, sans doute, une œuvre de luxe, et quand il a oublié seulement une lettre, il l'a écrite, avec le même caractère, sur la ligne, ce qui ne gâtait pas l'esthétique de son manuscrit (ce sont les corrections, très rares, que M. Wahle appelle "mit demselben Material hergestellt"); quand, au contraire, la correction réclamait une substitution du mot entier ou de plusieurs mots, il s'est borné à l'écrire très finement "in punta di penna" sur les mots en question. Exécuter toutes ces corrections était impossible sans enlever au manuscrit cet air d'élégance indispensable dans un livre qui devait figurer dans la bibliothèque de quelque grand seigneur; le copiste y a été néanmoins quelquefois contraint, et il a, par ci par là, raturé et corrigé tout-à-fait le manuscrit. Les remarques que nous ferons suivre confirmeront cette assertion et nous permettront de conclure que les corrections, dont M. Wahle n'a tenu aucun compte, dérivent d'une soigneuse révision du texte et sont de la plus haute importance pour la reconstitution critique du poëme de Nicolas de Vérone. Voici un exemple: M. Wahle a lu au vers 3005: Descondé a la mort, qur por aucun tenor et il a été bien embarrassé de légitimer ce participe descondé. Il a même cité le texte correspondant

en prose, où l'on lit: "ne ot pas son vis abandonnee a descouvert a la mort", mais il n'a pas remarqué que les dernières lettres de descondé sont tracées dans le manuscrit et que cette main, qui n'est absolument pas "eine weit jüngere Hand" a écrit dessus: uert, c'e.-à-d. lisez: descouvert. Il y a plus. M. Wahle est obligé quelquefois de redresser quelques vers au point de vue de la métrique et d'ajouter souvent, entre crochets, un mot ou une syllabe. Très souvent il lui arrive d'intercaler justement les mots ou les syllabes donnés par le correcteur, p. ex., vv. 2967, 3019, 3026, etc. Le cas tipique se présente au v. 485, où M. Wahle ajoute le mot [abatre], qui se trouve, au contraire, dans le manuscrit à la fin du même vers, et muni d'un renvoi, par la main du correcteur. D'ailleurs, M. Wahle aurait dû s'apercevoir que plusieurs de ces corrections redressent d'une manière heureuse des vers qu'il considère comme fautifs. Nous aurons l'occasion de le prouver dans ces quelques observations concernant non seulement les corrections négligées par M. Wahle, mais encore certaines fautes de lecture assez fâcheuses.

- v. 2. Si deit ce que ie dirai bien oïr e porpandre. Bien souvent Nicolas de Vérone n'admet pas, comme le fait presque toujours Nicolas de Casola, l'élision de que, qe devant voyelle: ie dans le ms. est d'ailleurs biffé d'un trait.
- v. 7. quand l'allerent a prandre. Le ms. a clairement auerent. Et au commencement du vers, il faut lire Au port, non pas A port, parce qu'un petit u a été ajouté par le correcteur.

v. 22. Le ms. zonzes.

v. 59. Ms. mondan, au lieu de moundan.

v. 92. feisent. Dans le ms. -ent est tracé et sur la ligne on a écrit: oient, c.-à-d., feisoient, forme exacte de l'imp. ind.

v. 136. Voloit dou tot aler. Le correcteur a intercalé devant

voloit: il.

v. 155. trou noble zouse. Le ms. zonse très clair, et puis trou est biffé et remplacé par mout.

v. 170. rices et non rice.

v. 176. feïst. Il faut lire, d'accord avec le correcteur, feisent.

v. 181. Ao mond në a montagne. Le ms.: na et un petit i sur le mot. Il faut donc lire: n' i a.

v. 190. Ms. celle.

v. 198. ert entir. Ert remplacé par estoit.

v. 218. Sextus s'est conforté. Ms. Sextus se conforte avec un tot ajouté entre Sextus e se. Inutile donc la correction de M. Wahle.

v. 226. A tote ma droiture. Dans le ms., au contraire: a tort ni a droiture à conserver.

v. 324. Ms. morne corocous.

v. 335. që a mort le tramis. Le corr. a intercalé un la entre a et mort. Ecrire donc: qe a la mort.

v. 368. Dou treu s'en ist qe des peles reluit. M. Wahle (p. 78) ne se prononce pas entre peles, peles et peres. Le ms. a clairement

peres, c'est-à-dire "pierres précieuses" et c'est bien le mot qui convient ici.

v. 398. li prous. Ms. le prous.

v. 439. qui font. Qui corrigé en que.

v. 442. la force, la valor. Ms. la force e le valor.

v. 494. Me. Ms. Me.

v. 504. Che die che sens bataille li avons abatus. Entre bataille et li on lit: ios.

v. 510. Me. Ms. me.

v. 525. Or ait ce q'il demande. Ms. Or a il ce, etc.

v. 609. Fortune. Fortuna du ms. est à conserver.

v. 825. Le vers 825 est répété dans le ms. sous cette forme:

E dist segnor vees la glorie soveraine.

v. 913. as autres feit conçont. Le ms. a sest (non fest) c'està-dire, s'est. M. Thomas, Rom. XVIII, 165 y était déjà arrivé pour son compte. Du reste, il s'agit d'une correction extrêmement facile.

v. 945. Ms. I feirent. v. 988. Ms. brandon.

v. 1012. Ms. esbarateron, avec e exponetué.

v. 1016. sa spee. Ms. la spee.

v. 1054. Le ms. a bien clairement acerin. v. 1082. Ont.

v. 1122. sembloit. Dans le ms. resembloit avec -it exponctué et o corrigé en e. Il faut donc lire resemble: De vençer ses amis mout ricement s'apreste; Qar fortment li resemble la zose desoneste.

v. 1132. Ce fu sir d'Arminie. Lire avec le correcteur du ms. cestu fu sir d'Armine.

v. 1135. li fer, corrigé en le fer.

v. 1145. ao, corrigé en a un.

v. 1160. cui ch'en pois. Un a ajouté devant cui. v. 1163. Ja li donast suplois, corrigé en suen plois.

v. 1168. O'il no, corrigé: O'el no.

v. 1177. M. Wahle accepte ici celu, c'est-à-dire, la correction, au lieu de il donné par le ms.

v. 1185. E fert. Ms. E en fiert, ou en et i de fiert sont ajoutés sur la ligne.

v. 1195. Ms. l'aust. v. 1210. che li scu, corrigé en cha le scu.

v. 1211. n'en, corrigé: nien. v. 1213. qi, corrigé: qe.

v. 1219. Lelius revelle. Le correcteur a intercalé un se entre les deux mots.

v. 1229. fiert. v. 1240. cuors, corrigé en cuers.

v. 1252. Vier. Ms. wier. v. 1276. fiert.

v. 1277. li corrigé en le.

v. 1289. faofard. Le ms. a très lisiblement faosard, c'e.-à.-d. fausart.

v. 1298. Tulius de sa spee li fist un tel salors, Lire avec le ms. sabors.

v. 1320. Tel coups [li] vait: li se trouve écrit sur la ligne par le correcteur. Ms. donere.

v. 1328. qe fu a le roi Daire. Le ms. porte qe fu au roi, et le correcteur a intercalé grant entre au et roi.

v. 1352. Li selschus selssitzencent. Inutile la correction selschus le ms. a bien trençent précedé d'un se, dû au correcteur.

v. 1360. ni vaut [i] rien che soie. Lire ia, au lieu de [i], écrit sur la ligne.

v. 1386. riçe e non ras. Lire riçu (italien "ricciuto") avec le ms.

v. 1397. Le ms. a vraiment: lonor de Baudras.

v. 1427. Dedans un clier sercuel cum sunt li cons couvers. La correction de cons en cors doit être absolument acceptée.

v. 1441. Que tot le [li] porfand. Le correcteur: Qe tot il le p.

v. 1446. Ms. un asaut.

v. 1462. mant estor a frait. M. Wahle n'a pas remarqué que frait a son r exponctué. Lire donc a fait.

v. 1479. Qe mais nen dois monter en cival ne sor bai. La leçon du ms., que M. Wahle donne au bas de la page, doit être naturellement conservée: en cival sor ne bai.

v. 1482. Që acrois. Ms. qe ie acrois, où ie est du correcteur.

v. 1550. Ce nous conte l'istoire. Ce corrigé en ci.

v. 1569. vile sclavine. Il faut accepter la correction du ms. viele scl.

v. 1603. Ms. nen.

v. 1617. celui. Ms. celu, comme toujours.

v. 1626. Çil çorn fist Domicius. Le ms. a: Cil çorn fist domice, et le corr. a ajouté entre fist e d. le mot bien.

v. 1631. i ont. Ms. lont.

v. 1651. A dies. Lire avec le ms. Ai dies.

v. 1656. Ne vondroie ja vívre, mes voudroie mort prendre; mes est corrigé en mieus.

v. 1659. moire. Ms. moire.

v. 1692. Après oncist ariers e Galamon de Caldee. M. Wahle remarque (p. 81): "Das zweite Hemistich ist um eine Silbe zu lang". Mais le ms. a Galamon, ce qui redresse le vers.

v. 1708. miels. M. Wahle écrit au bas de la page: miele; mais le ms. a clairement mielç.

v. 1714. voutre. Ms. voute. v. 1763. tiel. Ms. tiel.

v. 1830. Fortune ne voldroit. Lire voloit. Ms. voldroit.

v. 1852. devroit. Ms. devroit. v. 1881. me meïsme. Ms. mc°v. v. 1887. Ms. perioler. v. 1895. lur. Ms. lour tiré de luy.

v. 1904. per per. Ms. per per. v. 2002. dementoient. Ms. dementoient.

v. 2018. veü. Ms. ueue. v. 2104. s'amisté. Ms. sa amiste.

v. 2111. vient. Ms. iueut.

v. 2154. voloit mie. Ms. voloit 'amie.

v. 2165. Ms. o't.

vv. 2180-2181. M. Wahle dit (p. V) que les deux vers sont marqués d'un "non oder nor. Die Bedeutung ist mir unklar". C'est simplement nota qu'il faut lire: no.

v. 2267. Ms. esmaee. v. 2282. Ms. Vous. v. 2285. Ms. siues.

v. 2364. Qar Lucan nous sresconte. Le corr. Qar Lucan ci nous conte.

v. 2497. Che l'en clame la cair. Ms. le cair. Le poète parle de l'ourse, la constellation, qu'on appelle encore dans l'Italie du Nord "il carro".

v. 2649. Ms. ge, avec q expontué.

v. 2668. estaus. Ms. estaus. v. 2813. Ms. mainte foys.

v. 2067. L'autre [gent], mais gent est donné sur la ligne par le correcteur.

v. 3005. Lire descouvert.

v. 3045. ne i fist esfri. Le corr. ne fu esfrey.

v. 3056. Lire ille, avec le ms. v. 3081. Li. Ms. lyor.

v. 3088. da cors. Da suen cors.

v. 3155. le bust oit. Ms. le bu estoit.

Ainsi qu'on le voit, plusieurs de ces corrections améliorent singulièrement le texte. Qu'elles soient on non dues à la main du copiste, peu importe; ce qui est certain, c'est qu'elles paraissent toutes tirées du ms., qui a servi de modèle, et qu'elles ne peuvent pas être reportées à une époque autre que celle du copiste.

Quant à la place que la Pharsale occupe dans la poésie que nous appelons franco-italienne, je dirai qu'elle est très importante. Bien que Nicolas de Vérone n'eût pas une suffisante connaissance de la langue française, il mérite néanmoins d'être mis à la tête de tous les poètes et remanieurs franco-italiens. Sa langue, il est vrai, est étrangement corrompue; mais elle n'arrive pas au degré de défectuosité de celle de Nicolas de Casola, Cependant, celui-ci doit être rapproché du poète de Vérone, parce que, lui aussi, s'est proposé d'écrire en français. Il y avait d'autres poètes, au contraire, qui voulaient écrire en italien, bien qu'ils n'atteignissent pas leur but. Il me semble, en effet, que l'idée d'une langue franco-italienne, sujet de discussion entre Guessard, Gautier et Bartoli, est tout-àfaite erronée. Nous n'avons pas eu une "langue franco-italienne", mais seulement des poèmes écrits ou en italien mélangé d'éléments français, ou en mauvais français. On pourrait classifier les poèmes franco-italiens (nous pouvons bien les appeler ainsi, eu égard au fait littéraire) en quatre sections:

1. Poëmes écrits en italien (patois de la Haute-Italie) avec infiltration française. Le poète, ou le remanieur, se proposait d'écrire en italien, mais il se permettait d'y introduire des formes ou des mots français. C'est le cas du ms. de Venise XIII, de l'Huon d'Auvergne (mss. de Padoue et de Turin), de Rainardo e Lesengrino et du ms. de Venise IV de la Chanson.

- 2. Poëmes français copiés par des italiens. C'est le cas de Aspremont (Ztf., IX, 500), de Anceïs, Aliscans, Folcon de Candie, Gui Nauteuil (mss. de Venise).
- 3. Poëmes pensés et écrits en français par des italiens: Entrée en Espagne; Prise de Pampelune, Pharsale, Passion de Nicolas de Vérone; Hercules; Attila de Nicolas de Casola; Aquilon de Bavière de Raffaello Marmora ou de Vérone.
- 4. Poëmes franco-italiens perdus. Un Ogier, une Espagne, un Renaut de Montauban, un Flore et Blanchefleur et d'autres encore, sans doute.

C'est la classification que j'ai présentée dans mon dernier travail sur l'Attila de Nicolas de Casola et dans laquelle rentrent, plus ou moins, tous les monuments de la poésie franco-italienne.<sup>1</sup>

GIULIO BERTONI.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'Attila di Nicola da Casola (Publications de l'Université de Fribourg), Fribourg, 1907, p. IX. Pour les autres textes franço-italiens, P. Meyer, De l'expansion de la langue française en Italie, Rome, 1904 (Atti del Congresso internazionale di Scienze storiche, Vol. IV). Ils se laissent tous ranger dans l'une ou l'autre de nos quatre sections.

# Sizilianische Gebete,

Beschwörungen und Rezepte in griechischer Umschrift.

Vor Kurzem ist in den religionsgeschichtlichen Versuchen und Vorarbeiten von Albrecht Dieterich und Richard Wünsch III 3. s. t. Griechische und süditalienische Gebete, Beschwörungen und Rezepte des Mittelalters, herausgegeben und erklärt von Fritz Pradel, Alfred Töpelmann, Giessen 1907 ein Text publiziert worden, der die Romanisten lebhaft interessieren dürste. Mitten unter den griechischen Gebeten etc. finden sich nämlich italienische, nach meiner Ansicht offenbar sizilianische Gebete, resp. Beschwörungen und Rezepte in griechischer Schrift. Die Texte scheinen oft sehr verstümmelt. Der Abschreiber verstand gewiss nicht, was er schrieb; er reisst Zusammengehöriges auseinander, und bringt Unzusammenhängendes zusammen. Die Texte hat Prof. Dr. Kroll 1895 in Italien abgeschrieben und dann Fritz Pradel zur Veröffentlichung übergeben. Die italienischen half Prof. Heisenberg in Würzburg transskribieren, nachdem sich schon, wie es scheint, Prof. Behrens in Gießen darum bemüht hatte. Durch Koll. Heisenberg, der mich nach dem Sinn dieses oder jenes Wortes, dieser oder jener Wendung befragte, lernte ich die Texte kennen. Ich erkannte sofort, dass es sich um sizilianische Texte handeln müsse. Auf meine Bitte kollationierte der Vizebibliothekar der Marciana Dr. Giulio Coggiola für mich die italienischen Stellen. Es sei ihm auch hier für seine liebenswürdige Mühewaltung herzlicher Dank ausgesprochen.

Sie entstammen dem Cod. Marc. gr. app. II 163 (olim Nanianus 225 s. Morelli, Katalog d. Nani Hss. p. 414), einer Papierhs. von 108 Bl. im Verhältnis von 14,5:10. Am unteren Rande des ersten Blattes steht, wie Pradel sagt, Leon. Aret. d. h. Leon Aretinus; nach Wünsch wäre darunter Leonardus Bruni v. Arezzo (1369—1444) zu verstehen, einer der ersten Humanisten, der über Aristoteles, Demosthenes, Plutarch schrieb. Wenn dies der Fall wäre, meint er freilich, müßte man entweder unserer Hs. ein höheres Alter zuschreiben oder annehmen, der Name bedeute, daßs sie aus einer Hs. des Leonardus Aretinus abgeschrieben sei. Letzteres wird wohl wahrscheinlicher sein. Das Alter der Texte müßte für jedes Gebet oder jede Formel, so meint Pradel, ge-

sondert bestimmt werden, denn es sei wohl sicher, dass sie nicht gleichzeitig entstanden, und nicht immer so zusammen überliesert worden, wie in vorliegender Sammlung, die wohl in einem Kloster zusammengestellt und für den Gebrauch der Klosterbrüder, die sich auch mit dem Wegbeten von Krankheiten, Beschwören von Dämonen usw. beschäftigten, bestimmt war.

Für die Datierung der ital. Texte, auf die es uns hier allein ankommt, ist

- 1. der Name des h. Rochus von Interesse, als dessen Name und Jahr der 16. August 1327 nach Pradel gilt.
- 2. Der Segen Singuis sta in ti comu stetti usw. kommt in lat. Sprache im 15. Jhrdt. vor, und ist nach Pradel von einem gelehrten Mönch verfaßt.
- 3. In einer Formel ist von Bleigießen die Rede, um die Jagd zu beschwören, wohl um Kugeln herzustellen. Auch das könnte einen terminus post quem abgeben.

Was die Sprachformen des Griechischen betrifft, so weisen sie nach Heisenberg alle phonetischen Eigentümlichkeiten der jüngsten Epoche des Griechischen auf, sodaſs wir nach seiner Ansicht in ältere Zeit als das 15. bis 16. Jhrdt. nicht hinausgehen dürſten. Die Hs., die für uns allein in Betracht kommt, stamme sicher aus dem 16. Jhrdt.

Hinsichtlich der Herkunft der Texte lasse sich Sicheres kaum sagen. Manches weise auf Kreta hin, Anderes auf Sizilien. So sei in einigen Gebeten von Seidenwürmern und Seidenzucht die Rede; Seidenbau werde aber sowohl in Kreta wie Sizilien getrieben. Von der Paeonie, die unter den zu Heilzwecken empfohlenen Pflanzen genannt wird, wissen wir aus einer Notiz bei Ps. Apul. de medie. herb. LXIV (nomina et virtutes herbae Paeoniae): Nascitur Cretae et Siciliae montibus. Wenn in griechischen Formeln der Dämone elg καύσιον ὄφος gebannt wird, könnte man darunter den Aetna oder den Santorin auf Kreta vermuten. Pradel kommt schließlich zum Resultat; die Sammlung sei erst in Ländern am oder im Mittelmeere entstanden, wo Griechisch und Italienisch sich berührten.

Was den italienischen Dialekt betrifft, so schwanke er zwischen süditalienisch und sizilianisch; V. meint, es könnte auch ein Diasporadialekt sein (p. 137).

Die lautlichen Erscheinungen des Dialekts wären nun im Einzelnen zu prüfen. Zunächst sei der Text auf Grund des nach der Kollation von Coggiola korrigierten Pradelschen Druckes<sup>1</sup> mit

 $<sup>^1</sup>$  In 46 Fällen ist die Kollation vom Pradelschen Druck verschieden. Besonders häufig war  $\beta$  für u,eine Art Digamma geschrieben worden. Manches erscheint in Folge der Kollation in unserem Texte nun doch klarer. Freilich ist damit noch lange nicht alles erklärt. Verschiedene Conjekturen verdanke

der italienischen Umschrift, die ich auch in einigen Fällen korrigiert habe, 1 sowie mit der gegenüberliegenden deutschen Übersetzung mitgeteilt.

#### I. Text.

p. 266 [14] 7-9:

μέντι λαββέστια χυφρούντι ούνδι menti<sup>2</sup> la bestia cu frunti undi νάσσι λουσούλι εσπουντάνδου τζι-8 nassi lu suli espuntandu ter, i πίγια λικρίγγι κισοῦ άλουφρούντι piglia li crigni chi su a lu frunti έτένιλι φόρτι έδδιράγι κόμιστα<sup>5</sup> e tenili forti e ddirai kuista  $δραττειο<sup>ν</sup> <math>\overline{\Gamma}$  uότι περματι<sup>ν</sup> ηνorazioni6 tri voti per mattina, in σούμα διτολματην summa di trimattini.

Stelle das Tier mit der Front nach der Richtung zu auf, wo die Sonne aufgeht, und spucke dreimal aus,

ergreise die Haare, die auf der Stirne sind.

und halte sie fest und sprich dieses Gebet

dreimal am Morgen, im Ganzen an drei

Morgen.

(folgen Zaubersprüche in unverständlicher Sprache: ἀλάβαρ ἀραβονε etc.)

#### 14-17:

χίστινόμουρασού πλασχρίττι σιλου- | Diese vorhin aufgeschriebenen kisti nomu ora suplacritti7 si lu μάλι έστι διαμάντι8 τζιλι σχριβίτι mali esti di avanti, cili scriviti

Wörter,

wenn der Schaden vorne ist. schreibe sie auf

ich Coggiola, die Lektüre macht aber nicht geringe Schwierigkeiten. Coggiola schreibt mir: Talora è difficile garautire la lettura, perchè l'inchiostro si è diffuso sulla carta e impedisce di distinguere le lettere . . . Forse si potrebbe assai discutere sulla divisione o sulla unione delle parole adottate dal Pradel, perchè in alcuni casi non è facile dire se il codice le unisca o le separi ..." Er fügt auch hinzu "A quanto ho visto, una collazione sarebbe necessaria anche per il testo greco dove le sviste non mancano". Freilich geht uns das nichts an.

Nach Heisenberg mendi auszusprechen (cf. u.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In vielen Fällen berücksichtigte die Pradelsche Umschrift nicht genügend die Verstärkung einzelner Konsonanten im Anlaut oder ersetzte den sizilian. Artikel durch den italienischen.

<sup>8</sup> Coggiola schreibt nach Ms. marc II, 163 7 statt z: Il Pradel ha scambiato la forma  $\zeta = 7$  con  $\xi = \varrho \varepsilon$ .
Nach Heisenberg pija

<sup>•</sup> Cogg. κόμιστα.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cogg. όρατειο<sup>νι</sup> = orazioni.

<sup>7</sup> Cogg. πλασχρίττι. 8 Cogg. διανάντι.

ἐτταχχάτιλι αλουχόδδου κουν  $\overline{arGamma}$ e'ttaccatili a lu coddu cun tri πάτερ νόστερ έθ τρί άμι μαρί έθ pater noster ed tri avi Mari. Ed σι ἔστι διαρρέρι τζίλι ἀτταχάτι άλαsi esti di arreri, cili attacati a la χοῦδα διλαββέστια: cuda di la bestia

und hänge sie an den Hals (des Tieres) mit drei

Vaterunser und drei Ave Maria.

wenn der Schaden hinten ist, hänge sie

an den Schwanz des Tieres.

### 17-19:

Περμάλι δικουαρτάνα σκρίνι κίστα Per mali di quartana scrivi kista δρατζιόνη ἀκάρτα Έ δαπόιλαφὰ orazioni a carta e dapoi la fa αττακκάρι δειούνου μύρτζινι κὸν attaccari di unu virgini con  $\overline{arGamma}$  πάτερ νόστερ εθ  $\overline{arGamma}$  αβι μαρι tri pater noster et tri avi Mari αδονούρι διλασαν<sup>τ</sup> τερνιτάτι άλου ad onuri di la santa ternitati a lu χόλλου. collu.

Gegen das viertägige Fieber, schreibe

dieses Gebet auf einen Zettel und

lass es dann von einer Jungfrau mit

drei Vaterunser und drei Avemaria

zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit am

Halse befestigen.

# p. 267 (15) 1-2:

Σι ἀρχουν φούσσι λιγάτου σχοίω | Wenn Jemand verhext ist, schreibe Si arcunu fussi ligatu, scrivi χίστι άδου<sup>ν</sup> σχουτε<sup>λλ'</sup> νόμα ἐπόϊ kisti ad una scutella nova e poi μισιλιββιμι κουμ λάκοαι missili bivi cum l'aqua1

dies in eine neue Schale und lasse es ihn dann

mit Wasser trinken.

# p. 268 (16) 17—19:

.... σχρίβι πόνιστα ώρατζιονι έ- | ... Schreibe dieses Gebet aut scrivi kuista orazioni e

und

lege es auf die

μμεντηλ σούπρα άλιχωννειτζει mettila2 a li connigi supra

2 mentila kommt nie vor.

<sup>1</sup> Cogg.: La lezione λακκοα è chiarissima.

κουάνδου λουβερμου αλπιτζζο $^{\lambda}$  δίquandu lu vermu è picciolu diτζοιλα ἐσπέρζα κουνλακκου $^{\alpha}$ cila e sperza t cun l'accua dila διλαθεοφα $^{\nu'}$ teofania. wenn die Raupe klein ist,
sprich es her und sprenge mit
Theophanienwasser.

## p. 269 (17) 9-12:

... πίλλια οὖνα σχουτέλλα νόβα Pillia una scutella nova έθ Ινκηλα διάκουα διλουμάρι έδίed inkila di acqua di lu mari e di χογιστου ψαλ΄ σόνπρα λασχουτέλλα kuistu psalmu supra la scutella, σέπτι βότι ψάλ οιγ ἐνέζόδω Ἰσράηλ septi voti, psalmu 113 έξ εγύπτου έδιπόϊ κουνδίττα άκκουα . . . e di poi cun ditta acqua σπρέτζια λαρρίτι έλαβάρχα δαπόϊ sprezzia la rriti e la varca da poi δι κούστα δρατζιόνι σούπρα λαdi kusta orazioni supra la polti.

... Nimm eine neue Schüssel
und darin Meerwasser und
sprich diesen Psalm über die Schüssel
sieben Mal, Psalm 113 . . .
. . . und besprenge hierauf mit besagtem Wasser
das Netz und den Kahn, darauf
sprich folgendes Gebet über das

21:

riti.

Πεο νονπτιγγάτι πίχσι λαλου άββι Per i non p...gnati pisci ....? ... ἐάουτοι κόντζει e autri conci. ? damit keine (kleinen?) Fische ..... und andere Muscheln ins Netz geraten.

Netz.

p. 271 (19) 6—7:

.. κούιστη β ψαλμι λιδιρρίτι αλουquisti due psalmi li dirriti a lu ... Diese beiden Psalmen sollst du über den

spersa? = spritzen
 Ganz unklar.

πάσσου κιπάσσαλα ββιστιάμοι γιpassu chi passa la bistiami giττάνδου άκκουα διλα θεοφανία
ttandu acqua di la teophania.

Weg sprechen, den das Tier geht,

dabei Theophanienwasser sprengend.

## 18 — p. 272 (20)—3:

Μούρου, μούρου, μούρου, πέρ πάρτι Muru, Muru, Muru, per parti δίδδήου τησχοντζζούρου έδδηλαdi Ddiu ti scongiuru e ddi la γλορίουσα βύρζηνη μαρία έδδισανgloriusa virgini Maria e ddi San τζζουάννη ββαττήστα έδητούττη Giuanni Battista e di tutti λισάντι ἐσσάντι διδδήου κηην κουιli Santi e Ssanti di Ddiu chi in kuστου λόχου νονπότζζει πιού ρριγγistu locu non possi piu rrigνάρη ἐνδν πότζη φάρι σούττα ρραnari e non pozzi fari sutta rraδηκάτι νον σουπρα πότζημαντζζάρι dicati, non supra pozzi mangiari, πότζει ἀσσηκκάρι ἐμαραζζάρι ἐσπιpossi assiccari e marazzari e spiρίρι πελουνόμου δηλουνόστρου σηγriri pelu nomu di lu nostru sigνοῦρι τζζέσου κρίστου έδιλα γλοnuri Jesu Christu e di la gloοιούσα βυρτζινιμαρία άππούσση riusa virgini Maria; accussi χόμου λου νόστρου σηννούρι φήλlu nostru sinnuri figliu ληου διλαβυρτζινι μαρία άχχουσσί di la virgini Maria .. accussi

Schwarzer, Schwarzer, Schwarzer, im Namen

Gottes beschwöre ich dich und der

gebenedeiten Jungfrau Maria und St.

Johannis des Täufers und aller

Heiligen und Heiliginnen Gottes, dass du an

dieser Stelle nicht mehr zu re-

gieren vermögest und nicht vermögest unten

Wurzel zu fassen, nicht vermögest oben

zu fressen, vermögest zu trocknen und zu dörren und

zu wehen: im Namen unserer

Herren Jesu Christi und der

gebenedeiten Jungfrau Maria. Ebenso

wie unser Herr der Sohn

der Jungfrau Maria, so

σπέρα ἐσσικκα κουΐστου τζζίουτζζου spera e ssicca kuistu zuzzu (?) <sup>1</sup> δηκούισλόκου ἐβάγια σύνδη βlα di kuistu locu e vagia<sup>2</sup> sin di via. hauche er an und dörre diese Triebe (?)

dieser Stelle und gehe seines Weges.

p. 276 (24) 21—25:

+ Πεολληγάοι λοῦ σάγγου πουάντου Per lligari lu sangu quantu βόη τούνι: — Um das Blut zu bannen, so sehr du willst.

voi tuni.3

 $\sigma \dot{\alpha} \nu \gamma \gamma \eta \varsigma + \sigma \tau \dot{\alpha} \dot{\nu} \tau \eta + \kappa \sigma \mu \sigma \nu$ Sanguis sta in ti σταίττη τζαίζους χρήστου + ίν σοῦ Jesus Christu λακρού + σάγγης στὰ φρούχσου + la cru (ci) sanguis sta frusciu  $\vec{\epsilon} \vartheta \varphi \omega \varphi \tau \iota + \varkappa \omega \mu \sigma \nu \varphi \sigma \dot{\nu} \bar{\iota} \nu \chi \bar{\nu} + \dot{\alpha} \lambda \alpha$ et forti comu fu Jesu Christu a la σούα μορτή + σάγγης + στὰ [ν morti Sanguis sta in λατούα βήνα + χόμου στέττη χῦ la tua vina comu stetti Christu άλασουα πένα a la sua pena.

Blut, stehe in Dir,

wie Jesus Christus an seinem

Kreuze stand; Stehe, du Blut-ausfluss

und (sei) fest wie Jesus Christus

in seinem Tode. Blut, stehe in

deiner Ader, wie Christus

in seiner Marter.

26-29:

Περμάλη διμέουτζα μαλατα 'Αλου Per mali di meutza malata. A lu νώμου δηδδέου σήα ἐδιμισσουξε nomu di Ddeu sia e di misser σάντου λέ ὧττου κόμου σικαστι Santu Leottu (?) comu sicasti λουτζέουσσου ἀλώφτου δηλου τζου-lu Jesu al' ortu dilu Judeu,

Gegen kranke Milz. Im

Namen Gottes sei es und des Herrn

Heiligen ....? --- wie

Jesus dorrete im Garten des Juden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unklar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Merkwürdige Form.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cogg. tuni = tu, nell' antico italiano e in parecchie forme dialettali. voli heist sonst sicil du willst.

δέου ἀκκουσσή σήκκακησταμέττηλι accussi sicca kista. Mettili

δισούττα άλιτρισπιτη: — di sutta a li trispiti.

so dorre er dieses. Lege es unter die

Füsse des Bettes.

p. 277 (25) 1 bis p. 278 (26), 3:

πεομάλι διββοούγουλη Per mali di bbruguli.

πήγγια οὖντζει  $\bar{\epsilon}$  διαρτζζέντου βή-Pignia unzi 5 di argentu viuov: — πήγγια μέντζζου ρρότου vu. pignia menzu rrotu δινσούτζα¹ πηγγια οὄνζα  $\bar{\alpha}$  έμέντζα d' insuccia, pignia unza  $\mathbf{I}$  e menza

δ"γγουένδιφήκατου: d'unguentu di ficatu

πήγγια οὖντζα α ἐμέντζα διββρανpigna unza I e menza di bbranκεττου: -- πήγγια οὖντζα ᾱ ἐμέντζα pigna unza I e menza διμάστικα: - πήγγια ούντζα  $\bar{\beta}$ di mastica2 pigna unza 2 ρραστα πήνα: - πήγγια οὔντζα ᾱ arrosta pina (?); pigna έμέντζα διμήρρα: πηγγια οθντζα α e menza di mirra; pigna unza I έμέντζα δυντζζένσου χρούδου μησe menza d'incensu crudu misκάτου: catu.

πίγγια οὖντζα ᾶ ἐμεντζα διόκκη pigna unza I e menza di occhi δισάλι: πίγγια οὖντζα ᾶ ἐμέντζα di sali; pigna unza I e menza δυνγγουέντου αρου:
d' inguentu aru (maticu?).

Gegen Gichtknoten.

Nimm 5 Unzen Quecksilber,

nimm ein halbes Gewicht

.... nimm  $1^{1}/_{2}$  Unzen

Lebersalbe,

Nimm  $\mathfrak{1}^1/_2$  Unzen Knöchel (eines Tieres?)

Nimm 11/2 Unzen

Mastix. — Nimm 2 Unzen

....? — Nimm 11/2 Unzen

Myrrhe. Nimm 11/2 Unzen

rohen, gemischten Weih-

rauch.

Nimm 11/2 Unzen

Salzkörner. Nimm 11/2 Unzen

aromatische? Salbe.

2 Durchgestrichen e menza.

¹ Cogg. δινσόντζα = di sonsa — ital. sugna?

πιγγια ούνζα ᾶ ἐμέντζα δι δγγιον pigna unza I e menza di ogghiu διλάουρου π. οὐ ᾶ ἐ. δι δγγιου δη-di lauru p. u. I e m. di ogghiu di σπίκα.
spica.

Έττουτι χούιστι λιπίστα ευσένυρι1 Et tutti kuisti li pista in sembri1 κουλαήν σούτζα έφάνδι ούνου γγουcula insuccia (?) e fa di unu (u)nguέντου πέρ ούνου ώμου: Δοι κούιστο ențu per unu omu. Di kuisto ηνγγουέντου πόι κιξκον πουνούτου inguentu poichi e conpunu tuβύνδδιούντάτη τούττα λαπέρ σούνα vindi (?) untati tutta la persuna έλλη τζζυντούρι πέρ τριτζζόρνι λαe lli cinturi per tri giorni la ματήνα έλασίρα ίντρο λουλέττου ββένmatina e la sira intro lu lettu ben κουβέρτου κηνον πήγγια φρίδδου. cuvertu chi non pignia friddu.

Έδαπόηδιλι γ τζζόρ<sup>ν</sup> ευτού πιγγια E da poi di li tri giorni e ttu pignia ββόλου πόρβιριτζζάτου ἐμέττιτι διbolu porfiriggiatu e metti ti di σούπνα δίλι κιάϊ διλιββρουγουλου. supra di li chi ai di li brugulu.

Ἐππόϊ τζζιμέντι σούπνα ἐρββα δι-Ε poi ci menti supra erba di τζζέντου νέρβη ἐούνταλι κούν λου centu nervi e untali cun lu δίττου ἡνγουέντου ἐμμέτε δισούπνα dittu inguentu e mmette² di supra. Nimm 11/2 Unzen

Lorbeeröl. Nimm 11/2 Unzen

Ährenöl (Nardenöl)?

Und zerstampfe dies Alles fortwährend (?)

mit ...?... und mache daraus eine Salbe

für einen Menschen. Aus dieser

Salbe ...? ... reibe die

ganze Person ein,

und sie bleibe eingewickelt drei Tage hindurch des

Morgens und des Abends im Bett gut

zugedeckt, dass sie sich nicht erkälte.

Und hierauf nimm an drei Tagen rote

Pillen und lege sie

auf den, der Gichtknoten hat?

Und lege darauf

auf.

Hundertnervkraut (oder Fünffingerkraut?) und salbte ihn mit besagter Salbe und lege sie

<sup>1</sup> Cogg. = ital. antico, insembre = insieme.

Wohl verschrieben für metti, ebenso supna für supra.

Έκουζοτω λουφάτι περτζζόρνι τε Ε kuisto lu fati per giorni 15. Und das sollst du 15 Tage hindurch tun.

Έκκουάνδου σιαμμαλάσσι λαβούκκα Ε quandu si ammalassi la vucca, πίγγια χσιρώππου διτζζξουτζζου ώ-pignia sciroppu di ciucciu (?) ο βέρου αχσηρόππου δινούτζει ελλά-veru asciroppu di nuci e lla-βασι λαυούκκα έγγετταλου λουββου vasi la vucca e ggettalu lu bu-κκούνη εν τερρα. ccuni in terra.

Und wenn er einen schlimmen Mund

bekommt, so nimm Gelatine-sirup

oder aber Nussirup und spüle

den Mund aus und gib das

Spülicht dann auf die Erde.

## p. 278, (26) 4-71:

Δαροείγου λασούα διλουμάντζζαρι Laringu lassu(?) di lu mangiari, πεο β μήσι κηνὸν μάντζα κόσι σαper 2 misi chi non mangia cosi saλάτι νουλλα χόσα νόν ουσάρι νιnulla cosa non usari niχσούνα σπέτζζεια διλοξούρια νόν spezzia di loxuria, non μαντζάρι κάρνε βακκήνε έσσεττου mangiari carne vacchine κόσι διλικάτι πέρ λιβερμι κηφάννου cosi dilicati per li vermi chi fannu λιφηγγι όλι φάτιλα χρούτζζι άλουli figgioli. Fati la cruci al' uββιλλήχου διτζένδου χουίστο. billicu dicendu kuisto.

Wer vom Essen einen schlimmen Hals hat, der soll

2 Monate hindurch keine

salzenen Sachen essen, gar keine, soll auch keine

reizenden Gewürze gebrauchen, soll auch kein

Rindfleisch essen ausgenommen

zarte Sachen für die Würmer,

welche die Kinder machen. Mache das Kreuz auf den

Nabel, also sprechend.

p. 278 (26) 20 — p. 279, 16.

Πεο ληγάοι λιλούπου πίγνια ούνα-Per ligari li lupu $^1$  pignia una

Um den Wolf zu bannen, nimm

<sup>1</sup> Wohl für lu lupu

τ'
στουν¹ διδάϊνου οϊ κάποιου ενόν βόϊ
strinza di dainu οϊ capriu e non voi
ματζζάοι καρν' άλλουπάτα.
mangiari carni allupata.

Σάντου Συληβέστρου αμουντε όλι-Santu Silivestru a munte oliβέρι στάβα λάσούα ββιστιάμι παχσία veri stava, la sua bistiami pascia έγουαρδάβα χσίσι φεραδιβόσκου e guardava, scisi fera di boscu, χουάλι μαντζάου χουάλη πουλιχάου quali mangiau, quali pulicau, χουάλι άμμαλα βείαλιμανδαου σάνquali a mmala via li mandau. Sanτου Σιληβέστρου αμέντζου λαβία Silivestru a menzu la via στάβα ἐπλαντζζία ἐλαγριμάβα: stava e plangia e lagrimava: τζζέσου χῦ ἐλαβύρτζζι μαρία πα-Jesu Christu e la virgi Maria paσσάμα δίσσιλι χιάγι Σιλιβέστρου ssava dissi li: Chi ai, Silivestru, κιπλάντζζι έλλάγοιμη οισιγνούοι chi planzi e llagrimi? "Oi, signuri κόμουνον βόγνου πλάντζιρι έλαγριcomu non vognu plangiri e lagriμάρι ἀμούντι ὁλιβέρι στάβα λαμία mari? A munti oliveri stava la mia ββιστιάμη πάχσια έγουαρδάβα χσίσι bistiami, pascia e guardava, scisi φέρα διβόσχου χουάλι μαντζάου fera di boscu quali mangiau, χουάλι πουλιχάου χουάλι άμμαλαquali pulicau, quali a mmala βίαλιμανδάου Σιλιβέστρου πέρ κηvia li mandau". "Silivestru, per ki (ein Stück Fleisch?) vom Hirsch, Schaf?, Ziege und man soll nicht essen Fleisch, das vom Wolf gefallen ist (?)

Sanct Silvester stand auf dem Ölberg,

weidete und hütete seine Tiere,

da sprang ein wildes Tier aus dem Walde,

welches frass, welches sie im Netze fing,

welches sie auf einen verderblichen Weg trieb. Sanct

Silvester stand mitten auf dem Weg

und weinte und klagte.

Jesus Christus und die Jungfrau Maria

gingen vorüber, sprachen zu ihm: "Was hast Du, Silvester,

dass du weinst und klagst?: "O Herr,

wie soll ich nicht weinen und klagen?

Auf dem Ölberg stand ich, weidete und hütete meine

Tiere, da sprang

ein wildes Tier aus dem Walde, welches fraß,

welches sie im Netze fing, welches sie auf einen

verderblichen Weg trieb: "Silvester, darum

<sup>1</sup> Cogg. sic, mi pare. Che sia da leggersi: strunza = ital. sterco?

νον λιλίγοι σοι γνούοι πιμιλίγου non li ligi? Signuri, chi mi ligu κινόν σάτζζου νεχσιλασίοα πόϊκιchi non saggiu, nesci la sira poichi σχούρα έδδιπερχίλλαστίδδα ούναχιscura, e ddi perchi la stidda una chi λούτζζειποίούχηλλούνα έδαλλουπου1 luggi piu chi lluna e dal lupu εουλίγου δέντι ἐάδούννι ἄνιμάλι χιe uligu denti e ad uni animali chi πιττέορα στραγσιναβέντρι κινόν pitterra strascina ventri chi non φάτζζαμάλι άλαμία ββιστιάμι πέδι faccia mali ala mia bistiami pedi χιακκάτου νονπέδιροιτούνδου περgiaccatu non pedirritundu φιναχιλοῦ σούλινον γιούντζι άλαfina chi lu suli non giungi ala τάμουλ διλουσάντου σαλβατούρι άλtavul di lu santu Salvaturi, Aλάουδι δι ιῦ χῦ ἐδδιλαβυρτζεινι llaudit di Jesu Christu e ddila virgini Μαρία διρρέμου ουνπατερνόστρου Maria dirremu un paternostru έθ ούνα αμη Μαρία ed una avi María.

'Αριέλ σὰν κάρ λορμαϊ ἐμανοῦελ.

Ariel sichar lormai emanuel

σοῦτιελ κὸν ζούρον μὸς σπίριτους

sutiel con juru vos spiritus

πρενομηνάτους πὲρ άλφα ἐτ ἡ ἐ 
praenominatus per alpha et o e(t)

πὲρ πρίνσιπεμ βέστρουμ σοσολιμο 
per principem vestrum sosolimo

bannst du es nicht? O Herr, was soll ich bannen,

der ich es nicht weiß, gehe abends aus, weil es

dunkel ist . . ? . . .

1

des heiligen Erlösers.

Zum

Ruhm Jesu Christi und der Jungfrau

Maria wollen wir ein Vaterunser

und ein Ave-Maria sprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von da an unklar.

<sup>\*</sup> a llaudi (mascul. cf. Salvioni, Spigolature sicil. Serie 1ª, Rendiconti del R. ist. Lomb. di sc. e lett. Serie II Vol. XL 1907 p. 1054.

οῦτ κουὰμ ὅκουλους μέους βιδέουντ 
ut quam oculus meus viderit, 
οῦτο κονρούμπερε φαζιάτις βισάουτ 
uti conrumpere faciatis visa ut 
γνία μόρε μέο, 
ineat amorem meum(?)

+ Περ δισόρβιρε οννη μαγία ε-Per disorvire onni magia e

φαττούρα έλληγατούρα δὶ ὅμου ὁ fattura e lligatura dị οπυ ο φιμμίνι πόρτα πήστο φυλαπτηριου hmmini. porta kisto φυλαπτήριου λ υν λ΄ δισοῦπλα κου υο δικου.

di supla culu nomu di cullu.¹

Περ μάλι διμέουτζα σκρίβιστι χαPer mali di meutza scrivi esti chaράττουλι ἐμέτιλι δισούτρα λακάρνη
rattuli e metti² li di supra la carni
δ΄
νου κου Γ πατερνόστερ ἐ Γ αβεnuda con 3 paternoster e 3 ave
μαρί αλλάουδι δισαν ρρόκκου
Mari a llaudi di santu di Rroccu

Um jede Bezauberung und

Bannung und Behexung eines Mannes oder eines

Weibes zu nichte machen, trage dieses Amulett

am Halse festgeknüpft.

Gegen Milzleiden sollen diese Zeichen aufgeschrieben

werden und lege sie auf das blofse Fleisch

mit drei Vaterunser und drei Ave-

maria zu Ehren des h. Roccus.

(Dahinter ausgelöschte magische Zeichen und ein Gebet an Maria, das K. nicht abgeschrieben hat.)

#### 12-13:

Νούτερα σιὲ πάτζα τοῦρββίτζα κόρ-Nutera sie pazza, turbizza, corδις ἀμάρα τούτα τούλιτ ἴπὸς σις ἔτ dis amara tuta tulit i possis et σταλύρπος sta lirpos?

?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cogg. culu nomu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> metili di sutra wohl verschrieben für das obige.

p. 14-16:

Εον έδθ φαββόνε ἔκ ό φκισιόθ ὁπάγε Εοπεδέκ rabbone ecorcisioth opage λένόκ, νάββόκ Περ φὰρι βίνιρι λι-lenoc naboc per fari viniri li σπίριτι κικάτζζι διλισπιριτατι ἀπρεspiriti chi cacci dili spiritati apreσσου διτζα κουάνδου λακ" τζζούρ ssu di zia quandu la congiur λέγι τὰ ὁνόματα τούτι:

•

. . . um kommen zu machen die

Geister, welche die Besessenen in deiner Nähe verjagen, wenn ich sie beschwöre.

(Es folgen nach  $\tau o\acute{v}\tau\iota$  Ephesia grammata, die aber wegen Durchschlagens der Tinte unlesbar sind.)

17 - p. 284 (32) 2.

Περχοντζάρι λακάτζα πίγνα κιούν-Per conciari la caccia pigna chiunββου ἐσχουάγγαλου ἐδδιχουίστιe squanggalu e ddi quisti παλόρι ζννω, διδδέου έδδισαν μ palori innomu di Ddeu e ddi santu τζουλιανου εδισάντου βαλίνου έδδι-Julianu e di santu Valinu e ddi σάντου ββαστιάνου έδδισάν γριγώρι Santu Bastianu e ddi Santu Grigori έδιλου νόμου δινόστρου σιγγούρι e dilu nomu di nostru signuri ιὰ χὰ κόμου οριγίστι λαφίδι Jesu Christu comu rriggisti la fidi αχχουσσί δργι δδικουντζέδι λαγράaccussi ogni ddi cuncedi la graτζια διλακάτζα τοῦ ἀσσιτζάστι zia di la caccia (comu) tu assigiasti λαφίδι άκκοσσί δδικόν τζέδι κίσταla fidi accossi (ogni) ddi concedi kista κατζα διλατούα σάντα γράτζεια caccia di la tua santa grazia: κράπι γουλπι κουνιγγι ἐωννιάλτρα crapi, gulpi, cuniggi e onni altra

Um zu beschwören die Jagd, nimm Blei

und schmilz es und sprich diese

Worte: Im Namen Gottes und des Heiligen

Julianus und d. h. Valinus, und des

H. Bastian, und des h. Gregor

und des Namens unseres Herrn

Jesu Christi, wie Du den Glauben

leitetest, so lasse jeden Tag die Gunst

der Jagd zu, wie Du den Glauben leitetest, so

lasse jeden Tag diese

Jagd deiner h. Gunst zu:

Ziegen, Füchse, Kaninchen und jede andere

SIZ. GEBETE, BESCHWÖRUNGEN U. REZEPTE IN GRIECH. UMSCHRIFT. 585

κατζα διββιστιώλι σκρίβι κιστιχαραcaccia di bistioli. scrivi kisti charaτουλι κοῦνκιστι νόμυ ρασάντι:
tuli cun kisti nomura santi:
αυρααμ ἡσὰκ τζακώβ.
Abraam Isaac Jacob.

Jagd der Tiere. Schreibe diese

Zeichen mit diesen Heiligennamen auf:

. . . . .

(dahinter magische Zeichen)

## p. 284 (32) 3:

πεονό μανιφιστάρι ουνουσιγρέτου per no manifistari unu sigretu: γωτουνή γωτανή γωυωρραννή + gutani goborranni α αδωνή adonai.

Um ein Geheimnis nicht zu verraten:

## p. 284 (32) 5-8:

Πεο φόκου ἀρέστου: εἰς τὸ ὄνομα Per focu arestu . . . . . .

πυ φουννάτου ἐφοῦββαττηζάτου Christū fu nnatu e fu batizzatu ἐφφοῦ κρουτζιφικατου ερρεισούρε e ffu crucificatu e rrisurσιτάτου εφοῦ σουττιρράτου: φούη sitatu e fu suttirratu: fui φόκου ἀρέστου διλουσέρβου δι πυ focu arestu di lu servu di Christu τισέκουτα λουσπίριτου σάντου λου ti secuta lu spiritu santu Luca θ κραταίου ιῶ μαρ εἰς το ὄνομα τοῦ Mattheu, Joanne, Marcu

Gegen Feuer! . . . .

Christus wurde geboren und getauft und wurde

gekreuzigt und wurde wieder auf-

erweckt und wurde begraben Fliehe!

Feuer . . . des Knechtes Christi

. . . es folgt dir der heilige Geist des h. Lu(cas),

Mathäus, Johannes, Marcus.

## p. 284 (32) 9—11:

Περ λιγάρι λου υράτζου άλουτονι-Per ligari lu bracciu a lu to niμίχου κινόντι αφένδα λα σούα σπάτα micu chi non ti affenda la sua spata Um zu bannen den Arm deinem Feinde, daß dich

nicht verwunde sein Degen sprich

 $\delta \lambda \ \overline{\Gamma} \ uo \varphi + \alpha \mu \mu \alpha \tau l \alpha + u \varrho \alpha + u \varrho \iota di \ 3 \ vorta \ ammatia + v r a + v r i \ + \tau \zeta \epsilon \delta \dot{\alpha} \vartheta + + \ + c e d a t$ 

drei mal: . . . .

περ σαπήρι ἀκκηούρα λασιμα
Per sapiri a cchi ura la simana
βόη φαρι κόσα κησία βυρτάτ ή
voi fari cosa chi sia virtat
ήμέρα . . . .

Um zu wissen, zu welcher Stunde der Woche du etwas

tun sollst, was die Wahrheit sei.

p. 284 (32) 14-17.

σιβόη σαπήρι κηβόλι δίρι λου σόννου Si voi sapiri chi voli diri lu sonnu

κηβίδι λανόττι πίγγια λου ψαλτέφιο chi vidi la notti pignia lu psalterio,

κουντράββου λιμα έμμέτι τίλου cuntra ambu li mani e inmettiti lu

διαρρέρι έδδλ  $\overline{\Gamma}$  πάτερ νόστρι  $\overline{\epsilon}$   $\overline{\Gamma}$  di arreri e ddi 3 pater nostri e 3 αβιμαρλ ἐπόϊ λονάπλι λαπλίμα λί-avimari e poi lu apli la plima li-

ττιρα κητού βίδι γουάρδα κόμου tira chi tu vidi guarda comu

τιδίτζει λουαρφαυίτου ti dici lu arfabitu.

Wenn du wissen willst, was der Traum sagen will,

den du die Nacht gesehn hast, nimm den Psalter,

falte? beide Hände und lege ihn hinter

dich und sprich drei Vaterunser und drei

Avemaria, und dann öffne ihn: der erste

Buchstabe, den du siehst, beachte, was dir

das Alphabet sagt.

### II. Lautlehre.

Im betonten Vokalismus ist das Verhalten von vlt.  $\mathbf{e}$  und  $\mathbf{o}$  besonders charakteristisch. Es entwickeln sich diese Vokale zu i und u. Und zwar wird i durch  $\iota$  oder  $\eta$  ausgedrückt:

1. κίστι, κίστα (eccum ĭsti, -a), σίρα (sera), πλαντζζία (plange-at), φρίδδου (frĭgidum), ρρίτι (retem), τρι (tres), σιγρίτου (secretum), daneben κηστο, κηστα (eccum istum -a), φήκατου (ficatu), μησι (menses), σήα (siat), σαπηρι (sapere).

- 2. u wird durch ov ausgedrückt: φροῦντι (frontem), σοῦλι (solem), χοῦδα (coda), ονούρι (honorem), γλοριούσα (gloriosa), περσούνα (persona), βούχχα (bocca), μούντι (montem), σαλβατούρι (salvatorem). Nur das gelehrte Wort orationem erscheint als ορατζιόνη, ωρατζιονι und ορατζιόνη. Auch sonst findet sich in altsizilianischen Texten bei gelehrten Wörtern sehr häufig -ioni statt -uni (cf. meine Abhandlung über Laute und Lautentwicklung des sizilianischen Dialektes. Strassburg, Trübner 1883 p. 39).
- 3. Während diese beiden Lauterscheinungen auch im Kalabresischen und Leccesischen durchgängig vorkommen, haben wir in unbetonter Silbe im Sizilianischen im Gegensatz zu diesen Dialekten -e > -i das durch - $\iota$  und - $\eta$  ausgedrückt wird:

μεντι (mette), φροῖντι (frontem), οννδι (unde), σοῦλι(solem), αβάντι (abante), σχρίβι (scrive), μορτη (mortem), σαγγης (sanguis), μαλη (mali), στέττη (stetti).

Nur selten begegnen wir der Schreibart -et, so in den drei Wörtern νούτζει = nuci, λούτζζει (lugi), διτζει (dici), auch in der Paenultima zweimal: βυρτζεινι (virginem) und σπετζζεια (spezzia).

Für den Laut i tritt auch οι auf. So in der Endsilbe λλιγοι (ligi), λαββιστιαμοι (bistiami), auch vortonig σοιγνοῦρι (signore), neben σιγγουρι und συνγνούρι, auch ποιου (ρίὰ).

Nur zweimal haben wir -ε, so δισορβιρε (diservire) und μουντε (montem) neben sonstigem μουντι. In den andern alten Texten haben wir manchmal -e statt -i, so in C, Cr, Crs. 1 resp. 5, resp. 9 Fälle mit e gegen 58, resp. 43, resp. 21 mit t. In den Cod. Scicl.2 finden sich fughire, more, preche, dente. Unser Text bietet im Vergleich zu andern alten Texten also einen sehr rein sizilianischen Typus.

4. -o wird mit großer Regelmäßigkeit durch -u ausgedrückt:

εσπουντάνδου, κοδόου, φηκατου, φριδόου, διττου, μουρου, λαυρου, ογγιου, νωμου, δεου, πασσου, λοκου, βερμου, κολλου, λιγατου etc. Nur zwei Ausnahmen begegnen im ganzen Text, so 20ιστω und 20υιστο. Unser Text zeigt also auch hier eine viel vorgeschrittenere Entwicklung oder viel reinere Schreibart als die sonstigen altsizilianischen Texte. So finden sich in C, Crs, Cr, unter 76, resp. 50, resp. 84 Fällen auf -o nur 17, resp. 11, resp. 10 auf u; auch in den Cod. Scicl. viele Beispiele für -o statt -u.

2 Cod. Sciel. - Codici Scielitani aus d. J. 1091, 1111 datiert ed. Avolio, Introduzione allo studio del dialetto siciliano. Noto 1882, p. 128-132.

<sup>1</sup> C = Lu libru di la Conquista di Sicilia per manu di lu conti Ruggeri di Normandia, 1358 datiert. Cr = Cronichi di quisto regno di Sicilia. Crs = Cronica Siciliae per Epitomata.

In den Schriften späteren Ursprungs Canz. Prot., Q. Pr., J., R., V. B. C., A. R. sind die Fälle mit u freilich schon viel häufiger als in den obigen.

- 5. Im Konsonantismus begegnen uns auch einige spezielle Sizilianismen. So findet sich anlautendes b auch häufig zu v erweicht: λαβαρχα (la varca), λαβούχχα (la vucca), βόσχου, διβόσχου,  $\lambda o v \beta o \alpha \tau \zeta o v$  (bracchium), denn  $\beta$  bedeutet v, wie folgende Wörter beweisen: βεία (via), βεντρι (ventrem), βινιρι (veniri), βοη (= voi), ολιβερι (Oliveri), σαλβατουρι (salvatorem), σεοβου (servum), βυρτζινι (virginem), βήβου (vivu), αβαντι (avanti), νοβα (nova) etc.2 — Neben den erwähnten Fällen mit  $\beta > v$  im Anlaut findet sich übrigens auch  $\beta\beta = b$ , so  $\beta\beta\varepsilon\nu$  (bene), wie sonst im Sizilianischen, ebenso nach allgemein sizilianischem Brauch (cf. Traina, Nuovo Vocabolario siciliano italiano, Palermo, Pedone Lauriel 1868 p. 119) bestia und Ableitungen davon: λαββεστια und ββιστιαμι resp. ββιστιαμοι, ebenso ββιστιωλι. Auch das gelehrte Wort ββαττηζζάτου (battizzatu), dagegen volkstümlich vattiari, und  $\beta\beta\alpha\tau\dot{\eta}\sigma\tau\alpha$  sowie  $\beta\beta\alpha\sigma\tau\iota\alpha\nu\sigma\nu$ . Auch vor r:  $\beta\beta\rho\sigma\nu\gamma\sigma\nu\lambda\iota$  und  $\beta\beta\rho\rho\nu\nu\rho\nu\lambda\rho\nu$  sowie  $\beta\beta\rho\alpha\nu\kappa\epsilon\tau\tau\rho\nu$ , beide Male nach lu, wo von einer Verstärkung im Anlaut berechtigterweise nicht gesprochen werden kann. Altsizilianisch kommt v für b sonst kaum vor. Par.3 führt nur Vulgari in C, 62 an für Bulgari, das sich C. 61 findet.
- 6. Von andern bei Labialen vorkommenden Besonderheiten sei auf die Wiedergabe von p+1 hingewiesen. Nur einmal finden wir im Anlaut die volkstümliche Entwicklung in plumbum >  $\varkappa\iota\sigma\dot{\nu}\nu\beta\beta\sigma v$ , dann aber inlautend  $\iota\nu\varkappa\eta\lambda\alpha=inchila$  von inchiri = implere., sonst haben wir  $\varkappa\iota\sigma v$  (plus) resp.  $\varkappa\iota\sigma\dot{\nu}v$ , auch  $\varkappa\lambda\alpha\nu\tau\zeta\zeta\iota\alpha$  und  $\varkappa\lambda\alpha\nu\tau\zeta\zeta\iota\alpha$ . Volkstümlich sollte es chiù und chianciri lauten. In andern altsicilianischen Texten finden sich übrigens auch die gelehrten Formen, so Fb. 55 plui und plangendu Fb. 56. Andere Texte haben freilich auch chj., cf. Sch. l. c. p, 70. Im Inlaut findet

¹ Canzoni di Stefano Protonotaro ed. Av. I. p. 133—135, Quaedam profetia ed. Av. l. c. nach 14. Jhdt., J = La vinuta di lu re Japicu a Catania scritta di lu patri frati Atanasio di Iaci, l'annu MCCLXXVII. R = Lu Rebellamentu di Sichilia aus dem Ende des 14. oder 15. Jhdt.; V. B. C. = Vita beati Corradi aus 1350 bei Avolio, Canti popolari di Noto aus 1350; A. R. = Andriotta Rapi-Vita del beato Corrado p. 157 nach Avolio vor 1500 komp.

Nach der Kollation von Coggiola findet sich häufig für β u geschrieben, eine Art Digamma. Pradel (Kroll) hatte β gelesen. So διαμάντι, σκομιι, πασσαμα, αμφαμμ (Abraham), αφφαμιτου (Alphabet), μφάτζου (bracchium); auch für v findet sich u: μότι, αμεμαρί, νόμα, μισιλιββιμι, βήμου.
3 Pariselle: Über die Sprachformen der ältesten sizilianischen Chroniken

Pariselle: Über die Sprachformen der ältesten sizilianischen Chroniken
 Halle 1883. — eine Darstellung der Laut- und Formenlehre von C. und R.
 Die modern-sizilianische Form heißt allerdings chiummu.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Filologia e letteratura Siciliana, Nuovi Studi di Vincenzo di Giovanni. Vol. III. Palermo 1879, aus dem 14. Jhdt.

sich sapio > σατζζου, auch sonst C. 66 sachu, sachati C. 28. R. 23. Der durch 722 wiedergegebene Laut kann, wie mir Heisenberg sagt, im Neugriechischen = & sein, freilich auch = zz.

- 7. Bei den Dentalen wäre höchstens die Entwicklung von  $t + \text{Hiat } i \text{ zu erwähnen: } \varkappa \alpha \tau \zeta \alpha = caccia, \tau o v \rho \beta \beta \iota \tau \zeta \alpha, \pi \alpha \tau \zeta \alpha,$ ebenso ορατζιονη, doch sind das italianisierende Wörter. Charakteristisch ist dagegen medium  $> \mu \epsilon \nu \tau \zeta \zeta o v$ , media  $> \mu \epsilon \nu \tau \zeta \alpha$ , eine durchaus sizilianische Form (über epenthetisches v cf. unten), ebenso ποτζη, 2. Person, analogische Form des Verbums "können", pozzu zu fazzu (cf. Sch. l. c. p. 117). In altsizilianischen Texten haben wir sonst sehr verschiedene Schreibungen: cz, z: arripezari Q. P. 20, 24, 32, laczu, paczu 44, aczoki, palazo A. R. 43, 67, alligriza P. P. canzuni — vor e, i: c, cz, z. A. R. 38 graciusu, astucia; Q. P. 9 palaczi, 25 laczi, 37 poczi A. R. laidiczi: Q. P. 7 pulzelli, 18 azzimaturi: A. R. 286 plazi.
- 8. Ferner dürste es auffallen, dass in der Lautgruppe nd das d nicht zu n assimiliert wird, wie sonst im Sizilianischen. So haben wir μανδάου, ουνδι, εσπουντάνδου, κουανδου, γιττανδου, εφανδι (facinde), διτζενδου. Oder ist das ein Hinweis darauf, dass unser Text an der Nordküste Siziliens zu Hause ist? In Milazzo, Barcellona, Gualtieri Sicaminò, hie und da auch in Messina finden wir Verbleiben von nd. Doch ist das nicht schwerwiegend genug, um eine wirkliche Lokalisierung zu erlauben; nd statt nn kann auch etymologisierende Schreibung sein, wie wir sie meist in alten Texten finden (cf. Sch. p. 114).
- 9. Hinsichtlich der Palatalen scheint der Schreiber in der Wiedergabe der einzelnen Lautnüancen in Verlegenheit gewesen zu sein. Er trennt nicht so scharf wie sonst. So haben wir c + e, i im Anlaut  $> \tau \zeta$ : τζιλι = it. celi (+ scriviti) oder τζζ: τζζυντούρι (cinturi), τζζι (ci), τζζεντου (centum).
- τζ muss aber auch einen andern Laut bezeichnen, denn wir haben im Anlaut τζουδέου (Judeu), τζακωβ (Jacob), τζαίσους (Jesus), τζουλιάνου (Julianu), auch τζζ findet sich für /: τζζεσου = Jesu. Es kann dies unmöglich =  $\dot{\epsilon}$  lauten, höchstens  $\dot{\epsilon}$ , doch haben wir auch für j γ: γιττανδου, γιουντζι, was nach griechischer Schreibung = j sein dürfte.
- 10. Im Inlaut wird  $c + Palatalvokal = \tau \zeta$  oder  $\tau \zeta \zeta$  geschrieben. So χρουτζιφικατου (crucificatum), διτζει (dici), ουντζα (unza, uncia), διτζενδου (dicendo), βρατζου (bracchium); φάτζζα (faciat), προυτζζι (crucem), πιτζζολ (ital. picciolo), δυντζζενσου (d' incensu).

Auch g wird + e, i durch  $\tau \zeta$  resp.  $\tau \zeta \zeta$  wiedergegeben und zwar finden wir es in denselben Wörtern, was wohl andeuten kann, dass lautlich zwischen beiden Zeichen kein Unterschied bestand. Auch findet sich  $\zeta$  dafür, also: virginem  $> \beta v \rho \tau \zeta i v$ i,  $\beta v \rho \tau \zeta \zeta i$  und  $\beta v \rho \zeta \eta v \eta$ ; ebenso argentu =  $\alpha \rho \tau \zeta \zeta \varepsilon v \tau v$ , auch  $\mu \alpha v \tau \zeta \zeta \dot{\alpha} \rho i$ ,  $\mu \alpha \tau \zeta \zeta \dot{\alpha} \rho i$  (= it. mangiare, sonst sicil. manciari),  $\pi \lambda \alpha v \tau \zeta \zeta i \alpha$  und  $\pi \lambda \alpha v \tau \zeta i \rho i$  von plangere.

II. Auch dj wird durch  $\zeta$  resp.  $\zeta\zeta$  wiedergegeben; so haben wir im Anlaut:  $\zeta$ ούρου (juro),  $\zeta$ ζόρυι (diurni, sonst sic. jorni), σκοντζζούρου (it. scongiuro) und μεντζζου = medium. Übrigens haben wir einmal auch γιακκάτου.

Dass zwischen c und g + Palatal kein rechter Unterschied gemacht wird, liegt vielleicht daran, dass im Sizilianischen c + e, i ein sehr weicher Laut ist, cf. Sch. l. c. p. 89. Dass g für c sich häufig findet, bemerkte ich daselbst bereits: g irasa neben c irasa, g iuleppu neben c iuleppu, g ileccu für c ileccu, ebenso g iuncu für c iuncu, auch s Sigilia, s oggieth, s urgi kommt vor; s sogar s lugiri (lucere), s digi (dicit), s fecit (figi) notierte ich l. c. (über die Aussprache cf. auch daselbst).

- 13. qu wird gewöhnlich durch κου wiedergegeben: κουαρτάνα, ακκουα, κουανδου, κουαλη, lat. κουαμ. Das Demonstrativpronomen aus eccumiste hat verschiedene Formen. Einerseits haben wir die italienische Form κουιστη, κουιστου, κουιστο, κουιστι, κουιστω und κογιστα, anderseits aber auch die sicilianisch volkstümliche: κιστι, κιστα und κηστο.
- 14. Die Nasalen weisen insofern eine sizilianische Eigentümlichkeit auf, als epenthetisches n auch vorkommt: so  $\mu \epsilon \nu \tau \iota \iota =$  metti,  $\mu \epsilon \nu \tau \tau \iota \lambda =$  mettila, nach Heisenberg mendi auszusprechen, ebenso  $\mu \epsilon \nu \tau \tau \zeta \zeta o v =$  medium und  $\mu \epsilon \nu \tau \tau \zeta \alpha =$  media.

Assimilation von m an n haben wir in omnem =  $ovv\eta$  und  $ovv\iota$ , cf. auch Fa. 115 onnipotenti.

- 15. Die Liquiden weisen die sizilianische Eigentümlichkeit auf, dass 11 > dd wird. So haben wir a lu collu =  $\alpha$  lov rodoov und stidda (stella). Freilich haben wir nur diese Formen. Sonst findet sich daneben rollov und oroverlla. Die alten Texte haben sonst nicht dd. Erst in den von Salomone Marino ed. Storie popolari, deren älteste aus 1566 stammt, ist dd vorhanden. Es ist dies freilich kein Beweis dafür, dass nicht schon früher ll = dd gesprochen wurde, cf. Sch. l. c. p. 133.
- 16. Auch die Wiedergabe von 1+ Hiat-i zeigt, daß unser Text schon eine vorgeschrittene Aussprache aufweist. Wir finden nämlich bereits Palatalisierung vor. So haben wir olium  $> o\gamma\gamma\iota ov$ , filioli  $> \phi\eta\gamma\gamma\iota o\lambda\iota$ , von piliare  $\pi\eta\gamma\gamma\iota\alpha$ ,  $\pi\iota\gamma\gamma\iota\alpha$ . Nach Heisen-

berg wäre es pigna auszusprechen; auch ognu, fignoli. Freilich auch  $\pi i \gamma i \alpha = pija$ . Gestützt wird die Aussprache  $\tilde{n}$  durch  $o \gamma \gamma i$ = ogni. Daneben finden sich freilich auch Formen vor wie πιλλια und onllow, wie sonst in alten Texten, wo sich gl findet, cf. Sch. p. 134. Das sind wohl etymologisierende Schreibungen. Sonst haben wir auch  $\beta o \gamma v o v = ital. voglio und \pi i \gamma v i \alpha$ . lj findet sich nun heutzutage in Noto, an der Südostspitze Siziliens als ñ (filium > fiñu, während wir gg in Modica, 1j im Innern der Insel, 11 in Geraci Pollina, dagegen gghi allgemein sizilianisch haben. Sollen wir deshalb unsern Text in Noto lokalisieren? Es erschiene mir gewagt, denn die andern Eigentümlichkeiten Noto's finden wir sonst nicht: pl, cl, tl >  $\ell$ , d > r, str >  $\delta$ , ll > nn (bennu).

17. Vokalisierung des 1 + Kons. haben wir in μεουτζα (milza) und autoi (alteri), wie auch sonst im Sizilianischen (cf. Sch. p. 124). Doch findet sich daneben das auch sonst im Sizilianischen statt 1 + c resp. Labialis übliche r: αρχοῦνο (alcuno) und ἀρφαιιτου (alfabitu) (cf. Sch. l. c. p. 124 culpa > curpa, almeno > armenu; alcuno > arcunu, qualisque > carchi etc.).

Auch die umgekehrte Erscheinung des r > l, die im Sizilianischen manchmal vorkommt (merinos > milanossu, caviar > caviali, arborem > arvulu, roverem > ruvulu etc., Sch. l. c. p. 141) findet sich in unserm Texte, so  $\alpha\pi\lambda\iota = apri; \lambda\alpha\pi\lambda\iota\mu\alpha = la prima,$ 

σοῦπλα neben supra.

18. An Besonderheiten, die unsern Text nach Sizilien zuweisen, hätten wir schließlich noch die im Sizilianischen häufige Metathesis anzuführen: κραπι (capre) und παλορι (= parole), ebenso die Form ακκουσση (so, αρρηρι (adretro), auch νεγςι für exire.

19. Charakteristisch und für die außerordentlich sorgfältige phonetische Wiedergabe sprechend ist die Verdoppelung der Anlautskonsonanten nach et: εδδιραγι (= e dirai), εμμεντηλ (e metti la) εδδηλα γλοριουσα (ed di la gl...), εδδι σαντζζουάννη (e di San Giovanni), εττουτι (= e tutti), εττου πιγγια (e tu p...), επποι = e poi, εκκουανδου (e quando), ελλάβασι (e lavasi), εγγετταλου (e getta . . .),  $\varepsilon \lambda \lambda \eta \gamma \alpha \tau o \tilde{v} \rho \alpha$  (e lig . . .),  $\varepsilon \lambda \lambda \alpha \gamma \rho \iota \mu \eta$  (e lagrimi),  $\varepsilon \delta \delta \iota$ = e di, Verdoppelung finden wir auch nach ad: αμμαλαβια λι μανδαου ad malam viam l. m., αλλαυδι (ad laudem), ακκηουρα (a che ora). Ebenso nach fuit: φουννάτου (fuit natus), φουββαττεζάτου, (fuit baptizatus) auch nach plus: πιουρριγγυάρη (plus regnare) nach Sanctum: δι σαντ' οροχου, περ λληγάρι.

Wohl aus Analogie zu andern Präpositionen wird auch vielfach nach di der Anlaut des folgenden Wortes verstärkt:  $\delta\iota$   $\delta\delta\eta ov$  = di Dio, sogar inlautend  $\lambda \iota$   $\delta \delta \iota \rho \rho \iota \tau \iota = li direte$  (ital.). Eine wirkliche Verstärkung ist wohl nicht in δι ββρουγουλη, δι ββρανχεττου zu erblicken, denn hier bedeutet  $\beta\beta$  nur b, ebenso wenig in  $\lambda\alpha$   $\beta\beta\varepsilon\sigma\tau\iota\alpha$ .

Dagegen haben wir bei  $\lambda\alpha\varrho\varrho\iota\tau\iota$  auch Verstärkung nach  $\lambda\alpha$ , ebenso  $\mu\epsilon\nu\tau\zeta\zeta\sigma\upsilon$   $\varrho\varrho\sigma\tau\sigma\upsilon$ .

Nach diesen sprachlichen Merkmalen scheint es mir zweifellos, dass unser Text nach Sizilien gehört. Aber auch inhaltliche Gründe sprechen dafür. Mit dem sizilianischen Ursprung lassen sich die im Texte vorkommenden Heiligennamen recht wohl in Einklang bringen. Unter den zwanzig in Stadler's Heiligenlexikon vorkommenden Heiligen Silvestern finden wir einen, der als Mönch aus dem Orden des h. Basilius zu Traina in Sizilien bezeichnet wird, ein Mann adliger Abstammung, der frühzeitig in das St. Michaëlskloster eintrat und dort bald in den Ruf der Heiligkeit geriet. Er heilte, wie Stadler sagt, durch sein Gebet und das Kreuzzeichen mehrere Kranke. Als die Brüder ihn zum Abt wählen wollten, floh er in einen Wald, wo er ein Einsiedlerleben führte und mehrere Jahre im Gebet, in Betrachtung und Abtötung zubrachte, bis er am 2. Januar 1185 starb. Der in unserm Text p. 12 vorkommende Silvester tritt uns auch im Wald entgegen, auf einem Ölberg und hütet seine Tiere. Es ist wohl sicher, dass der sizilianische Heilige

gemeint ist.

Unter den 99 bei Stadler angegebenen Heiligen Gregorii wird auch ein Gregorius aus Marsala erwähnt, der als Bischof und Märtyrer verehrt wurde. Wann und auf welche Art er gestorben ist, wissen wir nicht gewiss. Er wurde nach Girgenti geschleppt, wo ihn der Befehlshaber Tircanus von seinem Glauben abtrünnig zu machen suchte. Ein anderer h. Gregor wird nach Stadler p. 509 bei Messina verehrt. Wieder ein anderer wird am 28. Juni von Oktavius Cajetanus unter den Heiligen genannt, die in Sicilien verehrt werden. Die andern im Text vorkommenden Heiligen können zwar in Sizilien selbst nicht lokalisiert werden, aber doch zum größten Teil in Süditalien, das ja von jeher die engsten Beziehungen zu Sizilien hatte. So finden wir einen Julianus, der zu Sora im Königreich Neapel an der Grenze vom Kirchenstaat, nach andern im benachbarten Atina verehrt wird (27. Januar). Vielleicht ist auch Julianus Adamus (26. Mai) von Salerno gemeint, der nach einem sizilianischen Martyrologium von den Türken um des christlichen Glaubens willen mit einem Pfahl durchbohrt wurde. Julianus de Sentino in Sizilien, ein Kapuziner, kann es nicht gewesen sein, da er 1615 starb. Ein Bastianus - Sebastianus ist als abruzzischer Märtyrer bekannt. Mit dem Karmeliten aus Syrakus kann er nicht identisch sein, da dieser 1606 starb. Wer Valinus ist, wissen wir nicht. Der h. Roccus dagegen, der aus Montpellier stammte, war in ganz Italien bekannt. Zur Zeit der Pest wanderte er nach Italien aus, freilich ist das Jahr nicht ganz sicher; nach den einen wäre er bereits am 16. Aug. 1327 in Montpellier beigesetzt worden, nach andern wäre er 1348 während der Pest in Italien gewesen. Von frommen Arzten und Chirurgen, sowie von Fuss- und Knieleidenden wurde er mit Vorliebe angerufen. Sein Name ist für uns besonders deshalb von Wert, weil er uns einen Terminus a quo

für die Datierung unseres Textes bietet. Wer der h. Leottus war, ist dagegen unklar. Sollte Leontius zu lesen sein? haben einen Leontius von Benevent.

Für den Ursprung unseres Textes aus Sizilien spricht ferner noch der Umstand, dass wir einen ähnlichen Text in der Literatur dieses Landes finden. Dieser Text ist betitelt: "Ricette popolari dal libro thesaurus pauperum . di Rinaldo da Villanova in antico volgari Siciliano, abgedruckt. Filologia e letteratura siciliana, Nuovi Studi di Vincenzo di Giovanni . Palermo . Pedone Lauriel<sup>u</sup> 1879 III p. 64. - Nach di Giovanni aus dem 14. Jhdt., wie auch die Hs. Codex der Bibl. comunale palermitana, segn. 2. Qq. E. 21 lebte Rinaldo oder Arnaldo unter Friedrich von Aragon. Nach Tiraboschi wäre er Franzose oder Spanier gewesen, aber in intimem Verhältnis zu den italienischen Ärzten der Zeit, auch selber Arzt des Papstes Alexanders IV. - Das Buch, das in seinem Titel und seinem Inhalt mit dem Tesoro dei poveri des Maestro Pietro Spano und dem Thesaurus Pauperum in Rom im 14. Jhdt. gedruckt Ähnlichkeit hat, gleicht den Esperimenti di Maestro Nicolao di Costantinopoli, sodass mehrere Rezepte gleich sind, auch die Art verschiedene Krankheiten zu heilen, sogar in den Worten gleich (cf. Zambrini: Le opere volgari a stampa de' secoli XIII e XIV p. 179, Bologna 1866), nach di Giov. ein Beweis dafür, dass sie sich auf ein älteres Ammaestramento bezogen und besonders auf die Praxis und die Lehre der Salernitaner Schule. Es ist hier nur ein Teil dieser Rezepte abgedruckt. Der Stil ist dem unsern ähnlich, cf. l. c. p. 70: gegen Leibschmerzen: Piglia lu succu di li chentu fogli e bivili ki ti passera. Für Kopfschmerzen: Piglia lu sucu di la edira nigra in oglu rusatu et vinu muscatu e tucti kisti cosi insemblu misi di supra la frunti oy a li templi sarra sanu. Oder p. 75: A duluri di testa pigla garofali meli e cannella e zinzi puru finu et pigla tucti kisti cosi et fandi un implastu et mictilu supra la testa e sanira." Über einen andern Codex mit chemischen und ärztlichen Rezepten in Vulgärsprache, cf. Di Giovanni III p. 131/132, aber nicht sizilianisch, sondern italienisch.

Für die Abstammung des Textes aus Sizilien könnte vielleicht noch folgender Umstand sprechen: Wie mir Coggiola schreibt, enthält der Codex già Naniano greco 134 (jetzt gr. II, 112), der von Mingarelli in seinen "Graeci codices mss. apud Nanics asservati, Bononiae 1784 pp. 308-311, ebenfalls "preces variis occasionibus recitandas lingua graeca vulgari scriptas". Dieser Codex ist beinahe mit Codex II, 163 gleichaltrig. Nun ist dieser Codex nach der Unterschrift des ersten "opuscolo", das gerade die "preces" enthält, von einem gewissen Αντώνιος Σικανός geschrieben. Das könnte ein Hinweis von nicht geringerer Wichtigkeit sein für die Herkunft auch des Codex II, 163, und zwar um so mehr als er derselben Sammlung Naniana gehörte und aus derselben Zeit herrührt.

Dass diese Zaubergebete und Formeln uns in griechischer Zeitschr. f. rom. Phil, XXXII. 38

Umschrift entgegentreten, wird wohl seinen Grund darin haben dass das Griechische auf Sizilien ja bekanntlich sehr lange heimisch gewesen ist. Hartwig sagt p. XXXI der Einleitung zu den von L. Gonzenbach herausgegebenen Märchen: "Die uns erhaltenen Inschriften beweisen, dass Griechen und Römer die ersten sechs Jahrhunderte unserer Aera hindurch wohl ziemlich gleichmäßig die Insel bewohnten". Später, nachdem die sizilianische Kirche im Anfang des 8. Ihdts. durch Leo Isaurius von der römischen losgerissen und dem Patriarchen von Konstantinopel unterstellt wurde, kam sogar die lateinische Sprache, wie H. p. XXXIII l. c. ausführt, in Rückgang. Der Gottesdienst wurde nicht mehr in lateinischer, sondern in griechischer Sprache abgehalten. Während der byzantinischen Herrschaft gewann das Griechische noch mehr an Verbreitung: "Die Sprache der Kirche, des Heeres, der Verwaltung und Justiz war Jahrhunderte lang die griechische." Hartwig ist sogar der Meinung, die lateinische Sprache sei während dieser Periode als Schriftsprache auf der Insel allmählich ausgestorben. Noch die Urkunden der normannischen Fürsten wurden anfänglich griechisch abgefasst. Gegen Ende des 12. Ihdts. wird Palermo nach Petrus von Ebulo noch eine dreisprachige Stadt genannt. Bei der großen Bedeutung des griechischen Elementes auf Sizilien wäre es nicht wunderbar, dass auch noch in späterer Zeit sizilianische Formeln in griechischer Umschrift in einen griechischen Text Aufnahme gefunden hätten.

Freilich, die Zeit, in der unsere Texte entstanden, ist kaum näher zu bestimmen. Aus der sprachlichen Form einen Schlus zu ziehen, ist bei der Unsicherheit der Schreibart und der nicht sicheren Datierung der andern Texte kaum möglich. Der Name des h. Roccus weist darauf hin, dass er jedenfalls nicht in frühere Zeit als die Mitte des 14. Jhdts. zu versetzen ist. Mit dem lateinischen Segen "Sanguis stetti etc.", der im 15. Jhdt., wie Pradel sagt, vorkommt, kann Sicheres nicht ermittelt werden. Er könnte ja auch hier zum ersten Male vorkommen. Das Gießen von Bleikugeln für die Jagd und die vorgeschrittene Sprachentwickelung sprechen allerdings eher für das 15. Jhdt. Eine nähere Datierung schiene mir aber unvorsichtig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die noch heute colonie greche genannten Orte Piana dei Greci, Palazzo Adriano, Mezzojuso, Contessa gehen dagegen bekanntlich auf albanesische Einwanderung in der Mitte des 13. bis zur Mitte des 16. Jhdts, zurück. S. Cristina ist sogar erst im 17. Jhdt. von Piana dei Greci aus angelegt worden.

## VERMISCHTES.

### I. Handschriftliches.

## Revisione del canzoniere francese di Berna 231.1

I, 9 ont .I. home. 12 olliuiers. 16 soufrirs. 25 remembrer. 28 Dame quant ie ne sai guiller merci seroit de saison mes de soustenir si greueus fes. — II, 7 tendroit des or mes. 8 saison. 13 mesprandre. 15 tout. 29 vie d'altra mano su mais cancellato. — III, I tourment. 9 esbahiz. id. esmerueillent. 16 fet. 17 fet. 21 sans. 31 pouoir. 33 boche. - IV, 2 Fors par defaute sanz plus de riuoier. 4 souent. 8 mengier. 10 saeites. 12 trestourner. 19 laim. 26 engignier. 27 hardement. 34 mielz. 35 mest. - V, 4 ne mi faut (ne scritto sul rigo, a punta di penna). II garcons. 15 sanz ... sanz. 17 serf. 18 uerz. 35 ceus. 45 iē. — VI, 5 ensanble. 16 uerz. id. plain. 19 ceus. 32 recui. 39 mes. — VII, 3 nulle. 9 soupecon. 18 conost. 19 ie ne connui. 27 oublie. 28 braz. 34 Vc (= 500 merci). — VIII, 3 mauues, come al v. 11. 7 refait. 15 estas. 17 tencons. 18 sermõ. 21 nous. 40 macues. 46 puant. - IX, 11 garir. 18 uous. 20 doucour. 23 certainement. 38 uoloirs. 48 pis. — X, I nont pouoir. 18 sans. 20 sotroie. 32 mie aīz. 33 sanblanz. 35 mes. — XI, 18 mengier. 51 uous. 53 doucour. — XII, 27 damours. 28 merueillier. — XIII, 4 dous. 14 preigne. 29 souueigne. 37 chancon. — XIV, 12 quē. 20 amours amours. 26 pieca. — XV, 8 sanz. 9 saisons. 11 sanz. 13 cuisancō 28 teigne. — XVI, 1 urnes] uraies. 20 annuis ni. 22 sanblance. 26 remembrers. 29 oubli. 31 damours. 41 balais. 45 trestout. 46 seignori. — XVII, 11 sanz. 18 mes. id. sil. 49 sanz. — XVIII, 8 sanz. 12 ten[i]r. 22 ueillier. 32 doucours. 47 chancon. 50 trouer. 53 dauētage. — XIX, 4 facon. 9 dolor. 41 chancon. 45 aim. 48 sanz. - XX, 3 dolereus domage. 5 mes. 16 uisage. 17 mielz. 22 soueraine. 27 doucours. 44 chancon. 46 chancon.

G. BERTONI.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edito da A. Rochat nello Jahrb, f. rom, u. engl. Literatur X, 73 ff. — Le cifre romane indicano il numero del componimento, le arabiche il verso.

## II. Zur Literaturgeschichte.

Über einige Eigennamen des Floovant bezw. Fioravante.

I. Dotalien und Gurtam in der Chanson de Floovant.

In diesem Gedicht wird erzählt, dass der jugendliche Held Floovant, nachdem er die Tochter des Königs Flore von Ausai (d. i. Elsass) aus den Händen von Sarazenen befreit, im Dienst dieses Königs dessen heidnische Feinde bekämpft und besiegt. Unter den von ihm getöteten Heiden werden u. a. genannt Dotalien und Gurtam: Li novel adobez [d. i. Floovant] lor ai [= a] mort Escorfan, Dotalien son drut et l'amiraul Gurtam, V. 484-85. Diese beiden Namen kommen sonst im französischen Volksepos nirgends vor. Ich vermute, dass sie aus der griechischen Perseus-Sage stammen, die dem Verf. des französischen Gedichtes aus Ovids Metamorphosen bekannt sein konnte. Dort wird erzählt, wie Perseus, nachdem er Andromeda, die Tochter des äthiopischen (d. h. indischen) Königs Cepheus vor einem Ungeheuer, dem sie als Opfer preisgegeben worden war, gerettet hatte, in einem Kampfe gegen Phineus, den Bruder jenes Königs, welchem die Hand der Andromeda früher versprochen worden war, zwei Begleiter desselben, mit Namen Agyrtes und Thoactes, tötete. Die Stelle lautet: Occidit et Celadon Mendesius, occidit Astreus — — Aethionque sagax quondam ventura videre, Tunc ave deceptus falsa, regisque Thoactes Armiger, et caeso genitore infamis Agyrtes, Met. V, 144 ff.

Die Einmengung der Perseus-Sage erklärt sich leicht aus der Ähnlichkeit der Situation. Der aus der Heimat weit nach Osten verschlagene jugendliche Held der griechischen Sage hat eine Königstochter vor einem Ungeheuer gerettet; der dankbare Vater gibt sie ihm zur Gemahlin, aber ein naher Verwandter derselben, wütend über diese Heirat, beginnt durch tückischen Überfall einen Kampt mit dem Helden, in welchem die genannten Krieger, Thoactes und Agyrtes, von demselben getötet werden. Ganz ähnlich im Floovant: der aus der Heimat nach dem Osten verschlagene jugendliche Held befreit eine Königstochter aus den Händen sarazenischer Unholde; der dankbare Vater will sie ihm zur Gemahlin geben (Floovant S. 20; die Absicht kommt nicht zur Ausführung), aber die beiden Brüder derselben, entrüstet über diese Begünstigung des landflüchtigen Helden, verschwören sich gegen ihn, begeben sich zu einem heidnischen Fürsten, mit dem ihr Vater im Kriege liegt, und unternehmen mit dessen Kriegern einen verräterischen Überfall gegen den Helden, Floovant S. 22-25. Man beachte, dass die nach der oben zitierten Stelle von Floovant getöteten Heiden Dotalien und Gurtam im Dienst eben jenes sarazenischen Fürsten stehen, mit dessen Hilfe die beiden verräterischen Brüder den Angriff auf den Helden unternehmen, sodass sie, wie man sieht, in der Floovant-Geschichte eine ganz ähnliche Stellung einnehmen, wie Thoactes und Agyrtes in der von Ovid erzählten Perseus-Geschichte.

Nun zu den Namen. Die Zurückführung von Gurtam auf Agyrtes, Akkus. Agyrtam (über diese lat. Akkusativbildung griechischer Personennamen auf es s. die lat. Grammatiken, z. B. Kühner, Ausführl. Grammat. der lat. Spr., Hannover 1877, § 98, 4) macht, da Fortlassung eines anl. A bei fremden Eigennamen bekanntlich häufig vorkommt, gar keine Schwierigkeiten. Etwas größere scheint der andere unserer Betrachtung unterliegende Eigenname des französischen Gedichtes zu bereiten: Dotalien. Auszugehen ist hier m. E. von jenem Namen, der in der angeführten Stelle mit Agyrtes zusammen genannt wird: Thoactes, Akkus. Thoactem oder -en (auch diese Akkusativbildung ist häufig, s. Kühner a. a. O.). Hier wurde zunächst a umgestellt, sodass eine Form \*Thotacen entstand. Aber auch diese fand, vermutlich wegen ihrer Ungewohntheit oder Seltsamkeit, keine Gnade vor den Augen des betreffenden Bearbeiters; sie wurde von ihm durch eine ähnliche, aber weniger seltsam erscheinende ersetzt, die er selbst in eigentümlicher Weise gebildet hatte, und zwar mit Hilfe derselben Quelle, der er auch den Namen Gurtam entnahm: der Metamorphosen Ovids. Hier kommt das XIV. Buch dieses Werkes in Betracht, wo von den Kämpfen des Aeneas gegen Turnus die Rede ist. Man beachte zunächst die Analogie der hier vorliegenden Situation mit der im V. Buch erzählten Perseus-Episode (daher, indirekt, auch mit der Floovant-Geschichte). In beiden Fällen erhält ein aus seiner Heimat in die Fremde verschlagener berühmter Held (Perseus-Aeneas) von einem König die Hand seiner Tochter (Andromeda-Lavinia); aber ein älterer Bewerber, dem die Hand der Prinzessin bereits versprochen worden war (Phineus-Turnus) wird durch diese Bevorzugung des Fremden zu tödlicher Feindschaft entflammt und erhebt Kampf gegen ihn. Nun beachte man weiter, dass in diesem XIV. Buch, wo die Schicksale des Aeneas in Italien geschildert werden, zweimal das Adjektiv dotalia vorkommt (Ntr. pl. von dotalis d. h. zur Mitgift gehörig). Einmal V. 459, wo es heisst, dass Diomedes, der Feind der Trojaner, nach dem südlichen Italien verschlagen, daselbst, im Lande des Königs Daunus, eine Stadt gegründet hatte: Moenia condiderat dotaliaque arva tenebat. Diese dotalia arva sind die Gefilde, welche Diomedes von seinem Schwiegervater Daunus als Mitgift erhalten hatte. - Dann, in V. 569 ff. desselben Buches der Metamorphosen, wird die Ansicht ausgesprochen, dass der Kampf der beiden Nebenbuhler Aeneas und Turnus nicht sowohl um den Besitz der Königstochter Lavinia und deren Mitgift, das Reich ihres Vaters Latinus, als vielmehr um die auf dem Spiel stehende kriegerische Waffenehre der beiden geführt werde: - nec jam dotalia regna, Nec sceptrum soceri, nec te, Lavinia virgo, Sed vicisse petunt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass aus diesen beiden Stellen des XIV. Buches der Metamorphosen ein unachtsamer Leser bezw. ein Leser, dem die Bedeutung des Adjektivs dotalis nicht gegenwärtig war, d. h. in diesem Falle der Verf. des Floovant, die irrtümliche Ansicht entnahm, dass in den Kämpsen zwischen Aeneas und Turnus ein Land Dotalia vorkam. Daraus bildete er einen Personennamen \*Dotalianus oder, mit franz. Endung, Dotalien, der also eigentlich, seiner Meinung nach, einen Bewohner oder Herrscher des irrtümlich von ihm angenommenen Landes Dotalia bezeichnet, und er setzte endlich diesen Namen an die Stelle des ähnlich, aber zu fremdartig klingenden Thoactes oder \*Thotacen der im V. Buch erzählten Perseus-Episode, die er mit den ähnlichen Geschichten des trojanischen Aeneas sowie des fränkischen Floovant vermengte.

### II. Giliante und Ansole im Fioravante.

Im 74. Kapitel des genannten italienischen Prosaromans (ed. Rajna in den Ricerche, S. 471 ff.) wird erzählt, daß der Heidenkönig Balante mit einem großen Heere nach dem Abendlande zieht und den König von Frankreich, Fioravante, bekriegt. Der Hauptkämpfer in seinem Heere ist ein ungeheurer Riese (S. 472 heißt es von ihm: Questi non pare uomo, anzi pare una torre) mit Namen Giliante. Ich identifiziere denselben mit Geryon, Akkus. Geryonem, daneben wohl auch -am (Γηρνών, Γηρνώνης oder Γηρνονεύς), "einem der populärsten Riesen der griechischen Mythologie" (Preller, Griech. Mythol. II², 203 Anm. 5), von dessen Besiegung durch Herakles viel erzählt wurde.

Neben Giliante wird in eben jener Erzählung des Fioravante (S. 472) als Kämpser des Königs Balante ein gewisser Ansole (Var.: Asole) genannt, der sehr wohl mit Alcyoneus identisch sein könnte, einem Riesen, der nach der griech. Mythologie (s. Preller, l. c., Il², 206) ebensalls von Herakles, auf der Rückkehr von dem Zuge, auf dem der Held jenen Geryon tötete, erlegt wurde. Die Namensform Ansole erklärt sich leicht durch Umstellung von l und n.

Die durch diese beiden Namen sich kundgebende Einmengung der Herakles-Sage in den Floovant-Stoff würde sich zu andern in demselben vorkommenden Spuren der griechischen Mythologie stellen, über die meine "Antiken Elemente im altfranz. Merowingerzyklus" zu vergleichen sind.

F. SETTEGAST.

# III. Zur Texterklärung.

## In Cima del Doppiero.

Str. III. Amor per tal ragion sta in cuor gent le, per qual la fiamma in cima del doppiero, splende a lo suo diletto, chiar, sottile; 4. non li staria altrimenti: tanto è fero!

L'interpretazione comune di questi versi — lo ha già notato uno dei più geniali e acuti studiosi della nostra lirica antica: (V. Rossi, "Il dolce stil novo" in: "Le opere minori di Dante Alighieri" Firenze, Sansoni 1905, pp. 45-46 dell' ed. separata) - non solo non soddisfa, ma addirittura non regge. Il quarto verso, che rappresenta lo scoglio più arduo a superare, sonerebbe così: "La natura d' Amore è tanto fiera, che non si adatterebbe a stare in cuore, che gentile non fosse." Orbene non è chi non vegga quanto arbitraria e stiracchiata sia una tale interpretazione. L'altrimenti del v. 4 non può assolutamente rappresentare l'equivalente di una proposizione condizionale, in cui il poeta si fosse proposto il caso che il cuore non fosse gentile. In altre parole, altro è dire, come dice il Guinizelli: "Non li staria altrimenti: tanto è fero!" altro intendere, come la maggior parte degli interpreti: "Altrimenti (= se il cuore non fosse gentile) Amore non vi si adatterebbe a stare!" La collocazione dell' altrimenti dopo il verbo, mi sembra, insomma, tutt' altro che insignificante! "Il confronto" - mi servo qui delle parole del Rossi — "è solo tra il modo, la guisa, in cui Amore sta in cuor gentile, e il modo, in cui la fiamma sta in cima del doppiero". All' inconciliabilità assoluta del cuore ignobile (prava natura) con l'amore, accennerà nei versi, che seguono immediatamente:

> Però prava natura incontr' Amor fa come l'acqua al foco caldo, per la freddura,

mentre invece

Amore in gentil cor prende rivera per so' consimil loco, com' adamas del ferro in la minera.

Non prima. "Perchè dunque" domanda il R. "si può dire che Amore sta chiaro e sottile in cima di cuor gentile, come chiara e sottile splende la fiamma in cima al doppiero?" Ed aggiunge: "Finchè non sara spiegato questo punto, la prima parte rimarrà oscura". Il Federzoni (La canzone di Guido Guinizelli: "Al cor gentil ripara sempre Amore". Bologna 1905) moveva all' interpretazione comune, quasi contemporaneamente, obiezioni non dissimili da quelle del R. intendendo che il G. abbia voluto accennare alla purità di questo amore troppo diverso dal sensuale e volgare, di guisa che non potesse stare nel cuore gentile, se non come la fiamma del doppiero, solo cioè tendendo all' alto. L' interpretazione è acuta e degna davvero di un così provetto studioso quale si mostra sempre il F., ma a me non finisce di persuadere, per via sopra tutto di quell' in cima che si legge ne' versi del G. e scompare nella parafrasi del F. Inoltre, se il poeta avesse voluto accennare alla proprietà della fiamma di tendere in alto, in forza di quell' istinto, che ne porta il fuoco inver la luna; non ci sarebbe stato punto bisogno di far menzione del doppiero, mentre il G. non

solo ne parla, ma assomiglia Amore in cuor gentile a fiamma, che sia posta in cima di esso, che cioè spanda la sua luce il più lontano che sia possibile, come la mistica fiamma dell' Evangelo risplende sull'alto del candelabro per far lume a tutti coloro, che sono nella casa. Or bene io ritengo, che almeno un barlume di quella fiaccola si rifletta dall' Evangelo nei versi del G., e che dal passo di Matteo debba muovere l'interpretazione della stanza, che al R. pare — ed è in realtà — tutt' altro che piana e perspicua. A me sembra anzi, che l'oscurità di essa sia derivata proprio dal non aver posto mente al riscontro evangelico, sul quale vorrei richiamare l'attenzione degli altri miei migliori: "Vos estis lux mundi" dice Cristo agli Apostoli, prima di mandarli a evangelizzare il mondo: "Non potest civitas abscondi supra montem posita. Neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt" (Matth. V, 14-15). Paragoniamo ora un poco l'una all'altra queste due simboliche fiammelle, e vediamo se non sia il caso di dichiararle simili o addirittura identiche. L' una splende super candelabrum, l' altra in cima del doppiero; l'una rifulge chiara e sottile dall'alto, l'altra è posta lassà ut luceat omnibus qui in domo sunt. Per la medesima ragione dunque e l'una e l'altra son poste così in alto: per illuminare un più largo numero di persone, per risplendere di luce chiara, sottile, che penetri nei cuori. E questa luce è una medesima luce d'amore, che, per risplendere, deve stare in alto, in cima del doppiero, come Amore, in cuor gentile, non saprebbe stare diversamente, che in cima di ogni altro pensiero, perchè la sua luce possa risplendere tutta nelle azioni virtuose che da esso Amore traggono origine. Seguita infatti il testo evangelico, quasi a commentare i versetti precedenti: "Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant vestra bona". Mi par dunque di poter conchiudere, che alla domanda nettamente formulata dal Rossi, si possa rispondere che Amore deve risplendere chiaro e sottile in cima di ogni cuore ben nato, per far lume a tutti coloro che sono in casa sua, — a ciascun' alma presa direbbe Dante - perchè tutti veggano i beni, che procedono da Lui e le virtù nobilissime, di cui suole adornare ogni animo gentile.

RAMIRO ORTIZ.

## IV. Zur Metrik.

## L'assonanza dei vers orphelins in "Aucassin et Nicolette".

E' nota agli studiosi l' elegante controversia intorno all' assonanza dei vers orphelins nella deliziosa cantefable. Il Suchier, avendo

<sup>1</sup> A. et N., texte critique par Hermann Suchier, Paderborn, 19036, p. 48.

notato che nell' unico manoscritto la grande maggioranza delle lasse termina con la medesima assonanza, tentò di ridurre ad essa anche i sei versicoli discordanti. Il Crescini, in una sua Postilla, invocando il rispetto alla tradizione manoscritta, infirmava l'acuta ipotesi del Suchier con una osservazione particolare su una delle varianti proposte. Il Suchier,2 a sua volta, ribatteva come vedremo più innanzi, dichiarandosi sempre fermo nella sua opinione.

Mi sia lecito portare alla questione un modesto contributo di osservazione dirette. E comincio con riesaminare le congetture del Suchier, delle quali ciascuna si presta a qualche obiezione che

non vorrei apparisse troppo sottile.

1, 15. tant par est douce, ms. tant par est rices S. — douce sembra lezione corrotta non sapendosi a che riferire questo femminile; e s'affaccia una correzione in dous, riferito a li cans e li dis del v. 8. Nè penso che la melodia ripugnerebbe del tutto da una terminazione mascolina (quale non si riscontra però in altri esempì di vers orphelins) poichè essa sopporta immutata nei versi maggiori delle lasse assonanze e mascoline e feminine. D' altronde la correzione in douce si spiegherebbe con uno scrupolo metrico dell'amanuense di far terminare con versicoli feminini le lasse mascoline, e viceversa; scrupolo abbandonato più innanzi (lasse 33, 37), ma evidente nel principio del manoscritto (lasse 1, 3, 5). Ancora, essendo già lontani li cans e li dis, si potrebbe pensare che l'autore abbia scritto veramente douce, riferito con una costruzione ad sensum alla sua cantefable, implicitamente nominata nei due sostantivi precedenti. Cosi, volendo conservare la desinenza feminina, consueta a questi versicoli che chiudono le lasse epiche, non è necessario ricorrere a rices; che ha il vantaggio di accordarsi grammaticalmente con il v. 8, ma che, significando ricchezza, e potenza, grandezza, magnanimità, splendore, sempre in quanto procedono da ricchezza,3 assai meno di douce si presta ad esprimere la qualità consolatrice e ravvivatrice del canto.

3, 18. que trop est douc, ms. que trop est fine S. — douc è forma arbitraria derivata dallo scrupolo metrico di cui sopra; non è nemmeno un maschile (dous), una semplicemente il feminile, tolta la e. Dunque è da restituire douce. Vedremo d'altronde che l'autore di "A. et N." si piace di ripetere per più lasse la medesima parola in questa posizione. fine, proposto dal S., è vocabolo che in questa scrittura non si riscontra; e inoltre, nell' uso comune, indica una qualità insita nel soggetto a cui si riferise, meglio che,

<sup>1</sup> Nel vol. Da Dante al Leopardi, Nozze Scherillo-Negri, Milano, 1904,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In questa Zeitschrift, XXX. Band, 5. Heft, 1906, pp. 520-521.

<sup>8</sup> In "A. et N." troviamo: 2, 34 rice home; 4, 20 rices hom; 6, 34 rices gueres; 20, 11 rice feste.

come douce, una qualità che si riversa sull' oggetto, quella di donare dolcezza.

- 5, 24—25. longement n'i serai mie, | si jel puis far, ms. longement n'i serai prise | si jel puis mie S. prise sostituito a mie è superfluo, perchè l'i si riferisce a en prison, en ceste canbre vautie dei vv. 21, 22 e la frase prise en prison sarebbe strana dove basta estre en prison. A far (come per douc della lassa precedente), va sostituita la forma regolare faire. Come ho già avvertito, la scorrezione dei versicoli delle prime tre lasse è pienamente giustificata da un sufficiente motivo di introdurre una diversa lezione, supposto nell'amanuense: lo scrupolo metrico.
- 9, 19. a la bataille, ms. a l'estormie S. estormie non si trova altra volta in "A. et N.", ma solo estor; inoltre qui Aucassin si avvia semplicemente verso la battaglia, ma solo nella prosa seguente è detto che il cavallo, abbandonato a se stesso da lui ch' era tutto ne' suoi pensieri d' amore, lo porta par mi la presse, cioè appunto nella estormie, che significa violento tumulto, parte o modo di bataille. Altra ragione di conservare bataille, come vedremo più avanti, può essere la sua assonanza con faire della lassa 5.
- 15, 18. s'or ne t'i gardes, ms. s'or ne t'abries S. Il Crescini combattè la congettura del S. osservando che al s'or ne t'i gardes della gaite risponde nella prosa seguente Nicolette ripigliando la stessa locuzione: Se diu plaist, je m'en garderai bien, et dix m' en gart. Il S. rispose che le parole di Nicolette si richiamano invece ai vv. 13 e 14 della stessa lassa: Garde toi des souduians ki par ci te vont querant. Ma, sempre fondandosi su questa corrispondenza che è veramente nello spirito delle letterature medievali, si può obiettare al S. che, come Nicolette insiste due volte sulla parola garder, non è strano che questa si trovi del pari due volte nel canto della gaite. Inoltre abrier non si trova in questa scrittura.
- 27, 19 les le riuage, ms. delés le rive S. congettura accettabile pienamente per chi segua l'ipotesi del S., ma per noi assolutamente non necessaria, tanto più che il poeta usa anche altra volta rivage in questo singnificato al v. 2 della lassa 37. Nè, ritrovandosi più innanzi rive nella prosa, si potrebbe trovare ragione alcuna della corruzione.

Delle sei congetture del S., tre, dunque, introducono parole (fine, estormie, abrier) nuove nella cantefable: indizio debole per sè, considerando la brevità della scrittura, ma non trascurabile, chi pensi che delle rimanenti quindici lasse una sola termina con parola non altrimenti in essa usata (39, 36 desire). Passiamo ora ad un esame più largo.

L'assonanza costante manca affatto nel principio; ma subito ne troviamo due parziali (e siano pure casuali): 1. 3. douce (assonanza imperfetta ripetendosi la stessa parola); 5. 9. faire, bataille.

Alla lassa 7 troviamo amie, cui rispondono, e con la stessa parola (assonanza imperfetta), le lasse 11, 13, e, più innanzi, 19, 23, 25, (delle quali tre [7, 23, 25] hanno poi anche la stessa frase: Suer douce amie); e con mie le lasse 17, 29, 33. Alla, più che assonanza, rima precisa, sarebbe facile ricondurre Dix le garisse, 21, 16, correggendo in Dix le benie, che troviamo nella prosa seguente; ma è per lo meno superfluo. La lassa 31, tra le 29 e 33 (come la 7 tra le 5 e 9) introduce una nuova rima con la parola rire, cui rispondono sire, desire, dire, 37, 39, 41, differenziandosi appena il quesisse della lassa 35. A parte stanno la lassa 15 e probabilmente anche la 27; le quali ancora, benchè a grande distanza, consuonano perfettamente: gardes, rivage; talchè si potrebbe pensare che la lezione di quest' ultima si debba al proposito di non lasciare sospesa nè una della terminazioni dei vers orphelins.

Conchiudendo, a me pare risulti da queste osservazioni, che nell' assonanza di queste lasse domini meglio una vaga tendenza che un rigido schema. In certa guisa, noi assistiamo qui alla formazione, in atto, di uno schema metrico, che ancora non giunge a fissarsi, ma dalla cui apparenza s' è lasciato sedurre il Suchier, con più dotta coscienza, se pure allo stesso modo che l'antico amanuense dalla tendenza generale delle lasse: versi lunghi mascolini, versicoli feminini; tendenza che gli pareva dovesse esercitare un influsso reciproco nelle rare lasse a versi lunghi feminini.

Tendenza, dunque, non schema; e felice sì da non costringere i moti spontanei della poesia. Si noti in special modo il forte rilievo espressivo del tanto contrastato s'or ne l'i gardes, che ha tutto il pregio che in musica una sapiente discordanza.

Da ragioni di indole intima, filologiche ed estetiche, trapassando alla ragione storica, bisogna tenere presente il carattere popolare e narrativo di "A. et N." e la evidente derivazione delle lasse da quelle della più antica epica, appunto contraddistinte dall' uso dei vers orphelins non mai assonanti tra loro. Il lai de la rose<sup>2</sup> del Perceforest, che il Suchier cita a conforto della sua tesi, appartiene a tutt' altra, e assai più culta, tradizione letteraria.

Solo nella lirica popolare, corale, il legame delle stanze ha in certa guisa un carattere di intima necessità (ritornelli, riprese); ma, in una scrittura come l' "A. et N.", esso legame fra le lasse meglio narrative che liriche, non può avere ufficio che d'un puro richiamo esteriore, arbitrario, e perciò se ne comprende la natura strettamente individuale, compiutamente libera, quale ho cercato di dimostrare esser sua propria.

RAFFAELLO PICCOLI.

<sup>1</sup> Così risponderebbe il quesisce della 1. 35 al garisse della 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Paris, Lai de la rose à la dame leal, in Romania, t. XXIII, 1894, pp. 117-140.

## V. Zur Wortgeschichte.

### I. Abruz. anda, sicil. antu.

Zeitschrift XXIX, 518 wurde abruz. anda , dicesi di alquanti mietitori che procedono dall' estremo all' altro d' un campo, falciando il grano sotto la guida d' un capo chiamato andiniere' auf ambita zurückgeführt. Note Varie sulle Parlate Lombardo-Sicule (Mem. del R. Istit. Lomb. di Sci. e Lettere XXI, 275 A. I) meint Salvioni, ich habe ,torto di riconoscere (in diesem anda) un -ndetimologico, il quale allora vorrebbe essere ridotto a nn'. Also in ambita soll nd etimologico vorliegen! — Zur Sache müssen nachgetragen werden: sicil. antu ,linea che i contadini occupano in lavorando, luogo ove sono riuniti; otrant. anto , primo solco che si fa colla zappa o col aratro per dirigere i solchi successivi'; crem. antu ,filari delle viti'; auch in abruz. anda ist nd erst sekundär aus nt entstanden. Von Pasqualino, Pellegrini Supplementhest Archiv. Glott. It. 1895 S. 55, Gregorio Studi Glott. It. I, 40 wird lat. antes extremi ordines vinearum, equitum ordines' ohne weiteres als Etymon angesetzt, l. c. auch von Salvioni empfohlen; 1 und man könnte sich dabei beruhigen, wenn sich nicht die Frage aufdrängte, ob nicht sinnverwandtes frz. ande, prov. anda, nordital. andana mit antu etymologisch zusammenhängen. Da des d wegen ande nicht antes sein kann, so bleibt die Möglichkeit, dass ande und antu auf ein anderes gemeinsames Substrat zurückgehen, ev. auf ambitus, ambita. Hierbei muss man folgendes im Auge behalten:

Frz. ande bezeichnet ,la largeur de fourrage qu'un faucheur abat avec sa faux en marchant en ligne droite'; nordital. andana , spazio di campo che di mano in mano la contadina sarchia o pianta'. In abruz. anda, sic. antu liegt dieselbe Grundanschauung vor, nur gilt hier das Gesagte nicht von einem Arbeiter, sondern von mehreren, die schrittweise nebeneinander vorgehen (linea che i contadini occupano mietendo). Gemeint ist die Arbeitsleistung, die ohne Unterbrechung, in einem Zuge bewältigt wird. Unter Umständen muss indessen eine Pause eintreten, nach welcher das Tagewerk vollendet wird (daher sic. antu auch , riposo o conversazione a mezzo il lavoro diurno, calabr. antu ,quel punto di terreno aratorio che ne separa la parte lavorata da quella ancora da lavorare'). Auch die übrigen Bedeutungen von antu stimmen zu denen von ande: antu ,filari delle viti' entscheidet nicht zu gunsten von antes, wie bourg. andée , sentier dans la vigne' lehrt und poitevin. rande, sillon, se dit surtout des vignes' (sept randes de vigne, bei Lalanne); über r siehe Zeitschr. XXIX, 517 A. 3; cremon. antu ,solco' steht zur Seite poitev. randia, randieau, rondea ,sillon en général'. Damit ist indessen nur bewiesen, dass nach der begrifflichen Seite ande und antu ein und dasselbe Etymon haben können, nicht auch müssen. Denn auch antes kann die gleiche

¹ Circa alla etimologia, parmi invece non sia da escludere il lat. antes -ium proposto dall' Accattatis s. , anta '.

Bedeutungsreihe entwickelt haben, die ja auch nordfranz. gein1 und

provenc. ourdre? eigen ist.

Zwischen beiden Reihen finden sich auffallende Ähnlichkeiten in der Suffixbildung: mlat. andellus, wallon. andeli, poitev. randieau - mailand. antell; frz. andain, -aine, nordit. andana - abruz. andenjere; 3 vog. edi, lothr. ēdæ — otrant. antiéro ,contadino che traccia il primo solco (Suff. -arius, freilich in verschiedener Bedeutung); queyr. andanh, lyon. andagni, piem. andanha — friaul. antagn.

Wichtig ist dies antagn, dessen Zusammenhang mit frz. ande gesichert ist durch die Bedeutung ,falda d'erba com è caduta sotto al taglio della falce', welche andain in vielen französischen Mundarten besitzt, ferner durch Suff. agn, durch die Nebenformen ontagn (frz. ondain, nordital. ondana), antán (frz. andain), antón (wallon. andón): anderseits zeigen die sechs Wortvarianten, die Pirona v. altagn verzeichnet, ein t. Da aber friaulisch nd nicht zu nt wird, so kann antagn nicht ohne weiteres das ins Friaulische übertragene franz. andain sein, es setzt vielmehr ein Etymon mit t voraus. An dieser Tatsache, dals ein zur d-Reihe gehörendes Wort ein t hat wie die t-Reihe, wird man nicht achtlos vorüber gehen dürfen.

Auf Grund des dargelegten Tatbestandes sind drei Lösungen denkbar:

- 1. ande, antagn einer-, antu anderseits hängen etymologisch nicht zusammen; das t von antagn ist bedeutungslos, auch die Übereinstimmung in der Suffixbildung bei andeli - antell, andain andeniere ist rein zufällig.
- 2. ande und antu sind zwar etymologisch verschieden, doch begegnen sich beide Reihen in friaul. antagn, welches das Produkt einer Kreuzung, eine Kompromissform ist.
- 3. ande und antu haben ein gemeinsames Etymon, das sowohl das t wie das d erklären muss.

Da 3. ebenso wahrscheinlich ist wie 1. und 2., so ist es nicht angängig, antu ohne weiteres auf antes zurückzuführen.

Gegen ambitus, ambita als Etymon liesse sich etwa geltend machen, dass in Süditalien das Wort in unsynkopierter Form nicht nachgewiesen ist (vgl. it. peto > peditum, aber sicil. piditu), während doch lothr. edi späte Synkope vorauszusetzen scheint (s. Ztschr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pik, gin m. ligne de récolte abattue par la faux. Bande de terrain sarclée ou binée; chaque ligne ou bande s'appelle gin: le gin est plus ou moins large, selon qu'il y a un ou plusieurs ouvriers (Jouancoux). Gein: équipe d'ouvriers travaillant de front dans un champ à une même besogne et sur une même ligne laquelle s'avance à mesure que l'ouvrage se fait (Labourasse, Glossaire de la Meuse).

<sup>2 ,</sup> Espace qu'un moissonneur cultive, moissonne en fauchant devant lui'; lyon. odro, ligne d'ouvriers'; man sagt menó l'odro, conduire la rangée d'ouvriers qui fait la moisson, la vendange' (s. Puitspelu v. mena), also das Amt, das in den Abruzzen der andenjère versieht. Nach Mistral bezeichnet ourdre auch une ,rangée de vigues'.

8 Auch andiniere und in einer Urkunde antimieri (s. Ztschr. XXIX, 518).

XXIX, 521). Auffällig ist anderseits, dass das als masc. pl. überlieferte antes sich als Subst. der 3. Deklin. nicht gehalten hätte und durch eine männliche o- und eine weibliche a-Form ersetzt worden wäre: einen ähnlichen Fall von Metaplasmus finde ich bei E. Herzog, Bausteine (Festschrift für Mussafia), S. 491 ffg. nicht verzeichnet. Ob anta 'Türpfosten' auf antes habe einwirken können, lasse ich dahingestellt: Pasqualino gibt auch ein antu 'Türpfosten', das Traina nicht kennt.

A. HORNING.

# 2. aroà, arcò.

În legătură cu adverbele locale despre care am vorbit în articolul trecut, sânt de amintit și adverbele aromâne arod și arco pe care Papahagi le traduce în glosarul "Basmelor aromâne" (București, 1905, pag. 533 și 536) prin "aci" și "acolo". Ele se găsesc într'un text din comuna Pleasa, în Albania, într'o regiune remarcabilă și prin alte particularități dialectale, în următoarele exemple (pag. 481): Ntribă di ğoni, ĭu easti. "Pe-arod-ĭ ascumt", dzăsi puil'u, "ma ğură, că nu-l măți" = Sie erkundigte sich über den Jüngling, wo er sei. "Er ist hier irgendwo verborgen", sagte ihr Junge, "sich werde ihn dir zeigen,] schwöre jedoch, dass du ihn nicht aufessen wirst". El intră viscut tu strani recki, ca un gift, la un hrisic tă nă pâni. Hrisicu dzăsi: "Tea s-nu imni pe-arod pe-arcd vinu să sufli la foali!" = Er tritt in lumpigen Kleidern, wie ein Zigeuner angetan, zu einem Silberarbeiter ein, um ein Stück Brot [zu betteln]. Der Silberarbeiter sagte ihm: "Damit du nicht von einem Ort zum andern schlenderst, komm, mach dir am Blasebalg zu schaffen!"

Avem deci două adverbe locale, dintre care unul exprimă apropierea: arod, iar celalalt depărtarea: arcd; amândouă însă exprimă un raport local nedefinit, deci corespund, în dialectul dacoromân, lui: "pe-aci undevă" și "pe-acolo undevă".

Pentru înțelegerea formei nu e, de sigur, admisibilă explicația lui Papahagi, " $arc\partial$ , derivat din  $acl\partial = alc\partial$ , unde l a devenit  $r = arc\partial$ " (pag. 533). Pentru-ca l să devină r ar fi trebuit să avem un l latin între vocale, și'ntr'adevăr,  $arc\partial$  ar puteâ fi forma sincopată în mod regulat la Aromâni a unui \* $arec\partial$ , care ar puteâ fi sau  $alīqu\bar{o}$ , sau  $alīc\bar{u}b\bar{i}$  (cfr. Meyer-Lübke, III, § 481), cu aceeași prefacere a lui  $\dot{u}b\bar{i}>0$ , ca și în  $in\text{-}contr'-\ddot{u}b\bar{i}>incolro, c<math>\dot{u}b\bar{i}tum>cot$ . Se pare însă că sensul lui  $arc\partial$  nu-i numai "irgendwohin (= aliquo), irgendwo (= alicubi)", ci "dort irgendwo, irgendwo in der Ferne". Dacă ne aducem aminte de cele spuse în articolul precedent, am puteâ plecâ de la un tip \*alīc-hoc. La tot cazul în  $arc\partial$  nota nedefinită a sensului se reduce la compoziția adverbului local cu alic-, și  $arc\partial$  trebue despărțit etimologicește în arc-

< alic- și -o < ŭbi, hoc sau -co (< quo); pentru limba română, care are un co cu sens de adverb local, despărțirea firească a fost: ar- (ca să exprime nota indefinită) și -co, asà că s'a putut formà si un ar-oà.

Cu rezerva cuvenită mă întreb. dacă în adverbele nedefinite dacoromâne, compuse cu oare- nu trebue căutate niste forme mai vechi, cu are-? Ar fi cu putință, ca formele mai vechi \*arecând < aliquando, \*arecât < aliquantus, \*arecine < aliquis etc. să se fi prefăcut în oarecând etc. subt influența multelor compoziții cu oare-.

SEXTIL PUŞCARIU.

# 3. Zur Verbreitung von afflare.

E. Monaci, der um die Kenntnis altmittelitalienischer Texte sich bald ebenso große Verdienste erworben hat wie Mussafia um diejenigen norditalienischer, bringt in den Rendiconti dell' Accademia dei lincei vom Juli 1907 eine dem XII. Jahrh. angehörige Alexiuslegende in marchigianischer Mundart. Strophe 23 f. lautet:

> In Lauditia non demora Genne en Siria em derectura La ove nci era bella figura De Cristo deu statura In una ecclesia per ventura De regina mundi cura; Et era una figura in illo domo Ket non era facta ja per mano de homo.

Em quella stessa civitate Loco afflao sta santitate. Em figura e claritate Foe de Cristu veritate Adhoraola tre fiate Ouando l'era em volontate.

Im Glossar übersetzt Monaci afflao mit tocco, giunse. Das loco afflao entspricht genau dem ibi invenit (imaginem vultus domini salvatoris), wie es in der Oxforder Handschrift heißt (s. Margarete Rösler Die Fassungen der Alexius-Legende S. 127) und in der Tat scheint mir nichts im Wege zu stehen, afflao mit trovd, 'er fand' zu übersetzen. Wenn also auch die Deutung von arfiare die ich Ztschr. XXXI, 508 gegeben habe, vor der Schuchardt'schen (Ztschr. XXXI, 719) nicht stand halten oder noch durch eine andere, bessere ersetzt werden sollte, so bleibt doch das, was mir bei der Niederschrift jenes Artikels das wichtigere, weil weiter tragende schien, bestehen, dass afflare 'finden' einst weit nach Mittelitalien hinauf gereicht hat. W. MEYER-LÜBKE.

### BESPRECHUNGEN.

Müller, Martin, Minne und Dienst in der altfranzösischen Lyrik. Diss. Marburg 1907.

Was Wechssler für die Troubadours erörterte,1 gibt vorliegende Dissertation aus Wechsslers Schule für die Trouvères. Ein erster Teil, "Dienst der Herrin", bespricht die Stadien des Dienstes, seine Formen und Verpflichtungen, die sich in der gewohnten Anpassung aus dem Lehnsdienste herleiten lassen.3 Der zweite Teil bespricht den "Dienst bei Amors" (S. 69 ff.), der als "höhere richterliche Instanz" in Fragen der Liebe aufgefasst und angerusen wird. Am interessantesten ist der dritte Teil: "Verhältnis des französischen zum provenzalischen Frauendienst", der die Schlußfolgerungen aus dem Vorangehenden zieht. Verf. wendet sich hier gegen das zweifellos nicht immer das Richtige treffende immerhin aber sehr selbständige Buch von Anna Lüderitz, "die Liebestheorie der Provenzalen bei den Minnesingern der Staufferzeit". Lüderitz war in der Schilderung der Anpassung südfranzösischer Ideen in Nordfrankreich so weit gegangen, zu behaupten, selbst in der Lyrik fänden sich Spuren der Frauenverachtung, wie sie in den Fabliaux und den Sprichwörtern zu Tage tritt. Doch muß auch Müller konstatieren: (S. 91) "Wenn auch keine "Frauenverachtung" — wie Anna Lüderitz annahm -, so haben wir doch eine gewisse Skepsis mancher nordfranzösischen Dichter gegenüber dem Frauendienste zu verzeichnen." Im übrigen werden noch folgende Abweichungen hervorgehoben: 1. Bei den Trouvères fehlt i. a. jeder Name, auch Decknamen; ein Paar wirkliche teils nachweisbar historische Namen fallen darum besonders auf. (S. 85) 2. Bei den Trouvères werden die Stadien des Dienstes nicht immer scharf auseinandergehalten. (S. 88) 3. Das Ordnen der Gedichte und Zusammenstellen zu Cyklen ist wegen 1. schwer oder unmöglich. (S. 89.)

Den Schluss bilden Beobachtungen über das höfische Epos, (S. 93) das mit Einsicht hineingezogen ist. Gibt es doch der in höfischen Ideen aufgewachsenen Gesellschaft den Roman: Wir entnehmen hieraus, dass die Frage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Frauendienst und Vassalität" in Behrens' Ztschr. XXIV. (1902) S. 159 ff.
<sup>2</sup> Daß die Forderung der Diskretion in Liebesdingen auf die Pflicht der Verschwiegenheit des Lehnmannes in politischen, militärischen Dingen zurückzuführen sei, wie Müller behauptet, (S. 22, 23) halte ich für ausgeschlossen. Die Diskretion ergab sich naturgemäß aus der Art der Liebe, die als ehefeindlich das Geheimnis brauchte und aus der Not eine Tugend machte.

M. RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, FUFRO JUEZGO, DU LENGUAJE, ECC. . 609

ob Frauendienst vor Ritterschaft ginge, oder umgekehrt, ein Problem war, das selbst Christian, wohl in zwei verschiedenen Perioden seines Lebens, verschieden beantwortet. Lancelot behandelt das Problem im ersten Sinne, wohl unter dem Einfluss der Marie von Champagne. Erec und Yvain führen durch Konflikte zu dem Endergebnis: Ritterschaft vor Frauendienst! Wie denn überhaupt Christian in seiner feinen psychologisch analytischen Weise dem Frauencharakter kritisch gegenübersteht. Ein Moment, das auch für die Theorie Anna Lüderitz in die Wagschale fällt.

LEO JORDAN.

D. Manuel Rodriguez y Rodriguez. Fuero Juzgo, su lenguaje, gramática y vocabulario. Santiago 1905. 567 y XXIII pág. 8, 8 pesetas.

Al título supradicho, que debe ser el principal, precede otro muy largo: "Origen filológico del romance castellano, Disertaciones lingüísticas sobre los primitivos documentos de nuestra literatura patria."

Como la obra de Lanchetas sobre Berceo, la gramática y el vocabulario van en un tomo. También los he encuadernado en dos para mayor comodidad No sé á qué esa afición española de hacer libros cuanto más gordos posible. Eso está bien para las bibliotecas particulares en que jamás se echa mano de ellos, sirviendo sólo para dar idea del talentazo que debe de tener el dueño. Dice el autor que se compone su "Vocabulario de las palabras que figuran en el Fuero Juzgo editado por la Academia de la Lengua". Hace años tuve la paciencia de copiarlo, y, confrontándolo con el del Sr. Fernández, encuentro que no son iguales. Faltan palabras, como abayxado, abellero, abenenciar, ablesa, aborido, abreviamiento, abundar, acomendar, actor, acuetarse, acuradamientre, adelantanza, adobar, adversidad, afalagamiento, afuzarse, que interpretan por mocosuena afanzarse, agina, aguijamiento, aimbre, aiulgar, ajamarse, ajar, alborrido, almofalla, alogar, alongamiento, alubre, etc. En cambio trae textos, lo que avalora el glosario.

El autor no anda fuerte en etimologías. Trae v. gr. á cada de quisque, coita de questus, afincar de affigare, aina de adhuc, apostura de apuesto y los terminados en -ción de la terminación latina en -tio.

En el Zeitscrift de Gröber he hablado ya de acontra, acordado, acordar, acorrer, acreer (igual texto trae Fernández que Pagés, pero este dice acreyó y aquel acrovó), achaque.

En "Maraña del Diccionario" puede ver adevino, al, alcanzar, alzar, aparejado, asolver, azote, barragán, becerro, blanco, boda, bondad, bué, buey, cabeza, cada, caloña, casa, cercar, cibdad, cobdicia, coita, coitado, com, complir, confonder. En "Maraña del Idioma" puede consultar al, aplazar, avaricia, becerro, boda, cencerra, cincuesma, conoscencia, etc.

La gramática adolece de confusión. Además, hay pasajes que hacen recordar á Mayans y Siscar. Por fortuna, al fin hemos pasado ya esa época de atraso en España, y hoy, en punto á fonética estamos, no ya á la altura del betún, sinó á la europea, gracias á Dios. Quite el autor toda esa im-

pedimenta de antiguallas, ordene á la moderna la obra, en que se ve muchisima buena labor, y resultará la edición próxima, que deseo aparezca pronto, excelente.

Así como en el Vocabulario, vienen textos en la Gramática, afortunadamente. De ambos podría tomar muchos el incompletísimo Diccionario de Pagés, quien sólo de refilón había estudiado el Fuero Juzgo y, por supuesto, no anotó el pasaje correspondiente, según su costumbre.

Es muy de sentir el batiburrillo en que vienen las materias. La fonética está al principio y al final. La morfología, interesante, se halla en desorden. El capítulo XXII empieza con la literatura griega, que no encaja aquí, continúa con la lengua hebrea y termina diciendo que el árabe fué idioma universal, y es una de las principales fuentes del castellano, ni más ni menos, casi como lo dijo Simonet. No me extraña que el autor etimologice mal cuando afirma que la 1ª fuente de investigación es el latín, la 2ª el árabe, la 3ª el griego, la 4ª el hebreo, la 5ª el celta, la 6ª el godo, la 7ª el cartaginés, la 8ª el vasco, la 9ª varias lenguas modernas.

Rejuvenezca el autor su obra, que en el fondo tiene mérito y denota gran suma de trabajo, y prestará un buen servicio al romanismo español.

P. DE MUGICA.

Julio Cejador. La lengua de Cervantes. Tomo II.¹ Diccionario y Comentario. Madrid 1906, XI y 1169 páginas, 25 pesetas.

¡1169 páginas para 9362 vocablos! Esto es, 8 vocablos por página. Veamos en qué consiste el despilfarro de papel.

Adúcense textos en columna cerrada, sin norma, amontonándolos por el orden en que aparecen y armando una descomunal jerigonza. En corazón, v. gr. vienen 22 nada menos. Podrían venir los 141 que reunió un médico, 47 de la primera parte y 94 de la segunda, representando 23 veces la personalidad humana y acompañando los epítetos abundante, apasionado, asendereado, bueno, cativo, cuitado, llagado, etc.

Item más. En acurrucarse, v. gr. vienen cerca de dos columnas para probar una etimología fantástica vasca.

Eligiendo los textos más característicos y dejándose de etimologías disparatadas, habría resultado un libro de 500 á 600 páginas, manejable, útil, y no un mazacote lleno de fárrago, impráctico, atiborrado de vascofilismos que aparecen sin ton ni son á cada triquitraque, y que debieran haberse guardado para la obra "Etímología y Origen del Castellano", que estaba hace dos años en prensa. Cortejón publicará su "Diccionario del Quijote" sin etimologías, y hace perfectamente. Mientras no se coleccionen todas las formas dialécticas, se etimologizará ridículamente muchas veces, según ha ocurrido ya á romanistas de campanillas.

Como no dispongo de espacio, me remito: 1º. á mi crítica del Pagés en el Zeitschrift de Gröber en acerado, acertar, acetar, acidar, ación, acoger,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. t. I Ztschr. 1906, p. 112,

acogida, acometedor, acometimiento, acomodado, acomodar, acordar, acorrer, acorrucarse, acostado, acostar, acribar, acto, acuciar, acuchillador, acurrucarse, achaque, adamado, adamar, adarga, adarvar, adehala; 2º. á mi crítica del mismo en el Archiv en acamuzado, acaso, acelerado, acendrado, aceña; 3º. á mi crítica del Roramática del Quijote en aborrascado; 4º. á mi Maraña del Idioma en abrenuncio (mal escrito con t; véanse I. Los Engaños III 7, 2. don Gil de las calzas verdes III 23, 3. Origen de la Necedad, 4. Marcela III esc. última, 5. Pagés en amigo, 6. Vigón en lliberdón); 5º. á mi Maraña del Diccionario en adeliñado, aderezo, ahechar; 6º. á mi crítica del Pagés en El Clamor del Magisterio (XXXVII 23, Barcelona) en adeliñar, adeliño, aderezar, adiva, adminículo, admirar, adobar, adonde, adunia, advertido, advertimiento, afanar, aforrado, aforro, afrenta, afrentar, afrontar, afuera, agalla, agasajar, agasajo, agible. agigantado, agobiar.

Falta una lista de libros consultados. Tratándose de extranjeros, á poder ser con nombres de muchas consonantes, los pone, porque eso "viste" en España. El "Vocabulario de Colunga" (Vigón), el "Vocabulario Alavés" (Baráibar), los "Dialectos Castellanos" (Mugica), etc. quedan por la parte de fuera, lo cual no obsta para que los saquee Cejador diciendo: "en Colunga..., en Alava, en Santander...", etc. etc., y al avío. ¡Y luego habla él del saqueo sufrido por D. Granada!

Abrojo se relaciona con embrollo y brouille, y no deriva de "abre ojo l"; en el Voc. Alav. Bar. está bien la etimología vulgar contraria. Acribillar, de cribillar (Quij. Avellaneda XVIII). Hacha no es vasco. En la crítica sobre la "Embriogenia del Lenguaje" por Cejador, relacioné á achaque con age, Alterschwäche y el inglés ache, dolor.

Con razón traen artículo especial: abarraganado, abencerraje (hoy interjección de insulto), abernuncio, abollado, aborrascado (mi crítica de la Gram. Quij. Cej.), afinado, agobiado, agostado.

No cita: abatanar (por ser de la 1ª ed.), abatir tienda (aquí sin texto), acongojar (si congojar, con 2 renglones de texto y . . . 35 de etimología, por supuesto, vasca, y con unas digresiones que aburren), afincamiento (I 2, I 25, I 46), tomar á mal agüero (II 8).

En adobar trae 25 lineas de texto y 47 de etimología, naturalmente, vascongada.

Afán no viene de afanar (mi crítica del libro de Lanchetas en el Zeitschrift de Gröber).

Acamuzado aparece en agamuzado habiendo un solo texto. Agradecidisimo podría citarse en agradecido.

Como se trata de un librote carísimo, y como está próximo á aparecer el Diccionario del Quijote por Cortejón, persona también trabajadora, pero que no se mete en filologías atrevidas, aconsejo al lector aguarde á que salga á luz el segundo vocabulario. Y entonces podrá elegir entre dos dispendiosos volúmenes. Por supuesto, las bibliotecas ricas deben adquirir la obra de Cejador, hombre incansable, para animarle á que nos proporcione un léxico de Cervantes, completo. Los romanistas pobres, tenemos que renunciar á la posesión de un tomazo interesante.

P. DE MUGICA.

Le troubadour Elias de Barjols édition critique publiée avec une Introduction, des Notes et un Glossaire par Stanislas Stroński (Thèse de doctorat d'Université; Bibliothèque méridionale 1re sér. t. X.) Toulouse, Privat 1906. 8°. LIV und 158 S.

Den Anforderungen, welche man heute an einen Herausgeber stellt, hat Herr Str. sich ernstlich bemüht Genüge zu leisten. Daß freilich jemandem, der zum ersten Male provenzalische Texte bearbeitet, manches nicht gelingt, ist nicht zu verwundern und so gibt denn auch bei dieser Publikation die sprachliche Seite verschiedenen Anlaß zur Kritik. Um so rückhaltloser darf man dafür die Sorgfalt und Genauigkeit rühmen, mit welcher die biographischen Dinge, Personen- und Datierungsfragen behandelt worden sind. So hat gleich das erste Gedicht hinsichtlich der dort genannten Persönlichkeiten einen sehr gründlichen und umfangreichen Kommentar erfahren, der leider nicht in die Ausgabe aufgenommen, sondern in den Annales du Midi erschienen ist, der aber doch als zur Edition gehörig angesehen werden kann.

In der Einleitung wird über das Leben des Elias, die ihm angehörigen Lieder und deren literarischen Wert in durchaus zufriedenstellender Weise gehandelt, und es ist kaum etwas dabei zu erinnern.1 Wenn es S. XII heisst, dass, da die vida in IK stehe, dieselbe nur peu postérieure à l'activité même d'Elias sei, so ist dagegen zu sagen, dass die Hs. I doch nicht über das Jahr 1285 hinaufdatiert werden kann (s. Gröber in Böhmer's Roman, Stud. II, 464). Auf S. XXIII hätte es sich behufs besserer chronologischer Übersicht empfohlen, auf das Gedicht XII besonders hinzuweisen, weil es, wie S. 96 richtig ausgeführt wird, vermutlich 1225-28 entstand, und auch Gedicht XIII verdiente eine sinnfälligere Anführung als in einer Anmerkung. Auf S. XLII fragt mich S., welches die Quelle sei des von mir in dieser Zeitschrift IX, 127 für Jaufre Resorzat de Trets angegebenen Datums 1213; ich beeile mich das damals versehentlich Unterbliebene nachzuholen: sie ist Ruffi, Histoire de Marseille II, 492 (so wenigstens steht es in meinen alten Aufzeichnungen, deren Richtigkeit ich augenblicklich nicht nachkontrollieren kann), der vermutlich die Urkunde, welche S. jetzt dafür beibringt, gekannt hat. - Erheblich mehr ist zu den Texten zu bemerken;

I. Die Konstruktion in der ersten Strophe ist mir nicht klar, und das Kolon hinter dem Ausrufungszeichen in V. 5 hilft nicht zu erkennen, wie der Herausgeber verstanden hat. — V. 7 l. sapch' aitan. — V. 18 (22, 29, 30, 31) ist wohl zweisellos e'n für En zu schreiben, denn im Altprovenzalischen sinden sich kaum je Sätze so unverbunden nebeneinander. — An die Existenz eines Wortes gensozia (V. 19), welches C bietet, möchte ich nicht glauben, und würde gensozia (V. 19), welches C bietet, möchte ich nicht glauben, und würde gensozia (V. 19), welches C bietet, möchte ich nicht glauben, und würde gensozia in Hs. E eingesetzt haben, wie das auch schon Rochegude schreibt. — Die Deutung von senhoria (V. 20) in der Anm. kann nicht befriedigen; ich verstehe: Freigebigkeit, welche die Herrschaft über die anderen Eigenschasten darstellt, d. h. das Höchste ist. — Bei V. 31 verdiente wohl der Umstand Erwähnung, dass Bettran nicht, wie zu erwarten, B. de la Tor, sondern, wie in Hs. H no. 163, B. la Tor genannt wird. — V. 40 ist lauzengier aus C in den Text zu setzen. — Den in vorliegendem Gedichte, in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe jedoch wegen des zweiten Liedes das weiter unten zu II Bemerkte.

welchem die Dame mit dem Verstecknamen Belhs-Guazanhs¹ angeredet wird, genannten Baronen hat S., wie schon oben bemerkt, eine eingehende Untersuchung zu teil werden lassen, zu welcher noch ein kleiner Nachtrag in der Romania XXXVI, 610 zu vergleichen ist. Nicht wenig Dankenswertes ist hier ermittelt worden, und nur über Herrn Brian hat sich nichts Genaues feststellen lassen. Es würde hier zu weit führen auf Einzelheiten einzutreten; bemerkt sei nur, daß man wird zustimmen können, wenn S. in dem erwähnten Bertran (de) la Tor nicht den Bertran sieht, welcher spätestens im Jahre 1191 tot war, mithin auch der Schlußfolgerung, daß das Gedicht vor 1191 entstanden ist. Zu beachten bliebe dabei, daß, da Bertran spätestens 1129 heiratete, er zu der Zeit, wo ihn Elias nennt, gegen achtzig Jahre alt gewesen sein dürste, denn das fragliche Gedicht etwa bis 1180 hinaufzurücken wird kaum angehen, weil sonst die dichterische Lausbahn des Elias eine recht lange würde (s. Ged. XII u. XIII).

II. Komma nach tot (V. 5). - Hinter mas (V. 19) findet sich ein Komma und ebenso VI, 9; es erinnert dies Verfahren an die Äußerung eines berühmten französischen Schauspielers, dass man hinter mais immer etwas innehalten müsse, um eine Spannung hervorzurufen, aber in gleichen Fällen (III, 17, IV, 7) fehlt eine Interpunktion. Dasselbe Schwanken gewahrt man bei pero (II, 22, 43, III, 29). - Die in Anm. zu V. 8 versuchte Deutung des von Levy S.-W. I, 343 col. 2 gebotenen Beispiels ist nicht einleuchtend und man wird Levy's Übersetzung vorziehen, denn die dortige Verwendung des contra steht nicht parallel der hier vorliegenden. - Der Gedankengang in den ersten Teilen der Strophen 3 und 4 ist nicht klar und hätte erörtert werden müssen. Auch zu V. 33, der eine Silbe zu wenig hat, vermisst man eine Anmerkung, denn was soll men ric heisen? Es dürste für men zu schreiben sein mendic (das Lied ist nur in einer Hs. überliefert), so dass also der Vers lauten würde: qu'anc, pus m'ac fag de mendic ric parer. -V. 37 hat ebenfalls -1; statt des in der Aum. Vorgeschlagenen wäre es natürlicher, ieu hinter conosc einzuführen. - Zu e'l ric saber (V. 44) an der Stelle pero sos sens, sos pretz, sa cortezia, L'umilitatz qu'ilh a e'l ric saber, Si es (= si es) vers que res mi valha, 'm deu valer heisst es; on s'attendrait à, rics sabers'; c'est que, par une sorte d'anacoluthe ,ric saber' s'appuie sur qu'ilh a; die letztere Erklärung ist mir nicht verständlich. Ich halte es nicht für unmöglich, dass wir trotz der Einzahl im folgenden Verb in ric saber einen Nom. Plur. vor uns haben (vgl, Tobler, VB, I2, 235f.); dieser Plural erscheint den vorangehenden im Singular stehenden Substantiven gleichsam nachträglich angefügt, bei welcher Auffassung das deu erklärlich werden dürfte. - Die ersten Verse des Geleites lauten: Mon Ses-Enjan vey totz iorns mais valer En Sanhtongier, per qu'am la senhoria. Der Herausgeber sieht Sanhtongier als Saintonge an, dass aber diese Landschaft im Proven-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. W. begegnet dieser Versteckname nur noch einmal in der provenzalischen Lyrik und zwar im Geleite eines Liedes von Gaucelm Faidit Gr. 167, 59, so wie es in der Hs. O (ed. de Lollis S. 56 no. 77) gebracht wird: Len (l. Mon?) Bel-Guazain die e man senes gage; auch in Hs. U (Archiv XXXV, 398) ist von bel gasaing die Rede, aber die ganze Stelle ist dort offensichtlich verderbt. Die anderen besseren Handschriften haben, so weit ich sie kontrollieren kann, Mon Santongier; in Q fehlt das Geleit ganz.

zalischen Sanhtongier geheißen habe, ist mir unbekannt; sie hieß vielmehr so wie im Nordfranzösischen, s. Crois. c. l. Albig. 2449, Chabaneau, Biogr. S. 25 col. 2, 46 col. 2 und Poés. inéd. d. troub. du Périgord S. 32 V. 56. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass Sanhtongier = , Bewohner der Saintonge' ist. Diese Bildung ist neben Santonges (Appel, Chrest. no. 6 V. 29, vgl. auch Crois, c. l. Albig. V. 286) sicher bezeugt aus Gaucelm Faidit Gr. 167, 2 und 59, wo der Versteckname mon Santongier begegnet, vgl. R. Meyer, Leben des Trob. G. Faidit S. 57 und Chabaneau, Biogr. S. 39.1 Daher hat man denn das voraufgehende en zu verstehen als e en und e'n Sanhtongier zu schreiben, indem auch sonst en mit einer Völkerbezeichnung anzutreffen ist: B. de Ventadorn Gr. 70, 16 redet in der 3. Strophe von einem Herrn Alvernher (n'Alvernhat) und Hs. M schreibt en Borgoinhos bei Appel, Chrest. no. 84, 82 (in M V. 16). Es werden ja auch unbedingt zwei Persönlichkeiten durch den folgenden Plural (que, qual que's lays baissar ni decazer, Els an bon cor de bon pretz mantener), erfordert, der sonst nicht verständlich wäre; S. erklärt sich denselben freilich so, dass er senhoria = les seigneurs setzt, aber diese Auffassung ist nicht haltbar, vielmehr wird man für qu'am mit leichterer Änderung qu'an zu lesen (vielleicht steht sogar in der Hs. quā) und die Stelle zu übersetzen haben: "weswegen sie die Herrschaft haben", d. h. Alle überragen. Da, wie wir sahen, der Versteckname Saintongier zweimal bei Gaucelm Faidit begegnet, so möchte es fast zweifelbast erscheinen, ob unser nur in C überliefertes und übrigens nicht MG. 208 sondern 210 stehendes Gedicht wirklich dem Elias de Barjols angehört, doch würde man es nur dann mit einiger Sicherheit dem G. Faidit zusprechen können, wenn bei ihm auch der Versteckname Ses-Enjan vorkäme, was m. W. nicht der Fall ist.

III. Komma nach merces (V. 39), denn e sa cortezia steht parallel zu e sos bes.

IV. Bei der Betrachtung der metrischen Struktur dieses Gedichtes sind zum Teil andere Strophenbezeichnungen gebraucht worden als dem Texte beigegeben sind, nämlich III T, IV T gegenüber IV und VI, was für den Leser wenig bequem ist. — Dass in V. 8 bei quar mos cors sospira eine Umschreibung der Person mit cors, Körper' vorliege (s. Glossar) erscheint nicht sicher; es dürste vielmehr cors =, Herz' sein, denn wenigstens im Nordfranzösischen wird, seuszen' nicht selten vom Herzen gesagt, s. Schittenhelm, Zur stilistischen Verwendung des Wortes cuer in der altsranzösischen Dichtung S. 66 (Diss. Tübingen 1907), wo vier Beispiele gesammelt sind, die sich vermehren lassen. — V. 36 Semikolon statt Komma nach vos. In der Anmerkung zu solgendem si us platz wird gesagt, dass es in R als s'ie us platz figuriere und dies eine correction sei, wie man sie in R häusiger antresse. Das ist eine irrtümliche Anschauung, welche aus der Setzung des Apostrophs geslossen ist, denn wir haben es hier offenbar mit dem schon mehrsach besprochenen dialektischen Zuge ie für izu tun (s. u. a. Crescini, Manoaletto<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch in der Flamenca <sup>2</sup> V. 7219 ist mit Thomas (Journal des Savants 1901 S. 367) Santonjer zu lesen; Thomas verweist zugleich auf die provenzalische Chanson d'Antioche V. 676.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einsilbiges e en (,Herr') findet man u. A. bei Appel, Inedita S. 37 V. 63 und 64, sowie häufig im garlambey des Rambaut de Vaqueiras und im Belh-Guanzanh des Elias de Barjols selbst (s. oben).

S. 14); indem bei folgendem u ein Triphthong entstand, z. B. in estieu, rieu, escrieure, trat von hier aus falsche Analogie nach si'us hin ein, das als ein Wort gefaßt wurde. Da sich sie für si ,wenn' m. W. nicht findet, so wird man mit Appel, Ined. S. XIV und Kolsen, G. von Bornelh S. 104 zu I, I sieus zu schreiben haben. — Bei den bibliographischen Nachweisen für Verschränkung von Redeteilen zu V. 37—8 vermißt man Appel, Ined. S. XXVII; bei dem Verweis auf De Lollis, Sordello S. 258 war zu bemerken, daß drei der von letzterem angeführten Beispiele (XVI, 39—40, XIX, 49—50, XXI, 43—44) nicht dahin gehören, weil hier gar kein Hyperbaton vorliegt, sondern ein Substantiv durch das Determinativpronomen wieder außenommen wird. Die Trobadorbelege übrigens für Eleonore von Aragon (s. dieselbe Anm.) hatte ich schon neben einigem anderen über diese Dame im Litteraturblatt XXIV, 116 beigebracht.

V. V. 12 ist mir die Konstruktion nicht verständlich und ebensowenig, trotz der Anmerkung, in V. 14. — V. 19—20 setze Fragezeichen nach amarai, tilge Komma nach platz und setze es nach gen. — Komma am Schlus von V. 39. — In der Anm. zu V. 40 wird alcus es parvens mit ,qlq. est reconnaissable, appréciable übersetzt, während doch die gewöhnliche Bedeutung ,hervortretend, ,deutlich sichtbar völlig genügt und daher in dem aus Raynouard angezogenen Beispiel das li beizubehalten ist (,es wird an ihm immer sichtbar sein'); ingleichen heist es parven a alcuna re einsach ,es zeigt sich bei und nicht ,il est visible, on peut reconnaître d'après. — V. 42—3 Semikolon nach dezir, Komma statt des Semikolons nach cor und Komma nach vir.

VII. Für V. 4-5 kann ich die Anschauung des Herausgebers nicht teilen, welcher der Lesart von C folgt, denn wenn man fatz und mostre schreibt, so fehlt der Gegensatz zu V. 8. Der Dichter will doch offenbar der Liebe vorwerfen, dass sie sein Liebesleid der Angebeteten nicht kund getan hat, da er selber nicht den Mut dazu besitzt. Dies wird durch die Lesart von DGH3 zum Ausdruck gebracht: per que i faitz faillensa Car a leis no mostratz mos mals, und gerade mostratz stimmt besser zum Sinn der folgenden Strophe als mostre. Im übrigen ist auf alle Fälle das Komma nach fallensa zu streichen. - Punkt nach l'agensa (V. 44) und Komma nach aitals (47). -Aus Anlass von si Dieus vos aiut (V. 33) wird es getadelt, wenn Appel in der Chrestomathie S. 304 ähnliche Ausdrucksweisen unter si ,wenn' zusammenstellt und nur für die Wendung si m'aiut Dieus fragt, ob hier si = sic oder si sei; es wäre überall in si das aus sic entstandene si zu erblicken. S. vergisst dabei die bekannten nordfranzösischen Wendungen se Diex m'ait, se Diex me gart u. ä. (neben si m'aït Diex), wo doch se nur = ,wenn' sein kann, und beachtet nicht, dass nach si (< sic) Inversion eintritt (daher denn die Aussonderung des Falles si m'aiut Dieus bei Appel), während letzteres natürlich bei se nicht der Fall zu sein braucht. Schon Gaspary hat in dieser Zeitschrift XI, 136f. dargetan, dass in se Dex m'ait eine andere Gedankengestaltung vorliegt, als in si m'ait Diex. Erst wenn sich im Nordfranzösischen die Stellung si Diex m'ait nachweisen ließe, könnte man bei allen Fällen im Provenzalischen im Zweisel sein, ob si, so' oder si, wenn' vorläge, ein Beweis aber dafür, dass man es jedesmal mit si, so' zu tun hätte, wäre noch immer nicht erbracht.

VIII. Komma nach sospire (V. 13). — V. 41—2 lauten: Comtessa, nulh mal cossire Non es, hom de vos cossir; man streiche das Komma nach es, indem offenbar cossirar cossire eine etymologische Figur darstellt, die übrigens noch nicht so kühn ist wie die in Sordel's Documentum V. 1179 begegnende.

IX. V. 15-6 ans puesc ben dire: que sieus es Qu'e'l plus ric senhoriu s'es mes. Ganz richtig wird das erste que als ,wer' (= derjenige, welcher) gesasst,1 dagegen ist die Erklärung des zweiten que nicht zutreffend, denn es dient nicht dazu ,pour renforcer l'affirmation', sondern ist die Folge nachlässiger Ausdrucksweise, indem der Sprechende vergisst, dass er mit direkter Rede angefangen hat, und dann unter Nachwirkung des voraufgegangenen dire ein que setzt, also in die indirekte übergeht. - Komma nach Andrieus (V. 28). Den 21 auf Andrieu bezüglichen Stellen - nur so viel zähle ich, nicht 22 -, welche in der Anmerkung vereinigt sind, füge ich noch hinzu Jordan de Cofolen 275, I Str. 6, Uc de Pena 456, I Str. 3 und Peironet-Guiraut de Salignac 249, 2 Str. 4; das wären zusammen 24, womit freilich noch immer nicht die Zahl 26, von der Chabaneau spricht, erreicht ist. - Tilge das Kolon hinter perdonatz; das folgende est kann nicht = ,ist' sein (ein Aussagesatz beginnt nicht mit der Verbalform est), sondern ist Pronomen. - Zum Futurum exactum für Persectum praesens in V. 39 (e quar tan l'aurai servida) ware ein Verweis auf Tobler, VB. I2, 253 am Platze gewesen. - V. 41-2 bedurften einer Übersetzung, da man nicht wissen kann, wie der Herausgeber verstanden hat.

X. Die Anmerkung zu V. 15 ist missglückt, indem das hier vorliegende, vom Inf. desenansar abgeleitete Substantiv desenans (Rayn. II, 97 no. 32) mit dem Adverb desenan, desenans (Rayn. II, 96 no. 31) verwechselt ist, es heißt also ell desenans nicht ,pour l'aveniré, vielmehr bedeutet die ganze Stelle: ,wer die Seinigen nicht fördert, erfährt (selbst) Verlust bei der Nichtförderungé. Das s ist stammhaft, und die Worte ,lisez desenané sowie ,lisez enané, welche Raynouard VI, 194 und 226 in Klammern hinter die Substantiva desenans und enans setzt, sind zu streichen. Levy, S.-W. konnte als entschendes Beispiel für den Obliq. desenans das vorliegende anführen, wie er denn ein solches für den Obliq. enans beigebracht hat. — Tilge Komma nach avar (V. 29), s. Anm. — Eine Übersetzung der Zeile 37 wäre erwünscht gewesen.

XI. Die Form volgues (V. 1) wird schwerlich, wie das Glossar will, zu volver gehören, sondern einsach zu voler; in letzterem Falle wäre ein Komma dahinter zu setzen und el vostre poder zu morir pogr'ieu zu ziehen. Für den Sinn vergleiche V. 3—4 von Gr. 167, 59: murir pogra tost e leu, si'm volgues Qu'a la belha non penra ja dolors (MW. II, 83). — Kommata nach socors (V. 3) und bes (V. 33). — Das qu'a in V. 18, welches beide Hss. C und R zu bringen scheinen, kann nicht richtig sein, denn dann ist keine vernünstige Konstruktion erkennbar; ich zweisle nicht daran, das quar oder (kausales) quan zu schreiben sei, wodurch die Stelle sosort in Ordnung kommt. — Für sin (V. 19) war sins zu schreiben, da doch sonst die Nominal-stexion immer hergestellt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. diese Zeitschrift XXVII, 599 zu V. 3110—1 der "Flamenca" und Anm. 1, Cercamon ed. Dejeanne V, 20 und fürs Nordfranzösische Mätzner, Altfrz. Lieder S. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Herausgeber schreibt hier el (< en lo), was ich für richtig halte, während er sonst immer el schreibt.

XII. Komma am Schluss von V. 38. — Tilge den Bindestrich bei enantraire (V. 46); vielleicht liegt nur ein Druckversehen vor, aber IV, 28 findet man auch die beiden Wörter (ohne Bindestrich) zusammengeschrieben. Eine solche Schreibung wäre nur dann berechtigt, wenn wir es mit einer durchaus festen Verbindung zu tun hätten und nicht daneben, was doch der Fall, auch traire enan begegnete.

XIII. Es hätte genügt, an Stelle der langen Anmerkung zu dem im Reime stehenden efas (V. 18) einfach die Mitteilung von Thomas zu bringen, welche das am meisten Annehmbare darstellt. — Die Konstruktion in dem nur im Cod. Campori erhaltenen Geleite ist mir nicht klar; ich schlage vor, unter Beibehaltung von valors für nom oblida zu schreiben: no s'oblida, das passivischen Sinn hätte.

XIV. Die Autorschaft des Elias ist zwar nicht sicher, aber dieser Umstand berechtigt doch kaum, das Gedicht unter eine Rubrik ,pièces apocryphes' zu stellen, wie das S. 103 geschieht, und noch weniger verständlich ist das bei no. XV, einer Tenzone, an der, wie S, selber in der Einleitung ausführt, wahrscheinlich Elias de Barjols beteiligt ist. - Was qu'autr'e no us in V. 10 bedeuten soll, ist mir unklar; warum nicht der Gruppe MR a folgen und qu'autra no mi pot guerentir schreiben? Der tolgende Satz ist eine Frage, setze also Fragezeichen nach do (V. 12). - Zu rams de feunia erhalten wir eine lange Anmerkung, in welcher den schon bekannten Belegen für die übertragene Verwendung von ram neue hinzugefügt werden. Die Behauptung freilich, dass das an ram (rain) mit de angeschlossene Substantiv regelmässig etwas Übles bezeichne, ist nicht ganz stichhaltig, denn einmal schreibt in Gr. 112, 2 Str. 5 an der Stelle uns rams de joi plens de doussor nur IK iois und Zenker, P. d'Alvernhe S. 151 ist mit Recnt den anderen Handschriften gefolgt und hat joi in den Text gesetzt, indem sich eben plens sehr gut auf rams beziehen kann, mithin dies Beispiel nicht, wie S. will, auszuschalten ist, und zweitens heisst es in der "Prison d'amour" des Baudouin de Condé V. 2542: aucuns rains d'amours i convierse (ed. Scheler I, 356). Aber selbst wenn das vom Herausgeber Behauptete vollkommen zuträfe, sicht man nicht, warum ram durchaus nicht ,brin' ,parcelle' heißen solle, sondern überall die Bedeutung, sorte' das Ursprüngliche sei. Man kann m. E. mit, etwas', , ein Stück' überall auskommen, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass der Redende in Wirklichkeit mehrfach ein tüchtiges Stück darunter versteht, wie ja alques oft ,viel' bedeutet (vgl. mhd, ein teil = ,sehr'). Ich kenne nur eine altfranzösische Stelle, wo allerdings der Sinn , sorte' erfordert wird; sie steht in den bei Tarbé nicht zu findenden Teilen des ,Folcon de Candie': une rempone de biau rain (V. 5760), aber hier ist rain auch nicht das regierende Substantiv. Erwähnt sei schliesslich noch, dass die drei Stellen, welche S. für den absoluten Gebrauch von ram anführt, dadurch an Wert verlieren, dass sie nicht durchsichtig sind (die beiden letzten interpungiert S. auch nicht). - In V. 22 möchte ich kaum ein Bedenken tragen, statt partria mit den anderen Handschriften partia zu lesen und das Ganze so zu verstehen: ,und nichts anderes gefällt mir (tilge das Semikolon nach bo) als so viel, dass ich jetzt wieder angefangen habe zu singen, was ich (früher) gelassen hatte'. - V. 34 Komma nach part und Semikolon nach m'albir, s. Tobler, VB. I2, 132.

XV. Dieses im Cod. Campori überlieferte und von Bertoni, Rime provenzali inedite in nicht zurechtgemachter Gestalt abgedruckte, recht geschmacklose Joc-partit bietet schon wegen der schlechten Überlieserung einige Schwierigkeiten dar. - Rendenz (V. 4) wird zwar im Glossar, wenn auch mit Druckfehler, aufgeführt, aber nicht erklärt, und der Verweis auf V, 26 nutzt nichts, weil diese Stelle ganz unklar ist. Da man nicht weiß, wie S. versteht, lässt sich auch die Einführung von mas für eine sehlende Silbe nicht beurteilen. - Um die richtige Silbenzahl in V. 5 zu erhalten, wird es sich eher empfehlen hinter Biatris ein e einzuschieben, als mit der Hs. Mabile e zu schreiben (s. S. 157) und daher einen sonderbaren Hiat anzunehmen. -Die Angabe auf S. 158, dass in V. 6 Elision in der Cäsur vorliege ist irrtümlich: die Cäsur fällt hinter es; ebenso ist die Behauptung irrig, dass in V. 13, 19, 30 césure enjambante vorhanden sei, von der übrigens Thomas nicht Romania XXVII, sondern XXII gesprochen hat, denn in V. 30 und 13 haben wir einfach eine lyrische Cäsur (tenri'eu bildet drei Silben), und V. 19 hat eine ganz gewöhnliche Cäsur. - Warum ist V. 14 nicht gemäs der Anmerkung das richtige ni 'las geschrieben worden (im Glossar S. 125 scheint der Herausgeber freilich wieder unsicher geworden zu sein)?, s. diese Zeitschrift XXVII, 606 zu V. 6284-6. - Welche Konstruktion in V. 16-7 herrschen soll, ist nicht ersichtlich. V. 17 ist natürlich verderbt; indem ich das qe der voraufgehenden Zeile als q'e ansehe, möchte ich schreiben: q'e (= q'en) neguna contenda un iorn per lur mi truep ni en tenzo, was, wenn ich nicht irre, einen völlig befriedigenden Sinn ergeben würde. - Die Form truep ,viel' brauchte V, 18 nicht in trop geändert zu werden; sie begegnet auch V. 40, wo S. sie irrtümlich als I. Sg. zu trobar auffast, und sie ist auch sonst im Cod. Campori anzutreffen, s. Bertoni 1. c. S. 38-9 des Separatabdruckes Str. II und III, sowie meine Ausgabe des betreffenden Gedichtes in ,Ein Sirventes von G. Figueira gegen Friedrich II' S. 40 zu V. 14. - Der Gedankenstrich hinter crestian (V. 22) ist wohl die Folge eines Druckfehlers; es gehört ein Fragezeichen dahinter. Die Klammer in der folgenden Zeile muß erst hinter voletz geschlossen werden, s. Bertoni l. c. S. 52. - In V. 26 dürfte del pan das Ursprüngliche sein. - Besser Komma nach penedensa und nach fera (V. 28-9). - In a sol' una (V. 30) einen Apostroph zu setzen ist nicht nötig und auch wohl wegen der Stellung nicht angängig. - Donc qi eu's sembla qu'eu .. (V. 31) ist nicht verständlich, wie auch nachträglich S. 158 bemerkt wird, wie aber daselbst ein sembl als notwendige Korrektur hingestellt werden kann, begreift man noch weniger. Ich schlage qo'us 1 sembla vor ,wie scheint es Euch'?, d. h. wie könnt Ihr glauben? - V. 41 ist li statt l'i zu schreiben, denn en steht vor i, aber nicht umgekehrt.

Das Glossar habe ich nicht genau durchprüfen können, sondern mir nur einiges im Vorbeigehen notiert. Gradalet (XV, 3) ist als grasalet ohne Stellenverweis aufgeführt. Comprar (VIII, I) wird allein verzeichnet, während es doch, wie so oft, mit car verbunden ist und den bekannten übertragenen Sinn hat. Was das bei ni in Klammern stehende, XIII, 18 n'i' besagen soll, vermag ich nicht zu erkennen; man findet an der betreffenden Stelle nichts. Ich vermisse sai IV, 35, mas XIV, 9, 24 (= kausalem, da') und crestian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Appel, Chrestom, no. 90, 27.

XV, 22, das hier ,Mensch' bedeutet; vielleicht aber ist letzteres absichtlich fortgelassen worden, da es von zweiter Hand herrührt. Unter saber 1, IV, 31 statt IV, 32, unter traire XII, 46 statt XII, 45. Wegen volgues s. oben zu XI, 1.

Der Druckfehler sind es nicht gerade wenige. Eine Reihe ist in den "Errata" verbessert; es seien noch ein paar berichtigt. S. 36 V. 12 l. far statt par. S. 140 unter rendre l. rendenz statt rendetz. S. 132 unter mandar l. 1 sg. statt 3 sg. S. 94 Z. 5 von unten l. aital statt ailat. S. XLIII Z. 5 von unten l. 1213 statt 1215. Vielleicht beruht die doppelte Vertauschung von -ire, -ir mit -ir, -ire auf S. 83 auch auf einem Druckversehen. In den "Errata" selbst l. p. 36 v. 23 statt p. 36 v. 13.

O. SCHULTZ-GORA.

Dr. Bernhard Schädel, *Die Mundart von Ormea*. Beiträge zur Laut- und Konjugationslehre der nordwestlichen Sprachgruppe, mit Dialektproben, Glossar und Karte. [Halle, M. Niemeyer, 1903. 138 S. 8°.1]

Schädel nimmt die Mundart von Ormea zum Ausgangspunkt, um uns über die piemontesischen und ligurischen Mundarten an Hand eines selbst gesammelten Materials zahlreiche wertvolle Autschlüsse zu geben. Der Dialekt von Ormea vereinigt Kennzeichen beider Gruppen, steht aber dem ligurischen näher. Der Verfasser verfährt in der Weise, dass er in jedem Paragraph der Lautlehre zunächst die Formen von Ormea ansührt, dann sie mit denen der übrigen Mundarten vergleicht, schließlich an der Hand der literarischen Denkmäler uns in die Vergangenheit zurückführt; in der Konjugationslehre nimmt die Mundart von Ormea nicht mehr diese dominierende Stellung ein. Eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einige Worte zur Erklärung, warum diese Rezension so spät erscheint. Als das Buch erschien, beschäftigte sich mein verstorbener Lehrer Mussafia angelegentlich damit und nahm es zum Ausgangspunkt für eigene Unter-suchungen, zu denen er sich auch neues Material von dem Gewährsmann Schädels in Ormea verschaffte. Über die von ihm gewonnenen Resultate sprach er wiederholt in eingehender Weise mit mir. Als ich bald darauf das Buch von der Redaktion angeboten bekam, sah ich, dass es mir unmöglich wäre, darüber zu sprechen, ohne von dem Gebrauch zu machen, was ich von Mussafia gelernt hatte. Den Äusserungen des Meisters vorzugreisen, wäre aber — selbst bei gewissenhafter Nennung seines Namens — eine unziemliche Indiskretion gewesen, und so wollte ich warten, bis die von Mussafia zum Abschlus gebrachte Arbeit erschiene. Diese Arbeit, die sich in seinem Nachlass vorfinden muss, erschien aber leider bis jetzt nicht und es war mir nicht möglich, Erkundigungen über ihren Verbleib einzuziehen. Als ich aber auf das berechtigte Drängen des Herausgebers dieser Zeitschrift das Buch vor kurzem wieder vornahm, sah ich, dass mir sein Inhalt in der Zwischenzeit völlig fremd geworden war und dass mir auch von Mussafias Bemerkungen nur ganz wenig im Gedächtnis geblieben ist, das allgemeine Urteil über das Buch, so ungefähr wie es in seiner Rezension L. g. r. Ph. 1904, Sp. 40f. zum Ausdruck kommt, ferner die dunkle Erinnerung, dass er mit Schädels Erklärung von ausl. -ru, -re, -llu etc. > a unzufrieden war, ohne dass ich seine Gründe und seine Ansicht wiedergeben könnte. Ich konnte also mit der Beruhigung, dass ich eigenes bieten werde, mich vom neuen in den Gegenstand einarbeiten.

vollständige, abgerundete Darstellung bietet Schädel nirgends, will sie auch nicht bieten. Das wird man gewiss bedauern. Aber eine solche abgerundete Darstellung hätte vor allem eine Vervollständigung des Materials erheischt; in dem jetzt Vorliegenden sehlen (wie bereits von Mussassa bemerkt wurde) viele für die Beurteilung der sprachlichen Zustände wichtige Elemente, z. B. erfährt man nirgends, was aus dem lat. deus in Ormea geworden ist. Diese Vervollständigung wäre aber jedensalls nur durch einen neuen Aussenhalt in Ormea, eventuell durch neue Kreuz- und Quersahrten durch Nordwestitalien ermöglicht worden. Und es ist jedensalls besser, dass das was der Versasser gesammelt hat, uns vorliegt, als dass die Veröffentlichung, um diesen Wunsch nach Vollständigkeit zu befriedigen, auf lange Zeit hätte hinausgeschoben werden müssen oder ganz vereitelt worden wäre.

Das eine muss man allerdings sagen: Man vermisst auch mancherlei, was der Verfasser auf Grund des von ihm gesammelten Stoffes ruhig an seinem Schreibtisch hätte arbeiten können: das Material ist nicht so ausgebeutet worden, wie es hätte sein können und wie man es auch verlangen kann. Denn derjenige, der sich über irgend eine spezielle grammatische Erscheinung aus der Gegend Rats erholen will und sie in dem Kapitel, wo sie hineingehört, sucht, aber nicht findet, wird nun denken, dass in Schädels Material nichts enthalten war, was ihm Aufklärung bieten könnte, und das Buch aus der Hand legen. Und doch war das, was er brauchte, vielleicht drin enthalten, nur nicht dort, wo es hingehört. So findet man im Konsonantismus nichts über das Schicksal des anlautenden germ. w-, obwohl die im Text vorhandenen Beispiele valdoa (ward-), vanoa (waidanj-) darüber hinreichend instruiert hätten. Es fehlt ferner eine Angabe über -sti-: üsu (USTIU); -sc-: kuńuso (COGNOSCERE), krašo (CRESCERE) etc., pášu (PISCE); -ssi-: pašun (PASSIONE); -mi-: vendańa. Auf nachtoniges ti > či (denči (DENTES), tüči, tonči etc.) war schon deshalb einzugehen, weil das vielleicht auf den sekundären Charakter des Wandels it > c einiges Licht hätte werfen und event, zur Erklärung der verschiedenen Ausnahmen dieses Wandels etwas hätte beitragen können. Dass c nach au sich erhält, während es sonst intervokalisch fällt, findet man auf S. 43 durch poku belegt. Es hätte aber die abweichende Behandlung nach au auch für 6: utsea (AUCELLU) und besonders für d: ludoa (LAUDARE), lodura (ALAUDULA), gudīa (GAUDERE) konstatiert werden sollen. Daraus, dass in der Konjugationslehre kein Wort über Inchoativslexion gesprochen wird, wäre man geneigt zu schließen, dass etwas derartiges in der Gegend nicht vorkommt; zum Glück findet man in den Texten eine I. Ps. Pr. finisu. Man findet aber auch nichts über die Frageformen der 2. Ps. Pl. vom Typus vurūi, avūi, über s-Partizipien (enteoži Pl., pelsu und persu von perdere), über das eigentümliche Imperf. von stare und andare: štažęva, ndažęva nach fažęva. Ich gebe im Folgenden eine Auswahl von beachtenswerten Verbalformen, die sich alle in den paar Seiten Texte finden, die Sch. zugibt, aber im grammatischen Teil nicht erwähnt werden. VENIRE: Pr. Ind. 2, 3, ven, Conj. 1. vēne 2. 5. vēni, Imp. 2. vēne, Fut. 1. viniro, Konj. Impf. 1. vinise. TENERE: Pr. Ind. 1. tenu. ESSE: Imperf. Ind. 1. 3. ēra, 2. ēri, 4. ērmo, Konj. 1. fúse, 2. fúši, 3. fus(e), 4. fúsmo, 6. fúso, Konj. Präs. 1. 3. sege, 5. segi, 6. segu, Fut. 3. s(2)ra, Kond. 3. sręva. andare: 1. Ft. ndro. FACERE: 3. Kj. Impf. faise, Ger. fendu. DICERE: Präs. Ind. 1. dígu, 2. 5. di, 3. dieže, 4. dima, 6. diežu, Konj. 1. díge,

2. digi, 4. digmo, 6. digo, Impf. 3. dižęva, Konj. Impf. 2. diši. Debere: 1. Pr. Ind. degu. Posse: 5. Imperf. pēvi, 1. Konj. Impf. pāise.

Die Mundart von Orm. hat nach Schädels Darstellung einen verhältnismässig strengen Aufbau, von den gewissen Störungen der Lautgesetze, von den Widersprüchen der lautlichen Entwicklung, auf die man sonst in den Dialekt-Monographien stöfst, ist hier wenig zu finden. Aber wenn man näher zusieht, zeigt sich, dass die schöne Einheitlichkeit vielsach durch eine unvollständige und z. T. etwas willkürliche Benutzung des Materials erreicht ist. Ausnahmen der Regeln, die Verf. in seinem eigenen Material hätte finden können, fehlen vielfach, und das ist zu beanstanden. Denn selbst was man im ersten Augenblick als eine leicht erklärbare Ausnahme beiseite zu schieben willens wäre, wird sich vielleicht dereinst, bei Heranziehung neuen Materials, als regelmässige Entwicklung eines Sonderfalls, vielleicht gar als regelmässige Entwicklung überhaupt herausstellen. So fehlt auf S. 20, wo von  $\phi > u$  gesprochen wird, tütu und büta neben dem erwähnten kültu (corto); S. 23 macht po (POTEST) von der Regel of > o eine bemerkenswerte Ausnahme. S. 29. -e und -i > -e, aber pisce > pásu. S. 32. Vortonig a bleibt, aber axella > ušėla, ebenso S. 33 nitsora (\*nuciola) Ausnahme für vortonig u. S. 43 wird der Schwund von intervokalischem c besprochen; man hätte unter den Beispielen gern broi (BRACAE oder -AS) und das interessante aruldoa (RECORDARE) gesehen und vermisst als Ausnahmen pagoa, sigüa und das neben mastyoa etc. auffällige mandżoa. S. 54 (und S. 14) wird über -rzgehandelt; ich will die schwierige Frage nicht weiter prüsen, aber köru (CORIU) hätte nicht vergessen werden sollen. S. 56. Für intervokalisch tr wird MATRE, PATRE erwähnt (> moa, poa), nicht aber lodru (LATRO), das mit Lógrima stimmt und das nach andrer Richtung abweichende ard, das auf dissimiliertes aratu für ARATRU zurückgeht. Von -ty- heisst es ebenda, dass es in jeder Stellung zu ts wird. Da aber PLATEA > pyotsa für intervokalisches -ty- natürlich nichts beweist und palotsu statt \*parotsu sich durch die Bewahrung des I als italienisches Lehnwort erweist, so verbleibt als einziges Beispiel für -ty- nach Vokalen titsun. Es wäre nun interessant zu wissen, was aus dem Suffix -ITIA geworden war, in Schädels Material fehlen leider die Beispiele. Dagegen widersprechen die beiden andern Wörter, die sich dort finden lassen RATIONE ražun, STATIONE štadžun der angenommenen Entwicklung, stimmen allerdings auch nicht untereinander. S. 83 wird konstatiert, dass die 2. Pers. Pl. des Imperativs identisch ist mit dem Indikativ. Das würde also bedeuten, dass sie auf unbetontes -i ausgeht. Dem stehen aber die einzigen beiden Formen entgegen, die sich dafür in den Texten finden: tinī-və (TENETIS VOS) und pensoi S. 121.

Nun noch einige Bemerkungen im einzelnen: S. 13 f.  $\alpha$  wird in jeder Stellung in Ormea zu  $\varrho$  (meist  $\varrho$ ), nur oxyton bleibt es: DAT >  $d\alpha$  etc. Ferner im partz. masc.  $-\alpha$ , das mit FLATU >  $fy\alpha$ , PRATU >  $\rho r\alpha$ , ARATRU >  $\alpha r\alpha tu$  >

<sup>1</sup> Suff. ATE ergibt -oe: estoe. Stammt Partz. Fem. Pl. -oi aus -ATAS?

auch überflüssig. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass der Wandel a>o erst spät ersolgte: die umliegenden Ortschaften kennen ihn nicht, a aus sekundärem au geht mit, vgl.  $\bar{\rho}tu$  ALTU gegenüber at(u) in der Umgebung. Da ist doch viel einleuchtender anzunehmen, dass nach dem früh ersolgten Aussall des Dentals au kontrahiert und wie sonstiges sekundäres au zu a wurde, wobei das a sich wegen der durch die Oxytonierung bedingten Kürze erhielt. Man erhält ungefähr folgende Etappen der Entwicklung:

| I. | STAT | -ATU  | -ATA      | -ATI | ALTU | TALE |
|----|------|-------|-----------|------|------|------|
| 2. | sta  | - 024 | -aa       | -ai  | autu | tale |
| 3. | stă  | -ă    | <i>-ā</i> | -āi  | ātu  | täle |
| 4. | stă  | -ă    | -0        | -ōi  | Ötu  | tōr  |

sulde 'Soldat' ist wohl aus dem Plural rückgebildet.1

S. 16. "Dunkel ist Bistagno kanüsu CALIGINE", Suffixtausch.

S. 17. Für  $\ell$  werden zwei Entwicklungen konstatiert, in freier Stellung  $> \ell$ , in gedeckter Stellung > a. Eigentümlich berührt, dass die Beispiele für Proparoxytona und die Wörter mit Kons.  $+ \underline{i}$  mir nichts, dir nichts in die beiden Gruppen verteilt sind ohne auf die Widersprüche ausmerksam zu machen: mit  $\ell$   $f \underline{\ell} e z \underline{\ell} e$  (Filice),  $d \underline{u} d \underline{u} \underline{m} e n y a$ , mit a tsanu (CINERE),  $f \underline{d} m n a$ , t r a d z e, sadze. Mit  $\ell$   $d z \underline{\ell} e z \underline{d} e$  (d. i. wohl ECLESIA),  $t r \underline{\ell} v u$  'vicolo', das Vers., allerdings nicht sehr wahrscheinlich, von TREVIU² ableitet, mit a kuńsayu,  $s m \overline{a} y a$  (\*SIMILIAT)  $v \underline{e} n d a n a$ . Ein von beiden Entwicklungen abweichendes Resultat haben wir in  $s \overline{a} i r a$  'sera', was Sch. als i-Attraktion aus  $s \overline{e} r i a$  erklärt. Er hätte sich dabei auf dort nicht zitiertes  $t r \overline{a} i$  TRES und  $a v \overline{a} i$ ,  $s a v \overline{a} i$ ,  $v u r \overline{a} i$ ,  $p \overline{a} i$  -ETIS berusen können.

S. 31 (und S. 47). DURU ergibt  $d\ddot{u}a$ , SALE  $s\ddot{\rho}a$ , -ELLU  $-\ddot{\epsilon}a$ , dagegen HORA  $u\gamma a$ , TELA  $t\ddot{\epsilon}_l \gamma a$ , AXILLA  $u\dot{s}\dot{\epsilon}la$ . Sch. sieht in dem -a von  $d\ddot{u}a$ ,  $s\ddot{\rho}a$ ,  $-\ddot{\epsilon}a$  den lat. Auslautvokal, der durch das vorangehende r modifiziert wäre:  $duru > d\ddot{u}ru > d\ddot{u}ru > d\ddot{u}ra > d\ddot{u}a$ . Das glaube ich nicht. Zwar auf  $k\ddot{o}a$  COR, das widerspricht, lege ich kein großes Gewicht. Aber in  $\ddot{u}ra$  wäre, wie schon Msf. bemerkt hat, r geblieben. Ferner fällt der Auslautvokal auch in den Nachbardialekten, die die Vokalisierung nicht kennen. Drittens ist fraglich ob -ellu überhaupt zu -eru geworden wäre. In nachtonigem -lla scheint l zu bleiben  $u\ddot{s}ela$ ,  $u\ddot{s}guila$ , vgl. auch Fem. Sing.  $b\ddot{\epsilon}_l a$  S. 116; allerdings ra vielfach als Artikel und Pronomen, aber das sind proklitische Formen. Nachtonig scheint also ll erst zu r geworden zu sein, nachdem es sich im Auslaut vereinfacht hatte. Viertens erklären sich die satzphonetischen Doppelformen  $k_l a$   $fy\ddot{\delta}a$  neben sonstigem  $f\ddot{\delta}a$  (CARU),  $f\varrho l^k$  neben sonstigem  $f\ddot{\delta}a$  viel befriedigender, wenn die Vokalisierung des Liquiden erst vor kurzer Zeit eingetreten ist. — Nicht erwähnt werden die Ausnahmen:  $kav\ddot{a}yu$  CAPILLU und kudlu = quello.

S. 35. Proparoxytona. I. Man vermist spolzu Asparagu. 2. Unbetontes -ENE -INE > -u: -ERE > -o, aber CINERE > tsdnu; GENERU > dzenu. Sch. erklärt die Entwicklung durch Ausfall der Endvokale, letztere zwei Worte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ganz ähnlich äusserte sich zu dieser Frage bereits Vidossich in seiner instruktiven Rezension, Giorn. stor. e lett. della Liguria 1904, p. 452, die mir leider erst nachträglich zu Gesicht gekommen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Wörterverzeichnis und in den Texten erscheint trevu, d. h. trevu.

durch Analogie. Ich weiß nicht, ob was wahres an der Erklärung ist, aber jedenfalls hätte neben homine  $> \delta mu$  die Mehrzahl homines  $> \delta mo$ , neben Masc.  $dz\bar{u}vu$  Fem.  $dz\bar{u}vo$ , ferner  $\bar{\varrho}lbo$  Arbore (vgl.  $m\bar{\varrho}lmu$  Marmor) herangezogen werden sollen, ferner zum Vergleich mit  $\bar{\varrho}to$  Fem. Plur. neben  $\bar{\varrho}c\tilde{\iota}$  M. Plur. auch  $v\varrho sto$  Fem. Plur. (Wie lautet hier M. Plur.?).

S. 39. CL, PL  $> \check{c}$ . An Ausnahmen haben wir außer  $py\bar{q}\check{z}e$  PLACET, das Sch. allein erwähnt,  $py\bar{q}ga$  (S. 13),  $pyq\hat{n}a$ ,  $pyq\hat{n}a$ ,  $pyq\hat{t}sa$ , die sich wohl alle als Lehnwörter erklären. In  $py\bar{q}\check{z}e$  dagegen hat vermutlich die Dissimilation die ältere Etappe bewahrt; der beste Beweis dafür ist, daß in Garessio, wo intervok.  $\acute{c}$  bereits als z erscheint, die Form richtig  $\acute{c}\bar{a}ze$  lautet. Sch. meint, daß py analogisch von der Stelle in unbetonter Silbe eingedrungen sei; das halte ich für gänzlich unwahrscheinlich,

S. 58 f. -cl., -gl., -l.y.. In bezug auf Viozene wird konstatiert, daß die Mundart "südlich vom  $d\bar{z}$ , nördlich vom y-Gebiet beeinflußt wird; sie hat für -l.y stets y:  $m\bar{e}y$ ..., für -cl.- jedoch nur nach hellen Vokalen:  $v\bar{e}d\bar{z}$ ,  $ured\bar{z}a$ , aber  $fn\bar{u}y$ ,  $\ddot{e}y$ ." Zunächst ist zu bemerken, daß die Beeinflussung durch den Süden offenbar nur für -cl.-  $d\bar{z}$  Geltung hätte, da nach Schädels Darstellung -l.y. y auch für die südlich von V. gelegenen Gebiete gilt. Was aber nun -cl.-  $d\bar{z}$  betrifft, so sieht man, daß Sch. hier zwei an und für sich annehmbare Erklärungsmomente in kaum zulässiger Weise kontaminiert. Entweder man nimmt Kreuzung von Einflüssen verschiedener Ma. an, dann ist unwahrscheinlich, daß die Auswahl, die die Mundart von Viozene getroffen hat, sich nach dem vorhergehenden Vokal richtet; oder aber die Qualität des Vokals hat bei der phonetischen Entwicklung der Konsonantengruppe mitgespielt, dann ist eine Abhängigkeit von andern Ma. unnötig anzunehmen. Welche der beiden Annahmen die richtige ist, kann man auf Grund der vier Beispiele, die Sch. anführt, nicht entscheiden.

S. 60. Etwas naiv mutet die Erklärung an, die Sch. für den Einschub eines silbischen  $\hat{\sigma}$  nach palatalen Vokalen vor  $\hat{z}$  gibt (DECEM  $> d\bar{\sigma}\hat{\sigma}\hat{z}\hat{e}$  etc.), daß nämlich "aus dem nachfolgenden  $\hat{z}$  der darin enthaltene Stimmton antizipiert wird".

S. 81. Stammbetonte Formen in der 1. Ps. Plur, des Konj. Praes. z. B. Ormea póltomo, vēndomo (in den Texten atsóptemu S. 119, losmu LAXEMUS). Sch. erklärt sie aus dem Bestreben die Zahl der stammbetonten Formen zu vermehren. In erster Linie wäre aber zu sagen gewesen, das es sich offenbar um Analogien nach dem Konj. Imperf. handelt, wo die proparoxytonen Formen bedeutend weiter verbreitet sind. Dort wo wir sie im Konj. Praes. finden, stimmen die Endungen des ganzen Konj. Imperf. sehr genau mit denen des Konj. Präs. <sup>1</sup> Im Konj. Imperf. aber dürften sie ursprünglich Nachahmung der Präsenskonjugation von IIIb sein, die in diesem Punkt auch in Garessio alle andern Präsentia umgeformt hat. <sup>2</sup>

S. 89. Das Fut. portera war im Genuesischen durch Ausfall des r zu ported geworden, was sich in Spezia erhalten hat. Daraus in Genua u. s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. S. 103 f. Die Angabe f
ür die 6, Konj. Impf. in Cuorgn
è ist offenbar fehlerhaft,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sch. gibt für diese Erscheinung von Garessio auf S. 75 eine andere, kaum wahrscheinliche Erklärung, vgl. Vidossich l. c. p. 455.

purtyá, in Sestri Levante purtiyá. Nach Sch. stellt purtiyá eine Weiterbildung von purtyá durch Entwicklung eines silbischen i dar. Wäre es nicht einfacher die Reihe so anzusetzen: purtiá > purtia > purtiya?

S. 92. In Nordwestitalien kommen für das Part, von facere die Formen fau und få vor, Formen, die auf ein \*fatus zurückzuweisen scheinen. Um sie zu erklären, nimmt Sch. Entlehnung aus fatto mit der in diesen Gegenden üblichen Vereinfachung der Geminata und späterem Ausfall des t an. Da aber bereits dieser Ausfall in den ältesten Denkmälern der Gegend stattgefunden hat, so müßte man die Entlehnung vor das 13. Jahrh., also vor die Ausbildung der italienischen Schriftsprache verlegen. Das ist doch ganz unwahrscheinlich. Wir haben einfach eine Analogie nach datus status vor uns. Die drei Verben beeinflussen sich in dieser Gegend besonders stark und gerade im Part. Perf. kommt auch die umgekehrte Angleichung von DATU STATU nach FACTU häufig vor.

S. 126. dūyu 'vaso di terra' wird von duplu abgeleitet, was lautlich nicht möglich ist. Es ist natürlich DOLIU, prv. dulh, altfrz. doil.

S. 129. Die Etymologie \*corŏsu für creux sollte doch nicht mehr mitgeschleppt werden.

S. 133. Der Stern bei ridere und salire 'salzen' ist zu entfernen.

E. HERZOG.

C. Battisti, La vocale A tonica nel ladino centrale. Trento G. Zippel 1907. [Auch Arch. per l'Alto Adige Anno I—II.]

Battisti, welcher sich bereits durch einige Arbeiten auf südtiroler Gebiet als tüchtige Kraft eingeführt hat (Catinia, La cambra sbalgiada), stellt sich nun mit dieser Untersuchung in die Reihe jener, welche die Ideen, die G. Ascoli in seinen Saggi Ladini niedergelegt hat, mit der neueren Dialektforschung in Verbindung zu halten bemüht sind. Da B. vielfach an meine Doktordissertation "Lomb. Ladin. aus Südtirol" anknüpft, ja dieselbe gewissermaßen fortführt und in fundamentalen Punkten zu andern Resultaten gelangt, als es mir seinerzeit vergönnt war, so sei es mir gestattet, auf die Argumente B. etwas genauer einzugehen. Nach einer wohlgelungenen Charakteristik des Zentralladinischen überhaupt, führt B. 166 Worte in 16 Ortschaften auf grundpersönlicher Aufnahme vor, welche die Entwicklung des betonten a in den eigentlich zentralladinischen Mundarten (tirolisch) und einigen nächstverwandten der Venetianer Alpen zur klaren Anschauung bringen. Dabei ergibt die Arbeit, dass dem Vers. weit größeres selbst gesammeltes Material zur Versügung stand. Das Resultat ist, dass das a im Zld. unter verschiedenen Bedingungen zu e vorschreiten konnte. In Penia (Fassa), St. Christina (Greden) im Gadertal mit Arabba (Buchenstein) und Rocca, sodann, örtlich getrennt, in Erto und Cimolais war offenbar eine partielle Längung des a die unmittelbare Vorstufe des heutigen e, denn dieses findet sich, ganz allgemein gesprochen, im heutigen Oxytonon, vor gedecktem r (in Araba auch vor nicht velarisiertem 1 + Labial), doch unterbleibt der Lautwandel im rom. Paroxytonon (bes. vor ausl. -a), in Position und im unmittelbaren rom. Auslaute (a = habet, sta = stat) infolge

scharsgeschnittenen Akzentes. Das Grednerisch-Fassanische weicht von dieser Grundregel nicht unwesentlich ab, da einerseits die Paroxytona mit sr. a grösstenteils zu e vorschreiten, andrerseits -atem und -atum wie habet behandelt werden. Wohl zu unterscheiden ist von dieser Gesamterscheinung eine zweite, wo Pal + a zu e wurde. Im eigentlichen Zld. nur durch ein Beispiel (ceza in Buchenst.) vertreten, gewinnt sie in den benachbarten Venetolad. Mundarten an Bedeutung. An eine vorhergehende Längung ist dieses e nicht gebunden (wie auch B. mit Recht vermutet) da auch Positions-adaran teilnimmt (man vergleiche hiezu Meyer-Lübke R. Gr. I § 263). Schließlich wirkt solgender Palatal (a + i etc.) auf das a "umlautend" (in deutschem Sinne gebraucht).

Soweit bin ich mit B. vollständig einverstanden, doch in der weiteren historischen Untersuchung, besonders des zuerst genannten Lautwandels weichen meine Anschauungen von den seinen sehr wesentlich ab. Er sucht nämlich mit Hilfe der Tiroler Ortsnamen das Alter des zld. e's festzustellen, doch ist sein Beweis nicht vollwertig. Zunächst wären ein paar kleine Irrtümer richtig zu stellen: das doppelt verzeichnete und bald als montanum bald als montale bestimmte Montal, ist nach Erkundigungen, die ich einzog, wohl identisch mit dem einzigen bestehenden Orte dieses Namens bei Brunneck. Von geographischen Versehen will ich die Lokalisierung des Kaunsertals im Pustertal herausgreifen, fraxinetum-Formen sollten nicht unter jenen mit betontem a figurieren, schliesslich ist Grafair bei Völs im Eisacktal mit sonstigen Namen auf -arium nicht gleichzustellen. Bei Welsch-nofen liegt z. B. ein Hof, welcher den Namen auf Zanai oder der Zanaier (sc. Hof) führt. Ebenso hätte \*grav-arium deutsch Grafai ergeben und Grafair ist durch das deutsche Suffix -er erweitert. Damit erklären sich auch andere scheinbare Ausnahmen von der seinerzeit aufgestellten Regel: - arium ergibt im Vintschgau (und Inntal) -air im Eisacktal -ai, Doch zur Hauptsache, B. findet, dass romanisches a in deutschtiroler Ortsnamen durchwegs mit a heute wiedergegeben wird. Daraus schliesst er, dass bis zur Germanisierung Südtirols (die er, ich weiss nicht wieso, etwa ins XIV. Jh. verlegt) das rom. a nicht zu e geworden war, dass mithin auch das zld. e wohl jüngeren Datums sein dürfte. Doch darf man sich vom Scheine nicht täuschen lassen. Nur wo rom. a mit bair. o zusammengefallen ist, (wie dies z. B. mehrfach im Eisacktale zutrifft), kann man sagen, dass, bevor bair. a zu o geworden ist, rom. a, nicht e, vorgelegen haben muß. Leider ist dieser deutsche Lautwandel zeitlich schwer zu bestimmen. Man nimmt an, er wäre älter als die Rückbildung des (jüngeren) Umlaut-ä's zu a und, nach Reimen zu schließen, wird er nach Michels Mhd. Elementarbuch p. 100 § 139 etwa erst ins XII. oder XIII. Jh. gehören. Wo aber rom. a (wie es die Regel ist) mit bair, hellem a (wie in Jager, Bachl) wiedergegeben ist, darf nicht vergessen werden, dass dieses a auf älteres e zurückgeht, das nach Schatz Altbair. Gramm. gegen Ende der altbair. Zeit gebildet wurde (etwa XI, Jh.) und dessen Rückbildung zu a historisch noch nicht festgestellt ist (vgl. Lessiak, Pernegger Mundart p. 65). Dass in der Regel das rom. a mit diesem Umlauts-a im Deutschen zu e geworden war, lehren uns die VII. und XIII. Gemeinden, welche die Rückbildung zu a nicht vorgenommen haben. Ob aber die Deutschen das rom. a durchwegs als a oder nicht teilweise als e schon übernahmen, dafür existiert derzeit kein

Kriterium und darum ist diese Schlussfolgerung B.'s verfehlt. Wir müssen also darauf verzichten die ladinischen a-Qualitäten in Deutsch-Tirol in dieser Richtung erschließen zu wollen und das Zld. allein vor Augen halten. Hier hat denn B. einige weitere Argumente gesammelt, die kaum stichhaltiger sind. Zunächst möchte ich wieder die Schreibungen der deutschen Schreiber im Sonnenburger Urbar (XIV. Ih.), welche auch für die lad. Ortsnamen deutsche Formen in deutscher Orthographie gebrauchten, nicht allzu ernst nehmen. Wichtiger sind zld. Lehnworte, wie grd. geneda, weža, wela, welche bezeugen, dass das dtsch. a, das noch nicht zu o geworden war, zu grdn. e werden konnte. Da das ausl. -a nicht direkt den germ. Lautstand zur Zeit der Entlehnung darstellen muss, sondern analog den rom. Femininendungen für späteres genade usw. eingetreten sein kann, sagen auch diese Formen nichts Bestimmteres aus. Wichtiger wäre die Zeit des entsprechenden Lautwandels im Westladinischen. Die St. Galler Ortsnamen zeigen allerdings, daß ein rom. e aus a, wenn es jemals über Chur hinaus gebildet werden konnte, verhältnismäßig spät erst zur Entwicklung gelangt wäre. Auch schreibt das älteste rätorom. Sprachdenkmal, das Gröber in überzeugender Weise dem Vorderrheintale zuteilt, regelmässig nur a. Damit wäre für diese Gegend allerdings eine Art Beweis geführt. Doch ist nicht zu übersehen, dass die Bedingungen des o's im Rheintale ganz beträchtlich von denen des Zld, abweichen, also zum Vergleiche nicht ohne weiteres heranzuziehen sind. Wenden wir uns dann dem Engadiner e in freier Silbe zu. Und auch hier ist der Beweis von B. noch nicht vollständig geführt worden. Aus Ortsnamenschreibungen allein, (die vielfach durch spätere Kopisten älterer Dokumente abgeändert, d. h. im Verhältnis zur vorgeblichen Dokumentdatierung unrichtig datiert erscheinen 1) - aus diesen allein ist gewiß kein Beweis zu führen, sobald besseres Material zur Verfügung steht. Man muß auch die relative Zeitbestimmung heranziehen. Da wäre denn darauf hinzuweisen, dass in Bivio-Stalla mai, aila, tai (magis, aquila, taceo) nicht zu e vorschreiten (vgl. Candrian, Der Dialekt von B. St., p. 8). Auch im Engadin scheint ähnliches seinerzeit bestanden zu haben, wenn ich anders die Unterscheidung von evna (Hafen) und aevla (aquila) wie sie E. Walberg in seiner schönen Arbeit: Fonetica del Parlare di Celerina Cresta, angibt, richtig deute. Jedenfalls ist das e im Engadin doch wieder unter etwas abweichenden Verhältnissen gebildet als z. B. im Abteytale, also für dieses ein Beweis auf keinen Fall erbracht.

Doch wenn man auch zugeben mag, daß immerhin aus Wahrscheinlichkeitsgründen das zld. 6 in keine allzu fernen Zeiten hinaufzurücken ist, etwa nicht vor das XII. oder XIII. Jh. so muß hervorgehoben werden, daß diese Tatsache für die weitere Theorie, welche B. darauf aufbaut, m. E. eigentlich völlig irrelevant wäre, und daß diese selbst so ziemlich unbewiesen bleibt. B. denkt nämlich folgendes: Der Wandel des a zu e vollzog sich im Gadertal usw. unter den nämlichen Bedingungen, unter denen der Diphthong ei aus e, ou (resp. ü, au) aus o, ie (resp. ī) aus e, uo (resp. ö, ue) aus o auftritt, — d. h. erst eine Folge der relativen Länge des Tonvokals bei ge-

Sprachhistorische Schlüsse darf man nur aus Ortsnamenschreibungen ziehen, die in Originalurkunden vorliegen. Und wie wenige sind da vorhanden!

schwundenem oder schwindendem Auslautsvokal. Dieses Gesetz, das in der Dialektgruppe des Gadertals (Abtey, Enneberg, Buchenstein) für alle Vokale gelte, sei im Fassanisch-Grednerischen nur für ę, ǫ durchgeführt, während bei a, ę, ǫ das Positionsgesetz, also Dehnung und qualitativer Lautwandel der Tonica in freier Silbe beinahe schon zur Geltung gelangt. B. geht dann noch einen Schritt weiter. Er findet ähnliche Verhältnisse, wie sie historisch für das Zld. anzusetzen sind, von den modernen Lautphysiologen mehrfach an den heutigen Sprachen beobachtet, und begründet die ganze Erscheinung mit der Silbenteilung. päl wurde mit relativ längerem ä gesprochen als påla, wo die kurze Taktpause der Tonica entzogen blieb. Allerdings konnte B. mit phonetischen Apparaten dem Problem nicht näher treten. Auch so bleibt aber die Sache erwägenswert.

Zunächst möchte ich auf einen Punkt hinweisen. Die Fälle von -ĕla, -ĕra, -ĕra, -ĕva, die bisher bekannt wurden, sind so spärlich, die wenigen, welche vorhanden sind, wie z. B. erat, so wenig einwandfrei, dass B. gut täte, seine Materialien in dieser Richtung gelegentlich zu veröffentlichen.¹ Was nun die Gesamttheorie B.'s betrifft, so scheint mir da vielerlei in einem Atem genannt, das gar nicht so notwendig zusammengehört.

Worin ich B. zustimme, sind folgende zwei Punkte:

- I. die zitierten Wandlungen im Zld. sind durch die nämliche Ursache bedingt;
- 2. als diese gemeinsame Ursache ist die Längung der Tonica mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen.

Was ich aber vorläufig leugne, das ist:

- a) dass aus der gemeinsamen Ursächlichkeit der verschiedenen Vokaländerungen auf eine Gleichzeitigkeit aller dieser zu schließen ist;
- b) dass die Vokallängung im obigen Falle eine einsache Folge der Silbentrennung wäre, da auch andere Erklärungen möglich sind.

Zunächst will ich Punkt a nach seiner prinzipiellen Seite hin beleuchten, Ursächliche Gemeinsamkeit verschiedener Lautänderungen würde notwendig auf eine Gleichzeitigkeit derselben schließen lassen, wenn eine Ursache allein

¹ Es ist gewiss sehr löblich, wenn man, wie der Vers., bestrebt ist, den Grundgedanken möglichst klar herauszuarbeiten, doch dürsen dieser Ideenklarheit zuliebe nicht Materialien, die an sich höchst unklar sind, in ein falsches Licht gerückt werden. So erkläre ich mir die irrige Darstellung, die B. p. 53 von meinen Ausführungen Lomb. Lad. p. 376 note über arius im Eisacktale gibt. Auch ich wußte, das -oi auf -ai zurückgehen kann. B. übersieht aber, das Gluirsch im Oberinntal nur aus \*glüurs entstanden sein kann und das die eu-Schreibungen die kompliziertere Erklärung mit Hilse der Lippenrundung in deutschem Munde notwendig machen: -ai -ei -öü -ui (resp. oi!?). Diese selbst ist vielleicht nicht so unerhört, als es scheinen mag. Greden (das e ist in der heutigen Aussprache dem ö meist genähert kann nur als greden von den Deutschen übernommen sein, — statt zu gradn zu werden, ist das e zu ö—e geworden! Das Warum wüßte ich freilich nicht. Irrig ist auch B's Behauptung, alle -oi-Formen gehörten einer bestimmten Zone an. Ragoi (Schneller, Beiträge III, p. 60) liegt bei Naturns im Vintschgau, darauf soll sich auch meine Bemerkung Lomb, Lad. p. 376 letzte Zeile beziehen, nicht auf Piscoi.

ein sogenanntes Lautgesetz kausieren könnte. In unserem Falle würde eine a priori postulierte Gleichzeitigkeit so viel bedeuten, als dass die Längung der Vokale an sich schon die besprochenen Qualitätswandlungen hervorgerufen hätte, - ja hervorrusen musste, Wie man sieht, spielt die ganze Lautgesetzfrage da herein, und so muss ich denn "der Not gehorchend" meine keineswegs selbständige Auffassung der Lautveränderungen als historischer Vorgänge der Theorie B.'s entgegenhalten. Alle bisherigen Versuche aus der Geschichte, zumal aus der menschlichen, ähnliche "unfehlbare" Gesetzmäßigkeiten, wie wir sie in der großen Physis mit ihrer wunderbaren Einfachheit beobachten können, abzuleiten, scheiterten regelmäßig daran, dass wir zwar in der Physis vielfach alle ursächlichen Komponenten eines Vorganges zu überblicken vermögen, nicht aber in der Historie. Beweis dessen, dass wir mit der Physis zu experimentieren vermögen, während in den historischen Wissenschaften alle sogenannten "Experimente" diesen Namen gar nicht verdienen. Wenn wir im Zld, einen Quantitätswandel als Ursache verschiedener Qualitätswandel erkennen, so haben wir unter tausenden von Ursachen, welche die letzteren effektiv kausiert haben, eine einzige, die uns besonders auffiel, herausgegriffen. Es ist gerade so, als wenn wir sagen: das Anwachsen der Macht Roms war die Ursache, die notwendig zur Zerstörung Karthagos führen musste. Aus der Geschichte wissen wir, dass tausende von Ereignissen, die von Roms Macht ganz unabhängig waren, zur schliefslichen Katastrophe der Punierstadt geführt haben, dass also tausende von Ursachen wirklich bestanden, wo wir eine einzige gerne gelten ließen. Genau dasselbe gilt von jedem Lautwandel, jedem sogenannten "Lautgesetz". Vokallängungen, wie im Zld. haben auch anderwärts stattgefunden, haben aber die entsprechenden Qualitätsänderungen nicht herbeigeführt. Ich erinnere an piem, ei für e in freier Silbe, dem kein e aus a zur Seite steht, außer wenn r-Schwund das a übermäßig gedehnt hatte. Wenn wir also einerseits mitunter sagen können, eine Längung kausierte einen Lautwandel a zu e, so haben wir andrerseits absolut kein praktikables Kriterium dafür, warum a vielfach nicht zu e geworden ist. Ich möchte daher vorschlagen, bei Lautänderungen zwischen Ursache und Ursache zu unterscheiden. Stoßen wir einmal auf allgemeine Erscheinungen wie die erwähnte Tonica-Behandlung im Zld., so möchte ich sagen: die erfolgte Vokallängung bewirkte die Tendenz, dass die Vokale in bestimmter Richtung modifiziert werden konnten. Die faktische Durchführung dieser Modifikationen war aber außerdem noch von vielen andern Ursachen abhängig (bei denen die psychischen gewiss die Hauptrolle spielten), so dass, wie bei jedem andern historischen Ereignis die allgemeine Tendenz früher oder später, heute oder morgen, - oder auch gar nicht zum reellen Lautwandel verwirklicht werden konnte. Die Wichtigkeit dieser Erwägung für die Deutung unseres Problems liegt auf der Hand. Haben die als Tendenz wirkenden Quantitätsverhältnisse nur vorübergehend im Zld. bestanden, dann hat B. allerdings recht für die einzelnen Vokalwandel, die daraus resultierten, ungefähr dieselbe Zeit anzunehmen, - hingegen ist ein zeitlicher Zusammenfall geradezu unwahrscheinlich, wenn die gemeinsame Ursache lange Zeit, vielleicht Jahrhunderte lang wirksam gewesen ist.

Gerade letzterer Fall ist aber durch die deutschen Lehnworte im Zld. nicht unwahrscheinlich gemacht. Soweit ich mich orientieren konnte, ist

dtsch. leiter, ahd. leit(a)ra sehr früh sowohl ins Zld. (Gartner, Rrom. Gr. § 22) als auch ins Slovenische (Lessiak Md. v. Pernegg p. 79) übernommen worden. Die Entlehnung muss schon zwischen dem XI. u. XII. Ih. stattgefunden haben (vgl. Schatz, Altbair, Gramm, p. 23 ff. resp. Lessiak Z. f. d. Altt. Bd. XLVIII p. 50). Hier hat nun das Fassanische, das damals dem heutigen Mareban um einen Grad vielleicht näher stehen mochte, das dtsch. ei im Paroxytonon nicht geduldet, indem es das i in die nächste Silbe schob; fass, letrio, auf welche Grundform auch abt. lītra zurückgehen muss. Dieselbe Erscheinung, dass in Paroxytonis nicht bloss ein Diphthong nicht gebildet wurde, sondern vorhandene D. zu einfachen Vokalen verkürzt wurden, zeigen aber auch viel später entlehnte Worte wie grdn. rone, lotsol, wobei es mir allerdings nicht klar ist, ob noch róine oder bereits róane (das -e ist deutscher Bildung) vorgelegen hatte. Erst bei ganz jungen Entlehnungen wurde der deutsche Diphthong nicht mehr vereinfacht, so in saiba (dtsch. Scheibe) im Gadertal, das als älter entlehntes sipa in modifizierter Bedeutung übrigens auch in Greden fortlebt, dann in spaiza, wo das ai blieb, obwohl hier deutlich lat, expensa mit dtsch. Speise im Abteytale zusammengeflossen ist, wie sich aus Alton Lad. Idiome p. 338 ergibt. Zu diesen jüngsten Lehnworten, und zwar offenbar durch Italiener importiert, gehört auch paisa. Gredn, bret wurde von B. p. 78 sehr ansprechend erklärt. Dass heute selbst im Abteytale die alten Quantitätsverhältnisse nicht mehr herrschen, habe ich bereits Lomb. Lad. p. 600 n. 2 dargelegt. Meine damalige Versuchsperson war mein langjähriger Schulkollege Hier. Irschara aus Pedratsches, dessen lad. Ausprache ich genau kannte, so dass ich mich in den Quantitäten kaum geirrt haben kann. Scharfgeschnittener Akzent hat eben alte Längen mehrfach in Kürzen verwandelt, während offenbar aus benachbarten Mundarten lange Vokale in Paroxytonis eingedrungen sind. Ich glaube aber auch ein Anzeichen dafür entdeckt zu haben, dass die zld. Quantitätsverhältnisse vor der Germanisierung Südtirols mindestens bis in die Gegend von Meran, vielleicht aber noch weiter hinaus geherrscht haben mögen, wenn anders ich ein ebenso interessantes wie schwieriges Problem, auf das B. nicht eingegangen ist, richtig deute. Es handelt sich um die deutsche Akzentzurückziehung in romanischen Ortsnamen. Wir haben in dieser Hinsicht in Tirol zwei Zonen zu unterscheiden. In einer wird, ähnlich wie z. B. in der Westschweiz, der romanische Akzent durchwegs durch den deutschen, auf der ersten Silbe ersetzt. Diese Zone umfast das Inntal von Kufstein bis etwa nach Stams hinauf (von einigen Unsicherheiten in den Seitentälern abgesehen), dann wieder die Gegend um Brunneck und zwar hinter der Mühlbacher Klause beginnend (in Mühlbach sassen wohl "Walser") bis über Olang hinaus sodann einzelne isolierte Punkte wie um Imst, Bozen, Säben, Kaltern. Die Brunnecker Enklave reicht bis unmittelbar an das heutige lad. Gebiet heran (dtsch. onach lad. unéi), sie beherbergte eine der ältesten deutschen Ansiedlungen auf Tiroler Boden. Dass auch Bözen (ital. Bolzáno) früher deutsch war, als seine allernächste Umgebung zeigen die Haslach-Höfe nebst der Haselburg am Fuss des Kollerer Berges (von lat. corylus = Hasel) der hoch droben das Dörschen Kollern trägt.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Genau dasselbe wiederholt sich bei Brienz in der Schweiz. Am Eingang des Haslitals, auf der Höhe des Haslibergs liegt der Ort Goldern.

Im übrigen blieb in Deutschtirol der rom. Akzent in den rom. Ortsnamen bewahrt.¹ Nur im rom. Suffix -ånum wird der Akzent zurückgezogen: eppan (appianum) bårbian (barbianum) térlan (teriol-anum) missian riffian, siffian, ½ kölman usw. auch Goldrain (Vintschgau, gesprochen Goldern = corylanum). Doch bleibt der rom, Akzent bewahrt in -ana: Farmazón (Passeier), Falmizón (Sterzing), Furmsón (Kastellrut) alles = Vallis mediana, Koldrúnertal bei Welschnofen (Vallis corylana), sodann in lat. -aneum: Merán (gespr. marún), vgl. Schneller Namenforsch. p. 96, Montán (montagna) bei Neumarkt etc. Die Behandlung von ēnum, ist mir vorläufig unklar: neben Röffenberg (Mie Roén) steht einerseits kavaréin (ital. tzavarén) Aldein (zu ital. Aldeno) andrerseits auch gréden (gerdéina ital. gardéna). Auf alle Fälle kann die Akzentzurückziehung in -anum neben -ana nicht von den Deutschen ausgegangen sein, — da muß etwas Romanisches dahinterstecken. Ich denke an einen schwebenden Wortakzent zweier schwerer Silben z. B. épän, der im Feminin eben nicht möglich war.

Ich will mich nun meiner zweiten These, Punkt b, zuwenden. Wenn B, schon die Silbentrennung heranzieht, ein Problem, das in der Romanistik bis jetzt nur von wenigen in prinzipieller Weise gestreift worden ist,3 so hätte er doch nicht unterlassen sollen, dieses Problem genügend herauszuarbeiten. Man ersieht z. B. aus F. Sommer Handbuch p. 311 ff., Lindsay-Nohl 144 ff. (von den langatmigen Ausführungen bei Seelmann gar nicht zu reden), dass die lateinisch-romanische Silbenteilung gar keine so einfache Sache ist. Entweder die röm, Grammatiker berichten uns mit ihrer Teilungsart richtig: als a-mnis, ca-pto, also auch pa-la, dann könnte z. B. obliquus von den Toskanen nicht, in gelehrter Weise, obbliquo ausgesprochen werden, tosk. quattro, acqua hätten längst zu quatro, aqua (sofern von spätlat, acqua auszugehen ist) werden müssen, wie ja auch im Latein eine Geminata vor Konsonant vereinfacht werden musste. Oder die Römer teilten ihre Silben etwa so, wie die heutigen Mittel- und Unteritaliener; dann haben uns die röm. Grammatiker die Sachlage ungenau wiedergegeben, denn heute teilt man hier nicht vor dem Konsonanten, sondern im Konsonanten selbst die Silbe: ob, -b, liquo, ak, -k, ua, wo b, k, die Implosiva b2, k2 die Explosiva bedeuten. Dementsprechend würde auch bei pala die Silbenpause im 1 selbst liegen. Erst wenn diese Frage einmal klar gelegt ist, müßte zum zweiten Problem übergegangen werden, wieso in spätlateinischen Inschriften eine ganz andere Silbenteilung üblich wird, - wieso factus zu frz. fait werden kann, was weder aus fa-ktus, noch aus fak, katus, sondern nur aus fak-tus mit explosivem k, erklärt werden kann, wieso weiteres die intervokalische Tenuis in Oberitalien, Frankreich und Spanien erweicht und zum Schwund gebracht werden konnte, was wieder eine Teilung ra-pa, nicht rap<sub>1</sub>-p<sub>2</sub>a m. E. voraussetzt. Dann wäre noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Natürlich bleibt des Unklaren genug Dirsching grön, dorsún am Eingang des Grednertals, Fénnberg ital, Favógna bei Salurn, Gúlln, das zu Colonia gestellt wird bei Velthúrns.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dass im IX. Jh. suffanna mit -a geschrieben wird (sc. villa) ist kein Beweis dagegen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Folgende ist — bewufst und wohl auch unbewufst — eine Frucht aus Schuchardt's Seminar,

die Frage zu erwägen, ob nicht in Südtirol die Tenuiserweichung relativ jungen Datums wäre (nonsb. aka, vekla wlomb. \*agua, \*vegla), ob das südtirol, nd zu nn nicht auf eine Silbenteilungsart zurückgeht, welche sich in Unteritalien bis heute ungestört entwickeln und erhalten konnte, - usw. Ich erwähne das alles nur, um zu zeigen, was für schwierige Probleme mit der Silbentrennung just in Südtirol verknüpft sind, so dass man zweifellos klüger daran tut, gerade diese Erscheinung nicht zur Basis einer an sich kühnen Vokaltheorie zu wählen. Andrerseits wird B. selbst zugeben, dass gar keine Nötigung hiezu vorliegt, da auch auf anderem Wege, (z. B. am Satzende) pal neben pala gedehnt werden konnte. Schliesslich möchte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. B. deutet p. 58 n. 3 an, dass er einer ähnlichen Vokaldehnung, wie wir sie im Zld. kennen gelernt haben, jene Pseudo-Diphthonge des ĕ resp. ŏ zuschreibt, welche ich im Lomb, Lad. als "Umlaut" definiert hatte. Auch hierin muss ich ihm nach meinem besten Wissen derzeit widersprechen, Über das gegenseitige Verhältnis von Vokallänge zur Diphthongierung möchte ich auf einige prinzipielle Gedanken die Aufmerksamkeit des Verf. lenken. Es ist zweifellos richtig, dass ein langer Vokal leichter diphthongiert, als ein kurzer. Ja, es mag eine absolute Vokalkürze geben, innerhalb deren eine Diphthongierung vom Ohre nicht mehr unterschieden wird, also, - wie ich wieder glaube, - für die Sprachgeschichte kaum weiter in Betracht kommt. Andrerseits sind Länge und Kürze der Vokale für die Sprachgeschichte leider nur relative Begriffe und es können relativ kürzere Vokale natürlich ebenso gut diphthongieren wie die längeren. Wir sind also vorläufig nicht berechtigt, die Vokaldehnung als die einzige verursachende Tendenz einer Diphthongierung auszugeben (was schließlich der Verf. auch nicht getan hat), sondern wir müssen in jedem Falle von Diphthongierung eine vorhergehende Längung erst nachweisen. Ich konnte im Rheintale von einer solchen keine Spur entdecken.

Von Hause aus ist gerade für ie und uo eine vorhergehende Bildung ē und on E. gar nicht wahrscheinlich. Diese Diphthonge sind 1. weiter verbreitet als z. B. ei aus e. ou aus o, 2. sind jene auch offenbar relativ weit älter als diese, 3. sind sie nur in den Kulturzentren des frühen Mittelalters, also in Nordfrankreich, Lombardei und Toscana durch eine Dehnung in fr. Silbe verursacht (in der Provence blieben sie im allgemeinen überhaupt unverändert), hingegen sind sie in Spanien, in Unteritalien, in Rumänien und - wie ich glaube, in Graubünden - von der Quantität unabhängig. Aus diesen Motiven habe ich mich denn entschlossen, nicht diese, sondern die Intensität als diphthongierenden Faktor bei lat. ĕ und ŏ anzusehen, - nichts anderes bedeutet m. E. die sogenannte romanische "Umlauts"erscheinung. Dies ist der Kern, der von mir seinerzeit im Lomb. Lad. geäußerten Ideen, den ich - trotz aller Mängel meiner Erstlingsarbeit, die wohl niemand besser kennt als ich, jetzt noch für wahrscheinlich halte.

Somit kann ich leider an der verdienstvollen Arbeit B. gerade jenem Abschnitte meine Zustimmung nicht geben, welcher dem Verf. gewiss am meisten am Herzen lag, und ich komme über das nicht hinaus, was ich bereits seinerzeit über das Zld. gesagt hatte: es ist das reine Positionsgesetz dort noch nicht zum Durchbruch gelangt, doch bewahrte uns sein Vokalismus gewissermaßen eine Vorstufe desselben. B.'s Verdienst ist es nun, überzeugend dargetan zu haben, dass hier wirklich eine partielle Vokallängung in freier Silbe als verursachende "Tendenz" zu betrachten ist, wenn ich auch alle weiteren Schlüsse ablehnen muß. Gewis wird niemand dem jungen Versasser einen Vorwurf daraus bereiten, dass er ehrlich bemüht war, das ihm vorliegende Problem in seiner vollen Tiese zu ersassen. Im Gegenteile ist Res. ihm aufrichtig dafür dankbar, dass er über die eigentlichen Schwierigkeiten der Lautgeschichte nicht schweigend hinweggeschritten ist, sondern mutig zugegriffen hat. Vielleicht regt ihn diese meine Entgegnung dazu an, — auf soliderer historischer Basis — seinen schönen Untersuchungen in mehr Richtungen auszubauen.

KARL V. ETTMAYER.

E. Zaccaria, Contributo allo studio degli Iberismi in Italia, Torino, Clausen, 1905, pp. 198 in 8º piccolo.

Il Dr. Zaccaria, autore di un lessico L' elemento germanico nella lingua italiana, Bologna, Treves, 1901 (pp. XVIII-560), che può rendere qualche servigio, benchè condotto con preparazione inadeguata all' arduo soggetto, ha raccolto con diligenza le voci e le frasi spagnuole e portoghesi ricorrenti nel Sassetti, nel Carletti e nel Magalotti.1 Il più delle volte non si tratta di voci e frasi che abbiano ottenuto diritto di cittadinanza tra noi, ma di semplici vocaboli spagnuoli, registrati tali e quali nelle Lettere del Sassetti e del Magalotti o nei Viaggi del Carletti. Tuttavia qua e là trovansi alcune giuste considerazioni intorno a qualche vocabolo, come flotta, che lo Z, mostra d'origine spagnola e non francese, come credesi comunemente [Canello, Arch. glott., IV, (indice)] e come tormenta, che non può essere ritenuto senz' altro coi lessici un neologismo venuto del francese, trovandosi ben sei volte nel Vespucci. In generale, l'autore esagera l'influenza del linguaggio nautico spagnuolo. Quasi tutti i vocaboli, registrati dallo Z., sono prettamente spagnuoli o portoghesi e non possono dirsi trasportati nella lingua italiana per trovarsi nelle opere di viaggiatori ed esclusivamente nelle loro opere. Beatiglia (Sacch. Lett., 256); bonitto (id., 63); brinco (52); ecc. ecc. sono vere e proprie voci spagnuole e non debbono ritenersi italiane. Tuttavia, come raccolta di termini nautici e come contributo allo studio del linguaggio nautico, il lavoro dello Z. non manca di certo particolare interesse.

¹ Un altro lavoretto, di carattere più generale, il nostro autore ha pubblicato di recente con questo titolo per lo meno strano: La ricchezza, la grandezza dell' uso e l' importanza che nei rami nautico-commerciale-amministrativo aveva nei secoli 15°, 16° e 17° il linguaggio spagnuolo-portoghese. Saggio filologico-statistico forse non inutile alla lessicografia spagnuola, ecc. ecc., Villafranca, 1907, di pp. 92.

Friedrich Luft, Oberlehrer. Über die Verletzbarkeit der Ehre in der altfranzösischen Chanson de geste. I. Teil. (Programm.) Berlin, Weidmann 1907.

Es sollen in vorliegendem Programme "Wesen und Untergrund der Ehre des Ritters" bestimmt werden, eine willkommene Ergänzung zu Settegasts¹ und Kettners² Arbeiten. Die dem afr. Mittelalter gemeinsame Anschauung über ritterliche Ehre ist scharf erfafst, entwicklungshistorische Beobachtungen fehlen nicht, wo sie sich mit Sicherheit ergeben.

Der höchste Stand im frühen Mittelalter ist der Ritterliche: Der Übertritt aus einem anderen in den Ritterstand ist eine Ehre. Selbst Bischof Turpin erklärt (Rol. 1877 ff.), der Feige sei wertlos und gehöre in ein Kloster,³ "hält" also "seine ritterliche Würde für wertvoller als seine geistliche". (S. 6.) Ritterlich Geblüt zeichnet sich vor den nieder geborenen auch durch äußere Merkmale aus, Fürstenkinder sind "mit einem Stempel versehen".4

Dafür stehen die Mitglieder der Kriegerkaste im öffentlichen Interesse. Ihre Taten werden, ob gut ob schlecht, mit Windeseile verbreitet. Das Epos kündet ihren Ruhm, die male cancun verspottet sie. Die Vermeidung des Spottliedes, das auch den Untätigen trifft, ist eigentlich das treibende Motiv zu Taten, die "gut" sind, wenn sie "Lob und Ehre" einbringen. Diese Ehre deckt sich also nicht mit der Tat selbst, sondern mit der Nachrede. Um diese günstig zu stimmen, scheut sich der Ritter nicht vor Prahlerei und Selbstverherrlichung, die erst in den jüngeren und jüngsten Liedern getadelt wird.<sup>5</sup>

Das Eindringen von verstandesgemäßer Auffassung läßt sich in den jüngeren Schichten öfter beobachten. Mit der Verachtung der Untätigkeit mußte die Mißachtung des Friedens Hand in Hand gehen. Aber Huon Capet urteilt bereits (S. 33): "Car qui pais puet avoir, sos est qui guerre prent". Auch schon im Roland, Girart von Rossillon u. a. raten die verständigen Ratgeber zum Frieden.

Im Rolandsliede ist das Zurückweichen schimpflich. In späteren Liedern ist Flucht vor der Übermacht entschuldbar und wird öfters als verständig hingestellt. Zu den (S. 14, 15) angeführten Beispielen möchte ich an Aliscans erinnern (S. 28), wo sich gleiche Anschauung findet. Sie ist aber noch nicht selbstverständlich, muß doch Wilhelm seine Frau bitten (S. 57); "Ne m'en blasmés si je m'en vins fuians", worin sie ihm freilich Recht gibt.

"In späterer Zeit, offenbar unter Einfluss der Artusromane, wird der Ehrbegriff immer labyrinthartiger". Der alten Einfachheit der Formen ent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Ehrbegriff in dem afrz. Rolandsliede, Ztschr. IX.

Der Ehrbegriff in den afrz. Artusromanen etc. Diss. Leipzig 1890.
 Diese Drohung vor dem Kampf kommt öfter vor. Die Verachtung des geschorenen Mönches ist echt fränkisch und verliert sich erst nach

und nach.

<sup>4</sup> Nicht blofs im Macaire. (S. 6.) Das Niello schon in der Merowingersage. Vgl. Pio Rajna, Origini. Allerlei Ähnliches findet sich. Im *Boeve* können Löwen einem Königskind nichts anhaben. Vgl. Kölbing, Sir Beves,

Anm. zu 2391.

5 Leider ohne Stellennachweis. Ich notierte nur: Gaufrey 6240 Ja d'omme qui est mort ne se doit nus vanter; — En terre n'en païs ch'est honte du parler. — Gerade die Stellen, an denen moderne Anschauung sich vorbereitet, sind die interessantesten.

spricht die Komplizierung des XII. Jhds., wie in Kunst, Literatur und allen Lebensäusserungen: die Ritterehre wird verklausuliert und dass es dabei an Widersprüchen nicht sehlt, ist ersichtlich. Ich notierte einen solchen: Wilhelm tötet in Aliscans die Gesangenen: "De ce sist il que sages et membrez — Qu'à norreture n'en a il nul lessé". Dagegen Otinel 912: "Puis k'um est pris, nel deit hum afoler".

Es sei hier nur noch eins herausgegriffen: Das Weinen gilt im allgemeinen als mit der ritterlichen Ehre vereinbar. In den älteren Chansons wird es ganz vereinzelt (im Rolandsliede nicht), auch in den jüngeren nur selten getadelt. Auch dies nur, weil es keinen Nutzen bringe. Doch finden sich auch Stellen wie: "Estes vous feme, que tant ensi plourés pu (Ans. fis Girbert), die einen scharfen Tadel enthalten. Lust beobachtet, das Karl im Fierabras aus demselben Grunde in Tränen ausbricht, wie im Rolandsliede: Dort wird es getadelt, hier nicht.<sup>1</sup>

Der ritterlichen Ehre fehlt also jedes sittliche Moment. Sie hängt weniger von ihrem Träger, als von dessen Zuschauern ab. Im Einzelnen hat sie noch Vieles, das naiven, barbarischen Zeiten entstammt, doch sehen wir bereits Wandlungen sich vollziehen, die modernere Anschauungen vorbereiten.

LEO JORDAN.

### Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik. XV, H. 1, 2.

H. I S. 41. F. Skutsch, Zur lateinischen Syntax. II. Zur Kasuslehre: Nominativus pro vocativo, sieht in dem schon bei Plautus begegnenden Gebrauch des Nominativs für den Vokativ eine einfache morphologische Analogie: Weil sonst Nominativ und Vokativ gleich waren (Plur., Sing. von I, 3—5), wurde der erstere Kasus für den letzteren auch im Sing. der 2. Dekl. verwondet.

S. 63. M. Ihm, Die Apicius-Exzerpte im Codex Salmasianus, Neuausgabe dieser Kochrezepte-Sammlung, die bereits von Schuch, aber in unbefriedigender Weise ediert war. Der Text enthält zahlreiche Vulgärformen z. B. lygisticum, ciba (cepa), concisa minuta, vaborabis, exugato, zyniperum (juniperum).

S. 88. F. Marx, Fefellitus sum (Petron 618) wäre redupliziertes Partizip zu einem vulg.-lat. Inf. \*fallire und würde also, wenn die Deutung richtig ist, diese Infinitivsorm für eine frühe Zeit belegen. Da man jedoch ebenso gut feféllitus lesen kann ebenso wie an einer zweiten von M. zitierten Stelle pepercitum, so wird der Schlus hintällig.

S. 121. M. Pokrowskij, Zum Thesaurus Glossarum emendatarum von G. Goetz. Will für gluttus id est gulosus, a gula (V 56962) glutosus lesen, wohl überflüssig. Liest V 13022 minutarum personarum für minitiarum

<sup>1</sup> Ich notierte ausserdem: Renaut v. Mont. S. 24 "Ne soies mie dame qui ait grant duel mend": Mainet. Ro. IV. S. 338. (Die Frauen weinen:) "On ne doit pas duel faire desc'on l'a esprouve". (Ebenda Männern gegenüber:) "N'estes mie puccles por si estre adolé, — Mais laissiés cest grant duel". Ähnlich im Girart R. und in den Lothringern öfter.

personarum. Kurze Bemerkung über das Schwanken von de- und dis-. Ich erwähne ferner als für Romanisten event. in Betracht kommend ein von P. nebenhin aus den Scholien Aldh. zitiertes laudibilis (S. 122 Anm.).

S. 146. A. Becker, Zur Aussprache des C sieht im Anschluss an den Hey'schen Artikel ALL XIV 112 in caeli siderumque etc. des Pseudo-Quintilian Allitteration, also einen Beweis für die Aussprache des c als s, weist aber gleichzeitig auf die das Gegenteil beweisenden Verbindungen casibus incertisque etc. hin. Wäre der Ton nicht ganz ernsthaft, so könnte man glauben, dass es dem Verf. darum zu tun sei, die Hey'sche Ansicht ad absurdum zu führen.

Literatur 1905, 1906. S. 150. Joannes Zwicker, De vocabulis et rebus gallicis sive transpadanis apud Vergilium.

H. 2. [S. 157. Th. Birt, Doppelformen im Lateinischen: vafer und faber. Die beiden Worte seien identisch. Die Aussprache favrica für fabrica, die für das Rom. vorauszusetzen ist, beweist nichts Spezielles für faber, wie B. glaubt. Im Vorromanischen schon ist jedes intervok. b zu v, br zu vr geworden.]

S. 164. J. Denk, fraumentum = fragmentum. Zwei Belege.

S. 233. P. Geyer, Die wirkliche Verfasserin der Peregrinatio Silviae. Im wesentlichen eine eingehende Rezension von Anglades Buch über die Latinität dieses Denkmals (Paris 1905). Die Frage nach der Herkunst der Verfasserin wird nochmals geprüft, die sachlichen und sprachlichen Argumente, die für Spanien oder Gallien sprechen, einer Wertung unterzogen, auch der für die Frage wichtige Brief des Einsiedlers Valerius nochmals abgedruckt. -S. 252. P. Geyer, pullus = gallus (bereits von Cornu zur Lokalisierung der Per. Silv. verwendet) wird an zwei andern Stellen nachgewiesen.

[S. 275, O. Hey, Noch einmal actutum. - Actuarius. Sucht seine Etymologie von act. (Rückbildung aus ad-tutum 'auf einen Blick') gegen Pokrowsky zu schützen, wobei er sich in etwas naiver Weise der rom. Spr. bedient. Über die geographische Ausbreitung der Assimilation des Gutturals c vor t, die die Vorbedingung seiner Erklärung ist, ist er irrig instruiert; auch geht es nicht an, ohne weiteres die inschriftlichen Schreibungen mit einfachem t mit der romanischen Assimilation in Verbindung zu bringen.]

Literatur 1906, 1907. S. 287. O. Hey, Morris, H. Morgan, Notes on Vitruvius. - On the language of Vitruvius. Stimmt M. bei, der sich gegen die Herunterrückung in das 3. oder 5. Jh. ausspricht. - S. 289. E. Slijper, de formularum Andecavensium latinitate.

S. 291. A. Klotz, H. Brewer, Kommodian von Gaza. Stimmt der Verlegung Kommodians in das 5. Jh. und nach Gallien bei, hält jedoch die Annahme, dass er in Arles gelebt habe, für unerwicsen.

S. 294. H. Georgii, Ti. Claudi Donati interpretationes Vergilianae. "Auch Romanisches wird [im Index] berührt, wie magis - frz. mais . . ., aber er gibt nur ausgewählte Beispiele, keine vollständigen Sammlungen."

E. HERZOG.

Studj medievali. Vol. II, fasc. 1.

Oliver M. Johnston, The story of the Blue Bird and the Lay of Yonec. Diamo le conclusioni a cui perviene l'A.: "The foregoing comparison of Yonec and the Blue Bird shows that, although both tales are variants of the legend of the Jealous Step-mother, the original theme, has been so changed by the introduction of foreign material that the most of the important incidents of the two stories are different. This difference grows out of the fact that both legends are composed of two indipendent tales. In the lay of Yonec, for example, the theme of the Inclusa is combined with the tale of the Jealous Step-mother, and the story of the Blue-Bird is composed of the Jealous Step-mother legend and the theme of the cycle of stories connected with la Belle et la Bête".

A. F. Massèra, Ancora dei codici di rime volgari adoperati da G. M. Barbieri. Il libro del Bertoni su G. M. Barbieri (Modena 1905), anche se affrettato e in vari punti non scevro d'errori, ha pure avuto il merito di provocar nuove ricerche dalle quali finisce per emergere la verità. Il M. indaga intorno ai tre codici di lirica volgare dei primi secoli di cui si valse il Barbieri nell' operetta Arte del rimare - o, per chiamarla col nome divenuto tradizionale - dell' origine della poesia rimata (1790); che sono il "libro siciliano", le "rime di diversi autori", il "libro scritto a penna". Intorno a quest' altimo nulla veniamo a sapere di nuovo. Le "Rime" erano secondo il Bertoni il cod. 1773 dell' Universitaria di Bologna scritto di mano dello stesso Barbieri; ma il M. dimostra con evidenza che il Barbieri citava non già questa sua copia, bensi l'originale di essa, appartenuto al Trissino. Dubbiosa rimane però sempre la questione del "libro siciliano". A noi sembra del tutto inammissibile che sotto questo unico nome il Barbieri citasse una miscellanea di rime provenzali ed un' altra di rime italiane. Quanto all' idea del Bertoni, che il libro sia uno zibaldone italo-provenzale messo insieme dal Barbieri stesso per suo uso, fa benissimo il M. a combatterla. Ma disgraziatamente, anche combattendo questa ed altre storture, non si va più in là delle ipotesi. Il titolo stesso del libro è singolare: perchè chiamarlo siciliano? Poesie più o meno siciliane erano nel libro, che si sappia, due sole. Ve n' ha poi di un bolognese o faentino, di un ligure, di un rimatore settentrionale (forse veneto) e di vari provenzali, L'appellativo siciliano adunque se fosse per la lingua, si riferirebbe ad una minima parte del codice. Nulla di chiaro. infine - nè pure il titolo.

C. Foligno, Epistole inedite di Lovato dei Lovati o d'altri a lui. Sono tolte da un cod, del British Museum (cfr. Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, IV, 1879, 361). Cinque epistole: delle quali due per palese indicazione e due per induzione appartengono a Lovato, e rappresentano non inutili documenti di quegli albori umanistici. La più importante epistola è la terza, ove si descrive un cantore popolare udito a Treville.

Karoleas acies et gallica gesta boantem.

Cfr. Novati, Attraverso il Medio-evo, Bari 1905, p. 297 sg.

S. Debenedetti, Un trattatello del sec. XIV sopra la poesia musicale. Studiando nei mss. il trattato di Antonio da Tempo del quale prepara un' edizione critica, il D. ha trovato in un cod. marciano del sec. XIV un breve capitolo sconosciuto sulle forme metriche (ballata, rondeau, mottetto, caccia, madrigale, sonetto) e sulla musica per accompagnarle. Particolarmente notevole è ciò che vi si dice del mottetto, il quale non ha nita ordinem in verbis sicut ballate et rotundelli": definizione che si accosta a ciò che Ant. da Tempo dice del motto confetto, e rende al mottetto une propria fisonomia. L' autore di questo scritto è indipendente da Antonio da Tempo; dopo l' illustrazione metrica che ne ha dato il Debenedetti, se ne attende l'illustrazione musicale

Antonino de Stefano, Un nuovo testo della Nobla Leycon, Tre codici si conoscevano di questo poema valdese: il d. S. ne trova un altro a Zurigo, del sec. XVIII, evidentemente copiato da un originale che appartenne al tempo stesso in cui furono trascritti gli altri codici finora conosciuti. Con nessuno di questi il nuovo ms. ha perfetta identità.

ANEDDOTI. A. Pellizzari, Su la più antica testimonianza dell' esistenza del volgare nella Gallia. Si tratta ancora del noto passo della biografia di S. Mommoleno, per il quale cfr. Novati in Rendiconti del R. Ist. lombardo di scienze e lettere 1900, 855 sgg. Il Pellizzari tenta poco felicemente una nuova interpretazione che non persuaderà nessuno. Il Novati risponde in questo fascicolo medesimo difendendo l'interpretazione propria - anch' essa non molto persuasiva.

G. Cavatorti, Un epigramma di Marziale da secoli confuso fra le poesie di Marbodo. È l'epigramma 98 del lib. IX.

C. A. Garusi, La più antica sirma autografa di Pier della Vigna, trovata in documenti del marzo 1231, nell' Archivio della Badia di Cava.

R. S., Gano Tosi da Pisa. Una strofa di questo ignoto rimatore del sec. XIV, con singolari forme dialettali del mezzogiorno.

F. Novati, Sonetti latini e semilatini nel Trecento. Se ne avevano rarissimi saggi: il Novati ne aggiunge due sconosciuti e ne ripubblica un altro, mezzo latino e mezzo italiano, già falsamente attribuito a Lorenzo il Magnifico (Amicc guarda ben questa figura).

A. Ferretto, Documenti intorno ai trovatori Percivalle e Simone Doria, Seconda serie: non meno inutile della prima.

PAOLO SAVJ-LOPEZ.

Le Moyen-Age, revue d'histoire et de philologie. 2° série, Tome XI.

Mars-Avril 1907.

Comptes-Rendus, S. 88f. Arthur C. L. Brown. The knight of the Lion (G. Huet). - S. 98-101. Jessie L. Weston, The Legend of Sir Perceval. Vol. I. Chrétien de Troyes and Wauchier de Denain (G. Huet, eingehende Inhaltsangabe des Buches mit kritischen Bemerkungen über Wolframs Quellen, Bleheris-Breri, die Grundlagen Chrestien's).

Mai-Juin 1907.

S. 135-144. A. Pétel, Aleran Il fut-il comte de Troyes? (Entgegnung auf Ferd. Lot's Besprechung der Bemerkungen Pétel's zu Lot's Notes historiques sur Aye d'Avignon Romania 1904.). — Comptes-Rendus. S. 148—151. Marie Loke, Les Versions néerlandaises de Renaud de Montauban (G. Huet). S. 164—165. Ph. de Félice, L'autre Monde, Mythes et Légendes. Le Purgatoire de Saint-Patrice (G. Huet).

Juillet-Août 1907.

S. 190—192. Ferd. Lot, Aleran II fut-il comte de Troyes? Réponse à M. L'Abbé Pétel. — Comptes Rendus. S. 207—210. J. B. Beck, Die modale Interpretation der mittelalterlichen Melodien bes, der Troubadours und Trouvères (A. Guesnon). — S. 213 f. V. H. Friedel et Kuno Meyer, La Vision de Tondale (Tnudgal), Textes français, anglo-normand et irlandais (G. Huet). — S. 223. St. Stronski, Le troubadour Elias de Barjols. Bibliothèque Méridionale 1º série, T. X. (G. Huet).

Septembre-Octobre 1907.

Comptes-Rendus. H. Lemaître, Chronique et Annales de Gilles Le Muisit, abbé de Saint-Martin de Tournai (1272-1352) (Etienne Clouzot). — W. Golther, Tristan und Isolde in den Dichtungen des Mittelalters und der neueren Zeit (G. Huet).

Novembre-Décembre 1907.

S. 323 f. A. Vidier, Jean Moreau, enlumineur de Charles d'Orléans (zwei Quittungen betreffend Ausführung eines "livre nommé Arcylogesophie" 25 februar 1455 und eines "livre nommé François Petrac" 5 März 1455).

Comptes-Rendus. S. 335. J. J. Salverda de Grave, Quelques observations sur l'évolution de la philologie romane depuis 1884 (G. Huet). — S. 336 f. H. Stein, Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de France (Ch. Samaran). — S. 339—341. Pierre Champion, Le Manuscrit autographe des poésies de Charles d'Orléans (A. Vidier, der sich den Ausführungen Champions zustimmend anschliefst). — S. 343 f. Tain Bo Cualnge, Enlèvement du taureau divin et des vaches de Cooley, la plus ancienne épopée de l'Europe occidentale trad. par H. d'Arbois de Jubainville (G. Huet mit Hinweis auf die Bedeutung der Dichtung für die Erforschung der Quellen der Artusromane).

FR. ED. SCHNEEGANS.

#### NEUE BÜCHER.

Paolo Savj Lopez, *Trovatori e poeti*. Studi di lirica antica. (Biblioteca "Sandron" di Scienze e Lettere N. 30). Sandron, Milano-Palermo-Napoli 1906. 246 S. 80. L. 3.

Von den sechs Aufsätzen des Bandes sind die ersten beiden ganz neu; die vier anderen erscheinen hier in mehr oder minder überarbeiteter Gestalt. I Dolce stil nuovo sucht das Wesen dieser neuen Dichterschule nicht in ihren philosophischen Grundlagen, die von Vossler so meisterhaft dargestellt sind — ebenso wenig wie Vosser, will ich hinzufügen; vgl. dessen eigne Ausführungen im Lbl. für germ. u. roman. Phil. Bd. XXVII Sp. 409—411 — noch in der Entwicklung von aus der Provence überkommenen Gedanken, die sich mit

denen dieser Schule decken und vom Verf. in ihren Hauptzügen dargestellt werden, sondern in dem künstlerischen Empfinden und der künstlerischen Persönlichkeit von Dichtern wie Cavalcanti und Dante, die aus ihrem Innersten heraus schufen und ihren Gedanken neue Form und Sprache liehen, unter ausdrücklicher Ablehnung der Einwirkung einer volkstümlichen Dichtkunst, deren Spuren verloren gegangen wären. 2. L'ultimo trovatore zergliedert im Zusammenhange mit dem ersten Aufsatze Guiraut Riquiers Liederbuch und weist namentlich auf die Gedanken hin, die mit solchen des dolce stil nuovo übereinstimmen. Anglades Arbeit über Guiraut Riquier (Paris 1905) konnte noch nicht benutzt werden. In 3. Mistica Profuna sucht Savj Lopez Appels Deutung der Gedichte Janfre Rudels zu widerlegen - wobei er es auch unternimmt in Anmerkung 30 S. 109-111 den dunklen von Bertoni abgedruckten Text aus der Handschrift Campori zu erklären - dagegen die Cecco d'Anguillaia zugeschriebene Giema laziosa des cod. vat. 3793 auf die Mutter Gottes zu deuten. Diese Deutung halte ich für verfehlt, um so mehr, als sich Savj Lopez auf kein weiteres gleichzeitiges italienisches Beispiel berufen kann. Das vertudiosa Zeile 3 und vertude Z. 5 sind nicht mit tugendhaft und Tugend, sondern mit wunderkräftig, Wunderkraft zu übersetzen, und die Zeilen 65-72 lassen sich durchaus als Werbung um sinnlichen Genuss erklären: nicht Landbesitz und Geld will der Werbende, sondern körperlichen Besitz der Geliebten:

> "fatemi far la pacie con quelli che (vi) sapete",

wo der Ausdruck quelli che sapete doch eine sehr deutliche Umschreibung ist, die noch ihre Ergänzung erfährt durch die beiden letzten Verse:

"donna siete di lui, ed elgli è la mia vita."

Unter der Umschreibung der beiden erstangeführten Verse Christus zu verstehen, will mir durchaus nicht möglich erscheinen. Dem ganzen Gedichte wird übrigens sein geheimer Reiz abgestreift, wenn man es geistlich versteht. 4. La morte di Laura. Die Aussührung hebt hervor, was in Petrarcas Darstellung von Laura nach ihrem Tode gegenüber den Alten, den Provenzalen und den Italienern vor ihm und selbst neuen Schriftstellern wie Lamartine und Novalis neu und eigenartig ist. 5. Uccelli in poesia e in leggenda (La novella provenzale del Pappagallo) bringt den Nachweis, dass die beiden Hauptelemente des Inhaltes, der vom Verf. selbst herausgegebenen Novas del Papagai des Arnaut de Carcasses, der Vogel als Bote und der Vogel als Brandstifter, in der abendländischen Literatur weitverbreitet waren, und dass daher für die Novelle weder an eine griechische noch an eine orientalische Quelle zu denken ist. Der Aufsatz enthält unter anderem auch noch eine nur in losem Zusammenhange damit stehende Ausführung über die Persönlichkeit des Peire d'Alvernhe in seinen Liedern. 6. Lirica spagnuola in Italia ist bereits hier Bd. XXVII S. 509 besprochen. Das Buch ist gut gedruckt. Außer kleinen Druckfehlern ist mir nur das am Schlusse unverständliche Zitat S. 182 Anm. 17 aufgefallen. BERTHOLD WIESE.

M. Niedermann, Contributions à la critique et à l'explication des gloses latines (Recueil de travaux p. p. la faculté des lettres de l'Académie de Neuchâtel. Fasc. I.) Neuchâtel, Paris, Leipzig 1905. IX u. 49 SS. 8°. Fr. 3.—.

Der erste Teil dieser von Scharfsinn und philologischer Schulung zeugenden Arbeit enthält kritische Bemerkungen zum C. Gl. L., der 2. sucht einzelne Glossen für die lateinisch-romanische Sprachgeschichte zu verwerten. Aus diesem zweiten Teil kommt für die Romanisten besonders in Betracht: Nr. 3 nappa, nespula, nilbus nibulus, in welcher das Grundwort nibulus zu it. nibbio aus den Glossen nachgewiesen und als Dissimilation von milvus erklärt wird; Nr. 5 pumella, wo das in den Glossen neben prunellas (de uisco) erscheinende pumella (deuisco etc.) als Nebenform von ersterem erklärt und mit den romanisch-germanischen Formen pruma, pflaume in Zusammenhang gebracht wird (der Artikel ist leider vorläufig noch vollständig unbenutzbar, und zwar weil der Verfasser es merkwürdigerweise versäumt hat uns über das sachliche der Glosse aufzuklären — es handelt sich um eine einzige in verschiedenen Varianten austretende Glosse, deren Lemma [iuquimella etc.] in keinem Wörterbuch zu finden ist, und deren Interpretament infolge dessen die verschiedensten Deutungen zuläst; sollten z. B. die Mistelbeeren gemeint sein, was kaum wahrscheinlich ist, so könnte man sehr gut pumella als pomella aussasen, denn diese Früchte konnten uneigentlich ebenso als 'Äpselchen' wie als 'Psäumchen' benannt werden). Nr. 6 rhododendron - lorandrum - oleandrum, wo die Zwischenglieder dieser eigentümlichen Reihe erklärt und z. T. belegt werden. -Auch die andern Nummern enthalten mancherlei für den Romanisten Interessantes, so Nr. I, wo neue Beispiele für Haplologie gesammelt erscheinen, Nr. 4, wo über Metaplasmus gehandelt ist. Die hier zitierten Formen neptia, nurua bestätigen meine Auffassung (Baust. d. rom. Phil. S. 490), dass in gewissen Fällen bei diesem Metaplasmus das -a der Endung nicht an die Stelle des ursprünglichen Endvokals (nepta), sondern hinter denselben getreten ist (nepti-a, nepote-a > nepotia, nuru-a). nurua als Grundlage der roman. Formen würde vielleicht z. T. eine leichtere Erklärung der eigentümlichen Vokalisation als nura ermöglichen; z. B. ital. nurua > norua > (Metath.) nuora > nuora (der gewöhnliche Diphthong uo statt des seltenen uo). In rum. nora hätte das u von nurua denselben Einfluss gehabt, wie sonst Labiale (ML. I § 130).

Im übrigen sei unter den bereits zahlreich erschienenen Rezensionen besondern auf die von Meyer-Lübke (L. g. r. Ph. 1906, Sp. 235) und die von

Vignon (Clédats Rev. XIX 305) verwiesen.

E. HERZOG.

#### Berichtigungen.

(Siehe Zeitschrift 32, 129-160; 290-311; 385-399).

S. 129 Z. 14 lies haben statt hat. S. 137 streiche Anmerkung 4. S. 139 Z. 24 lies Bruchstücke statt Bruchstückes. S. 142 Anm. 1 Z. 3 lies Gonçalo statt Goncalo. S. 143 Z. 42 streiche Komma nach lesen, und setze eines vor wo. S. 144 Anm. 1 Z. 17 lies S. 147 Anm. 1 statt Anm. 12. S. 146 Z. 26 lies 9499 statt 7735. S. 151 Z. 12 lies ay statt oy. S. 151 Z. 29 lies welche statt welches. S. 152 Z. 28 lies N. S. statt N. S. S. 152 Anm. 4 Z. 5 lies 408 statt 1408. S. 154 Z. 11 lies Da statt Das. S. 156 Z. 28 lies dürfte statt wird, S. 159 Z. 26 lies Fälle statt Fällen. S. 298 Z. 40 lies den statt dem. S. 302 Z. 38 setze Semikolon statt Punkt nach vor. Z. 39 lies z. B. statt Z. B. und setze Semikolon vor Denis. S. 303 Z. 33 lies Fehl statt fehl. S. 307 Anm. 1 Z. 3 lies sabea statt sabeas. S. 309 Z. 39 lies Raimbaut statt Raimbout. S. 310 Anm. 2 Z. 12 setze Komma zwischen pergo und Cron. S. 387 Anm. 1 Z. 1 lies sabha statt shha. Z. 3 setze Komma nach sich. S. 393 Anm. 3 Z. 12 lies espertou statt espertu. S. 397 Z. 9 lies comouts statt comouts.

# Armonie segrete nell' arte dantesca.

Con certa sua aria ingenua che vedremo poi che cosa riesca a celare, Dante, in principio della Vita Nuova, § VI, ci fa cenno di volo d'una epistola sotto forma di serventese da lui composta in lode delle sessanta più belle e gentili donne di Firenze solo, com' egli ci dichiara espressamente, per farci rilevare una circostanza curiosa che ebbe a sorprendere non poco, come c'indurrebbero a credere le sue parole, lui medesimo per primo. E' s' accorse dunque che, anche in que' versi, ricorreva ancora una volta, e in modo assai significativo, quel mistico numero del nove che ei aveva notato in tant' altre particolarità del suo amore per la gentilissima Beatrice. "... e non n'avrei fatto menzione queste le sue parole precise - se non per dire quello che, componendola [l'epistola], meravigliosamente addivenne: cioè che in alcuno altro numero [= verso] non sofferse lo nome della mia donna stare, se non in su lo nove, tra li nomi di queste donne".

"Meravigliosamente addivenne"! Proprio per caso, dunque? Ma intanto è certo, che codesto caso specioso, ne' suoi versi, non si verificò mica quella volta sola.

È cosa che intende ognuno, che le rime composte da Dante nella sua giovinezza per "la gloriosa donna della sua mente" non furono quelle poche che furono poi accolte dal poeta nel "libello" consacrato alla memoria di lei: seppure non fosse vero che la Vita Nuova, per ragioni che vedremo meglio appresso, non dovesse contenere, come più tardi la Commedia, un numero di componimenti rigorosamente prestabilito. Comunque, sa ognuno che ne fu escluso uno de' sonetti più belli di Dante, quello così agile e mosso Guido, vorrei che tu Lapo ed io, che accoglie una sua estasi dolcissima d'amore. Or bene; basta dare appena un' occhiata a questo sonetto per accorgerci che il nome della gentile giovinetta, della sua beatitudo, torna qui a ricorrere giusto nel verso nono.

E monna Vanna e monna Bice poi, con quella ch' è sul numero del trenta con noi ponesse il buono incantatore; e quivi ragionar sempre d'Amore . . . Ma lasciamo da parte le rime del canzoniere dantesco, su cui tanto ci sarebbe da dire ad un tal proposito, e torniamo all'amoroso libello della *Vita Nuova*. Si sa che monna Vanna, l'amata del Cavalcanti e la nostra monna Bice erano molto amiche fra loro, giusto come Dante e il suo Guido: così che più volte al nostro poeta, in compagnia dell'altro per le vie di Firenze, dovette occorrere di vedere insieme le due avvenenti giovanette. Uno di quegl'incontri lo commosse così da farne argomento di quel suo sonetto meraviglioso, che cominicia *Io mi sentii svegliar dentro a lo core*. Or bene; anche qui il nome di Beatrice ricorre — è la terza volta — giust'appunto al verso nono:

Io vidi monna Vanna e monna Bice venire inver lo loco là ov' io era, l' una appresso de l' altra meraviglia.

Si tratterà anche qui d'un mero caso? Sarebbe come voler sostenere che solo casualmente la *Vita Nuova* comincia con quel medesimo numero nove (Nove fiate già...) e che sia proprio un'altra mera combinazione che nove e non più siano i fatti notati da Dante in cui, nella storia del suo amore, ricorre quel

medesimo mistico numero che gli era così caro.

Altre che al nove, Dante, com' è noto, attribuiva un ascoso e profondo valore simbolico al tre "radice del nove". Le particolari ragioni di questa sua predilezione per codesti numeri ce le fa conoscere egli stesso: Vita Nuova § XXIX. Nove sono i Cieli, tre le persone della Trinità, una e trina ad un tempo: tre e nove, astrazion fatta dal comune criterio di quantità, sono in fondo nel suo concetto una cosa sola, come in certo modo s' identificano Amore e Beatrice "per la molta somiglianza che essa avea seco". Or tenendo presente ciò, io mi domando se sarà ancora per caso che il nome Amore, quel nome a cui non ho qui bisogno di rilevare quale alta ed ampia significazione dava il nostro poeta, e non lui solo fra' contemporanei, si trovi nella Vita Nuova, tanto in prosa che in verso, le non poche volte, tre volte ripetuto per entro i singoli paragrafi, in modo da formare visibilmente delle triadi. La cosa è più frequente ne' versi che nella prosa, dove pur si riscontra qua e là, a cominciare dal paragrafo I, dopo il breve proemio. Ecco qui infatti Amore nominato solo tre volte: "D' allora innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia anima ... fosse, baldanza d' Amore, a segnoreggiare me ... nulla volta sofferse che Amore mi reggesse senza lo fedele consiglio de la Ragione "Che il riscontro non avvenga pedantescamente in ogni capitolo è naturale. Ragioni gravi e particolari, di senso, di varietà e d' armonia imperano sì fattamente nel giudizio dell'autore, così da far tacere il desiderio di particolari rispondenze simmetriche a scapito del resto. Ma dove e' può farlo senza ecceso d'artifizio, così da non scoprire il suo giuoco, possiamo ormai, per dir così, coglierlo sul fatto. E dal I, veniamo al § IX, dove la triplice ripetizione ricompare: "A me parve che Amore mi chiamasse... per loro non si discernesse lo simulato Amore ... per la grandissima parte che mi parve che Amore mi desse di sè". E nel § XVI: "ad immaginare quale Amore mi facea ... Amore spesse volte di subito m' assalia ... questa battaglia d' Amore mi pugnava." Nel § XVIII: "lo fine di cotale Amore conviene che sia novissimo ... lo fine del mio Amore fue già lo saluto di questa donna ... lo mio segnore Amore, la sua merzede, ha posto tutta la mia beatitudine in quello ecc.". Nel § XX: "li dovessi dire che è Amore... bello era trattare alquanto d'Amore ... parole, ne le quali trattassi d'Amore." E tralascio i riscontri delle Divisioni e qualche luogo in cui la lezione è dubbia, come ad es. nel § XXXIX, per venire a' versi del libello in cui la cosa è assai più patente, più frequente e significativa. Un 'occhiata al son. I, triste presagio dell' immatura morte dell' "angiola giovanissima", e vediamo subito che il nome d' Amore v' è ripetuto tre volte, e la terza — come non notarlo? giusto al nono verso. E nel III, a lode d'una cara giovinetta amica di Beatrice morta allora, ecco quel nome medesimo ricorrere daccapo precisamente altre tre volte, e giusto al primo, al terzo e al nono verso; anzi, con mirabile simmetria, nel primo caso vi sta in fine, nel secondo in principio, nel terzo giusto nel mezzo del verso. Ma già non per nulla codesto sonetto occupa il terzo posto fra gli altri tutti. Mi si consenta che io, per una volta, lo riporti qui per intero, con qualche varietà di lezione di cui ho reso conto altrove1, a riprova evidente delle mie parole:

Piangete, amanti, poi che piange Amore, udendo qual cagion lui fa plorare:
Amor sente a pietà donne chiamare,
mostrando amaro duol per li occhi fore,
perchè villana Morte in gentil core
à miso il suo crudele adoperare,
guastando ciò che al mondo è da laudare
in gentil donna, suora de l' Onore.
Audite quanto Amor le fece orranza;
ch' io 'l vidi lamentare, in forma vera,
sovra la morta imagine avenente;
e riguardava ver lo ciel sovente,
ove l' alma gentil già locata era,
che 'n donna fu di si gaia sembianza.

E ora si dica se può essere per un mero caso che nel componimento IV, il sonetto doppio *Morte villana*, scritto per quella medesima circostanza luttuosa che ispirò il precedente, Amore, quell' Amore medesimo, ci si trovi, sì, una volta sola, ma giusto nel verso centrale di codesta poesia, così che venga a trovarsi nel suo nono ultimo verso. Oltre Amore, si menziona in questo

<sup>1</sup> Cfr. Rivista d' Italia XI, 3º: Marzo 1908.

sonetto, e anch' essa una volta sola, la Morte; e la funebre dea è il solo essere che sia ricordato - cosa inusitatissima - anche nella Divisione di codesti versi: così che con questo artifizio, che si ripete anche altrove, viene a formarsi anche qui una di quelle triadi, non infrequenti, che diremo di genere misto: una specie di triangolo in cui le due Morte siano, per così dire, gli angoli della base, e Amore formi quello dell' altezza. Nel son. V, Cavalcando l' altr' ier per un cammino, Amore s'incontra, è vero, una volta sola, ma anche qui cade giusto nel verso terzo. Segue la Ballata, Ballata, io vo' che tu ritrovi Amore. Qui Amore ricorre non tre, ma quattro volte ... È vero però che la ripresa che lo contiene al primo verso potrebbe essere considerata come faciente parte per se stessa, ma lasciamo stare ... Perchè, oltre che al primo verso, rivediamo Amore appunto al verso nono e poi al ventesimo. ossia giusto quasi nel mezzo del componimento - un caso codesto che si ripete molte altre volte - e poi rieccolo ancora, la quarta ed ultima, alla distanza precisa di altri nove versi dalla penultima. Nè la cosa finisce qui. I due esseri che il poeta personifica e a cui ei si rivolge: Ballata e Madonna, ci compaiono nel componimento ciascuna tre volte; e potrebbe anche credersi, dapprima, senza alcuna sua riposta intenzione. Ma il posto che essi nomi tengono e i rapporti che stringon subito con Amore, ci tolgono ben presto dal capo l'ingenuo sospetto. In una triade si raccolgono subito ne' primi versi del componimento, disponendosi, con evidente, per quanto dissimulato artifizio, così:

#### Ballata, io vo'che tu ritrovi Amore E con lui vade a Madonna davanti

e la triade medesima si ripete ancora una volta a certa distanza, con lo stesso ordine: Ballata v. 5; Amore v. 9; Madonna v. 17; con la stessa simmetrica disposizione delle parole ne' versi, sebbene esse possano alternarsi fra loro; giacchè nel primo caso Ballata è quasi in principio del verso (angolo di base), Amore quasi in fine (vertice). Madonna in principio dell' altro verso (altro angolo di base). Ma se vorremo continuare la nostra ricerca, ci troveremo presto nell' imbarazzo. Giacchè quell' Amore che sta nel verso centrale del componimento, per il qual caso viene ad essere ripetuto quattro volte, costituisce, appunto per ciò, un elemento perturbatore. Ebbene; mettiamolo da parte e ricordiamoci che Dante, oltre che dal principio, nelle sue ricerche d'armonie numeriche soleva contare e rifarsi pur dalla fine. E anche noi, passando dalla prima alla seconda parte della Ballata e risalendo al suo centro dall' ultimo endecasillabo formeremo con que' medesimi nomi ancora una triade — si noti — la terza ed ultima, precisamente con lo stesso ordine delle due precedenti: Ballata v. 42; Amore v. 29; Madonna v. 25. Or considerando le tre triadi in discorso, è facile osservare che que' nomi vengono ad essere ripetuti ciascuno tre volte, formando nove parole-nomi, al qual

numero se aggiungiamo Amore del verso centrale, l'omphalos di codesta elaboratissima poesia che doveva ottenergli pace da Beatrice e che contiene il punto saliente di tutto il discorso del poeta, avremo il numero dieci che col sei è un altro de' numeri perfetti sì cari al nostro mistico speculatore. Che se poi, oltre al già detto, vorremo ricordarci che codesta Ballata occupa il sesto posto nel libro sacro all'amore per Beatrice, non ci faremo più alcuna meraviglia di tanti ricorsi e riscontri, predisposti con tanta simmetria.

Nulla occorre dire per ora del sonn. VII e VIII. Nel IX, Ciò che m'incontra nella mente more, pur tenendo conto che questa volta abbiamo di fronte un compominento breve, ci riprometteremmo di rilevar subito qualcuna delle più frequenti combinazioni già viste. Ma Amore vi ricorre una volta sola: è vero però che vi sta al terzo verso; ed è già qualche cosa. Ma poi nel sonetto, scritto dopo la scena del gabbo, Dante invoca Madonna la Pietà, e anche le pietre cui pare ch' egli stia per morire, si commuovono alla sua sorte. Ed è certo per il rapporto con questi concetti, che alla distanza di nove versi precisi da Amore, sta la Pietà, e che Morte è la penultima parola del sonetto. Amore, Pietà, Morte: ecco ancora una triade. Sopravviene il son. Spesse fiate vegnonmi alla mente, dove se è da notare che quel nome d'Amore vi sta insolitamente nel secondo e quinto verso, è pure da osservare che il primo sta alla distanza di tre versi dall' altro. Già una triade forma quel nome nella prosa proemiale del paragrafo, e se poi consideriamo che una sola volta è ripetuto nella Divisione, ci accorgeremo dell' intenzione di Dante di formare così, con questo nuovo espediente, anche qui il solito triangolo.

E veniamo alla famosa canzone Donne, ch' avete intelletto d' Amore. Certo in questa solenne canzone in cui comincia la vera apoteosi di Beatrice, apoteosi che si compie nelle altre due: Donna pietosa e Gli occhi dolenti (son dunque tre in tutto) il ritorno simbolico del numero nove doveva, giusto per l'altezza e natura dell'argomento stesso, tentare fortemente il poeta. Ma pure Amore vi è ripetuto solo otto volte. Or come mai? Per quel che s' è visto e si vedrà ancor meglio appresso, la cosa riesce così fuor dell'ordinario, ch' io direi d'esser quasi sicuro che il verso

E passan sì che 'l cor ciascun ritrova

dovesse starvi tal quale lo reca ad es. il Vat. Urb. 687:

E van chiamando Amor ciascuno a prova,

se non si vuole attribuire ad un copista qualsiasi il ticchio, ben curioso, di rifare senza una ragione i versi del più celebrato poeta de' suoi tempi. Ma mi persuado bene che poi, quando l' Alighieri raccolse insieme nel libello le sue rime per Beatrice, se non forse già anche prima, dovette mutare il verso nel modo che s' è visto: giacchè il ripetersi di quel medesimo nome subito dopo, nel verso seguente, dovette finire con l' urtare il suo senso artistico. Disfacea così

cosa chissà quanto laboriosamente costrutta; ma egli non era uomo da sacrificar mai nulla alla forma a scapito della sostanza. Ma quando dovette aggiungere a' suoi versi un commentario in prosa, allora si valse di quell'occasione così opportuna per completare come poteva, nell'ambito del paragrafo, il ricorso di quel numero sacro. E lo fece in modo semplicissimo, citando intero il primo verso della canzone nella breve prosa proemiale, dove dunque s' intende che Amore non ricorre altra volta mai, mentre poi tre volte vi ricorre nella Divisione. Si dirà qui che la cosa da parte mia è più ingegnosa che vera; ma il vero è che questo artifizio nella Vita Nuova si ripete quanto basta per far persuasi anche i più prudenti, che non si tratta, neppur qui, d'una circostanza meramente fortuita. Ho già accennato al son. Spesse fiate vegnonmi alla mente, dove, come ho detto, Amore è ripetuto solo due volte, ma altra volta si rinviene, anche questa volta, nella Divisione, e certo col fine di completare la triade, poichè tre volte è già ripetuto intanto, come ho detto innanzi, nella prosa introduttiva.

Tornando ora alla canzone Donne, ch' avete intelletto d' Amore, è facile osservare, che, oltre che nel primo verso - e non occorre dire che se il tre è base del nove, base della Trinità è l' Uno, primo perciò de' numeri sacri — il nome così cristianamente spiritualizzato del figliuolo di Venere vi sta a suo agio nel verso sesto e poi nel trentatreesimo, nel quarantatreesimo, nel cinquantaduesimo, nel cinquantacinquesimo e nel sessantanovesimo, e non crederei giusto in questo o quel verso così, per mero caso. Perchè intanto, nella stanza quarta, contando immediatamente dopo il verso quarantatrè dove sta Amore, alla distanza di nove versi giusti ecco che ci rimbattiamo in quel nome stesso; e il giuoco si ripete in modo identico nella stanza successiva, dove, dopo il verso sessanta in cui esso ricompare, rieccolo giusto al verso sessantanove. Ma codesta artificiosa disposizione diventa qui ancora più mirabile, qualora si osservi il rapporto numerico de' versi che corre nella canzone tra il nome predetto e quello di Dio, sacro per se stesso quant' altro mai, com' è naturale. Anzitutto esso - ma non è quasi inutile il dirlo? — vi è ripetuto tre volte: la prima al verso nono e c' era d'aspettarselo - della stanza seconda; la seconda dopo altri diciassette versi, così che viene a distare diciotto versi da quel primo (9 + 9 = 18); la terza a sei versi dal secondo caso. Ne consegue che Amore dista da Dio nella terza stanza giusto nove versi; che nella stanza successiva lo stesso nome dista da Amore prima sei e poi nove versi precisi, non contando quello in cui esso si trova, come più volte suol fare Dante contando, in altre combinazioni. Avviene così che Amore, che si trova nel primo verso della stanza quarta, v. 43, viene a trovarsi in mezzo del nome Dio, che è ripetuto al verso quarantuno e quarantasei, cioè alla distanza di sei versi l'uno dall'altro. Ancora: senza turbare l'armonia di queste combinazioni, anzi in stretto rapporto

con esse, i tre penultimi versi di ciascuna delle tre ultime stanze di questa mirabile quanto elaboratissima canzone contengono, e giusto nel centro, uno di questi nomi: Dio, Amore, Amore: una triade di cui nel concetto del poeta non poteva non essere vertice appunto Dio.

Notissimo è il son. Amore e i 'l cor gentil sono una cosa, fatto a richiesta d' un amico, che voleva sapere proprio da Dante, che cosa fosse Amore. Dato l'uomo così fortemente imbevuto di misticismo, potevano mancarvi forse i soliti ricorsi per lui così significativi? No certo. E così succede che Amore vi ricorre per entro tre volte, nel primo, sesto e tredicesimo verso. Nè di quest' ultimo caso alcuno si scandalizzi, giacchè anche il tredici, costituito di due numeri perfetti (10 + 3 = 13) era per lui un numero de' più ricchi di significato. (Si ricordi che Beatrice "fue de li cristiani del terzodecimo centinaio".) Al tredicesimo verso, per un esempio, è ricordata Beatrice nel son. Oltre la spera che più larga gira, dove, lo dico di passaggio, Amore sta, naturalmente, al verso terzo; e al tredicesimo verso sta del pari in seggio in altre due poesie, ne' sonn. Io mi sentii svegliar dentro a lo core e in quello così famoso Tanto gentile e tant' onesta pare. Passando ora al sonetto successivo Negli occhi porta la mia donna Amore, almeno a prima vista, non si trova qui nulla di ciò che s' è rilevato altrove. In tutto il sonetto Amore è nominato una volta sola, al primo verso. Ma scorrendo con l'occhio le poche parole in prosa che lo precedono, troviamo che quel nome si rinviene tra esse due volte giuste, come due altre volte, con riscontro perfetto, lo troviamo nella Divisione. Combinazione fortuita anche questa? Ma sì, giusto come le tante altre precedenti!

I sonn. Voi che portate la sembianza umile e Se' tu ch' ài trattato sovente furono composti ad un tempo per una medesima circostanza: la morte del padre di Beatrice, e sono compresi in un medesimo paragrafo. E dunque naturale che Amore e Pietà vi si alternino. Così nel primo abbiamo Amore al verso sesto, che vien quindi ad essere il nono ultimo e a trovarsi, per dir così, fra le braccia della Pietà, che vi si riscontra, oltre che al quarto, al nono verso, così che nell'ambito si sei versi precisi si forma la triade Pietà Amore Pieta de, concedendo Dante, per quest' ultima forma, qualche cosa alla rima e alla difficoltà non piccola di conciliare tante cose insieme. Nel secondo sonetto, ecco Pietà al verso sesto, così come Amore nel sesto del precedente componimento, così che, come nel precedente, viene ad essere del pari nel nono ultimo verso e nel terzo ultimo, ossia nel dodicesimo (6 + 6 = 12) l'una e l'altra volta nel mezzo di ciascun verso. Un' inezia, che per Dante, si vede, aveva pure il suo valore, e non soltanto ne' rapporti dell' armonica distribuzione delle parti in cui sappiamo che ei suddivideva, con minuzia e sottigliezza scolastica, ciascuna sua rima. Ma il penetrare a pieno l'intimo significato di quelle sue simmetrie governate dalla matematica, è per noi cosa così difficile che ce le

fa credere quasi un giuoco del tutto inutile. Ma andiamo oltre. La canzone che segue, Donna pietosa e di novella etade è come il pernio, l'asse centrale della Vita Nuova, il vertice di un triangolo di cui sono angoli di base le altre due canzoni perfettamente equidistanti Donne ch' avete intelletto d'Amore e Gli occhi dolenti per pietà del core. Premetto che nel racconto introduttivo il nome della Morte ricorre tre volte, come quello di Beatrice. Ma rileggiamo la canzone. Amore e Morte vi si alternano, al solito. In questi versi Dante ha chiarissima, indelebile, la visione della prossima morte della gentilissima, accennata in ombra nel son. I. Che Amore e Morte vi si dovessero alternare, si poteva dunque prevedere, senza pretendere d'esser profeti. Ma in che sedi stanno? E in che rapporto tra loro? È possibile che non si riscontri qui nulla di ciò che s' è riscontrato altrove? Ma eccoci già fuori di dubbio. Ecco la Morte — potevamo non imbatterci in lei per prima? là, al terzo verso; ecco codesto stesso nome ripetuto due altre volte in tutto, come tre volte in tutto è ripetuto il nome d'Amore. Le triadi sono poi così disposte: Morte v. 3; Amore v. 18, sesto della seconda strofe; Morte v. 22; — Amore v. 31, terzo della terza strofe; Amore v. 63, centro della quinta strofe; Morte v. 73, terzo della sesta strofe, cima, fastigio, culmine del misterioso e ferale triangolo. Nella Divisione invece, anche qui nessun ricorso; è dunque "quasi vedova", e se ne intende bene il perchè. Del son. Io mi sentii svegliar dentro a lo core s' è già detto innanzi: ossia s' è detto solo, che al verso nono vi ricorre il nome di Beatrice insieme con quello di monna Vanna; ma c'è qualche cos' altro da aggiungere. Amore vi sta al solito tre volte: al terzo, al tredicesimo e al quattordicesimo verso; la prima volta in fine, la seconda in principio, la terza in mezzo al verso, con una disposizione così simmetrica, che ci appare a dirittura meravigliosa, quando si ripensi per poco quale sforzo dovette costare al poeta e com' egli è riuscito a dissimularlo. E fra le braccia di questa triade d'Amore sta la Beatrice beata, così come la rivedremo altrove, in prosa, giusto nella chiusa del "libello", quasi sacro suggello del mistico racconto. E a suggello delle mie parole, mi si conceda ch' io riporti per intero, anche questa volta, il mirifico sonetto: Dice:

Io mi sentii svegliar dentro a lo core
un spirito amoroso che dormia,
e poi vidi venir da lungi Amore,
allegro sì che appena il conoscia,
dicendo: "Or pensa pur di farmi onore"
e 'n ciascuna parola sua ridia;
e, poco stando meco il mio Segnore,
guardando in quella parte ond'e' venia,
io vidi monna Vanna e monna Bice
venire inver lo loco là ov'io era,
l'una appresso de l'altra meraviglia;

e, sì come la mente mi ridice, Amor mi disse: "Quell' è Primavera, e questa à nome Amor, sì mi somiglia!"

Ma affrettiamoci alla fine. Il son. Vede perfettamente ogni salute sconcerta anch' esso, a prima vista, ogni nostra previsione. Vi ricorre una volta sola il nome di Dio e due quello di Amore: ma s' ingannerebbe assai chi credesse dovuta al caso la disposizione di quelle parole, solo perchè non stanno nelle sedi in cui siamo soliti di trovarle. Dio, eccolo in fine alla prima quartina, in mezzo al verso; Amore parimenti in fine alla seconda quartina, e parimenti in mezzo al verso; Amore del pari anche lui in fine alle due terzine, anzi ultima parola del sonetto: così questo nome viene a trovarsi in fine alla prima parte del componimento, cioè delle due quartine, come anche in fine alla seconda parte, le terzine; e al somino, nella parte centrale della parte prima, ossia nel centro delle due quartine troviamo Dio. Ad un caso identico pare richiamarci la canzone Gli occhi dolenti; ma occorre dar prima un' occhiata alla canzone Si lungamente m' à tenuto Amore, rimasta interrotta. Ad uno sguardo, ci siamo già accorti che oltre che al primo verso, Amore, sempre Amore vi si riaffaccia anche al verso nono, che è poi, per caso, il sest'ultimo, avendosi qui in tutto quattordici versi. Ed eccoci a scorrere fugacemente le poche rime in morte di Beatrice, e, per prima, la canzone or accennata Gli occhi dolenti, dove s'osserva subito, ad un'occhiata, il ricorso di que' nomi che conosciamo già così bene. Ma prima di fermarci un po' su codesti ricorsi, occorre dire che gli editori della Vita Nuova hanno sempre escluso dal commiato di essa i versi seguenti, che pure si trovano nella prima edizione completa del libello, quella del Sermartelli (Firenze, 1576), dove furono inseriti da un codice che dovette esser stimato de' più autorevoli, e che si rinvengono in alcuni antichi manoscritti, come II II 40 della Biblioteca Nazionale di Firenze e Antinori 21 [A. I. 11] della Laurenziana. Sono:

> Di': "Beatrice, più che l'altre belle, n'è ita a piè di Dio immantinente, e à lasciato Amor meco dolente.

Questi versi dunque sono parsi un' indegna rabberciatura o aggiunta d' un qualche ozioso copista; ma io credo a torto, per un equivoco, per esser cioè parso strano che Dante stesso avesse qui potuto ripetere il verso di chiusa della prima strofe di questa stessa canzone: ripetizione che a me appare voluta ad arte dal poeta, e quanto mai efficace. S' intende che la soppressione di codesto verso ha apportato di conseguenza quella de' due precedenti con cui è legato, e perciò di tutta l' ambasciata commessa alla Canzone. che non si sa poi perchè giusto in questa avrebbe a mancare. Ma del resto, i soliti rapporti numerici su cui abbiamo già richiamato più volte l' attenzione del lettore ci permettono, o m' in-

ganno, di cavarci anche qui di dubbio. Infatti, non solo abbiamo qui una triade Beatrice Dio Amore, ma solo ammettendo l'autenticità di que' tre versi, può avvenire che il nome di Beatrice, salita ormai alla gloria dei cieli, si trovi ad essere ripetuto nella canzone tre volte, di cui l'ultima al terzultimo verso, e che Amore del verso finale venga a trovarsi al verso nono di quest'ultima stanza, alla solita distanza di nove versi da Morte, così come Beatrice, nella stanza quarta, è alla stessa precisa distanza dalla Morte medesima; v. 46.

Nel son. Venite a 'ntender li sospiri miei ricorre, nell' ambito di nove versi, la triade Pietà Donna (mia) Donna (gentile). In quanto alle sedi loro, c' è soltanto da notare che Donna cade la prima volta giusto nel verso centrale del componimento, e giusto in fine al verso, mentre nel secondo caso si ritrova, come anche Pietà, in mezzo al verso. E a proposito di questo caso, dove le sedi sono i versi secondo, settimo e decimo, ci si offre spontanea l' osservazione, che Dante non vuol mai ripetere nell' identico modo, con le medesime peculiarità, i suoi ricorsi, quasi temesse di apparire povero di espedienti nel variarli, o che potessero così venir facilmente svelati al lettore. Deve dunque essere stato per queste stesse ragioni di varietà e di dissimulazione - che non si può dire che non gli sia riuscita — che nelle due stanze della canzone che segue Quantunque volte, lasso!, mi rimembra, ciascuna delle quali, per que' motivi che il poeta stesso adduce, deve considerarsi come compiuta in sè, Morte ricorre al verso decimo e Amore al dodicesimo, e poi, daccapo, nell'altra stanza, Morte al verso terzo e Amore all' undicesimo. Ma pure avviene così, che essi vengano a trovarsi fra loro la prima volta alla distanza di tre versi, la seconda a quella di nove versi, computandovi, questa volta, anche i versi di partenza, come è evidente che Dante fa in entrambi i casi; così che Amore viene a trovarsi nel terzultimo endecasillabo. E poi è anche qui evidente il proposito di formare delle triadi con que' due nomi e il nome Donna e Donna mia, riferibili entrambi a Beatrice, che nella seconda stanza è al nono ultimo verso, nell'ambito de' nove versi che corrono fra Morte e Amore (e anche qui è evidente che Dante ripete il computo del verso di partenza) mentre nella prima stanza è al terzo verso, così che la triade può ricorrere entro il solito ambito di nove versi, non computando — questa volta secondo l' ordinario — il verso di partenza. Arbitrî: si dirà. Ma chi dettava la legge poteva bene variarla a suo modo!

E ora al son. Era venuta ne la mente mia, dove ecco Amore al verso secondo e poi al quinto. Una disposizione identica ritroviamo nella Vita Nuova un' altra volta sola, nel son. Spesse fiate regnonmi a la mente. Ma se lì la triade, a parte la sua disposizione rispetto alle sedi, è completata con l'artifizioso espediente, per quanto non propriamente sforzato, di nominare Amore ancora una volta nella Divisione, nulla di simile può avvenir qui, dove il para-

grafo si chiude col sonetto in parola. Anche qui come lì abbiamo, prima de' versi, la solita triade Amore, Amore, Amore; ma, torniamo a dimandarci: e in quanto alle sedi? Dopo tutto le sono insolite. Eppure, vedete se Dante manca di espedienti e non sappia dissimularli! Caso unico in tutta la sua produzione poetica, di questo suo sonetto il divino poeta ci ha conservato un altro cominciamento in quattro soli versi, non granchè diverso dall' altro accolto in definitivo, tanto che alcuni editori lo hanno financo soppresso, tanto è parsa loro inopportuna quella ripetizione. O perchè mai Dante ha una cura così particolare per cosa così trascurabile? Possibile che gli sia rincresciuto tanto sacrificare quattro versi, non risolvendosi mai a dare la preferenza definitiva o all' uno o all' altro di que' due principî di sonetto? Gli sarà parso bene di far così, si dirà. E in verità, l'aria con cui egli ci fa cenno della cosa è la più naturale e disinvolta del mondo: "Partiti costoro -- egli dice a proposito degli amici autorevoli entratigli nella stanza mentre disegnava Beatrice fra un coro d'angeli - partiti costoro, ritornaimi a la mia opera; cioè del disegnare figure d'angeli: e facendo ciò, mi venne uno pensero di dire parole quasi per annovale di lei, e scrivere a costoro li quali erano venuti a me. E dissi allora questo sonetto, lo quale comincia Era venuta, lo quale à due cominciamenti; e però lo dividerò secondo l'uno e secondo l'altro". "A due cominciamenti" . . . e basta. Ma la verità è che leggendo i versi di seguito, come Dante stesso li dispose nel suo libello, cioè dapprima que' quattro e poi quegli altri quattordici, Amore riesce a trovarsi così, vedi caso!, in primo luogo in fine del verso sesto, e poi daccapo in principio del nono, e forma una triade con Altissimo Signore che sta nel verso terzo, sotto il quale, proprio lì, non crederei a caso, sta il nome di Maria. Oh per ingenuo Dante par fatto a posta!

Ma Colui che ebbe a drizzare ben presto il viso alle più ardue speculazioni della Teologia, e che accolse dall' antica sapienza quanto poteva trovarsi in accordo con quelle dottrine, era sopra tutto un vero poeta, e perciò schivo d'ogni cosa che potesse apparirgli, per un qualche verso, mera pedanteria. Certo è ad ogni modo, che di que' ricorsi già notati, nel resto del libello egli è più tosto parco. Così avviene che nel son. Videro gli occhi niei quanta pietate, Amore c'è una volta sola, soltanto al tredicesimo verso, che è poi, come s' è visto, un posto specialmente segnalato. E una volta sola lo troviamo nella prosa introduttiva; e come nel sonetto sta quasi in fine, quasi in fine del pari sta lì, in quella prosa. E sarà forse mero caso ... purchè non sia del genere de' tant' altri già visti. - Passiamo al son. Color d' Amore e di Pietà sembianti. Ecco questa volta, nell' ambito de' primi tre versi, Amore e Pietà formare ancora una triade con Donna, che sta giusto al verso terzo. E leggendo la prosa che riguarda il sonetto e lo precede, riscontriamo Amore giusto altre due volte; che son tre. Tre volte sole, poichè questo è un paragrafo che non ha Divisione. Nell' altro L' amaro lagrimar che voi faceste nulla ci si offre da notare, salvo la Morte al terzultimo verso. E questo, certo perchè argomento del sonetto non è già l'amore per Beatrice, ma il pentimento di Dante di averla tradita, almeno col pensiero, per lo eccessivo interessamento di quella tal sua vicina così tenera di cuore, mentre e' non avrebbe dovuto pensare che alla morte di lei. Certo anche per ragioni di varietà e di discrezione, nel sonetto Gentil pensero, che parla di vui, che vien dopo, Amore ricompare solo al verso terzo e decimo, sede anche quest' ultima certamente non priva di valore a' suoi occhi. Ma alle triadi si ritorna subito, col sonetto Lasso, per forza de 'molti sospiri, senza che però vi si ripeta, sempre per quelle ragioni medesime già accennate, quella rigorosa disposizione in sedi che più volte s'è notata altrove. Il campo della triade, dirò così, è qui spostato dalla prima nella seconda parte del sonetto, ed essa è formata al solito, co' nomi di Amore e Morte. Amore lo troviamo una volta in fine al verso settimo, ossia nel verso centrale, mentre al quattordicesimo, cioè nell' ultimo, con precisa proporzione fa le due parti, è Morte; e fra essi, quasi in mezzo (nel mezzo preciso non può cadere perchè si tratta d'un ambito di versi dispari) è daccapo Amore, in principio del verso undecimo. Ed eccoci alla fine: giacchè non ci restano ormai che i due sonetti: Deh peregrini, che pensosi andate, dove il nome di Beatrice ricorre al terzultimo verso e, ultimo, Oltre la spera che più larga gira, in cui Amore e Beatrice s'incontrano ancora una volta al terzo e al tredicesimo verso ... ancora per caso! E per un caso della stessa natura de' precedenti, l' ultimo capitolo della operetta di cui discorriamo si chiude con una triplice menzione di Dio in forma perifrastica, così ricordandolo: "Colui per cui tutte le cose vivono... Colui che è sire della Cortesia . . . Colui qui est per omnia secula benedictus". E fra questa triade, sotto il suo vertice, nell' ambito del mistico triangolo, ecco un punto, anzi un fulgido astro, circonfuso della luce stessa di quel Vertice uno e trino, ecco "la benedetta Beatrice" che "gloriosamente mira nella faccia di Colui qui est per omnia secula benedictus". E così avviene ancora, che il nome della gentilissima sia ripetuto tre volte, in fine a ciascuno degli ultimi tre paragrafi del libello, mentre in principio del § I, in segreta rispondenza con quella triplice ripetizione finale, sta il misterioso NOVE.

Altre non poche armonie di numero e di proporzione ci lascerebbe scoprire un attento esame dell'operetta gentile del nostro mistico poeta. Ma io temo di essermi già troppo dilungato su d'un tale argomento, che però non è privo di valore, poichè ci permette di penetrare in qualche modo nello spirito dell'arte dantesca e medievale, fondata sa rigorose leggi di armonia, di varietà, di proporzione, a base delle quali stanno i misteri stessi della astrologia e della religione. Quanto sia stata sapientemente meditata la disposizione in tutto simmetrica data

a' componimenti del "libello" fu già mostrato da Ch. Eliot Norton.1 Qui ci si può domandare, per un esempio, se è dovuto ancora una volta al caso che sian nove i componimenti che abbiano Amore al primo verso (20, 30, 60, 70, 110, 120, 130, 200, 280) e tre all'ultimo (17, 19, 21), quest'ultima volta nel verso E d lasciato Amor meco dolente, che gli editori hanno sempre escluso. Nè poche osservazioni del genere e rapporti curiosi tra numeri e nomi ci offrirebbe (ma già s' intende) la più pertetta ed elaborata opera di Dante, il poema della Commedia. A chi infatti non sovviene subito, per un esempio, della triplice ripetizione del nome di Amore nel c. V dell Inferno, il canto dell' Amore, nell' appassionato racconto di Francesca, e ciascuna volta in principio d'una terzina? "Amor ch' al cor gentil ratto s'apprende ... Amor che a nullo amato amar perdona ... Amor condusse noi ad una morte." Nè basta, che altre tre volte prima e altre tre volte dopo (vv. 66, 69, 78; 119, 125, 128) ricorre ancora quel nome in quel canto medesimo. E sarà anche per una mera combinazione, che, tanto nel primo che nell'ultimo canto del poema immortale, Amore sia ricordato proprio tre volte? (vv. 39, 83, 104; 7, 86, 145). Sarebbe come dire, che tutta casuale è la divisione dell' "alta tragedia" in tre cantiche di trentatrè canti ciascuna, ciascuna formata di terzine e finiente con una parola medesima: stelle; altro triangolo immenso, che abbraccia fra' suoi lati, che vanno dalla terra al cielo, tutto il sacro poema.

¹ Il Norton ha osservato che "se prendiamo per centro dell' opera la canzone Donna pietosa, troviamo ad equal distanza da essa la prima e la terza canzone diretta, tanto l' una che l' altra, alle Donne gentili. Quattro sonetti occupano lo spazio intermedio della prima e della seconda canzone e quattro ancora si frappongono fra quest' ultima e la terza canzone. È vero che la quarta di queste poesie non è detta sonetto, ma frammento di canzone; osservando però attentamente i 14 versi di cui questo frammento si compone, vi troviamo tutta la tessitura d' un sonetto, con la sola eccezione che il v. 11º è di sette sillabe, invece d' essere endecasillabo. La prima canzone è preceduta da dieci componimenti, ed attrettanti seguono la terza. Nove de' dieci dall' uno e dall' altro lato sono sonetti. Il decimo tra i precedenti è una Ballata; tra i susseguenti è una canzone, che limitata com' è a due strofe, e mancando della licenza, si può dire canzone imperfetta. Così dunque alla Ballata, cioè ad un componimento più esteso che il sonetto, e più breve della canzone perfetta, corrisponde un altro della stessa qualità. Sembra impossibile di supporre che una simmetria così compiuta sia casuale ..., "Ma codesto supposto non solo è da escludere, ma ci spiega perchè mai Dante abbia escluso dal suo libretto parecchi componimenti che ora fanno parte del suo Canzoniere. Lo specchietto che segne, dovuto al Norton, ci fa veder meglio quale sia la struttura organica della V. N., così:

<sup>10</sup> Componimenti brevi

I Canzone Donne ch' avete

<sup>4</sup> Componimenti brevi

I Canzone Donna pietosa

<sup>4</sup> Componimenti brevi

I Canzone Gli occhi dolenti

<sup>10</sup> Componimenti brevi

E come non ricordarsi, che per ben quattro volte troviamo nel Paradiso la triplice ripetizione del nome di Cristo in rima<sup>1</sup> con se stesso, e perciò sempre nell' ambito d' un medesimo numero di versi? (cc. XII, 71; XIV, 104; XIX, 104; XXXII, 85). Anzi il riscontro con Colui ecc., la triplice perifrasi che chiude la Vita Nuova accennante a Dio, è del tutto perfetto, così che ci permette bene di determinarne il preciso valore intenzionale. Ed ugualmente con una triplice menzione di Dio si chiude, per un altro esempio, la famosa epistola dedicatoria a Can Grande, contrassegno certo della sua tanto discussa autenticità. Contrassegno certo, ho detto; ma non il solo: chè tutta l'epistola è divisa simbolicamente - si noti bene - in trentatrè capitoli, in precisa corrispondenza col numero de' canti di ciascuna cantica del poema con cui sta in così stretta relazione. E a questo proposito cade in acconcio rilevare, sempre a proposito della Commedia, che mentre il Purgatorio ha trentacinque versi più dell' Inferno (perchè non trentatrè?) il Paradiso ne ha altri tre in più, con evidente allusione, o mi pare, alle tre persone della Trinità, glorificate in ispecie in quell' ultima cantica. Non mi fermo poi a rilevare che la somma de' versi dell' intero poema dà il numero 14233, che si chiude appunto con trentatrè unità e la cui somma ci offre un altro numero caro a Dante, il tredici, più volte riscontrato nella Vita Nuova. Ma, a limitarci solo alla Commedia, non si finirebbe così presto, se noi volessimo ora solo accennare a questi ed altri simili artifizi.<sup>2</sup> In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Su questo particolare è noto che ebbe a richiamare l'attenzione degli studiosi di Dante il D'Ovidio, nel suo scritto Cristo in rima, ora nel volume Studii sulla D. C., Palermo, R. Sandron, 1901, p. 215 e sgg. Ma, a parte le belle ed acute osservazioni di quello scritto, la conclusione ultima che il D'O, trasse dal ricorso predetto, cioè che a quella "superstizione metrica" Dante s' appigliasse, oltre che per reverenza al nome del figlio di Maria, per penitenza, ossia per voler fare ammenda di aver profanato quel nome sacro, avendolo introdotto, tanti anni prima, nel poco onesto sonetto a Forese Bicci novel, ci si prova ora assai lontana dal vero. Anche in quel caso dunque Dante non fa cosa per nulla inusitata e speciosa; chè si tratta anche lì di una triade, pari in fondo a tant' altre del poema, con la differenza che, trattandosi questa volta dello stesso figliuolo di Dio, e ricorrendo la triplice menzione nella cantica del Paradiso, e' volle farla in modo singolare e notabile, così che non è possibile che sfugga al lettore più distratto. Di ben altra natura ci appaiono anche i non pochi esempi di ripetizioni di vocaboli in rima perfettemente identici indicati dal Parodi nel suo così pregevole lavoro La rima e

i vocaboli in rima nella D. C. in Bull. d. Soc. dant. III, 141.

2 È noto p. es, che sul XII del Purgatorio, Dante, dandoci ancora un esempio e meraviglioso del suo senso della misura, ci descrive gli esempi di superbia punita in tredici terzine — civè in 39 versi, si noti — divise in tre serie di quattro terzine ciascuna; che le terzine della prima serie cominciano tutte con Vedea, quelle della seconda con O, quelle della terza con Mostrava, e che le tre serie si chiudono con un' ultima terzina di cui ciascun verso comincia con una di quelle tre parole. Or leggendo la V di Vedeva così come si scriveva una volta, cioè come U, è chiaro che con quelle lettere iniziali si viene a formare l'acrostico VOM, l'essere in cui la superbia s'incarna. E un altro acrostico in modo simile si forma in Paradiso XIX, come ha visto acutamente F. Flamini. L'Aquila celeste, formata dalle immagini de' beati, espone il contenuto del volume in cui sono scritte le colpe de' maggiori re

conclusione si può dire che Dante ha cercato e superato difficoltà tecniche quali nessuno mai aveva affrontato, e non certo per il fine unico, esclusivo di cimentare in quelle le sue così valide forze, per quanto non si possa negare che e' si compiaccia in modo evidente di farlo, ma, prima di tutto, per incarnare nelle sue opere l'altissimo e peculiare concetto che egli ebbe dell'arte sua, arte materiata d'arnonia, di simmetria, di proporzioni rigorose e mirabili, aventi a base uno de' più grandi misteri della religione cristiana, e perciò in relazione strettissima col carattere speculativo che gli fu proprio, come del pari con le sue dottrine cosmologiche, e, in generale, con la sua speciale cultura. Quando Agostino, il santo di Tagaste, scriveva: Pulchra numero placent. Ratio sentit nihil aliud sibi placere quam numerus, non affermava certo cosa nuova; o almeno in Italia, dove non era spenta ogni eco delle dottrine di Pitagora. Dante certo avrebbe potuto ripetere per conto suo quelle parole. Nè ad un tal proposito è senza una speciale significazione, che fra le "sette gran donne" che, nel capitolo LV del suo Centiloguio, Antonio Pucci, fiorentino d'una generazione posteriore a quella di Dante, fa comparire intorno al cadavere del grande poeta, a rimpiangerne la perdita irreparabile, non manchino, oltre la Musica, maestra di tutte le più riposte armonie, anche la Geometria, la quale lo paragona ad Euclide, e l' Aritmetica che ci dichiara quanto egli le sia stato fedele, facendo sempre mai ogni sua cosa "con misura". Anzi, appunto per questa ragione, essa non esita a mettere il nostro poeta alla pari giusto col grande filosofo e matematico di Samo sopra ricordato, con queste precise parole:

O Dante mio — diceva — o caro sposo ch' ogni cosa facesti con misura, tu fosti al mondo tanto grazioso, e tanto misurato, ch' io mi vanto che Pitagora non fu più famoso.

ENRICO SICARDI.

d' Europa. E lo fa in tre serie di tre terzine ciascuna, ossia in tre gruppi di nove versi, in ognuno de' quali si ripeton tre volte, nel primo verso di ciascuna terzina, le stesse parole iniziali: Li si vedrà; Vedrassi; E. E anche qui, con le lettere iniziali di codeste parole — sono, come quell'altre, due consonanti e una vocale — si forma un altro acrostico, cioè LVE, espressione che riassume in se stessa tutto il marcio di quegl'indegni reggitori di popoli. Cfr. F. Flamini, Appunti d'esegesi dantesca, nella Miscellanne di Studi critici dedicati ad A. Graf, Bergamo, 1903, p. 652e sgg. In quanto propriamente a' numeri, fu già notato dal Koeppel, Leitschrift XIV, 169 quanto rispetto ad essi fosse acuto lo sguardo di Dante. Si veda ora anche l'assai concludente ed acuto studio di E. Gorra, I nove passi di Beatrice in Romanische Forschungen, Mélanges Chabaneau, p. 585.

## Zur Geschichte der Indeklinabilien.

## 1. Die Geschichte von magis im Französischen.

Magis (mit der von alters her belegten Nebenform  $mage^1$ ) hatte im Lateinischen drei Bedeutungen,<sup>2</sup> und zwar ist es:

#### A. Elativisch.

I. Elativisch, synonym zu valde. Absolutes hohes Mass: sehr, in hohem Grade: magis amare intensiv lieben, magis doctus sehr gelehrt, magis placet es beliebt, ist sehr erwünscht, magis puto ich bin in hohem Grade der Ansicht. Itala Mat. 27. 23 magis tumultus großer Lärm, Paulin. Petricordia I, 32 mage laus est, I, 96 mage verum decorum, Form. Andecav. III, 49 meas magis necligencias, wozu in der Note die Korrektur: 'magnas?' Wie der Zusammenhang darlegt, ist keine Korrektur geboten.

## B. Komparativisch, synonym: 1. zu plus, 2 zu potius.

II. Komparativisch-quantitative Bedeutung, synonym zu plus. Es handelt sich nicht darum, ob etwas in sehr hohem Grade vorhanden, sehr intensiv ist, sondern nur darum, daß es 'mehr', 'intensiver' ist als ein anderes. Cic. magis esset pudendum, si—; magis color, magis est dulcius, Cic. magis estilis fieri non potuisset, in höherem Grade, glänzender, besser hätte er nicht Aedil werden können, Marc. Empir. 249 F sed si per os magis detrahere humoris materiam visum fuit eine größsere Quantität Schleim, Orienti Carm. (a. ca. 400) 599 ipsa morte magis plura agnosco timenda viel mehr fürchtenswerte Dinge (Dinge, die viel mehr zu fürchten sind), Paulin. Petricordia V, 212 quo mage credendum est testem magis esse probatum, wodurch es sehr glaubwürdig ist, daß der Zeuge erprobter sei. (Man beachte den Wechsel von mage und magis: mage als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mage, das nicht nur im Altlateinischen, sondern auch später, z. B. bei Paulinus Petricordia, Gallius Cyprianus (CSE XXIII) u. a. belegt ist, lebte im afrz, mai, maique, prov. mai fort.

Die Entwicklung von magis erklärt M-L I § 553 (über \*mags) aus \*max. Dagegen liefse sich einwenden, dass g viel früher zu j wird, als der Nachtonvokal verstummt. Magis dürste zu mais geworden sein, wie legis > lis, \*fagis > fais.

2 Vgl. Hand, Tursellinus.

tonloses elatives Adverb zu credendum, magis als betontes komparativisches Adverb.) Als ausgesprochen vergleichendes Adverb magis-quam mehr-als: Pers. 4. 4. 108 vendere magis lubet quam perdere etc., tautologisch magis plus, z. B. bei Chiron magis plus agitatus; auch bei Hieronymus vikarieren magis und plus. Natürlich dient es auch zu negativem Ausdruck: Cic, ad Att. valde te expecto, valde desidero, neque ego magis quam ipsa res et tempus poscit aber nicht mehr als = nur so wie. 'Nicht mehr als' ist gleichbedeutend mit 'ebenso sehr als': Verr. 4, 35 domus erat non domino magis ornamento quam civitati. Und da die rhetorische Formel nur ausdrücken soll, dass die zwei angeführten Vorstellungen einander gleich sind, so heißt es auch 'nicht weniger als': Tusc. 3. 5. 10 qui enim animus est in aliquo morbo ... non magis est sanus quam id corpus quod in morbo est = die Seele ist nicht gesünder als der kranke Körper, d. h. eben so wenig gesund = nicht minder krank, als.

Fürs Romanische wichtig sind die Weiterbildungen: Hieronym. (Migne) XXX, 659 B nos... qui nihil magis quam justum Dei judicium praedicamus nichts mehr als = nichts anderes = nur, ausschließlich, daneben 663 B qui nihil amplius, quam quod praeceptum est, operatur. Ermoldus Nigellus 2.74 nec sibi cura magis praeter amare keine größere Sorge außer; als nur. Hier ist also quam durch praeter vertreten, d.h. der Ausdruck ist aus den Synonymen magis quam und praeter kontaminiert. Vgl. S. 659.

III. Komparativisch-qualitative Bedeutung, synonym zu potius. Der Unterschied der beiden verglichenen Vorstellungen liegt in der höheren Eignung, in dem Näherstehen zu einer gewissen Beurteilung, 'eher'. magis hoc aequum das passt, eignet sich eher. magis velle lieber wollen, Capitolin. Macrinus (Script. Aug.) 2. 4 quem vis magis quam parricidam jeden Beliebigen eher als den Vatermörder, Bell. Afr. XIII, I artificiis magis quam viribus decernendis, Tert. Resur. Carm. 45 magis illud prius est sine quo priora non possunt viel mehr ist das das erste, Hieron. Ep. 125. 16 Nunc ... honor nominis Christiani fraudem magis facit quam patitur eher Anstoss erregt als erleidet, Mar. Vict. I, 519 donec te lenta senectus terram, quod magis es, faciat, was du vor allem bist, Paullus Dig. 5, 3. 22 an hic magis possessor audiendus sit non petitor, ob hier eher der Besitzer gehört werden soll oder der Kläger. Die Bedeutung 'vielmehr': Hieron. XXIV, 154 C quando tibi potero persuadere me non potuisse magis quam voluisse. Dieses "nicht A vielmehr B" kann natürlich auch umgekehrt ausgedrückt werden: "nicht sowohl A als B", respektive "nicht (sowohl) A sondern B: Liv. I, 44. 5 hoc spatium non magis quod post murum esset quam quod murus post id . . . nicht so sehr weil - sondern. Bei Plin. Paneg. 82. 7 finden wir die Wendung in anderer Stellung: nec dignitate nuptiarum magis quam his artibus inclaruisse nicht durch die Würde der Ehefrauen so sehr als durch diese Künste, nicht -- sondern.

In allen drei Bedeutungen ist magis ins Französische übergegangen.

## Elativisches magis.

Hierher gehört, wie mir scheint, Alex. 65 De la celeste (vie) li mostret veritet. Mais lui ert tart qued il s'en fust tornez. Man mag das 'mais' als noch so geschwächte Adversativpartikel fassen, bietet es doch der Erklärung Schwierigkeit, weil eben überhaupt kein Gegensatz vorliegt, sondern ein Fortschreiten der Erzählung: Er predigt ihr die Wahrheit des himmlischen Lebens. Sehr eilt es ihm, dass er dahin gelange. Was die Form des Pronomens anbelangt, so zeigt Alexius selbst den Wechsel von betonter und tonloser Form bei donc: 57 donc lui remembret de son seignor celeste, gegen 40 donc li achatet filie ad un noble franc. Ille 1425 ... Que Galerons ne voelle mie Estre sa seror ne s'amie; Mais trop li tarde et li demeure, Gar sehr wie plus. Bartsch, Past. III, 5. 17 tricheor sont mes trop cil chevalier. Aus diesem mais ist die Redensart ne pouvoir mais 'nichts dafür können' zu verstehen, nämlich: pouvoir mais, wie magis puto, magis amo = 'etwas intensiv können', und daher mit der Negation: nichts vermögen, in einer Sache nichts ausrichten können. Ich kann dabei nichts tun, also: ich kann nichts dafür. Cast. v. Coucy V je n'ai mais povoir de moi defendre, ich habe keine Kraft. Es heisst auch: in einer Sache nicht beteiligt sein; Mont. Ess. II, 48 (Littré) que peut-il mais de vostre ignorance? — H. Estienne Apol. pour Hér. 18 les enfans ont esté tuez pour l'occasion d'une chose de laquelle ils ne pouvoyent mais.

# Quantitativ-komparativisches magis.

Die Bedeutung 'mehr' ist altfranzösisch ganz geläufig: mais ou poi; trois centz en ont perduz e mais, Prov. Vil. 44 Cil qui se desgarnist Dou suen, on l'escharnist Quant il n'a mais que prendre wenn er nichts mehr hat, was man nehmen kann. Noch jetzt dialektisch, z. B. norm. il n'a mais que dire er hat nichts mehr zu sagen.

Die Bedeutung 'noch dazu': Octovien de St. Gelais, En.

(Rich. 861) f. 107c: transperça lors sa cuysse et mais l'aigne.

Von 'mehr' zum temporalen Ausdruck. 'Fürderhin': Berte XXX Ha Diex, verai je mes, fet-elle, mes amis. Nicht mehr: Cunes de Béthune Or n'en ai mais talent; nie mehr: Alex. 36 Quant veit li pedre que mais n'avrat enfant, Percev. (God.) n'en tot le monde n'a mai on, qui mieus devisast la façon du chastel. Jemals: Doon May. 2471 au premier desplaisir que tu mais lui feras, Jourd. Blaiv. 709 furent mais gens en cest siecle vivant (A-t-on jamais vu?). Niemals: onques mais. Niemals—mehr ne—mais. Spezialisiert für den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man beachte die Variae Lectiones: A kar lui iert tart, also Fortschreiten der Erzählung; P tart lui esteit mit emphatischer Herausstellung des tart.

Ausdruck der Zukunst, tritt mais an alle temporalen Ausdrücke: mais toz dis, mais nul jor, a mais totz tens, a mais toz jors; mit nachgesetztem mais: a nul tens (a totz tens) mais, a tens mais, a tosjors mais; ohne bestimmte Zeitangabe, mit substantiviertem mais: a tout mais. Ferner bedeutet es von jetzt ab: mais ouan, mais hui, des mais en avant. Nunmehr: Gar. Loh. I Lairons du roi, dirons mes de Henri, Ben. Norm. II, 6107 La terre est mais desabitée Et la genz morte et afamée. Hier hat mais die Bedeutung 'jetzt' angenommen; auch mais ouan, mais hui werden in diesem Sinne verwendet (Belege bei God.).

In abgeschwächter Bedeutung 'je': Villon Gr. Test. 36 Que dys? Seigneur! Helas, ne l'est-il mais? Ist er es je? Ist er es

denn überhaupt?

Rein komparativisch wird es, wie plus und ains, auch mit de

konstruiert: mais de trois centz neben mais que.

Aus dem komparativen magis—quam entwickelt sich das viel umstrittene altfranzösische ne mais que und Konsorten im Sinne der Ausschließung, der Negation, der Hervorhebung und zwar sind zwei Entwicklungslinien nachweisbar:

I. non magis—quam führt, wie schon gezeigt, zur Ausschließung und Hervorhebung: 'nur'. Non habeo magis quam unum = unum tantum = unum solum. So im Alex. 37 mais (fürder) n'avrat enfant mais que cel sol, Cout. des Chartr. Dijon (God.): Li faivres ne doit forgier es freres mesque ce qu'il doivent avoir nicht mehr als was sie haben sollen, Joinv. 136 il sont certeins que il ne pevent vivre mez que tant comme il plera a monseigneur, Barb.-Méon III. 113. 4 N'ot gaires de possession mais que une bone maison. Und mit Bewahrung der lateinischen Stellung: Poème Mor. 420b Cant il l'en geita ne mais que quinze jors al secle demora.

Ferner haben wir: habeo (facio) nihil magis quam nichts als = nur. Psalm XVII (Maz. 798) Il n'ait mai kes iniquiteit et mauvistieit, es gibt nichts als. Livre au filz Agap (God.): Et ne verra l'en mes que bestes sauvages, Rom. de Kanor (God.) Je savoie bien qu'il ne vous chaloit maisque vous fussies de moi partis es drückte euch nichts als von mir getrennt zu sein. Nouv. fr. 54 Amiles ne trouvai qui fust por lui mas que Hildegarde niemand als nur, Am. et Am. 2501 Ne li faut chose mais que santez, ihm fehlt nichts als (= nur) Gesundheit, nichts als ist hier gleichbedeutend zu

ausser.

Diese Entwicklung steht auf festem Boden; sie wurde auch von Mussafia in seinen Vorlesungen vorgetragen.

2. Nun aber komme ich zu der Form ne mais (ne nemais) ohne que. Es fragt sich, wieso das quam weggefallen ist. Tobler's Erklärung V. B. III, 76 ff. ist bekanntlich die: jemand macht eine Aufstellung: non habet filium magis. Worauf nach einer Pause die Korrektur erfolgt: unum. Dann wären diese zwei Sätze zusammengezogen worden und durch Verschiebung der Pause auch Ver-

schiebung der Funktion von magis eingetreten, das aus einem Adverb zur Konjunktion wird, ähnlich wie dt. dass u. ä.

Gegen diese Aufstellung ist nun aber in Erwägung zu ziehen, dass sie zu den spätlateinischen Sprachgepflogenheiten nicht zu passen scheint. So weit wir den spätlateinischen Habitus kennen, haben die Leute damals eher ein Wort zu viel gesetzt, als dass sie eine gedankliche Korrektur so herausgestoßen hätten, wie das 'non habet magis. - Unum' voraussetzt. Ein 'doch', oder sonst irgend ein Verbindungswort erwartet man. Es ist auch nicht zu übersehen, dass in all den anderen Beispielen, die Tobler heranzieht, wie dt. dass usw., zwei gleichartige beigeordnete Vollsätze vorhanden sind, von denen im Laufe der Zeit der zweite untergeordnet wird. Hier hätten wir es aber nur mit einem Satzfragment zu tun, das im Zwiegespräch noch eher verständlich wäre, als in der fortgeführten Rede eines und desselben Sprechers. Aus dem Zwiegespräch heraus hätte dann aber keine Pausen- und Bedeutungsverschiebung entstehen können. Als raffiniert zugespitzte Antithese, als ausgeklügelte Redefigur eines Rhetors könnten wir uns eine solche Wendung denken, aber in der Volkssprache steht der Fall vereinzelt da.

Quam kann nur in einem Antwortsatze ausgefallen sein, wie Herzog ZRPh. XXXI, 507 andeutet, bei der Widerlegung von Clédat's Aufstellungen (Rev. de Phil. Franc. XX S. 14)1. Die Entwicklung von non magis ohne quam geht offenbar auf das Gespräch zurück. Auf eine Frage quantos habes? erfolgte die Antwort kaum anders als: non magis quam unum. Auf die Frage quantos magis habes? lautet sie: non magis habeo. Herzog's Ausdruck 'im verballosen Satze' ist also noch zu rektifizieren, denn seine Aufstellung von non magis quam duos zu \*non magis duos ist sprunghaft. Es ist dabei eben wieder nicht gesagt, wieso das quam wegbleibt. Es liegt aber auf der Hand, dass es wegbleibt (und zwar in einem verballosen Satze) in der Gegenfrage: Quantos habes? - Duos. - Non magis? = nur? Hier konnte non magis in der einschränkenden Bedeutung erstarren und sich vom Komparativ loslösen, so das es des 'quam' nicht mehr bedurfte, wenn dann ein Objekt dazu trat: Non magis duos? das übrigens eine Zusammenziehung aus zwei Fragen sein kann: Non magis? (sich vergewissernd) duos? Von da aus dringt es zunächst in den wiederholenden, beteuernden Antwortsatz: non magis, duos > non magis duos. Da non magis nun das Objekt negativ einschränkt, ist es natürlich, dass ein hinzutretendes Verb ebenfalls die Negation hat: non habeo non magis duos. Da das Französische, auf das

¹ Nach Clédat wäre zwischen mais und que ein 'il faut' ausgefallen und das 'que' geschwunden, als nemaisque den Wert einer Präposition mit Akkusativ erworben hatte. Das ist schon deshalb abzulehnen, weil es sich bei dem Schwund des 'que' nicht nur um einen französischen Vorgang handelt, sondern die Form non (ne) magis ohne quam auch rumänisch und norditalienisch vorhanden ist.

ich hier allein eingehen will, statt non in solchen Fällen ne setzt (vgl. Tobler V. B. I, 3) so haben wir also bereits im vorliterarischen Französisch die Typen

- I. non nihil habeo magis quam unum > ne mais que
- II. ne magis? sobald ein Verb dazutritt: > } ne — nemais.

Nichts begreiflicher, als dass diese zwei Formen, die schließlich gleichwertig die einschränkende Bedeutung ausdrücken, sich anziehen und gegenseitig beeinflussen; daher erhalten wir einerseits

III. ne - nemaisque

andrerseits, da  $\bar{j}$ a so häufig neben Wörtern mit -que Simplicia ohne que stehen,

IV. ne - mais.

Einige Belege zu II: Rol. 381 Jo ne sai veirs nul hume Ne mes Rollant keinen — als nur = außer. Raimb. Og. 4617 qu'il n'en paroit ne mais l'oel et le pie, nichts — als nur, Li biaus Desconnuz 206 N'i a celui qui ait talent nemais li biaus Desconnuz.

Zu III: Chev. Cygne 204 n'en remaine avec lui nemaisque trente et six, Rol. 1309 ne mais que dous n'en i ad remes vifs.

Zu IV: QLR 123... si cume la mere sun filz qui n'ad mais un, Ille 5450 Nus ne set sossiel les noveles, mais lor sergent, Ben. Norm. II, 10493 Si n'i ont unc puis autre plait mais del eissir, alle in der Bedeutung niemand (nichts) — als nur = ausser.

Die Negation kann anders ausgedrückt sein: Joinv. 167 ainsi en revenimes sans riens perdre, mesque ce que le mestre de S. Ladre y avoit perdu. Ein weiterer Schritt Ms Bern 365 (God.) que fait on autre chose mais ques on oeuvre la porte? Eine rhetorische Frage; man hat im Sinne: man tut nichts anderes als —. Weiter ganz ohne Beziehungswort Ps. XVII (Maz. 798) Et qui est Dieu maiques nostre Seigneur? 'wenn nicht'; entstanden aus dem assertorischen Satze: er ist niemand (nichts) anderes — als. Einer Ergänzung bedarf auch Joinv. 137 l'omme lay ne doit pas deffendre la loy cretienne nemais de l'espee — nicht anders als mit dem Schwerte, nicht — außer.

Man hatte also zwei Wortpaare nemais nemaisque und mais maisque, die im negativen Satze die Einschränkung 'nur', 'bis auf', 'aufser' bedeuten. Eine Aussage wird geleugnet bis auf einen gewissen Punkt; der ist von der gemachten Aufstellung ausgenommen. Die Funktion des Ausschließens heftet sich diesen Wörtern an, sodaßsie zu reinen Ausschließungspartikeln werden und als solche auch im positiven Satze Verwendung finden: Rol. 217 Franceis se taisent nemais que Guenelon, Rol. 1689 twit sont ocis nemais seisante, Passion 99 Tot ses fidels i saciet maisque Judas, also alle drei schon in den ältesten Texten, während das einfache mais

m. W. erst später zu belegen ist: Mort. Aym. 449 tote estoit noire mes un bras qu'ele ot blanc etc. Auch hier gilt die Aussage bis auf einen Punkt, der von der Aufstellung ausgeschlossen bleibt, aber nun natürlich im umgekehrten Verhältnis. Die Aussage ist bejaht, der ausgenommene Punkt verneint. Das ist also derselbe Vorgang, den wir in neis beobachten: Im negativen Satze — 'selbst nicht', 'nicht einmal', heißt es im positiven 'sogar', weil die steigernde Bedeutung überwiegt.

Nemais und Kons. dienen nun in gleicher Weise zur Ausschließung wie fors und es ist daher begreiflich, dass das von ihnen abhängige Nomen im Obliquus steht, auch da wo die Satzkonstruktion den Rectus erfordern würde (vgl. Tobler V. B. III, 82), wie in dem eben zitierten nemaisque Guenelon, Flore und Blancheft.

1716 Tout se lievent ne mais k'aus trois.

Natürlich kann der von der Aussage ausgeschlossene Punkt in Form eines ganzen Satzes gegeben werden und dann wird also nemais und seine Sippe konjunktional gesetzt. Es bedeutet: außer: Joinv. 137 Il dit que il n'avoit pas conseil du redire mesque devant ceulz qui estoient au matin.

In der Bedeutung 'nur dass', 'bis auf das, dass',' aus-

genommen dass, steht es

im negativen Satz: Rou II, 2446 *Unkes* n'i arestut, nemais qu'un pou mangea nur, dass er ein wenig ass. Er rastete nicht bis auf das, dass —.

Im positiven Satz: Guil. Pal. 4240 A mult grant joie s'en revont, maisque mult las et pené sont, Erec 1652 Ses peres est frans et cortois mesque d'avoir a petit pois. Nur dass sie sehr müde sind; nur Besitz hat er wenig. In beiden Fällen ließe sich 'nur dass', 'nur' durch 'aber' ersetzen; wir haben es nämlich mit Vollsätzen zu tun.

Die Bedeutung 'außer' entwickelt sich beim konjunktionalen nemais so: ich tue es nicht außer = ich tue es nicht, wenn nicht -, = ich tue es, wenn nur - oder schliesslich: ich tue es nur wenn. Es leitet also einen Bedingungssatz ein. Die Aussage gilt, wenn eine andere Aussage gilt (resp. nicht gilt). Chans. d'Ant. 174 tous les estuet morir ... ne mais se il voloient guerpir lor loi haie, aus plus riches barons donrai grant manandie, nur wenn sie wollen = es sei denn, dass sie wollten. Es kann, wie jede andere Konditionalpartikel den Konjunktiv regieren: Huon Bord. 145 maisqu'il fust fervestus et armés es sei denn dass, vorausgesetzt dass, R. Cambray 2284 Et pardonrai trestot, par St. Richier, mais que mes oncles puisse a toi apaier, J. de Salisb. (God.) Il n'est homme plus necessaire ne plus proffitable que le mire, mais que il soit loial et sage, aber er muss -. Es hält sich bis ins 16. Jahrh.: Marg. d'Angoul. Brief 63 Maisque il plaise a V. S. vous garder en bonne santé, je ne crains riens. Noch bei Garnier, Bradam. 605 quelle parfaite joye, Mais qu'un petit Cesar entre vos bras je voye.

Eine letzte Entwicklungsphase ist dann aus der konditionalen die rein temporale 'sobald als': Tournebus Les contens II, 2 Mon pere, maisque j'aye dit deux mots a Madame Françoise je vous vieng trouver. Ebd. III, 7 Ce sera grand pitie de la vie qu'elle fera tantost maisque tout nostre mystere soit decouvert. Fürs Normannische verzeichnet es Littré: mais que j'aille chez vous je vous l'apporterai, wenn ich nur = sobald.

Mit einfachem mais: Troie 16347 mei ne chalt s'il maveit ocis, mes de lui fust vengement pris, wofern nur (es sei denn dass) u. a. Ebenso mes tant que wie fors tant que 'nur dass'

vgl. Auberee 633.

Das einschränkende maisque verblast zur farblosen Adversativpartikel, von 'nur dass' zu 'nur', 'aber'. Rich. 4597 Si maudist l'eure qu'il le vit, Mais que ce fut entre ses dens, aber er tat es nur zwischen den Zähnen. Hier beschränkt maisque die Gültigkeit der gemachten Aussage in ganz anderer Weise als früher; es gibt nämlich nur einen Gradunterschied. Es bestreitet nicht einen einzelnen Punkt der früher gemachten Aussage, sondern läst sie im vollen Umfange gelten, schwächt sie aber in demselben vollen Umfange ab. Er hat geflucht, nur dass er es leise getan hat. Hier verläuft also die Grenze zwischen dem ausschließenden und dem adversativen mais.

Tobler stellt die Entwicklung von ne mais que aus komparativischem magis quam in Abrede mit der Begründung, es hätte sich bei mais dann auch de finden müssen, wie bei allen anderen Komparativen. Dieser Einwand scheint mir nicht unwiderlegbar. Das komparativisch gefühlte mais hat ja de, wie plus de (vgl. S. 659). Das ausschließende mais aber wurde, sowie es eben in die hervorhebend-ausschließende Bedeutung überging, nicht mehr komparativisch gefühlt. Das Nebeneinander der Formen nemais und maisque bewirkte von vornherein, dass hier que nicht als das komparativische que gefühlt wurde, das mit de wechseln kann, sondern als adverbiales resp. konjunktionales que, daher es nach Belieben weggelassen und mais allein gesetzt wird; das que andrerseits erhält auch noch advb. -s (maisques). Nemais(que) war keine flüssige Komparativform, sondern eine erstarrte; wäre sie nicht erstarrt, so hätte sie sich nicht zur Bedeutung 'nur', 'außer', 'sondern' entwickeln können. Übrigens haben wir in puisque einen analogen Fall, der aber noch viel auffallender ist: puis neben puisque wie ains ainsque, avant avantque, und dennoch stellt sich kein puis de ein, obzwar ains de, avant de vorkommen.

# Qualitativ-komparativisches Magis.

Reines magis — potius 'lieber' scheint mir vorzuliegen in Alex. 48 Danz Alexis l'esposet belement, mais de cel plait ne volsist il neient. Er hat sie geheiratet; lieber wüßte er nichts von der ganzen Sache; lieber wollte er nichts damit zu tun haben. Tobler stellt dieses mais unter das rein adversative, korrigierende mais; es handelt sich aber wohl eher um ein magis velle, aus dem der Konjunktiv dann auch ganz verständlich ist. Hs. L hat zwar mais

co est tel plait, zeigt aber in der ganzen Strophe schlechte Über-

lieferung.

Der Sinn von magis — potius — 'eher', 'vielmehr', 'lieber' ist die Richtigstellung einer eben gemachten Aussage. Ich sage: A; man korrigiert mich: "vielmehr passt B." Gui Bourg. 2170 je irai ... a Huidelon parler. Sire, ce dist Bertrans, mais moi laissies aler. Vielmehr (lieber) lasst mich gehen. Heut wendet man statt dessen plutôt an, das gleichwertige Wort, nur dass seine Bedeutung weniger verdunkelt ist.

Aus dem korrigierenden magis ist das adversative hervor-

gegangen.1

Diese Richtigstellung eines Urteils kann von dreierlei Art sein:

I. Eine ganz allgemeine Richtigstellung, wie die eben erwähnte: tu ne vadas, magis ego. Dieses Stadium war jedesfalls vorromanisch, da es in allen romanischen Sprachen, außer Rumänisch, anzutreffen ist; magis besagt, dass statt eines Objektes ein anderes gesetzt wird, es ist soviel als 'statt dessen', 'sondern'. Diese beiden Partikeln drücken im allgemeinsten Sinne aus, daß eine Auffassung an Stelle einer anderen gesetzt wird. Ce n'est point parce que ses passions le rendent contraire à Dieu, mais parce qu'elles troublent son repos, Cid II, 9 immolez non à moi, mais à votre couronne, mais à votre grandeur. Aber die Korrektur ist nicht immer so allgemein gehalten, dass sie überhaupt für einen Gedankengehalt A einen ganz anderen, B, setzt. Fast immer spricht sich darin eine Gegenüberstellung, ein Gegensatz, ein Widerstreit zweier Meinungen aus, so dass mais in adversative Bedeutung gedrängt wird: Sev. cela est bon pour une demoiselle de Saint-Cyr, mais pour une véritable Abbesse; die Rangunterschiede sind in Gegensatz gestellt. Ronsard I, 91 ton jeune coeur, mais vieil pour decevoir Jung, insofern die Angeredete jung ist, aber alt inbezug auf die Kunst des Täuschens. Rein adversativ: mais non. Volt. Dict. Phil. (Moïse) Le peuple pour qui Dieu a fait des choses si étonnantes va sans doute être le maître de l'univers; mais non, le fruit de tant de merveilles est de souffrir. Das gerade Gegenteil trifft zu. Mais encore: Lafontaine fabl. I, 5 Qu'est-ce là? Lui dit-il. - Rien. -Quoi, rien? - Peu de chose. - Mais encore? etc. Aber etwas ist doch da, (im Gegensatz zu Deinem Leugnen), ich sehe doch etwas.

Die Korrektur erstreckt sich nicht immer auf das ganze Urteil, sondern sie kann auch partiell sein. Die zuerst ausgesprochene Meinung besteht zwar fort, wird aber nicht in ihrem

¹ Tobler a. a. O. 82 streift die Frage, ob adversatives mais unmittelbar aus der Bedeutung 'potius' abgeleitet werden soll und läßt sie unentschieden. Er neigt eher zur einheitlichen Ableitung auch dieses mais aus dem in Pausa stehenden magis. M.-L. Syntax § 550, 553 (vgl. auch 702) wird mais nicht mit potius in Zusammenhang gebracht und die Tobler'sche Erklärung im Ganzen beibehalten. Aber im Syntax-Kolleg 1904/05 hob Professor Meyer-Lübke hervor, daß im adversativen mais die Bedeutung 'potius' steckt und daß die beiden mais zu trennen sind.

vollen Umfange als gültig angesehen, sie wird durch die Korrektur zwar nicht verdrängt, wohl aber eingeschränkt, daher haben wir

2. Richtigstellung im Sinne einer Herabminderung des ersten Urteils. Il est riche mais avare. Der Reichtum ist (inbezug auf seine Wirkung nach außen und zur Beglückung des Trägers) eingeschränkt durch den Zusatz 'geizig'. Britan. IV, 3 J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. Die Aussage 'ich nähere mich freundlich meinem Nebenbuhler' ist herabgemindert durch die Mitteilung, daße se keine tatsächlich freundliche Annäherung ist: 'aber nur' um ihn zu erwürgen. Hierher gehört auch Alex. 114 Iluec troverent dam Alexis sedant, mais ne conurent son vis ne son semblant. Die gute Nachricht, daß sie ihn endlich trafen, ist eingeschränkt durch die Tatsache, daß sie ihn nicht erkannten. Tu nous laissas le jour, mais pour nous avilir. Die Gnade ist herabgemindert durch den Zusatz: (,aber nur') um uns zu erniedrigen etc.

3. Richtigstellung im Sinne einer Steigerung des ersten Urteils. Die Aussage 'A ist B' wird korrigiert: 'vielmehr ist es B2' 'es ist sogar B2'; mais ist also wieder reine Steigerungspartikel. C'est bon, mais très-bon. C'est un coeur, mais un coeur, c'est l'humanité même. Elle y fut reque très-bien, mais très-bien. Mais oui ganz gewis. Mit Wechsel des Ausdruckes: un seul cri, mais éclatant, mais unanime. Non seulement il est bon, mais encore il est généreux. Auch noch, noch dazu. Eigentümlich knapp und kraftvoll bei Ronsard III, 213 (an Heinrich III, dessen Güte öfters der

göttlichen verglichen wird): O prince, mais o Dieu!

In etwas abgeblasster Bedeutung dient dann mais zur Überleitung von einer Aussage zur anderen: mais cependant, mais enfin, à quoi en voulez-vous venir?, mais qu'avez-vous, mais que voulez-vous faire. Verkürzter Ausdruck liegt vor in Fällen, wo das mais sich nicht unmittelbar auf das eben Gesagte bezieht, sondern auf etwas, was der Sprecher im Sinne behält. So im Alex. 83 Donc en eissit danz Alexis a terre, Mais ço ne sai com longes i converset. Der Gegensatz liegt nicht darin, dass er 'ausgestiegen' und 'dort geblieben' ist, sondern, das Aussteigen erzählt der Autor mit voller Gewissheit, aber 'das weiss ich nicht', wie lange er geblieben ist. Die Variae Lectiones drücken denselben Gedankengang aus. Mais als Angabe der Ursache: Je l'ai maltraité, mais j'en avais sujet. Ich knüpse mit aber an ein nicht ausgesprochenes Mittelglied an: das könnte roh, unbedacht, unrecht scheinen, (ist es aber nicht) vielmehr hatte ich einen Grund. Oder: mais revenons à notre propos. Nicht ausgedrückt: lassen wir dieses Gespräch, kommen wir vielmehr auf unser Thema zurück. Oder zur Einleitung eines Widerspruchs: mais ne vous en diplaise, voll ausgedrückt: ich werde zwar etwas Gegenteiliges vorbringen, hoffe aber, Sie nicht zu beleidigen.

Es ist schon oben darauf hingewiesen worden, dass das ausschließende mais (nemais) bis an die adversative Bedeutung gelangt. Dennoch wäre es nicht angebracht, diese Fälle einsach

zum adversativen mais zu schlagen. Nicht nur aus chronologischen Gründen: alle Bedeutungen von mais liegen in den ältesten Texten nebeneinander, adversatives nemais hingegen ist erst später zu konstatieren. Den Ausschlag geben die inneren Gründe: Das adversative mais < 'potius' fügt dem aufgestellten Urteil ein neues Argument hinzu, das bisher übersehen worden war. Il est riche mais avare. 'Avare' steht an Stelle eines Vollsatzes; es ist eine neue Vorstellung zu dem früheren hinzu getreten, sie mag voll ausgedrückt sein oder nicht. Das einschränkende mais hingegen leitet keinen neuen Gedanken ein, sondern schliesst nur aus der schon gegebenen Gesamtvorstellung einen Teil aus, es hebt aus der mitgeteilten (nun schon bekannten) Vorstellung etwas heraus. Z. B. tote estoit noire, mes un bras qu'ele ot blanc. Nun könnte ja die Ausdrucksweise mit korrigierendem mais daneben stehen: 'vielmehr, an einem Arm war sie weiß'. Was aber dem Ausdrucke gerade hier durch den krassen Widerspruch etwas dumm Unbedachtes gäbe.

Jedesfalls ist vom ausschließenden (ne)mais auszugehen.

Auch wo nemais und Konsorten in der Bedeutung 'nur' einen Satz einleiten ist der Übergang zur adversativen Bedeutung gegeben und auch hier ist er gemacht worden, vgl. das oben zitierte a mult grant joie s'en revont, mais que mult las et pene sont. Das könnte auch schon übersetzt werden: aber müde sind sie. Ille 1823 Et voit illoec ester s'amie, Nemais il ne le connoist mie, Ains cuide que ce soit uns hom. Hier haben wir die Bedeutung, die zwischen nur und aber schillert; nemais ist wie das adversative mais konstruiert: es leitet einen neuen Vollsatz ein und kann mit ,jedoch' übersetzt werden. 2296 Bien sai que l'os nos assaudra Ne mais viande lor faudra. Das Heer wird uns angreifen; nur werden ihm Lebensmittel fehlen. Es ist aus der Situation heraus zu erklären: sie werden uns belagern, aber es wird nicht lange dauern können, denn sie werden bald Nahrungsmangel haben. Also: Angreifen werden sie uns, nur wird es nicht lange dauern. Noch deutlicher 606 Se je muir chi A con mal port sont arrivé Tuit cil qui sont de moi privé. Ne mais, se dieux me velt conduire Cier me vendrai ains que je muire. Vorausgesetzt, dass Gott mir hilft. Die beiden Sätze enthalten keinen Widerspruch, daher erscheint mir Tobler's Klassifikation zu 'aber' a. a. O. 84 etwas sprunghaft. Es ist konditionales ne mais, das noch außerdem durch konditionales se gestützt wird. Aber es ist eine eigenartige Konstruktion, die der adversativen näher steht: nemais leitet formell und inhaltlich den neuen Satz ein und hängt nicht von etwas schon Gesagtem ab.

Aus solchen Schattierungen der Verwendung ergibt sich die Möglichkeit, 'nemais' in der Bedeutung 'jedoch' zu verwenden, wie wir es öfters finden, speziell in Ille, z. B. 1638 C'est cose trop desmesuree. Nemais ce que avenir doit Ne puet nus tolir, 5315 (Galerons est none velée . . .) Ne mais li dus en ot tel doel, 2263 I ciet bien tel a .i. assaut, Quant on le requiert, qui poi vaut, Ne mais pröece est

aduree En cose bien amesuree, 'hingegen'. Chans. d'Ant. II, 153 Car li Turc les enchaucent . . . Ne mes, diex en ait los, qui tot puet justicier, N'i perdirent li nostre vaillisant un somier. Keine einfache Umstellung aus n'i perdirent li nostre ne mes un somier; bei der Übersetzung 'nicht mehr als' fehlt das Bindeglied beider Aussagen, auch ist der Einschub zwischen Ne mes und ne zu beachten; ne mes ist vom übrigen Satze losgelöst und hat selbständige Bedeutung: 'jedoch'. In einigen Fällen ist, wie Tobler a. a. O. 81 erwähnt, die Übersetzung mit 'sondern' näherliegend: Chans. d'Ant. II, 274 Vous n'avés pas les Turs mors ne desharetés, Ne mais /hesus de gloire ... Méon I, 3, 43 en sa mule point n'avoit De frain, ne mes seul lo chevestre = sondern nur, nule enneur terrienne ne veuil aquerre mes que ta loi essaucier. In diesen Fällen liegt ganz und gar Ersatz einer Vorstellung durch eine andere vor. Wir haben also eine Zwischenform zwischen adversativem und rein ausschließendem mais; und so konnte eine Zeitlang neben adversativem mais auch adversatives ne mais ne - nemais maisque usw. existieren.

## 2. Indeklinabilien mit -ipse.

Es kommen vor allem drei Bildungen in Betracht: ne + ipse, ant- + ipse und de + ipse. Da bei frz. anceis und bei frz. dès und ähnlichen Formen die Zusammensetzung mit ipse fraglich ist, so empfiehlt es sich, mit ne ipse zu beginnen,

## I. Ne ipse.

Sicher ist ne ipse enthalten in it. nessuno und in der provenzalischen Sippe neissus, neis; im Französischen bietet die Entwicklung von ne ipse > neis nis nes neben neis der Erklärung Schwierigkeiten. Es liegt auf der Hand, dass prov. neis und frz. neis nicht denselben Entwicklungsgang gemacht haben können. An eine Entlehnung des Französischen aus dem Provenzalischen ist nicht zu denken; ganz abgesehen davon, dass das Französische zweisilbige Formen ausweist, die es ja unmöglich aus dem Provenzalischen entlehnen konnte: (z. B. Oxf. Psalter 38, 9 nedes, 138, 12 naes, Cambr. Psalter 134, 17 nees etc.)

Da das Provenzalische auch das bejahende eis zur Hervorhebung anwendet, sei zunächst ein Blick auf die provenzalischen

Verhältnisse geworfen.

In unseren ältesten südfranzösischen Texten sehen wir eps wesentlich häufiger gebraucht, als später; in der Passion allein steht es 10 mal, und zwar 2 mal beim Feminin: 116 per epsa mort 313 ad epsa nona; da im Provenzalischen ipse ein Indeklinabile ist, können wir beim Maskulin nur durch die Stellung entscheiden, ob es adjektivisch oder adverbial empfunden wurde: 502 contra nos eps 255 el madeps 184 per loi medeps. Vor dem Artikel: 16 per eps los nostres 35 chi eps lo morz fai se revivere 417 en eps cel di. Mit

Attraktion: Boeci 214 en epsa l'hora. Als nördliche resp. französische Formen sind anzusehen es und is, die wir gelegentlich in demonstrativischer Verwendung finden: Boeci 498 per tot es mund. Girart 358 me tail' e cos, diss el, is vestement. Für 'derselbe' z. B. Girart 121 en is loc (auf der[selben] Stelle), 442 es loc (absoluter Obliquus).

Da die Beispiele für die Verwendung von eis leicht zu vermehren wären, ist es wohl überflüssig, weiter darauf einzugehen.

Im Boethiusliede finden wir ne eps im negativen Satz: 142 ne eps li omne qui sun ultra la mar, no potden tant e lors cobeetar . . ., nicht selbst = sogar nicht, und im Johannes-Evangelium im positiven: no solament los pes mas ne eps las mas el chap, sondern auch, sogar. Dialektisch scheiden wir neis und neus. In beiden Fällen hat das vortonige e mit dem folgenden Vokal einen Diphthong gebildet, das Wort erscheint provenzalisch m. W. nur einsilbig. Die lautliche Entwicklung liegt eben so klar vor uns wie die begriffliche: während das demonstrative Pronomen in jedem Falle akkordiert, wird das steigernde, das so häufig an Sach- und Umstandsobjekt tritt, leichter unveränderlich gebraucht; es erstarrt mit ne zum heraushebenden Adverb und daher wird es einerseits auch vor dem Feminin in unveränderter Gestalt verwendet; andrerseits wird die steigernde Bedeutung von der negativen losgelöst, wie im it. non che, und es tritt in den positiven Satz, zwar auch in steigernder Funktion, aber in einer der ursprünglichen entgegengesetzten Bedeutung.1

Im Französischen haben wir vom demonstrativen ipse keine Spur; und das hervorhebende ist ebenfalls in historischer Zeit nicht mehr in adjektivischem Gebrauch. Wir haben nur adverbialisch erstarrte Wendungen: en es le pas, en es l'heure, vereinzelt mit genereller Angleichung: en esse la charrière. Wenn also ne + ipse eine feste Verbindung einging, so war das Wort durch kein volllebendiges einfaches ipse in seiner Entwicklung irgendwie be-

einflusst.

Aber auch die lautlichen Verhältnisse liegen fürs Französische anders. Hier mußte der Nominativ ipse sich genau so entwickeln wie ille und iste, nämlich über epsi durch Umlaut zu is, während im Provenzalischen offenbar der Diphthong nicht umlautet. Tatsächlich finden wir die Deklination ipsi — ipso in spätlateinischen Texten sehr häufig, z. B. Fredegar 103. 6 ipsi vero patrem suum... interfecit gegen 106. 32 ipso anno obiit. Joca Monachor.: 8 ipsi dabet vobis oleum, Form. Andec. II 48 Si fuerit ego ipsi aut aliquis de propinquis meis... XIII et ipsi illi ad placetum adfuit... qui ipso placito custodisset, XVII Sed ipsi illi de presente adstare videbatur... ante ipso vigario vel ante ipsos pagensis... Sed ipsi illi in ipso

Ygl, zur Entwicklung von non che das z.Z. im Druck befindliche Referat über Ebeling's Probleme der Romanischen Syntax in Vollmöller's Kritischem Jahresbericht 1905.

placito ad ipsa cruce visus fuit cadisse etc. Wenn nun das steigernde ipse überhaupt in Gebrauch war, so musste

#### NE IPSI ILLI > ne is il, NE IPSO ILLUI > ne es lui

ergeben. Die wahrscheinliche Betonung war ne is il, ne es lii. Da aber das Pronomen is es in einfacher Gestalt außer Gebrauch kam, und eben nur zur Verstärkung in einigen Wendungen gesagt wurde, konnte es mit dem vorhergehenden ne, zu dem es enklitisch stand,1 eine Worteinheit bilden: néis nées. Letzteres wurde zu nes zusammengezogen. Das einsilbige neis ist - wohl infolge der Vortonigkeit - später zu nois fortgeschritten als die satzbetonten Wörter. Bei Chrestien z. B. steht neis neben corteisie, peisson etc., vgl. Foerster zu Cligès S. LX. Nois lesen wir z. B. in Floovant 155, in der Vie de Saint-Silvestre, in den Akten von S. Germain-des-Prés (vgl. Godefroy).

Es ist nicht zu verwundern, wenn in einer Gegend auch eine Betonung ne ipse die vorherrschende wurde; durch sie erklären sich die zweisilbigen Formen neis, nees, nedes. Das -ed- zeigt, dass wir es mit der zu qued analogischen Form ned zu tun haben, die

ja alt genug ist, um hier in Betracht zu kommen.

Wir finden die schon erwähnten Formen nedes naes nees im Oxforder und Cambridger Psalter; aus ihnen erklärt sich neies im Rom. du M. St. Mich. 2835 (neben neis 2964). Ferner ist zu konstatieren neïs bei Marie de France (neben nes), Hermann von Valenciennes, Adam de la Hale (Rob. et Mar. 581 Hs A) neben nis und nes, und im Rosenroman z. B. 14221.

Im Vorton wird neés zu nes (wie nées) und neïs zu nis. Auch nis gehört dem Westen an: es findet sich bei Hermann von Valenciennes, Marie de France, Adam de la Hale, Vic. de Margival, Garnier de Pont-Saint-Maxence, Gautier de Coincy, Benoit de Ste-Maure, Frère Angier (Rom. XII), im Chevalier au Cygne, Chevalier as deus Espees, Doon de Mayence, Chanson d'Antioche etc., ferner bei E. de St. Gilles, Geoffroy de Paris, Raimbert de Paris etc. Dadurch wird die Annahme gestützt, dass es eine Kurzform von neis ist.

Der Gedanke läge nahe, dass nes durch ni beeinflusst worden wäre, mit dem es ja sinnverwandt ist. In den ältesten Übersetzungen ist es nachweisbar der Ersatz für nec: Cambr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch später, nämlich in historischer Zeit, sehen wir neis enklitisch z. B. QLR I 13 7 Samuel fud en Galgala e ces neis pour aveient ki od lui esteient (sogar diejenigen) ohne Entsprechung im lateinischen Text: Universus populus perterritus est qui sequebatur eum, Vielleicht Auberi 87. 22 Se losengier m'ont envers vos meslee Maugre lor nes i serai acordee. Durch diese Auffassung würde eine der Stellen aufgeklärt, die Tobler S. 265 unter nes anmerkt. An der zweiten Stelle 171. 31 mal dehait ait ens el nes de devant scheint allerdings unabweisbar ein Substantiv nes vorzuliegen. Aber die ganze Stelle ist auffallend durch Wiederholung des devant, das auch in V.29 steht. Es liegt doch wohl eine Textverderbnis vor.

Ps. 134. 17 nees nen est esperiz en la buche d'els = sed nec est spiritus in ore eorum, so wie es im positiven Satze das steigernde et vertritt: Cant. Ez. (Michel) 14 il regeiral a tei sicume ne des je hoi = ipse confitebitur tibi sicut et ego hodie, Ps. 107. 1 je chanterai . . . mais e neis la meie glorie = cantabo . . . sed et gloria mea. Es steht für 'auch': Te deum (ebd.). 13 le saint neis confortable esperit = sanctum quoque paraclitum spiritum (vgl. dagegen Ps. 37. 10 neis icele ren est ot mei = etiam ipsa non est mecum). Aber die Einwirkung von ni auf nes ist abzulehnen, weil nach Goerlich's Auseinandersetzungen (Nordwestl. Dialekte der Langue d'Oil 33) gerade in diesen Gegenden nec nicht > ni sondern ne wird.

Fast sollte man nach diesen Darlegungen Wechsel von neis und nes erwarten, je nach dem Kasus des nachfolgenden Wortes. Er ist aber nicht nachweisbar und die Ursache liegt auf der Hand. Man behandelte neis nes nicht als Kasus eines und desselben Wortes, weil eben einfaches is es nicht im Sprachgebrauch waren. Die erstarrten Worte wurden als starke (zunächst negierende) Hervorhebung gefühlt, weiter nichts, und daher hatte man, wie bei anderen Adverbien kein Bedürfnis nach Angleichung an das folgende Wort. Man war zu Doppelformen gekommen, deren ursprünglicher syntaktischer Unterschied nicht mehr verstanden wurde. Sie schienen gleichwertig und wurden daher simultan verwendet. So finden wir neis nes und nis nebeneinander z. B. in Raoul de Cambray (neis 5048 nes 800 nis 7872). Oder man bevorzugte eines auf Kosten des anderen, ohne daß ein Grund angegeben werden könnte.

Von neis etc. nicht zu trennen ist neisum nesum. Da die Entwicklung von neis vorhistorisch ist, läst es sich nicht entscheiden, ob ne is un(s) ne es un oder erst neis un nes un vorliegt. Das letztere ist bei weitem wahrscheinlicher. Keinesfalls kann ne ips(unu) angesetzt werden, da sonst -ss- erhalten sein müste. Nessun aber ist nur vereinzelt zu belegen. Chastell. Chron. des D. d. B.: sans ressun, nessun, wo das f das ss als rein orthographische Eigenheit erweist.

#### II. Anceis.

Schwieriger stellt sich die Geschichte von anceis dar. Dass es ipse enthält, zeigt zunächst das Provenzalische, wo anceis im Johannes-Evangelium neben eis steht. Die Bildung anz + eys ist dabei ganz durchsichtig. Im Oberfranzösischen haben wir es im Alexanderfragment 5.5.

Im Nordfranzösischen ist nicht nur das Suffix, sondern auch der Stamm Gegenstand vielsacher Erörterungen gewesen (vgl. ZRPh. VI, 260, X, 174 ff., XI, 250, XV, 240, Rom. XIV, 574, XVII, 96, Gröber Grundr. 790 u. a.), von denen Meyer-Lübke in der Syntax als Fazit gibt: die genaueren Grundlagen von ainz und anzi sind noch nicht gefunden (§ 488, vgl. auch § 207).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Herzog, Neufranzösische Dialekttexte, S. IX u. DLZ 1906, Sp. 3221.

Es sei mir der Versuch gestattet, aus dem da und dort Gesagten eine Ableitung zu gewinnen.

I. Der Stamm. An Ménage's Aufstellung \*antius könnte wohl angeknüpft werden. Ante deckt sich in Bedeutung und Verwendung vielfach mit prius, wird wie prius mit quam konstruiert, seine steigernde Funktion ist klar. Es ist durchaus einleuchtend, dass man nach dem Muster von prius, melius etc. auch ein \*antius gebildet habe. \*Antius stand nun neben ante ohne Unterschied der Bedeutung und Verwendung und dieses Nebeneinander rief die Kontaminationsform \*antie¹ hervor. Italienisch ist ante und \*antie erhalten in anti und anzi.

Französisch gibt sowohl \*antius als \*antie die Grundlage für das Simplex ainz, sowie provenzalisch für anz. Für die Ableitung setzt Meyer-Lübke anz- als ursprüngliche Form an, während ainz- an das Simplex angeglichen ist. Weitere Belege für das Verhältnis ántj-> ainz- und antj'\_ > anz- sammelte Juroszek an Ortsnamen Zeitschr. XXVII, 691.

II. Die Weiterbildung. Meyer-Lübke's Aufstellung ante ipse scheint mir 2 nicht anceis ergeben zu können, weil die Bildung \*ante ipse nicht so früh angesetzt werden kann, als daß sie noch an der Entwicklung zu \*anti epse teil haben konnte. Zudem ist einfaches ante im Französisch-Provenzalischen gar nicht erhalten. Nehmen wir aber an, es wären \*antius und \*antie strichweise geblieben; so kommen wir für die verschiedenen Entsprechungen der einzelnen Dialekte durch.

Wenn wir uns nun ein Satzglied von der Form \*antius is il bilden, liegt die Betonungsfrage etwas anders als bei ne is il. Von vornherein ist eher der Ton \*antius is il zu erwarten, als der antius is il. Da beide Formen von ant- in Betracht kommen, ergeben sich für die beiden Kasus von ipse im ganzen 4 mögliche Formen:

- 1. \*dntje is il = lyon. ancis,
- 2. \*antie és lui = nordwestfrz. ancies (pic. anchies); ancees; ost-franz. anceeis (anceois, anceos bei Gregor).
  - 3. \*ántjūs ís il == \*anzis.
  - 4. \*antiŭs és lui = anzes, ostfranz. anzeis.

Schreibungen -zs- -c- -cs- und andere Varianten bei allen Formen.

Die auf es zurückgehenden Formen ancies ancees (2) anzes anzeis (4) sind also parallel zu nedes, nes; zu dem von is aus gebildeten nordwestfranzösischen neïs ist als gleiche Entwicklung nur das lyones. ancis (1) vorhanden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Schuchardt, Zeitschr. XV, 240. Gegen Sch.'s Ableitung ließe sich einwenden, daß wir von dem Adjektiv \*antius etc. keine Spuren haben und mit seiner Außtellung einen Umweg machen, der vermieden werden kann.
<sup>2</sup> Vgl. Schuchardt's Einwand, ebd.

Der Typus anzis (3) ist m. W. nicht belegt. Wir haben uns vorzustellen, daß in denselben Gegenden

neis \*anzis nes anzes

gesagt wurde. Sobald diese Wörter zu Adverbien erstarrten, war ihre steigernde Bedeutung im Vordergrund. Sie konnten leicht auseinander bezogen werden, einander formal beeinflussen. Mit Rücksicht auf das komparativische sordeis überwog dann die Form neis und zog \*anzis an. So entwickelt sich anzeis (-ceis), das — wegen seines stärkeren Tones — früher zu -oi- fortschritt als neis. Bei Chrestien z. B. haben wir nes neis und ançois nebeneinander.

Im Pikardischen finden wir neben der regelmäßigen Form anchies (2) auch die Grenzform anchois, eine Kontamination von enchies und ançois. Auch anschois kommt vor. Die Form ancie ist mit verschiedenen Varianten (nach Godefroy) im Westen noch erhalten.

LOIL.

Wir finden:

Ancis nur im Lyonesischen, z. B. Marg. d'Oingt.

ances in Aubery, Gautier de Coincy, Horn, Conqu. d'Irlande. anciez (anch-) in nordwestlichen Denkmälern, auch im Rosen-

roman, und in den Predigten Gregor's (enziez, anchiez).

anceis als Hauptform des Altfranzösischen, sowol in den westlichen, anglonormannischen Texten: Roland, Rou, Vie St. Thomas [aunceis], Joies N. D., Alexius [Romania VIII] etc. als in den franzischen (ançois): Chrestien, Chev. as Deus Espees, Flore et Blancheflor, Dolapathos, Floovant, Aubery (neben ances), Villehardouin, Rob. von Blois, Raimbert v. Paris, Fierabras, Renart etc. etc.

Es ist nichts besonders Beachtenswertes, dass die nordwestlichen Formen nach Osten wandern so gut wie die zentralen nach

Westen, z. B. aincois bei Péan Gatineau.

Wenn im Poitevinischen die Form meisme als die regelmäßige verzeichnet wird (bei Goerlich 39), so ist dies zwar an sich merkwürdig, aber für unsere Derivate von ipse gewiß belanglos. meisme

wird vielleicht an mei angeglichen sein.

Es bleibt zu erwägen, was für ein Produkt bei der Betonung \*ántjūs (-ī) is il entstünde. Es ist offenbar, dass dann ainz- die berechtigte Form wäre; wir hätten ainzes resp. ainc(i)es als im Französischen einzig mögliche paroxytone Formen. Da aber vorläusig eine paroxytone Form unseres Wortes nicht mit Sicherheit¹ nachweisbar und eine Tonverschiebung nicht annehmbar ist, muss bis auf Weiteres prinzipiell in Abrede gestellt werden, dass die Betonung antiūs is il zu einer erstarrten Form geführt hat.

¹ Destr. de Rome 104 Mais ainces qu'il s'en tornent || fordert zwar trochäisches ainces; aber wie viele erste Halbverse sind nicht mit schwebender Betonung zu lesen!

Die Form \*anzis (-c-) hat Spuren hinterlassen in den Modifikationen von ancessor und Konsorten. Sowie durch anchies ein anchiseur, anchiserie hervorgerufen wurde, durch ancois ancoiserie, so durch \*anzis ancissor (-eur) ancisserie ancissiriement ankisseur, deren i sonst nicht begreiflich wäre.

## III. De + ipse.

Diese Komposition, die schon Raynouard als Grundlage für des annahm, ist von Meyer-Lübke (Syntax S. 163/164) für frz. prov. des, cat. span. ptg. desde angesetzt worden. Hier liegen nun die Dinge durchaus anders als bei den beiden eben besprochenen Wortgebilden.

Ich beginne mit der semantischen Seite der Frage.

- r. Neis und anceis sind auf gallisches Gebiet beschränkt; im Provenzalischen haben wir ipse in geringer, im Französischen gar nicht in demonstrativer Verwendung. Des(de) hingegen ist nicht nur hier, sondern und noch viel intensiver auf dem Gebiete heimisch, wo ipse eine große Rolle spielt, und in fortwährendem Gebrauche ist. Im Spanisch-Portugiesischen ist ipse dasjenige Demonstrativum, das in allen drei Genera erhalten ist, das stets mit dem folgenden Substantiv akkordiert, aber in adverbialer Verwendung nicht vorkommt. Eine erstarrte, nicht flektierende Form ist hier weit auffallender, als im Französisch-Provenzalischen. Im Sardischen, wo dessu dem französischen dei entspricht, wäre die Spezialisierung zur Angabe der Richtung noch besonders merkwürdig. Nun ist desde zwar von Spano angeführt, offenbar aber kein bodenständiges Wort (in Texten ist es mir nicht begegnet). Der heimische Ausdruck für das 'woher' ist ja dai.
- 2. Neis und anceis sind deutlich hervorhebende, steigernde Wörter, so dass ihre Entstehung durch Verbindung mit einem hervorhebenden Pronomen vollkommen klar and begreislich ist. Des hingegen hat diese steigernde Bedeutung nicht nur jetzt nicht, sondern sie ist auch aus älterer Zeit kaum zu belegen. Frz. dès könnte man noch allenfalls als 'gesteigertes de' ansehen, aber cat. span. ptg. desde haben sicher keine Spur einer elatvischen Bedeutung. Vergleicht man jedoch auch das frz. dès le matin mit rum. des de maneasa, das tatsächlich ipse enthält, so empfindet man sosort den Unterschied. Im Französischen haben wir eigentlich nichts als die Angabe des temporalen Ausgangspunktes, hier hingegen die intensive Bedeutung, die Steigerung des Substantivbegriffs. Man vgl. auch span. essora (intensive Bedeutung) mit des la ora.
- 3. Neis und anceis steigern jeden möglichen Begriff, Personal-, Umstands, -Sachvorstellung. Dasselbe würde man von des erwarten;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Puşcariu's Etymol. Wörterbuch der rumänischen Sprache. Zeitschr. f. rom, Phil. XXXII.

aber gerade im Französischen hat des eine ganz beengte Funktion; gerade hier, wo es sich den beiden Steigerungswörtern anschließen sollte, wo sogar eine analogische Weiterentwicklung nach ihnen besonders leicht verständlich wäre, ist sein Verhalten so anders, daß die gemeinsame Herkunft fragwürdig erscheint. In den andern Sprachen aber, in denen es das einfache de für den lokalen und temporalen Ausdruck ganz verdrängt hat, haftet es doch immer an der Bedeutung des Ausgangspunktes der Richtung. Für alle die vielen anderen Bedeutungen von de tritt es niemals ein. Es scheint also eher eine Modifikation des de als eine Steigerung des folgenden Begriffswortes.

4. Ich komme zur formalen Seite der Frage.

Im Provenzalischen passt des als Phonem nicht zu eis medeis eissamen neis anceis. 1

Im Katalanischen past des (de) nicht zu mateix (-ex) aqueix, im Spanisch-Portugiesischen nicht zu ese eso, die sonst ihren Auslaut nicht einbüßen. Auffallend ist, das gerade hier kein einfaches des erhalten blieb, sondern nur die abermalige Komposition.

Im Französischen passt des lautlich zu es. Die syntaktische Verwendung ist aber nicht die gleiche. Denn es steht immer vor dem Artikel: en es le pas, en es l'heure, das Substantiv ist immer artikuliert. Daneben haben wir des ore des or schon im Rolandslied als erstarrte, artikellose Bildung. Zu der oben ausgeführten Entwicklung von neis, anceis passt des nicht und lässt sich mit beiden Wörtern nicht vereinbaren.

Die ostfranzösische Form dois bourg. dos gibt weiter keinen Anhaltspunkt, da dort jedes gedecktes e > oi etc. wird.

Die Grundlage *ipse* erscheint also semantisch anfechtbar fürs Französische, lautlich und semantisch anfechtbar fürs Spanische, Portugiesische, Catalanische, Provenzalische.

Wie verhält es sich nun mit der zweiten bekannten Etymologie

von des, mit de ex?

Meyer-Lübke hat die Etymologie de ex bekanntlich mit der unwiderlegbaren Begründung verworfen, dass zwei gleichbedeutende Präpositionen nicht nebeneinander stehen (also auch nicht verbunden werden) konnten, da doch eine die Bedeutung der anderen modifizieren soll; dass aber die Verbindung de + ex nicht in eine Zeit hineinreichen könne, in der die Bedeutung von de und ex verschieden war, da wir sonst den Spuren dieser Bildung in der Litteratur begegnen müsten.

Dagegen wäre nun folgendes in Erwägung zu ziehen:

Die Lebenszähigkeit von ex ist etwas größer, als gemeiniglich angenommen wird. Es spielt noch eine gewisse Rolle im Spätlateinischen, es bildet noch neue Redensarten. Vor allem sind

<sup>1</sup> Im Ev. Joh. 14. 30 ist, völlig vereinzelt, die Form deis.

die Zeitbestimmungen mit ex sehr beliebt: CIL IV (Pompei) Locantur... tabernae pergulae cenacula ex idibus aug. primis in idus august. sextas etc.; exinde (span. desent), ex post (span. despues), ex nunc ex tunc (Diplom. Pard. a 560 ex nunc prout ex tunc ... ex speciali privilegio et ex abundantia liberalitatis), ex hoc (Conc. Tolet. 476. 7, Ant. Plac. 165. 15), ex eo (illo ipso) tempore, ex hac hora (August. Confess. VIII 6. 15).

Lokales ex ist als Präfix produktiv geblieben, wie eine Reihe von Verben beweist, nicht nur im Italienischen und Sardischen, wo das s- resp. is- ein so häufiger privativer Anlaut ist, sondern auch auf gallischem Boden, vgl. z. B. Cap. Reg. Franc. II, I excommunicare, excondicere (= excusare) oder afz. esbalayer (fächeln) es-

banoyer essaisonner esbahir etc.

Sehr beachtenswert ist es, dass eine bedeutende Anzahl von Verben, die im Italienischen mit s- und im Sardischen mit isgebildet sind, im Französisch-Provenzalischen des- aufweisen: sbarcare isbarcai desbarca; sbarrazzare isbarrazai débarrasser; sciancare išancai déhancher desancha; scomodare iscomodai décommoder; sfogliare isfozare défeuiller u. v. a., denen auf der iberischen Halbinsel Formen mit des- entsprechen, die hier der Kürze halber nicht weiter angeführt werden. Eine flüchtige Vergleichung des französischen und italienischen Wortschatzes zeigt, dass den französischen Bildungen mit de(s)- in der Mehrzahl der Fälle italienische mit s- als Hauptform gegenüberstehen. Eine oberflächliche Zählung ergab für 200 französische Verben mit de- nur 41 italienische, in denen dis- die Hauptform, s- die Nebenform ist. In 26 Fällen waren dis- und s- gleichwertig; in 71 Fällen war dis-Nebenform, die gelegentlich eine semantische Weiterentwicklung zeigte, und in 62 Fällen war s- überhaupt allein vorhanden; also ein Übergewicht von 150 Fällen für ex.

Sollen wir nun allemal, wenn ital.-sardischem ex- ein gallischiberisches des- gegenübersteht, Suffixwechsel, nämlich Ersatz von ex durch dis annehmen? Sollen wir nicht glauben, das ein gemeinromanisches ex- auf westromanischem Boden zu dex- erweitert

wurde?

Da im ersten und zweiten Jahrhundert vorkonsonantisches ex zu es wurde, haben wir uns dieses im ganzen westromanischen Sprachgebiet produktive Präfix als es- zu denken. Das Kontaminationsprodukt aus de ex mußte also vorkonsonantisch des vorvokalisch dex lauten. Die Schwierigkeit einer Beweisführung für des- liegt darin, daß, sobald dis > des wurde, eine Angleichung von es- zu des stattfinden konnte, die, wenigstens in einer großen Reihe von Fällen, den Sinn nicht berührte.

Im vorkonsonantischen Kompositum kann also gar nichts entschieden werden, außer etwa im Sardischen, wo ja dis bleibt, dexaber zu des wird. Nun haben wir tatsächlich einige Komposita mit des-, die allerdings nur dann beweiskräftig wären, wenn ihr zweites Glied bezeugte, daß sie nicht aus dem Spanisch-Katalanischen entlehnt sind. Ein solches könnte desmuronai sein (einstürzen), und allenfalls desluxiri (Südsard., Spano) verschwinden.

Die einzige Möglichkeit, dex- von dis- zu scheiden, ist im vorvokalischen Kompositum, da ex voc. sich anders entwickelt als ex cons. Aber auch hier versagen das Italienische, Spanische, Portugiesische jeden Bescheid; wir finden nur des-; desent geht auf unanfechtbares dexinde zurück; ebensowenig ist im Sardischen eine Spur zu finden.

Etwas ergiebiger ist das Katalanische; es zeigt das spanische desatar in den Formen axatar und dexatar, also offenbar mit ex (vgl. axam < examen, axamplar < examplare, axomorat < exhumoratus, axarcolar etc.) resp. dex; ferner dexondar aufmachen.

Im Provenzalischen wird ex voc. > eis(s): eissemple, eissermen, eissill, und so haben wir auch eissaussar, eisaurar, eisegar, eissavar etc.; wenn wir daneben Formen mit es(s) finden (essemple, esalsar etc.), so ist — abgesehen von dialektischen Unterschieden offenbar Analogie zu vorkonsonantischem es- eingetreten. Das Altprovenzalische zeigt uns nun deisarezar > \*dexaredare, deisazegar > \*dexadaequare aus dem Gleichen bringen, verrenken, ausrenken, daher deisazec die Ausrenkung, das 'Aus der richtigen Lage gebracht sein', übertragen: das Unbehagen, das Misvergnügen. Das Neuprovenzalische liefert deisalabarda (vorzeitig krähen) Dauph. deisassarma (= désaltérer) deisimpue und im Dauphinois wie im Limousinischen eine Reihe von Fällen, wo deis vorkonsonantisch auftritt, also aus vorvokalischen Kompositionen übertragen sein kann, während des cons. zu dei wird. So haben wir z. B. deissala deisseca deispueys u. a. Jedesfalls ist das in diesen Mundarten häufige vorvokalische deis- leichter zu erklären, wenn einige organische Fälle von deis vorliegen. Wonach sollte deisastre, deisimpue, deisir, deisordre, deisaula gegangen sein? des < dis musste doch vorvokalisch bleiben und, sobald es vorkonsonantisch > dei wurde, konnte es eben deshalb kein Vorbild für deis abgeben. Zudem sind einzelne Fälle schon Altprovenzalisch, z. B. deisonor, dessen Bedeutung eher zu dis als zu dex passt. Deis- ist offenbar analogisch zu etwas. Nimmt man dis allein als Grundlage an, so ist die Entwicklung zu deis ganz unverständlich; umgekehrt können einige Bildungen auf deis- gegen die große Menge der Bildungen auf des- den kürzeren gezogen haben. Wenn deis- zu des- wurde, ging auch eis- zu es- über. Durch das Nebeneinander von deiss- und des-, eiss- und es- erklärt sich der Ausfall des s-, z. B. in eisegar, eisemplar.

Im Französischen wird ex voc. > ess: essoriller, essorer, afrz. essever, essessier = essaucier, essaim. Eine Bildung dess- habe ich nicht gefunden.

Das Ergebnis ist recht dürftig. Immerhin scheinen sich einzelne Punkte besser mit dex als mit dis aufzuklären. Betrachten wir den spätlateinischen Tatbestand, so ergibt sich:

$$(dis >)$$
 des voc. des cons.  
 $(ex >)$  ex voc. es cons.  
 $(dex >)$  dex voc. des cons.

Da ist eine Verallgemeinerung der vorkonsonantischen Form ganz begreiflich und die wenigen Belege für vorvokalische Form, die wir haben, sind als Reste eines alten Stadiums anzusehen. Speziell fürs Spanische und Portugiesische wäre noch heranzuziehen, daß e(x)- frühzeitig in en(S) übergeht, wie Ascoli AG III, 450 nachwies, sodaß die Präposition auf das Präfix nicht wirkte. In beiden Sprachen ist auch noch eine besondere Vorliebe für Doppelpräfixe zu erwähnen, sodaß des erst an ad- antritt, nicht unmittelbar an den Stamm. Die Bedeutung ent- ist dadurch überwiegend gegeben, z. B. desabordar, desabrochar, desamasar etc. etc.

Wie gering also auch die Stütze ist, die wir ausedem Verhalten des Präfixes für die Präposition \*dex gewinnen, so ist sie

doch vielleicht nicht ganz zu verachten.

Was nun die Bildung der Präposition dex selbst anbelangt, so ist sie möglich gerade in der spätlateinischen Zeit, als de und ex anfingen, gleichwertig zu werden; und aus dieser Zeit haben wir zwei Belege: Ev. Palat. 36. 20 unum de ex conservis suis (vgl. Hamp, ALL V), Itala Reg. II 21. 15 u. a. a. O. deexacerbare (vgl. Rönsch, It. u. Vulg.). Zwei magere Belege, die an sich nicht gleichbeweisend sind. De ex conservis ist eine nähere Bestimmung aus zwei noch nicht ganz gleichbedeutenden Präpositionen: de || ex conservis, von aus der Reihe der Diener. Hingegen deexacerbare zeigt tautologische Verwendung der Präpositionen.

Als de + ex zu einem Worte verschmolzen, war die vor-

konsonantische Aussprache es schon eingebürgert.

Des erscheint nicht als "zusammengesetzte Präposition", wohl aber als Kontamination so wie dab und hat auch das mit ihm gemein, daß gerade die älteren Denkmäler die Kontaminationsform nicht aufweisen. Unter den drei gleichwertigen Wörtern de, ex, ab wählten die verschiedenen Sprachen je zwei und zwar so, daß des die westliche parallele Bildung zu dab ist; wo dab ist, finden wir kein dex und umgekehrt. Im des-Gebiet haben wir Derivate von dexpost dexinde, im dab-Gebiet nicht. Von dex fehlt jede Spur im Italienischen¹ und Rätischen, sowie die Gewähr bodenständiger Entwicklung im Sardischen: also in den dab-Gebieten. Von dab fehlt die Spur im Französischen, Provenzalischen, Katalanischen, Spanischen, Portugiesischen: im dex-Gebiet. Das Rumänische hat von allen Möglichkeiten nur reines de bewahrt.

ELISE RICHTER.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergam. dès du agn = or son due anni (Tirab.) gehört zu adesso.

# Zur französischen Syntax.

(Vgl. Ztschr. XXXI, 453).

#### XIII.

## tel "ohne que" im Vergleichsatze.

Nicht von den bekannten Korresponsionswendungen, in denen ähnlich wie bei plus ... plus, moins ... moins, autant ... autant, aussi ... aussi (wenigstens in der Verbindung mit tôt: aussitôt dit, aussitôt fait; aussitôt pris, aussitôt pendu), durch asyndetische Gegenüberstellung zweier Ausdrücke mit tel Gleichheit oder doch Ähnlichkeit der Beschaffenheit ausgedrückt werden soll, wie in tel maître tel valet; telle vie telle fin; tel fruit, tel arbre (Lafont., Le Gland et la Citrouille) und wofür sich auch prädikativische Beispiele beibringen lassen, wie: je lui ai avoué que telle j'étais, telle il fallait me prendre, Lavedan, Leurs Sœurs 292 — nicht von dieser in Grammatiken und Wörterbüchern reichlich besprochenen und belegten Verwendung des demonstrativen Adjektivs tel soll hier die Rede sein, sondern von seinem erst in der modernen Sprache hervortretenden Gebrauch bei Vergleichen ohne nachfolgendes relativisches que.

Mit Recht bezeichnet Engwer in einer Anmerkung zu der in Rostand's Le Bal des Atomes vorkommenden Stelle: Et, tels d'imperceptibles gnomes, De microscopiques lutins, Ils valsent, les petits atomes, Dans les rayons d'or des matins. (Choix de poésies françaises, Sammlung Velhagen & Klasing, Ergänzungsband S. 108) das tels d'imperceptibles gnomes als "heute sehr beliebte Anknüpfung" mit dem, wohl auf richtiger Auffassung beruhenden, aber in der Fassung zu knappen und darum — zumal für Schüler! — unzureichenden Erläuterungszusatz: "absolut statt tels que, comme". 1 Nur ist hinsicht-

<sup>1</sup> Hätte er statt "Anknüpfung" noch "Vergleichungsweise" gesagt! Denn nicht die Anknüpfung ist absolut, sondern der ganze Ausdruck mit tel. — Übrigens ist dies der einzige Hinweis auf die Eigenartigkeit unserer Erscheinung, dem ich bis jetzt begegnet bin. Sein Verfasser scheint die führer Stelle — Choix, S. 213, Z. 32 — übersehen zu haben, wo es in Le Régiment qui passe von Fr. Coppée heißt: ... Tels des pavots dans les épis, Savance la foule incertaine Des chassepots et des képis. — Ob es wohl Zufall (und nicht vielmehr — natürlich unbewußt wirkender! — rhythmischer Einfluß) ist, daßs es sich an diesen beiden Gedichtstellen, den einzigen, die ich gefunden, um männliches tel (einsilbig!) handelt; und ob sich wohl eine Gedichtstelle mit zweisilbigem, comme metrisch gleichwertigem, telle, telles nachweisen läßt?

lich der zweifellosen Häufigkeit des Vorkommens solcher Ausdrucksweise die einschränkende Bemerkung zu machen, dass sich die einzelnen Schriftsteller recht verschieden zu ihr verhalten. Begegnet man ihr bei manchen in schier zahllosen Fällen - so bei Léon Frapié, dem sie, wenn nicht zur Manie, so doch zur Manier geworden ist, zu einer Art — wenn ich so sagen darf — stilistischer Idiosynkrasie, die an die Schopenhauersche Eigentümlichkeit erinnert, statt des einfachen Relativs die Verbindung "als welcher" zu setzen - so scheinen andere sie gewissermaßen grundsätzlich, bewusst abzulehnen. Oder sollte es blosser Zufall sein, dass, während sonst längere Romane meist den einen oder anderen Beleg dafür bieten, gerade die letzten Publikationen mancher viel gelesenen Schriftsteller, z. B. La Discorde von Abel Hermant, Les Désenchantées von P. Loti, L'Émigré von P. Bourget, trotz zanlreicher, z. T. recht pathetischer Vergleiche kein einziges Beispiel des uns beschäftigenden Verfahrens aufweisen? In der "Poesie" scheint es noch seltener zur Verwendung zu kommen. Bei V. Hugo z. B., dessen Gedichte ja bekanntlich von Vergleichen mit comme, ainsi que (seltener schon tel que) förmlich wimmeln, kann ich mich nicht erinnern, solche "absoluten" Vergleichssätze gefunden zu haben. Gilt von ihnen vielleicht ähnliches, wie das von A. Tobler Verm. Beitr. III, 117 betreffs der Ausdrucksweise mit avec und einer sich zwischen dieses und sein Substantiv schiebenden präpositionalen Bestimmung Geäußerte (daß sie nämlich "von manchen gemieden, von einzelnen auch geradezu getadelt und als geziert verworfen wird", was er durch ein Zitat aus der Revue bleue belegt)? Doch nun sei es zunächst gestattet, zur Illustrierung der Gebrauchsweise unserer Vergleichungsform eine Anzahl möglichst charakteristischer Beispiele vorzuführen. Diese werden zugleich zeigen, dass, wenn es auch überall ohne weiteres möglich ist, durch Zufügung eines que oder durch Ersatz des tel mittels comme oder ainsi que die seit alters üblichen Formen der Vergleichung herzustellen, und wenn auch bei der Übersetzung überall ein deutsches "wie" angängig ist, unsere Fälle trotzdem nicht das mindeste mit all diesen relativischen oder relativisch gebildeten Vergleichungsweisen zu tun haben, sondern rein demonstrativische Sätze mit leicht zu ergänzendem Verb darstellen. Auch dass nicht sogenannte absolute Akkusative mit "hinzuzudenkendem étant" (vgl. Lücking, Franz. Gramm. S. 141 Il se jeta dans l'eau la tête la première = la tête étant la première) vorliegen, wird nicht nur durch die ständige Voranstellung des tel wahrscheinlich, sondern durch den Gesamtsinn auch völlig zweifellos gemacht. De l'aube au milieu de la nuit, la bonne (das angeblich aus Menschenfreundlichkeit angenommene Dienstmädchen) allait, allait, telle une bête traquée. Léon Frapié, Les Obsédés 82. — Chaupillard se leva aussitôt, animé, verbeux, tel un homme "à son affaire" (dessen Fall, Spezialität es ist), qui traite un sujet de prédilection, ib. 39. - Morlane riait, à langue tirée; il sautillait tel un chien qui fait le beau, ib. 178. — Les deux amis échangèrent encore

quelques phrases criardes pour s'étourdir ... On les regardait, tels des fêtards bruvants. — Chaque bourrade le (den geprügelten Jungen) renversait, tel un pantin, et l'envoyait rouler gigotant et bossué, id. La Boîte aux Gosses 127. — Il la redressa — telle une marionnette effarée - d'un solide coup de pied au derrière id. Marcelin Gayard 91. -Rangés tout autour, avec des visages de tableau hollandais, Gribouge, Cabaret, Ronchin et d'autres (Personen des Romans) - tels les docteurs de "la Leçon d'anatomie" de Rembrandt, - regardaient le dos (sc. des Verunglückten). Lavedan, Le Bon Temps 150. Debout et nu dans le bassin de zinc au milieu de la pièce et portant sur ses épaules musclées, tel Atlas un monde, 1 l'éponge énorme et gonfle qui paraissait un rocher poreux, d'où l'eau ... allait jaillir, ib. 230. — Aujourd'hui que tout cela est enfoui dans le passé, et que chaque jour met, telle une feuille de papier de soie sur la page d'un herbier, un voile d'oubli entre le présent et mon séjour en Thuringe, certes j'évoque avec bienveillance mes disputes politiques avec le prince Otto. Marcel Prévost, M. et Mme Moloch 299. — Tel un soldat glorieux qui détaille avec complaisance ses états de service (seine dienstliche Vergangenheit): "Tant de campagnes dans les colonies, tant de citations à l'ordre du jour, tant de territoires nouvellement occupés, etc." M. Bugle (Inspektor der Sicherheitspolizei) aimait à exposer les résultats de ses arrestations en faisant jaillir ses doigts un à un de son poing fermé: "Parmi les individus livrés à la justice, j'ai un condamné à mort, un condamné aux travaux forcés ... " L. Frapié, L'Écolière 135. — Certes maints collègues n'étaient pas absolument les maîtres dans leur ménage, tel Vanard, contraint à allumer les feux, parce que la bonne usait trop de bois et que madame ne voulait pas s'abîmer les mains, tel Bijou, condamné à priser, par économie, au lieu de fumer. Mais ... ib. 153. — .. la folie ... des constructions d'une vanité démente dont le faste luttait avec celui des temples élevés aux dieux: telle cette maison de Domitien, qu'une ruelle séparait de celle de Tibère, et qui ... Zola, Rome 184.2

Man sieht: Ünsere Vergleichssätze finden sich ebensowohl in Beziehung auf das Subjekt wie auf das Objekt des Satzes, aber kaum (doch vgl. Anmerkung zum letztangeführten Satze) auf Ausdrücke mit Präpositionen; sie finden sich dem Beziehungsworte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier gesellt sich also zu dem nachgestellten Subjekt noch eine Objektbestimmung des zu ergänzenden Verbs, dessen Vorlage obendrein im Participe présent steht; man darf im Zweifel darüber sein, ob die Vervollständigung; tel Atlas portant un monde oder tel Atlas porte un monde lauten würde. Das letztere ist wohl das wahrscheinlichere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die beiden letzten Sätze zeigen uns die Ausdrucksweise schon merklich degeneriert, stark abgeschwächt, gleichsam zu einer, jeglicher Anschaulichkeit ermangelnden Formel erstarrt, durch nichts mehr von dem abgenutzten tel que (= par exemple, vgl. das deutsche "so" zur Einführung von Beispielen) unterschieden, und daher auch an präpositionale Ausdrücke anknüpfend. Sollte dies tel schliefslich als tel que empfunden werden, dann hätten wir darin ein Analogon zu der Relativisierung des deutschen "der, die, das". "Ein Kind, das sang", anfangs ille cantabat, schliefslich qui cantabat.

ebensowohl voran-, wie nachgestellt, teils ganz an den Schluss gestellt, teils in die Mitte des Satzes hineinverwoben; das zum Vergleiche, zur Erläuterung Herangezogne sind nicht nur, wenn auch in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle, ein oder mehrere unbestimmte Individuen einer Gattung (durch Substantiv mit unbestimmtem oder mit Teilartikel bezeichnet), sondern auch gelegentlich ein oder mehrere bestimmte Einzelseiende (Subst. mit best. Art. oder Eigenname) - so dass es bei Verwendung unserer Ausdrucksweise an der Möglichkeit ausreichender Variation nicht fehlt. Bemerkenswert, wenn auch weiter nicht merkwürdig ist, dass in den sich anschließenden Relativsätzen immer das Präsens auftritt, während bei Verwendung von comme usw. der Konditionalis, wenn auch keineswegs ausschliefslich, so doch häufig - und da es sich um Erdichtetes, Gedachtes handelt, durchaus angemessen - zur Anwendung kommt.1 Am interessantesten, und zugleich lehrreich inbetreff der Genesis unseres Ausdrucksverfahrens, dürfte die Verschiedenartigkeit der Interpunktionsweise in den vorgeführten Beispielen sein. Neben überwiegender Sonderung durch Kommata (einmal auch Doppelpunkt), völliges Aufgehen in das Satzganze auf der einen Seite (ohne jegliches Interpunktionszeichen), völlige Isolierung des Ausdrucks durch Gedankenstriche auf der anderen; jenes das jüngste, dieses das älteste, ursprüngliche Stadium darstellend. Oder doch nahezu das älteste, ursprüngliche. Denn den Ausgangspunkt werden tel-Sätze selbständiger Geltung ohne Verb, d. h. ohne ausdrücklich genanntes (wohl aber mit einem aus dem Zusammenhange leicht zu ergänzendem Verb, im Notfalle être) gebildet haben, wie sie sich auch jetzt noch gelegentlich finden. So bei Bourget, L'Émigré 348, wo es mit Bezug auf die Schwierigkeit, Gefühle erfolgreich (d. h. den Zuschauer, Hörer täuschend) zu erheucheln, heisst: Les simulateurs de sentiments manquent toujours leur copie de la réalité par quelque nuance. Ils outrent les symptômes ou ils les faussent. Tels ces imposteurs qui singent une attaque de haut mal (epileptischen Krampfanfall) et qui tombent les mains en avant, pour se protéger. Le véritable épileptique, comme précipité dans sa chute, n'a pas le temps de prendre cette précaution. Oder die Übersetzung einer Homerstelle, Ilias XVII, 53, die Taine in seinem La Fontaine et ses fables gibt: Tel le fertile rejeton d'un olivier, qu'un homme nourrit dans un champ solitaire, où jaillit une eau abondante,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. B. . . . il siffota même comme un flâneur qui parcourrait le bâtiment pour son plaisir, L. Frapié, Les Obsédés 53. — "Ce que c'est bien lu!"
s'écria Mme Griffon en avalant Ferdinand d'un écarquillement empressé,
comme ferait une courtisane pour un monsieur dont elle viendrait d'apprendre
la grandissime richesse ib. 85. (Vgl. auch die stereotype Formel: comme qui
dirait.) — Dagegen: Comme une coupable qui ne sait où cacher ses remords,
elle erra dans la cuisine ib. 292. (Sie war aber weder schuldig noch hatte
sie Gewissensisses.) — Il sauda dans une voiture, comme sait un médecin
appelé par un accident grave, ib. 206. (Auch hier ist der Betreffende nicht
Arzt, er will nur eine gute Tat tun.)

beau, verdoyant, que balancent les souffles de tous les vents, et qui se couvre de fleurs blanches, eine Stelle, die insofern von Interesse ist, als sie für die Spontaneïtät der französischen Ausdrucksweise zeugt. Gehen wir noch einen Schritt weiter rückwärts, so stoßen wir auf die schon recht zahlreichen Sätze, in denen ein auf etwas Voraufgehendes qualitativ zurückweisendes tel einen vollständigen Satz einleitet, natürlich in prädikativischer Beziehung auf das nachfolgende Subjekt, wie z. B. Tel en un secret vallon, Sur le bord d'une onde pure, Croît à l'abri de l'aquilon, Un jeune lis, l'amour de la nature Racine, Athalie II, 9, den wir auf die vorher besprochene Form ohne Mühe zurück- oder vielmehr weiterführen können, indem wir das Verb nebst Zubehör einem attributiven Relativsatz überweisen: Tel un jeune lis qui croît en un secret vallon etc.

Über die syntaktische Natur unserer sprachlichen Erscheinung kann nach alledem ein Zweifel nicht bestehen: Die Verbindung des (zu besserem Anschluss) vorangestellten tel mit dem nachfolgenden (meist durch einen Relativsatz genauer bestimmten Substantiv) stellt einen Hauptsatz (mit zu ergänzendem Verb) dar, in welchem tel Prädikatsadjektiv, das Substantiv Subjekt ist, und der aus einer mehr oder weniger (ursprünglich durch Gedankenstriche, dann nur durch Kommata) als solche markierten Einschaltung schliefslich zu einem integrierenden Bestandteil des Satzganzen, einer diesem völlig einverleibten Bestimmung geworden ist. Für diesen Entwicklungsprozess bietet das Französische — und wohl jede Sprache — ja Analoga in Hülle und Fülle. So — um von den schon äußerlich als Kontraktionen, Kompressionen charakterisierten pieça, naguère, quelque, peut-être usw. zu schweigen - die bekannten, teils mit, teils ohne Kommata gesetzten:  $il \ v \ a \ mit \ Zeitraumbenennung (= "vor"),$ on ne peut plus (= "ausserordentlich"), tant soit peu (= "auch nur das allermindeste"), il est vrai (= "zwar"), bien entendu oder s'entend bien (= "selbstverständlich"), coûte que coûte, quand même, die zahlreichen Verbindungen mit dem Gérondif parlant, wie généralement parlant financièrement parlant usw., denen sich infinitivisches révérence parler an die Seite stellen kann, von dem A. Tobler, Verm. Beitr. III, 141 handelt; sodann autant dire, das noch innigere Verbindungen mit seinem Satze eingeht, als in den l. c. 140 (wozu 141 zwei Fälle mit autrement dire kommen) angeführten Fällen zu Tage tritt; 2 vor

<sup>1</sup> Das griechische Original hat οἶον δὲ τρέφει ἔφνος ἀνὴο ἐφιθηλὲς ἐλαίης χώφω ἐν οἰοπόλω... und dann, nach mehreren selbständigen Zwischensätzen, als Abschlus: τοῖον Πάνθον νἱόν... Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε... so daſs im Französischen das genau Entsprechende tel que... tel gewesen wäre, das sich ja auch des öfteren findet. So bei Racine, Poésies diverses, Cantiques spirituels, Cant. Ier, Str. 7: Tel que l'astre du jour écarte les ténèbres, De la nuit compagnes funèbres, Telle tu (= Charité) chasses d'un coup d'oeil L'envie aux humains si fatale. Weitere Beispiele gibt Littré unter tel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Z. B. in Son mal...ne lui retirait autant dire rien ("sozusagen nichts", "beinahe nichts") de sa vigueur. A. Hermant, Confession d'un Homme d'aujourd'hui 50, wo nicht einmal mehr Kommata gesezt sind, wie sich solche

allem aber die in unzähligen Variationen auftretenden Einschiebsel von der Art eines j'en suis sûr, je parie, qui sait, Dieu sait, je ne sais (oder j'ignore), n'importe, die letzten vier mit nachfolgendem Fragewort oder Fragesatz 1 usw. usw. - In der Anfügungs- oder Einschaltungsweise (On les regardait, tels des fêtards bruyants) erinnert unsere Ausdrucksweise einigermaßen an die (meist angehängten, aber auch zwischengeschobenen) Begründungssätze mit tant und tellement (oder präpositionalen Bestimmungen mit tel u. ähnl.), z. B. Il y en (= de livres) avait bien cinq à six mille, tant on avait utilisé, les moindres coins et recoins (sc. de la chambre) Lavedan, Le Bon Temps 175 (hier durch Kommata abgesondert). — ... il ne pouvait s'empêcher - tant cette image s'était fixée en lui avec force - de la (= cette image) garder intacte ib. 3 (hier wieder Gedankenstriche). - Il voulait partir, se précipiter . . . Il ne pouvait pas tellement il était saisi ib. 346 (wo nicht einmal ein Komma!). - Il leur semblait, à tous deux, si fort en (= du cœur) étaient les battements, qu'ils avaient le cœur dans la tête, entre les oreilles ib. 342. Il semble que, pour une minute, on ait tous ces mondes-là (die Sterne am Himmel) dans la tête, à tel point on est envahi de pensées confuses et profondes. Lavedan, Leurs Sœurs 274. -Incapable de rien répondre, à tel point le saisissement et la joie la suffoquaient, la comtesse, retenant son souffle . . . décacheta . . . les papiers juunis, id. Sire 73. Hier scheint im wesentlichen dasselbe Verfahren vorzuliegen, wie in unseren Vergleichungssätzen. Bei genauerem Zusehen wird man aber bald finden, dass, abgesehen von der grammatischen Vollständigkeit solcher begründenden Sätze (die durchweg ein besonderes, von dem des sie umfassenden Satzes verschiedenes Verb haben), auch die rhythmische Struktur, die Betonung, in der eben das Verhältnis der einzelnen Teile zueinander und zu dem Ganzen des Satzgedankens zum hörbaren Ausdruck kommt, ganz verschieden ist. Liegt in den begründenden Sätzen der volle Ton auf der Gradbeziehung tant, tellement usw., so ist in unseren vergleichenden Zusätzen nicht tel, sondern das diesem folgende Subjekt der wichtigere Bestandteil. Man vergleiche z. B. ... il sautillait tel un chien qui fait le beau, was besagt: er tänzelte, so (tänzelt) ein Hund, der schön tut, mit il sautillait, tant ce spectacle l'excitait = er tänzelte, so sehr regte ihn das Gesehene

noch ib. 166...en moins d'une semaine, ma femme prit chez mon amie des habitudes si assidues que je me trouvai, moi, autant dire, évincé ("nahezu verdrängt") — vielleicht infolge des Dazwischentretens von moi — finden.

¹ Auch hier zeigt sich die oben erwähnte dreifache Abstufung: Seulement — j'ignore pourquoi — il ne mettait jamais le pied ches mes amis ib. 204 (Gedankenstriche!) — Eh bien, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé, avec un grand froid, que... Frapié. L'Écolière 84 (Kommata!) — Je ne sais pourquoi je la questionnai sur les voisins. A. Hermant, Confess. d'un H. d'auj. 121, wo das Fehlen der Kommata es nahelegt, das je la questionnai als zu dem indirekten Fragesatze mit pourquoi gehörig zu fassen, während dem Sinne selbständige, d. h. Hauptsatzform, besser entspräche.

auf. 1 Und die gleiche Betonungsverschiedenheit offenbart auch den Abstand, der nicht nur zwischen unseren verblosen Vergleichungsausdrücken und den bekannten mit einem (nach vorn oder nach hinten weisenden) prädikativischen tel beginnenden Sätzen besteht, in denen eine Form von être (oder einem ähnlichen Verbum, wie sembler, rester usw.) die Verbindung zu dem folgenden Subjekte herstellt (z. B. Telles sont les contradictions déroutantes de la nature humaine: Chaffin avait prouvé ... Bourget, L'Émigré 357, wo auf Folgendes, und Tel était donc le moyen . . . ib. 225, wo auf Vorangehendes hingedeutet ist), sondern auch zwischen unseren (mit tel beginnenden) Verbindungen und den beliebten durch ein prädikativisches Adjektiv ohne verbindende Form von être eingeleiteten, Ausrufen ähnlichen Sätzen, wie sie unter den modernen Schriftstellern besonders Pierre Loti zu lieben scheint: Finis tout à coup, les sentiers de montagnes (d. h. les promenades sur les s. d. m.), les scabreuses descentes . . . Ramuntcho 291. — Élégante et blanche, la chambre où pénétrait ce soleil et où dormait cette jeune fille, id. Les Désenchantées 10. – Pas rassurées les deux Françaises qui étaient restées longtemps indécises entre la tentation et la peur de venir ib. 312. Näher scheinen mir unserer tel-Konstruktion schon Sätze von der Art eines Heureux celui qui craint le Seigneur oder des Horazischen Beatus ille qui procul negotiis . . . zu stehen, sofern sich hier beide Satzteile, Subjekt und Prädikat, trotz der Voranstellung des letzteren an Bedeutsamkeit die Wage halten, oder, vorsichtiger gesagt: zu halten scheinen (denn beweisen wird sich bei dieser heiklen Materie wenig lassen) während es mir vorkommt, als ob bei der Verstärkung zu bienheureux z. B. Bienheureux qui peut vivre en paix, die Wage wieder nach der Seite des vorangestellten Prädikatswortes hinneigt.

Vielleicht interessiert noch, womit dann die Erörterung abgeschlossen werden soll, die Frage, ob, oder vielmehr inwieweit bei unserer Ausdrucksweise Übereinstimmung des Geschlechts von tel, das ja grammatisch, d. h. in Genus und Numerus, natürlich nur mit dem nachfolgenden Substantiv zu konkordieren hat, auch mit demjenigen des vorangehenden Substantivs, d. h. der Bezeichnung des Seienden sich zeigt, auf dessen Beschaffenheit, Verhalten, Situation usw. tel vergleichend hinweist. Dass tatsächlich Fälle von Verschiedenheit des Geschlechts vorkommen, hat uns, wenn darüber überhaupt noch Zweifel sein konnten, unter den S. 680 aufgeführten Beispielen eines schon bewiesen: Aujourd'hui que . . . chaque jour met, telle une feuille de papier de soie sur la page d'un herbier, un voile d'oubli entre le présent et mon séjour en Thuringe . . . (Marcel Prévost). Trotzdem scheint Vorliebe für gleiches Geschlecht zu bestehen, oder sachgemäßer: Es scheint bei der Auswahl eines zur Illustration geeigneten Objekts vorzugsweise - und bei Personen immer - ein im Geschlecht mit dem zu illustrierenden übereinstimmendes gewählt zu werden. Oder sollte es nur Zufall sein,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Sperrdruck soll starke Betonung andeuten.

das, wo von einem durch rohe Püffe zu Boden geworsenen Jungen die Rede ist, Frapié in der früher zitierten Stelle (Boîte aux Gosses 127) zur Veranschaulichung tel un pantin hinzusügt, das er aber eine ähnliche Mishandlung, die einem Mädcheu widerfährt (Marcelin Gayard 91), durch telle une marionnette effarée illustriert? Rein grammatisch stände einem Stellenaustausch der beiden Ausdrücke natürlich nichts im Wege, aber bei ihrer tatsächlichen Verwendung in jedem der beiden Fälle ist doch wohl ein ebenso begreifliches wie durchaus gerechtsertigtes psychologisches Prinzip bestimmend gewesen.

TH. KALEPKY.

## Il lapidario francese estense.

Il lapidario francese contenuto nel cod. estense a. L. 9, 30 (ant. segn. XI. B. 9) fu pubblicato da L. Pannier con molte inesattezze e scorrezioni.1 Qui lo ristampo in forma diplomatica, mantenendo inalterate le abbreviazioni dell'unico ms., che rispetto in ogni particolare, persino nell' uso costante dell' s lungo nel corpo della parola (due sole eccezioni, vv. 175, 407).2 Il codice, che lo contiene, fu descritto sommariamente da J. Camus<sup>3</sup>; il quale ne mostrò l'importanza sopra tutto per ciò che spetta al testo in prosa del "Perceval", la cui lezione serve a migliorare quella del ms. Didot, ora alla Nazionale di Parigi, edito dallo Hucher.4 Dopo la trilogia, Joseph, Merlin, Perceval, segue il nostro lapidario, la cui ristampa è resa indispensabile dal grave numero di errori, in cui è caduto il Pannier, o meglio, il suo copista. Basterà, per darne un' idea al lettore, ch' io registri qui le divergenze che trovo nei primi dugento versi.5

7. la feme] ms. le f. 14. a ceste] a cesti. 26. la piere] le piere. 27. colour] color. 31. Li misent Le misent. 39. Par le Por le. 46. accroist] acroist. 48. mours] meurs. 50. la luxure] le lux. 55. convient] couient. 60. Dis et set] xiiij. 61. donnent] dounent. 62. meniere maniere 67. laiue saiue. 68. Encore encor. 92-3. Li ruges est de gregnor pris En argent soit li jaspes mis] En argent soit li iaspes mis Illuegs e de gregnor p's. 97. moult] Il ms. ml't, che deve sciogliersi per molt, secondo l'uso del trascrittore (p. es., v. 318). 98. l'onneure] louneure. 108. grant manca. 109. Com e comme innota] Qainc. 113. vunt] vint. 116. De mede une autre home en envoient Deme une autre v'en enu. 117 tant croient] tant en croient. 121. Onques piere] ainc a piere. 124. Celui qui En liu qui. 125. entierement entirement. 143. amentist anientist. 146. Manvois malans oes felons Mauvais malans ces felons 168. Qui ausi] Que ausi. 196. mallete in nota] malletes.

2 Acroist 175 e croist 407.

8 Camus, Rev. d. langues romanes, 1891, p. 50 dell' estr. e già prima nella

Rassegna emiliana 1889, p. 45.

<sup>5</sup> Seguo la numerazione della mia stampa diplomatica.

In sèguito, gli errori e le inesattezze sono anche più gravi6; 1 L. Pannier, Les lapidaires français du moyen-âge, Paris 1882, p. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il testo del Perceval estense sta per essere pubblicato, a quanto leggo in una nota di H. O. Sommer, Messire Robert de Borron und der Verfasser des Didot-Perceval, nº. 17 dei Beiheste zur Zeitschrift f. rom. Philologie, Halle, 1908, p. 10 n. 1.

<sup>6</sup> Registro i versi in cui il Pannier falla, senza ripetere qui il suo errore: 225, 265, 343, 344, 358, 424, 470, 473, 479, 480, 498, 517, 528, 555, 559,

cosicchè della sola stampa che si abbia di questo prezioso documento, noi non possiamo assolutamente fidarci.

Per il dialetto del nostro testo, ricorderò questi tratti caratteristici:

1. Nelle rime non vi è confusione tra a e e, il che esclude per l'autore l'Isle de France da un lato e la Lorena dall' altro. È noto che questa distinzione è propria del vallone e del Piccardo.

2. La 3ª pers. del pf. misent 31 ci porta pure al Nord-Est della Francia (Piccardo, Vallone, Loreno).

3. -t + s dà sempre s: p. es. tos 5, 22; ens 56. Il Vallone vorrebbe piuttosto toz, enz (Wilmotte, Romania, XVII, 544), mentre questo -s è proprio alla Piccardia.

- 4. Al Nord-Est ci richiama anche, benchè il fenomeno non sia peculiare di quelle regioni esclusivamente, la forma entirement 125 con ie chiuso in i dinanzi ad r.
- 5. C dinanzi ad a o a vocale proveniente da a, non preceduto da vocale, o iniziale, resta duro: cace 74, cascune 66, castement 73, cartre 128, ciere (pron. kiere) 136, ecc. Questo fenomeno ci conduce nella Piccardia e nella Normandia, con esclusione del Vallone.

6. Sempre nella Piccardia ci tengono di preferenza diu (nom.

dex 9, 13) e damedius 132.

- 7. Anche noviaus 18 e biau 47 ci fanno pensare al Piccardo.
- 8. Piccardo è pure l'artic. fem. le per la 39, 40, 50, 333, ecc. Così il pron. dimostrativo fem. 41, 73, 76, 700, ecc.

9. Pure piccardo è se per sa 33, 41, 42, 612, 634, ecc.

10. liu 124, 376 è forma comune ai testi normanni e anglonormanni. Anche fu (focu) 719 è anglonormanno.

11. Per habuit, si trovano le due forme eut 36 e ot 39, come

in Auc. et Nic., a ragion d'esempio.

12. bl è mantenuto in estables 48 e aceptables 49.

Ognun vede che i fenomeni caratteristici ci portano a ritenere l'autore piccardo (nni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), per esclusione del Vallone (nº. 3 e 5). Ma liu e fu (nº. 10) ci conducono verso la Normandia. Al v. 312 abbiamo la rima viels: lius. Essendo confermato liu nel corpo del verso (v. 124), bisognerà leggere vius, forma piccarda e ammettere che l'autore sia appartenuto dunque alla Piccardia, forse a quella del Sud-Ovest, sul confine normanno (nº. 10). Al copista si deve dunque viels e fors 'anche estables: acceptables 48-49, se non vogliamo ammettere che l'autore stesso abbia indulto un poco al dialetto dell' Isle di Francia, poichè bl in piccardo, vallone e loreno avrebbe dato, come è noto, vl, poi ul, e u avrebbe anche potuto scomparire. Anche i numerosi la (art. fem.) accanto a le indicano un copista appartenente ad altra regione o attestano una nuova concessione dell' autore. Questi dovè fiorire nella prima metà, parmi, del sec. XIII, se non anche prima. Il ms., di mano francese, appartiene invece agli ultimi del sec. XIII o alla prima metà del secolo seguente.

<sup>590, 610, 623, 624, 645, 663, 677, 685, 689, 693, 708, 718, 723, 726, 749,</sup> 754, 761, 794, 796, 816, 821, 822, 828, 841, 842.

7 miels plaifir a diu le fait.
Eneas q' tant perilla
Q' li feus de troie escilla.
Par la chate q'l ot 7 tint

5 El deseure tostans reuint. Pl'a vertu \(\overline{q}\) autre geme Qi la chate met sor le seme Adon\(\overline{q}\) s qant ele trauaille Dex ne fist rien qi tant i vaille

10 Encor foit enli li fruis mors
Sel fait la chate venir fors.

Entre les pieres en ; une
En cui dex gant v'tu avne.
A cesti peu en a parelle.

En avant vient p gant m' uelle Lonc tant uiures nen verres niët Petit en ; petit en vient. Qant li cos ē capons nouiaus 7 puis apres .iij. ans nemeaus.

20 Li comence el iuster a croistre. Buene ; q¹ le faroit counoistre. Un an 7 autre croist tos dis Tres le tierc an desci a dis. Ja niert pl' grande p mesure

25 Dune seue cest sa nature. Clere ; le piere 7 autre taus De la color come cristaus. Si tres clere ; enson endroit Pl' q eue tant clere soit.

30 Nre maiftre ce dift leftoire

Le mifent a non alectoire

N' nest venc' q' for luj lait

Tant croift se force 7 tant li fait.

Maint roi maint conte lont eve

35 Mainte bataille en ont vencue Ca en arrier vns p'nces leut, N' contrester a luj ne peut. Tos les buens barons en venquj Por le piere q'l ot sor lj

40 Le foi deftruit le foi decoit Q<sup>5</sup> en fe bouce le recoit Home efcillie fe t're rent Graffe dome v's toute gnt. Biens 7 honors t'res pdues

45 Aucuns amaintes fois rendues

Honors acroift 7 fait parages Biau fait parler 7 fambler fage. En buenes meurs les fait estables En tot 7 atot aceptables

50 A ceus q' aiment le luxure
Pl' lor en done q nature
Grasse 7 amor done gregnoR
Lefpousee vers son segnoR
Dalectoire q' veult avoir

55 Les biens se li couient savoir
Q' ens en or port' lestuet
U se vertu mostrer ne puet,
Une autre en ē ml't v'tueuse,
jaspes a non sest meruelleuse

60 xiiij. manieres en font Grans porfis dounent gans biësfot Ne nest espesse maniere Si poi vaillans ne soit ml't ciere De ,xiiij. parties vienët

65 7 xiiij. colors retienent,
Cafcune maniere le liue
7 cafcune porte faiue
Encor ait cafcune v't'.
Li vers iafpes en porte pl'.

70 Li vers 7 litres clers enfamble
Ceft li mieldres ficom moj famble.
Pl' av't' miels reconforte
Celuj q' caftemt leporte.
Fieure cace 7 ydropifcie

75 Si a vne autre fegnorie Se feme le fent q' trauaut Tel vertu porte 7 tant li vaut Encor foit cou q ne puift uiure Si li fait dex le fruit deliure.

80 Deffendemens in a celuj
 Q' le iaspe porte for lui.
 Amer le fait 7 pl' pooiR
 En toutes coses pl' valoiR.
 Fantosme tolt qon ne le voie

85 En bien ratrait en bien rauoie.
A home done molt de preus.
Mais a feme nen ē il preus.
Car il lor tolt une droiture
Q' lor auient de lor nature.

90 Sen perdent lor concoiuemt Sen auienent gant mal fouent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manca un foglio nel ms.

En argent soit li iaspes mis Illueqs e de gregnor p's Q' porter le vuelt a son droit

95 Qar cou demande 7 en fel doit.

Saphyrs ë ml't de gant vailläce
Ml't a vertu ml't apoissance.
Cil q' pl'set 7 plus louneure.
p segnerie ë el deseure.

Ml't laïme cascuns en son doj
Av pur ciel de color resamble
Bleus + 7 clers por cou le samble
Pl' bele piere nest seue

Ne de bonte ne de veve, Sirchites ē des uns apelee Sacies por ce est si nomee Sirchites sont peril de mer Qainc nature nes pot amer

Dilluec li mers les iete fors

As tormentes p gant esfors

Avuec le grauele a le terre

La les vint cil de lībe qrre

De sirtes ē dite sirchite

5 Por cou q'llueqs coift petite. De me vne autre v'en envoient Auqs ofcur mais tant en croient Dient et afferment no maistre Teus 7 q mieldre ne puet estre

120 Nature li fait gant honor Ainc a piere ne fift gregnor De gemes gemme 7 flor lapele Por cou tant est 7 buene 7 bele En liu q' le port castement

Nuire ne li puet ne envie

Ne nule errors de trecherie.

Cartre prifons nel puet tenir

Q' ne le face fors venir

130 Porte ne huis ne ferrevre Son li touce vers li ne dure Nes damedius ali acorde Sil vuelt avoir mifericorde Saphirs ē buens por faire amis

135 Por metre pais entre anemis, Ningremancien lont ml't ciere Molt lor vaut entoute maniere De qoi q'l vuelent oueue faire p le piere dex lor esclaire.

140 Contre dolor dedens le cors V't' ne puet estre pl' fors. De des refroide 7 tolt lardure Tot anientist tot amesure. Sueur restraint son trop ensait

145 7 q¹ le triule avuec del lait Mauvais malans ces felons fane 7 faīne car p tout remagne. Les yels fait buens qant buē nest Toutes dolors iete del front.

150 7 fe on a le langue ofcure V foit de mal v de nature Qe q ce foit tot le deliure Parleg lefait tout a deliure Caftes doit estre d'le baille

155 Por \(\bar{q}\) vuelle \(\bar{q}\) rien li vaille.
Ne li poroit aidier mais nuire
Ses biens iroit en lui deftruire.
Une en i a de gant renon
Calchedone la piere a non

160 Pale¹ color a 7 rebosche Mais clere ē q¹ de p̄s la touce. Entre .ii. pierres ē comune Auques reſamble de caſcune. Jacincte reſamble en partie

165 7 le beril noblie mje.
En le pierre por affeir
Si bien ces .ij. colors feir
Q' aufi cafcune retrait
De .ij. colors le foie a fait.

70 Sil ë q' en fon doit leport V a fon col cest pl' adroit. Ml't li ayue en se besogne. Si com li esc's letesmogne. Buene i buene en plaist a avoir.

175 Graffe doune 7 acroist fauoir. Vers tous engiens li ē efc' Ne puet eftre de plait venc' Longe cofe feroit adire Toutes les vertus adefc're

180 En maint afaire 7 en maite ouevre Car molt en a 7 molt en ouevre. On dift .iij, manieres en font. Pl' nen verres partot le mont.

<sup>1 -</sup>e raschiato.

Lautors q' des pieres raconte

185 Vne rice met en fonconte.

Q' de verdor done gant masse

Toute verdor vaint 7 trespasse

Lesmeraude ; ensi le dist

Douse manieres en desc'ft.

En fiche la le va on querre
En egypte 7 en autre t're
Sen trueue lon vne maniere
En .I. pais en la miniere.
Avuec larain q<sup>1</sup> molt ē dure

195 Mais en celi a mis nature Vnes malletes par deuife Por le metal vele ë prife. Calchidone vne en retrait De famblance mais nient defait

200 Trop feroit longe cofe a dire Tantes manieres adefc're. Mais cele defcyche ē mellor Sor toutes a graffe 7 ualor A g'fons ē cele tolue

205 P vne gant desconneve Etismape ont les g\u00eds an\u00f3, Ne autrement nes cla\u00edme l\u00f5. A celi doit on obeix Qon puet de luel pmi veir.

210 Q' tant a enli de verdor Q' lair fait vert de fa color, Cele q' fa clarte ne mue Ne por folel ne por veve. Ne por ombre ne por lumiere

Celi doit on tenir pl' ciere,

Cele q' dedens ; cauee

Si come nature la nee.

7 q' defors a fouef face

Celi crees q gant bien face

220 Cele v on puet fon vis miren 7 lui veir 7 efpirer Si com en vne aigue feroit Cele ē vaillans q¹ tele aroit, Noirons une en foloit avoir

225 Q'l ne dounaft por nul avoir V pooit mirer 7 veir Volfist ester volsist sein Bataille v giu p le contree Se cele part estoit tornee.

7 ceus q¹ vuelent deuinaille Faire de cofe q¹ rien vaille Tel vertu a 7 tel poiffance Lesmeraude les en avance P saie en rikece vient

235 Se on honestement le tient
Ses dis fait resambler sauoir
7 mellor grasse entout avoir
Soit enplait soit en autre afaire
Q' le piere vuelt onor saire.

240 Passions ne goute cheve
Ne fieure ia si esmeve
Nule poissance puis naroit
Q' a son col le porteroit
P sa gant vertu asouage

7 le veue 7 le vifage
 Foudres orages ofter puet
 7 q¹ de luxure fefmuet,
 Nait paor q̄ puis le tormente
 Por q̄ fa cars le piere fente.

250 Or a pregne q¹ ne le fet Prengne del vin 7 fi le let 7 puis logne dole doliue Pl¹ fera vers q̄ nule ciue. De cou fa colors renouuele

255 Pl' en ē vers 7 pl' ē bele

Molt ē rice pierre fardone
Ensi com fait li calcidone
Q' a .ij. pierres se resamble
Ceste a color 7 no ensamble

260 De le fardone 7 delonicle Dite ë fardone vfardonicle De ces .ij. trois colors retient Car auqtes noire deuient Puis ë blancete vn poi apres

265 Q¹ le regarde vn poi depres 7 par defors vn poi vermelle Bele ē li piere a gant meruelle. En .v. manieres le deuisent Cil q¹ en estoire le misent

270 De ces .iiij. manieres font
Q' feulement .iij. colors ont
Enfi com cafcune le fiue
Ces pueent faire gant aive
Pl' ont valor 7 fegnerie

275 Vne en i a clere nest mie Q' mains ē clere tant vaut pl' Ce nos ont mis no maistre envs. Q' le piere atiegne le ciere Ml't sait sambler de bele ciere 280 Humlement le fait contenir 7 simple 7 caste deuenir. Hardement molt li fait avoir Autres v't' ni puis sauoir. En inde 7 en arabe sont

290 U en son doit le fait sein Les diables lisait vein Repos litolt 7 si lessroie En son dormant samble q'l voie Estries 7 sauses sigures

295 Ne fai quels males aventures
Nest preus a home de mesure
Tot lestragne de sa nature
Tencons 7 mellees esmuet
Nus autres biens venir nen puet
300 Hardement doune 7 9muet ire

Souent a fait maint home ocire
Petit enfant fali atouce
Saliueuse lifait sa bouce.
Ynde y arabe le nos donent

305 Q<sup>i</sup> .v. manieres nos en dounent.

De fardoine ; fardine nomee

De ceuf q<sup>i</sup> p<sup>i</sup>mes lont touee.

7 fardine fon non retient

De le terre dont ele vient.

7 fi na gaires de valor
Car de gemmes ē li pl' viels
Co ē poure p plufors lius.
De nule autre cofe nayue

315 Sans de biaute 7 de veve
Autrement ē de poure afaire
Ne puet nul mal ne nul bien faire
Sele a vertu ceft molt petit
Ja ne fera pl' de porfit

320 Fors tant lonicles rien ne vaut 7 toutes ses vert' li faut Ne puet nuire ne nul mal faire Ne mal veir ne mal atraire. Por qle le fardine sente

325 Lors li couient q fes fors mte Ne qdent ceft ml't gans v'tus Encor ne puisse faire plus .V. espesces a ce dist on Q' cascune a sardine non.

330 Cil q' sentente pleut a metre
En ces pieres selone le letre
En traita dune grisolite
Q' le bonte na pas petite
Gart le q' la cest uns tresors

335 Pl' resplendist q n' fins ors
Come seus ardans estincele
Encor ; pl' buene q bele.
De la color resamble mer
De la biaute doit on amer

340 En fa color verdor respire

Q' auqtes de pres le mire

Encor ; ml't de gant afaire

Mml't i a rice saintuaire

Par nuit è buens dessendems

345 Encontre tos maus erremens
Q' cele piere aroit percie
7 puif leuft aparellie
7 a vn fain dafne pendue
Ainc tes vert' ne fu veve

350 Nes les diables espoente Na vertu q¹ le piere sente Contrester ni puet diablie Tel vertu a p segnerie Mais q¹ de li vuelt ades estre

355 Fort le pendue el brac fenestre Puis viue 7 soit tot aseur. De mal espir nait puis peur Dethiope nos ē tramise Si nen ē pl' q dune gisse

360 Mais cele ē de si gant afaire

Cou fait q piere ne puet saire.

Buene cose est ml't de beril

Si le tienent li auqant vil

Trop en ē si ne lor encaut

365 Meruelles puet meruelles vaut.
En plufors coftes ē formes
P droiture puis q'l ē nes.
Pailes ē 7 auqs ofcurs
Nest mie come c'staus purs

370 Ja nen verra on .i. tres cler
Cil q' refamble aigue de mer
7 doile retrait de coulor
Cil doit auoir pl' de valor
Celui doit on tenir pl' cier

375 Tout li autre pueent aidieR

Dinde nos vient .i. liu fauuage Buens ē por garder mariage A mors fait croiftre ceste gēme Entre le baron 7 le seme

380 Q' le porte foit teme v hom Le fait estre de gant renon 7 q' lestraint en se main deste

7 q' lestraint en se main deste Ce li samble q seus doit este Li eue v lavee est li piere Porte sante a le lumiere.

385 Porte fante a le lumiere. A luel fe on i a dolor Rent i clarte rent i color En fon bofnenc ne li puet nuire Rutes fofpirs tout puet deftruire.

390 Se on a le fie mal mis Molt tost en a fors le mal mis Les dolors en garist 7 cure 7 atrait a buene nature De .ix. manieres en disomes

395 Si com le tesmoing en avomes
Q¹ nul en a penst de tenix
Car ml't de bien en puet venix
Del thopache volons traitier
Cascouns sen deuroit rehaitier

400 Si le tienent li auq<sup>a</sup>nt vil.

Mais or facies trefbien \( \bar{q} \) cil

Q' la fe deuroit refioir

Por les vert' de luj oir

Molt doit eftre de gant renon

405 En vne ille dautre tel non
Q' lon thopasche aufi apele.
Croist lipiere q' ml't \(\bar{e}\) bele
De tant leftuet pl' cier tenis
Q'on fi poi en voit venis

410 De toutes riens ë li maniere Q' mains en ë 7 pl' est ciere. En .ij. colors en est nemais De cascune ë rices lifais Gausne samble molt decolor

415 7 si ë molt de gant valor Lautre ë pl' clers 7 si ë pl' Mais asses ont vnes v'tus Cascuns porte sicom dist lon Contre le si le garison.

420 Avfi com font li eliment

Dumer recroit le croissement

De le lune selonc le cors 7 del croissant 7 del decors. Si par è de froide nature

Nule calors vers lui ne dure
Ne puet estre aigue si boillans
Ne li caure del su si gans
Q'l puist bolir en nule guise
Q' li piere ert en laigue mise.

430 Maus puet tolir maus puet dot'
Mais on ne puet tot raconter
Arrabe nous enfait le don
Si len deuons le gueredon.

Tinde nos vient li c'fopasse

435 Q'de biaute mainte entespasse.

Teus ē pl' laide q' mieldre est.

Car cele ē bele q' buene est.

Av vis del poon se retrait

Nature i a tel color fait.

440 En mellee ë degouteletes
Plus cleres dor 7 vermelletes
De color famble q molt puift
Come porpre tainte reluift.

n aife ë dite une contree

L' naife une piere renomee.

Dilueqs vient lalabandine

Mais fi refamble bien fardine

7 fouent en font dece v.

Cil q' les pieres ont vev.

450 Une color feulement ont
 Mais q
 nos caille preus ne st,
 Ne font fors tant les lius tenix
 Car preus de bien nen puet venix
 Preu ne valent fors por deduire

455 Ne ne puet preu aidier ne nuire Li letre q¹ le voir deuine Ramembrer vuelt lecorneline Corneline ε piere affes laide Mais fages - q¹ le manaide

460 Por cou nel doit on pas despire
Por le coulour nest mie pire
Encor soit lais 7 soit oscure
Teus ē pire q' pl' est pure.
Car q' le vuelt en son doi metre

465 V a fon col ce dist la letre.

Buene ē en tencon por pais faire
7 en plait por onor¹ atraire.

<sup>1</sup> Cavato da orjor.

Cele q' famble enmaillentee
Come de fanc fust esprohee
470 Restance sanc son le delaie
De tos membres soit ne soit plaie
7 a seme q' trop en sait
Sele puet tant q lepiere ait
A restancier li e ml't bone
475 Car son droit terme li redoune.

Car fon droit terme li redoune.

C Descarboncle ē molt bele piere
Toutes les vaut de se lumiere.

A sa resplendor rien ne monte
Toutes les autres en formonte

480 A .i. carbon ardant refamble
Color 7 non retrait enfamble.
Ses rais iete ausi 7 espart
Com li carbons qant il pl' art
Nule geme ni puet ataindre

(85) Car tenebre ne puet estaindre Nest oscurtes q¹ point inuise Q' se lumiere ades ne luise En g'gois atrax a anon Molt est par tot de gant reno

Nre manieres en vuelt mete Nre maistre selonc le letre. Q' le pior poroit avoir Pl' le p'se q nul avoir De color samble q ml't puist

495 Come porpre tainte reluift.
Avcune force puet avoir
Mais nel pas apercevoir
Ne puet estre q il nen ait
Entel color aucun bien fait

Ainc si bele piere nesu
 Q' ne portast en soj v'tu.
 Lescriture q' ci ë mise
 En .iij. spesies nos deuise.
 Le iacinte por miels sauoix
 Q' le color il doit avoir.

Trois espesses .iij. colors ont
Li un iacinte vermel sont
7 lautre gausne 7 le tierc bleu
Mais des vermeus ē il ml't peu.

510 Grans v'tus ont gans v't'poriët Molt rehaitent 7 molt confortët. 7 retraient cuer aleeche Cil q' cafcune ont esproue Par lesc't si nos ont roue

515 Qon le vermel pl' cier en ait

Q' a pome grenate trait 7 li bleus q' fa color cange Vient de venife .i, liu estrange Cil porte ensoi tele nature

520 Q' fa colors lifaut vdure
Se li airs ë vnoirs vpurs
Selonc cou ë clers 7 ofcurs,
Vn iacincte i a molt vaillant
Q' ne doute nul fer taillant

525 Neftnientofours neftnienttosclers Ces .ii. colors fait enfi pers. Porp'ne color aparelle Cele piere ë bleue 7 v'melle Cele piere puet refroidien

530 Mais ne puet nuire ne aidier.
Son en se bouce ne le tient
Mais si dure e q ser c'ent
Ne nul engien fors laimant
Mais cil ensait tot son comant

535 Li gaufne cele puet molt faire Mais toutes sont de gant afaire, Ja piere nen fera ueue Q¹ le porte a fon col pendue Ven aucun de fes dois mife

540 En or ven argent affife. Ne puift par tout eftre feurs Honors li vient 7 buens eurs Aus choromp' ne li puet nuire Ne n' mauuais engiens fouduire

Vers ses oftes fait grasse avoir
Par tout le fait bel receuoir.
7 son aucune cose quiert
Selonc raison ois en yert
Dethiope en ces nos contrees

550 Nos sont ces pieres aportees.

A metifie ë piere molt bele
Toftans famble rofe nouele
Molt famble eftre de buene orine,
En foi porte color porprine.

555 Li mieldre famble vielete
Color a bele 7 afes nete
Car on trueue en liure deuī
Q'l refamble goute de vijn
Cil q' nest pas de tel valor

560 Trait un petit blance color. Vn poi palete entremellee Com cou foit eue en vi mellee. Taillies puet estre apoi desfors 7 si ē se vert' si fors.

565 Q' la for lui ne fet tant boire Q'on iurece ipuist pcoiure. Molt par fust ciers sil en fust mass Trop est comuns top; humains Li gans plentis son non empire

570 Q¹ mainte cofe fait despire. Inde q¹ des gēmes ē rice Q¹ en est li dame 7 norice V. manieres nos en presente Por q̄ limaistre ne nos m̄te.

575 Celidone nest pas lj pire
De li puet on meruelles dire
En .i. oisel en larondete
Comence a croistre petitete
En son ventre cel tresor porte

580 Bien ē digne ēle foit morte
Por sī rice tresor avoir
Mais tot ne seuent pas lauoir
Ele nest pas de cleres pieres
Mais bien puet estre des pl' cieres

585 Poure famble petite 7 laide
Mais se bontes ml't le manaide
Molt resamble poure conquest
Teus ë molt clere q' pire est
Nient plus .ij. manieres en st

590 7 .ij. diuerfes colors ont Lune ë noire lautre v'melle Li rouge oueure p gant m'uelle De ce mal passion lunage Garift nert ia de tel eage

595 Ces gūl malades hors del fens
Refait venir a lor buens fens
7 ces langors de cascuns iors
Sane 7 garift sans nul seior
Parler fait acceptablement

600 7 miels plaisir a toute gnt
En toile de lin lestuet metre
7 puis porter ce dist le letre
Desos laissele senestre
Sa nature vuelt ensi estre,

605 7 li noire autre tel demande Tot aufi porter se comande Si nares la besogne asaire Qa buene sin nen puisses taire Mi't aie enuers segnerage

610 Soit quens soit rois tot asouage 7 li eue q' ert meve Puet molt aidier a le veue Q' li vuelt croistre se vertu Pl' grans q ele ancois ne su

615 Dun gausne drapelet le cueure Sor cel de lin adonqs lueure Fieures destruit sempres le lait Por qon le piere sor lui ait. Des mauuaises humers deliure 620 7 viure sait tout a deliure.

for a viure fait tout a deliure.

Ide une piere nos envoie

Drois est qon p certhes le voie

Ainc ne fu piere q' tant vaille

Ne q' tant puist dt si peu caille

625 Pres ē clere com avtre gemme

Molt ē buene por aidier feme
Gaies a non molt a vertus
Cil de bretagne aide plus
Luifans legiers foes 7 noirs

630 E li gaies cou e li voirs.

Se on le cause 7 frote aps

Les pailletes q' li sont pres.

Atrait a soi 7 les fest'

Teus ' se force 7 se vert'

635 Cele piere ē molt v'tuose
7 de nature meruellouse
Froide aigve a ardoir le destraît
O le doline le restraint
De caude cose pnt froidure

640 7 de le froide escaufevre.

A boire vaut agens ensles
Li aigue v li piere \(\bar{e}\) lavee
De dens garist caus q' sen duel\(\bar{e}\)t
7 raferment se cair vuelent

645 Li feme a nature retrait
Le fumiere rauoir lifait
En fes parties le recoiue
Si \(\bar{q}\) dedens le cors len boiue
Terme li couuient a rauoix

650 Cil q' chaient facent porvoir
 De paffion en tel maniere
 Molt lor aide la fumiere
 Nes la flairor cace de lestre
 Sarpent ni puet manoir ne estre

Vers li uaut en erbevre
Venins ne carmes ne coniures
Tout maligne esperit esfroie
Ne pvet remaindre v il le voie
Laigue v li piere sera mise

660 Buene ē alentraille mal mife

Ces ventres tornes raparelle

Mais asses a gregnor m'uelle

Se feme boit de cele piere

Cui castess ne soit entiere

Cuj castees ne foit entiere

665 Se nest caste ne puet tenir

Fors estuet laigue reuenin

Si repoes meruelle oin

En aigue doit trois jors jesin

De cou boiue seme agrevee

670 Sempres lara dex deliuree

Lors conuenra lues lenfant mete

Buene piere ē ce dift li letre.

Magnete ceste puet molt faire

Mal puet tolir bien puet ataire

675 En inde fu pimes trouee
7 dillueqs fu aportee.
P force le fer afoi trait.
Avfi com li aimans fait
Fer efcume cafcuns refamble

680 7 il 7 laimans ensamble I. encanteres en .i. fu Q¹ ml't ouura de se v'tu P¹mes vit en enchanterie Navoit pierre sa segnerie.

685 Apres lui le fille av folel
Circe q' onqs not parel
Fille au folel ert apelee
Car ainc ne tu pl' bele nee.
Molt ama le piere enfement

690 Car molt fauoit dencantemt

Tan descourirent ses vertus

Q' sprouance le mist en vs.

Par ceus de mede q' le seurent

Tant q nre ancisseur en eurent

695 Q<sup>1</sup> de fe feme vuelt fauoir 7 fon afaire aperceuoir Vne nuit avuec li fe gife 7 de fous le cief li ait mife Le magnete adonōs verra

700 Q' se seme v's lui sera Se li seme caste se sent Si com nature le consent Pres de son mari se traira Tot en dormant lacolera

705 7 cele q¹ lara meffait
 Oies merlle q̄le fait
 Ne fait famblant de nul delit

En dormant se chiet i' del lit Avsi com son le boutoit fors

710 Teus est li piere 7 si ë fors Qensi demostre 7 sait sauoin De cascune espeuse le voin Sele ne vuelt nul avoir prendre 7 ceus de le maison sosprendre

715 Face q dedens lostel soit
V lauoirs e illuec endroit
Carbons mete en .iiij, pties
Fragne le piere 7 sace mies
Ses esparge desos le su

720 Ves meruelle q<sup>a</sup>inc teus ne fu Lues q
 il caure ē efmeve
 7 li fumiere eftra fentue
 Ce famblera tos ceus de leftre
 Q' vif diable idoiuent eftre

725 Tout fen fuiront dautel air
Q' tous li mons deust chair
Ne preu ne saront valer
Ne la noseront retorner
Tot i pora prendre aseur

730 Ja mar ara de ceus peur A lun fait preu lautre damage Buene ē por garder mariage Lues a amor 7 pais dounee De lespouse a lespousee.

735 Q' la for lui doucor li rent 7 croift graffe vers toute gnt Sage le fait venir en plait 7 belement parler le fait Li piere ë de gant fegnerie

740 Molt ë buene por faire aie
Aboire avuec eue molete
As ydropikes limanete
Sest buene encontre escaudevre
Espargies le deseur larsure

745 Por cuir 7 por fante retraire Nest mecine q' tant puist faire Molt puet 7 vaut en ml't deguise Car li letre lenos deuise.

750 Del coral couverroit adire
q' molt ë buens 7 ml't ë fire
Come bos croift vne vregele
En le rouge mer v's 7 bele
Se tant fait lon q foit taillie
Q' fors de laigue foit baillie

755 Lues q lair 7 le solel sent

Si com nature le consent Endurcist 7 ë piere dure Sa color cange 7 sa nature Cou q vert ë rouge deuient

760 Ceft li colors q li couuient Un rainscel samble de veve Ensi com nature la crue, Demi pie a de gant li graindre Gregnor longor ne puet ataindre

765 Ensi cele piere debrisent
 7 p piecetes le deuisent
 Cil de le terre q¹ la sont
 Ceus les enuoient q¹ les ont
 Teus le porte ne set q¹l baille

770 Ne puet porter q' pl' li vaille Li lage auctor q' ont este Molt en loent le poeste Oroastes 7 metrodus Dient q piere ne puet pl'.

775 Chorax ne puet en nul liu estre Soit en maison v en autre estre. A camp a bois a mer a t're Ja orages ni sera guerre Foldre tempeste tot debote

780 Q¹ le porte por nient le doute Del coral doit cafcuns fauoir Quel fruit q¹l onqs vuelle avoir Molt bien le tenfe de tempefte Selonc le feme avuec le blefte

785 Sil ē en vigne bien le garde
Seft en vregie ia nara garde
De perdre fruit por nul effoldre
Car tempeste ni puet mal faire.

¶ Une meruelle vuel retraire

790 Por mon corage rehaitien Lautors q¹ de pieres descrist 7 q¹ le verite en dist. Il dist de de lune c'uinre Vne licors p de deriere

795 De se nature li decort
Qi a maintes dolors secort
Qi deuient pciouse piere
Ligor a non molt p ē ciere
Par le beste puet on sauoir

800 Q' molt i a tres cier auoiRLues  $\overline{q}$  libeste la concute Q' li licors  $\overline{e}$  hors corute Terre met s' qon ne le truist Ne  $\overline{q}$  on auoir ne le puist

805 Molt le repont 7 p enuie
Car li pire est de gant aie
Theosast' q' bien deuise
Qel color dex i a assise
Dist de color gausne resamble

810 Bele ē 7 buene tot ensamble
Son a el bosnenc aucun mal
P tout le ventre v ensle val
Buene ē laigue v ele ē lauce
Sert li dolors toute sance

815 De gaunisse ofte de dolor 7 rent sante 7 rent color Qvel q' onqs eu ait Que q ce soit si mal li fait Ne sai nient tos les maus nom'

820 Mais les dolors fait afomer Lef pailletes afoj atrait Enfi come ligaies fait Buene ē contre mainte befogne Lefcriture le nos tefmogne.

825 Quant li cofe ë de gant afaire
Tant en doit on pl' bel retaire
Vne piere met en cest conte
Se cou ë voirs q on en conte
Na mie le bonte petite

830 Nre maiftre le nome ethite
Entre les mellors est nomee
En la daerrainne contree
Del mont les va li aigles qrre
Siles aporte enceste terre

835 Víes nis ē dedens le met
Car fi gans joie li tramet
Tant longes com le puet tenix
El nic ni puet n' maus venix
Ses feonciaus li garde 7 ... 1

840 Contre tus maus lor ...

Cele piere ē ronde groffete

Dedens ē vne petitete

La reonde ... enli contient

Por cou ... . . .

845 Molt ē buene a encainte . . .

Pl' q piere nule ne gemme

Q'l fruit q li feme concoiue

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La pergamena in parecchi punti è deteriorata.

Sil plaift adiu q uiure doiue
Le fruit felonc letans fait viure
7 de legier le fait deliure
Qi en vuelt avoir force 7 aiue
Au brac fenestre lait pendue
Plu... li fait amer castee
7 p... manoir en netee

855 Ethite li doune venture
Q' ens li fiecles en a cure
Enfans fait viure fainemt
7 les puceles enfement
7 fi cuidons q molt aliet

860 Le passion de qoi on kiet
7 se vous doutes daucū huj
Q' il vos vuelle saire anuj
De vermine v dautre asaire
Se vos le voir en voles taire
865 Metes le avuec vos a le table

Quant li viande iert eftable Lethite metes p defus. Se traifon penfe v's vos Ne gosteres de le viande

870 Ja nares volente si gande
Et se vos le piere en ostes
Et de le table lacostes
Englotir pores et mangier
Com cil qi a gant desirier
875 Sel trueue lon en ces riuages

De ces estranges mers saunages
Ven pse qi le va querre
Nel trueue lon en autet're.
Fors es nis daigle qi le qiert

880 Le trueue lon v li piere yert

On dist ,ii, sere le porterent Castor poll' q<sup>1</sup> iumel erent En maint liu dounoit lor voit<sup>e</sup> En bien doubloit lor aventure

Bill blow toutstot for architecture.

Deforire vuel ie pas taifir Q' le fillenithe puet faire

Le color vuel pimes retaire.

Vers ë ale iaspe retrait

890 Piere ne puet ce qle fait
 De le lune felonc le tans
 Deuient petite 7 deuient gans.
 Croift 7 descroift felonc le lune
 Lor nature deuient toute vne.

895 Autrefi fait com fe li poift
 De le lune sele descroift
 Tel uertu a 7 autre mainte
 Por cou dist on le piere ē saīte
 Les semes garde 7 sait estans

900 Av mois as termes 7 estans.

Souatume tostans atise

Lues a descorde agant pais mise

Ces thesiqs ces languereus.

Garist 7 rent 7 buen[s] et preus

905 Les gens enflees rafouage
Sains les fait viure lor eage.
Le piere tient on apoissant
Buene ē aport' el croissant
7 el decors nient mains naive

910 Encor foit ele pl' menue

Qan q ce foit molt p e bone

Gans porfis fait 7 gans biens done.

GIULIO BERTONI.

### Ein neuntes Gedicht des Trobadors Guilhem de Cabestanh.

In den Mélanges Chabaneau (Rom. Forsch. 23, 489) habe ich den von Hüffer im Jahre 1869 edierten sieben Gedichten des G. de Cabestanh als achtes das Lied B. Gr. 213, 8 in lesbarer Gestalt hinzugefügt. Ebenda finden sich S. 492 ff. die Gründe zusammengestellt, die mich bestimmen, auch das Gedicht B. Gr. 242, 7 Al plus leu mit den Hss. ADIK den Liedern des G. de Cabestanh beizuzählen und nicht mit CMRS Va denen des Giraut de Bornelh. 1 Meinem da S. 495 gegebenen Versprechen, dieses Lied anderweit besonders herauszugeben, komme ich hiermit nach. Die Bearbeitung des Textes beruht auf sämtlichen dafür in Betracht kommenden Handschriften.

#### B. Gr. 242, 7.

Handschriftliches. II Hss.: A 85 (Studj III, 259), C 14 (MG 205), D 102 (Hüffer 61), H 39 (Studj V, 481), I 106 (MG 689), K 90, M 12, R 84 (MG 690),  $S^g$  70, V 76 (Arch. 36, 422), a 68 (Rlr. 42, 37). — v. 1 in  $V^2$  (Rlr. 19, 280, 47, Arch. 102, 204, 50). — v. 41—45 Rayn. Choix V, 196 und MW I, 116.

Abweichende Attribution: G. de Bornelh  $CM(N^2)RS^gVa$ ,

anonym H.

Den durch die verschiedene Attribution entstehenden Gruppen entsprechen nicht die aus der varia lectio des Gedichtes sich ergebenden  $IKS^qV$  und ACDHMRa, von denen die erstere den Vorzug verdient. Zu ihrer Bildung bieten v. 26 mit dem gegenüber ela als Subjekt annehmbareren Amors und v. 28 mit dem in remembri liegenden und dem Zusammenhang besser entsprechenden Sinne hinreichenden Anlaß. Bestätigt wird diese Einteilung im v. 50, wo  $IKS^qV$  allein richtig vor dem ersten per noch zwei Silben aufweisen, und auch durch das freilich in HV nicht

¹ Allerdings war den Hss. ADIK, weil sie sich im Gegensatze zu CMRSgVa auf eine und dieselbe Quelle zurückführen ließen, ein gemeinsamer Attributionssehler wohl eher zuzutrauen. Indessen wird sich jetzt auch für CMRSgVa hier und da eine engere Verwandtschaft feststellen lassen. Sie zeigt sich z. B. in meiner Giraut-Ausgabe Nr. 27, v. 32—36, v. 47, 54, Nr. 40, v. 53, 55; ferner geht die Zusammengehörigkeit von CMRVa aus Nr. 40, v. 3, 12, 17, 34, 39, 46, 49, 50, 56, 60 und die von CMRSga aus Nr. 25, v. 67, 68, 88, 107, aus Nr. 26, v. 16, 81, 82 und aus dem gemeinsamen Fehlen der vv. 44—58 und 78 in Nr. 38 hervor.

enthaltene Geleit, in dem  $IKS^g$  v. 58 das erforderliche domesgar haben und v. 56, durch R verstärkt, den Gruß in einer mit Rücksicht auf v. 15 angemesseneren Weise der Dame und nicht dem Freunde zugedacht wissen wollen.  $S^g$  trennt sich v. 25 von IKV, indem es mit den Hss. der anderen Gruppe vi und nicht vei liest, während es sich v. 50 mit privat besonders V nähert. In v. 35 kann m'er sowohl von IK als auch von M fortgelassen worden sein wegen der Silbe mer in dem sogleich folgenden Worte mer-cejar. — Die Hss. H und V sind lückenhaft.

Metrisches. Das Gedicht ist eine Kanzone. Es besteht aus sechs neunzeiligen coblas unisonans, einem fünfzeiligen und einem dreizeiligen Geleit. Die Strophenform, welche nach Maus (Nr. 382) nur hier vorkommt, ist 8a 7b - 8a 7b - 8c 8d 8c 8c 8d. Die es-Reime enthalten gegen die Regel bald offenes bald geschlossenes e, worauf ich bereits in den Mélanges Chab. S. 493 hingewiesen habe.

### Text nach IKSgV, Orthographie nach C.

| I,  | Al plus leu qu'ieu sai far chansos,    |    |
|-----|----------------------------------------|----|
|     | Cum selh que daur'ez estanha,          |    |
|     | M'i empren eras, mas doptos:           | 3  |
|     | Sol mos sabers non s'en franha!        |    |
|     | Mas per tal mi platz assajar           |    |
|     | Cum leu chansoneta fezes,              | 6  |
|     | Quar so chant'om mais qu'es meyns car, |    |
|     | Per qu'eu vau planan mon chantar       |    |
|     | D'escurs digz qu'om leu l'aprezes.     | 9  |
|     |                                        |    |
| II. | Loncs temps ai amat em perdos,         |    |
|     | No puese sufrir no m'en planha,        |    |
|     | E non sai per quals ochaizos;          | 12 |
|     |                                        |    |

Mai ben esperans gazanha,
Per qu'ieu aten — mas tart me par! —
Que lieys qui m'es del cor plus pres
Fas' Amors tant humiliar
Que'm don joy; quar no'm pot vedar
Qu'ieu non l'am, ab qu'ilh no'm volgues.

15

I. 1 qu'ieu] que V, gen  $N^3$ ; s. fatz A, posc far IK, far ai R 2 dautret a, daura IK, daut V 3 enpres RV; m.] mout IK 4 Sols  $S^g$ , So V, Son R, Sui ACa; mons a, mon CH, que A; saber CH; nom ADIKM; se f. a, soffraingna ADIKM 6 Que leus chanzonetas V 7 so prezom mais  $S^g$ , mais ch. hom zo V, so chancs (quancs I) hom IK; qu'es] que DIK; meis H, mais a IK 8 quen C, qe M; ual IK, fehlt V 9 Descuers M; leu a. AR, leu li prezes M

II. 10 Lonc  $ACDHS\theta$ ; amatz V 11 Nom HM; s.] mudar  $S\theta$  12 qal CMa; E nom par que sia razos R 13 esperan ACDHMV 14 naten ADHR; tar IK 15 Per M; d.] al  $RS\theta$ ; tor  $S\theta$  16 Mfai V; amor IK 17 j. que V, j. quem IK; no po IK 18 la am quilh R, lam ia ill A; v.] ames AD.

| III. | Ges d'amar lieys un an o dos         |    |
|------|--------------------------------------|----|
|      | No m planc, si tot m'es estranha     |    |
|      | Qu' hor' e jorns e temps e sazos     | 21 |
|      | Et amors tem m'i sofranha.           |    |
|      | Qu'anc, pus la vi, per nulh pensar   |    |
|      | No fo qu'ins el cor no m'estes       | 24 |
|      | Sos semblans, per qu'ieu la vi clar; |    |
|      | Qu' Amors mi fetz pels huels passar  |    |
|      | Sa beutat que tostemps mires.        | 27 |
| IV.  | Soven remembri sas faissos           |    |
|      | Qu' Amors mi ten en gran lanha,      |    |
|      | E no m par ni cre quez anc fos       | 30 |
|      | Vas ren de mala companha             |    |
|      | Mas vas me que ges dezamar           |    |
|      | No la puesc per dan que'n prezes;    | 33 |
|      | Que'l mals m'es douz a sufertar,     |    |
|      | Per que'l bes m'er a mercejar        |    |
|      | Qu'ieu n'aten; mas no m'o tardes!    | 36 |
| V.   | De liey servir sui volontos,         |    |
|      | Qu'al mens aitan cug m'en tanha;     |    |
|      | Qu'e mans luecs es servizis bos.     | 39 |
|      | Era, s'ai trop dig, remanha!         | 37 |
|      | Qu'ab un fil de son mantelh var,     |    |
|      | S'a lievs fos plazen que'l me des,   | 42 |
|      | Me fera plus jauzent estar           |    |
|      | E mais ric que non pogra far         |    |
|      | Autra del mon qu'ab si m colgues.    | 45 |
|      |                                      |    |

VI. Fis amics dezaventuros

Ab pauc de joy ses mesclanha,

III. 20 p.] clam V 21 Qu'hor'e] Coras ACHIKMRa, Coras e  $DS\theta$ ; j. e] soyorns V 22 Mas A; ten C; men I, nien K, quem ADa 23 Car  $S\theta$ ; per nulls  $S\theta$ , p rail a 24 al IK; no m' fehlt I 25 So V, Son R, Som C; semblan RV, sembla C; vei IKV 26 Car ellam A, Ela me CHRa, Elam D, Ezill me M; uls V 27 beutatz R; totz iorns V

IV. 28 Souens a; remire ACDHMRa 29—36  $fehlt\ V$  29 tens IK; greu ACDHRa, tal M; leigna IK 30 ni non cre A; qu. a.] canc AR 31 renda m. K 33 quem  $DS\emptyset$ , qi en a, quey R 34  $fehlt\ S\emptyset$ ; mal CR; dos R 35 qels M; be  $S\emptyset$ ; mes Aa, met C,  $fehlt\ IKM$ ; ab M, e R; mesurar a 36 n'  $fehlt\ a$ ; nol me t. IK

V. 37 fehlt V 38 Quel C; aitanz H, aten A; ateing D; cuiz AD, cre IK 39 Quez en m. A; seruias  $S^g$ , seruirs AD, gent seruir V 40 Eras nai AV; ditz IK, di dig a 41 un fehlt D 42 plazem  $ADHS^g$ , plazenz a; quil I, qem AD; mo d. a, lom d. IK, dones AD 44 fehlt V; Ancar m. A; rics IKR, fehlt AD; nom CDHMR 45 Cautra V; qam sim M; col ques KR

VI. 47 A HMRV, E C; j. es R; m.] clanha C

|       | Messongiers de messongas blos,      | 48 |
|-------|-------------------------------------|----|
|       | Esquius plus qu'ausels de sanha,    |    |
|       | Litges per vendr'e per donar        |    |
|       | Vos ai estat e, si us plagues,      | 51 |
|       | Degra'm ab vos merce trobar.        |    |
|       | Dona, pus als no m voletz far,      |    |
|       | Sofrissetz que'us vis e'us pregues! | 54 |
| VII.  | Chansos, tu m'iras saludar          |    |
|       | Sela qui m'es del cor plus pres     |    |
|       | E dir a'n Raimon ses duptar         | 57 |
|       | Qu'ieu cug m'Aldeon domesgar        |    |
|       | Plus leu d'un falcon yslandes.      |    |
| VIII. | N'Envejatz, ieu sai tan d'amar      | 60 |
|       | Que miels dezir e miels tenc car    |    |
|       | E miels am d'ome qu'anc nasques.    |    |

48 Messongier CH; de mensonia b. Sg, de mesonges b. IK,  $fehlt\ H$  49—54  $fehlt\ H$  49 Esqiu M, Es qi Ra, Li soi Sg; p.  $fehlt\ IK$ ; causel Sg, couzel a, consels IK; despainha Sg, de sardaigna K. de sardeingna I 50 L.] Priuatz V, Priuat Sg, Com A,  $fehlt\ CDMRa$ ; e] o CDMRSg, ou a; p. dar Sg 51 Uos sui estatz A 52 Degran ab I, Degra ab ACMRSgg, Degrab DV; v. be m. V 53 p. al a, sals V; uolgessatz V 54 Sofrissatz V, Suffriretz IK, Suffrez AD; quieus CM, ques V; v.] am IK; e qeus A, e nom IK; p.] noges IK

**VII.** fehlt HV 55 Chanso CR; s.] laudar  $\alpha$  56 Celies Sg, Celui ACDMa; d.] el  $\alpha$  57 diran, R. Ma, di a raimon I, di araimen K, dir an Sg, diras li (lim D) ADR; senes ADR 58 Qiem a, Quem R, Que D; m' A.] malleon ACDIK, maleon M, malleo Sg, al deon R, a leis a; demostrar ADMRa, desmostrar C 59 yrlandes ADMRSg, yrlanes C, qe prees IK

VIII. fehlt ADHRV 60 Nonveratz a, Enueiat CM, Enueios IK; en sui t. I 61 Quel CK; el m. CIK

# Anmerkungen.

Str. I erinnert an den Beginn des Gedichtes A penas sai comensar des G. de Bornelh (Nr. 4 der Giraut-Ausgabe). Wahrscheinlich deshalb und weil hier wie dort und öfter bei Giraut (s. G. v. Bornelh, Berlin 1894, S. 42, S. 84 v. 11—13 und die Anm. dazu S. 112) die leichte Dichtweise über die schwere gestellt wird, ist Al plus leu in einer Anzahl Handschriften gleichfalls als von Giraut herrührend bezeichnet.

2. Der Verfasser vergleicht seine Dichtarbeit mit der Tätigkeit eines Handwerkers, "welcher vergoldet und verzinnt". Auch Graf Wilhelm IX. von Poitiers nennt am Anfang des Gedichtes VI (ed. Jeanroy) die Dichtkunst ein mestier, sein Arbeitszimmer ein obrador und sein Gedicht ein solches de bona color. Die Redensart daurar lo chan, die z. B. A. Daniel (ed. Canello) X, 5, L. Cigala

Gr. 282, 9 II (Arch. 33, 299) und P. Vidal (ed. Bartsch) 20, 14 und 28, 70 anwenden, kommt hier ebenso wenig in Betracht wie der von Stimming, B. Born<sup>1</sup> S. 259 zu 51 durch einige Beispiele belegte Gegensatz von daurar und estanhar.

3. M'i empren eras ,ich mache mich jetzt daran', nämlich ein Lied zu dichten und zwar so leicht, wie ich nur überhaupt Lieder zu verfertigen imstande bin. — doptos ,voll Furcht, beunruhigt, besorgt' (s. Levy, Swb. II, 288, 3) scheint hier zu besagen: indem ich besorgt bei mir denke.

7. car, schwer, schwierig', s. Swb. I, 208, 4.

- 10. Wie Guilhem sich hier über sein amar em perdos beklagt, so bittet er seine Geliebte in Gr. 213, 4 V: Ja no volhatz qu'eu vos serv' en perdo.
- 12. ochaizo kann hier sowohl "Ursache, Grund" als auch "Schuld", sein; für beide Bedeutungen gibt Levy Belege im Swb. V S. 459, 2 und S. 461, 6. Demgemäß findet sich das Verbum ochaizonar, das wie afz. occasionner und ochoisoner bis jetzt allein im Sinne von "schelten, beschuldigen" nachgewiesen zu sein scheint, auch bei nicht schlechter Ursache und Wirkung verwendet, wo also ochaizonar alcu de zu übersetzen wäre "einem etwas zuschreiben, beimessen, etwas auf jem. zurückführen". In dem Gedichte Gr. 242, 50 (Mahn, Ged. 869) Str. III hat der Dichter (wahrscheinlich P. Vidal) mit den Worten E s'eu sai re d'avinen dir ni far, Vostra beutat e l'honor n'ochaizo, Qu'eu teing engal d'un complit gazardo doch wohl seine Fähigkeit, Angemessenes zu sagen und zu tun, in gutem Sinne auf die Schönheit seiner Dame zurückführen wollen und auf die ihm von ihr erwiesene Ehre, welche er als vollen Lohn betrachte.
- 14. mas tart me par ,aber es scheint mir hohe Zeit', dass nämlich meine Erwartung erfüllt werde. Auch anderswo versichert G. de Cabestanh: Qu'a mi platz mais c'atenda . . . Vos, don m'es jois vengutz (B. Chr. 8 1, 2).

18. ab que , wenn auch', s. Swb. I, I, 2.

19. Zu d'amar lieys ist aus v. 10 em perdos zu ergänzen.

20, 21. estranha que ,derartig zurückhaltend, dass'. Über que ,in der Art, dass' s. Schultz-Gora, Altprov. Elementarbuch, § 194.

21. hor'e jorns e temps e sazos. Wie hier, so wird der Begriff der Zeit öfter durch eine Verbindung mehrerer seiner Einzelbegriffe ausgedrückt. P. Vidal (ed. Bartsch) 42,21 sagt: Deus, quan veirai lo jorn e'l mes e l'an Qu'ela'm volha del mal gazardo rendre, wahrscheinlich derselbe Dichter in Gr. 242,50 II (Mahn, Ged. 869): Ben aia'l temps e'l jorns e l'anz e'l mes Que . . . und P. Raimon de Tolosa MW. I, 140: Mas que Dieus me do Vezer l'ora e l'an Que . . . Zu dieser Ausdrucksweise vergl. man auch Stimming, B. Born¹ zu 4, 23.

22. Ähnlich heist es in Appels Chr., St. 94, 10: tan temetz qe vida me suffraigna (,verloren gehe').

23-27 stimmen inhaltlich überein mit Guilhems Schilderung

seiner ersten Begegnung mit seiner Dame in dem Gedichte Lo jorn que'us vi, domna, primieramen (MW. I, 109, v. 1—11).

28. Die Variante remire für remembri mag durch das mires des vorhergehenden Verses veranlast sein; remirar stände dann hier im Sinne des geistigen Sehens, da es sonst, zumal im Hinblick auf v. 54, zu dem folgenden Konsekutivsatze nicht passen würde.

34. Dass er das Liebesleid gern erdulde, versichert Guilhem auch in Gr. 213,6 V (MW. I, 109): E ges maltrait no mi fan espaven, ... Tug li maltrag mi son joy e plazer.

40. remanha!, es bleibe dabei, es sei genug!

41-45 finden sich in deutsche Verse übertragen bei Diez, Poesie¹ 162. — Auch den G. de S. Didier macht seine Geliebte ric ab un fil de son gan (MW. II 39, Str. II), und dass eine geringe Gunstbezeugung seitens seiner Auserwählten ihm weit lieber sei als die höchste einer anderen Dame, darüber äußert sich G. de Cabestanh selbst noch in den Versen (B. Chr. 680, 12 ff.) Qu'una no porta benda Qu'eu(n) prezes per esmenda Jazer ni fos sos drutz Per las vostras salutz. Zu vergl. wäre auch Sordel (ed. de Lollis) XXII, 26: Am mais servir lieys en perdo Qu'autra qu'ab sim degnes colgar und ebenda S. 280 die Anm. zu v. 22.

47. , mit wenig ungemischter Freude'; mesclanha, Beimischung',

Swb. V, 247, I.

48. ,ein von Lügen freier Lügner', ein Liebhaber, der sich verstellen und lügen muste, um seine Dame nicht zu verraten, der sich aber im übrigen nichts hat zu Schulden kommen lassen. Diese Äußerung entspricht der von Guilhem seiner Geliebten gegebenen Versicherung in Gr. 213,5 (B. Chr. 679, 24 ff.): Quar vos qu'eu plus envei D'autra qu'el mon estei, Dezautorc e mescrei E dezam en parvensa: Tot quan fatz per temensa Devetz en bona fei Penre neus quan nous vei und dem Bericht in Guilhems Biographie (Chabaneau, Biogr. S. 102b und 103²).

49. ausels de sanha ,Sumpfvogel'. Sanha bedeutet ,Sumpfboden, Sumpfwiese, Sumpfland'; s. dazu Appel, Prov. Ined., Glossar.

50. Der Vers bedeutet: "Ein Lehnsmann, über den ihr in jeder Hinsicht frei verfügen konntet". Ebenso ist P. Vidal seus per vendr 'e per dar (ed. Bartsch 13, 41) und totz seus per donar e per vendre (ib. 42, 12).

53. far steht auch v. 44 im Reime; dort heißt es "jem. zu etwas machen", hier, wie in far amor ad alcu, "jem. etwas antun, erweisen". Der Freiheiten, die Guilhem sich in Bezug auf Wiederholung gleicher Wörter im Versausgang erlaube, tut übrigens schon Hüffer S. 56 seiner Ausgabe Erwähnung.

55. Über tu beim imperativischen Futurum und beim Imperativ

s. Stimming, B. Born<sup>1</sup> zu 4, 47.

57. Dem Raimon de Roussillon hat Guilhem auch die Ge-

dichte Gr. 213, 3 und 5 gewidmet.

58. In den Hss. Ra, die al deon bezw. a leis schreiben statt des sonstigen malleon, befindet sich das ihnen hier fehlende m im

Sinne des Pronomens me bereits vor cug. Die Schreiber der Hss., in denen das Pronomen dem cug nachgestellt wurde, wie in v. 52 dem degra, haben dann statt m aldeon den ihnen geläufigen Namen Malleon eingeführt. In dem von R allein dargebotenen Aldeon habe ich schon in den Mél. Chab. S. 494 den Namen der Angebeteten Guilhems gesehen; könne doch dieser Name gemäß der rätselhaften Andeutung des Dichters von der ala de colon ohne weiteres abgelesen werden.

59. Nach den Ausführungen Brehms über die Herkunft der Jagdfalken in seinem "Tierleben", Kl. Ausg.<sup>2</sup> II, 601 f. wird man dem falcon yslandes der Hs. a den Vorrang einzuräumen haben gegenüber der in 6 anderen Hss. enthaltenen Lesart yrlandes. Wenn Alwin Schultz, Höf. Leben <sup>2</sup> I, 473 den Gerfalken aus Irland herstammen läst, so ist das wohl ein Irrtum, wie aus der Benennung falco Islandicus in der dazugehörigen Anmerkung hervorgeht.

60. Envejatz dürfte ein Versteckname für die Geliebte sein; des Verbums enveiar bedient sich Guilhem ja auch an der oben zu v. 48 angeführten Stelle, wo er von seiner Freundin sagt, sie sei es, die er am meisten von allen Damen auf der Welt begehre (envei).

ADOLF KOLSEN.

## VERMISCHTES.

## I. Zur Literaturgeschichte.

The description of the emir's orchard in Floire et Blancheflor.

The story of the love of Floire and Blancheflor is one of the most beautiful legends in medieval literature. According to tradition, they grew up together and loved each other tenderly, but because of the fact that Floire was of noble birth and Blancheflor was the daughter of a slave the parents of Floire made every effort to cause them to forget each other. Blancheflor was finally sold to some merchants who took her to Babylon where they in turn sold her to the emir. In his wanderings, however, Floire also came to Babylon where he learned that his amie was confined in a castle called la tor as puccles and that each year the emir had the maidens of his castle go into an orchard where he selected his wife for the following year.

Among the many things that one enjoys in this marvellous orchard is the song of artificial birds:

De l'une part est clos de mur Tout paint a or et a asur, Et desus, sor chascun cretel, Divers de l'autre a un oisel D'arain euvrés, tout tresjetés: Onques mais ne fu véus tés. Quant il vente, si font dous cri Qu'onques nus home tel n'oï: Si ne fu ainc beste tant fiere, Se de lor chant ot la maniere, Lupars ne tygre ne lïon, Qu'il n'en soient en soupecon.

(vv. 1725-1736).

Along with these artificial birds are also many real ones:

En ce vergier, au tans seri, Des oisiaus i a si dous cri,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Floire et Blanceflor. Ed. by Édélestand du Méril, Paris, 1856, 1721—1844.

Et tant de faus, et tant de vrais!

Merles, et calendres, et gais,

Et estorniaus, et rosignos,

Et pincones, et espringos,

Et autres oisiaus qui i sont,

Par le vergier grant joie font (vv. 1737—1744).

The emir's orchard is on the Euphrates and in this river are all kinds of precious stones:

De l'autre part, cou m'est a vis, Court uns flueves de paradis, Qui Eufrates est apelés. De celui est avironés Issi que riens n'i puet passer, Se par desus ne veut voler. En icele eve, demanieres Truevé on precieuses pieres: Saffirs i a et calcidoines, Boines jagonses et sardoines, Rubis, et jaspes, et cristaus, Et topasses, et boins esmaus

(vv. 1747-1758).

This remarkable orchard is a place of perpetual spring and produces an abundance of flowers, fruits, and spices. In a meadow, in the middle of the enclosure, is also a beautiful fountain near which stands a notable tree:

Por cou que tous tans i a flors,
On l'apele l'arbre d'amors:
L'une renaist quant l'autre chiet.
Par grant maistrise l'arbre siet:
L'arbre, la flor, tout est vermeus.
De fisique ot cil bons conseus
Qui l'planta: car l'asséoir
Fu fais l'engiens, si com j'espoir.
Au main, quant lieve li soleus,
En l'arbre fiert tres-tous vermeus,
Et avoec li fierent doi vent,
Par qu'est tenus tempréement (vv. 178

(vv. 1787—1798).

In accordance with a custom established by the emir his wife and the maidens of the castle had to pass over the ruissel de la fontanele each year, and, when his wife of the preceding year passed over, the water became muddy, whereupon she was immediately cast into the fire. Then all the maidens passed under the abre d'amors and the one upon whom a flower fell became the wife of the emir for the following year.

The principal characteristics of the orchard just described are 1. a castle, 2. splendid fruit trees, 3. a marvellous fountain, 3. a re-

O. M. JOHNSTON, THE DESCRIPTION OF THE EMIR'S ORCHARD ETC. 707

markable tree called the arbre d'amors, 5. perpetual spring, 6. flowers, 7. and the melodious song of birds. One can readily see that we have in this description a mere reproduction of the conventional Other-World landscape so frequently described in medieval literature.

In the Serglige Conculaind, preserved in the Lebor na h-Uidre, the Other World landscape is described as follows: 2

There are at the door toward the east
Three trees of shining purple
From which calls down the flock of birds,
Always gentle to the youths from the royal city.
There is a tree at the door of the enclosure,
Not hateful the harmony from it,
A tree of silver; against it the sun shines,
Like unto gold its great splendor.
There are three-score trees,
Their tops barely touching.
Three hundred men are nourished by each tree,
With fruit manifold, without rind.
There is a well in the noble sid.

In this landscape we find fruit trees, singing birds, the Other-World palace, a notable tree, and a well (a fountain in *Floire et Blancheflor*), five of the seven principal features of the emir's orchard.

In the Imram Brain maic Febail<sup>3</sup> (The Voyage of Bran, son of Febal) we find the following description of the Other-World landscape:

There is a distant isle,
Around which sea-horses glisten (§ 4) . . .
Lovely land throughout the world's age,
On which the many blossoms drop (§ 6).
An ancient tree there is with blossoms,
On which birds call to the Hours.
'Tis in harmony, it is their wont
To call together every Hour (§ 7).
Rivers pour forth a stream of honey
In the land of Mannannán, son of Ler (§ 36) . . .
Though (but) one chariot-rider is seen,

¹ Published by Windish, Irische Texte, Leipzig, 1880, pp. 197ff.; transited into English by O'Curry, Atlantis, I, 363ff., II, 98 ff.; O'Looney in . T. Gilbert, Facsimiles of National MSS., I, 27—28, II, App. IV (1874—78); ato German by Zimmer, Zeitschrift f. vergl. Sprachf., XXVIII (1887), 595 ff., to French by D'Arbois de Jubainville, L'Epopée Celtique, I, 170—216.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See Arthur C. L. Brown, Iwain, in Harvard Studies and Notes in 'hilology and Literature, vol. VIII, pp. 36-37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> See Grimm Library, no. 4, vol. I, pp. 2-36.

In mag mell of many flowers,
There are many steeds on its surface,
Though thou seest them not (§ 39) . . .
Along the top of a wood has swum
Thy coracle across ridges.
There is a wood of beautiful fruit
Under the prow of thy little skiff (§ 42).
A wood with blossom and fruit,
On which is the vine's veritable fragrance,
A wood without decay, without defect,
On which are leaves of golden hue (§ 43).

The Other-World landscape is also frequently described in the french romances of the Middle Ages. In Chrétien's *Ivain*, which is, according to A. C. L. Brown, derived from a Celtic Other-World story, we have a castle, a marvellous fountain, a tree whose leaves do not fade summer or winter, and the melodious song of birds united in a single landscape.

Another important description of the Other-World landscape is found in the episode of the Joy of the Court, in Chrétien's Erec and Enide.<sup>3</sup> Erec, accompanied by Enide and Guivret le Petit, rides up to a castle surrounded on all sides by water. There is also a magic orchard enclosed with walls of air and within this orchard

Et tot esté et tot iver I avoit flors et fruit meur: Et li fruiz avoit tel eur Que leanz se leissoit mangier: Au porter fors feisoit dangier; Car qui point porter an vossist, Ja mes a l'uis ne revenist, Ne ja mes del vergier n'issist Tant qu'an son leu le fruit meïst; Ne soz ciel n'a oisel volant, Qui pleise a home, qui n'i chant, Por lui deduire et resjoïr, Que l'an n'an i poïst oïr Plusors de chascune nature; Et terre, tant com ele dure, Ne porte espice ne racine Qui vaille a nulle medecine, Que l'an n'an i eüst planté, S'an i avoit a grant planté (vv. 5746-5764.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Foerster's edition, vv. 410-477.

See op. cit., p. 145.
 For the sources of this episode compare E. Philipot, Romania, XXV, 258—294; Gaston Paris, Romania, XX, 152—155.

In the landscape just described we find fruit, flowers, perpetual spring, the song of birds, and a castle, five of the seven important characteristics of the orchard in Floire et Blancheflor.

In his Chevalier au Lion, Chrétien describes the Castle of Ill Adventure, an Other-World castle, containing three hundred1 maidens who go naked, hungry, and thirsty, while they weave silk and gold during the day and a large part of the night.2

The magic castle of Ygerne,3 the Chastel as Pucièles, is an Other-World castle in which are gathered widows, orphans, damsels,

and young men and old men from every land.4

The landscape described in the Other-World stories cited above, bears a striking resemblance to the Christian traditions relating to the Garden of Eden.<sup>5</sup> Dante's Terrestrial Paradise <sup>6</sup> is a land of eternal spring,7 abounding with flowers,8 fruits,9 sweet odors,10 and trees in whose branches birds 11 sing to the accompaniment of the rustling foliage. There is also a marvellous fountain, the source of the rivers Lethë and Eunoë. 12

The landscape 13 where the God of Love holds his court also

Fleck dit seulement sibenzig, v. 4185; le Filocopo lui-même en met cent, et la version islandaise, p. 40, cent cinquante. Notre version populaire n'en

précise pas le nombre.

4 For further descriptions of Celtic and French Other-World landscapes compare A. C. L. Brown, op. cit., pp. 60-66, 82-94, 133-144; Lucy Allen Paton, Studies in the Fairy Mythology of Arthurian Romance, Boston, 1903,

M'ame le m'amie sivra; En camp-flori la trovera, Ou el queut encontre moi flors. (vv. 777-79).

<sup>1</sup> There are a hundred and forty maidens in the emir's castle in Floire et Blancheflor. With reference to the number indicated in the other versions of the legend, however, Du Méril (see op. cit., p. XI) says: Dideric dit également, v. 2464: Sevenwerf twintech no mer no min.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See Ivain, vv. 5107-5811. 3 See Perceval, vv. 8830 ff.

pp. 14, 53, 76, 82.

5 In this connection it is interesting to note some of the principal characteristics of the Elysian fields concerning which Charles Anthon (Classical Dictionary, New York, 1888) says: "The poetical conceptions respecting Elysium made it a region blessed with perpetual spring, clothed with continual verdure, enamelled with flowers, shaded by pleasant groves, and re-freshed by neverfailing fountains." The author of Floire et Bluncheflor also refers to the camp-flori:

<sup>6</sup> Compare Arturo Graf's discussion of the myths concerning the Terrestrial Paradise (Miti, Leggende e Superstizioni del Medio Evo, Firenze e Roma, 1892, vol. I, pp. XI—XXIII, 1—238).

7 See Purg. XXVIII, 143.

8 See Purg. XXVIII, 143.

<sup>10</sup> See Purg. XXVIII, 6.

<sup>11</sup> See Purg. XXVIII, 14-18. 12 See Purg. XXVIII, 124-129.

<sup>18</sup> See William Allan Neilson, The Origins and Sources of the Court f Love, in Harvard Studies and Notes in Philology and Literature, vol. VI,

contains trees, flowers, singing birds, a fountain, and a palace. However, this is nothing more than the conventional spring land-scape 1 and shows practically none of the magic or supernatural

elements of the Other-World landscape.

We have seen that all the principal characteristics of the emir's orchard are found in the medieval descriptions of the Other-World landscape and that several of these descriptions are very similar to the one in *Floire et Blancheflor*. This naturally leads to the conclusion that the description of the emir's orchard in *Floire et Blancheflor* is a mere reproduction of the conventional Other-World landscape and that it probably belongs to the type described in the Celtic stories and French romances already given.

OLIVER M. JOHNSTON.

#### II. Zur Grammatik.

Venezianisch xe. (Zu XXXI, 611 ff.)

Meine Erklärung von ven. la xe (sie ist) aus xe la = (e)s(t) illa wird von Salvioni bestritten in den Rendiconti del R. Ist. Lomb. di sc. e lett., S. II, Vol. XLI, S. 588 f. Bei dem hohen Ansehen, das sich dieser Gelehrte besonders in Sachen des Norditalienischen erworben hat, wird man es nicht für unnütz halten, wenn ich daraut erwidere.

Zunächst fragt er, warum ich von dem Femininum ausgehe. Einfach deshalb, weil der Fall klarer ist: es-ela, 's-ela, falsch umgekehrt la xe. Hingegen führt es-elo, 's-elo nicht so ohne weiteres zu el xe, sondern erst unter der Mitwirkung der Umkehrungen el

ga-ga lo, el va-va lo usw.

Die Behauptung "che nel veneto i pronomi affissi son sempre atoni" ist im allgemeinen richtig, fast selbstverständlich: pórtat illa gibt ven. pórt'ela. Aber ein triftiger Einwand ist das nicht; denn in es' ela macht meistens das Zeitwort es(t), als Kopula oder als bloſses Hilſszeitwort, ebensowenig auf Betonung Anspruch wie das Fürwort ela. Es entwickelt sich also aus der Wortgruppe est illa bóna das ven. xe la bóna so wie aus in illa cása das tosk. nella cása.

Was die Aussprache des x in xe in Venedig betrifft, steht Behauptung gegen Behauptung; nach meiner Erinnerung lautete es vor einem Menschenalter wie das dünne z in sovene (jung), nicht wie das breitere s in  $casa.^2$  Allein wäre unser x nie anders als

bestätigt mir die dünne Aussprache des Zischlautes in xe.

pp. 26—7, 30, 35, 41, 47, 52, 61—2, 67, 72, 76, 80, 82, 86, 107, 112—3, 115, 123—4, 126, 128—30, 138, 142, 145, 149, 154, 157—8, 162—3, 219.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For a general conception of the classical and medieval landscape compare John Ruskin, Modern Painters, New York, 1889, vol. II, pp. 168—247.
<sup>3</sup> Während der Korrektur kommt Herr Dr. Huber aus Venedig an und

das s zwischen Vokalen ausgesprochen worden, so würde meine Ableitung des xe nur um so glatter von statten gehen: es würde der Punkt 4 (XXXI, 614) wegfallen, und die Schreibung mit dem sonst ungebräuchlichen Buchstaben x würde sich gleichfalls eher noch leichter erklären.

Salvioni glaubt, es handle sich bei xe um einen "estirpatore dell' iato " in Verbindungen wie la è, ço è. Hiatustilgende v, j, y, h verstehe ich, weil solche Reiblaute aus denjenigen Lippen-, Zungenund Atmungsbewegungen hervorgehen können, die man vollführt, um einen Vokal anzustimmen oder um ihn abzusetzen. Wenn aber ein Zischlaut zwischen zwei Vokalen steht, so muß das wohl entweder ein Konsonant sein, der schon im Latein oder in der sonstigen Quellsprache begründet ist, oder das Ergebnis einer Anlehnung. Zu dem ersten Fall gehören die meisten Beispiele, auf die Salvioni verweist (vic. rexina Königin), zu dem anderen die von ihm angeführten alten friaulischen Formen aus Cordenons vasel (geht er), asel (hat er), die augenscheinlich an eisel (ist er) angelehnt sind.

TH. GARTNER.

# III. Zur Wortgeschichte.

Altfranzösisch entrues und (en)trosque.

Entrues.

Das bisher angesetzte Etymon inter hoc(que) (M.-L. II 626)1 befriedigt insofern nicht, als man daraus entruec, entrueque erwarten muss, welche Formen nie vorkommen. Die Varianten hingegen, die wir haben: entruef entreps entrois lassen sich mit inter hocque noch weniger vereinbaren als entrues entreus entrueux entroes selbst. Das Wort kann auf inter opus zurückgehen, wie es z. B. vorliegt in Tibull 2. 6. 26 (Spes eliam valida solatur compede vinctum) Crura sonant ferro, sed canit inter opus. Bedeutet hier opus ungefähr 'qualvolle Situation' 'Mühsal', so ist es eben nur eine neue Nuance des vieldeutigen Wortes, das im allgemeinen "Arbeit > Angelegenheit > Sache > 'das'" bedeutet, vgl. hoc est opus da liegts, darum handelt es sich, opus habere, opus esse und andere Redensarten. Inter opus kann sehr leicht zur Bedeutung unter dessen gekommen sein. Die Verbindung von entrues mit que oder con ist analogisch zu den vielen andern Fällen, in denen Adverbien konjunktional verwendet werden.

In dementroes, dementiereus, die ja nicht -osus enthalten können, liegt eine Kontamination von dementre (dementier) + entroes vor, was bei den zwei gleichbedeutenden Wörtern sehr nahe lag.

<sup>1</sup> Ascoli AGl VII, 527 Anmkg. 2 sah in entrues inter hoc ve ipso woraus \*entrugues; der Schwund des gu in der weiteren Entwicklung blieb ganz unaufgeklärt,

Die Form *entrois* (wie es scheint, nicht vor Froissart belegt) ist eine umgekehrte Schreibung, da man damals altes -oi- schon wie -oe aussprach.

## (En) trosque.

Entrosque (entrusque entruesque) hinein bis < intro usque, in lokaler und temporaler Verwendung. Wie enjusque wird es so behandelt, als ob es ein Kompositum mit en wäre und wird daher 'dekomponiert'. Wie josque und jusque nebeneinander existieren, so trosque und trusque; nach M.-L. I § 50/51 erscheinen dusque (< inde usque) und josque als lautgesetzliche Formen; jusque ist als analogische Form zu dusque zu fassen. Danach wäre trosque ebenfalls die regelmäßige Entwicklung, trusque aber analogisch zu jusque, mit dem es gleichbedeutend ist. Die Form entruesque ist vielleicht eine äußerliche Angleichung an entrues "inzwischen", mit dem es gar nichts zu tun hat. Wahrscheinlicher ist es, daß das Nebeneinander von entrusque "während" und entresque (< trans) in gleicher Bedeutung die Mischform entruesque gezeitigt hat.

ELISE RICHTER.

# BESPRECHUNGEN.

Gustav Brückner, Das Verhältnis des französischen Rolandsliedes zur Turpinschen Chronik und zum Carmen de producione Guenonis. Rostocker Inaugural-Dissertation (gekrönte Preisschrift), Rostock, G. B. Leopold's Universitätsbuchhandlung 1905.

Wilhelm Tavernier, Zur Vorgeschichte des altfranzösischen Rolandsliedes (Über R im Rolandslied). Romanische Studien, Heft V, Berlin, Ebering 1903 (Hallenser Dissertation, als Teildruck unter dem Titel "Über R im Rolandslied. I" 1901 erschienen.)

Die beiden Arbeiten von Tavernier und Brückner behandeln im wesentlichen dasselbe Thema: das Verhältnis des überlieferten Rolandsliedes zu den beiden lateinischen Versionen, aber mit verschiedenen Voraussetzungen, verschiedener Methode und verschiedenen Ergebnissen. Brückner hat die Untersuchung von Tavernier nicht gekannt und nicht verwerten können, sondern nur seine Bemerkungen in der Zeitschrift f. franz. Sprache u. Litt. XXVI (1904), 2. Hälfte S. 154f.: trotz der zeitlichen Differenz immerhin erklärlich, da die Abhandlung von Tavenier m. W. weit später als die Jahreszahl des Erscheinens erkennen läfst, in den Handel gekommen ist und Tavernier an der bezeichneten Stelle kaum erraten läfst, daß er der Verfasser der angezogenen Hallenser Dissertation ist. Da die beiden Verfasser bezüglich des Turpin auf durchaus entgegengesetztem Standpunkte stehen, wäre eine Berücksichtigung Taverniers durch Brückner sehr wünschenswert und für die Beurteilung der Frage jedenfalls sehr förderlich gewesen.

Tavernier gibt einen kurzen Überblick über die einschlägigen Forschungen bis auf Gaston Paris und die an seine Untersuchungen anknüpfende Diskussion, lehnt von vornherein die von Paris so sehr betonte Priorität von Turpins Chronik ab, verteidigt aber um so energischer das relative Alter des Carmen gegenüber dem Epos und gelangt so, in Übereinstimmung mit Paris, zu einer älteren Stufe RC, die uns gekürzt und in lateinischer Bearbeitung im Carmen vorliegt. Was das überlieferte Rolandslied (bei Tavernier Rld) mehr hat als RC, bezeichnet er als R. Aufgabe der Untersuchung soll sein: ,R nach Umfang, Inhalt und Eigenart darzustellen.

Ob die von Tavernier verwendeten Kriterien zur Lösung dieser Aufgabe ausreichen, ja ob die so formulierte Aufgabe überhaupt im eigentlichen Sinn lösbar ist, mag dahingestellt bleiben. So gehört R nach Tavernier an erster Stelle: "was C dem Inhalt nach nicht, auch nicht andeutungsweise, hat".

Zwar vergisst der Versasser nicht, dass, C seine Vorlage RC gekürzt wiedergibt' und somit, kleinere Episoden ganz übergangen haben könnte'. Aber wenn Versasser auf Grund dieses Kriteriums später folgert, der Name Rencesvals (S. 71), Naimes von Baiern (S. 38 f., 69), Ogier (S. 35, 71) und andere, die zufällig nicht genannt werden, seien, weil C fremd, erst durch R in das Rolandslied eingeführt worden, so ist das eine sehr bedenkliche Übertreibung dieses argumentum ex silentio.

An zweiter Stelle weisen nach Tavernier auf R, Stellen geistlichen Inhalts, wenn nicht geistlicher Tendenz, gelehrte Kenntnisse und gelehrte Wörter'. Das wird im ganzen zutreffen, aber manches der Art kann auch in der Vorlage des Carmen gestanden haben und von seinem zwar gelehrten und geistlichen, aber nicht klerikalen, vor allem aber stellenweise stark kürzenden Verfasser unterdrückt worden sein - wie übrigens Tavernier selbst zugesteht und, gegenüber Pakscher, ausdrücklich betont. Dass , ein anderer Geist im Rld. als in RC ist' und , dieses Mehr an Ideen und Stimmengehalt im Zusammenhange mit den übrigen Kriterien zur Sonderung und Kennzeichnung R's wohl zu verwerten' ist, das ist gewiss richtig. In den an dritter Stelle genannten ,inneren Widersprüchen' hingegen erblickt der Verfasser nur ,in gewisser Beschränkung ein schätzbares. Mittel der Kritik', da ,auch im Rld. einige Widersprüche lediglich auf der Sorglosigkeit eines und desselben Dichters beruhen'. , Wortschatz und Stil haben wir als ein allein nicht ausreichendes, nicht selbständiges, im Verein mit anderen dagegen wichtiges Kriterium gelten zu lassen'. Fünftens und letztens bleibt noch übrig, was wir aus der Tatsache des renouvellement, aus den ,Gesichtspunkten' schließen dürsen, nach welchen , die Nachdichter zu verfahren pflegten'.

Man könnte unter diesen Kriterien eines vermissen, das sonst — z. B. von G. Paris, besonders aber von Brückner — in ziemlich weitgehender Weise verwendet worden ist: das Verhältnis der beiden (oder mit Turpin drei) Darstellungen zur Geschichte. Aber eine tatsächliche Betrachtung lehrt, daß die Entwicklungsstufe, welche die geschichtlichen Elemente in den dichterischen Bearbeitungen der Rolandsschlacht erreicht haben, für alle drei Versionen im wesentlichen die gleiche ist: weder aus der Schilderung des Schauplatzes noch aus den Begebnissen noch aus den Persönlichkeiten kann man durchschlagende Folgerungen zu gunsten der größeren Geschichtlichkeit und daher der höheren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vergleiche die sichtlich von äußerlichen, besonders metrischen Rücksichten abhängige Auswahl von Persnamen im Carmen:

<sup>241</sup> Huic comes in primis Oliverus, Gero, Gerinus, Et reliqui quorum nomina non memoro —

<sup>267</sup> Samson, Turpinus, Oliverus. Gero, Gerinus Quinque prosternunt corpora, quisque suum, Post alii quinque prosternunt corpora quinque.

An der korrespondierenden Stelle, Roland 1213 ff., treten tatsächlich nacheinander Olivier, Turpin, Gerin, Gerier und Sanson auf. Daraus kann man mit Sicherheit schließen, daß der Verfasser des Carmen auch die Namen der folgenden Kämpfer (1281 ff.): Anseïs, Engelier, Oton, Berengier, gekannt hat. Daß er von 10 Kämpfern statt 9 redet, ist mißverständliche Auffassung von Roland 1308 Des XII pers li X en sunt ocis: hier ist der von Roland getötete Aelroth inbegriffen.

Altertümlichkeit dieser oder jener Version ziehen (wobei ich das Plus von ungeschichtlichen Zusätzen in den Schlussteilen von Roland und Turpin gegenüber dem Carmen außer Acht lasse).

Im übrigen kommt es nicht so sehr auf die Kriterien selbst, sondern auf die Art und Weise ihrer Verwertung an, und hier scheint mir Taverniers Untersuchung, so wichtig und verdienstvoll sie auch ist, im einzelnen in der Möglichkeit des Erschließbaren und Erreichbaren häufig doch zu weit zu gehen. Schon die Feststellung der Textgrundlage, von welcher er ausgeht, ist etwas radikal: "Nicht in den Text gehören alle Verse und Laissen, die sich nur in einer Handschrift finden (das gilt wohlverstanden nicht für 3684 ff.)". Darnach fallen auch alle Verse, welche nur in O oder nur in V<sup>4</sup> stehen, weg: bei der Bedeutung, welche jede dieser beiden Handschriften innerhalb ihrer Gruppe und damit auch gegenüber der Gruppe der Reimredaktionen besitzt, ein schwer zu billigendes Verfahren.

Auf Grund der vorhin angeführten Kriterien sucht nun Tavernier die Laissen des Rolandsliedes in drei Kategorien zu scheiden: I. solche, welche inhaltlich RC durchaus fremd und ganz R's Eigentum sind; 2. solche, welche inhaltlich RC nicht oder nicht durchaus fremd aus gewichtigen Gründen ihrer Form nach dennoch R zuzusprechen sind (vom Versasser durch Beifügung eines Sternchens bezeichnet); 3. solche, welche dem Inhalt und auch mehr oder weniger der Form nach RC gehören, sodass man annehmen darf, es habe an ihrer Stelle in RC eine Laisse mit derselben Assonanz gestanden (unter dem Text behandelt). Auch innerhalb der Laissen werden einzelne Verse und Versreihen ausdrücklich als dieser oder jener Version zugehörig bezeichnet und kommentiert, bestimmte für R charakteristische Anschauungen und Wendungen hervorgehoben. Chronistische Literatur, namentlich Kreuzzugsliteratur, wird in reichem Masse herangezogen. Die für den Charakter der überlieferten Rolanddichtung bedeutungsvolle Einwirkung der Kreuzzugsidee wird ausführlich dargelegt (vgl. bes. S. 82 ff.), der ganze religiöse Gedankenkreis des R-Dichters, mit seinen Beziehungen zu Märtyrergeschichten (bes. S. 145 ff.) und christlichem Wunder, sorgfältig umschrieben. Zahlreiche gute, zum mindesten erwägenswerte, z. T. sehr ausführliche Bemerkungen und Beobachtungen allgemeinen Charakters werden so in die von S. 21 bis S. 192 resp. 201 reichende Einzeluntersuchung eingestreut; so über das häufige Weinen der Helden S. 67, Götterbilder der Muhammedaner S. 73 und 185, Beziehungen zwischen Rolandslied und dem von F. Fita herausgegebenen Codex de St.-Jacques de Compostella S. 75, Entwicklung des Nationalgefühls S. 90, Nationalität des Verfassers des Carmen S. 90 Anm., kirchengeschichtliche Bedeutung von martirie und penitence S. 98 und 99, Beziehungen zu Einhards Vita Caroli S. 141, kirchliche Vorbilder für die Gebete der Helden S. 147 und 177, Baligantepisode S. 154 ff. (nach Verf. dem R-Dichter zuzuweisen), orie flambe S. 182, Turoldus von Bayeux als Verfasser von R S. 193 u. a. m.

Erst am Schlus und auch hier nur kurz fasst der Versasser die Resultate seiner langwierigen Einzeluntersuchung zusammen: Das Rolandslied ist die Bearbeitung eines älteren, nicht ganz 1000 Verse zählenden Liedes (RC), das auch dem Versasser des Carmen vorgelegen hat. Der Bearbeiter hat sich nach Inhalt und Form möglichst an seine Vorlage angeschlossen, vor allem aber

eine große Anzahl von Laissen selbst gedichtet. Er ist ,Redaktor, Kompilator und Dichter' zugleich, dem Stande nach Kleriker, der Herkunft nach Normanne (möglicherweise Bischof Turoldus von Bayeux, s. o.), der Zeit nach unbedingt nach dem ersten Kreuzzug anzusetzen. Er hat aus dem Kampf Rolands einen Glaubenskampf gemacht, das patriotische Moment eingeführt, zum mindesten erheblich verstärkt, als drittes Leitmo iv das der Lehnstreue herausgearbeitet. Er hat Karl den Großen mehr in den Vordergrund gerückt, sein Bild in Anlehnung an chronistische Berichte, besonders Einhards Vita der Geschichte wieder nähergebracht, er hat mit bewusster Kunst die Charaktere herausgearbeitet, das ,Gedanken- und Gefühlsmässige', überhaupt neben der Handlung mehr die Schilderung hervortreten lassen, gemäß seiner Neigung zu einer ,vom Größten bis ins Kleinste gehenden Symmetrie' die Handlung wesentlich, so durch Blancandrins Botschaft, Baligantschlacht, Ganelons Prozess - erweitert, eine Fülle von Namen, Orts-, Zeit- und Wetterangaben hinzugefügt, die Technik der Repetitionsstrophen in das Lied eingeführt. Auf der anderen Seite , strömen ihm die Assonanzen nicht immer reich und zwanglos zu, und manchmal spürt man, als ob er um den sprachlichen Ausdruck der Ideen und Bilder ... zu ringen hätte'. Auch zeigt er einen ,auffallenden Mangel an Tatsachensinn. Über dem Warum und Wie vernachlässigt er das Was. In völliger Nonchalance verwickelt er sich oft genug, teils mit seiner Vorlage, teils mit sich selbst in Widersprüche'.

Die weiterhin erörterte Frage, ob das Rolandslied ein Volksepos ist oder nicht, ist meines Erachtens gegenstandslos, da eine Gattung wie das Epos berufsmäßige Dichter voraussetzt, mögen es nun Geistliche oder Jongleurs oder Adelige gewesen sein: der terminus Volksepos hat, als Parallele zu dem Begriff des Volksliedes aufgesafst, früher manchen zu einer falschen Beurteilung des französischen Volksepos geführt, das man lieber Heldenepos, épopée nationale, nationale Heldendichtung oder ähnlich nennen sollte. Durchaus berechtigt ist Taverniers Protest gegen die Versuche, das Rolandslied als Typus des französischen Volksepos hinzustellen: dafür besitzt es zuviel Eigenart, und dazu ist die altfranzösische Heldenepik zu vielgestaltig. Auch darin kann man dem Versasser zustimmen, dass das überlieserte Rolandslied ein ,echt französisches Werk' ist und dass, nur insosern als im Franzosentum ein Einschlag Germanentums ist, wir Deutsche eine gewisse Verwandtschaft mit dem Geist fühlen mögen, aus dem heraus das Rolandslied erwuchs'.

Die vom Rolanddichter entworsene literarische Charakteristik wird man nur gelten lassen, wenn man diesem letzten ,Redaktor, Kompilator und Dichter' alles das zubilligt, was ihm nach Taverniers Anschauung zukommt. Die Bedeutung der ganzen Untersuchung liegt daher in der Einzelbetrachtung, in der Verwendung der oben angeführten Kriterien. Der Versasser hat es seinen Lesern nicht gerade leicht gemacht ihm zu folgen und ist darauf, nach einer Bemerkung im ,Nachwort' (S. 229) allem Anschein nach besonders stolz. Er hat es unterlassen, Argumente, die immer und immer wiederkehren, an einer Stelle zusammenhängend zu behandeln. Wenn er z. B. zu einem bestimmter Vers ein ,Charlemagne' oder ,Naimes' oder ,Die Heidengötter' oder ,Ais' hinzusetzt, so muss man sich erinnern, das er an irgend einer Stelle dargelegt hat, dass Charlemagne eine gelehrte, in RC nicht belegte Form ist, dass Naimes in RC nicht vorkommt und daher für den R-Dichter bezeichnend

ist usw. Unter dem Strich gehen, namentlich im letzten Teil, die Ziffern der Anmerkungen und die der Verse des Epos bunt durcheinander. Eine Anzahl zu ausführlich geratener Anmerkungen hätten — wie z. B. die Erörterung über den Verfasser des Carmen, über Turoldus — in die Einleitung oder in das Schlusswort, andere als Exkurse in einen Anhang verwiesen werden sollen. So bestehen ganze Seiten, mit Ausnahme einiger Kopfzeilen, aus Anmerkungen, eine Anmerkung zu S. 181 steht auf S. 189, eine zu S. 194 auf S. 201 usf.

Sieht man von diesen erschwerenden Umständen ab, so wird man nicht umhin können, den Fleiss und die Belesenheit des Versassers, seinen Scharfsinn und zugleich sein Gefühl für das dichterisch Eigenartige anzuerkennen. Aber er ist oft zu scharfsinnig und lässt sich häufig zu sehr von dem einmal gewonnenen Gefühlsstandpunkt leiten: d. h. er zieht aus den von ihm selbst aufgestellten Kriterien zu radikale Folgerungen, er will zu viel beweisen. Das, was er gelegentlich, Anm. 366, als den Zweck seiner Untersuchung bezeichnet, nämlich zu zeigen dass ,C (Carmen) nicht das Rld. gekürzt haben kann', und , diesem Eckstein aller Kritik, von den Kritikern übereilt verworfen oder doch nicht gebührend verwertet, wieder die gebührende Stelle zu geben': dieses Ziel halte ich für erreicht. Es ist dem Verfasser gelungen, neue Gründe für die größere Altertümlichkeit der Vorlage des Carmen gegenüber dem Rolandslied beizubringen. Aber er geht zu weit, wenn er das Carmen, das nach seiner eigenen Auffassung halb Bearbeitung, halb Übersetzung ist, zu sehr mit seiner (verlorenen) französischen Vorlage identifiziert, wenn er dieser alle Gleichnisse und Vergleiche abspricht und ihr das Rolandslied gegenüberstellt, in welchem sie doch auch nicht gerade häufig sind, wenn er ihr alle Namen und Persönlichkeiten, welche der Roland dem Carmen gegenüber mehr bietet, aberkennt, nur weil sie in der lateinischen Bearbeitung fehlen (vgl. dazu die Anmerkung oben). Das häufige Weinen führt er auf den geistlichen Charakter des R-Dichters zurück: aber dass auch das Carmen (und vermutlich auch schon seine Vorlage) über Empfindung und innere Anteilnahme verfügt, zeigen die häufigen Exklamationen wie Proh pudor! - proh dolor! - Iste dolor dolor est, plusque dolore dolor (v. 416 ff.), und am Schluss lässt der Dichter König Karl selbst mit dem ganzen Volk weinen (476 Rex cum gente sua fletque doletque simul), auch 357 f. kann man dabei in Anschlag bringen (Gallia nonne potest occasum plangere? Nonne - Tot destere viros tot viduata viris?)1 Auf geistlichen, biblischen Einfluss deuten nach Tavernier auch vorbedeutende Träume, und so erklärt er nicht nur den Traum v. 836 ff., welcher das Plaid Ganelon vorauskündet, sondern auch den auf Rolands Tod hinweisenden Traum v. 717ff. für Gut des R-Dichters. Aber wenn man an der entsprechenden Stelle in C liest:

199 Nondum securus rex est, quia non sine cura,

so kann man sich kaum dem Eindruck entziehen, dass das nur ein Exzerpt aus der dort geschilderten Traumszene ist. Endlich kann man sich schwer vorstellen, dass erst der geistliche Redaktor, welcher dem ganzen das religiöse Kolorit gab, die Verherrlichung der Lehnstreue eingeführt haben soll.

Auch die seither in dieser Zeitschrift 27 (1903) veröffentlichte Abhandlung von Beszard, Les larmes dans l'épopée, ließe sich heranziehen, um die Annahme eines rein geistlichen Ursprungs dieses Motivs zu widerlegen.

Wir kennen das Verhältnis des Carmen zu seiner französischen Vorlage und diese selbst zu wenig, um für die Einzelheiten so sichere Schlüsse ziehen zu dürfen, wie Tavernier es tut. Schon seine Scheidung der Rolandlaissen in die drei obenbezeichneten Kategorien ist schwierig, die Grenze zwischen zweiter und dritter Kategorie (inhaltlich RC nicht fremd, ihrer Form nach von R — dem Inhalt und auch mehr oder weniger der Form nach RC gehörig) ist verschwimmend, zumal auch der Verfasser, von keiner Laisse unseres Rlds zu behaupten wagt, daßs sie in der uns vorliegenden Form in RC gestanden (S. 202). Geringfügige Kriterien genügen ihm, um eine Laisse für R zu reklamieren, wie z. B. Laisse 63, wo es kurz heißt: 'In C nichts Entsprechendes. Das Eingreifen des Naimes (s. Z. 230) bestätigt, daßs unsere Laisse R's Gut ist ', oder Laisse 167: 'Erwähnung von Roncevaux '. Selbst wenn wir das Kriterium als zutreffend gelten ließen, wäre doch noch die Möglichkeit gegeben, die Laisse selbst als alt und nur die vier Silben En Rencesvals als modernisierende Modifikation zu betrachten.

So wird man im einzelnen noch vielfach Anlass zur Kritik sinden, bei dem reichen und vielseitigen Inhalt des Buches ist es nicht möglich, auch nur annähernd alle wesentlichen Punkte zur Besprechung zu bringen. Aber die Stellung des Carmen gegenüber dem Rolandslied ist von neuem gesichert. Und für das Rolandslied selbst ergeben sich neue Momente, es in seiner jetzigen Gestalt erst nach dem ersten Kreuzzug anzusetzen, seine letzte Formengebung einem Geistlichen zuzuschreiben und selbst die Einwirkung chronistischer Werke in Betracht zu ziehen.

Nicht mit derselben Energie und Originalität, aber auch mit Fleis und Gründlichkeit geht Brückner vor. Er verzichtet darauf, Laisse um Laisse, Vers um Vers zu betrachten und dieser oder jener Version zuzuteilen, vielmehr fasst er die größeren, eine innerliche Einheit bildenden Abschnitte der Handlung zusammen, um innerhalb derselben die drei Versionen - Turpin, Carmen, Roland - miteinander zu vergleichen und festzustellen, wo die ursprünglichste, wo die jüngste Fassung liegt. Er hat die bereits vorhandene Literatur über die Hauptfragen wie über die Einzelheiten sorgfältig zusammengestellt und studiert, die verschiedenen Ansichten über die einzelnen Fragen ausführlich - vielfach sogar zu ausführlich - wiedergegeben, diskutiert sie eingehend und setzt dann im Anschluss daran seine hieraus gewonnene eigene Anschauung auseinander. Ohne sich im einzelnen mit den seiner Zeit von G. Paris vorgebrachten Gründen zu identifizieren gelangt er schließlich doch zu demselben Resultat wie dieser: , dass das Verhältnis der Versionen tatsächlich der von G. Paris aufgestellten Stufenreihe T - C - R entspricht . . . dass die Hypothese von der Priorität des Rolandsliedes gegenüber der Turpinschen Chronik und dem Carmen sich nicht aufrecht erhalten lässt'.

Im einzelnen nimmt die Untersuchung folgenden Gang:

Die Einleitung (S. 1—33) gibt eine Übersicht über die bisherige Literatur, Ausgaben wie Untersuchungen, und sucht den kritischen Standpunkt für die Vergleichung der Texte zu gewinnen. Verfasser will für die Bestimmung des Alters und der Ursprünglichkeit der Erzählungen charakteristische , Schilderungen, Anschauungen, Sitten, Bräuche, Namen' verwenden, betrachtet, im allgemeinen, die der Geschichte näherstehende, die einfachere oder die wahrscheinlichere Darstellung als die ursprünglichere, ohne sich der bei Anwendung

dieser Kriterien gebotenen Vorsicht entschlagen zu wollen; auch aus der allgemeinen Tendenz einer Redaktion, aus ihrer Heimatsbestimmung, aus Form und Sprache gedenkt er Anhaltspunkte zu gewinnen, und endlich soll noch "das sehr wichtige Kriterium der logischen Entwicklung" Hilfe leisten. — Es sind, wie man sieht, z. T. Kriterien ganz andrer Art als Tavernier aufgestellt hat, im ganzen etwas subjektiver als jene; auch sie sind von sehr ungleichem Wert untereinander, werden auch von Brückner in sehr verschiedenem Umfang für die Untersuchung herangezogen, aber auch hier kommt es im wesentlichen auf die methodische Praxis an.

Die eigentliche Untersuchung ist nach den vier Hauptabschnitten des Epos eingeteilt: Verrat, Schlacht, Rolands Tod, Umkehr und Heimkehr des Kaisers. Gerade die Diskussion über den ersten Teil (S. 34-145) gibt dem Verfasser Gelegenheit, die Beziehungen der Texte zur Geschichte zu erörtern, mit dem Resultat, dass tatsächlich die Turpinsche Chronik dem geschichtlichen Verlauf am nächsten kommt, das Epos ihm am fernsten steht. Damit wäre Baligant-Beligandus neben Marsilie für ursprünglich erklärt, was Brückner mit der geschichtlichen Unterwerfung zweier sarracenischer Herrscher, Ibn-al-Arabi und Abitaurus, motiviert. Aber auch abgesehen davon, dass die Namen keine Beziehung zur Geschichte zeigen, scheitert die Erklärung an der Übereinstimmung von Carmen und Epos: in jenem fehlt Baligant ganz, es ist nur von dem einen Herrscher Marsirius die Rede; in diesem bildet die Baligantepisode anerkanntermaßen ein ganz junges Einschiebsel, das Epos müßte also den Baligant erst beseitigt (nach Brückner durch Falsaron ersetzt) und ihn dann als Emir von Babylonien wieder neu eingeführt haben. Das ist gegen alle Wahrscheinlichkeit. Die Existenz Baligants in Turpins Chronik kann nur die Abhängigkeit dieser von dem überlieferten, durch die Baligantepisode erweiterten Rolandslied erweisen,

Ähnlich ist es mit Blancandrins Gesandtschaft, die Brückner, in vollkommener Übereinstimmung mit Taverniers Ergebnissen, als sekundär gegenüber Ganelons Sendung bezeichnet. Sie ist in der Tat ungeschichtlich, auch das Carmen kennt sie nicht und hat sie, wie die Schilderung von Ganelons einsamem, von widerstreitenden Gedanken begleitetem Ritt zeigt, offenbar auch in seiner Vorlage nicht vor sich gehabt. Hier scheint nun zunächst Turpin der älteren Überlieferung zu folgen, da er weder Blancandrin noch Marsilies Gesandtschaft an Karl erwähnt. Aber hier muss man bedenken, dass die Chronik gerade im ersten Teil kaum das Gerippe der Erzählung wiedergibt: den mehr als 200 Versen des Carmen, den rund 400 Versen des Epos (die ersten 800 ohne die Blancandrinepisode) entsprechen bei Turpin höchstens etliche 40 Zeilen, die Gesandschast Ganelons wird mit den Worten , quibus (i. e. Marsirio et Beligando) Carolus per Ganelonum mandavit, ut baptismum subirent aut ei tributum mitterent' abgetan, die Bestechung Ganelons in 5 Zeilen erledigt! In den folgenden Schlachten werden Einzelkämpfe überhaupt nicht geschildert, die beiden ersten Schlachten beanspruchen kaum den Raum einer Seite, Oliviers Name wird hier nicht einmal genannt. Da kann das Fehlen Blancandrins und seiner überflüssigen Botschaft leicht auf einer Auslassung des Pseudoturpin beruhen. Und dazu kommt noch, was dieser von Marsirius und Beligandus unmittelbar vor Ganelons Botschaft berichtet: Caroli imperiis subjacebant et libenter ei in omnibus serviebant, sed in

charitate ficta. Das kann man mit Stengel nur als eine Hindeutung auf die trügerische Unterwerfung auffassen, als deren Überbringer Blancandrin erscheint. Der Gebrauch der Imperfecta subjacebant, serviebant widerspricht dem nicht, da die Unterwerfung beim Beginn von Ganelons Gesandtschaft eine vollzogene Tatsache war; zudem ist die Darstellung Turpins, wie auch das folgende lehrt, keineswegs so klar und folgerichtig, dass man jeden Satz als getreues Spiegelbild der epischen Vorlage auffassen dürfte.

Unter diesen Umständen können wir auch für die übrigen Elemente der Verratsgeschichte nichts aus Turpin gewinnen, namentlich über die Motive von Ganelons Verrat aus seiner Darstellung (pecuniam illam accepit) nichts herleiten. Carmen und Epos stimmen hier in der Doppelheit der Motive — Habsucht und Rachsucht — überein.

Eingehend werden auch die historischen Prototype des Verräters Ganelon behandelt. Doch scheint mir kein Grund gegeben, den Baskenherzog Lupus (der eben kein Franke war, und das ist das charakteristische an dieser Verräterfigur) oder den "angeblichen Verräter Hasting" heranzuziehen. Einen fruchtbaren Gedanken, daß nämlich das Verratsmotiv unabhängig von geschichtlichen Vorhildern entstanden und erst nachträglich mit dem Namen Wenilos (von Sens) verbunden worden sei, führt der Verfasser nicht weiter aus. Nach allen Analogien, welche ähnliche Vorgänge (z. B. der Untergang des Langobardenreiches nach der Novaleser Chronik) bieten, ist der Verrat die psychologische Erklärung für die unerwartete, unbegreifliche Niederlage. Welchen Namen der Verräter in den ältesten Überlieferungen des Volkes gehabt hat, wissen wir nicht. Ein späteres, geschichtliches Ereignis, der Verrat eines Bischofs Wenilo gegen seinen Herrn und König Karl, verschaffte ihm den Namen Ganelon. 1

Für den zweiten Teil ,Die Schlacht im Tale von Roncevaux' (S. 146—249) kann Brückner von vornherein konstatieren, dass R und C eine sehr weitgehende Übereinstimmung zeigen, während T auch hier bedeutende Abweichungen ausweist. D. h. Turpin kürzt auch hier sehr stark und sucht das, was übrig bleibt, so gut oder schlecht es geht, wieder in Zusammenhang zu bringen. Bezüglich des Schauplatzes, der nach G. Paris' Roncevaux-Artikel im Rolandslied aussallend getreu geschildert ist, betont Brückner mit Recht, dass Paris den Wert und die Naturtreue der Schilderung von R überschätzt: ,Die Beschreibung des Kampsplatzes selbst ist so unbestimmt und sarblos gehalten, dass man nur einen ungefähren Begrift von seiner Lage inmitten von Wäldern, Bergen und Tälern bekommt'..., Alle drei Schilderungen (R, C, T) haben einige Hauptzüge gemeinsam, nicht weil sie charakteristisch für die genaue Beschreibung einer bestimmten, wirklichen Örtlichkeit sind, sondern weil sie zu der traditionellen äuseren "Staffage" der Dichtung gehören'.

Nach einer unwesentlichen Erörterung der Differenzen in den Zahlenangaben über die christlichen Streitkräste in den verschiedenen Bearbeitungen (wozu S. 192 ff. über die der Sarrazenen zu vergleichen) folgt (S. 180—185)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berichtigt sei hier der S. 119 begegnende, auf Graevell, Charakteristik etc. S. 110 beruhende Irrtum, dass die Bezeichnung Rolands als Comes Cenomanensis auf nahe Beziehungen zu Sens deute: Cenomanos ist = Le Mans, Sens = Senones.

eine längere Ausführung über die Institution der Pers unter Berücksichtigung der neueren Untersuchungen von Baist (in den ,Variationen', Foersterband S. 213ff.) und Rajna (Un eccidio etc., ebenda 258 ff.), wozu noch, wegen der historischen pares regni, die Arbeiten von F. Lot (Rev. hist. LIV, 1894, s. 34 ff.), G. de Manteyer und Fr. Funck-Brentano (Études d'histoire du m. a. dédiées à G. Monod, 1896, S. 187 ff., 351 ff.) heranzuziehen wären. Jedenfalls hätte der Versasser aus diesen letztgenannten Arbeiten ersehen, dass die Zahl der geschichtlichen pares Franciae erst seit 1216 auf zwölf bestimmt erscheint, dass also - im Gegensatz zu Waitz - die Zwölfzahl der epischen Pers älter ist als die der geschichtlichen. Daraus ergibt sich zugleich, dass die judicia parium keine wesentliche Grundlage für die Pers der Dichtung bieten: wo diese als Richter erscheinen, wie z. B. im Huon von Bordeaux, gehören sie der jüngeren Entwicklung an. Das Gericht der barons über Ganelon im Roland kann man nicht als älteres Beispiel anführen: es ist kein Persgericht, die Pers sind alle bei Roncevaux gefallen. Im übrigen kommt Brückner für unsern Fall zu dem durchaus richtigen Schluss, dass keine festen Anhaltspunkte dafür existieren, dem Turpin eine ältere Stufe der Überlieferung zuzuerkennen, in welcher Rolands Waffengenossen noch nicht als Pers des Kaisers und noch nicht in der Beschränkung auf die Zwölfzahl erschienen wären.

Der eigentliche Schlachtbericht ist in Turpins Chronik auch für Brückner so wenig einheitlich und zusammenhängend, dass er an eine Kombination zweier verschiedener Überlieferungen denken möchte. Man kann direkt sagen, dass der Bericht konfus ist, während C und R, in ziemlich enger Übereinstimmung, ein klares Bild des Verlaufs geben. Wenn Verfasser ,trotz dieses Mangels an Einheit, Spuren alter und ursprünglicher Tradition' im Turpin findet, so kann ich ihm darin nicht beistimmen. So stellt die Chronik, gegen alle sonstige Überlieserung, Roland als quatuor lanceis vulneratus dar: das wird weder durch R noch durch C bestätigt, es ist weiter nichts als eine willkürliche oder unabsichtliche - Übertragung der Verwundung Turpins (2083 f.: Turpins de Reins quant se sent abatuz, - De IIII espiez parmi le cors feruz . . .). Ebenso entstammt die Schilderung Marsilies cum equo rufo et clipeo rotundo keiner besonderen volkstümlichen Vorlage, sondern sie ist, wenigstens was das Pferd anlangt, eine Reminiscenz an die schon von Graevell angezogene Schilderung des Kalisen, der nach v. 1943 auf einem cheval sor reitet. Endlich in der Hornrufepisode bietet Turpin keineswegs , die älteste Überlieserung', sondern die jüngste, entstellte Phase des Mo'ivs dar. Brückner selbst betont (S. 227) mit Recht, dass der Hornruf Rolands schon ursprünglich mit seinem Tod verbunden ist und dazu dient den Kaiser von seiner Not zu benachrichtigen. Daraus folgt aber logisch auch die Ursprünglichkeit der Szene oder besser der Szenen mit Olivier, die durchaus diesem Zweck und zugleich auch dem Charakter der beiden Helden entsprechen und durch die Übereinstimmung von R und C gesichert werden. Dass Roland in der Chronik in das Horn bläst um ein paar versprengte Christen zu sammeln, ist sichtlich nur ein Notbehelf des Pseudoturpin, der in Kap. XXII die Zahl der Christen nelden allzu eilig auf drei reduziert hatte und nun noch einige Kampfepisoden nachholen wollte, während er vorher - bei seinem oberflächlichen Excerpt begreiflich genug - die Olivierszenen ganz ausgelassen hat. Ganz unwahrscheinlich ist Brückners Erklärung, dass die Olivierszenen eine "Erweiterung" des — nur im Turpin vorhandenen weder durch C noch durch R gestützten — Sammelhornrufs seien: darnach hätte, Brückners eigener Erklärung zufolge, der Hornruf in der ursprünglichen Überlieferung der Benachrichtigung Karls, auf der nächsten Entwicklungsstufe (RT) dem Sammelh der zerstreuten Christen und zuletzt (RC, R) wieder der Benachrichtigung Karls gegolten. Dieser Kreislauf ist innerlich unwahrscheinlich, wird durch die ausführlichen Überlieferungen (Carmen und Epos, welche von einem Sammelhornruf nicht die mindeste Spur aufweisen) in keiner Weise gestützt und kann auch nicht durch die lückenhafte und konfuse Erzählung der Chronik begründet werden.

Zu der Untersuchung über Rolands Tod (S. 250—278) kann ich mich kurz fassen. Brückner konstatiert hier selbst zu der einleitenden Szene (Balduins und Teodriks Flucht in die Wälder): ,die Unwahrscheinlichkeit der Turpinschen Erzählung fällt in die Augen: über ihren sekundären Charakter kann kein Zweifel sein'. Aber auf R kann nach ihm die Chronik auch hier nicht beruhen, wofür im folgenden noch weitere Momente angeführt werden. Aber wenn auch die Chronik hier etwas ausführlicher wird als im ersten Teil, so kann man doch unmöglich jede Auslassung von Einzelheiten religiösen Charakters als Beweis dafür anschen, dafs der Chronist das überlieferte Rolandslied nicht gekannt habe. Rolands Reden an sein Schwert, sein Versuch es trino ictu am Marmorstein zu zerschlagen (im Carmen nicht erwähnt) zeigen positiv die Abhängigkeit der Chronik von R. Eine Reihe Abweichungen erklären sich als bewufste Abänderungen (Balduin und Teodrik anstelle Turpins), verschiedene Zusätze als Produkt des geistlichen Verfassers von T.

Das gilt, mutatis mutandis, auch vom letzten Abschnitt der Untersuchung (S. 279-332). Hier stellt sich der Verfasser nicht selten in Widerspruch zu den von ihm selbst oben aufgestellten Kriterien, um die unwahrscheinliche, der Geschichte ferner und ferner rückende Darstellung Turpins als die ursprünglichste unter den drei Versionen zu erweisen. Aber so ziemlich alles, was man im Rolandslied als sekundäre, moderne Zutat ansieht, kehrt auch in T wieder: das Sonnenwunder, der Zweikampf zwischen Tierri und Pinabel, der Name Baligants. Wenn die Baligantschlacht selbst ausfällt, so liegt das in erster Linic an dem von T beliebten Kürzungsverfahren; vielleicht trug dazu auch die Einsicht bei, dass nach der Racheschlacht am Ebro ein weiterer Kampf überflüssig war. Die Art wie Baligant, nach dem Tod Marsilies in der Schlacht, von T eliminiert wird, macht nicht den Eindruck großer Ursprünglichkeit: Mox ut Beligandus necem Marsirii audivit vel agnovit, cum aliis Saracenis ab illis oris illico recessit. Das scheint weiter nichts als eine willkürlich verwertete Reminiscenz an das angebliche Schicksal des Kalifen zu sein, der nach Ganelons Angabe mit den Seinen zu Schiff entflieht, um nicht Christ werden zu müssen (Il s'en fuirent por la chrestientét, - Que il ne vuelent ne tenir ne guarder Rol. 681 ff.).

Brückner hat sich gewiss redlich bemüht, der schwierigen Materie und den verschiedenen darüber geäusserten Ansichten gerecht zu werden. Dass er nicht kritiklos G. Paris folgt, zu dessen Endresultat er ja schließlich gelangt, zeigt sein mannigsacher Widerspruch gegen einzelne Ausführungen des Meisters. Aber er begeht den Fehler, geschichtliche Elemente in Einzelheiten suchen zu wollen, die leicht auf blosser Detailmalerei oder moderner Erfindung beruhen können, und daraushin dem Pseudoturpin eine unverdiente Alter-

tümlichkeit zu vindizieren (charakteristisch gleich zu Anfang, S. 35, die Bemerkung, der in T gebrauchte Plural cum suis exercitibus erinnere ,an die geschichtliche Tatsache, das Karl sein Heer in zwei Abteilungen geteilt hatte, die auf verschiedenen Wegen über die Pyrrhenäen rückten (). Er hat vor allem aber nicht genügend die Tatsache beachtet, das Turpin seine Vorlage gekürzt und teilweise bis zur Unkenntlichkeit verändert hat, das also die Turpinsche Chronik keineswegs als getreuer Repräsentant ihrer Vorlage betrachtet und verwertet werden kann. Hingegen unterschätzt der Versasser die Beziehungen der Chronik zum überlieferten Rolandslied: die Spuren zweier sast allseitig als modern anerkannter Stücke, der Gesandtschast Blancandrins (in charitate ficta!) und der Baligantepisode, machen die Abhängigkeit Turpins von unserm Rolandslied zur Gewissheit.

Anders steht es mit dem Carmen. Hier trifft Brückner mit Tavernier zusammen, wenngleich bei ihm das Carmen in seiner Bedeutung etwas zurücktritt, weil er das Hauptgewicht auf die Priorität des Pseudoturpin legt. Die relative Altertümlichkeit des Carmen gegenüber dem Rolandslied hat durch die beiden Untersuchungen neue Begründung erfahren. Aber eine speziell dem Carmen gewidmete Untersuchung bleibt auch jetzt noch zu wünschen; zunächst eine genauere Bestimmung der Absassungszeit (vgl. Tavernier S. 13 u. 202) und der ungefähren Heimat des Verfassers; Feststellung seiner dichterischen Eigenart, die sich nicht auf das Spielen mit gleichen oder ähnlichen Worten beschränkt, sondern vor allem eine ausgeprägte Neigung zum Erfassen und Darstellen bestimmter Seelenvorgänge und Gemütsstimmungen bekundet und zwar häufig gerade da, wo entsprechendes im Rolandsliede fehlt (Gueno 69 ff., Marsilius 289 f., 387 f. etc.); Feststellung etwaiger Entlehnungen von Floskeln, Versteilen, Motiven aus zeitgenössischer oder auch älterer lateinischer Dichtung; endlich Feststellung der benutzten Vorlage und des Verhältnisses zu dieser. Die letzte Untersuchung hat nach dem Gesagten nur das Rolandslied als Vergleichsmittel. Aber wenn man beide Dichtungen nebeneinander stellt, findet man bald bestimmte Anhaltspunkte. Man sieht leicht, dass C in wesentlichen Teilen, namentlich in der Schlachtschilderung, ziemlich eng mit R zusammengeht, nur dass es bedeutend kürzer ist: häufig wird eine ganze Laisse, werden mehrere Laissen durch ein einziges Distichon repräsentiert, aber der wesentliche Inhalt ist immer gegeben, wenn auch einige Namen und sonstige Einzelheiten dabei verschwinden (vgl. oben S. 714 f.). Tavernier hält z. B. Gautier del Hum und seine Detachierung (803 ff.) für einen Zusatz von R, vielleicht unter Benutzung einiger Verse von RC (Tav. S. 70). Ich glaube, dass man C 211f. direkt als eine auszügliche Wiedergabe der betreffenden Rolandlaisse oder einer sehr ähnlichen betrachten darf, man vergleiche Rolands Anrede an Gautier nebst der darauf folgenden Ausführung des Befehls: Rol. 804 ff.:

> n Prenez mil Frans de France nostre terre, Si porprenez les destreiz et les tertres ..." Od mil Franceis de France la lor terre Gualtiers desrenget les destreiz et les tertres ...

nit C 211f.:

Pars parat insidias, pars obtinet arta viarum, Pars scandit scopulos, ne quis obesse queat. An solchen Beispielen läßt sich feststellen, in welcher Weise ungefähr C zu kürzen pflegt, und wenn sich zeigt, daß C in großen und sehr verschiedenartigen Partien dieselbe Methode besolgt, wird man umfangreiche Lücken der Handlung in C (Baligant, Plaid Ganelon und Zweikampf Tierris mit Pinabel) oder tiesgehende Abweichungen (Ganelons Botschaft ohne Blancandrin) nicht ohne weiteres auf Willkür des Bearbeiters, sondern auf die Eigenart der benutzten Vorlage zurückführen dürsen.

Ich halte nach alledem RC (d. h. das, was sich durch Vergleichung von Carmen und Epos als alt erweist) für die älteste erreichbare Vorstuse des Rolandsliedes, die Turpinsche Chronik für eine — vielleicht teilweise (im ersten Teil) durch einen älteren lateinischen Excerpt vermittelte — Ableitung aus der uns überlieserten Fassung.

C. VORETZSCH.

A. Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg 1905, C. Winter.

— In Sammlung indogermanischer Lehrbücher, hrsg. von H. Hirt. II, Reihe.
Wörterbücher 1.)

Es war vorauszusehen, dass speziell in der Romanistik ein brauchbares etymologisches Wörterbuch der lat. Sprache bald bekannt werden mußte. Der bisherige Mangel eines solchen hat nicht wenig dazu beigetragen, dass gerade der romanistische Nachwuchs den Fortschritten der lat. Grammatik in den letzten Jahrzehnten nur mühsam zu folgen vermochte, und dass die Kluft zwischen der allgemeinen Sprachwissenschaft und der Romanistik, an deren Überbrückung von Diez bis Meyer-Lübke so viel und segensvoll gearbeitet wurde, für die Zukunft Gefahr lief, sich eher zu verbreitern als zu verringern. Dass daraus allen ein großer Nachteil erwachsen wäre, liegt auf der Hand, Das Problem der rom. Grammatik ist ja fast dasselbe wie des der Indogermanistik: die Differenzierung verschiedener Töchtersprachen aus einem gemeinsamen Uridiom. Verschieden ist nur das Material, da jene Vorgänge, welche der Indogermanist aus vorhistorischen Zeiten zu rekonstruieren bemüht ist, für den Romanisten in das Halbdunkel des Historischen gerückt sind. Dieser scheinbar geringfügige Unterschied genügt aber, die Art der Fragestellung in beiden Disziplinen vollständig zu verschieben: Während Waldes Wörterbuch durchwegs vom Problem der indogerm. Ursprache ausgeht, also der These dient: wie gelangen wir von der heutigen Vielheit der indogerm. Sprachen zur ursprünglichen Einheit, muss der Romanist den umgekehrten Weg schreiten: wie gelange ich von der lat, Einheit zur heutigen Vielheit. Seine Ursprache ist ja zu gut bekannt, als dass er eine Rekonstruktion auf Grund der heutigen Sprachbestände leichthin wagen dürfte. So unschätzbare Dienste das "Vulgärlatein" als Ergänzung der lat. Grammatik der Romanistik geleistet hat, so wenig haben gerade die verdientesten Erschließer desselben daran gedacht, mit dem erschlossenen Latein das historisch überlieferte Latein aus dem Felde zu schlagen. Im Gegenteil möchte ich sagen, dass wir des Rekonstruierens immer mehr werden entraten können, je besser wir das Latein selbst kennen lernen. Daraus ergibt sich nun, dass der Romanist der W. Wörterbuch aufschlägt, vieles in ganz anderem Lichte sieht,

als es dort dargestellt wird. Am deutlichsten wird dies, wenn wir z. B. die bei Walde gebuchten Deutungsversuche für ital. andare mit den ungleich mühsameren, aber an innerer Wahrscheinlichkeit so viel reicheren Studien Hornings über dasselbe Thema (Ztschr. f. rom. Phil. XXIX, S. 513 ff.) vergleichen. Dass ausserdem der rom. Wortschatz manche Lücke auszufüllen vermag, manche Zweisel lösen könnte, sei in Kürze an einigen Beispielen (ähnlich wie dies Meyer-Lübke bereits im Literaturblatt s. g. u. r. Phil. angedeutet hat) dargetan.

antemnä kann weder auf \*ant-ap-na noch auf \*an-tempnä zurückgehen, da in beiden Fällen das e im Romanischen ein offenes sein müßte. Siz. antinna, berg. antina, astz. antaine, span. entena lassen sich aber am ehesten unter einer Grundsorm antenna vereinen. Namentlich die siz. Form spricht deutlich für ein geschlossenes é.

balluca nicht baluca dürfte (trotz Thesaurus) die richtigere Wortform sein, und die Bedeutung scheint zunächst gar nicht Goldsand, sondern "Steinchen" schlechthin gewesen zu sein. Hiefür spricht wenigstens span. ballueca = "Wildhafer", während Murcia bajoca<sup>1</sup> "eine Bohnenart", und "todter Seidenwurm" begrifflich wie lautlich bereits an badius angelehnt erscheint, Vielleicht liegt hier wie anderwärts ein ursprünglich nicht iberisches sondern indogermanisches<sup>2</sup> (keltisches?) Wort vor, das allerdings durch iberische Suffixe erweitert wäre, im Stamme aber zu lat. follis zu stellen ist.

boa, das in zahlreichen Formen im Rom. weiterlebt, und außer den im Thesaurus belegten Bedeutungen noch manche andere in seiner Begriffssphäre umschließt, ist allem Anscheine nach ein Wort der römischen Kinderstube, — als dessen Grundtypus wohl der Schrecklaut bo-bo (vgl. lat. boo u. a. m.) anzusehen ist. cicada dürfte nicht einsach schallnachahmend, sondern eine Bildung zu lat. calare darstellen, deren d wie in lat. adeps zu erklären wäre. Die rom. Formen weisen (auch im Rumänischen) auf das in den Glossen belegte cicala. Nur in mail. scigaa lebt die schriftlateinische Form fort. In sard. chigula ist ein derselben Sippe zugehöriges Verb \*ci-culare (vgl. it. cigolare) enthalten. Auch eine vereinsachte Form \*cicare hat daneben bestanden, die mit cieo (vgl. Körting 2171) gewis nichts zu tun hat.

In anderen Fällen kann der Romanist Vermutungen Waldes, mögen sie zunächst weniger einleuchten, in schönster Weise bestetigen. So beim Artikel canaba. W. lehnt die Ableitung aus καλύβη ab, zieht κάναβος vor, frägt ob in Unteritalien noch die Bedeutung "Rohrgerüst, leichtes Holzgerüst" lebendig war, und ob vielleicht Umstellung aus cabanna hereinspielte.

Der Romanist hat hierzu zu bemerken, dass das Wort ein speziell italisches war. Wo es ausserhalb Italiens austritt (wie in nprov. canaveto), scheint es in rom. Zeit entlehnt worden zu sein. Die Grundbedeutung war offenbar die in den Glossen angesührte: camera post coenaculum, vgl. siz. canava "stansa ove si ripongono olii e grascie, luogo dove serbansi le botti ed il vino", lomb. venez. caneva, tosc. canova = "Keller", daneben "Schenke für niederes

Der röm. bajocco, dem Schuchardt Ztschr. f. vgl. Sprforsch. XXI, 451 freilich eine andere Stellung zuwies, klingt in seiner Bedeutung an balbuca an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das wäre wieder einmal ein "morastiges Forschungsgebiet", wo keltische, germanische, lateinische Wörter, auch griech. βάλανος, die ursprünglich nichts gemein haben, schwer zu sondern sind.

Volk", "Salzverschleiß". Der Bedeutungswandel "Holzgerüst" zu "Speisekammer" ist unschwer. Aber auch Einwirkung von kelt. capanna ist nachweisbar. Auf sie ist die Betonung in sard. candva zurückzuführen, auch die Konsonantenumstellung in piem. cdona, V. levent. chduna, nonsb. tyduna ist hier zu verzeichnen. Schließlich ist vielleicht westlad. camonna, tyamanna als eine Bildung \*can'v-anna statt cabanna aufzufassen. Freilich wäre eine falsche Dekomposition des kelt. Wortes, in der die Endung mit dem lat. Suffix anus oder andus verwechselt wurde, vorauszusetzen, daße eine solche aber stattfinden konnte, ist Beweis tarent. cappa — "Hütte". Im übrigen sind andere unerklätte Alpenworte für Hütte, welche an camonna anklingen (in der franz. Schweiz), nicht zu übersehen.

Schliesslich sei einer jener schwierigeren Fälle herausgegriffen, in denen der Romanist vielleicht geneigt wäre, auf Grund seiner Materialien zu anderer Auffassung zu gelangen, als z. B. Walde sie vertritt, ohne indess einen strikten Beweis gerade führen zu können. Walde verhält sich hinsichtlich des älteren quocturnix zu späterem coturnix recht skeptisch. Des Bedenklichen gibt es ja vieles, — und trotzdem scheinen mir die romanischen Formen für die erstgenannte als Basis zu sprechen. Auf anl. qu deutet zunächst das Rumänische potirniche. Die bei Puşcariu, Etym. Wtb., gebuchten Nebenformen wie päturniche sind aus der Vokaldissimilation (vgl. rum. rätund) wohl erklärlich.

Allerdings hat Puşcariu recht, wenn er meint, die Form quocturnix genüge noch nicht, um das rum. p zu erklären. Lat. qu ist ziemlich frühe (schon im II. Jh. v. Chr.) vor o entlabialisiert worden und wenn sich die endgültige Verdrängung des qu in dieser Stellung gelegentlich bis ins V. Jh. n. Chr. verzögerte (vgl. Lindsay-Nohl S. 99), so kann es sich doch nicht mehr um volkstümliche Formen, sondern höchstens um gelehrte Archaïsmen in so später Zeit gehandelt haben. 1 Auch ist es mit dem Wandel von anl. qu zu p im Rumänischen eine missliche Sache, weshalb mich auch die Einwirkung des spätlat. quacquare, an die Pușcariu denkt, nicht zu befriedigen vermag. Klarer und überzeugender scheinen mir die rumänischen Formen lösbar zu sein, wenn wir eine dem lat. quocturnix entsprechende umbrisch-oskische Urform erschließen, die, falls kein u störte, mit p anlauten müßte. Was dann das ct betrifft, so haben wir lomb. coturnis, venez. cotorna, denen vielleicht galiz. cotorra = Elster ("bunter Vogel" als Bedeutungsvermittlung?) anzusugen wäre, die mindestens \*cotturnix voraussetzen. Diese Lautstufe würde das Wort in jene nicht eben zahlreiche Gruppe rom. Formen verweisen, welche lat. ct mit tt wiedergeben. Diese spätlat. Assimilation der Gutturalis an den folgenden Konsonanten,2 die uns u. a. in den App. Probi und dem Edictum Diocletianum bezeugt wird, wurde von der Mehrzahl der rom. Mundarten nicht durchgeführt. Das Albanesische und Rumänische, das Oberitalienische, Nord- und Süd-Frankreich, die Iberische Halbinsel behielten die Gutturalis bei. Speziell vor t scheint die Assimilation spezifisch italisch3-sardisch, vielleicht auch afrikanisch gewesen zu sein. Das lateinische nittio des Festus, vettonica, salapitta usw. sind mithin einerseits Vorläufer für tosc. fatto, latte usw., andererseits Urformen

3 Natürlich ohne Oberitalien.

Vgl. rum. cum aus \*como für quo-modo wie prov. cota, ptg. cutio usw.
 Vgl. gn zu lat. nn, ks zu ss usw.

jener wenigen Fälle, in denen lat. ct auch außerhalb Italiens mit tt wiedergegeben wird. Die Formen für vettonica hat Gröber nachgewiesen (A. f. l. L. VI, 142). Ein anderer Fall ist matta bei Augustin, das aus einem semit. makta = "Leinwand, Zelt" 1 entlehnt wurde, sodann z. B. dtsch. Lattich neben Pacht, Trichter usw., woneben Dattel aus historischen Gründen kaum anzuführen sein dürfte. Alle diese Erwägungen scheint nun aprov. codornitz, span. codorniz mit d über den Haufen zu werfen. Dem ist aber folgendes entgegenzuhalten: I. Das belegte lat, coturnix mit einfachem t muß nicht auf Einfluss von cothurnus zurückgehen. Wenn im Rumänischen der Anlaut aus dem Umbr.-oskischen zu deuten sein dürfte, so mag auch im Inlaut lat. ct durch ht ersetzt worden sein, welches h wohl mit dem lat, h verstummt sein mag. Selbst der wechselnden Qualität des & könnte auf diesem Wege beizukommen sein. Sodann haben wir 2. im Spanischen geradezu einen Parallelfall. Span. yedgo, yezgo wird wohl mit Recht auf ἀκτη bezogen, zumal dtsch. Attich dieselbe Grundform \*a(c)ticum voraussetzt.2 3. — und das ist die Hauptsache, dürfen wir uns nicht wundern, wenn gerade bei coturnix die scheinbaren und wirklichen etymologischen Schwierigkeiten sich häufen. Ein Blick in die Nomenklatur dieses Vogels, wie sie z. B. E. Rolland, Faune populaire II, S. 339, zusammenstellt, zeigt wie sehr der Wachtelschlag für die Bezeichnung des Vogels maßgebend war.8 Es war nicht immer mit den Schallnachahmungen qua-qua usw. wiedergegeben worden, wir finden auch aprov. quisquila, norm. petepetun, prov. barbajole usw. Darum liesse ich mich von scheinbaren Widersprüchen nicht ansechten, sondern möchte quocturnix als berechtigte Vorstuse zu späterem coturnix anerkennen.

Ich glaube in diesen wenigen Fällen meine Dankbarkeit genügend bezeugt zu haben, das Walde durch seine reichlichen Literaturnachweise wie durch seine eigenen Auregungen es dem Romanisten erleichtert, die lateinischen Worte selbst besser zu verstehen. Er hat uns damit ein wertvolles Werkzeug geschaffen.

K. v. ETTMAYER.

E. Besta. — P. E. Guarnerio, Carta de Logu de Arborea. Testo con Prefazioni illustrative. Estratto dagli "Studi Sassaresi" Anno III. Sassari, G. Dessi, 1905. 150 S. Vorrede und 72 S. Text.

Wer sich bisher mit dem berühmten Gesetzbuch von Arborea aus irgend welchen Gründen beschäftigen mußte, war gezwungen, die mit reichlichem Kommentar versehene, in den meisten Bibliotheken vorhandene Ausgabe von Don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli (1805) zur Hand zu nehmen. Aber trotz der reichlichen historisch-juridischen Erläuterungen ist diese Ausgabe weit entfernt, kritischen Ansprüchen zu genügen, ja sie ist vielleicht, wie Besta in der Einleitung zu der neuen Ausgabe hervorhebt, die schlechteste von allen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Belege verdanke ich der Freundlichkeit des Koll. Hess.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die span. Tonica dürfte aus lat. ebulus herübergenommen sein.

<sup>8</sup> Weitere Formen in G. Meyer Alb. Wtb.

Die neue Ausgabe, die genau hundert Jahre nach der Mameli's erscheint, ist von zwei Fachmännern verfaßt, welche zu dieser Aufgabe von vorneherein berufen waren. Besta, bekannt als Forscher auf dem Gebiete des sardischen Rechts, hat den Text festgestellt und hiezu eine 68 Seiten füllende Einleitung geschrieben, in der er zunächst die Geschichte des Textes behandelt und diesen dann als historisch-juridisches Denkmal beleuchtet; Guarnerio, dem unermüdlichen Erforscher der sardischen Sprache, verdanken wir die auf Besta's Einleitung folgende erschöpfende Darstellung der Sprache der Carta de Logu, welche in ihrer Anordnung der bekannten Methode des Archivio glottologico italiano folgt.

Wir hätten an dieser Stelle eigentlich nur letzteren Teil zu besprechen; aus Besta's Einleitung möge aber wenigstens so viel hier kurz wiedergegeben werden, als zum Verständnis der Berechtigung und des Wertes dieser neuen Ausgabe erforderlich ist.

Wir besitzen nur eine einzige Handschrift der Carta de Logu, welche in der Universitätsbibliothek zu Cagliari aufbewahrt wird. Obwohl diese Hs. nach Ansicht der Herausgeber bald nach der Veröffentlichung des Gesetzes, also zu Beginn des XV. Jahrh., geschrieben wurde, und wahrscheinlich aus dem Gebiete stammt, in dem das Gesetz zuerst erlassen wurde, bietet sie uns keineswegs ein unverfälschtes Bild der oristanesischen Sprache jener Zeit. Abgesehen von der Beeinflussung durch die Schriftsprache, zeigen die zwei verschiedenen Schreibern angehörigen Teile ein vollkommen verschiedenes lautliches Bild. Der erste, dessen Hand bis Kap. 24 erkennbar ist, befleissigte sich einer sauberen Schrift und bekundet Verständnis des Textes; die zweite Hand ist flüchtig und ungenau und der Schreiber zeigt, dass er mit dem Sardischen nicht genau vertraut ist. Die Heimat des ersten Schreibers war nach Guarnerio, Einl. S. 70, vielleicht das logudoresische Gebiet oder jedenfalls war er nach seiner Meinung in der logudoresischen Kultur aufgewachsen, da seine Schreibung oft logudoresischen Einfluss zeigt, der zweite war ein Ausländer, wahrscheinlich ein Spanier, worauf seine Orthographie deutet.

Bedenkt man, dass dem Ganzen doch die damalige Sprache von Arborea zugrunde liegt, und dass der Text zu einer Zeit entstand, in der sich das Nordcampidanesische vielleicht erst vom Logudorischen allmählich losschälte und sich mehr dem Campidanesischen des Südens zukehrte, so sieht man, dass es unglaublich schwer, ja unmöglich ist, den wirklichen Urtext auf Grund der einzigen Handschrift herzustellen.

Neben dieser Handschrift besitzen wir neun Ausgaben der Carta de Logu, deren wichtigste die erste ist. Von ihr existiert, soviel man weiße, nur ein Exemplar, das sich im Besitze des Baron Guillot in Alghero befindet. Diese Ausgabe ist nicht datiert, reicht aber nach neueren Forschungen icher über 1500 hinaus; an Wert übertrifft sie alle folgenden Ausgaben, obwohl auch sie auf eine nicht fehlerfreie Hs. zurückgeht und der Text überdies modernisiert erscheint. Besta hat diese Ausgabe geschickt verwertet, um die Lücken im Texte der Hs. zu ergänzen.

Die folgenden Ausgaben erwecken unser Interesse nur insofern, als wir sehen, wie in ihnen die Sprache des Textes stets aufgefrischt und lokal ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arn. Capra, Di un' antica edizione della "Carta de logu", Firenze 1901.

färbt wurde; die Madrider von 1567, eine sehr fehlerhafte Ausgabe, welcher Mameli's Text von 1805 folgt, schwankt zwischen Logudoresisch und Campidanesisch, die von Sassari (1617) und Cagliari (1708) erscheinen in rein logudoresischem Gewand mit spanisierender Orthographie, usw.

Besta hat der neuen Ausgabe den Text der Hs. untergelegt und weicht von ihm nur da ab, wo sichtliche Irrtümer vorliegen, die mit Hilse des ersten Druckes oder der solgenden verbessert werden; die Schreibung der Hs. ist aber stets als Fussnote gegeben. Dies Versahren darf als berechtigt gelten, da die Ausgabe auch und nicht in letzter Linie für nicht philologische, besonders für juristische Leser bestimmt ist. Dem Philologen bieten die Fussnoten allen wünschenswerten Ausschluss.

Guarnerio hat dagegen seiner lautlichen Darstellung mit vollem Recht nur die Hs. zugrunde gelegt.

Trotz des entstellten Gewandes, erlaubt der Text der Hs. genügende Rückschlüsse auf seine ursprüngliche Gestalt. Ein Vergleich mit den übrigen alten Denkmälern des Südsardischen und besonders mit den inzwischen ans Licht gezogenen Vulgärurkunden des erzbischöflichen Archivs von Cagliari,1 lässt keinen Zweisel an der Natur unseres Textes aufkommen. Während jene Urkunden zwar auch noch nicht die vollkommene Lostrennung des Campidanesischen vom Logudoresischen darstellen, aber doch schon als entschieden rein kampidanesisch angesprochen werden dürfen, zeigt die Sprache der Carta de Logu den unzweifelhaften Charakter einer Mischung nördlicher und südlicher Erscheinungen. Hieher gehört das Schwanken zwischen -e und -i für ausgehendes lat. e mit beginnender Vorliebe für -i, heute ist -i auch in und um Oristano Sieger geblieben und wird est in den ersten Dörfern des der Ebene nördlich vorgelagerten Hochplateaus (Paulilátino, Abbasanta) von -e abgelöst; aber wenn hier das südliche Prinzip Sieger blieb, so weist doch schon die nächste Umgebung von Oristano, nördlich des Tirso, soviele als logudoresisch betrachtete Merkmale auf, dass auch heute über den Mischcharakter der im sog. Campidano di Milis, d. h. der kleinen Ebene nördl. von Oristano bis zu den Bergen, gesprochenen Mundarten kein Zweisel aufkommen kann. Während man z. B. heute in Oristano grúži (= cruce) sagt, schwankt man schon im nahen Cabras zwischen grúži und grúgi, aber schon in Nurachi, Narbolia, Milis, Séneghe einerseits (nördl.) und in Villa Nova Truschedu und Fordongianus andrerseits (östl.) sagt man nur mehr  $(g)ru\widehat{g}i$ , wie dann im rein logudoresischen Paulilatino und Busachi: ruge; in gleicher Weise: in Oristano: plši, im Grenzgebiet: plski, log. plske.2 Die Verbältnisse sind hier ganz ähnliche wie auf der östlichen Seite des logudoresisch-kampidanesischen

Le carte volgari dell' Archivio Arcivescovile di Cagliari, testi campidanesi inediti dei secoli XI—XIII, editi da Arrigo Solmi; S.-A. aus dem Archivio Storico Italiano, 1905.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die lautlichen Verschiedenheiten zwischen dem in Oristano gesprochenen Sardisch und dem des Campidano di Milis spiegeln recht gut die zwei von Lutzu veröffentlichten Texte (Due novelline popolari sarde quale contributo alla leggenda del tesoro di Rampsinite re d' Egitto, Sassari 1900) wieder, von denen der eine aus Oristano, der andere aus San Vero Milis stammt. Ich wies schon im Bulletino Bibliografico Sardo IV, S. 103 darauf hin. Obige Angaben und alle folgenden entstammen eigenen Aufzeichnungen an Ort und Stelle.

Grenzgebietes, wie man sich aus den meiner Lautlehre<sup>1</sup> beigegebenen Karten überzeugen kann.

Von Erscheinungen, welche denen des heutigen Campidanesisch bereits entsprechen, sind  $r_i > r_j^*$ ;  $n_i > n_j^*$ ;  $c_i$ ,  $t_i > zz$  und die Erweichung der intervokalischen stimmlosen Verschlußlaute zu erwähnen.

Größtes Interesse verdienen die gewöhnlich als logudoresisch betrachteten Merkmale, weil dieselben auch jetzt noch Charakteristika des Mischzone sind, wozu Guarnerio leider das Vergleichsmaterial fehlte. Die i-Prosthese vor s impurum ist in der C. de L. wie in den meisten altsardischen Texten durchgeführt (Spogli analitici, No. 41); in den Carte antiche jedoch schon vernachlässigt; dem heutigen Campidanesisch ist sie bekanntlich fremd, doch findet sie sich, wie ich Lautlehre, § 50, bemerkte, schon recht häufig im nördlichen Campidano; auch in Villa Nova Truschedu, Fordongianus, Nurachi usw. notierte ich isprizu (speculu) neben Fällen ohne Prosthese, und Lutzu's Texte bieten aus San Vero Milis und aus Oristano Fälle mit und ohne Prosthese, auch nach vorausgehendem Vokal (S. V. M.: po iscoberriri; dtara dì iskl; a iscudu; a iscurigái neben su stampu; Orist.: ład' iscipiu; iscidad' assu meri neben sidda scappa, 'ndi spiccada). Das Verschwinden der Prosthese erklärte ich Lautlehre, § 50, durch die Häufung von is, welche der südliche Artikel is zur Folge hatte. Wenn wir bedenken, dass die Texte, welche wie die C. de L. den alten Artikel sos, sas bewahren, alle noch die i-Prosthese durchführen, die Carte Volgari dagegen, welche schon Spuren des Artikels is enthalten, beginnen, die Prosthese zu vernachlässigen, 3 so gewinnt diese Erklärung an Wahrscheinlichkeit.

ce-, ci-, -ce-, -ci- und sce ergeben in der Carta de Logu k-, -k- oder -g-, sk- und auch die heutige Grenzzone nördlich von Oristano steht auf dieser Stufe, wie schon oben gezeigt.

Außerdem fällt lautlich besonders die Wiedergabe von  $k_i$  durch gi (gi) in der Carta de Logu auf. Die griechische Urkunde hat  $k_i$  ( $\mu ov \lambda \iota \dot{e} \rho e_{\mathcal{E}}$ ,  $\rho l \lambda \iota ov_{\mathcal{E}}$ ,  $\rho l \lambda \iota o$ 

<sup>3</sup> S. Guarnerio, L'antico Campidanese dei sec. XI—XIII secondo le Antiche Carte Volgari dell' Archivio Arcivescovile di Cagliari, Perugia 1906 (S.-A. aus den "Studi Romanzi"); §§ 41, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ref., Lautlehre der südsardischen Mundarten usw., Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 12. Heft, Halle 1907. (Die Ausgabe der Carta de Logu konnte von mir nur noch zum Teil während der Drucklegung benutzt werden).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese als kampidanesisch betrachteten Merkmale erstrecken sich auch heute noch weit über die Grenzen des Campidano hinaus. Vgl. Laut. §§ 182, 179, 166 (Kt. X. IX, VII). Auch nödlich von Oristano, im Campidano di Milis und selbst darüber hinaus gelten noch dieselben Erscheinungen.

einige Vorposten bis Oliena und Orune ausgestellt (s. Lautlehre, § 178 und Karte VIII). Nördlich von Oristano, Cabras und Nurachi, wo heute noch pálla, bllu gesprochen wird, beginnt bereits die ż-Zone; in Narbolía, Sénegher Milis hört man allgemein páża, bżu und so dann in einem großen Teil des Logudoro.

Intervok. -cl- ergibt in der C. de L. teils gi (orlgia, spigiddu), teils bleibt es als -gl-, bezw. -g- bewahrt (orlgla neben orlga, hogu), s. Guarn. S. 97, § 34. Die -gi-Formen dürfen sicher als -c'l-> lį betrachtet werden; solche Nebensormen sind auch sonst auf unserem Gebiete häufig (s. Lautl. § 146); das Nebeneinander von origla und origa scheint mir für die von mir, Lautl., § 145 vorgeschlagene Deutung zu sprechen, wonach g aus c'l nicht ursprünglich ist, sondern durch Analogie der metathetischen Fälle entstanden ist.

Wenn wir uns nochmals vergegenwärtigen, dass die charakteristischen lautlichen Erscheinungen der Carta de Logu, welche sie mit anderen campidanesischen oder logudoresischen alten Denkmälern nicht oder nur teilweise gemeinsam hat, heute noch Kennzeichen der um Oristano gesprochenen Mundarten sind, so ist man wohl berechtigt, schon für die Abfassungszeit der Carta im großen ganzen denselben Lautbestand für die Sprache von Arborea anzunehmen. Oristano selbst ist freilich heute rein campidanesisch und zwar gehört es zu der in meiner Lautlehre, S. 75 charakterisierten nordcampidanesischen Spielart. Es ist aber überaus wahrscheinlich, dass die Stadt ursprünglich den Dialekt der sie umgebenden Dörfer sprach und erst später durch den Einfluss der cagliaritanischen Mundart sich dem Campidano anschloss, ein Fall, der nicht einzig dastünde; denn gleiches beobachten wir noch heutzutage in Seui, Lanusei und Tortoli, den aufblühenden Orten im Norden der Provinz Cagliari, s. Lautl., S. 73. Es kann sogar die Frage aufgeworfen werden, ob Guarnerio's Annahme, der Schreiber des 1. Teils der Handschrift sei ein Logudorese gewesen, unbedingt nötig ist. Die lautlichen Kennzeichen des I. Teils der Hs. stimmen so sehr mit denen der heute um Oristano im Campidano di Milis gesprochenen Mundarten überein, dass man kaum zu weit geht, wenn man den 1. Schreiber für einen Oristanesen hält, dessen Sprache zwar wie die aller offiziellen Dokumente von der lateinisch-italienischen Amtssprache beeinflusst ist, aber sonst, soweit dies die Orthographie erraten lässt, den Lautbestand seiner Mundart wiedergibt.

Die Behandlung der Laut- und Formenlehre des Textes, sowie das Glossar, sind von gewohnter Genauigkeit und Sachkenntnis und ergänzen das Bild, das wir bereits vom Altsardischen besitzen, ohne uns, von einigen Einzelnheiten abgesehen, viel Neues zu bringen.

In der Formenlehre sind die reichlichen Beispiele für den Übergang von Substantiven in andere Klassen beachtenswert (§ 83); persone für und neben persona ist uns aus den anderen alten Texten bekannt und auch heute noch üblich (Lautl., § 23), daneben finden wir lampades neben lampadas, terres für terras usw., auch nie, Nest' = nidu. Dieser Übergang von einer Klasse in die andere spielt auch in den heutigen Dialekten, besonders denen der Grenzzone, eine gewisse Rolle; vgl. ábbili, Adler' in Meana, ábbile in Atzara, ākiḥi in Isili neben ábbila in Seni, Seulo, Aritzo, Vilagrande, Arzana, Ulassai, Urzulei, Trieci, Baunei, Gadoni; čultri, Sieb' in Teulada neben gemeincampid.

čultru, čultru; fde "Bohne" in Urzulei, Atzara, Sorgono, Samugheo neben fda; gespe "Wespe" in Nuoro, espi im Campidano, espe log. neben gespa in Urzulei; péa (f.) "Fus" in Ortueri; úrdu "Schlauch" in Villagrande neben sonstigem úrdi u. a. m.

Der von Besta besorgte Text ist in jeder Hinsicht zufriedenstellend; an einigen Stellen ist die Lesung der Hs. entschieden vorzuziehen, wie Guarnerio an mehreren Stellen beweist; andrerseits hat Besta mit Recht manche von Subak vorgeschlagene Besserungen angenommen, andere dagegen, denen die Berechtigung fehlt, zurückgewiesen.

MAX LEOPOLD WAGNER.

Ramón Menéndez Pidal, Catálogo del romancero judio-español. Publicado en la Revista "Cultura Española". Madrid, Imprenta Ibérica, á cargo de E. Maestre. Calle de las Pozas, núm. 12. 1907. 75 S. 8°.

Es ist eine glückliche Idee, der man allen Erfolg wünschen kann, wenn R. Menéndez Pidal durch die Vereinigung der bisher von A. Danon, Menéndez Pelayo, L. Wiener, A. Galante und Angel Pulido veröffentlichten judenspanischen Romanzen mit solchen, die ihm selbst von Correspondenten zugänglich gemacht wurden, das Interesse für diesen Gegenstand und für weitere Nachforschung und Sammlung in- und außerhalb Spaniens in weitere Kreise trägt. Im Hinblick auf den Romancero, den der Verf. vorbereitet, ist ein ansehnliches Stück Sammelarbeit schon getan. Die besonders reichhaltige und wertvolle Romanzentradition der spanischen Juden in Marocco, besonders Tanger, hat in J. Benoliel einen sachkundigen und bereits erfolgreichen Bearbeiter gefunden. Von ihm rührt eine noch unveröffentlichte Sammlung von allein 145 Romanzen aus Tanger her. Aber auch andere haben schon aus Bosnien, Rumänien, Salonike, Oran wertvolles Material zugänglich gemacht. Eine Romanzensammlung von Salomon Levy, aus der oralen Tradition von Oran geschöpft, ist in Händen von D. F. Mocatta in London und vorläufig unzugänglich.

Die Liste, die Pidal außtellt, umfast die verschiedenartigsten Stoffe, historische, moriskische, karolingische, biblische, klassische, Themata der Liebe, Ehe usw., und zeigt insbesondere an Romanzen, die auf der Halbinsel verschwunden sind (von 28 historischen und karolingischen ist dies bei 24 der Fall) die Wichtigkeit der judenspanischen Tradition und ihrer umfassenden Ausnahme. (Freilich wird die in kastilischen Landen noch wenig angebaute folkloristische Forschung, die Schmerzensschwester der dortigen dialektologischen Forschung, auf der Halbinsel wohl noch manches ans Licht ziehen können.) In manchen Fällen läst sich durch die jüdische orale Romanze die im 16. Jhd. niedergeschriebene christliche vervollständigen oder bessern, oder es repräsentiert die jüdische geradezu eine altertümlichere Tradition als eine im 16 Jhd. edierte oder heute noch lebende europäische, oder sie liesert gegenüber der portugiesischen oder katalanischen Fassung die einzige in kastilischer Sprache. An erster Stelle stehen in dieser Hinsicht die Judenromanzen Marokkos. Hier ist der Stoff am reichsten und reinsten; meiner Ansicht nach ohne Zweisel

deshalb, weil hier ein stärkerer kastilischer Einflus nachwirkte, und — im Gegensatz zum Orient — das einzige Kulturvolk, mit dem nach der Vertreibung Berührungen vorkamen, das spanische war.

Interessant sind die Betrachtungen des Verf. über das Alter der judenspanischen Romanzen, über die Frage, ob das Vorkommen unter ihnen als chronologisches Kriterium insofern benutzt werden darf, als daraus ohne Weiteres erhellt, dass die betreffende Romanze älter als 1492 ist. Er zeigt, was schon Menéndez Pelayo betont hatte, dass die Datierung ganz und gar nicht so einsach liegt, da auch nach 1492 noch Beziehungen der Heimat mit den Ausgestossenen bestanden haben.

Wenn wir die Rückwanderungen, so die zwischen 1492 und 1499, von der Gonzalo de Illescas in der Historia Pontifical berichtet, als für unsere Frage unerheblich außer acht lassen, so ist um so mehr in Betracht zu ziehen, dass auch noch nachher Juden Spanien verließen. D. Vers. meint, dass die jüdische Romanzentradition, auch im Orient, nach dem Erscheinen der Cancioneros, z. B. des Antwerpener, neue Nahrung empfing, und er weist an einzelnen Fällen nach, dass geradezu literarische Beziehungen zwischen der Heimat und den Judenkolonien bestanden haben (so im 16. Jhd. für Constantinopel, im 17. für Aleppo). Ob man hieraus für die Gesamtheit der spanischen Judenkolonien im Orient fortdauernde geistige Beziehungen mit der Heimat folgern darf, scheint mir fraglich. Das sind doch auch isolierte Fälle, die vorwiegend die Schichten der Gebildeten und Reichen angehen. Nur mit Vorsicht darf man hier verallgemeinern. Die Mitteilungen über Salonike, die Lamouche in den "Mélanges Chabaneau" gemacht hat, besagen etwas ganz anderes über die Häufigkeit und Intensität solcher Beziehungen mit Spanien.

Überhaupt dürfte die geographische Ausbreitung der einzelnen Romanzen als ein Hülfsmittel zur Altersbestimmung nicht ganz und gar zu verwerfen sein (Vorbedingung ist hierfür natürlich eine möglichst vollständige Untersuchung an Ort und Stelle. Es genügt nicht, dass wir uns zufällig in Salonike oder Oran oder Bosnien das Vorhandensein einer Romanze konstatieren lassen: hieraus darf gewifs kein chronologischer Schluß gezogen werden): wenn eine Romanze im nahen Marokko oder Oran, mit dem die Beziehungen wohl nie unterbrochen waren, oder in großen wirtschaftlichen Zentren mit höherstehender Judenbevölkerung, wie Salonike oder Constantinopel, vorkommt, so beweist dies gewiss wenig zu gunsten einer Datierung vor 1500. Aber schon anders scheinen mir die Dinge zu liegen, wenn in kleiner isolierter Enklave eine Romanze existiert, die in der Tradition der großen Plätze nicht vorkommt: hier liegt der Schluss auf ein höheres Alter nahe. Oder wenn umgekehrt kleine versprengte Judenkolonien, die von Anfang an keine oder fast keine Beziehungen mehr mit der Heimat hatten, trotzdem aber das spanische Idiom fast seinem ganzen Umfang nach bewahrten, eine Romanze nicht besitzen, die in den größeren Zentren des Orients vorhanden ist: hier ist späterer Import durch Nachwanderung oder auf literarischem Wege wahrscheinlich. Mir scheint also, dass wir die geographische Ausdehnung sowohl nach ihrem Umfang als nach ihrer Art sehr wohl zu einer Altersbestimmung mit heranziehen können, und dass gerade die verschiedenartigen geographischen Bilder, die sie liefert, nach einer Interpretation verlangen: freilich müssen wir Bild und Interpretation auf die gehörige Basis stellen. Es ist einmal die Vergangenheit einer jeden einzelnen Kolonie, ihre wirtschaftliche und geistige Entwicklung, die Art etwaiger Beziehungen zu Nachbarkolonien zu untersuchen. Der andere wichtige Gradmesser in der Frage, der Dialekt, ist — natürlich auf phonetischer Grundlage und an Ort und Stelle, nicht durch Korrespondenten ohne Schulung — auf das Mass seiner Altertümlichkeit und auf den Umfang, in dem er die kastilische Tradition bewahrte, zu prüsen. Keinessalls aber dürsen wir zu einer solchen Untersuchung alle Kolonien, die nahen nordafrikanischen und die versprengten, sernen im Orient, die wirtschaftlich starken und die wirtschaftlich schwachen, solche die heute noch sast ausnahmslos kastilisch sprechen und — wenn auch mit hebräischen Lettern — schreiben und in Zeitungen drucken — mit anderen, die durch fremde Kulturen stark zersetzt sind, in einen Tops wersen.

Aus einer noch ausstehenden umfassenden Untersuchung der sämtlichen judenspanischen Kolonien, besonders des Orients, sowohl nach der Seite des Wirtschafts- und des äußeren Sprachlebens hin als im Hinblick auf das linguistische Innenleben ihrer Dialekte dürfte daher auch die historische Interpretation des Materials, dessen Sammlung durch den vorliegenden inhaltreichen Katalog von Menéndez Pidal hoffentlich zum erstrebten Ziele geführt wird, eine neue Förderung gewinnen können.

B. SCHÄDEL.

Joseph Bédier, Professeur au Collège de France, Les Légendes épiques.

Recherches sur la formation des chansons de geste. I. Le cycle de Guillaume d'Orange. Paris, Champion 1908. 16, 431. 8°.

Der Verfasser des vorliegenden Werkes will über den Ursprung der chansons de geste, den bereits verschiedene Hypothesen zu erklären versuchen, eine neue aufstellen und begründen. Im ersten Band werden nur die Wilhelmslieder vorgenommen, daher die vorgetragene Hypothese zunächst auch nur auf die Lieder dieses Kreises Anwendung finden soll. Die Frage, ob ihr eine weitere Geltung zuzuschreiben ist, soll in den folgenden Bänden — das Werk ist auf drei oder vier Bände berechnet — geprüft werden.

Die Form der Darstellung kann ihre Herkunft aus akademischen Vorträgen nicht verleugnen, doch hat ihr dieses wohl nur Vorteil gebracht: der Stil ist klar und anmutig, Eigenschaften, die Bédier von seinem unvergleichlichen Vorgänger am Collège de France geerbt zu haben scheint. Diese leichte, sachliche, stets treffende, oft plastisch ausgeprägte, zuweilen auch mit einer kleinen Bosheit (die übrigens niemals verletzen kann) gewürzte Sprache machen es zu einem Genus, den Deduktionen des Vers. zu solgen, auch wo man nicht in der Lage ist ihm zuzustimmen.

In der Hauptsache handelt es sich um die Frage nach den Quellen der chansons de geste, teils der umgearbeiteten Fassungen, deren Vorlagen uns mehrfach erhalten sind, teils und vor allem aber der ursprünglichen Fassungen, die den Stoff zuerst in die Form einer chanson de geste gekleidet haben. Dass die Dichter sehr viel hinzuerfunden und im einzelnen ausgestattet haben,

ist unzweiselhaft. Allein, etwas muss doch vor ihnen dagewesen sein: der — freilich recht magere, gewöhnlich nur wenige Namen und Tatsachen umschließende — historische Kern der chanson.

Die Ansicht von Gaston Paris, der halblyrische Lieder der Zeitgenossen als Quellen annahm, ist heute von den meisten verlassen. Ich habe 1900 in meiner Gesch. der frz. Litt. im Ma. von ihr abgesehen und vielmehr auf die Bedeutung der Volkssagen hingewiesen, aus denen die Dichter schöpfen konnten.<sup>1</sup> Damit kam auch die von G. Paris betonte Notwendigkeit in Wegfall, eine chanson de geste historischen Inhalts allemal bis in die Zeit des historischen Ereignisses selbst hinaufreichen zu lassen.

Die Form der Volkssage ist prosaischer Bericht. Ein solcher kann in seinen Anfängen bis in die Zeit der historischen Tatsachen hinaufreichen, kann aber auch in einem spätern Jahrhundert durch gelehrte Mitteilung, z. B. aus einer lateinischen Chronik, hervorgerufen werden. Ich halte den letztern Vorgang, wenn er überhaupt zu belegen ist (vgl. Romania XXXII, 375), für den seltenern. Ihn prinzipiell auszuschließen, sehe ich keinen Grund.

Bédier, der sich auf seinen "esprit réaliste" etwas zu Gute tut, scheint die Sage für ein romantisches Wesen zu halten, dem er von vornherein ohne Sympathie, ja mit Mißtrauen, gegenübersteht. Er bezeichnet die Sagen (Avantpropos S. 8) als des "récits héroïques en prose, transmis oralement de génération en génération". Hiergegen habe ich nichts einzuwenden. Ich möchte nur an die Stelle des Worts héroïques, das ein romantisches Element einzuschließen scheint, das Wort populaires setzen: ich rede lieber von Volkssage als von Heldensage. Die Volkssage aber ist etwas durchaus Wirkliches noch heute: sie sollte unter den Quellen der chansons de geste nicht ohne gewichtige Gründe ausgeschaltet werden.

Bédier ist, wie er selbst konstatiert, von den Anschauungen Philipp August Beckers stark beeinflust, der vor ihm die selben Systeme bekämpst hatte und gleichsalls von der Volkssage glaubte ganz absehen zu sollen. Nach Becker hat es vor dem XII. Jahrhundert, wenigstens innerhalb des Wilhelmskreises, kein franz. Volksepos gegeben. Die erhaltenen Gedichte beruhen aus Mitteilungen der Mönche an die Dichter. Bédier widerspricht zwar den Anschauungen Beckers in manchen Stücken, hält aber an dessen Hauptthesis sest, derzusolge nicht die Volkssage, sondern gelehrte Angaben der Mönche den historischen Elementen der Epen zu Grunde liegen.

Dass es aber im IX. und den folgenden Jahrhunderten Volkssagen gezeben hat, die von den historischen Begebenheiten der Vergangenheit betichteten, kann gar nicht angezweiselt werden. In einem Volke, das zum größten Teile aus Analphabeten bestand und wo die Sprache des täglichen Verkehrs nicht für schriftsähig angesehen wurde, war die Teilnahme an den großen historischen Ereignissen und Personen nicht geringer als sie heute ist, and konnte nur auf dem Wege der mündlichen Mitteilung, also der Sage, ihre Besteidigung finden. Wer Feldzüge mitgemacht hatte, berichtete von seinen Frlebnissen und von seiner Kenntnis der historischen Beziehungen. Aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Beziehung der epischen Dichtung zur Volkssage handelt ausührlich Karl Voretzsch, Die Composition des Huon von Bordeaux, Halle 1900, n den einleitenden Kapiteln.

auch wer nur Zeitgenosse gewesen war, erzählte, was er von großen Ereignissen der jüngsten Geschichte wußte, die kein Handbuch zur Kenntnis der Jugend brachte, wie dies heute zu geschehen pflegt. Was auf Interesse stieß, wurde von den Hörern weiter erzählt, und damit war die Sage geschaffen.

Was aber von Mund zu Mund geht, erhält ganz allmählich, meist ohne Wissen und Willen der Erzähler, eine abgerundete Form, wie der Kiesel im Bach, über den Welle auf Welle dahingleitet. Die Erzählung verliert Einzelheiten, wo sie gleichgültig scheinen oder auch wo das Gedächtnis im Stich lässt. Neue Züge treten hinzu, die Gedächtnislücken ergänzen, aus andern historischen oder sagenhaften Berichten übernommen, zuweilen auch mit Absicht hinzugefügt werden, um das Erzählte unterhaltender zu machen. Der anfangs noch wesentlich historische Bericht erhält so seine abgerundete Form, und wird mit poetischen Zügen verbrämt, die das Interesse verstärken und das Weiterleben in der mündlichen Überlieferung gewährleisten. Die Frage, wie lange solche Tradition zu dauern vermag, ist nicht bestimmt zu beantworten: sicher kann sie einige Generationen überdauern und vom Urgroßvater auf den Urenkel übergehen. Noch länger hält sie stand, wo sie sich an bestimmte Örtlichkeiten anhestet, an ein Gebäude in Trümmern, bei dem jede folgende Generation aufs Neue die Frage stellt, wer der Zerstörer gewesen ist, an Brückenbauten, unterirdische Gänge, plastische Bildwerke, Felsformationen usw. Dem Fortleben der Lokalsage ist überhaupt kein Ziel gesetzt. Die Lokalsage hat unter allen Sagenbildungen das zäheste Leben und kann daher noch nach vielen Jahrhunderten zum Gegenstand einer Dichtung gemacht werden.

Bei all dem ist nichts Romantisches. Es wäre im Interesse des Literaturforschers wie in dem des Historikers zu wünschen, das einmal ein streng beobachtender Psychologe sich dazu herbeiliesse, die psyschischen Gesetze, die das Leben der Sage beherrschen, sestzustellen.<sup>1</sup>

Doch kehren wir nach dieser Auseinandersetzung, die zunächst an Beckers Adresse gerichtet ist, zu Bédiers Buche zurück.

Es ist für Bédier natürlich eine Hauptfrage, welche historischen Züge denn in den chansons de geste des Wilhelmskreises weiter leben. Denn die Gelehrten haben mancherlei Übereinstimmungen behauptet, die sich bei näherer Prüfung in Nichts auflösen.

Diese Forschung nach historischen Elementen in den chansons ist Bédier offenbar unsympathisch. Er unterschätzt die Schwierigkeit, wenn er glaubt, durch Aufschlagen von Namenlisten zu historischen Quellenwerken sei es leicht, dergleichen zu ermitteln. Wenn er nur die Probe aufs Exempel machen will, wird er sich überzeugen, dass die Sache nicht so einfach ist!

Der gelehrte Jonckbloet wird denn auch von ihm mit einer gewissen Geringschätzung behandelt. Solche Forschungen aber waren einmal durchaus notwendig. Denn zunächst mußten die Übereinstimmungen des Epos mit der Geschichte ermittelt werden, gleichviel ob wirkliche oder nur scheinbare Zusammenhänge gefunden wurden, bevor man sich ein Urteil darüber bilden konnte, was in den Dichtungen als historischer Zug zu bezeichnen ist. Auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich verweise auf die scharfsinnige Schrift von William Stern, Zur Psychologie der Aussage, Berlin 1902, besonders auf S. 48, 50: "Ein experimentelles Gerücht,"

war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens, wenn Bédier die Vermutung ausspricht (S. 16): "L'ère des recherches doit être tenue pour close ou elle ne le sera jamais". Ich glaube jenes nicht, halte vielmehr die zweite Alternative für richtig. Trotz Bédiers spottender Kritik wird wahrscheinlich noch manche frappante Ähnlichkeit zwischen Geschichte und Dichtung gefunden werden, je tiefer in die Geschichte eingedrungen und je mehr von Chansontexten ans Licht befördert wird.

Bei der Entscheidung solcher Fragen ist es schwer, durch eine ungefärbte Brille zu sehen. Wer nach historischen Zügen in den Dichtungen sucht, wird geneigt sein, zuweilen Übereinstimmungen zu finden, wo ein ruhig Prüfender solche nicht warzunehmen vermag. Wer anderseits den historischen Charakter der Lieder überhaupt für fraglich erklärt, wird Übereinstimmungen hinwegleugnen, die auch der ruhig Prüfende zugibt. Bédier hat die Methode auf S. 170 ganz richtig definiert: "on ne peut fonder une identification que sur des traits dont le hasard n'a pu produire la répétition". Hieran anknüpfend möchte ich es als die Aufgabe der Kritik hinstellen: de faire la part du hasard. Der Zufall ist freilich ein Kobold, der die Menschen oft im Leben an der Nase führt, um sich hinterher ins Fäustchen zu lachen. Ob er es nicht in der Wissenschaft zuweilen ähnlich macht? War von Léon Gautier und anderen gelegentlich dem Zufall ein zu enger Bereich gegeben, und für beweiskräftig erklärt woran nur sein Wirken schuld gewesen sein konnte, so ist der Bereich, den Bédier dem Zufall zuweist, wie ich fürchte, viel zu weit gefast: der Zufall soll für Übereinstimmungen die Verantwortung tragen, die, so groß auch seine Macht sein mag, doch wohl jenseits seiner Sphäre liegen. Ich will dies an zwei Beispielen zu zeigen versuchen.

In der Dichtung wie in der Geschichte hat Aimer (Hadhemar) von Narbonne in Spanien gegen die Araber gekämpft und dabei die Form der Guerrillakriegführung beobachtet. Allerdings steigen hier Bédier manche Bedenken auf (S. 161 f.). Er zögert lange mit der Entscheidung, und kommt ein zweites Mal auf den Fall zurück, um erst ganz am Schlusse diese Übereinstimmungen auf das Konto des Zufalls zu setzen (S. 332).

Auf die erwähnten Übereinstimmungen hatte ich in der Romania (XXXII, S. 364 fg.) hingewiesen. Soll ich nun die Waffen strecken? Es ist Tatsache, daß Aimer im Norden ein seltener Name ist, dem das Fehlen des anlautenden H eine südliche Heimat zuweist, daß sein Ort Narbonne zur Geschichte stimmt. Wenn der französische Dichter irgend einen Mannsnamen anbringen wollte, so standen ihm, niedrig eingeschätzt; deren 70 zu Gebote. Von Städten konnte er dem Helden, gering geschätzt, 30 zur Heimat geben, was schon über 2000 Möglichkeiten macht. Von diesen aber traß er gerade die zur Geschichte stimmende: Aimer + Narbonne. Ist das nicht seltsam?

Dass Aïmer die Sarrazenen gerade in Spanien bekämpst, beweist sreilich nichts; das ist in den Romanen dieses Kreises ein ganz banaler Zug. Aber nun weiter: unser Held schläst in keinem Hause, sondern unter freiem Himmel, in Gebirgen und Wäldern, an den Usern der Flüsse, caelo pro tecto utens sagt die Chronik: emprise banale, sagt Bédier S. 165, dans les légendes, surtout dans les romans de la Table ronde, plus rare dans la réalité. Von Arthurrittern erinnere ich mich wohl gelesen zu haben, dass sie zur Busse für ein Vergehen geloben, eine Anzahl Nächte nicht in einem Hause zu schlasen; das liegt

jedoch von Aïmer ebenso weit ab wie von Hadhemar, die als Befehlshaber einer Truppe vor dem Feind diese Maßregel gebrauchten. Und wenn diese Art der Kriegführung (ohne das Gelübde) im IX. Jahrhundert so gewöhnlich gewesen ist, wie Bédier behauptet, warum erzählt der Chronist solches nur von Hadhemar und die Dichtung solches nur von Aïmer? Wenn Bédier weitere Beispiele kennt, so sollte er damit nicht zurückhalten!

Meine einfache Hypothese lautet: die Übereinstimmung zwischen Geschichte und Dichtung erklärt sich daraus, daß die selben Begebenheiten in der Geschichte und in der Sage ihre Erinnerung hinterlassen haben. Wenn ich einen Satz Bédiers (S. 129) auf Aïmer und Narbonne anwenden darf, so lautet er: Si l'on tient compte de sa rareté, il est hautement improbable que le rapprochement de ces trois termes Aïmer — Narbonne — caelo pro tecto utens, s'étant fait une fois dans la réalité, se soit produit une seconde fois, indépendamment, dans la fantaisie d'un poète.

Hatte ich hier das Ergebnis eigener Forschung zu verteidigen, also pro domo plädiert, so wähle ich den zweiten Fall so, dass meine Forschung dabei nicht in Frage kommt.

Im Eingang des Charroi de Nîmes, wo Wilhelm dem König Ludwig seine dem König geleisteten Dienste vorhält, ist auch von einem Kriegszug nach Italien die Rede, der gegen einen gewissen Gui l'Alemant gerichtet wurde: offenbar der selbe, der in der vierten Branche von Ludwigs Krönung — einer jüngeren Fassung des im Charroi verwerteten Textes — auch Gui d'Alemaigne genannt wird. Gui hatte die Krone Frankreichs für sich beansprucht: Chalanja toi (d. h. Ludwig) et la corone.

Nun ist in der Tat ein Wido (= Gui), durch seine Mutter ein Nachkomme Karls des Großen, als Prätendent der französischen Krone aufgetreten, ist im März 888 auch wirklich vom Bischof von Langres zum König von Frankreich gekrönt worden, hat dann sein weiteres Leben in Italien verbracht und sich vom Papst am 21. Februar 891 zum Kaiser krönen lassen.

Nach Bédier beruhen diese Übereinstimmungen, die zuerst Jonckbloet ermittelt hatte, wieder auf Zufall. Welch seltsames Spiel auch hier! In der Geschichte Frankreichs ist es nur ein einziges Mal vorgekommen, dass ein Wido oder Gui sich die Krone Frankreichs aufs Haupt gesetzt hat, Wido, der spätere Herzog von Spoletium, und rein zufällig wird in der Dichtung von einem Gui das Gleiche berichtet! Gui ist gewiss ein häufiger Name. Und doch gab es mehr als ein Dutzend ebenso gewöhnlicher Namen: Louis, Henri, Charles, Bernard, Bertrand usw. Wie kommt der alte Sänger dazu, den Kronprätendenten gerade Gui zu nennen, wie nie ein französischer König, wohl kaum ein französischer Prinz, je geheißen hat? Diese alten Dichter haben eine Divinationsgabe besessen, die Staunen erregt! Oder ist es etwa ein banaler Zug, dass sich ein Gegner des Königs selbst zum König von Frankreich krönen lässt? Wer dies behauptet, müsste doch erst den Nachweis liefern! Wenn sich zwanzig Leute zum König von Frankreich krönen lassen, kann auch ein Gui darunter sein. Steht aber der Vorgang in der Dichtung ebenso einzig da wie in der Geschichte, so ist Zufall ausgeschlossen. Si l'on tient compte de sa rareté, möchte ich auch hier frei nach Bédier sagen, il est hautement improbable que le rapprochement de ces deux dénominations Gui - roi de France, s'étant fait une fois dans la réalité, se soit produit une seconde fois, indépendamment, dans la fantaisie d'un poète.

Ich habe diese Fälle als die mit Bédiers Auffassung am wenigsten verträglichen herausgegriffen. In vielen andern kann man Bédier ohne Weiteres Recht geben; in einigen darf man sein Urteil einstweilen in suspenso lassen.

Bédier fasst nun seine Ansicht auf S. 179 in den Sätzen zusammen: "Si l'on dresse le bilan de ces ressemblances (entre le Guillaume historique et le Guillaume épique), elles tiennent en ces quelques traits:

Dans l'histoire comme dans la légende, Guillaume, seigneur puissant du midi de la France et mari d'une femme nommé Guibourc, a combattu avec honneur contre les Sarrasins d'Espagne en deça des Pyrénées (et peut-être devant Barcelone); après une longue vie dans le siècle, il s'est rendu moine à Aniane, puis à Gellone; l'Église le vénère sous le nom de saint Guillaume.

De ces traits, il en est plusieurs (Guibourc, Aniane et Gellone) que les poètes n'ont pu apprendre que des moines d'Aniane et de Gellone; il n'en est pas un qu'ils n'aient pu apprendre de ces moines".

Hierbei sind das Wesentliche nicht die Mönche als Gewährsmänner, denn die Dichter konuten ebenso gut aus zweiter Hand schöpfen und ihre historische Unterweisung Leuten verdanken, die von den Mönchen direkt belehrt waren. Das wird auch Bédier zugeben, dass es gleichgültig ist, ob die Dichter selbst oder ob ihre Gewährsmänner mit den Mönchen gesprochen hatten. Da die Mönche jedenfalls in Prosa redeten, so steht diese Ansicht der von mir vertretenen nicht allzu fern. Indessen läst Bédier die Mönche aus geschriebenen Quellen, Chroniken u. dgl. schöpfen, während ich die Volkssage, die in der Regel einen mündlichen Nachhall der Ereignisse selbst bildet, für die Quelle der Dichter halte. Solche Volkssage kann auch von Klerikern weiter gegeben werden; doch ist das gleichgüttig.

Obwohl Bédiers Ansicht sich bis zu einem gewissem Grade mit Beckers Ansicht deckt, geht Bédier doch in vielen Stücken nicht mit diesem zusammen. Offenbar ist er von Beckers Ansicht ausgegangen, es habe vor dem XII. Jahrhundert keine chansons de geste gegeben und diese seien erst durch Mitteilungen der Mönche an die Spielleute oder Dichter ins Leben gerufen worden. Bédier erblickt in den Andeutungen der Vita Wilhelmi nicht Quellen von chansons de geste, sondern vielmehr deren Ausslüsse, ihr résumé (S. 119), und wenn Becker den ihm unbequemen Fund der Chanson de Guillaume dadurch zu beseitigen sucht, dass er diese Chanson erst im XIII. Jahrhundert verfasst sein lässt, so hält Bédier daran sest, dass diese Chanson die älteste erhaltene des ganzen Cyclus ist. Ja man hat den Eindruck, als ob die dem kritischen Temperament Bédiers so sympathische Thesis Beckers sich ihm unter den Händen, fast gegen seinen Willen, umgestaltet hätte. Die dem Haager Bruchstück zu Grunde liegende franz. chanson braucht dem erhaltenen Rolandtext oder der Chanson de Guill. nicht vorauszuliegen (S. 172). Man erkennt aus mancher Äußerung Bédiers, dass er gegen Becker die Antänge der chansons de geste zunächst nur ein wenig zurückdatieren und sie im Lauf des XI. Jahrhunderts beginnen lassen wollte. Vgl. S. 127, 177, bes. S. 405: "et pas une de ces chansons ni de ces légendes n'existerait si par hasard, trois siècles ou plus après la mort de cet homme dans l'abbaye de Gellone, les moines de cette abbaye n'avaient eu le souci d'attirer vers les reliques les pèlerins de Saint-Gilles de Provence et de Saint-Jacques de Compostelle". Drei Jahrhunderte oder mehr nach Wilhelms Tode! Dieser lebte noch im Dezember 807 und starb gegen 810. Also fast ganz die Beckersche Formel.

Wo aber Bédier die Frage erledigt, welche Lieder dem Verf. der Ch. de Guill. bekannt gewesen seien, zeigt ihm sein glänzender Scharfsinn (S. 319 fg.) die ganze Reihe der Hauptdichtungen dieses Kreises, und da eine so reiche Entwicklung sich nicht binnen wenigen Jahren entfalten konnte, wird er wohl oder übel die Anfänge dieser chanson in das X. Jahrhundert verlegen müssen, und die Möglichkeit zugeben, dass sie eben so gut noch im IX. liegen könnten. Jedenfalls ist damit Anschluss an die Zeit erreicht, wo die Volkssage von dem heiligen Wilhelm noch lebendig war, von dem Helden, der ein treuer Diener König Ludwigs, ein tapferer Feldherr im Kampse gegen die Sarrazenen, schließlich in das von ihm gegründete Kloster ging, und von seiner Frau Witburg, von der Bédier meint (S. 130): "Il faut choisir pourtant entre ces deux partis: ou bien la vraie Guibourc a été dans la réalité une sorte de Bradamante et a mérité par là d'être chantée, de son vivant même, par des scaldes, — ou bien il faut se résigner à une explication plus prosaïque: les jongleurs du XIIe siècle savent son nom pour s'être renseignés auprès des moines de Gellone". Solche Zuspizung mit ou . . ou ist hier nicht angebracht. Denn die Teilnahme für den Helden Wilhelm genügt vollkommen, um die Teilnahme für seine Frau Witburg zu erklären. Das Gedächtnis des Analphabeten verhält sich zu dem Gedächtnis des schreibkundigen Gebildeten wie die Nase des Spürhundes zu der Nase des Kulturmenschen. Auch kann ein Lebensschicksal an sich merkwürdige Begebenheiten aufweisen, sogar wenn sich deren Trägerin direkt passiv verhält.

Die Volkssage, die ich annehme, kann sich darauf berufen, daß keiner, der eine andere Theorie vertreten hat, G. Paris, L. Gautier, G. Gröber usw., ohne sie ausgekommen ist. Auch Bédier macht von ihr gelegentlich Gebrauch: so bei der II. Branche von Ludwigs Krönung. Der Charakter dieser Branche ist, glaube ich, etwas anders zu beurteilen als von Bédier geschehen ist. Die Frage, ob ihr Kern historisch oder frei erfunden ist, lasse ich hier bei Seite: ich hatte mich allerdings in den Gött. Gel. Anz. 1901 S. 409 fg. aus stärkern Gründen als den von Bédier bekämpsten für den historischen Kern ausgesprochen.

Nicht bestreitbar ist jedoch, dass auch der abgeschmackteste Reimer nicht auf den Gedanken versallen wäre, in einer von ihm erfundenen Geschichte seinen bereits verlobten Helden eine zweite Frau nehmen zu lassen, noch dazu mit dem Segen des Papstes. Woher diese Geschichte auch stammen mag, in Ludwigs Krönung ist sie inhaltlich ein jüngerer Zusatz. Bédier bewundert den Dichter, der den Helden ein solches Opser seinem Lehnsherrn bringen läst. In der Tat wird Wilhelm durch die Botschast aus Frankreich nur vor einer niedrigen Handlung bewahrt.

Bei der Belagerung Roms durch die Sarrazenen spricht Bédier von der "opinion très saine de M. Roques: ces vagues souvenirs peuvent avoir été recueillis par l'auteur du Couronnement de Louis en des circonstances quelconques; il a pu les tenir par exemple d'un des nombreux pèlerins qui, visitant Saint-Pierre de Rome, y apprenaient des sacristains les anciennes déprédations sarrasines; — il a pu les tenir d'un des nombreux Français qui

vivaient au XIIe siècle dans l'Italie méridionale, alors à demi française", etc. Trotz der sacristains, die hier als Depositäre von Kenntnissen, die alle Welt wußte, genannt werden, sind diese vagues souvenirs genau das was ich — darf ich sagen "selon cette opinion très saine?" — Volkssage nenne. Die Mönche haben den Chanson-de-geste-Dichtern ihre historischen Züge zu einer Zeit geliefert, wo diese Kenntnisse noch Gemeingut des französischen Volkes waren.

Leider muß ich nachträglich zugeben, daß ich im Vorstehenden Bédiers Werk in keiner Weise gerecht geworden bin. Ich habe eine einzige Anschauung des Verf. bekämpft, deren Möglichkeit ich nicht einmal leugnen kann, dagegen die Vorzüge des Werks bis dahin kaum angedeutet.

Und doch sind dem Werke leuchtende Vorzüge eigen. Es wird kein Thema berührt, wo nicht neue Gesichtspunkte aufgestellt und neue Ergebnisse von dauerndem Wert gefunden würden. Das wichtigste ist jedenfalls die Verbindung zwischen Klöstern und Spielleuten zum Zweck der Reklame; dieser industrielle Betrieb kam beiden Teilen zu statten. Gehen auch die Chansons in ihren Anfängen nicht auf die Klöster zurück, wie Bédier annimmt, so sind sie doch in spätern Fassungen von diesen beeinflusst worden. Dadurch erscheint manches in neuem Licht. Auf Einiges kann hier nur in Kürze hingewiesen werden: auf den als Reliquie in Saint-Guilhem aufbewahrten Riesenarm des Helden Fierebrace (S. 123), die Chronik von Uzès (S. 152), die Tendenz bei der Abfassung der Vita sancti Wilhelmi. "La Vita (sc. sancti Wilhelmi) n'est pas l'amusette d'un moine isolé, qui l'écrit au gré de son caprice . . . La Vita est une œuvre concertée, faite avec réflexion, pour le bien du monastère, au plus fort de son procès contre Aniane. Il s'agit pour l'abbaye de Gellone de défendre sa liberté, de prouver qu'elle n'a jamais été sous la dépendance d'Aniane, que sa relique de la sainte croix est authentique, à telles enseignes que Guillaume, l'ayant reçue des mains de Charlemagne, l'a portée à Gellone" (S. 132).

Der kritische Scharssinn Bédiers zeigt sich besonders in dem Abschnitt über die seize Guillaumes. Bertran de Born hat bekantlich in einem Gedicht aus den Vorzügen der provenzalischen Damen ein weibliches Ideal mosaikartig zusammengesetzt: die dompna soiseubuda. Ich habe längst den Eindruck gehabt, dass, wenn alle Gelehrten Recht hätten, die Wilhelme - Bédier zählt deren 16 auf - als Prototyp des epischen Wilhelm aufgestellt haben, dieser geradezu ein Guilhem soiseubut heißen müßte. Bediers Kritik ist stets sachlich und ergötzlich zugleich: ich sage dies, obwohl ich auch zu den Angegriffenen gehöre. Mit tief eindringender Kritik wird sodann das Krönungslied behandelt. Ich hatte zwei Mal einem Mitglied meines Seminars als Thema aufgegeben, die Frage der Einheit dieser Dichtung zu untersuchen, ohne dass der betreffende damit zu Stande gekommen wäre. Jetzt ist, wie mir scheint, diese Frage von Bédier in musterhafter Weise erledigt. Was über die formes primitives des poèmes gesagt wird, gehört zu dem besten, was je über die Chanson de geste geschrieben wurde, und zeugt überall von der Klarheit und dem "realistischen" Scharfblick des Beobachters. Eine Glanzpartie des Buches bildet der mit andern Kapiteln bereits im Jahrgang 1907 der Annales du midi erschienene Abschnitt über die Via Tolosana, in dem der Einfluss der Pilgerstraßen auf die Chansons de geste aufgezeigt und der lateinische

Pilgerführer für die Santiagosahrer — nach Bédier etwa gleichzeitig mit der Vita Wilhelmi (um 1122) — besprochen wird. Und selbst da, wo ich dem Vers. widersprechen musste, da er mir im Banne Beckers mit seiner kritischen Tendenz zu weit zu gehen schien, muss ich seiner Kritik einen heilbringenden Erfolg zuerkennen: solche Kritik wirkt wie ein lustreinigendes Gewitter und veranlast zu einer strengen Nachprüfung des in der bisherigen Forschung Geleisteten. Völlig neu und vielversprechend ist auch an Bédiers Methode die Art, wie von ihm das Experiment im Dienste der literarischen Forschung verwendet wird (S. 176, 227 Anm.). Bédier schreibt einen Stil, der die vielgerühmten Vorzüge seiner Muttersprache auss schönste hervortreten lässt: oft prickelnd, stets unterhaltend. Er ist ein Künstler der Form, ein Meister des Gedankens. Es ist kein Zweisel, dass sein Werk in der Chanson de geste-Forschung eine neue Zeit herbeisühren muss.

Bédier hat mir durch die Zueignung dieses Werks über die mir seit lange teuren Wishelmslieder seine Freundschaft bezeugt, und auch unter der astronomischen Perspektive, in der ich die menschlichen Verhältnisse zu betrachten mich gewöhnt habe, bleibt dieses Zeugnis für mich in seinem vollen Werte bestehen. Der junge Professor am alten Collège de France hat von Gaston Paris nicht nur den sesselnden Stil: auch das weite, große, sympathische Herz des Unvergesslichen scheint in ihm fortzuleben, daher ihm sein Vaterland im Hinblick auf seinen Vorgänger das Zeugnis nicht versagen wird:

## Bien retrait a la geste!

Ich hänge ein paar Bemerkungen zu einzelnen Stellen hier an.

S. 21 Anm. 3 Galiën. Der Schlufsteil ist herausgegeben von Stengel, Marburg 1890. - S. 49 Anm. 3. Warum soll die Anspielung der Mort Aymeri auf Guiberts Krieg gegen König Judas nicht auf die Chanson Guibert d'Andernas bezogen werden? Nur weil Bédier Port d'Ossau nicht darin gefunden hat? Hat er denn alle Texte der Chanson gelesen? - S. 164. In Aïmer aus Hadhemar habe ich keineswegs eine "irrégularité phonétique" erblickt. Der Satz "La forme française régulière serait Hamer" scheint mir sehr anfechtbar. Ähnliches gilt von der Form Haimbri S. 334: es müßte heißen Henri. - S. 294 Ulrich de Türheim, zu ändern in Ulrich du Türlîn. -S. 322, 392 Philomena ist unter Abt Bernhard III (1237-55) verfast; vgl. Literaturbl. für Germ. u. Rom. Phil. 1900 Sp. 176. - S. 351, Zeile 6. 1271, Druckfehler für 1371. - S. 361. Die Trinklieder aus Brioude sind zuletzt herausgegeben in den Monumenta Germ. hist., Poëtae Latini medii aevi IV S. 350-353 (1899). - S. 390. Abbildungen der Burg Termes und Stammtafeln ihrer Herren gibt Mahul, Cartulaire et archives de l'ancien diocèse . . . de Carcassonne III 439 fg. (1861). - S. 408. Guerin Almanois hatte Tarbé für G. al marcois verlesen, vgl. Schultz-Gora im Litt. Zentralbl. 1899 Sp. 862.

HERMANN SUCHIER.

# Giornale Storico della Letteratura Italiana. Anno XXV, Vol. L, fasc. 3.

S. Debenedetti, Nuovi studi sulla Giuntina di rime antiche. Ausgehend von dem Sonett des Dante da Maiano Provedi, saggio, ad esta visione

und den sechs Antworten, die ihm darauf wurden, bringt Debenedetti neue Nachrichten über Chiaro Davanzati, Guido Orlandi, Salvino Doni, Ricco da Varlungo und Cione Baglione bei, letztere drei bisher überhaupt nur dem Namen nach bekannt. Der Umstand, dass auch sie aus Urkunden als Zeitgenossen des Dante da Maiano nachgewiesen werden können, bietet schon ein nicht zu unterschätzendes Beweismittel für die Echtheit der Tenzone; dass sie echt sei, folgert Debenedetti aber auch noch aus Rechtschreibung, Formenlehre, Syntax, ja selbst Schreib- und Lesefehlern der Stücke, und er behauptet mit Recht, dass für diesen Teil der Giuntina wenigstens eine alte, jetzt verloren gegangene Handschrift als Quelle anzusetzen ist. Das rambella in dem letzten Verse des Sonetts Salvino Donis, wenn es nicht verlesen ist, kann doch wohl kaum etwas andres als "geht um", "spukt" bedeuten. Man denkt da unwillkürlich an das Englische to ramble. Der Aufsatz wird noch durch zwei Anhänge ergänzt. A. Come i Giunti pubblicavano i testi antichi weist überzeugend nach, dass die in der Giuntina abgedruckten Sestinen Al poco giorno, Amor mi mena und Gran nobiltà dem cod, laur. med, pal, 119 entnommen sind und zeigt gleichzeitig an diesem Beispiele hübsch auf, wie die Giuntina ihre Vorlagen benutzte. Dazu beseitigt er hossentlich nunmehr endgiltig den schon von Gaspary im Literaturblatt für germ. und rom. Philologie 1884 Sp. 480 gerügten, aber noch von Santi in seiner jüngsten Ausgabe unbegreiflicherweise wieder vertretenen Irrtum, dass die beiden letzten Sestinen von Dante sind. S. 324 Z. 22 l. dd invece d und S. 326 Anm. I Z. 2 119 statt 149. Der Anhang B. Alcune rime pseudo-Guittoniane che trovansi in antichi manoscritti kommt zu dem richtigen Schlusse, dass die in der Giuntina dem Guittone d'Arezzo zugeschriebenen acht Sonette mit der Form abba, abba in den Quartinen nicht von ihm sind. Aber er weist auch nach, dass schwerlich eine Fälschung von seiten der Herausgeber der Giuntina vorliegt; denn er fand eins der Sonette in einer Handschrift des fünfzehnten Jahrhunderts, ein anderes ist nach einem Capitolo Accoltis geformt, und ein drittes gab Trissino unter seinem Namen heraus. Die anderen Guittone zugeschriebenen Sonette in der Giuntina hält Debenedetti mit Gaspary für echt und weist weitere zwei davon in alten Handschriften nach. Auch hier stimme ich ihm unbedingt bei. Die Anm. I S. 335 gehört doch wohl nach S. 334, und die Anm. I auf S. 335 ist ausgefallen.

A. Boselli, Un altro enimma dantesco? (Par., XII, 117.) Es handelt sich um die Terzine:

"La sua famiglia, che si mosse dritta co' piedi alle sue orme, è tanto volta, che quel dinanzi a quel diretro gitta."

Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass sie mir nie so rätselhast vorgekommen ist wie den Erklärern. Auch Bosellis Erklärung bestiedigt mich nicht. Er trisst allerdings nach meiner Ansicht den Kernpunkt der Frage, wenn er nach einem Objekt zu gitta sucht, das nicht absolut gebraucht sein kann. Aber auch er ergänzt es nur: "getta a quello che gli viene dietro il peso ch' egli dovrebbe portare, il dovere ch' egli dovrebbe compiere." Damit sind wir ebenso weit wie zuvor. Das Objekt muss dastehen, das verlangt unser Empsinden, und nach meiner Ansicht steht es da. Ich konstruiere:

"La sua famiglia... gitta quel dinanzi a quel diretro." "Seine Familie... hat sich so umgewendet, das sie den vorderen auf den hinteren stößt", mit anderen Worten, Dante gebraucht hier wieder einmal ein ungemein anschauliches Bild: in einem Zuge bleibt der Vordere stehen oder weicht nach hinten zurück, und sosort stockt der ganze Zug, der Vordere wird immer auf den Hintermann zurückgestoßen, und es tritt eine rückläuße Bewegung ein. Der übertragene Sinn ist dann auch völlig klar: durch Schuld der an der Spitze stehenden Männer ist das ganze Franziskanertum in eine rückläuße, sich von ihrem idealen Führer entsernende Bewegung geraten.

S. von Arx, Alcune notizie intorno alla prima edizione conosciuta del "Morgante" di Luigi Pulci. Es ist Herrn von Arx wie schon seinerzeit Vittorio Rossi in seinem Quattrocento (vgl. Zeitschrift f. rom. Phil. Bd. XXIII S. 566/7) und Volpi in seiner Neuausgabe des Morgante entgangen, dass die Beschreibung des Druckes Venedig 1482 sich bereits bei Halfmann, Bilder und Vergleiche in Pulcis Morgante, Marburg, Elwert 1884 (Stengels Ausgaben und Abhandlungen N. XXII) S. 3-4 findet. Dort ist schon das geschwänzte Sonett abgedruckt, freilich mit vielen kleinen Varianten, die nicht immer auf Halfmanns Rechnung zu setzen sein werden, dort findet sich auch die wichtigste Folgerung A.'s, dass Pulci zunächst an keine Fortsetzung des Gedichtes dachte, und dort ist endlich auch die bedeutungsvollste Abweichung des Salve Regina in den beiden Schlussversen angegeben. Dass Pulci die letzten fünf Gesänge schon vor 1482 begonnen hat, wie A. meint, ist mir durchaus nicht wahrscheinlich. 1103 Oktaven in 11 Monaten zu schreiben, war für ihn eine Kleinigkeit. Schrieb er z. B. nur 10 Oktaven den Tag, so war er in knapp vier Monaten fertig. Dass er den Tod der Lucrezia Tornabuoni erst im letzten Gesange erwähnt, ist nicht auffällig und vom Zusammenhange bedingt. Ein Argument aber zu gunsten der Ansicht, dass ein größerer Zeitraum zwischen der Absassung der ersten 23 Gesänge und der der letzten 5 liegt, hat Halfmann S. 3 angeführt: in letzteren kommen 5 Bilder auf 11 Stanzen, in ersteren nur je 2 auf 9.

P. Carli, Un autografo poco noto di N. Machiavelli. Der Cod. ricc. 3627 bewahrt von Machiavellis Aufzeichnungen, die unter dem Titel "Estratti di lettere ai Dieci di Balia" bekannt sind, den wichtigsten Teil ganz und gar in eigener Niederschrift und auch noch etwa ein Drittel von dem anderen. Carli gibt hier die Varianten zu der Ausgabe Passerinis und Milanesis, welche nach älteren Drucken und Apographen geführt ist.

G. Rua, Tassoniane. I. Nuovi documenti per la storia delle "Filippiche". Rua beweist aus einem Briefe des Abate Scaglia aus Rom an den Grasen Verrua in Turin vom 25. Oktober 1616, dass die beiden ersten Filippiche doch nicht so gesäubert in die Öffentlichkeit kamen, wie Karl Emanuel es gewünscht hatte, und zeigt gleichzeitig aus einer Instruktion des Herzogs an Scaglia vom Jahre 1614, dass Tassoni das Material zu seinen Briefen, deren einer bekanntlich zu den ersten beiden Filippiche benutzt ist, direkt vom piemontesischen Hose bezog, wie er schon vermutet hatte. Nebenbei bemerkt Rua noch, dass die Rede, welche der Geschichtsschreiber Capriata dem Gesandten Karl Emanuels, Piscina, vor dem venezianischen Senate halten läst, um diesen zur Hilse gegen Spanien zu bewegen, auf die Filippiche zurückgeht. II. Per la data della composisione del "Manifesto" del Tassoni, setzt das Manifest mit guten Gründen

wieder in das Jahr 1626, indem er vor allem gegen Bergadani beweist, dass Braida bereits 1622 in Karl Emanuels Ungnade gesallen war.

V. Mazzelli, Due lettere inedite di Saverio Bettinelli in appendice alle "Lettere Virgiliane". Beim Ordnen der städtischen Bibliothek von Reggio fand Mazzelli zwei eigenhändige Briefe Bettinellis über Petrarca und Dante, von denen der eine vom 18. Juli 1804 datiert ist, während der andere ohne Datum zweifellos in derselben Zeit verfafst wurde. Diese — bekannten — Briefe sind giftige Kritiken Dioñisis als Verunglimpfer Petrarcas und Dantefreund, an ihn von Petrarca aus dem Paradiese geschrieben. Sie sind sehr interessant und zeigen, daß die Dantefeindschaft Bettinellis mit den Jahren nicht abgenommen hat.

## RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:

Leopardi, Scritti vari inediti, dalle carte napoletane (Setti, mit treffenden Bemerkungen). — Gardner, The king of court poets, A study of the work, life and times of Lodovico Ariosto (Bertoni, wichtig wegen unedierter Nachrichten zur Kultur in Ferrara und zu Ariosto). — De Gubernatis, Ludovico Ariosto (Salza: unbrauchbar).

## BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:

Cenzatti, Sulle fonti della "Intelligenza". — Gigli, Antologia delle opere minori volgari di Giovanni Boccaccio con introduzioni e commenti. — Gentile, Bruno, Opere italiane. Volume primo. Dialoghi metafisici con note; Derselde, Giordano Bruno nella storia della cultura. — Re, Girolamo Benivieni fiorentino. Cenni sulla vita e sulle opere. — Isola, Critica del Rinascimento. Volumi due. — Chledowski, Dwów w Ferrarze. — Artigoni, Eloquenza sagra italiana del secolo XVII. — Gofflot, Le théâtre au collège du moyen-âge à nos jours. Le cercle français de l'Université Harvard. — Bertana, La Tragedia. — Longinotti e Baccini, La letteratura nella storia della coltura. Due volumi. — Hauvette, Littérature italienne. — Croce, Imbriani, Studî letterarî e biszarri satiriche.

ANNUNZI ANALITICI, PUBBLICAZIONI NUZIALI. CRONACA:

Zeitschriften, kurze Anzeigen, neuerschienene Bücher.

BERTHOLD WIESE.

Romania. No. 144, Octobre 1907; No. 145, Janvier 1908; No. 146, Avril 1908.

No. 144.

P. Meyer, Les manuscrits français de Cambridge. IV Gonville et Caius collège. Vorwiegend grammatikalische Traktate in lateinischer Sprache, dann ein agn. gereimtes Gedicht: 'Dialog zwischen dem Bischoff Julian und seinem Schüler', woraus größere Proben mitgeteilt werden, z. T. mit Korrektur des vernachlässigten Textes. Noch manche andere als die vom Hg. gebesserten Verse ließen sich leicht auf das richtige Maß bringen. 89 Her anuit 'gestern Nacht' zeigt überflüssiges her, wie denn überhaupt der Schreiber z. T. aus Flüchtigkeit, z. T. auch zur Deutlichkeit öster Worte hinzusügt, so 180

verreit hom (les) signes e (les) merveilles, oder 184, wo er en le statt ou schreibt, 206 hat er frai aus dem vorhergehenden oder folgenden Verse unnötigerweise eingefügt usw. Auch das Subjektspronomen setzt er ein 258; das alte verté 257 muß jüngerem verité weichen usw. Auch bei den zu kurzen Versen handelt es sich des öfteren um beabsichtigte Weglassung von überflüssig scheinenden Worten: Cil ke sunt morz et [ke] mourront 276; und 322 ist dad 200 20100 kant il verra ardre ensemble Et terre e mer tot confundre offenbar durch Weglassung von e vor tot enstanden usw. Von wichtigen Texten sind noch eine wenig korrekte Handschrift des Image du Monde und zwei Vegetius-Übersetzungen hervorzuheben.

H. O. Sommer, *The Queste of the holy Grail*, Inhaltsangabe mit reichlichen Auszügen der spanischen und der portugiesischen Graalsuche, die zeigen, wie eine enge Verwandtschaft zwischen den Texten besteht, wie sie sich z. T. aber auch ergänzen, so dass erst die Zusammenstellung ein richtiges Bild von der französischen Vorlage gibt.

A. Pauphilet, La Queste du Saint Graal du ms. Bibl. Nat. Fr. 343. Analysiert die Hs., deren Wichtigkeit auch Sommer in dem S. 501 besprochenen Aussatz hervorgehoben hat, zeigt ihr Verhältnis zu der Queste Map's, die als Vorlage dieser alle Spuren des Verfalls zeigenden Bearbeitung nachgewiesen wird.

#### MÉLANGES:

S. Stronski, Le nom du Troubadour Dalfin d'Alvernhe. Sichert Robert als Name des genannten Troubadours, Dalfin als Titel.

A. Th., fr. argousin Lehnwort aus it. agozzino, wird im XV. Jahrh. nachgewiesen.

Fr. escarole 'Art Salat' zu escarius.

#### COMPTES-RENDUS:

A. Chr. Thorn, Etude sur les verbes dénominatifs en français (E. Walberg).

## PÉRIODIQUES:

Zeitschrift für rom. Philologie XXXI 1-3 (M. Roques, A. Thomas, A. Jeanroy); Bulletin Historique et philologique 1905 (P. M.).

## CHRONIOUE:

Nekrologe (Sophus Bugge, Petriceïcu Hasdeu, M. A. Chassang). Literarische Mitteilungen. — Kurze Notizen über neue Bücher.

#### No. 145.

E. Muret, De quelques désinances de noms de lieu particulièrement fréquentes dans la Suisse Romande et en Savoie. Der noch nicht abgeschlossene Artikel behandelt die Ausgänge -inge(s), -ange(s), -in(s), -en(s), -eins, -ans. Zunächst wird festgestellt, daß die Namen auf -in fast ausnahmslos einem -inu oder -ianu, die auf -en, -ein fast ausnahmslos einem gedeckten -en, -in, -en entsprechen; daß die -inge-Namen im Dialekt auf -o, die -enge(s) Namen auf -e, älter -as ausgehen. Für -in wird dann i-anu, das ja in ganz Südfrankreich und in Italien eine wichtige Rolle in der Toponomastik spielt, oder -inu gesichert und auch savoy, wallis. -ena mit Recht auf dieselbe Weise erklärt.

W. Meyer-Lübke.

J. Bédier, Les chansons de geste et les routes d'Italie (fin). Zwischen Borgo San Domino und Parma verzweigt sich der Pilgerweg. Über Bologna weiter führt uns nur die Berta- und Milon-Episode (San Marco XIII), also italienische Erfindung: in Imola soll Roland geboren worden sein. Der gewöhnliche Weg ging gleich über die Apenninen nach Luna und Lucca zu; ihn schlägt Ogier auf seiner Flucht ein, über Pontremoli, Capriglia (Mont Chevroel), Serchio, schwarzen und weißen Arno, Chianni (Sainte Marie desus les glans). Hier liegt Lucca mit seinem Gottesbilde, le Vou de Lucques, das auch ein mit der Örtlichkeit vertrauter Franzose besang. Über Viterbo, Sutri, Baccano führt uns dann die Strasse zum Mons Gaudii, von wo die Pilger die ewige Stadt erblickten. Beachtenswert sind die Aussührungen über Montjoie; der Verf. legt dem bekannten Mosaikbild in S. Johann im Lateran, wo der Papst Karl dem Großen die Fahne überreicht, eine wesentliche Bedeutung für die Legendenbildung bei. Rom und pré Noiron sind im Epos sehr bekannt; die Eroberung der Papststadt durch die Sarazenen liegt der Fiktion in Enfances Ogier, Destruction de Rome und Fierabras (Balan) zugrunde, wohl nicht weil dieses Ereignis unmittelbar im Liede fortlebte, sondern weil die Spuren der Verwüstung (vermehrt durch spätere Kämpfe, z. B. unter Heinrich IV, 1083) den Besuchern der Basilica Petri gezeigt und erklärt wurden. In Fierabras kommt die Sage vom Balsam hinzu, der in der Johannisnacht auf der Tiber schwimmen soll (nicht les barils (!) qui remontent à la surface, sondern li ors qui fu dedens), offenbar eine öfters beobachtete Phosphoreszenzerscheinung, die sich die Volksphantasie in ihrer Weise auslegte. -Interessant ist auch die Strasse von Vercelli nach Genua; an ihr liegt zwischen Tortone und Serravalle ein ausgedehnter Komplex römischer Ruinen, das epische Atilie, wo die Otinelschlacht gegen Garsie stattgefunden haben soll; auch hier haben also die Spuren einer dunkeln, aber noch in ihren Überresten eindrucksvollen Vergangenheit die frei erfindende Dichterphantasie angeregt. Garsie ist durch den Reim gefordert und entspricht wohl span. García, sekundär ist Garsile, Marsile. So hat auch Italien nur, soweit es dem wandernden Spielmann bekannt wurde, d. h. nur mit seinen am begangenen Pilgerweg liegenden Örtlichkeiten Eingang in das französische Epos gefunden, bis auf Aspremont und Jehan de Lanson, meint Bédier; fügen wir noch Synagonepisode und Rainoart hinzu (Palermo und Gaeta), d. h. zum Italien der Pilgerstraße noch das des Seewegs oder das Normannenreich, was ganz in der Ordnung ist! PH. AUG. BECKER.

P. Rajna, L'Attila di Nicolò di Cásola. Stellt den Stammbaum des durch sein in frankoitalienischer Sprache geschriebenes Epos Attila in der Literaturgeschichte eine nicht unwichtige Rolle spielenden Dichters an Hand von Dokumenten fest und sucht zu ermitteln, was an Andeutungen über Reisen und sonstige Schicksale, die das Gedicht enthält, auf Wirklichkeit beruht.

A. Thomas, Notes etymologiques et lexicographiques. Poitev. ansole zu asciola; weitere Belege für das Suffix -arile; bechole bei Godefroy bedeutet 'Birke' und ist für bethole verschrieben. Eine solche tt voraussetzende Form wird in Frankreich weiter nachgewiesen, mehr noch in der Toponamastik denn als Appellativ, wie sie denn auch im Atlas ling. fehlt. Außerhalb Frankreichs ist mir nur betulla bekannt. Nimmt man an, daß gall. betvo zu bettu angeglichen sei, ob nun in gallischem oder in lateinischem Munde bleibt sich dabei gleich,

so könnte da, wo dieses \*bettu und dessen Weiterbildung \*bettju lebten, betulla daher sein t bekommen haben. Würden die neukeltischen Formen nicht so entschieden t verlangen, so könnte man annehmen, ein gall. \*bettulla sei nach der Zeitschr. XXXI, 700 belegten Dissimilationsregel zu betulla geworden. Auch daran darf erinnert werden, dass afr. matras auf \*mattaris weist, während lat. mataris überliesert ist, das durch mancherlei romanische Formen gestützt ist. Vgl. noch was v. Ettmayer über bette: beta vermutet Zs. f. frz. Spr. XXX1, 152 Prov. canser 'Mitgift', das Rom. XXIX, 169 nur erschlossen wurde, wird belegt; dorloter wird im XV. Jahrh. nachgewiesen; pr. enteruscle bestätigt Appels Erklärung durch Hinweis auf interruscus der Glossen; afr. espaeler 'bekannt machen' zu patulus; fr. fâcher, das erst im XV. Jahrh. auftaucht, wäre \*fascare zu fascis. Ich habe begriffliche Bedenken. Thomas vergleicht onus onerare, aber onus heisst von Anfang an 'Last', onerare also 'Lasten tragen' oder 'belästigen'. Würde nun aber ein \*fascare wirklich 'Bündel tragen' bedeuten und verbindet sich mit fascis wirklich der Begriff der 'Last'? Andrerseits hat man von fastidiare doch schon im Lateinischen die Bedeutung 'es ist mir leid'. - Saintong. fouerne 'Schleuse', ursprünglich ein Wasserreservoir vor der Schleuse \*foderna; frz. grenaut Name eines Fisches, afr. gornal; afr. mélite vgl. Zs. XXII, 529, belegt melite als Bezeichnung 'des gelobten Landes', womit der Zusammenhang mit mel gesichert scheint; poitev. mewau 'Netz zum Vogelfang' durch Dissimilation aus vervau entstanden, also das weitverbreitete \*vertibellum; berrich. pessière 'ein mit Hürden eingeschlossener Raum am Ausgang eines Sumpfes' zu paxillum, afr. poistron aus in den Glossen belegtem posterione; fr. sertir 'einen Edelstein fassen' nicht zu serere, da die alte Form a zeigt, (so schon Rom. Gramm. I, 257, vgl. span. sarta) sondern zu sartus, sarcire; afr. soussir 'verschlingen', soussi 'Abgrund' zu subsidere; champ. vorde, lyon. vorzine 'Weide' \*vortex statt vertex. Gesetzt den Fall, die Zusammenstellung wäre begrifflich besser begründet als sie ist, so bleiben doch die lautlichen Bedenken, die sich aus Gr. Grundr. I2, 466, § 12 ergeben. Der Wandel von altlat. vortex zu kl. lat. vertex ist ein lautlicher, nicht etwa ein analogischer; man darf also mit diesen o-Formen im Romanischen ebenso wenig operieren wie man nicht mit dem ö vom alten moltom usw. operiert. Eine Erklärung vermag ich nicht zu geben. Dass etwa ein gallisches Wort mit im Spiele sei, ist wohl denkbar, aber vorläufig nicht erwiesen, da das von A. Thomas bei anderer Gelegenheit (Nouv. Essai 308) nachgewiesene gall. odocus 'Attich' lautlich und begrifflich mir nicht nahe genug zu stehen

B. Schädel, La frontière entre le Gascon et le Catalan. Katalanisch und Gaskognisch sind durch eine ganze Reihe charakteristischer Züge von einander geschieden, nicht nur durch einzelne Phoneme, so dass eine ganz scharse Grenze zu ziehen hier leicht möglich ist. Konnte man bei genauerem Studium der Karte, die Luchaire seinen trefflichen Etudes sur les Idiomes pyrénéens de la région française beigegeben hat, schon sehen, dass der Gaskognische Typus im Arantal die politische Grenze überschreitend nach Spanien hineinreicht, so ist es doch dankenswert, dass der Vers. an Ort und Stelle die Verhältnisse untersucht hat. Noch dankenswerte wäre es gewesen, wenn er auch eine Karte beigegeben hätte, da dadurch die Mitteilungen wesentlich an Deutlichkeit gewonnen hätten.

### MÉLANGES:

J. Vising, fr. desver, resver aus lat. -aestuare. Von all den Versuchen, den zwei Verben beizukommen, ist der vorliegende der begrifflich und lautlich namentlich für desver ansprechendste. Nur das hätte man gern erfahren, warum aestuariu zu étier, aestuare zu -esver wird. Man muß wohl annehmen, daß aestuare sich von aestus entfernt hat, wogegen aestus 'Brandung' and aestuarium noch zu einer Zeit als zusammengehörig gefühlt wurden, als zestus nicht mehr nach der IV. sondern der II. Dekl. slektierte, so daß nun ein \*aestarium möglich wurde.

G. Bertoni, Sur la mort de Lambertino Buvalelli. Neue Dokumente, die erweisen, dass der Troubadour B. im Herbst 1221 gestorben ist.

B. Heller, L'épée symbole et gardienne de chasteté weist noch auf die Enfances Garin hin, die durch Tristan beeinflusst sind.

W. W. Skeat, frz. haquenée, aus aengl. haquenei, eigentlich ein Ortsname, Hackney in Middlesex, bei London. Einleuchtend.

### COMPTES-RENDUS

J. Runeberg, Etudes sur la geste Rainouart (R. Weeks); L. Delisle, Recherches sur la librairie de Charles V. (P. M.). J. Anglade, Le troudadour Guiraut Richier (A. Thomas); A. Dauzat, Essai de méthodologie inguistique dans le domaine des langues et des patois romans (A. Thomas); D. Rousso, Studii bizantino-romîne (M. Roques).

### PÉRIODIQUES:

Studi glottologici italiani IV, 1907 (M. R.): Bulletin de la société de inguistique de Paris XII (A. Th.); Publications of the modern language association of America XXI (P. M.); Transactions of the philologial society 1903—6, III (P. M.); Bulletin de la société des anciens textes français XXXIII.

### CHRONIQUE:

Kurze Nekrologe auf L. Traube, A. Roque-Ferrier, Personal-Nachrichten, itterarische Nachrichten; kurze Notizen über neue Bücher.

W. MEYER-LÜBKE.

#### No. 146.

A. Longnon, Nouvelles observations sur Raoul de Cambrai. n zwei Artikeln der Revue historique (XCV, 225-62. XCVII, 1-26) hat . Bédier seine epische Theorie auch auf Raoul de Cambrai angewendet. In einen Auseinandersetzungen sieht indessen L. qu'un tissu d'hypothèses abilement présentées, mais pures hypothèses malgré tout et, qui plus est, sypothèses tendancieuses. Eine solche Äusserung ist befremdlich, denn wir önnen ja doch über den Ursprung der altfranzös. Epen nichts anderes als Theorien" aufstellen, d. h. systematisch durchdachte Hypothesen. Auch die lteren Erklärungsversuche, im speziellen Fall auch die von A. Longnon und Paul Meyer, den Herausgebern des Raoul de Cambrai, sind gleichfalls nur Hypothesen und Ausflüsse bestimmter Theorien, also auch nur "hypothèses endancieuses", wenn der Ausdruck überhaupt Sinn hat. Ob die Epen direkt us den Ereignissen hervorgegangen sind und erst durch successive Überrbeitung der Lieder eine von der Wirklichkeit so stark abweichende Gestalt ngenommen haben, - oder ob die historischen Erinnerungen sich erst in irchliche Legenden von rein lokalem Interesse umwandelten und dann erst

Volksepen erstehen ließen, freizügig wie der sie kolportierende Spielmann: das ist eine Frage der Interpretation, für die es keinen juridisch-notariellen Urkundenbeweis gibt. Es läßt sich nur ein Wahrscheinlichkeitsbeweis führen, und die Argumente, die Bédier dazu bringt, gipfeln in der tatsächlichen Feststellung, dass der geringe und stark entstellte historische Gehalt auch der sagenechtesten Epen eine unvermittelte Umsetzung der Ereignisse in Heldensang höchst unwahrscheinlich erscheinen lassen, während wir auftälligerweise bei allen historisch fundierten Epen das vermittelnde kirchliche Lokalinteresse nachweisen können und überall gerade diese kirchlich interessanten Momente (ob wahr, ob legendenhaft) auch im Epos in den Vordergrund treten; dazu kommt noch, dass die zeitgeschichtlichen Ereignisse keineswegs nach Massgabe ihrer Wichtigkeit im Liede weiterleben, sondern dass eine anscheinend willkürliche Selektion stattgefunden hat, die nur solche Legenden zur epischen Entfaltung kommen liefs, die ihre Heim- und Brutstätten den großen Verkehrsbahnen entlang gefunden hatten, wo sie die Fahrenden einfach am Wege auflesen konnten. Auf diesen Erwägungen beruht Bédiers Argumentation, und ihre Stärke schöpft sie nicht aus mehr oder weniger probanten Einzelfällen, sondern aus der konstanten Wiederholung der gleichen Erscheinung. -Was nun Raoul de Cambrai betrifft, so beruft sich L. noch einmal auf jenen einzigartigen Hinweis auf Bertolai von Laon, einem Miterlebenden der geschilderten Ereignisse, der sie zuerst in einem Liede besungen haben soll. Bédier misst dieser Stelle keine Beweiskrast zu, und ich gestehe, dass ich mir auch nicht recht vorstellen kann, wie gerade diese Stelle sich durch die vielen Umgestaltungen des Urliedes hindurch hätte retten sollen, wo doch sonst vom Urbestand der Erzählung so wenig unverändert geblieben ist; auch fällt für einen Dienstmann des 10. Jahrh. die Bezeichnung Bertolai de Laon auf; ich halte diesen angeblichen Augenzeugen viel eher für eine Fiktion des späten Raoul-Dichters oder noch wahrscheinlicher für eine willkürliche Entstellung einer Verfasserangabe der Assonanzredaktion durch den Überreimer. - Die übrigen debattierten Punkte betreffen die Persönlichkeit von Raoul, von Ybert de Ribémont und von Berniers Mutter, Marsent. - Als mutmassliches Vorbild des epischen Raoul gilt im allgemeinen jener Raoul de Gouy, der 943 bei einem Angriff auf die Söhne Herberts von Vermandois fiel. Handelt es sich um Gouy-en-Arrouaise, wie L. im Einklang mit dem Epos annimmt, oder um Gouy-en-Ostrevant, wie Bédier nach Vanderkindere glauben möchte? letzteren Falle beruhte die dem Liede zu grunde liegende Tradition auf einer willkürlichen (nur auf künstlichem Wege denkbaren) Gleichsetzung zweier verschiedener Personen; im ersteren hingegen spräche vieles dafür, dass der 943 gefallene Raoul identisch wäre mit dem in Saint-Géri de Cambrai bestatteten Sohn der Gräfin Aalais. Ich bin in meinem kleinen Grundriss (Heidelberg, Winter, 1907) § 44 von letzterer Annahme ausgegangen; doch muss ich bemerken, das L.'s Beweisgründe (p. 199), so weit sie aus dem Epos gezogen sind, sich im Zirkel bewegen, während die neue Identifizierung von Conteham, Aalais' Schenkung an Saint-Géri, die Frage nicht tangiert; am schlimmsten steht es aber um die Behauptung que Gouy en Arrouaise, était au xe siècle, un château fort, situé à l'extrémité méridionale du Cambrésis, c. à. d. du côté où ce pays confinait au Vermandois, tandis que Gouy en Ostrevant ne semble jamais avoir été le siège de quelque forteresse féodale; die angeführten Belegstellen beweisen gerade das Gegenteil; noch geraume Zeit später war Gouy-en-Arrouaise ein einfaches praedium, auf dem erst Otto, der Sohn Adalberts von Vermandois, ein Kastell errichtete, um Cambrai zu belästigen; nec longum, Otto predium illud Gogicum, quia sibi esset contiguum, Arnulfo praesumpta vendicatione eripuit, ibique castello munito (!), urbem hanc (sc. Cameracensem), quia nec longe distat, frequenti incursione concitavit, und mit diesem neu errichteten Gogicense castrum nicht zufrieden, paute er sich noch eines bei Vinchy, juxta viculum, cui nomen Vinciacum, castra numine faciebat (Gest. episc. Camerac. MGh. SS. VII, 440. 443). Ich wüsste nicht, dass praedium im Mittelalter château fort bedeutete. Die Discussion über die Identität der beiden Raoul, dem in Saint-Géri bestatteten ind dem 943 gefallenen, ist also noch nicht abgeschlossen. - Auf die Viereahl der Söhne Herberts von Vermandois möchte ich kein großes Gewicht egen, da sie nur im Epos betont ist; aus den Annalen kennen wir zutällig deren fünf. Bemerkenswert ist nur die Treue der Namen Oedon und Herbert. Für Ybert liegt die Sache bereits verwickelter. Wir können in ihm einerseits Adalbert sehen, den ältesten Sohn und Nachfolger Herberts, den Vater des orhin genannten Otto; dieser Adalbert ist urkundlich bekannt als Stifter ieler frommer Werke, und in diesem Geiste wirkte neben ihm einer seiner retreuen, Eilbert, der mit seiner Frau Hersindis gleichfalls Klöster gründete, eformierte oder beschenkte. In den Dokumenten des 12. Jahrhunderts werden un diese beiden häufig verwechselt und die einzelnen Akte ihrer Tätigkeit nicht mehr auseinander gehalten. "Pour tout esprit non prévenu, meint L., l va de soi qu'on . . . a voulu parler du personage épique qu'était dès lors Vbert de Ribemont" (p. 202). - Diese Annahme ist jedoch nur für den selbsterständlich, der an die frühe Existenz des Raoul-Epos a priori glaubt; und a diesem Sinne könnte man ebenso richtig sagen: Pour tout esprit prévenu, va de soi... Wenn man aber der durchaus objektiven und berechtigten Luslegung Bédiers folgt, so ergibt sich, dass Graf Adalbert und sein Vasall lilbert zu jenen Vertretern des Lehnsadels gehören, die - wie Gerhard und Berta, die Gründer von Vézelay und Pothières, wie Gerald, der Gründer von kurillac, wie Wilhelm von Aquitanien, der Gründer von Cluny, - dem Elend irer Zeit durch eine Neuerweckung des reliösen Sinns zu steuern suchten, nd deren erfolgreiche Tätigkeit im Leben Frankreichs so tiefe Spuren hintertssen und allgemein die Kirchenreform angebahnt hat, was dem einen oder ndern auch durch sein Fortleben im Epos gelohnt worden ist. Da nun aber ie Klöster, deren Gründer Adalbert und Eilbert waren, Homblières, Bucilly, aint-Michel-en-Tiérache, Waulsort, usw., alle nahe beieinander liegen, so atstand eine große Konfusion; man verwechselte die beiden Namen, die in en Urkunden der Klöster bald getrennt, bald vereint vorkamen, und enthm daraus den des einen gemeinsamen Wohltäters, Elbertus, Grafen von ermandois, den man auch als Heiligen verehrte. Pour tout esprit non Levenu, il va de soi, dass die Sache sehr wohl so verlaufen sein kann. Wo gebene Tatsachen zwei Interpretationen vertragen, genügt die emphatische Frufung auf den esprit non prévenu zur Entscheidung nicht; das heisst nur i Diskussion mit dem Gegner ablehnen. — Ybert, Wedon und Herbert führen Liede die Prädikate von Ribémont, Roye und Saint-Quentin; diese sind bstredend auf die Rechnung des Ependichters zu setzen, wie Roussillon

als Beiname Girards; ein ernster Historiker sollte es sich strengstens versagen, solche epische Namen auf die historischen Persönlichkeiten anzuwenden. -Was Marsent anbelangt, so macht L. (p. 205) gegen Bédier geltend, dass wir die Äbtissinnen von Origny wahrscheinlich nur nach Obituaren kennen, und dass die aus solchen geschöpften Listen selten lückenlos sind, so dass immerhin eine Äbtissin dieses Namens das Kloster regiert haben 'könnte'. Um 1315 zeigte man Marsents Grabstätte in Origny, nach dem Livre de la tresorye de l'abbaye d'Origny, ms. Saint-Quentin 86. - Kommen wir zum Schluss auf die in Diskussion gestellten Theorien, so will uns scheinen, dass L. eine Reihe beachtenswerter Einzelheiten beibringt, aber nichts für das allgemeine Problem entscheidende. Es bleibt trotz seiner Einwände Tatsache, dass die Kongruenz zwischen Epos und Geschichte bei weitem nicht so groß und auställig ist, als man früher annahm; es ist sogar eine Frage, ob der Raoul, der in Saint-Géri bestattet war und den der Spielmann mit seinem Liede meint, identisch war mit dem im Kampfe mit den Söhnen Herberts von Vermandois gefallenen Raoul von Gouy, so dass das Lied eventuell auf der willkürlichen Gleichsetzung zweier verschiedener historischer Persönlichkeiten beruht, die man natürlich den Geistlichen von Saint-Géri auf die Rechnung schreiben müßte. Aber auch sonst entspricht das im Epos entworfene Geschichtsbild nicht der geschichtlichen Wirklichkeit des 10. Jahrhunderts, sondern es ist aus den Traditionen späterer Zeiten zusammengewoben, und zwar aus den lokal interessierten Erinnerungen von Klöstern, Kirchen und Marktflecken, wie Saint-Géri, Origny, usw. Auch hier, wie bei Roland, Ogier, Renaud, usw. liegt m. E. die kirchliche Vermittlung der Tradition klar zu Tage.

PH. AUG. BECKER.

P. Meyer, Notice du Ms. 25970 de la bibliothèque Phillipps (Cheltenham). Bruckstück einer metrische agn. Texte enthaltenden Hs., von denen der wichtigste die Vorlage des Lai de l'oiselet in dem Rom. XXV von G. Paris veröffentlichte 'Donnei des amants' und die Geschichte von Blancheflour und Florence ist, letztere in extenso abgedruckt, lexikalisch mancherlei nicht Uninteressantes enthaltend, nach dem Schlussvers Übersetzung einer nicht erhaltenen englischen Version. Im Anschlus daran druckt Meyer:

Melior et Ydoine und gibt Verbesserungen, deren zweiselhaste Berechtigung er selber mit Recht hervorhebt. Will man korrekte Verse herstellen, so ist 7 zu lesen ki plus loinz va sel plus verra, 170 [les] fermaus d'or; 187 quant il revendra de turnei statt revint. Der Ersatz von turnoiement durch turnoi, den Meyer zu 1999 vorschlägt, wird auch in 153 vorzunehmen sein usw. Sprachlich bemerkenswert ist -oi sür -ai in 1. Sing. Pers. und Fut. und zwar durch den Reim gesichert, vgl. levoi: palefroi 15, neben prové l'ai: aloy, wo der Sinn in aloy eher das Impers. sehen läst, wie denn avoi von avoir ja nur Impers. sein kann. Es scheint sich z. T. um eine Verwirrung zwischen Impers. und Pers. bezw. zwischen Fut. praes. und Fut. praet. zu handeln. Ein -oi im Fut. praes. hat P. Meyer Rom. XVI 635 nachgewiesen.

P. S. Obiges war geschrieben und abgeschickt, bevor Bédiers glänzende Erwiderung erschien; s. Revue histor. 98, 417—27 und Les Légendes épiques Bd. II Anhang. Zu den absolut überzeugenden Argumenten Bédiers freue ich mich im obigen die Widerlegung der irrigen Angabe L.s über Gouy fügen zu können. Auch der letzte Rettungsversuch L.s, Romania 37, 491—6 (No. 147), vermag die verlorene Position nicht mehr zu salvieren.

G. Raynaud, Renard le Contrefait et ses deux Redactions. Eingehende Analyse und Vergleich der beiden Versionen mit Hinweis auf den Roman de Renard und die anderen Quellen oder Paralleltexte.

A. Thomas, Remarques sur la dissimilation consonantique à propos d'un article de M. Maurice Grammont. Zeigt an einer Reihe von Beispielen, dass die Art und Weise wie Grammont die Dissimilation in 'Gesetze' fast auch dann den Verhältnissen nicht genügend Rechnung trägt, wenn man mit der 'Dissimilation renversée' rechnet, die Grammont jetzt zur Rettung seines Systems zu Hilse rust. In der Tat muß man Thomas recht geben; Grammont's Rahmen ist überall zu eng. Th. selber bringt noch zwei Beispiele ohne es zu merken: afrz. Besnard und mestriz für Bernard und mertriz. Th. meint, das s stelle ein verstummtes r dar, doch fällt auf, das beide Beispiele an derselben Stelle der zweiten Silbe auch r haben, d. h. die beiden r sind geradezu praedestiniert zur Dissimilation. Man wird also dann fragen, ob die Dissimilation Schwund des ersten r oder, wie dies ja auch anderswo zu beobachten ist, Wandel zu s hervorgerusen habe.

### MÉLANGES:

A. Jeanroy, Qui vive, sieht darin eine affektische Kürzung, der der Gedanke a-t-il ci ame qui vive zugrunde liegt.

Afr. anesser sichert das in den Kasseler Glossen bekannte Wort durch zwei afr. Stellen. Der korrekte afr. Inf. ist aber als anessier anzusetzen.

G. Bigot, L'article estave de Godefroy. Das Wort existiert gar nicht sondern ist verlesen: afr. estans, nfr. étangs.

G. Huet, Ogre dans le conte du Graal. Zeigt, dass die ogre enthaltenden Verse nicht, wie R. Heinzel über die Graalromane 5 meinte, interpoliert sind, sondern dem Original angehören.

A. Th. mess. loraige in einem alten Text ist atriplex, nicht in boraige zu korrigieren.

Prov. malavei, malavejar. Das Subst. ist älter als das Verbum und setzt \*malahabidium voraus, das seinerseits auf malahabidus statt -itus in Anklang an die Bildungen auf -idus beruht. Ich glaube, dass auch malade eine solche Form voraussetzt, kann das aber hier nicht aussühren.

#### COMPTES-RENDUS:

W. Nyman, Etudes sur les adjectifs, les participes et les nombres ordinaux substantivés en vieux provençal. (E. Walberg); J. Reinhold, Floire et Blancheflour (L. Lécureux); O. Lånfors Li regrès Nostre-Dame par Huon le roi de Cambrai (P. M.); J. Huber, L'évangile de l'Enfance en provençal (P. M.); L. Berthoud et L. Matruchot, Etude historique et étymologique des noms de lieux habités du département de la Côte-d-Or (A. Th.); O. Schulz-Gora, Altprovenzalisches Elementarbuch (A. Th.); La vita nuova per cura di Michele Barbi (Paget Toynbee); Henri Chatelain, Recherches sur le vers français au XVe siècle, rimes, mètres, strophes. [A. Jeanroy).

### CHRONIQUE:

Literarische Mitteilungen. — Kurze Notizen über neue Bücher.

W. MEYER - LÜBKE.

# Nachwort zu S. 312-322.

Ich habe oben S. 322 gesagt, dass sich der Schlussmoment des mazedonischen Märchens nur in der Manekine findet. Ich muß hinzufügen, dass manche diesbezüglichen Ähnlichkeiten auch von der katalanischen Novelle aus dem 15. Jahrhundert geboten werden (La istoria de la filla de l'emperador Contasti, ediert von H. Suchier, Romania 1901, octobre). Der spanische König - so schliesst die Novelle - kommt nach Rom, und wird vom Kaiser, dem Vater der unglücklichen Königin, feierlich empfangen. Die Königin, die ihn erkennt, zeigt ihn ihrem sechsjährigen Sohn in eben dem Augenblicke, als er neben dem Kaiser steht (fill meu, sagt sie zu ihrem Sohn, veus tu aquell senyor qui sta a pres de l'emperador?), und gibt ihm ihren Trauring, den er dem König mit den Worten übergeben soll: "mein Vater, nehmet diesen Ring, den euch meine Mutter gibt" (pare meu, tenits aquest anell queus dona la mia mare). Das Kind tut dies, der König erkennt den Ring und bestellt die Königin zu sich, welche somit sowohl mit ihrem Manne als aucn mit ihrem Vater zusammenkommt. Das Motiv von dem Ringe findet sich, wie man sieht, in dieser Novelle, ist aber mit ihr nicht organisch verbunden. Tatsächlich erkennt der König seinen Sohn nicht durch den Ring, sondern durch den Umstand, dass ihn dieser zuerst mit "mein Vater" anredet. Auch nach anderen Einzelheiten (das Kind kommt zu dem König und nicht der König zu dem Kinde; die Königin flieht nicht vor dem König, sondern wünscht eine Zusammenkunft mit ihm; der Vater der Königin wohnt dem Wiedersehen des Königs mit seinem Sohne bei, und sieht selber seine Tochter wieder) entfernt sich die Novelle von unserem Märchen und der Manekine, und erinnert stark an die Historia de la regina Oliva. Unsere Erzählung ist also, wenn man nach dem Schlussmoment urteilt, von der katalanischen Novelle zu verschieden, um aus ihr herstammen zu können. Prof. Suchier hat die Liebenswürdigkeit gehabt, mich auch auf andere Momente aufmerksam zu machen, die gegen einen solchen Ursprung sprechen. Unser mazedonisches Märchen hat ältere Motive als die katalanische Novelle. In dieser letzteren ist, beispielsweise, vom Scheiterhaufen, auf dem die Königin verbrannt werden soll, keine Rede. Außerdem ist die Barke ohne Steuer und Ruder, welche nach dem mazedonischen Märchen die vor ihrem Vater fliehende Königin allein besteigt, in der katalanischen Novelle durch ein zum Transport dienendes, mit Rudern und allem Zubehör versehenes Schiff ersetzt.

### Berichtigung.

S. 565, ligne 1; lire: datant environ du milieu du XVe siècle.

G. BERTONI.

# Sachregister.

Agglutination. Zur A. in französischen Dialekten 115-118.

Amadis. Zur Entstehungsfrage des A. 306.

Baskisch. Bask. Ortsname 79-83. Wortbildung: Suffixe -gi, -egi, -degi,

-tegi, -tigi, -ki 82f. Boccaccio. Zu L. Di Francia, Alcune novelle del "Decameron" illustrate nelle fonti (Giorn. stor. della Let. Ital. XLIX) 122 f.

Calderon: Documentos para la biografia de Don Pedro Calderon de le Barca recogidos ... por el pres-bítero Don Cristóbal Pérez Pastor

T. I (Rezens.) 99-110.

Cervantes: Ĵulio Cejador, La lengua de Cervantes II (Rezens.) 610f. Chanson de Geste: Anspielungen auf Aiol und Rolands Kampf mit Fernagu im Poème Moral 52 und Anm. 4. - Brockstedt, Floovent-Studien (Rezens.) 110-115. - Zur Chançun de Willame 184-230 (Refrain in der unter dem Namen Ch. de W. bekannten Chanson de geste. Zeit und Refrain in der chançon de Rainoart und das Verhältnis der chançon de R. zur chançon de Guillelme). — Zu Rolant 1158 (renges) 456 f. — Zu Bédier, Les chansons de g. et les routes d'Italie (Romania 1907) 500 f. - Zu Castets Les quatre fils Aymon (R. d. l. rom. XLIX) 503 f. s. Germanisch Literaturgeschichte. — Über einige Eigennamen des Floovant bezw. Fioravante. I. Dotalien und Gurtam in der Chanson Floovant 596-8. II. Giliante und Ansole im Fioravante 598. - Fr. Luft, Über die Verletzbarkeit der Ehre in der altsr. Chanson de geste (Rezens.) 633 f. -G. Brückner, Das Verhältnis des franz. Rolandsliedes zur Turpinschen Chronik und zum Carmen de pro-dicione Gaenonis (Rez.). W. Ta-vernier, Zur Vorgeschichte des altfr. Rolandsliedes (Rez.) 713-724.

- Bédier, Les légendes épiques I (Rezens.) 734-742. - Zu Longnon nouvelles observations sur Raoul de Cambrai (Rom. 1908) 749-52.

Chrestien de Troyes. Byzantinisch-Geschichtliches im Cliges und Yvain

400-422.

Dalmatisch s. Italienisch Dialekte. Dante. La Vita Nuova per cura di Michele Barbi (Rezens.) 380-384 (orthographische und textkritische Bemerkungen). - Armonie segrete nell' arte dantesca 641-655.

Franko-italienisch. Zur franko-italienischen Literatur 564—570. Französisch. Lautlehre: Zu -ier

aus -ieu 34 Anm. 1. - Nebentoniges ui zu u 427. — Fälle von unorganischem -r 453-5.

Formenlehre: voër (= videre) 488 f. · Perfektformen ami usw. Fut. mainront, maineront 507 (zu Reis, Die Sprache im "libvre du bon Jehan" des Guillaume de Saint-André).

Syntax: Zum Indic. Imperf. in hypothetischen Nebensätzen potentieller oder irrealer Natur (zu Sechehaye, l'imparfait du subjonctif . . . dans les hypothétiques normales en français. Rom. Forsch. 1905). 508f. - J. v. d. Driesch, Die Stellung des attributiven Adjektivums im Altfr. (Rom. Forsch. 1905. Rezens.) 510f. - Zur Geschichte der Indeklinabilien 1. magis im Französischen 656-677. 2. Indeklinabilien mit -ipse 667-77. - tel ohne que im Vergleichsatze 678-685. Literaturgeschichte: siehe Chanson de

Geste. Chrestien de Troyes. Tristan. Marie de France. - Ein Fragment des Poème moral 50—72. — Ein Kreuzlied von 1245, 73—76. — Zum altfranz. Kreuzlied 98. — Zum Begriff lai 162—183, 257—289 (lai vor Thomas' Tristan, lai bei Marie de France. — Thomas und Marie de France. France). - Horn und Tristan 258 -260, 267 Anm. 3. - Zu Robert de Boron 231. - Die Manekine in

der südslavischen Literatur 312-322, 754. - Zur Kritik der alterz. Artus-Romane in Prosa. Robert und Helie de Borron 323-337. - Die altfrz. Motette der Bamberger Hs. ed. A. Stimming (Rezens.) 483-490. -Über die Vortragsweise der altfrz. jeux-partis (zu Fr. Fiset, das altfrz. jeu-parti Roman. Forsch. XIX) 509. - Zu E. Fehse, Sprichwort und Sentenz bei Eust. Deschamps (Rom. Forsch. XIX) 509 f. — Zu V. de Bartholomaeis, Il troviero Chardon de Croisilles (Studj romanzi IV) 512. - Sur le texte de la Pharsale de Nicolas de Vérone 564-570, 754. -M. Müller, Minne und Dienst in der altfranz. Lyrik (Rezens.) 608 f. - Il lapidario francese estense 686 - 697. (Sprachliches 687. Text 688-697). — The description of the emir's orchard in Floire et Blancheflor 705-710.

Dialekte: Tappolet, Zur Agglutination in den französischen Mundarten

(Rezens.) 115-118.

Wortbildung: Suffix -ier 10 Anm. 2. Lexikographie: Zum Saint Vou de Luques 458 f. - afrz. mout mancher? 460. - Noch einmal foubert 461. - Zum übertragenen Gebrauch von

afrz. rains ("etwas") 617.

Metrik: Der Refrain in der unter dem Namen "La Chancun de Willame" veröffentlichten Hs. 184-230. -Zur Behandlung des e im "Libvre du bon Jehan" des Guillaume de Saint-André 507. — L'assonanza dei "vers orphelins" in "Aucassin et Nicolette" 600-603.

Handschriftliches: Revisione del canzoniere francese di Berna 231, 595. Germanisch. Literaturgeschichte: Die fränkischen Elemente der Mîr-

mans Saga 533—554.

Dialekte: Zum Zusammenhang der Riesengebirgsmundarten mit den rheinländischen Mundarten 451. xorn aus  $z\bar{o}n$  (sagen) im westlichen Riesengebirge 454 f.

Glossen s. Lateinisch Lexikographie.

Gral. Zur Gralsage 231.

Iberisch s. Baskisch. - Inschriftliches nerseatn, jabe, are 9g, aredc, are dc, duk 353 f. — Iliturgi = Ilurgi 357 f.

Italienisch. Lautlehre: Intervok. s. Behandlung von Lsol, von si 493.

- ct zu tt 726 f.

Literaturgeschichte: s. Boccaccio. - Zu F. Cavicchi, A proposito di una publicazione di versi del Tebaldeo (Giorn. Stor. v. L.) (Bemerkungen von B. Wiese über die T. zugeschriebenen Gedichte. Korrekturen zum Texte Nardis) 126f. - Giulio Bertoni, Intorno alle questioni sulla lingua nella lirica italiana delle origini (Studj mediev. I. Rezens.) 252f. - Sur le texte de la "Pharsale" de Nicolas de Vérone 564-570, 754. - Giliante und Ansole im Fioravante 598. -Zu Guido Guinizelli's Canzone Al cor gentil ripara sempre Amore Str. III 1-4, 598-600. - Zu Massèra, Ancora dei codici di rime volgari adoperati da G. M. Barbieri (Studj mediev. II) 636. - P. Savj Lopez, Trovatori e poeti (Rezens) 638f. — Zu Cecco d'Anguillaia's Giema laziosa 639. - Zu S. Benedetti, Nuovi studi sulla Giuntina di rime antiche (Giorn. St. d. Let. It. XXV) 742 f. - Zu von Arx Alcune notizie intorno alla prima edizione . . . del "Morgante" . . . (ib.) 744.

Dialekte: Note dalmatiche I-16. (Behandlung von lat. di, gi, j 5-10. ti 8f. Anm. 2. - bi, vi 9 und Anm. 2. — -arius 10 u. Anm. 2. — -ct- 10. — l zu l' 10 f. — Verhältnis des Vegliotischen zum Italienischen und zum Räto-romanischen 12-15. — Wortverzeichnis 16.) — Die nuoresischen Hirten als Vermittler campid. und logud. Hirtenausdrücke 364 f. — rci \ cci in der Mundart von Velletri 475. — V. de Bartholomaeis, Contributi alla conoscenza dei dialetti dell' Italia Meridionale ne' secoli anteriori al XIII. II. Spoglio del Codex Diplomaticus Cajetanus (Arch. Glott. XVI.) (Berichtigungen) 490. - Zu V. de Bartholomaeis, Un' antica versione del Libro di Sydrac in volgare di Terra d'Otranto (Arch. Glott. XVI.) 490 f. - Zu ie aus e im Altgenuesischen 492. -Intervok. s im Toskanischen 493 f. - Zu ausl. -ie, -uo in den venet. und emil. Mundarten 495. - Zu Guarnerio, Il sardo e il corso in una nuova classificazione delle lingue romanze (Arch. Glott. XVI.) 499 f. - Zu Santangelo, Il vocalismo del dialetto di Andernò (Arch. Glott. XVI.) 499. - Sizilianische Gebete, Beschwörungen u. Rezepte in griech. Umschrift 571-594. - (Text, Lautlehre 586—92. — Ursprung und Datierung des Textes 592—94.) — Schädel, Die Mundart von Ormea (Rezens., Ergänzungen und Berichtigungen) 619-624. - Venezianisch xe 710f. - E. Besta -P. E. Guarnerio, Carta di Logu de Arborea (Rezens, mit Bemerkungen über den Lautstand im Altsardischen) 727-32.

Wortbildung: Suffix -ere, -iere 10 Anm. 2. - sard. inn- im Sinne von eyn- oder disn- 464 u. Anm. -Verbalbildung mit s- (sard. -is)

675 f.

Lexikographie: E. Zaccaria, Contributo allo studio degli Iberismi in Italia (Rezens.) 632. - Zum Altsardischen Wortschatz 731 f.

Judenspanisch. Ramón Menéndez Pidal, Catálogo del romancero judio-español (Rezens.) 732-734. Katalanisch. Literaturgeschichte:

Über katalanische Rimarien 119. Keltisch. Keltische Namen Hispanischen 353.

Lautlehre: Gall. -g- in baskischen

Wörtern 82 Anm. I. Lai s. Französisch. Literaturge-

schichte. Lateinisch. Lautlehre: Zur latein. Silbentrennung 630 f. - spätlat. tt aus ct 726 f.

Formenlehre: fefellitus sum (Petron

618) 634.

Lexikographie: Niedermann, Contributions à la critique et à l'explication des gloses latines (Rezens.) 640. — A. Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch (Rezens.) 724

-727.Literaturgeschichte (vergleichende): Einfluss der Oedipussage auf die altnordische Mîrmans Saga 553 f., der Perseussage auf Floovant 596 -8, der Herakles-Sage auf den Fioravante 598.

Lucca (das Kruzifix von), zum Saint

Vou de Luques 458 f.

Märchen. Mazedonisches Märchen von der *Manekine* 312—322. Marie de France. Marie de France et la légende de Tristan 161—183.

257-289.

rtsnamen. Über span. und bask. Ortsnamen aus Complutum und iber. bask.Urbi-, Biscarr 77-83.-Podium im Südfranzösischen 434-444. -Cantare in französischen Ortsnamen 555-563 (Ortsnamen aus Canta + Vogelnamen). — Über tirolische Ortsnamen 625-630.

Pathelin. The farce of Master Pierre P. englished by Richard Holbrook. -Maistre P. P. (édition c. 1485 Guillaume Leroy, Lyon) fac-similé (Rezens.) 95-97. - Ch. Oulmont, sur un exemplaire de Pathelin annoté

par Sainte-Beuve (Rezens.) 512. Portugiesisch. Lautlehre: au in betonter und unbetonter Silbe im Altportugiesischen 129 f. Anm. 4. ei, eu, iu, ou namentlich in proklitischer Stellung zu ê, î, ô 150. proe, doe, soe, sae statt prol, sol, sal

im Altport. 305. — au zu ou 398f. arab. t zu t und d 469. Literaturgeschichte: Leite de Vasconcellos, O Livro de Esopo: Fabulario Português (Rezens.) 88 -95. — Zum Cancioneiro da Ajuda 129—160. 290—311. 385—399. 640. (Ausg. von Carolina Michaëlis de Vasconcellos. Sprache der Lieder. Hispanismen im Cancioneiro. Metrik.

Textverbesserungen.) Metrik: Zur Kritik des Cancioneiro da Ajuda 138-142. Hiatus, Elision und Synalöphe 144-7. — Verkürzung (p'ro für pero) als metrisches Mittel in der altportug. Kunstlyrik 298 f. - Verschleifung einer in einen Nasal auslautenden Silbe mit einem folgenden Vokal 304 und Anm. I und 2 und 306. — Mangelhafte Reime, metrischer Gebrauch der unbetonten Pronomina me, te, lle, se in der altportug. Poesie 391 f. 392 f.

Formenlehre: servo, serva - servio, servia, mento - menço, santo senço, perco, perca — perço, perça, galic. pergo, perga 310 f. Anm. 2. Syntax: fui usw. mit Infinitiv zur

Umschreibung des Präteritums 153 Anm. I. — altport. aver mit reinem und präpositionalem Infinitiv 153 f. como, come, coma im Altportugiesischen 154, 389 f. — Enklise des tonlosen Objektspronomens im abhängigen Satze 306 und Anm. 2. Wortbildung: Suffix -mente, -mentre

158.

Provenzalisch. Lautlehre: Zur Behandlung von di (y und dž) podium im Südfranzösischen 434-444.

Wortbildung: altprov. Verbalbildungen

mit deis- 676.

Syntax: Koordinierende Verknüpfung negativer Sätze im Provenzalischen 513-532 (I. Bedeutungs- bezw. Gebrauchsunterschied von ni, e, o 513 -520. II. ni 520-527. III. ni . . ni

(... ni.. ni usw.) 527-532).
Literaturgeschichte: Kurt Lewent, Das altprovenzalische Kreuzlied (Rezens.) 97 f. — Le troubadour Elias de Barjols ed. Stanislas Stronski (Rezens.) 612—619. — P. Savj-Lopez, Trovatori e poeti (Rezens.) 638 f. — Ein neuntes Gedicht des trobadors Guilhem de Cabestanh 698-704 (Handschriftliches. Metrisches. Text. Anmerkungen).

Dialekte: Zur Agglutination in pro-

venzalischen Dialekten 115-118. -Dauzat, Géographie phonétique d'une région de la Basse-Auvergne

(Rezens.) 250f.

Metrik: Zur altprovenzalischen und altportugiesischen Metrik 138-142. Lexikographie: Zum übertragenen Gebrauch von aprov. ram (netwas")

Räto-romanisch: Der engadinische Psalter des Chiampel ed. J. Ulrich

(Rezens.) 249 f.
ialekte; Walberg, Saggio sulla
fonetica del parlare di CelerinaCresta (Alta Engadina) (Rezens.) Dialekte; 246-9. - Battisti, La vocale A tonica nel ladino centrale (Rezens.) 624-632.

Romanisch: Zu P. C. Juret, Etude grammaticale sur le latin de S. Filastrius (Rom. Forsch. 1905) 507 f.

Lautlehre: Zur Behandlung von lat. t'l 463f. - Zur Behandlung lat. au im Romanischen 499. — Assimilation von c vor t 635. - Bedeutung der lateinischen Silbentrennung für die rom. Sprachen 630 f. — lat. ct zu rom. tt 726. - Zu Grammont's Dissimilation consonantique 753.

Syntax: Beispiele von Verschränkungen

von Redegliedern 158.

Wortbildung: Suffix -arius im Romanischen 10 Anm. 2. - Zur Bildung von Pflanzennamen 25-30. - Annahme eines westromanischen Praefixes de + ex 674—7. — dab- und dex-Gebiet 677.

Wortgeschichte: Transitive Verben aus intransitiv-reflexiven (alapari), afflare 231—238. — rom. "umsonst"

aus arab. bāţil 465-72.

Rotwälsch, international-hebräisches R. 424 f.

Rumänisch. Lokales Adv. aoace 478-482.

Lautlehre: Zu anl. p aus lat. qu 726. Spanisch. donde está? 354. -Tallgren, La Gaya de Consonantes de Pero Guillén de Segovia (Rezens.) 118-120. - D. Manuel Rodriguez y Rodríguez, Fuero Juzgo, su lengaje, gramática y vocabulario (Rezens.) 609 f.

Lautlehre: arab. t als t od. d 469. Literaturgeschichte: s. Amadis. Cal-

deron. Cervantes. Tristan. Zu Tristan 413 Anm.

Wortgeschichte. Voges. bratte, brotte 17 f. - vog. cerceneux 18 f. - vog. māl(e) 19 f. - vog. ovraige 20. - vog. sŏtre 21. - vog. tremfā 21 f. - afrz. soupeçon 23. - frz. sule 23-25. - frz. tanaisie 25-30. span. bahla 31-33. — prov. kat. cala 33. — frz. courrier 33-35. frz. danser 35. - ital. gaglioffo 35. - ital. groppa 37 f. - frz. haise 38, harnais 38f., nargue, narquois 39. — span. polilla 39. — Schioppo und anderes 40—47. — span. port. tino 46f. - vervactum 47. - Watte 47 -49. - latein .- rom. Confluentes, Interamnes = hisp. kelt. Complutum = iber.-bask. Urbi-, Biscarr- 77-83. — marsuppium, rapax, \*tynnina rom. Meerschwein 83-86. - port. alabão, südfrz. alevo 87. - transit. Verben aus intransitiv-reflex. alapari, afflare 231-38. - scolopendra; aus Oudins und Duez' Wörterbüchern franz. nadelle 238-245. - ital. vernice und lat. Veronica 338-348. sard. bérlula, linnárzu, papizóne, sadaléttu 360–2. – camp. mallo-réddu 362. – fonnes. boborissina 363. – sard. gáma, báma, áma 363 –5. – frz. laceron 365 f. – afrz. Landie 366. — frz. morgue 366-70. - Buchstabennamen 423 f. abc 423f. — span. buz 424. — port.span. baladrar 424. - it. caffo 424 f. franz. courrier 425. - gercer, moineau, bosco, buisson 425-8. frz. houle 428. - span. manada 429. - frz. peler 429. - altfrz. pautonier, paute, peautre, paletet, paletot 429 -439. — frz. trâle 432. — ital. tonto 432f. — podium in Südfrankreich 434-444. - altfrz. musgode 445-53. — Zu ostfrz. cler 453-5. altfrz. mout "mancher"? 460. - noch einmal foubert 461. — rum. mastur, it. nastro 462—4. — span. affusgar 464 f. - rom. "umsonst" aus arab. bāţil 465—72. — rum. se uita 472

-4. — ital. larva 474 f. — it. culercia 475. - span. macoca 475-7. - kymr. efr 477. - mlat. ladasca 477-8. - rum. aoace 478-82. cantare in franz. Ortsnamen 554-

563. - abruz. anda, siz. antu 604 —6. — rum. aroà, arcò 606 f. — Zur Verbreitung von afflare 607. — Zur Geschichte der Indeklinabilien 656-677.

# Stellenregister.

### Italienisch.

Verbesserungen zu Nardi's Ausgabe von Gedichten Tebaldeos 126f. -Textkritische Bemerkungen zu Vita nuova per cura di Michele Barbi 380-384. - Verbesserungen zu de Bartholomaeis, un'antica versione del Libro di Sydrac in volgare di Terra d'Otranto (Arch. glott. ital. XVI) 491. — Zu Guido Guinizelli's canzone Al cor gentil ripara sempre Amore Str. III, 1—4, 598—600. — Zu Dante (Par. XII, 117) 743 f.

### Französisch.

Hue de Mery Tornoiemenz 667, 35. -Thomas, Tristan ed. Bédier I, 295, 161. — Wace, Brut 3761—70, 9336—45, 10823—32, 163. — Richeut 794—98, 164. — Graelent I—4, 164 Anm. 3. — R. de Troies 23523 —5, 165. — Sept Sages 21—26, 165. — Anséis 6145—7, 166. — Gautier d'Arras Ille et Galeron 928 —36, 180. — Zur Chançon de Willame 184—230. — Rain. 2110, 2207, 2293, 196 f. — Erec 6183—8, 259. — Renart 2389—95, 267 u. Ann. 2. — Zu den lais von Marie de France 161-83, 257-89. -Alexius L. 254, 444-53. - Ergänzungen zu Stimming, die altfr. Motette der Bamberger Hs. 486-90. - Rolant 1158 (renges) 456f. — Alexius 72, 456. — Gormond 102, 457 f. — Folcon de Candie 2834 f., 458 f., 5427, 5055 Varianten,

460. - Zum Saint Vou de Luques 458f. — Barlaham und Josaphat ed. Appel 37ff., 460. — Jeu du garçon et de l'aveugle (Jahrbuch VI, 166) 461. — Chansonniers de Champagne ed. Tarbé p. 56, 461. — Descente de Saint Paul en Enfer ed. Kastner, Textverbesserungen, 503-5. - Ion 21, 508 Anm. 1. -Verbesserungen zu den von Fr. Fiset publiz. jeux - partis (Rom. Forsch. XIX) 509. - Aucassin et Nicolette 1, 16. 3, 18. 5, 24-25. 9, 19 15, 18. 27, 19 600-603. — Floire et Blancheflor (ed. Ed. du Méril) 1725 —98, 777—9, 705—10; Erec 5746 —64 708 f. — Zu P. Meyer, Les mss. franç. de Cambridge IV (Rom. 1907) 745 f. - Zu P. Meyer, Notice du ms. 25970 de la bibl. Philipps 752.

### Provenzalisch.

Flamenca 596—602, 265. — Ensenhamen von Garin dem Braunen ed. Appel 448, 460. — Zu Vita pro-venzale di S. Margherita ed. Bertoni 504. - Besprechung zahlreicher Dichterstellen 513-532 u. 701-704. - Verbesserungen zu den Gedichten von Elias de Barjols ed. Stanislas Stroński 612-619.

### Portugiesisch.

Verbesserungen zum Cancioneiro da Ajuda ed. Carolina Michaëlis de Vasconcellos 142-160, 290-311, 385-399, 640.

# Wortregister.

Lateinisch. abcturium (mittelalt. lat.) 423. estuare, -ium 749. balluca 725.

afflare 232—8. batulus (spätlat.) 607.

ambitus 604-6. antemna 725. averta 361. 467.

benedicere 247. betonica 345. betulla 747 f. bistia (vulgärlat.) 253. boa 725.

boja 344. bombyx 363. brittola (spätlat.) 18. buxus 427. caligo 498.

canaba 725. cantare 555-63. capitulum 463. charaxare (spätlat.) cicada 725. circinus 18f. coccinus 239. Complutum (hisp.) Confluentes (lat. rom.) 77-83. coturnix 726. ex 674-7. fastidiare 748. flumen 79. follis 725. gratis 468 f. hordeum 3. Insula (Ortsn.) 78. Interamnes (lat .rom.) 77-83. investigare 234. ipse 667-77. labrax 85. ladasca (mlat.) 477 f. landica 366. lapis 474. lingua (vexilli) (mittelalt.lat.) 457. lupus rapax 84. magaldus (mittelalt. lat.) 449. magis 656-67. maialis 19. maledicere 247. malleolus 362. marsuppium 83-86. masculus 19. abbici 423. mataris 748. matula 466. medius 3. mentula 466. mirari 473. Moflontius (Eigenn.) acquatelle 245. 83 Anm. 1. morosus 368 Anm. 5. mustio 498 A. I. nassa 462. neptia 640. nibulus 640. \*nodicare 464 f. nucalium (spätlat.) 502. nurua 640. odorare 236. opus (inter) 711 f. palla (mittelalt. lat.) 431.

papilio 361. peltis (mlat.) 430 Anm. I. plectrum 430 Anm. I. podium 434-444. pumella 640. quocturnix (altlat.) 726. rapax 83-86. rete 499. rhododendron 640.rota 499. sagire 234. sandaraca 342. spirare 236. sucida 23-25. suspectio 23. tanaceta (spätlat.) 25-30. totus 497. triumphare 21 f. undula 428. Urbiaca (hispan.) 80. Urcico (hisp.) 353. ustium (vulgärl.) 253. vallis 496. Veliagun (hispan.) 353. vervactum 47. Veronica 338---48. verrere 497. vertex 748.

ábbili (sard.) 731. acarulu (kal.) 240. acca 423. aquadêl 245. acquazzo 496. aččóu (camp.) 365. adello 240. adešu (gen.) 492 u. babbalúša (neap.) Anm. I. agorale (märk.) 240. babbaúzzu (log.) 363. aggrumaisi (camp.) babbučču (siz.) 363. calena (lucch.) 498. 362. agio 493. akkikkáre (log.) 365. a bada 471. akkonkeddare (sard.) badare 473. 364. alabare (sard.) 87. allevime 87. ama (sard.) 363-5. in bacu (sard.) 471. capercio (sien.)

363.

361.

363.

babizone (Nuoro)

babiródda (sard.)

bacaficu (siz.) 477.

calavandr (märk.)

camuccio 241 A. I.

canáva (sard.) 726.

cáona (piem.) 726.

capercchio (rom.)1:

caneva (lomb.)

cannava (siz.)

canova (tosk.)

239.

Italienisch.

ambátula (regg.) 465. badda (nordsard.) Ambrogio 493. 466. ameddare (sard.) badia (gen.) 30. 493 Anm. 364. ammainare 501. bagadiu ammalloraisi (camp.) bagantinu, -iu 1 472. baglioncello (lucch.) ammáttula (siz.) 465. 497. am(m)eddigare baja 492 u. Anm. 2. (sard.) 364. bajocco (röm.) 725 se amoiná (march.) Anm. I. 50I. balar (trev.) 496. báma (sard.) 363-5. (a)nast (piem.) 235. anda (abruz.) 604 band (mant.) 1467. de bando (ven.) 471. ---606. andana (nordit.) 604. di bando 470. andanha (piem.) bassoglia (lucch.) 605. 497. bayett (monf.) 493. andenjère (abr.) 605 batula (sanfrat.) 465. Anm. 2. benivoglienti anguella 245. (lucch.) 498. aniceto 28. annojare (log.) 464 f. bergamotta 41. annosare (pist.) 235. bérta (mail.) 360. annusare 235. bertula (sard.) 360 f. bi (tosk.) 424. annutele (neap.) 463. biatta 239. antell (mail.) 605. bibbia 240. antiéro (otrant.) bibbirióla (sard.) 605. 363. antinna (siz.) 725. bisogno 493. anto (otrant.) 604. bizzeffe 469. antu (siz.) 604-6. bobbói de sóli appisola 493. (sard.) 363. arfiare (tosk.) 607. boborissina (fonnes.) arroncare 4. 363. artá (berg.) 491. bosco 426. brancin (ven.) 84. branzin (mail.) 85. arte (mail.) 491. asola 462. 493. atanásia (tosk.) 28. buscare 427. acarolo (märk.) 240. attittai (camp.) 365. busco 427 attuire (lucch.) 497. bualp (vegl.) 2. cacciare 234. attutare, -ire 497. azzizzái (camp.) 365. ca d'band (parm.) babbajóla (camp.) 47I. cafdel (aberg.) 463. 363 babballótti (camp.) caffo 424 f. 363. calanca (kors.) 32 calanchia Anm. 1.

1(sard.)

capezzolo(tosk.). 463. ene (apul.) 4. cappa (tarent.) 726. espe (log.) 732. carola (märk.) 240. fáe (sard.) 732. carolo 240. casa d'band (mant.) ferraiuolo 42. 471. casamatta 41. cavdel (bol. romg.) Cercená (venez. Ortsn.) 29 A. I. cerda (sard.) 491. cessare 495. cesso 495. chigula (sard.) 725. ciambella 240. ciaralla (agnon.) 241. foracqua 245. ciaramilla 240 f. iarari (siz.) } 237. ciaru (siz.) ibecca 241. ibega 241. cierta (Terra d'O. tranto) 491. igolare 725. iliegio 493. iofo 241. iorari (siz.) 237. iuffa (siz.) 241. ogolaria 367 A. 2. Confienza (oberit.) 78. orollo (sien.) 240. orriere (altit.) 34. orte bandita 471. otorna (venez.) 726. oturnis (lomb.) 726. Gonfienta (oberit.) olle (abr.) 240. uddura (südit.) 240-2. ularcio (röm.) 475. ulercia (kal.) 475. (südit.) allura arudda 1240 A. 2. runedda 245. daléttu (sard.) 362. guado 502. aliri (sard.) 731. anèta 27 u. A. 2. enzare 35, at (vegl.) 2. ebádas (sard.) 466. indebádas (sard.) ešu (gen.) 492 Anm. I. (adda (nordsard.) 166. occio (vegl.) II. ermaja (vegl.) 3.

dat (vegl.) 12.

ee 423.

dyu (Ormea) 624.

intarsia 41. isola 493. ispecza (Terra fejustro (vegl.) 4. d'Otranto 491. járbul (vegl.) 3. fiagu (log.) 237. jaun (vegl.) 2. fiatare 236 f. jetuór (vegl.) 3. fiatente (altit.) } 237. jok- (vegl.) 2. kabiğğu (kamp.) kabiyu (log.) fjaur (vegl.) 2. fica (neap.) 477. kađaléttu (camp.) Fiesole 493. 362. fistione (lucch.) 498. kapikkyu (tar. siz. fiutare 236 f. kal.) 463. is fóddis (camp.) 360. kapjastro (vegl.) 2. fondola 245. kavedel (bell.) 463. kita (alog.) 498. forasacco 245. klaud (vegl.) 2. formika (sard.) 363. konka (sard.) 364. fragu (südsard.) 237. kuntare (apul.) 11f. frahe (abr.) 237. kup (vegl.) 2. friggere (garf.) labje (valdaost.) friggito (lucch.) 3498. 474. frinestra (lucch.) labrace 85. fuat (vegl.) 2. laéra (logud.) 474. furestu (gen.) 492. lagar (trev.) 495. gaglioffaccio (altit.) lagiun (gen.) 85. lainda (vegl.) 2. 37. gaglioffo 35-7. lákku (sard.) } 364. lakkeddáre gajufola (lomb.) 36. gáma (sard.) 363-5. langa (vegl.) 3-4 gamáda (südsard.) Anm. I. lapide 475. 364. giamberlucco 42. lapiggiu (märk.) 475. gita (lucch.) 498. larva 241. 474 f. golta (moden.) 450. latterino 244. lavagna 474. 78. lavaretto | 241. grammazza 241. greméddike (nuor.) laveggio 475. 364. lavra (triest.) 474. lazza (erba) (nordit.) groppa 366. groppo legare 495. groppone linda (ostvenez.) 2. gruppo linnáržu (sard.) 361f. muccu (siz.) 243. locca mufro (sard.) 83. guajone (abr.) 497. 245. lochia gespe (sard.) 732. imbertuláre 360. lonchile 239. indarno 470. lopola 246. lovo (ven.) 84 f. 466 u. Anm. I. lupága 241. in dono 470. lupacante 241. a s' indonu (sard.) lupo 84. 470. lusaja (vegl.) 3. ingluviare, -ie, -ione, luvaru (siz.) 243. l'ag (vegl.) 3. -ioso 241. ingoiare } 241. l'at (vegl.) 3. maccioni (südsard.) innojare (sard.) 464. 84.

malifactori (lucch.) 498. malloréddu (camp.) 362. mammajóla (sard.) 363. mancanu (siz.) 477. marluzzo 85 u. Anm. I. marmoria (trev.) 495. marsion (ven.) 84. marsupio 84. mascu (sard.) 19. mastšo (vicent.) 19. mastšu (sard.) 19. mattula (siz.) 466. 468. a mátula (piazzaarm.) 465. mazziculare 45. mazzone (südit.) 84. mazzuni [ 'mbátula (kal.) 465. 467. 471. menipossenti (lucch.) 498. merluzzo 85. minoscia (südostit.) 243. minusa (siz.) 243 u. Anm. 2. mis, -a (vegl.) 3. misura 493. mias (vegl.) 3. 'mmátula (siz.) 465. mmáttulu (kal.) 465. 468 u. Anm. I. mok (lomb.) 498. molinoar (lucch.) 498. mosauna (vegl.) 5. mostione (lucch.) 498. mucca (lucch.) 498. murfaru (siz.) 84. muso 493. musúń (vegl.) 5. mutria 368 Anm. 2. mwiná (vinz.) 501. nagossa 241. nasello 85. nasopel (bol.) 236. nasopiar (mant.) 236. nassela (abr.) 462. nasta (emil.) 235. nasto 235. nastro 463 f.

nastüsså (gen.) 235. scaro 242. nasuplär (parm.) 236. scarżume (abr.) 242. negozza 241. neonato 242. nessa (gen.) 492. nešu (gen.) 492. nibbio 640. (n)nonnatura (neap.) 243. nnunnatu (siz.) 243. nonnato 242 f. u. Anm. I. nono (ven.) 244. novellame 243. nulba (vegl.) 4. nuora 640. nureke (neap.) 464. nurrimi (siz.) 244. nvatola (neap.) 466. spago 44. 'nvátulu (kal.) 465. 468 Anm. I. ondana (nordit.) 605. sposare 493. Orba (Flussname piem.) 80. organèlo (ven.) 85. orinali (kal.) 466. ovatta 47f. paese 493. palombera (altven.) 46. paltone 429-32. paltoniere 429. papiżóne (sard.) 361. tanacęta 27. pásela (abruz.) 462. tanasia (mail.) 28 patta 424 Anm. I. pea (sard.) 732. peddarju (sard.) 361. peltro 430 Anm. I. pesce ignudo 245. pessa (gen.) 492. pefo (venez.) 2. piota 241. pisci ficu (siz.) 477. tarulle (abr.) 241. pipu (sard.) 361. pizzu (camp.) 361. pias (vegl.) 2. piat (vegl.) 2. razza 495 f. rexina (vic.) 711. ritrecine (lucch.) 499. tneja roežna (vall. mag.) 499. roticinu (asudit.) 499. tosare 493. rulle (abr.) 240f. scacarcio (rom.) 475. trangugiare scafard (piem.) 242. tra(s)cina 242 scalferotto 42. scalo 33. scarafone 239. scarda 242.

scat (trev.) 496. scavardine 242. schioppo 40-46. sciabicco 44. sciabica 45. sciauru (siz.) 237. scigaa (mail.) 725. sciorinare 237. scoppio 40. scranna 496. sfilarcio (rom.) 475. sforgio (röm.) 475. sotta 4. sozzo (alttosk.) 24 u. Anm. I. sožžo (neutosk.) 24. speta (ven.) 2. spiata (vegl.) 2. squarciasacco 245. stracciosacco 245. sueta 241 f. suetole 242. suggie (lomb.) 23. supressu (gen.) 492. süh'ći (valsoan.) 24. susia (nordit.) 24. svertare 360. šüža (lomb.) 23. 497. u. Anm. I. tanavè, -ea, -èa (piem.) 27. tarallo (südit.) 240 f. tarolo 240. taronchia (siz.) 241. tarsia 41. tartá (valm.) 491. tarune (kal.) 241. tate (vegl.) 4. testa (venez.) { 2. tne, -ee (Asti) tnea 27. tondo 432 f. tonnina 86. trangoiare Anm. I. triatro (neap.) 495. trierch (triest.) 5 Anm. 3. antaine (altfr.) 725.

trovare 234. truf- (vegl.) 3 f. u. Anm. 3. tursio(ne) 84. uosemo (neap.) 235. úrdu (sard.) 732. úseme (abr.) 235. usma (bresc.) 235. usta 235. narz (vegl.) 3. vaira (vegl.) 3. vassoja (tosk.) 497. vera (ven.) 3. vernicare 338. vernice 338-348. verniciare 338. versaur (vegl.) 3. versor (veron. ven.) 3. 497. verta 360. vértola (neap.) 361. vértula (siz.) 360 f. viala (vegl.) II. viertula (kal.) 361. viglia 497. vólega (ven.) 490. a vuoto 472. vuaj (vegl.) 2 u. Anm. vuarz (vegl.) 3. xe (venez.) 710f. za (trev.) 496. zélega (vegl.) 11. Zerçeno (venez.) Ortsn.) 19 Anm. 1. bûche 427. zaja (vegl.) 3. zue (vegl.) 4. yaguru (siz.) 237. χavuru (kal.) 237. Französisch.

accul 32 Anm. I. ache 423. asoubeter (altfr.) 461. carole 428. agré (altfr.) 45. agroi ( ainz (altfr.) 671. alevin 87. amaine (altfr.) 501. amener 501. anceis (altfr.) 670 -73. andain 605. ande 604-606. andeli (wall.) 605. andon (wall.) 605. anse 32.

anzeis (ostfr.) 671. arepel (wall.) 20 u. Anm. I. aripe ( arrace (altfr.) 20. arroche (dial.) 20. arrosse (centralfr.) 20. aube 87. aunée 428. aurause (wall.) 20. bacicol (altfr.) 45. de bade (altfr.) 466. de bades 470 A. I. badiner 470 Anm. 1. baee (altfr.) 32. baie 32. baraudgode (norm.) 476. Bayonne 31. Besnard (altfr.) 753. bisson (Côte d'Or) 427. blanchaille 243. bogue (westfr.) 476. bois 426. boise, -ette (altfr.)427. Boissy (Ortsn.) 427. bos (altfr.) 426-8. bos (ostwall.) 71. bouisson (altfr.) 427. bous (altfr.) 428. braces (altfr.) II. bratte, brotte (vog.) 17 f. brisées 427. Buis (Ortsn.) 426 f. buisson 427. bus (altfr.) 428. bus (ostwall.) 71. Bussy (Ortsn.) 426f. calangue | 32 calanque | Anm. I. cale 33. calotte 367 Anm. 3. agastiner (altfr.) 46. cerceneux (vog.) 18f. chaloupe 36 Anm. 1. Chante + (Vogel-namen Ortsnamen) 555--63. chasmates (Rabelais) 41. chaudron de mer 84.

chiquenaude 46.

cloporte 239.

coquemart 46.

367.

cler (ostfr.) 453-5.

coiffe 36 Anm. I.

corlieu (altfr.) 34 f.

correour(afr.) 34.425. escalope 36 Anm. 1. lanterne, -er 366. courleret (dial.) 35. escamandre 45. courlière (dial.) 34 escapin (altfr.) 43. Anm. 1. 35. courlieu (dial.) 35. courrier 33-35.425. espeautrer (430 A.I. lieue 76. craspois (altfr.) 86. crepon (altfr.) 37. crique 32. croquignole 45. croupade 37. croupe 37f. cul-de-sac 32 Anm. I. flaür (altfr.) 237. damejeanne 45. fleiur (altfr.) 237. danché 35. dancier (altfr.) 35. danser 35. deduit (altfr.) 486. legringoler 45. dekēdre(nordfr.) 497. lementroes (afr.) 711. gercer 425. denché 35. lès 673 f. lesver (altfr.) 749. doblier (altfr.) 36. lorelot 45. frau (wall.) 477. drâwe dreu (niedermain.) 477. lro (wall.) II. lroc 477. troe (altfr.) Houe (norm.) 477. drouille , roye (altfr.) ruge (altfr.) 38 Anm. haise (altfr.) 38. lusque (altfr.) 712. halener 236. cale 36 Anm. I. cran 496. di (vog.) 605. grimancien (wall.) 117. 1 423. mboschier (afr.) mboskier (afr.) mbûcher 428. mbuissier (altfr.) mbuskier 428. mbussier de (lothr.) 605. njôler 45. atrois (altfr.) 712. n)trosque, entrues laceron (altfr.) 711 f. lacheron (pik.) 365 f. muce (dial.) 446. aulard 85 Anm. 2. laiceron (vog.) mugot 447 f. pingle 428. oille (vog.) 20. ere (altfr.) 45. cafignon (altfr.) 43. langue 457.

esclo (altfr.) 40. espautrer (altfr.) lieu 477. estraier (altfr.) 256. loche 244f. éventer 234. fâcher 748. flair 237. flairer 236. foberter (altfr.) 461. mais 456-67. foubert (altfr.) 461. malade 753. gaillofre (altfr.) 37. galioffe (altfr.) 37. gein (nordfr.) 605 u. Anm. I. gerse 239. goujon 245. goulet 367 Anm. 4. mélis 243. grès 45. grimace 241. group 37. groupade 37. groupe 37. guède 502. guéret 47. gueuler 424. hahai (wall.) 38. haie 38. haion (altfr.) 38. hallier 38. harnais 38 f. hasois (altír.) 38. hazé (basmain.) 38. herneis (altfr.) 39. hibou de mer 242. houatte 48 f. houette houle 428. morguillon humer 235 Anm. 1. morne 370. ivrae (norm.) ivraie ivrée (norm.) jadis 496. jarse (altfr.) 425. laier (altfr.) 495. laiteron 365 f. landie (afr.) 366.

larmot 241 Anm. I. nadelle 242. lierre 118. l'on 118. mâchicoulis 45. magot 450. maiai (wall.) 19. mâieler maillard (norm.) 20. malart (altfr.) 20. malcot 476. malto (vog.) 19. mäl(e) (vog.) 19 f. marpaut (altfr.) 45. marssouin 84. matras (altfr.) 748. menée 429. menuise 243. mestriz (altfr.) 753. meurjou (Anjou) 448. nouveau 487. migeoter (Maine) 448. migoe (altfr.) 447. migot (Rouchi) 448. ondain 605. mijoter 448. mijou (Anjou) 448. mine 368 Anm. 5. moineau 425 f. moinel) (altfr.) 426. moinet ( molue (altfr.) 476. mor (altfr.) 454. morganer (Argot) 369. morgue 366-370. morguillon 369. moulue (altfr.) 476. mourchillonner (pik.) pate 369. mourre 369. moustoile 245. mout (altfr.) 460. mujoe murgoe, murjoe | 447. peler 429.

-453.

nadel 242. lausson (vog.) 365 f. nandain (Saintonge) 116. nargue (altfr.) 39. narguer 39. espoisse (altfr.) 491. linomple (altfr.) 118. narquin (altfr.) 39. narquois 39. naviron (wall.) 116. negostrom (wall.) 118. neis (altfr.) 667-70. nę̃ńū (Haute-Vienne) 116. nergue (altfr.) 39. nésière (boulon.) 117. nétaleie (wall.) 118. neuzeraule (ostfr.)] nevre (mdl.) niespe (altfr.) nigo (wall.) 448. ninomple (altfr.) 118. gin (pik.) 605 Anm. I. mascaut (altfr.) 450. ninao (Bas-Maine) 117. nobépine (pik.) 117. noison (vendôm.) 117. nombril 118. nourrain 244. meurjoye (altfr.) 447. nunon (Angev.) 116. migaut (norm.) 448. occasionner (altfr.) 702. œuière (dial.) 117. Orge (Flussn.) 80. ormèle (dial.) 117. orver (norm.) 242. orvet 242. orwègue (Boulognesur-mer) 117. molowe (wall.) 476. ouate 47-49. oule 428. ousillate (poitev.) 117. ovraige (vog.) 20. pale (afr.) paletel 429 bis palie paletot, paletoc 32 papelart 45. 489 f. paute, -et (altfr.) pautonaille 429peautraille 32. peautre peautrer 430 A. I. Peitiers (altfr.) 34 afr. Anm. I. musgode (altfr.) 445 perçoreille (bei Duez) 239.

| petepetun (norm.)                            | verni l 220 .0                        | bousca (nprov.) 427.                        | espargata (bearn.)                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 727.                                         | vernir } 338—48.                      | brisco (lang.) 81.                          | 43.                                                 |
| platte 241.                                  | verrin } (altfr.)                     | busca (aprov.) 427.                         | estrapioun (nizz.)                                  |
| plie 241.<br>poule de mer 476.               | verrine 1 339.<br>vivelle 242 Anm. I. | cala (altprov.) 33.                         | falop (altprov.) 36                                 |
| poulemart 46.                                | vorde (champ.) 748.                   | 32 Anm. I.                                  | Anm. I.                                             |
| Quimper 79.                                  | vou (de Luques)                       | calofo (nprov.) 36                          | flaujol (aprov.) 495.                               |
| resver (altsr.) 749.                         | (altfr.) 458 f.                       | u. Anm. I.                                  | funa (nprov.) 235                                   |
| race 496.                                    | vouète (Vendômois)                    |                                             | Anm. I. galhofo (nprov.) 36.                        |
| rande randea (poit.)                         | 49.<br>vrœ (vog.) 19.                 | 725.<br>Canta + Vogel-                      | garach (aprov.) 47.                                 |
| randia 604.                                  | xeurxeneux ) (vog.)                   | namen (Ortsn.)                              | garri (nprov.) 351                                  |
| randieau                                     | zorséneu 18.                          | 555563.                                     |                                                     |
| ravanne (altfr.) 87.                         |                                       | capelan (nprov.)                            | Anm. group (nprov.) groupas 37. halop (altprov.) 36 |
| renges (altfr.) 456 f. revanne (altfr.) 87.  | χtrofou I u. Anm. I                   | · 477· catafau (nprov.) 351                 | halop (altprov.) 36                                 |
| saloupe (flandr.) 36                         | Provenzalisch.                        | Anm.                                        | Anm. I.                                             |
| Anm. I.                                      | agast (nprov.) 351                    | Cercalmont (Eigen-                          | labasso (nprov.) 474.                               |
| sang-dragon 342.                             | Anm.                                  | name) 556 A. I.                             | lagast (nprov.) 478.                                |
| scolopendre 239.                             | alabart (aprov.) 87.                  | civeco (nprov.) 241.                        | lamela (aprov.) 118.                                |
| selop (altfr.) 36<br>Anm. 1.                 | alena, -ar (nprov.)<br>234. 236.      | clau-de-                                    | langasto (nprov.)                                   |
| sentir 236.                                  | alep (gask.) 87                       | Sent-Pèire (rouerg.)                        | 478.                                                |
| sęrsenę (vog.) 18.                           | Anm. I.                               | clau-perde                                  | lanso (nprov.) 118.                                 |
| sive (lothr. wall.) 20.                      | alęvo (nprov.) 87.                    | clobeto (rouerg.)                           | larbo (nprov.) 241.                                 |
| sœtš (ost-südost-fr.)                        | ameiná (nprov.)<br>amoiná 501.        | 238. clopet, -eto, -ouoto                   | lavencho (nprov.)                                   |
| 24.<br>sordeis (altír.) 457 f.               | andanh (queyr.) 605.                  | (rouerg.) 238.                              | lavo (nprov.) 474.                                  |
| sotai (wall.) 21 A. I.                       | ando (nprov.) 604.                    | codornitz (aprov.)                          | lèro (nprov.) 118.                                  |
| 45.                                          | anz (altprov.) 671.                   | 727.                                        | macaiau (nprov.)                                    |
| soterel (altfr.) 21. 45.                     | arrayz (gask.) 84<br>Anm. 2.          | corrieu (altpr.) 425. coufelo   (nprov.) 36 | 477.<br>mainada (nprov.)                            |
| sŏtre (vog.) 21.                             | Arbounés (nprov.)                     | coulèso Anm. I.                             | 429.                                                |
| soufe (wall.) 24.                            | 117.                                  | courriéu (aprov.)                           | en manles (arm.)                                    |
| souffleurs 83. soupeçon (altfr.) 23.         | asedur (nprov.) 351                   | 34 f.                                       | 467.                                                |
| suette 241 f.                                | Anm. aufrage (nprov.) 117.            | croupas (aprov.) 37. dabado (béz.) 470.     | manoli (nprov.) 45.<br>melet, -o (nprov.)           |
| suie 23-25.                                  | bacaiau (nprov.)                      | de-bado (nprov.)                            | 244.                                                |
| surge 24.                                    | 477.                                  | 466.                                        | menado (nprov.) 429.                                |
| sürsene (vog.) 18.<br>tacard 475.            | de bada (-as) (aprov.                 |                                             | morgo (lang.) 366                                   |
| tacaud 475.                                  | 466.<br>de bado (nprov.)              | eichugo (nprov.) 24.<br>embales (bearn.)    | —70.<br>morgon (aprov.) 369.                        |
| tacot 475. 476 A. I.                         | 470 u. Anm. I.                        | 467.                                        | mot (aprov.) 460.                                   |
| tanaisie 25-30.                              | badaire (aprov.) 470.                 |                                             | moufina (nprov.) 235                                |
| tanase (altfr.) 25. 28. tanasie (altfr.) 28. | bados (nprov.) 466.                   | 428.                                        | Anm. I.                                             |
| tanoisie (altfr.) 25.                        | baganau(d) (gask.)                    | endebados (nprov.)                          | mouluo (nprov.) 476.<br>mourgá (nprov.)             |
| tenheie (wall.) 28.<br>thonine 86.           | en bal(i)es (bearn.)                  | a l'endebales (bearn.)                      |                                                     |
| thonine 86.                                  | 467. 469 f.                           | 467.                                        | mourganh (bearn.)                                   |
| traigne 242 Anm. I. trâle 432.               | parbajoro (iipro ii)                  | enjaula (nprov.) 45.                        | 367. 369.                                           |
| tremfā (vog.) 21 f.                          | 727.<br>baudamen (nprov.)             | enjolhar (aprov.) 45. enjuia (nprov.) 45.   | mourganhá (bearn.)<br>369.                          |
| tromper 21.                                  | 469.                                  | enmanles (gask.)                            | mourgoulhoun                                        |
| trosque (altfr.) 712.                        | biscalere (bearn.))                   | 470.                                        | (nprov.) 367.                                       |
| trouver 234.                                 | biscle (bearn.)                       | esclau (altprov.) 40.                       | mourre (nprov.) 368                                 |
| trusque (altfr.) 712.<br>tuer 497.           | bisque (bearn.)                       | esclobeto (rouerg.)                         | —70.<br>nablo (nprov.) 116.                         |
| vegen } (altfr.)                             | bisquère (bearn.) 81.                 |                                             | nadello (nprov.)                                    |
| vigean J 502.                                | bouisso (nprov.)                      | neuprov.) 40. 42                            | 242. 244.                                           |
| vent 234.                                    | 427.                                  | Anm. I.                                     | naduel (nprov.) 242.                                |
|                                              |                                       |                                             |                                                     |

namela (aprov.) 118. nanet nanso (nprov.) 118. naut (nprov.) 116. nautou(r) (nprov.) 116. neboul (Aveyron) 116. neis (altprov.) 667 ---70. niaure (limous.) 117. nisoulo (limous.) 117. nivouleto (aprov.) 117. noirim (nprov.) 244. nounnat (aprov.) 243. chaizonar (aprov.) 702. urdre (nprov.) 605 u. Anm. 2. autom (aprov.) 429. eloco } (nprov.) 36 estar (aprov.) 397. ojada (aprov.) 434 Anm. uisquila (aprov.) 727. abo (nprov.) 87. avalho (nprov.) 87. avan (nprov.) 87. pspeizo (aprov.) 23. suchi (Dauphiné) 24. chamerluco 42. pulfina (nprov.) 235 sutse (Jura) 24. Anm. I.

)11S (nprov.) usse 24. usso .ga (aprov.) 24. 1go (nprov.) 24. icar (bayon) 475. (neu-prov.) abadejo 477. naredo uarido, -ío inasido 26. abarca 43 u. A. I. maset (aprov.) 26f. abrojo 611. thèio (nprov.) 27. tun (Hérault) 86. tunin (nprov.) 86. tinîna (Hérault) 86.

vutz (aprov.) 459. Tanco-provenzalisch. acis (lyon.) 671 f. ae (schweiz.) 38. d bada 466.

badair (schweiz.) 270.

cercena (wald.) 19 Anm. I. (schweiz.) cergni cergniaula cergniecerna cernei (schweiz.) cernetta 18. cerni, -il

chanterai (schweiz.) 45. correr (altlyon.) 34. dé bada (jur.) 466. Fourques (Ortsn.) 78. makllo (schweiz.)

odro (lyon.) 605 Anm. 2. Orbe (Flussname) (schweiz.) 80. platelle (schweiz.) 241.

sarcena (wald.) 19 Anm. I. sefa (Iujurieux) 24 Anm. 2. setche (Jura) 24. soefi (lyon.) 24. scets (schweiz.) 24. soutcha (schweiz.) soutsche [ 24.

sütse (Aosta) 24. tania (schweiz.) 27. trohnfa (schweiz.) vorzine (lyon.) 748.

#### Spanisch.

abze (altsp.) 423 f. acribillar 611. ajar 237. albolga 43 f. alpargate 43 f. tunino (nprov.) 86. antena 725. añusgar 464 f. arroaz 84 u. A. 2. 85. alaracea 41. adagni (lyon.) 605. auze (aspan.) 423 f. badil 467.

bahia 31-3.

bajoca (Murcia)

baladrar 424. balda baldar 467 ff. balde baldo de balde 467. 470. baldero (altsp.)

470. 471. baldiamente 469. baldío 470. 471. en baldón (altspan.) 470. de baldre (ast.) 467.

baldrero (altspan.) 467. ballueca 725. barbecho 47. barca 43. bata 48. Biscaret (Ortsn.

Murcia) 81 u.

Anm. I.

Bizcarra (arag.) 81. breton 18. buscar 427. buz 424. cadalecho 362. cala 33. calina 498. cara 496. cardume 242. cercepar 18. cochinilla 239. codorniz 727.

conreo (altsp.) 34 Anm. 3. correo 34 u. A. 2. curadillo 477. dançar 35. deballe (altsp.) 469. desmenguar 156 u.

Anm. 3. doblel (altsp.) 36. duecho (altsp.) 394 u. Anm. 3. emboscar 428. embuste 428. empatar 424 A. I.

Entrambasaguas (Ortsn.) 78. Entrambosrios (Ortsn.) 78. Entrerios (Ortsn.)

78. esclamuerzu (ast.) 238. espadarte 85 A. 2. falua (altsp.) 37 Anm. I.

fañeca (ast.) 476 Anm. I. gallofa (altsp.) 36 f. golosm(e)ar 235

Anm. I. grupa, -era 37.

gulusm(e)ar 235 Anm. 1.

gurupa } 37. gusmiar (ast.) 235

Anm. I. hallar 237. herreruelo (altsp.) 42. husma, -0 235. husmear 235 u.

Anm. I isleo 34 Anm. 2. ladilla 242. laude (-a) 475. llábana (ast.) 474.

macho 20. macoca 475-7. malmenar (aspan.) 429.

manada 429. menar (aspan.) 429. menguar 156 u.

Anm. 3. mesnada (aspan.) 429. oler 236. olla 428. paneca (vulgärsp.)

476 Anm. 1. pata 424 Anm. I. pistar 396. pelar 429. polilla 39. raballo | 84.

raza 496. rebaño 87. refunfuñar 235 Anm. I.

robálo | 84. rodezno 499. rudedinu (ast.) 499. tino 46 f. tondo 432f. tonina 86. ventear 234. yedgo | 727.

Katalanisch. atanásia 28. axatar 676.

badar 469. de badas (altkat.) 470. bades 469. baldament 470. caf (altkat.) 424. cala 33. calima 498. Cofrentes (val.) 78. correu (altkat.) 425. debadas (wall.) 466. muchões 498 A. I. debades 466. debahes (val.) 466. dexatar 676. dexontar 676. endebades 466. 471. reposta (altport.) esclop 40. galta 450. lladella 242. nadela 242. nadella 242. tunyina | 86. Portugiesisch.

abentèqui (dial.) 152 tudo 497. Anm. I. afrontar-se (altport.) 151 u. Anm. 1. alabão 87. alparca alpargate 43 f. arroás (gal.) 85. avizibőo (altport.) 423. baladrar 424.

balda 467. baldar balde baldiamente 469. baldo 467. barbeito 47 basoira (galliz.) 497. Anm. I. braadar (altport.) 424.

cardume 242. cheirar 236. conhocença (aport.) emda 247. 395. correio 34. debalde 467. Dês (altport.) 300

u. Anm. I. doito (altport.) 394. iamna 247. embalde 467.

estraphar (altport.) kintér (engad.) 247. Buchsweiler 427. 291. fanéca 476 u. A. I. faro 235. 237. frontar (altport.) 151. gradoar (altport.) 386. gurupa 37. miungar, miunguar 156 u. Anm. 3. nembrado (altport.) 308. ontre (altport.) 149. polilha 39. en bada (altkat.) 466. pora (altport.) 147f. 396 u. Anm. roaz 84 f. rodizio 499. soffrer -se (altport.) 395 f.

tino 46 f. tondo 432 f. toninha 86. touliña (gal.) 86. vassoura 497.

Rätoromanisch. adumbatten (oberl .graub.) 466 f. 471. mirosi 236. ajine (friaul.) 494. antagn (friaul.) 605. noră 640. asel (altfriaul.) 711. obidi (istro-rum.) bambés (engad.) 247. di band (friaul.) 467. păturniche 726. de bant (gredn.) 467. potîrnîche 726. bger (engad.) 248. bugien 248. cividin (friaul.) 494. cogol (friaul.) 367 Anm. 2. bentequi (dial.) 152 cavidiel (friaul.) 463. afslaupjan (goth.) 40. nest (nord.) 39. chassis (friaul.) 494. Attich 727. donge (friaul.) 494. Bai 31-33. dusinte (friaul.) 494. Bakeljau 477. egvna 247. eifna 247. emna 247. ena (gredn.) 247. cotorra (galiz.) 726. folchá (friaul.) 494. giend 248. Grafair (Ortsn.) 625. bolk (holl.) 476. gugent 248.

jent 248.

kuráži (engadin.) 247. Móntal (Ortsn. zentrallad.) 625.

peschá (friaul.) 494. dansôn (ahd.) 35. püs (engad.) 248. setx (engad.) 247. sk'aton (friaul.) 496. suošk' 24. tχáuna (nonsb.) 726.

tzeminy, -úm (engad.) 247. uárzine (friaul.) 495. udyén (Tavetsch) 248.

vasel (altfriaul.) 711. yen (Enneberg) 248. zves (engad.) 248. žbuér (engad.) 248.

Rumänisch.

aoace 478-482. arcò (arom.) 606 f. aroà Ì friorĭ 498. înterba 498. intreva 498. abeich (engad.) 471. máscur (Bukowina) 19. nastur 462-4. 472.

> uita 472-4. se uita Germanisch. balche (mhd.) 476.

rătund 726.

baye (mittelengl.) 32. Belche 476. Bernstein 342 Anm. I.

Bolch 476. bosch (ndl.) 428. Brieslauch ) 18. Brisslauch

busc (ahd.) 428. Busch 428. busk (engl.) 428. buskr (isl.) 428. Biscarri (Ortsn.) 81. fungar 235 Anm. 1. nasoffia (südtir.) 236. Chobilinza (ahd.) 78. purtier (engad.) 247. drauk ) (alt-mitteldrawk ( engl.) 477. dravik (holl.) 477. drudge (engl.) 38. Firnis 338-48. flavour (engl.) 237. Gmunden, Gmünd 78. grampus (engl.) 86.

greiða (nord.) 45. Grundel 245. Hasel 38. Haubennetz 367. herr (nord.) 39. Kabeljau 477. Kaff (berlin.) 424 f.

Koblenz 78. \*kruppa (germ.) 37. lugte (dän.) 236. bramstala (germ.) 432. mauche (schwäb.)

451. Mauke (dial. d.) 446. 453. maunke (tirol.) 451. mauten (dial. d.)

452 u. Anm. 2. molenaar (holl.) 476. mots (rhein.) 451. muedeke (mndl) 452 u. Anm. I.

murke (Dortmund) 452. muts (rhein.) 451.

mûttå (ahd.) 452. nark (engl.) 39. nergeln (nhd.) 39. nyrzan (angels.) 39. pale (norw.) 476. palt (ndd.) 431. palte (ndd.) 430. palterly (altengl.)

paltok, -ke (altengl.) 431.

paltrok (ndl.) 431. paltry (engl.) 430. paltsrok (deutsch 17. J.) 431.

Pollack pollard (engl.) }476. power cod (engl.) 476. drudwg (kymr.) 432. Orbiso (Ortsn.) 80. δσμᾶσθαι 235. Puhsa (Ortsn. schweiz.) 427 f.

riechen 236. ruiken (holl.) 236. Sandarach 342. Schaft 496. skeliva (ahd.) 36

Anm. I. slah (got.) 40 Anm. paltôk (bret.) 430. sloep, -e (ndd.) 36

Anm. I. sloopen (ndl.) 40. smell (engl.) 236. spelter (engl.) 430 Anm. 1.

Spiauter 430 Anm. 1.

steenbolk (holl.) 476. Steinbolk 476. suchen 234. tansy (engl.) 29. tanzen (mhd.) 35. Frespe 477. Frog 247 f. Tümmler 84. vädra (schwed.) 234. veire (dän.) 234. vreit- (nord.) 47. waisd (germ.) 502. begitarte 358. Walte 47-49. wese (wall.) 38. whiting pout (engl.) Bihurcieta (Ortsn.)
476. Bihurry 80. 476. wittern 234.

### Keltisch.

isglodyn (kymr.)432. Bizkarra 81. skleuden (bret.) 432. debalde (z) 469. betvo (gall.) 747f. Camfrut (altkymr.) apanna (kelt.) 726. gaztigar 351 Anm. omhshruth (ir.) 79. Huarte (Ortsn.) 81. umar (ir.) 79. ydffrwd (kymr.) 79. katabute 351 Anm. ymmer (kymr.) 79. lak(h)e(t)gi 82. raok (bret.) 477. rasgl (altbret.) 432. lapitz 474. rask (bret.) 432. reok (bret.) 477. rewg (kymr.) 477.

efr (kymr.) 477. Genava (gall.) 78. guitau 476. luath (ir.) 79. odocus (gall.) 748. pallen (bret.) 431 A. sutopil paotr (bret.) 430. sruaim (altir.) 79. trascl (altbret.) 432. tegi 82. tred (bret.) 432. tresglen (kymr.) 432. Urarte (Ortsn.) 80.

Baskisch. abarka 44. Ahunbiscardeguy 82. Altobiscar (Ortsn.) 82. anusca 464 f.

arrothoin 351 Anm. atabute 351 Anm. aztigar 351 Anm. 359 Anm. I. bakailao (guip.) 477. baldro 470.

bekaitz 358. Bihurry Biscarregui 82. biskar 81.

biskargi 82. Etchebiague

(Ortsn.) 80. garrathoin 351 A. Iriarte (Ortsn.) 81.

lapiko 475. mazopa, -pla 83. Orabiague (Ortsn.)

80.

makailao (bisk. niedernav. lab.) kemper } (bret.) 79. paneka 476 Anm. 1. 477. sukalde sukopil

358. sutalde takart (bisk.) 476

Anm. I. takot 475-7. ugarte 81. Urbicain (Ortsn.) 80. Urbiola (Ortsn.) 80. Uriarte (Ortsn.) 81. Uribarri (Ortsn.) 81.

Viscarret (Ortsn.) 81. Griechisch.

usnatu 235 Anm. I.

άθανασία 28. άκτῆ 727. ανίκητον 28. (α)σχαλαβώτης 238. βαλανος 725 Α. 2.  $\beta \epsilon \varrho \epsilon \nu l \varkappa \eta$  338—48. βερνίχι (ngriech.)

 $\beta o \sigma x \dot{\eta}$  ) (spätgr.) βοσχός | 426. καλύβη 725. κάλυμμα 498.

κάναβος 725. κέλυφος 36 A. I.

**κλειδ** τοῦ Αγίου 238.

χουλλούρι (neugr.) 240 Anm. 2.

λα Γας 474. μυρίζω 236. πνείν 236. δυτός 79. σανδαράκη 342.

Verschiedene Sprachen. afa (arab.) 424. agam (arab.) 41. badava badava badavadžija (serb.) balāš (arab.) 468. balga (maur.) 44. bámulni (madj.) 473. batal (arab.) 467f. bātēl (neuhebr.) 468. bāţil (arab.) 465-472. batlan (neuhebr.)

468. battal (arab.) 467. betelim (neuhebr.) 468.

bilās (arab.) 468. boberéše (scut.) 363. bolga (maur.) 44. Bqsrh (arab.) 81

Anm. 1. búba (serb.) 363. bub $\varepsilon$  (alb.) bub $\varepsilon$  (bulg.) { 363. bûs (arab.) 424. debaldi (marokk.) arab.) 469.

duhati (slow.) 236. yandür (arab.) 468. kaf (jüd. arab.) 425. kallå' (arab.) 33. karabe (arab.) 342. (bi, fī)lbāţil (arab.) 467.

lebrak (serbo-Iωάννου (neugr.) lumbrak kroat.)11. mrav (serb.) 363. parga (mozar.) 44. srutás (altind.) 79. tīn tina, { (arab.) 46. watah (arab.) 49.

F. Ed. Schneegans.



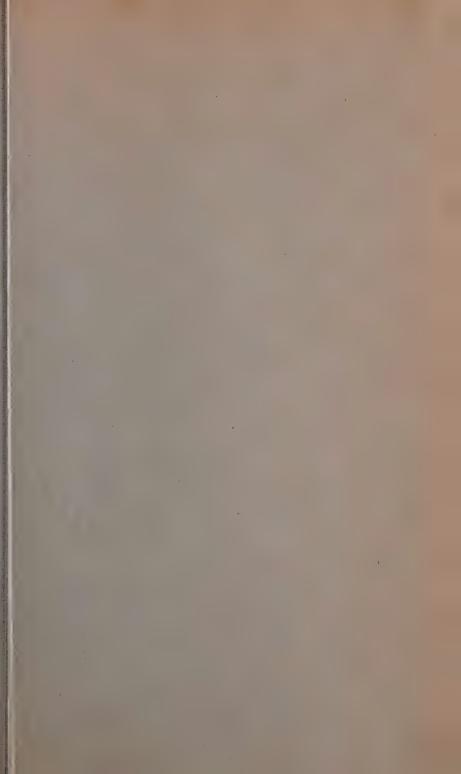









